

X331 8

# HISTOIRE

GÉNÉRALE DES VOYAGES. TOME VII.

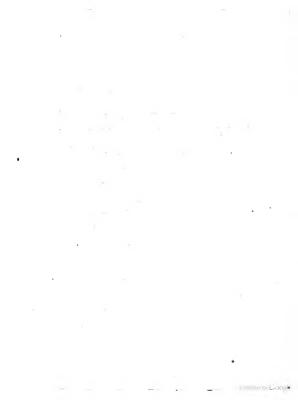

# HISTOIRE

## GÉNÉRALE DES VOYAGES,

NOUVELLE COLLECTION

## DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues :

CONTENANT

CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE, ET DE MIEUX AVERE' DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE'.

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE. leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices . &c.

AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SISTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE. qui representera l'état actuel de toutes les Nations ; ENRICHI

## DE CARTES GÉOGRAPHIOUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques.

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, Habits, Antiquités, &c.

TOME SEPTIEME.



A PARIS.

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'o

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.





## HISTOIRE

GENERALE

## DES VOYAGES

Depuis le commencement du xve Siécle.

PREMIERE PARTIE.

SUITE DU LIVRE TROISIÉME.

DESCRIPTION DE LA TARTARIE ORIENTALE ET DUTIBET.

#### SUITE DU CHAPITRE III.

Guerres entre les Kalkas & les Eluths,



ES Princes des Kalkas, defeendus, comme ceur des Mon-Empirstrepts gols, da fineur Enghis-kan ou de fes fretes, avoient anciennemen leur propre Monarque, fous le titre de Han ou de Khan, mais tributaire da Prince Mongol (Che, har han 1, qui étoit Chef de la branche aince de l'Empreux Kublay, perivisifi de Jangis-Lahan. La fuccellion des teuns ayant extric-

mement multipliè les Kalkas; & les descendans de Kublay, qui ne portoient que le titre de Taykis, étant devenus fort nombreux, les plus puissans se ren-Tome VII.

#### HISTOIRE GENERALE

dirent, par degrés, indépendans l'un de l'autre, & réduisirent l'autorité du Khan meme à que ques legets hommages.

ENTRE LIS KALKASET

Avant la detruere guerre avec les Liuths, on ne comptoit pas moins de fix LES ELUTIES. cens mille familles Kalkas, divisées en sept Banieres qui avoient chacune leur an des Kakas. Chef, & fous eux piusieurs centaines de Taykis. Trois de ces Chefs obtinrent du grand Lania le titre de Han. Mais la plupart des Taykis ne conserverent pas moins le pouvoir fouverain dans leuis territoires respectifs, & bornetent leur détérence, pour les Hans, à leur ceder la premiere place dans les Assemblées qui se tenoient pour terminer leurs différends & pour désibérer sur les affaires communes. Ils fe regardoient comme membres d'une Nation conféderée. Si l'oppression des plus forts saisoit quelquesois naître entr'eux des différends. ils étoient facilement reconciliés par les Lamas qui les gouvernoient entierement; sur-tout par le grand Lama du Tibet, auquel ils tendoient une obéissance aveugle.

From 2r +16 lens Kiant.

· Chasukeu, l'aîné des trois Khans, possédoit le Pays qui est immédiatement en de leur mir à l'Est du Mont Altay, & qui s'étend jusqu'aux rivieres de Selinga, d'Orkhon & de Tula. Il étoit séparé de celui des Elurhs par certe Montagne, que les Tartares regardent comme la plus confidérable de toute la Tartarie.

Tuchetu, ou Tuchuktu, fecond Khan, étoit le plus puissant des Princes Kalkas. Son territoire s'étendoit, fur les trois rivieres précédentes, jusqu'à la montagne de Kentay, d'où le Tula & le Kerlon tirent leurs fources.

Le troitième Khan, nommé Che-ching-hu, rélidoit vers la fource du Kerlon. Ses Peuples s'étendoient, sur certe riviere, jusqu'au lieu où elle se déchatge dans le lac de Dalay ou de Kulon, & même au-delà, jusqu'à la Province de Solon. Les deux derniers de ces trois Princes n'ont pris le titre de Khan que depuis quarante ou cinquante ans; mais le premier en étoit déja revêtu depuis long-tems.

Ces Kalkas étoient affez puissans, avant les dernieres guerres, pour causer de l'inquiétude à l'Empereur même de la Chine. Ils étoient riches en troupeaux; & leuts plaines nourrifloient un fi grand nombre de chevaux, qu'ils en vendoient chaque année plus de cent mille à Peking. Le prix étoit de sept ou huit écus. l'un portant l'autre. Un' cheval choifi se vendoit quinze écus. Mais depuis la ruine de cette Nation, pendant que l'Empereur faifoit la guerre aux Eluths, un cheval médiocre s'est vendu quatre cens livres & quelquesois plus.

Caufes de la Kaikas & ies E-

Gerbillon nous apprend les causes de cette guette. Un Prince Kalka, nommé Linzang-hum-tayki, que ce Missionnaire vit en Tattatie à l'Assemblée des Etats, attaqua Cha fuktu-han, le fit prisonnier, & lui ayant ôté la vie, se saifit de ses Etats & d'une partie de ses Officiers. Le reste chercha une rerraite avec fes enfans, dans les terres de Tuchuktu-han, qui en informa auffi-rôt tous les Taykis & les Chefs de Baniere, en les excitant à se joindre à lui contre l'Usurpateur. Ils se hâterent d'assembler leurs forces; ils attaquerent Linzang-hum, le pritent & l'envoyerent au grand Lama pour recevoir la punition qu'il méritoit. Ils firent prier aussi ce grand Prêtre d'investir le fils de Chasuktu-han de la dignité de son pere, & leur demande sut accordée; mais les troupeaux ni les sujets de Chasuktu ne purent être restitués à son fils, parce que Tuchukeu, excité par son frere, qui étoit un de ces Fos vivans, si communs. en Tartarie, s'en étoit mis en possession.

Ce Lama, frere de Tuchuktu, portoit le titre de Kutuktu de Tfing-chungtumba (11). Il avoit été, pendant huit ans, disciple du Grand Lama du Ti- PATRE LES bet : & les lumieres qu'il avoit puisées dans cette école lui avoient acquis tant KALKAS ET de réputation, qu'il avoit pense à la propre grandeur en prenant comme son les leuvis. maître la qualité de Fo vivant. Il jouoit son rolle avec tant d'habileté , que les & devotre au Kalkas de son canton l'adoroient comme une Divinité. Son frere, flatté de lui quelli donne seappattenir, lui rendoit un culte régulier, se faisoit honneur de lui céder le rang dans toutes fortes d'occasions, & s'abandonnoit entierement à ses conseils. Ce fut ce Lama, qui causa par son orgueil & sa mauvasse conduite la ruine de

la famille & la destruction de l'Empire des Kalkas.

Le jeune Chafuktu-han, se voyant exclus de la succession de son pere, malgré la protection & le décret de l'Assemblée générale, porta ses plaintes au Dalav Lama . & le pria d'emploier son autorité sur l'esprit de Tuchuktu & de son ftere. Ce souverain Pontife de la Tarrarie reconnut la justice de cette priere, Il dépêcha un de ses Lamas aux l'surpateurs. Mais son Envoie, s'étant laissé cotrompre par des présens, se contenta de vaines promesses. Alors Chasuktu, à qui les voyes de la justice parurent sermées de ce côté-là, eur recours à la protection de l'Empereur de la Chine. Les Princes Kalkas venoient d'envoyer la Chine entreà ce Monarque un chameau & neuf chevaux blancs, en forme de tribut, lierles Kaikas. pour obtenir la liberté du commerce à la Chine. Mais comme ils n'étoient pas fort réguliers à lui rendre ce devoir , Sa Majesté en prit occasion de proposer au Dalay Lama, par un Ambassadeur, de se joindre à lui pour les engager à prévenir la guerre par un accommodement. On convint que le l'ontife enverroir dans le Pays des Kalkas un Député, qui agiroit de concert avec le Miniftre Impérial. Chafuktu mourut dans l'intervalle; mais son fils aîné, qui s'étoit allié avec Kaldan , Han des Eluths & fon voifin , fuccéda aux titres & aux droits de fon pere.

Les Énvoyés de l'Empereur & du Dalay Lama s'étant rendus à la Cour de Tuchuktu, y convoquerent une Assemblée des Princes Kalkas. Le Ministre Impérial prit la premiere place, avec la qualité de Président de ce Tribunal, qui tient le même rang que les six Tribunaux suprêmes de Peking, Ce fut de cer Envoié même & des Mandarins de son cortége, que le Pere Gerbillon apprir toutes les eirconstances de cette négociation.

L'Envoié du Dalay Lama représentant son Maître dans l'Assemblée, tout le monde étoit disposé à lui céder la premiere place après le Président, Le fre-Osposités Lama re de Tuchuktu fut le seul qui , sous prétexte qu'il étoit lui-même un Fo vivant, prétendit à l'égalité avec le souverain Pontife, & voulut être traité avec la même distinction. Kaldan avoit ses Envoyés à l'Assemblée, pour soutenir les interêts de son ami & de son Allié. Ces Ministres reclamerent envain contre les prétentions du frere de Tuchuktu, en les faifant regarder comme un attentat qui blessoit le respect du au grand Pontife. Leurs protestations n'avant pû se faire entendre, ils se retirerent fort mécontens. D'un autre côté, pour arrêter les suites d'un demêlé plus dangereux que celui qui avoit fait convoquer l'Assemblée , l'Envoié du Dalay Lama fut obligé de souffrir que le frere de Tuchuktu fut assis vis-à-vis de lui. Lorsque cette difficulté fut levée, les affaires

( 1 ) Son nom est écrit différemment dans Gerbillon. Tantôt c'est Chipznin-tamba, tantôt Chamfin-samban & Champezun-tamba.

ptirent bien-tôt un heureux cours. Tuchuktu & le Lama son stere promi-GUERRES ENTRE LIS rent folemnellement d'exécuter le décret de l'Assemblée. Les Etats se sépare-KALKAS ET rent dans cette confiance. Mais ces deux Princes, au lieu de tenir leur parole, LES ELUTHS continuerent leurs delais fous divers prétextes.

1º viole fes pro-

En même tems le Roi des Eluths, offenté du peu de confidération qu'on avoit marqué pour ses Envoiés & de l'affront qu'on avoit fait au Dalay Lama dans la personne de son Minustre, & presse par Chasuktu-han (12) de lui procurer la restitution de ses biens, envoya des Ambassadeurs à Tuchuktu & au Lama son frere, pout les exhorter à remplit leurs promesses, & particulièrement pour leut faire des plaintes de la presomption du Lama, qui avoit officis-

traite his entire-BUS.

medei.

puter la préseance à l'Envoye du Dalay Lama, leur Maître & seur Pontise com-Comment il mun. Le fier Lama ue put diffimuler fa rage. Il fit charger de fets l'Ambassadeur de Kaldan. Il écrivit à son Maître une lettre ménaçante; & se mettant avec son frere à la tête d'un gros corps de Troupes, il entreprit de surprendre Chafuktu. Ce malheureux l'rince, qui ne s'attendoit à rien moins, tomba effectivement entre les mains du Lama & fut audi-tôt noyé par ses ordres. Un des plus confidérables Taykis, furpris auffi par les deux fretes, se vit êter la vie après avoir vu faitir toutes ses possessions. Le Lama, dont la sureur ne faifoir qu'angmenter, porta fes armés fur les serres mêmes du Khan des Eluths. Il furprit le frere de ce Prince. Il lui coupa la tête, & l'exposa fur un picu aux yeux du public. Pour comble d'outrage, il écrivit à Kaldan une nouvelle lettre, dans les termes les plus injurieux, & la lui envoya par un domessique du

Prince qu'il venoit de massacrer.

Beffattsqué par nut 148 E-

Kaldan, quoique presse par le désir de la vangeance, étoussa son ressentiment pour se mettre en état de le faire éclater. Il assembla ses Troupes; & dès le commencement du printems, qui étoit celui de l'année 1688, il s'approcha du territoire de Tuchuktu avec son armée. Le Lama s'y étoit attendu. Il avoir imploré le fecours de tous les Princes voilins, fous prétexte qu'il n'avoir fait mourir Chafuktu que pour le punir d'être entré en ligue avec Kaldan, & d'avoir voulu porter la guerre dans le Pays des Kalkas. La plupart de ces Princes l'avoient joint sur la frontiere avec des forces considérables. Le Roi des Eluths, qui s'avanca auffi, trouvant l'armée Ennemie fort funérieure à la sienne, crut que le meilleur parti étoit de camper, dans l'espérance que l'armée des Kalkas s'affoibliroit bientôt par la division. Cette conjecture sut juste. Les Kalkas & Le Chef d'une des plus nombreuses Banieres se retira la nuit avec tous ses gens. Che-ching-han suivit bientôt cet exemple. Enfin tous les autres partirent succesfivement, & laifferent Tuchukttt & le Lama son frere avec les seules Trou-

divisent. the fone be

pes de leut propre Baniere. Aufli-tôt que Kaldan s'en apperçut, il fondit sur par les Eluthe. des Ennemis qui lui fitent peu de rélistance. Les deux Chets & leur famille eurent beaucoup de peine à se sauver, après avoit perdu la meilleure partie de leur armée & de leurs troupeaux. Tous les Kalkas qui leur appartenoient par le sang furent passés au fil de l'épée, à mesure qu'on put les rencontres. Tuchuktu se vit sorcé lui-même d'abandonner son Camp, & le Lama sa résidence, abandonnant tout aux flammes & au pillage. Deux beaux Temples, que le

> (1) Le fils avoit pris apparemment le nom de son pere ; à moins que Chasalan ne sue un titre qui descendoit dans sa familie.

#### DES VOYAGES. LIV. III.

Lama venoit de bâtir à ses proptes frais, surent démolis jusqu'aux fondemens. Kaldan fit marcher divers corps de Troupes, avec ordre de ruiner le Pays par le fer & le leu, mais fur-tout de faire main-balle fur les Kalkas, qui fuioient de KALKAS IT

ENTRE LES Kaldan eft fol-

Les deux freres s'étant retirés vers l'extrêmité méridionale du Défett, c'està-dire près de la Chine, firent supplier l'Empereur de leur accorder sa protection contre un ennemi dont ils exagererent beaucoup l'ambition & la cruauté. Ce Monarque depêcha aussi-tôt un Officier à Kaldan, pour sçavoir de luimême les rations qui t'engageoient à la guerre. Le Khan des Éluths répondit Se réponde avec respect qu'il avoir pris les armes pour vanger la mott de sois frere, & qu'il éroit resolu de soutenir son entreprise; qu'il ne pouvoit se persuader qu'un aussi mechant homme que le Lama trouvat des protecteurs; & que, le regardant comme le principal auteur de tant de barbaties, il le poutsuivroit dans quelque lieu qu'il pur le retirer : enfin que l'Empereur même étoit interessé à la punition d'un traître, qui avoit violé les sermens solemnels & marqué si peu d'égard pout la médiation de Sa Majesté Impériale.

LES ELUTRIS. licité en leur fa-

Le Lama comprir que s'il étoit abandonné de l'Empereur il ne pouvoit éviter d'être livré au Dalay Lama, son plus morrel enuemi. Dans une situation s' Femereur de la dangereuse, il prit le parti de se rendre vassal de la Chine, à perpetuité, lui, Chine, fon frere, sa famille & rous ses sujers. Il engagea même plusieurs autres Princes Kalkas à suivre son exemple. Che-ching-han étant mort la même année, sa veuve supplia aussi l'Empereur de recevoir son fils au rang des vassaux de l'Empire, en lui accordant le ritre de Han qui ne devoit pas descendre à sa fa-

mille.

Sa Majesté Impériale se contenta d'abord d'exhorter le Khan des Eluths à la L'Emperer espaix, & de lui faire représenter que le misérable état où ses Ennemis étoient Kattanàla paix réduits devoit suffire à son ressentiment. Kaldan, sermant l'oreille à ces propositions, répondit que l'Empereur avoit le même interêt que lui à punir l'infraction d'un Trairé dont il s'éroit rendu garant avec le Dalay Lama; mais que, fi Sa Majesté vouloit livter le Lama des Kalkas pour être jugé par ce Pontife, il promertoit de finir aufli-tôt les hostilirés. L'Empereur ne crur pas que sa dignité lui permît d'abandonner des Princes qui avoient eu recours à sa puissance. Comme il n'avoit rien à craindre des Russiens, depuis le dernier Traité de Nipchou . il déclara qu'il prenoit les Kalkas fous sa protection, & leur donna une partie de ses terres en Tartarie pour y former un établissement, C'étoit annoncer la guerre au Khan des Eluths.

Ce Prince, vers la fin de Juillet 1690, s'avança jusqu'aux frontieres de l'Em-Gurreente les pire, à la sète d'une armée peu nombreuse, mais bien disciplinée. Les Kalkas buls. campoient encore sur les bords du Kerlon, dont il avoit été obligé de suivre le cours pour la commodité du fourage. Il tua un grand nombre de ces meurtriers de son frere; il fit quanrité d'Esclaves, & poutsuivit le reste jusqu'aux terres que l'Empereur leur avoit assignées. Au premier bruit de sa marche, Sa Majesté rassembla toutes les forces des Mongols, qui n'ont pas cetfé de lui être foumis depuis l'origine de la Monarchie Tarrare, & qui, étant continuellement campés à peu de distance de la grande muraille, servent comme de garde extérieure à l'Empire. Les ayant renforcées de quelques troupes Mancheous, il leur donna ordre d'observer les mouvemens des Eluths sur la frontiere. Les

Guerres ENTRE LES KALKASET

Généraux Mongols formerent le dessein de surprendre l'Ennemi dans son Camp. Ils l'ansuferent par les apparences d'une négociation de paix; & lorsqu'ils le crurent sans défiance, ils prirent le tems de la nuit pour l'attaquer. Mais ils furent LES ELUTHS. vivement repoulles, & pourfuivis juiqu'au centre de leurs terres, où ils se virent Cette difgrace mit l'Empereur dans la nécessité d'envoyer, de Peking, une

Premiers avan-tages de Kaldan, obligés de chercher leur sûrete dans les montagnes.

armée confidérable pour combattre les Eluths. Il s'étoit proposé de se mettre luimême à la tête de ses Troupes. Mais les représentations de son Conseil l'ayant fair changer de fentiment, il en donna le commandement genéral à fon frere, & le fit accompagner de son fils aîne. L'armée Impériale marcha droit à l'Ennemi, qui l'attendit avec beaucoup de réfolution. Kaldan étoit à quatre-vingt lieues de Peking. Il occuport un poste avantageux. Quoiqu'il manquât d'artillerie. & que ses Troupes fussent en petit nombre, il accepta la proposition d'une baraille. Son avant-garde fut d'abord si maltraitée par le canon de l'Ennemi qu'il se vit forcé de changer de poste, pour s'éloigner de la porrée des boulers. Mais avant eu l'habileté de se couvrit d'un grand marais, qui ne permit point aux Chinois de l'environner, il fit une belle défense jusqu'à la nuit, & les deux Partis se retirerem dans leur Camp. Le Général de l'artisserie, qui étoit oncle

Bataille dont le fuccès elt indé-

de l'Empereur, fut tué, d'un coup de mousquet, vers la fin de l'action. Traité de paix, Kekian.

Le jour suivant produisit un Traité, par lequel Kaldan eur la liberré de se retirer, après avoir fait ferment de ne jamais rentrer sur les tertes de l'Empe-Adressités de reur ni sur celles de ses Alliés. Une partie de ses Troupes périt dans sa retraite. D'un autre côté, Tje vang-raptan, fon neveu, qu'il avoit laisse dans ses Etats. avec la qualité de Régent, lui débaucha une partie de ses Sujets, pour aller former un Etablissement dans un Pays éloigné. Des revers si terribles le mirent, pendant trois ou quatre ans, hors d'étar de rétablir son armée.

Loi qui punit un Général pour n'avoir pas vain-

raux ne furent pas à couvert des rigueurs de la Justice. C'est une loi du Gouvernement Mancheou, qu'un Général, qui livre bataille sans remporter une victoire complete, est coupable & doir être puni. Le frere de l'Empereur auroir été privé de sa dignité de Vang, ou de Regule, & les Grands qui avoient compose son Conseil n'auroient pû évitet de perdre leurs Emplois & d'essuier quelques mois de prison. Mais l'Empereur déclata qu'une saute légere ne méritoir pas des châtimens rigoureux. Le Regule & quelques-uns de ses principaux Officiers ne furent condamnés qu'à perdre trois ans de leurs pensions, & les autres à une dégradation de cinq Ordres. Sa Majesté Impériale accorda des honneurs extraordinaires à la mémoire de son oncle, qui avoit été tué dans l'action. Elle donna au fils les titres & les dignités de fon pere. Le parens des morts & des blesses reçurent aussi de justes récompenses. En un mot tous ceux qui s'étoient distingués glorieusement eurent part à ses éloges ou à ses bien-

Quoique l'avantage de la Campagne fût demeuré aux Chinois, leurs Géné-

rares, & tous les Princes Kalkas lui rendirent de concert un hommage folemnel Le Khan des Eluths posseda tranquillement, jusqu'en 1694, les terres qui . avoient composé les Etats de Chasuktu-han & de Tuchuktu-han. Mais, avant enfin rétabli son armée, il nettoya les bords du Kerlon par le massacre de tous les Kalkas qui s'y trouvoient encore. Enfuite, s'avançant vers les frontieres

faits. L'année suivante, ce Monarque convoqua l'assemblée des Etats-Tar-

Kaldan recommence la guerre.





L'amount gonde

T.TH.N.TIII.

à lui contre les Mancheous. » Quelle plus grande indignité, leur éctivit-il, PATRE LES " que de fe voit Esclaves après avoit été maîtres! Ne sommes-nous pas Mon- KALKAS IT " gols & n'avons-nous pas la même loi? Unissons nos forces & rentrons en 135 ELUTHS.

» possession d'un Empire qui nous appartient par le droit d'héritage. Je parta-» gerai ma gloire & le fruit de mes conquêtes avec ceux qui voudront partager

" mes travaux & mes dangers. Mais fi, contre mon espérance, il est quelque » Prince Mongol qui n'air pas honte de l'esclavage des Mancheous , nos En-

» nemis communs, qu'il s'attende à rellentir les premiers efforts de mes armes. Le Khan des Korchins, fidèle an ferment qu'il avoit fait à l'Empereur, lui envoya la lettre de Kaldan. Elle caufa quelque inquiétude à la Cour de Peking. Attamerole la On n'ignoroir pas que les Eluths étoient trop foibles pour fe rendre rédouta- Courde Peking. bles, mais on n'aimoit pas cette ligue des Princes Mongols, foûtenue par le

Dalay Lama. L'Empereur prir la resolution d'exterminer les Eluths, ou de les engager au repos par une paix folide & durable.

aux vastes forêts qui bornent la Russie ( 3 ).

Ce fut en 1696 qu'il entra dans la Tartarie avec trois corps de Troupes, Defrostica des pour tenir ses Ennemis tensermés de toutes parts. Une de ces armées rem-Eints et de Kaldan. porta une victoire complete, tandis que celle où l'Empereur étoit en personne répandoit la terreur & la défolation. Enfin, dans le cours de cette année & de celle d'après, toute la Nation des Eluths fut détruite ou subjuguée, & la mort de Kaldan, qui arriva en 1697, lorsque l'Empereur marchoit à lui pour le forcer dans sa retraite, mit le comble à seur ruine. Les restes de ce malheureux l'euple se virent contraints d'implorer la clemence Impériale, ou de chercher un asile dans les nouveaux Etars de Tse-vang-raptau, le seul de leurs

Princes qui eut survêcu à la destruction de tous les autres.

La fin de cette guerre rendir l'Emperenr Kang-hi Maître absolu de l'Empire Jusqu'eu s'éten4 des Eluths & des Kalkas , & lui fit étendre fes Domaines jufqu'aux déferts & mis.

Supplément à l'Histoire des mêmes Peuples (4).

ROSTO, ou Bosuku-khan (5), Prince des Kalmuks ou des Elurhs, qui trois Princes habitoient les bords du lac Yami & les Déserts votsins, faisoit élever à la Cour de Bosukus de Bosukus trois fils de son frere. Il conçut une violente aversion pour l'aîné de ces Prin- khan. ces; & ne trouvant aucun prétexte pour lui ôter la vie, il employa un homme L'un eft méfort vigoureux, qui, en feignant de lutter avec lui, le traita si rudement qu'il en mourut peu de jours après. Zigan-araptan, le plus jeune des trois freres, allarmé de cet accident, quelque effort que fit Bosto pour le faire regarder fuit. comme un effet du hazard, prit la fuite avec ses amis & ses domestiques.

(3) Dn Halde, wbi fup.
(4) La Relation suivente est titée d'un Ouvrage inritulé l'Erat pré, ent de la petite Bukharis , publié à Cologne en .725. Elle compose le quarriéme & dernier Chapitre. On reconnoir, aux noms propres, que cerre Relation vient de Russie. Elle le rouve inserée dans le fecond Tome de l'Hiftoi. e générale des Tures, des Mongols & des Tarrares, compolée d'a-

près les Notes de Benting fur l'Histoire généalogique des Tarrares. Cerre Histoire généalogique n'a été publice en François qu'en 1716. (5) Buffisk fignifie remps. C'est le nom u'Oghuz-khan donna à ses trois premiers fils , fuivant Abulghazi-khan. Voyex-en les raifons dans l'Histoire des Tures, des Mongols , &c. Vol. I. p. 11.

#### HISTOIRE GENERALE

Dankhinombu, son autre frere, que le Khan dépêcha aussi-tôt sur ses traces. ELUTHS, tenta inutilement de le ramener à la Cour. Il lui représenta que le caractère de leur frere ainé avoit été farouche & turbulent. Mais Zigan-araptan n'en prit pas plus de confiance pour un oncle qui avoit été capable d'une action dé-

Démêlés entre Boroktu & Zutt-Congrès inutile.

Quelque tems après, il s'éleva des différends entre Bosuktu-khan & Zain ou Zuzi-khan (6), Prince des Mongols (7). La crainte d'une guerre qu'il étoit important de prévenir, porta Amulon-bogdo-than (8), Empereur de la Chine, à faire partit Averua-alkanuyhu, son Ambassadeur, pour leur proposer un Congrès sur les frontieres, où leurs interêts pullent être conciliés par la médiation du Dalay Lama. Ses propositions furent acceptées; mais d'autres disputes, qui s'éleverent pour la préséance entre les Ambassadeurs, firent évanouir le succès de cette Négociation. L'Empereur de la Chine, voyant les conférences rompues, fut quelque tems incertain de la conduite qu'il devoir tenir. Il ne craignoit pas moins le caractère intrépide & entreprenant de Boluktu, que les fuites facheuses qui pouvoient arrivet de la défaire des Mongols. Entin, pour éloigner la guerre de ses frontieres, il engagea Zuin khan à prévenir son Ennemi en pénétrant fort loin dans ses Erats. Il appuia même ses infinuations par de magnifiques préfens, & par la prometle de l'aflifter sous main

Zain entre dans le t'ays des E-

eoule

Zain-khan suivit ce conseil. Il entra dans le Pays des Kalmuks. Dès la premiere rencontre, fon avant-garde dent entiérement celle de Bofuktu-khan, & Dergivap, frere de son Ennemi, fur tué dans l'action. Bosuktu éroit à prendre du the, lorfqu'il reçut cerre facheuse nouvelle. Il ne put se désendre de que que trouble; & pendant qu'il donnoit des ordres précipités, sa tasse glisfant entre ses doigts lui brûla un peu la main. » Voyez, dit-il en riant, ce » qu'on gagne à se hâter trop. Si je m'étois moins presse, je ne me serois pas » brulé les doigts. La rigueut de la faison & l'abondance des néges ne lui per-

Bulokpa

mettant pas de faire beaucoup de diligence, il se contenta d'assembler son armée & de se tenir sur ses gardes, dans l'espérance que les Mongols se relâcheroient après leur victoire, & que ne connoissant pas le Pays ils ne pourroient conserver long-tems leurs avantages. Il feignit même de l'épouvante pour les faire tomber plus facilement dans ses piéges; & montant à cheval avec une précipitation affectée, il fit publier que la crainte l'avoit fait disparoître & qu'on n'entendroit pas si tôt parler de lui.

Ce bruit eut l'effet qu'il avoit désiré. Les Mongols doublerent leur marche, & détacherent, par différentes routes, deux corps de Troupes, l'un de huit mille hommes, l'autre de trois mille, pour le poursuivre dans sa fuite prétendue. C'étois assurer le succès de son straragème. Il fondit sur ces détachemens & les tailla tous deux en piéces. Enfuite, marchant yers l'armée des Mongols. il y jetta tant de consternation, qu'ils abandonnerent leur Camp sans penser à se defendre, & qu'il en fit un horrible carnage dans leur fuite. On peut juger here du camage, de cette boucherie par la quantité d'orcilles & de boucles de cheveux qu'il en-

( 6 ) Ce doit être le Tuchers ou le Tuchehrs-( 8 ) C'étoit l'Empereur Khang-hi. Les Rosthan de Gerbillon ; car Tuché s'écrit auffi fiens donnent ce nom à l'Empereur de la Chine , & quelquefois celui d'Amalogdo-khav.

(7) Ou les Kalkas-Mongols.

fi son secours lui devenoit nécessaire.

Voya pour témoignagé de fa victoire, dans le lieu ordinaire de fa réfidence. Il en KALEAS chargea neuf chameaux; après quoi s'étant mis à la tête de trente mille hommes, ex Euvris. & continuant de poursuivre ceux qui étoient échappes à sa fureur, il les chassa devant lui jusqu'à la grande muraille de la Chine, que Zain tut forcé enfin de passer, pour s'en faire un asile.

L'Empereur de la Chine, étonné de cet évenement, s'efforça par ses préfens & ses persuasions d'engager Bosuksu khan à se retirer. Mais ce furieux la Charc prend panàla quielle. vainqueur goûra si peu la proposition d'un accommodement, qu'il sit demander à Kang-hi, dans des termes les plus fiers, que Zain lui fut livré avec tous ceux qui s'étoient réfugiés sur les terres Chinoises; sans quoi il le menacoit de lui déclater la guerre. Kang hi , ou Amerlon-bogdo-khan , regarda cette demande comme un déh. Il fe hata de faire marcher plusieurs corps de Troupes, qui, s'étant avancés l'un après l'autre, furent défaits successivement à mésure qu'ils paroifloient. Les Troupes de Bosuktu étoient si braves, ou celles de Kang-hi ii mauvaifes, que dans une de ces rencontres mille Kalmuks battirent vingt mille Chinois, & que dix mille en mitent une autre fois quatre-vingt mille en fuite. Enfin le Monarque de la Chine, n'esperant plus rien du courage de ses soldats, prit la résolution d'assemblet toutes ses forces & d'accabler ses

Dans cette vûe il forma une armée de trois cens mille hommes, foûtenue une de beaukin par un train d'artillerie de trois cens piéces de canon, ses Généraux eurent ordre d'envelopper, de toutes parts, l'armée des Kalmuks, Cependant l'aversion le qu'il avoit pour les voies fanglantes le porta encore à faire proposer au Khan des Eluths des conditions auffi avantageuses qu'il eût pû les esperer dans d'autres circonstances. Mais le Khan, trop enflé de la prospérité de ses armes, les reçut avec dédain. Il en fut bientôt puni par la perte d'une bataille sanglante, dont il ne se sauva qu'à la faveur des montagnes voisines. Rien ne l'affligea tant, dans cette disgrace, que la mort de Guni ou Ani, son épouse, qui fut tuée dans sa fuite. Le corps de cette Princesse ayant été trouvé dans un tas de cadavres, Kang-hi lui fit couper la tête, pour la faire fervir d'ornement à fon

triomphe (9). Les provisions & le fourage commençant à manquer dans les montagnes, Retraite de Box Bosuktu y vit périr de misere la plus grande partie de ses Troupes & de suktu. fes chevaux. Enfin il retourna presque seul dans ses Etats, où il passa deux ans dans l'humiliation, expesé aux reproches de ses Sujets. Le terns lui fit comprendre qu'il n'avoit plus rien à se promettre que de la Négociation. Il envova Septenbald, son fils, vers le Dalay Lama, qui faisoit sa résidence à Ba-lottu en trans rantola, pour implorer sa médiation qu'il avoit anciennement méprisée. Mais les pere-Abdalla-begh (10), Gouverneur de la Ville de Khamul (11), quoique Sujet du Khan des Eluths, arrêra ce jeune Prince lorsqu'il passoit dans son Gouvernement, & le fit conduire au Monarque de la Chine, qui lui fir couper la tête.

La nouvelle de ce défastre jetta Bosuktu-khan dans un affreux désespoir. Il assembla tous ses sujers. Il les exhorta, par un long discours, à vivre en paix, · Ensuite, leur donnant la liberté de se retirer, il avalla du poison dont il mou-(9) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

Befuktu s'em-

Vol. II. p. 549. (10) Abay-dola-bek dans l'Original. Tome VII.

Ennemis par le nômbre.

(11) Khamil, ou Hami fulvant la prononciation Chinoise, à l'extrémité de la petite Bukkarie, fut les bords du grand Defert.

rut. Telle fut la fin de Bosuktu, ou Bosto-khan, Prince d'un courage & d'un ET ELUTHS. genie distingués, qui s'étoit rendu tédoutable à ses Ennemis par un grand nombre de succès. & dont la mort même parut heroique aux yeux des Tarrates.

Zigan araptan Pendant le cours d'une si longue guerre, Zigan-araptan (12), ce neveu, fem me ven im fuedont on a raconté la fuite, s'étoit tenu caché dans une retraite impénétrable. Mais à peine eur-il appris la mort de son oncle, qu'il se présenta aux Kalmuks

pour leur demander la fuccession. Elle ne pouvoit êrre contestée au plus proche heritier. Les Bukkariens , Nation conquise depuis peu par Bosuktu-khan , suivirent l'exemple des Eluths. D'autres Provinces, qui paroissoient moins disposées Tire de Kontay- à reconnoître Zigan, y furent contraintes par les armes. Enfin, lorsque l'uki qu'il requit. nanimité fur établie dans les suffrages, on prit un jour pour conduire ce Prince dans un agréable bosquet, qui n'étoit composé que de trois cens arbres fort

épais & d'une espèce particuliere. Il y sur traité pendant quelques jours avec beaucoup de magnificence; après quoi ses Sujets sui donnerent solemnellement le titre de Kontaish, ou de Kontayki, qui fignifie Grand Monarque, avec defense, sous peine de mort, de lui donnet désormais un autre nom.

Kontayki méritoit cette diftinction par ses grandes qualités. Il fit éclater, dans le cours de fon regne, aurant de genie & de courage, que de douceur & de piété. On rapporte, pour exemple de sa modération, qu'un de ses Esclaves lui avant crevé un œil à la chalfe, non feulement il lui pardonna cet accident, comme un malheur involontaire, mais il lui donna la liberré, comme une espèce de dédommagement pour le danger auquel sa vie avoit été expofee par la vangeance des Kalmuks. Bentink raconte un autre trait. Un homme que Zigan avoir élevé trois fois à la fortune, étant venu, pour la quatriéme fois, lui demander son affistance, il lui fit cette réponse : » Souvenez-vous,

- » mon fils, que je vous ai affifté trois fois; & je le ferois encore, fi l'obsti-» nation de votre mauvaise fortune ne me faisoit juger que le Ciel vous con-
- » damne à la pauvreté. Je me garderai bien d'aider plus long-tems un homme
- qui est si clairement abandonné du Ciel (13). Kontayki ne fur pas moins entreprenant que fon successeur. Vers l'année

Kontayki. 1716, il fit la conquête du Tibet; mais, quatre ans après, les Provinces de Khamil & de Turfan, qui dépendent de la petite Bukkarie, lui furenrenle-Mine d'or dont vées par les Chinois. On raconte ainsi ect évenement. Kontayki, ayant été il ett chaffe. informé qu'à l'Est du Gobi (14), ou du Desert, la nature avoit place, au pied des Montagnes qui féparent de la Chine cette contrée ftérile, une mine d'or si riche qu'elle pouvoit être travaillée sans peine, sit pattir un de ses Mutsas (15), à la tête de dix mille hommes, pour en prendre possession. Les Chinois & les Mongols, avertis de leur dessein, tomberent sur eux en grand nombre, & les forcerent de rentret dans le Défert. Mais ils connoissoient dans

cette folitude certaines vallées ferriles, qui font cachées par de hautes montagnes de l'Ouest à l'Est, & qui avoient été jusqu'alors inconnues aux Chinois, par lesquelles ils retournerent tranquillement dans leur Pays. Kang-hi, Empereur de la Chine, réfolut, à l'exemple de Kontayki, d'ef-

(12) Voyez le commencement de cet Arti- des Tartares , Vol. II. p. 553cle. Gerbillon nomme ce Prince T/e-vang-(14) Kobi ou Chame

(16) C'est une corruption du mot Persan (13) Histoire des Tures, des Mongols & Mirze, qui fignific Prince.

Son caraftere,

Entreprifes de

fayer s'il y avoit quelqu'avantage à tirer de cette découverte. Il envoya du KALKAS même côté une armée puillante, avec un gros train d'artillerie, sous la con- ET ELUTHS. duite de son troisième fils (16), qu'il fir accompagner par un Jésuite fort ha- Khang hi chroie bile dans les fortifications & dans la composition des seux d'artifice. Ce Prin- une armée conce, ayant passe le Désert par la même route que les Kalmuks avoient suivie ticlui par le Dedans leur retraite, pénétra jusqu'aux Provinces de Khamil & de Turfan. Mais il trouva Konrayki, qui s'avançoit pour lui disputer le passage à la tête d'une belle & nombreuse cavalerie. Comme il ne pouvoir risquer son armée sans imprudence dans les vaftes plaines dont ces Provinces sont composées, il prit le parri de bâtir à cerraines distances, des Forts, qu'il munir soigneusement de canon & d'infanterie. Enfuite, s'avançant à la faveur de ces Forts, il parvint Comment les insensiblement à se rendre Maître des deux mêmes Provinces, sans que, rent de deux Prodans cet intervalle, il eut été possible aux Kalmuks de le forcer à une bataille. vinces des Kal-

Kontayki, perdant l'esperance de repousser les Chinois sans canon & sans infanterie, deux f cours dont les Kalmuks n'avoient point encore l'usage, fit mande de offrir en 1720, par ses Ambassadeurs, à Pierre I, Empereur de Russie, qui fantatie à du case trouvoir alors à Petersbourg, de lui payer un tribut, s'il vouloit envoyer à non au son secours dix mille hommes de Troupes régulieres avec du canon. Il se flartoit, avec si peu de forces, de chasser ses Chinois de son Pays. Mais la guerre des Russiens contre la Suede, joint aux vûes que le Czar Pierre commençoit à former du côté de la Perse, l'empêcherent d'accepter une proposition si avantageuse. Les Chinois se saissrent de toute la partie des Etats de Kontayki, Payr que les qui s'étendoir de l'Est du Désert jusqu'aux frontieres de la Chine. Ils y établirenr des Colonies Mongols; mais ils ne toucherenr point aux Domaines du Dalay Lama. Cependant, ajoute l'Auteur, s'ils peuvent conferver les Provinces de Khamil & de Turfan, & s'ils continuent de s'étendre comme ils y paroiffent portés, le long des montagnes qui vont de ce côté-là jusqu'aux Erats du Grand Mogol, le Pays de Tangut, ou Kokonor, tombera infailliblement entre leurs mains (17).

## 6. VII. Pays des Eluths ou des Kalmuks.

E Pays comprend la plus grande moirié des vastes régions qui portent en Europe le nom de Grande Tartarie, Il s'étend depuis la Mer (18) Caspienne & la riviere Jaik, du foixante-douzième degrés de latitude vers le Mont Altay (19), jusqu' au cent dixiéme degré; & du quarantiéme jusqu'au cinquante-deuxième de latitude. On peur lui donner par conséquent environ dix-neuf cens trente milles de longueur de l'Ouest à l'Est, & six cens cinquante dans fa plus grande largeur du Sud au Nord.

Il est bordé au Nord par une partie de la Russie & de la Siberie, dont il est Bornes du Paye féparé par une chaîne de montagnes; à l'Est, par le mont Altay; au Sud, par les gerres de Karasm & de la grande & petite Bukkarie, dont il est aussi séparé par

(18) On comprend dans cet espace le Tur-(19) Voyez ci-deffus.

<sup>(16)</sup> Yong-ching, mort depuis sur le trône. Meffan, qui étant aujourd'hui possedé par les (17) Hitt. des Tures, des Mongols, &c. Tartares Mahométans, est fitué entre les E-Vol. 11. p. 546. luths & la Mer Caspienne.

DIS KAL-

MITES.

une autre chaîne de monragnes & par quelques rivieres, particulierement par celle de Sir; à l'Ouest par la riviere de Jaik. ELUTHS OU

Bentink, qui regarde cette vafte Région comme la plus belle & la plus grande partie de la Tartarie, en a tracé fort exactement les botnes. Elles commen-Celles sue ha cent à la rive Est de la Riviere de Jaik; & s'étendant vers le Nord-Est par denne Bentink. l'Aral-tag (10) ou les Montagnes des Aigles , elles vont jusqu'à l'Irtiche , visà-vis l'embouchure de l'Om, qui les trace austi jusqu'à sa source. Ensuite, prenant vers l'Est jusqu'à l'Obi, & pallant au-delà de cette grande riviere jusqu'au lac Altan (11), d'où elle tire son origine, elles retournent près des monraznes qui porrent le nom de Tubra-tubustak, d'où elles rournent à l'Est aurour des mêmes montagnes , & s'avancent juiqu'à deux joutnées de la riviere de Selinga, vers Selinghinskoy. Ici elles prennent un autre tour au Sud, & continuant quelque-rems à la même diftance de cerre riviere, elles rerournent à l'Ouest jusqu'à la riviere de Jenisea , qu'elles cotoyent depuis le quaranteneuviéme degré de latitude jusqu'à sa source, le long des montagnes qui la bordent du coré de l'Ouest. De-là, tournant au Sud-Est, elles suivent les frontieres de la Chine, vers le Sud, depuis le rrente-neuvième degré de latitude jusqu'au Royaume d'Ava. Elles font ensuite un rout à l'Onest, pour suivre les Domaines du Grand Mogol jusqu'à la grande Bukkarie. Enfin, cotoyant les frontieres de cette derniere contrée & celles du Turkestan (11), elles retournenr par le Nord-Ouest à la rive orientale de la riviere de Jaik, où elles ont

Trois grandes chastes de mon-Cazmen. College Tobers tubusak.

commencé (13).

On diftingue, dans le Pays des Eluths ou des Kalmuks, trois grandes chaînes de montagnes, qui font celles de Tulva tubuslak, dont on vient de parlet; celles d'Uskanduk-tubra & celles d'Alray. La premiere, qui forme la frontiere du Nord, porte ce nom, en langage Mongol, patmi ceux qui habitent la rive droite, ou orientale de l'Irriche, tandis que les Habitans de la rive gauche la nomment Uluz-tag (14). Elle commence au bord oriental de cette riviere, au Nord du lac Saylan, que l'Irtiche traverse, & s'etend droir à l'Est jusqu'à la riviere de Selinga. De-là, tournant au Nord, elle suit cette riviere jusqu'à fon entrée dans le lac de Baykal. Enfuite, retournant à l'Est, elle s'avance jusqu'à la tive seprenttionale de l'Amut (25), vers Nerchinskoy (26), & ne celle pas de fuivre cette riviere jufqu'à la met orientale.

Celle d'Uikanluk-tubra.

La seconde chaine, que les Eluths nomment Uskan-luk-tubra, & qui porte le nom de Kichik-tag (27) au Notd de la tiviere de Sir , commence aux confins du Turkestan & de la grande Bukkarie, au Sud de la riviere de Sir; &,

(10) Tag ou Dach fignifie Mantagne en pas, comme il le suppose, p. 183, partie de la langue Turque. Quelques uns éctivent Tau grande Tarrarie, dans laquelle il comprend pour Tag (11) L'Auteut dit (p. 380) que la grande

Tartarie est séparée de la Siberie par une grande chaîne de montagnes, qui commençant à la Riviere de Volea vers le cinquante deuxiéme degré de latitude, s'étendant presque directement à l'Est jusqu'a l'Océan-

(11 / Il paroit ici que l'Anteur renferme dans les mêmes bornes tout le Tibet & la perire Bukkarie, qui apparriennent en effet, ou qui ont appartenu aux Eluths, mais qui ne font

meme la grande Bukkatie & Karazm, auffibien que le Turkeltan qui en est à la verité une partie. (23) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Vol. II. p. 511, (24) Ou Ulug-dag, qui fignific la grande Montagne.

(11) On le Sagha ian-ala. (16) On Astrion,

(17) C'eft a dire, la petite Montagne,

s'érendant à l'Est, sépare la grande Bukkarie des Domaines du Kontaish (18). Pars pis Elle continue de-là fur la même ligne jusqu'au Sud des sources de la riviete . ELUTHS OU Jenisea, d'où, prenant au Sud-Est, elle arrive aux frontieres de la Chine vers DES KALle quarantième dégré de latitude, sur les confins des Eluths (19) & des Mongols. Enfuite elle fuit la grande muraille de la Chine jusqu'à la Province de Lyau-tong, où, faifant un coude au Nord-Eft, elle sépare cette Province & la Corée du Pays des Mongols, & se termine à la fin sur le rivage de la mer du Japon, vets le quarante-deuxième degré de latitude.

Le Pays rentermé par ces deux chaînes de montagnes, d'où il s'en détache en plufieurs endroits d'autres fort confidérables, est proprement l'ancien patrimoine des Tartares, poiledé aujourd'hui par les Eluths & les Mongols. Les autres Domaines des Tartares Mahometans & des Eluths ne leur appartenoient point anciennement & ne leur font venus que par droit de conquête.

La Montagne d'Altay, qui porte le nom de Kut dans l'Histoire d'Abulgha- Celle d'Altay. zi, est une branche de l'Uskan-luk-tubra, & commence à l'Ouest des sources de la riviere Jenifea. Elle s'étend presqu'en droite ligne, du Sud au Nord, suivant fans celle la rive Ouest de cette grande riviere, à une ou deux journées de diffance, jusqu'aux montagnes de Tubra-tubuslak, auxquelles elle se joint vers le cinquantiéme degré de latitude.

On trouve peu de rivieres dans cette partie de la Tartatie; mais quelques- Riviere de Teunes y prennent leur fource. Les plus remarquables font celles de Tekis & kis & d'lis. d'Ili (10), de Chui & de Talas. Bentink nous apprend que le cours du Tekis est presque de l'Est Sud-Est à l'Ouest Nord-Ouest; qu'à la distance d'environ quarante lieues de sa source, il méle ses eaux avec celle de la riviete d'Ili, qui vient du Nord-L'st; & que de-la, continuant son couts à l'Ouest, il se perd vers les frontieres du Turkestan, entre les montagnes qui séparent cette région des Domaines du Kontaish, Grand Khan des Eluths, dont la résidence habiruelle est entre ces deux rivietes (21).

Suivant la Carte des Jéfuites, le Tekis prend fa fource dans les monta-gnes (32) qui bordent la petite Bukkarie au Nord. Après avoit coulé environ iept cens milles au Nord-Eit, il va fe rendre par plusieuts embouchures dans la riviere d'Ili, qui a sa source dans les mêmes montagnes, & qui coule au Nord-Ouest l'espace d'environ cent cinquante milles; mais qui , prenant ensuite son cours au Nord, va tomber cent cinquante milles plus loin dans le lac Palkati , vers le quarante-huitième degré de latitude Ce lac est nommé Choi dans la Lac de Choi-Carre de la grande Tartarie & de l'Empire Russien par Strahlemberg. Il y est placé à quatante-fix degrés : cette Carte s'accorde d'ailleurs avec celle des Jéfuites, excepté que le Tekis s'y jette au Nord-Ouest dans l'Ili, & que l'Ili n'y est pas représenté si long de la moitié. Elles s'accordent toutes deux à placer

(18) Ou Zigan araptan , qui étoit Khan des Eluths orientaux, & qui le nommeir auffi Kenta hi & Djongani,

(19, L'Anteur le fert toujours du nom de Kalmuris. C'est ce ui que les Russiens & les Tartares Mahomérans, ou les Mongols, donnent à la Nation des Eluchs.

(10) L'Auteut les appelle des branches du Caucale, comme fi elles fortoient du même

trone; ce qui ne paroît nullement par son té-cit. Il n'est pas nicux son é a placer le Caueafe dans ces quarriers (31) L'Auteur l'appelle Chaleny.

(32) L'Aureur les confond avec Isibul & le Tailanh, dont parle Abulghazi khan. Mais la Carre des Jésuites dutingue le Tallash des deux autres Rivieres.

fur cette riviere la résidence ordinaire du Khan des Eluths. Les Jésuites l'ap-PAYS n's Elutis pellent Harkas, & Strahlemberg la nomme Urga, qui paroît être le véritable nom (33).

OU DES KALMUES. Rivieres de Chul & de Talas.

Les rivieres de Chui & de Talas descendent des mêmes montagnes suivant la Carre des Jésuites, &, coulant au Nord-Ouest chacune l'espace d'environ cent quatre-vingt milles, tombent dans différens lacs; le Chui dans le Kalkol, & le Talas dans le Sikirbik-nor. Stralemberg ne nomme aucune de ces deux rivieres. Le Pays n'en a pas d'autres qui mérirent de l'attention, excepté

L'Iros

l'Irtiche, dont il n'y a même qu'un bras qui l'arrose (34).

Cette riviere, la plus considérable de l'Asse septentrionale, sort de deux lacs à trente lieues l'un de l'autre, vers le quarante-cinquième degré quinze minutes de latitude, & cent treize degrés de longitude, du côté occidental du Mont Altay, au Nord de la Province de Hami ou Khamil, en tirant vers l'Eft. La plûpart des rivietes qui se forment de ces deux lacs coulent à l'Ouest; mais celle qui coule au Nord est nommée Khar-irtiche par Strahlemberg; & celle du Sud, Khor-irtish (35). Elles s'unissent à trente milles de leur source, & composent alors la riviere d'Irriche (36), qui, après un cours d'environ cinquante lieues, forme le lac de Sayfan, ou de la Noblesse, long de quarante milles & large de vingt. En fortant de ce lac , l'Irtiche tourne au Nord iufqu'à Uskamen . premier Fort des Russiens sur cette riviere, & sur les frontieres des Eluths de ce côté-là. Le teste de l'Irtiche appartient à la Siberie , où passant par Tobolskoy, qui en est la Capirale, il va se joindre à l'Obi, un peu au-dessus de Samara. Nous remetrons la fuite de cette description à l'article qui regardera cette vaste Province de l'Empire Russien.

L'Obi , ou l'Uhi.

Strahlemberg place aussi les sources de l'Obi ou de l'Ubi , dans le Pays des Eluths. L'Obi est formé, comme l'Irtiche, par la jonction de deux autres rivieres, le Khatun & le Bu. C'est de la seconde qu'il sort. Cette riviere de Bu, ou de Bi, prend fon origine dans le lac que Bentink nomme Altan-nor, Altun kurke, Altin, & Telesto. Pent-être est-ce le même qui se trouve nommé Kitkir dans la Carre des Jésuites. Mais il paroît que les deux Carres one été composées dans le Pays sur des rapports incertains. Il n'y a pas plus de fond à faire sur celle de Kyrillow , parce qu'elle n'est qu'une copie de celle des Missionnaires.

### Terrroir , Production , Air , Animaux du Pays des Eluths.

Mauteur de la TOUTE cette vaste Région, étant située dans le plus beau climat du monde, terre dans le est d'une bonté & d'une fertilité extraordinaire dans toutes ses parties. Mais, quoique la plûpart des grandes rivieres de l'Asseen tirent leur source, elle manque d'eau dans une infinité d'endroits, parce que c'est peut-être la plus haute terre du Globe & cet inconvénient la rend inhabitable dans tout autre lieu que les bords de ses lacs & de ses rivieres. Pour preuve de son extrême hauteur, on nous raconte que le Pere Verbieft, voyageant dans le Pays des Mon-

> (13) Hift. des Tures, des Mongols, &c. miere est nommée Hara ou Kara-Iriib, & l'autre, Ho-i.tish. p.511, 516. (14) C'eft eut-être l'Uuftanluk-tugre. (36) On écrit auffi Irtis , & Erchis fuivant

(\$5) Dans la Carte des Jésquites , la pre- la proponciation des Elutha,

gols, & se trouvant à quatre-vingt lieues au Nord de la grande muraille, vers la fource du Karga-muran, observa que le terrain étoit plus haut de trois mil- pas ELUTHE le pas géometriques que la côte matitime la plus proche de Peking.

KALMUKS.

Cette étrange élévation fait que le Pays de la grande Tattarie paroît trèsfroid, en comparaison de ceux qui sont sous la même latitude. Quelques per- yest froid. fonnes de foi, qui avoient voyagé dans le Pays, assurerent l'Auteur qu'au milieu même de l'Été le vent du Nord y est si perçant qu'on est obligé de se couvtir foigneusement la nuit pour n'en être pas incommodé, & que dans le mois d'Août une seule puit produit souvent de la glace de l'épaitseut d'un écu. Verbiest croit pouvoir l'attribuer au salpetre, dont la terre, dit-il, est si remplie dans le Pays des Mongols, que dans le premier endroit où l'on fouille en Eté, à quatre ou cinq pieds de profondeur, on trouve des mottes de terre tout-à-fait gelées, & même des tas de glaçons.

C'est encore à la haureur des terres qu'il faut attribuet cette quantité de Déferts qui se trouvent dans la grande Tartarie. Les Russiens leur donnent le nom grande Tartarie. de Step. Mais ils ne sont pas aussi affreux que les Européens se l'imaginent. Si l'on excepte celui de Gobi (37) ou de Chamo (38), & un petit nombre d'autres qui font fort fablonneux, rous les autres ont d'excellens parurages, où l'herbe eil fort abondante. Elle s'éleve jusqu'à la ceinture ; & si le Pays ne manquoit pas d'eau, elle croîtroit de la hauteut d'un homme. Mais la sécheresse nuit bien-tôt à ses racines & la réduit à rien. Les Habitans ayant remarqué que l'herbe séche étouffe celle qui renaît, y mettent le feu à l'entrée du Printems; & la flamme s'étendant aussi loin qu'elle trouve de la noutriture, embrasse quelquesois plus de cent lieues. La nouvelle herbe ne manque pas de croître enfuite avec tant de force, qu'en moins de quinze jours elle s'éleve de la hauteur d'un demi-pied; ce qui fait affez connoître la fettilité du Pays, & qu'il ne lui manque que de l'eau pour en faire les plus belles plaines du monde. Aussi les par- sa fertilité dans ries qui sont arrosces par des fontaines & des rivieres suffiroient-elles pour la les autres beux. fubfiltance d'un beaucoup plus grand nombre d'Habitans, si elles étoient mieux cultivées. Mais il n'y a que les Tartares Mahométans qui cultivent leuts terres. Encore ne labourent-ils que ce qui est précisément nécessaire à leur subsistance. Les Kalmuks & la plus grande partie des Mongols n'exercent pas l'agriculture. Ils ne subsistent que de leurs troupeaux; & c'est la raison qui les empêche de fe fixer dans une même demeure. Ils changent de camp à chaque faison. Chaque Horde ou chaque Tribu a son canton, dont elle habite la partie méridionale en hiver, & celle du Nord en Eré. Cependant, malgré sa ferti- Ettern prespot lité, la grande Tartarie n'a point un feul bois de haute futaye, ni presque aucune autre espece d'arbres, excepté dans quelques endroits vers les frontieres. Tout le bois du Pays confifte dans quelques buissons, qui n'ont pas plus d'une picque de hauteur & qui sont même très-rares (39).

On trouve, dans la Région des Eluths, la plûpart des mêmes animaux qui Par des Eluths. font connus dans celle des Mongols & des Kalkas. Les chévres fauvages font en fort grand nombre dans les montagnes qui séparent la Siberie de la grande Grente tura-Tattatie. L'espéce en est exactement semblable à celle des montagnes de Suéde leur ressemblan-

Chevres fauva-

Kan-kay, qui fignific Mer de lable,

<sup>(17)</sup> Les Mongols l'appellent Kobia (39) Hift. des Tarcs, des Mongols, &c. kharas. (38) Les Chinois l'appellent Cha-me, & p. 381. & fuir.

OU DES KALMUKS,

& des Alpes. Mais on ne décideroit pas aifement si ces animaux sont ceux dont DES ELUTHS Abulghazi parle fous le nom d'Arkharas, & qui font, dit-il (40), de petits fentiers fur les montagnes; ou s'il entend une autre espèce de bêtes à quatre pieds, qui se nomment Gloutons, & qui, étant fort communes dans les montagnes & les forêts du même Pays, y laissent ordinairement cette sorte de

Glouton, animal vorace & dungereux.

Le Glouton est un animal vorace, qui n'est pas tout-à-fair si grand qu'un loup, & qui est particulier aux montagnes de l'Asse septentrionale. La nature lui a couvert le dos de poil fort rude & fort long, d'un beau brun foncé. Il y a peu d'animaux aussi dangeroux. Il grimpe sur les arbres pour observer sa proie; & se précipirant dessus, il s'attache, avec ses grisses, au dos de la bête qu'il faisit, & commence à la manger vive jusqu'à ce que l'ayant fair tomber de crainte & de foiblesse il puisse l'achever à son aise. Il ne faut pas moins de trois chiens pour attaquer ce terrible Ennemi, & fouvenr ils reviennent fort maltraités. Les Russiens estiment beaucoup sa peau. Ils l'emploient à faire des manchons & des bordures de bonnets (41).

Villes du Pays.

Dans toute l'étendue de la Région des Eluths & des Mongols, on ne trouve pas de Villes, comme dans le Turkestan, le Karazm, les deux Bukkaries, le Tangut & le Tibet, à l'exception de quatre ou cinq vers la côte de l'Ocean oriental & de quelques autres vers la Chine, qui ont été bâties par les Mancheous (42) depuis qu'ils font en possession de cet Empire (43).

### 6. VIII.

## Mœurs & Usages des Eluths.

Le nom de Kalmuke oft un for briquet.

CETTE Nation, qui est la plus nombreuse & la plus considérable des trois branches Mongols, n'est gueres connue en Europe fous un autre nom que celui de Kalmuks ou Kalmouks, quoique ce ne foir qu'un sobriques qu'elle a recu des Tarrares Mahométans, en haine de l'idolâtrie dont elle fair profession. Les Russiens nous ont communiqué l'usage du nom de Kalmouks, comme ils l'ont emprunté de ces Tartares. Mais les Eluths regardent le nom de Kalmuks comme un affront, & prétendent avoit plus de droit à celui de Mongols que leurs voifins, qui en font aujourd'hui en possession, quoiqu'ils ne soient descendus que d'un reste de Mongols & de Tartares, chassés de la Chine en 1368 par l'Empereur Hong-vu (44). On n'a pû découvrir depuis quel tems, ni à quelle occasion, l'usage du nom de Kalmuks a commencé parmi les Tartares Mahométans. Abulghazi l'emploie pour la premiere fois en rapportant la mort de Timur-schilk, Khan des Usbeks (45), arrivée plus d'un fiécle après Uzbek-kkan qui acheva l'établiffement du Mahométifme parmi les Sujets des descendans de Zuzi-khan (46).

Les Eluths font d'une taille médiocre, mais bien prife & très robuste. Ils ont la tête fort groffe & fort large, le visage plat, le teint olivâtre, les yeux

> (43) Hift. des Turcs, &c. wbi fup. p. 383. (40) Ibid. Vol. I. p. 16. (44) Ibid. p. 373. (45) Ibid. Vol. I.p. 110. (41) Ibid. Vol. II. p. 518. (42) Bentink met mal-a-propos # (46) Ibid. Vol. p. 529. & fuiv. Mongols de Nienchen.

DOILS





T. PH. N. PH.

Part States

noirs & brillans, mais trop éloignés l'un de l'autre, & peu ouverts quoique très-fendus. Ils ont le nez plat & presque de niveau avec le reste du visage; de DES ELUTHS forte qu'on n'en diftingue gueres que le bout, qui est aussi très-plat, mais qui s'ouvre par deux grandes narines. Leurs oreilles sont fort grandes, quoique fans bords. Ils ont peu de barbe, mais leurs cheveux font noirs & autii forts que le crin de leurs chevaux. Ils les rasent entierement, à l'exception d'une boucle au sommet de la tête, qui tombe sur leurs épaules, & qu'ils laissenr ctoître dans toute sa grandeur naturelle. Pour réparer cette difformiré, la nature leur a donné une fort jolie bouche, affez petite, avec des dents aufli blanches que l'ivoire, & beaucoup de proportion dans tous les membres.

OU DES KALMUES.

Les femmes ont à-peu-près les mêmes traits, mais moins grands. Elles font Figure de leurs la plupart d'une raille agréable & très-bien prife.

Les hommes portent des chemifes de Kitayka (47). Leurs hautes-chausles Leur habile-ment d'hyver & font de la même matiere, & fouvent de peau de mouton, mais extraordinai- d'Eté, rement larges. Dans les Provinces méridionales, ils ne pottent pas de chemise en Eté, & se contentent d'une espèce de veste de peau de mouton, sans manches, qui touche à leur peau, & dont la parrie laineuse est en dehors. Les bords de cette veste entrent dans leurs hautes-chausses, & leurs bras demeurent nuds jusqu'aux épaules. Mais dans les Provinces du Nord, ils portent une chemise par-dessous. En hiver, ils ont des peaux plus longues, qui leur rombent jusqu'au mollet des jambes, & dont la laine est tournée en dedans pour leur donner plus de chaleur. Ces peaux font accompagnées de si longues manches, qu'ils sont obligés de les retrouffer lorfqu'ils vont au travail. Ils fe couvrent la tête d'un petit bonnet rond, couronné d'une touffe de foie ou de crin, d'un rouge éclatant, & bordé de peau. Leurs bottes sont d'une grandeur excessive & les incommodent beaucoup en marchant.

L'habillement de leurs femmes n'est pas fort différent. En Eté, c'est une chemife de Kitayka. Pendant l'hiver, une longue peau de mouton leur fuffit,

avec un bonner qui ressemble à celui des hommes (48).

Le rouge est la couleur favorite des Tartares. Leurs Princes, quoique fort Couteur sinnée mal pour le reste de leur parure, ne manquent jamais de porter une robe d'écarlare dans les occasions d'éclat. Les Mursas seroient plutôr sans chemises que fans certe précieuse robe, & les femmes de qualité auroient fort mauvaise opinion d'elles-mêmes si cer ornement leur manquoit. Le plus vil Tartare affecte de porter la couleur rouge. Ce goût s'est répandu jusqu'en Sibérie. En un mot on fair plus, dans toute l'Asie septentrionale, avec une pièce d'étoffe rouge, qu'avec le triple de sa valeur en argent (49).

Quoique le Pays des Kalmuks foit firué dans le plus beau climat du monde, Leu strovpenza,

ils ne pensent jamais à cultiver leurs terres. Toute leur subsistance est tirée de leurs troupeaux, qui consistent en chevaux, en chameaux, en bœufs, en vaches & en mourons. Les chevaux font bons & pleins de feu. Leur taille est àpeu-près celle des chevaux Polonois. Les bœufs font plus gros que ceux de l'Ukraine, & les plus grands du monde connu. Les moutons sont aussi trèsgros. Ils ont la queue fort courte & comme ensevelie dans une masse de graif-

(47) Espece de calico, ainsi nommé parce (48) Hift des Tures, des Mongols, &c. n'il vient du Catay ou de la Chine. Il y en a Vol. II. p. 136. de diverfes couleurs. (49) Ibid. p. 409.

Toms VII.

ou bis KALMURS.

fe qui péfe plusieurs livres & qui leur pend par derrière. Leur laine est longue DIS FLUTHS & grothere. Ils ont une boffe fur le nez comme les chameaux, & les oreilles pendantes. Les chameaux sont forts & robustes; mais ils ont deux bosses (50)

Leurs alimens-

Les Eluths, comme les autres Tartares, n'ont pas de nourriture plus otdinaire que la chair de cheval & de mouton. Ils mangent rarement celle de leurs bæufs & de leurs veaux, parce qu'ils la trouvent beaucoup moins bonne ; & jamais ils pe touchent à celle de porc ni à la volaille. Au lieu de lait de vache, ils font ufage de celui de leurs jumens. On affura l'Auteur qu'il est meilleur & plus gras. Ils en font une forte d'eau-de-vie. Leur méthode est de eine du fait de commencer par le rendre aigre; ce qui ne demande que l'espace de deux nuits. leas jumens. Enfuite le mettant dans des pots de terre, qu'ils bouchent foigneufement avec une forte d'entonnoir pour la diffillation, ils en tirent fur le feu une liqueur auffi claire & auffi bonne que l'eau-de-vie de grain. Mais elle doit paffer deux

fois par le feu. Ils l'appellent Arrak, à l'imitation des Indiens leurs voitins, qui donnent ce nom à toutes leurs liqueurs fortes (51). L'Auteut observe que dans presque toutes les parties de la grande Tarrarie les vaches ne se laitient pas traire. Elles nourrillent à la verité leurs veaux ; mais aufli-tôt qu'ils font sevrés elles ne sousfrent plus qu'on touche à leurs mammelles. Aussi perdent-elles leur lait après cette separation ; de sorte que c'est par

une espece de nécessité que l'usage du lait de jument s'est introduit dans la Tartarie. Les Tartares l'appellent Kumis.

Pation des Eloths gent les liqueurs fortes.

En général, ces Peuples font si passionnés pour les liqueurs fortes, que ceux qui peuvenr s'en procurer ne cellenr pas d'en boire aulli long-tems qu'ils font capables de se soutenir. Lorsqu'ils veulent se réjouir , chacun apporte la provision qu'il a recueillie, & l'on se met à boire jour & nuir jusqu'à la derniere goure. Cette patition femble croître à proportion qu'on avance vets le Nord. Les Tartares n'en ont pas moins pour le tabac.

Leve caraclere moral.

A l'égard du caractere, les Eluths sont attachés aux principes naturels de l'honnêteté & ne cherchent point à nuire. Quoiqu'extrêmement braves , ils ne vivent pas de leurs pillages comme les Tartares Mahométans leurs voifins, avec lefquels ils font continuellement en guerre (52).

Lear mariage & leurs cofans,

Ils ont la liberté de prendre autant de femmes qu'il leur convient, fans y comprendre leurs concubines, qu'ils choisifient entre leurs Esclaves. Les Tartares Mahomérans ont des loix qui restraignent le mariage à certains degrés ; mais les Payens peuvent épouser leurs plus proches parentes, à l'exception feulement de leur mere. Encore l'Auteur est-il persuadé que c'est l'age qui les arrête fur ce point plutot qu'aucune loi. Le mariage d'un pere avec fa fille n'est pas hors d'usage parmi les Eluths. D'un autre côté ils cessent de coucher avec leurs femmes lorsqu'elles ont atteint l'âge de quarante ans. Ils les regardent alors comme autant de fervantes, auxquelles ils accordent la fubsitance, pour prendte soin de leurs maisons & des jeunes semmes qui leur fuccedent.

Les enfans qui naissent des concubines passent pour légitimes. Ils ont la mê-

<sup>(10)</sup> Ce sont des dromadaires. (52) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (51) Hift. des Turcs , &c. Vol. II. p. 536. Vol. II. p. 403.

famille d'un Khan ou d'un Chef de Tribu, le fils ainé des femmes succede pre Eurres avant ceux des concubines. Les enfans des femmes publiques font regardés avee méptis & fuccedent rarement à leur pere, fur-tout entre les personnes de distinction, parce que la verité de leur origine est trop incertaine.

me part que les autres à l'héritage, avec cette feule différence, que dans la Usages OU DIS KALMUKS.

La polygamie est moins incommode aux Eluths qu'à la plupart des autres La poygamie Peuples de l'Asie. Ils tirent de grands secours de leurs fernnics, sans qu'elles peu incommode leur coutent beaucoup. Les vieilles prennent soin du ménage & du bétail. En

un mot, elles font chargées de l'administration des familles, tandis que les maris ne penfent qu'à boire & à dotmir.

Rien n'approche du respect que les ensans de toutes sortes d'âge & de condition rendent à leut pere. Mais ils n'ont pas les mêmes égatds pour leur mere, pere, à moins qu'ils n'y foient obligés par d'autres raisons que celles du fang. Ils doivent pleuter long-tems la mort d'un pere & se refuser toutes sortes de plaisirs pendant le deuil. L'usage oblige les fils de renoncer pendant plusieurs mois au commerce même de leurs semmes. Ils ne doivent rien épargner pour don-

ner de l'éclat aux funérailles; & tien ne les dispense d'allet, une sois du moins chaque année, faite leurs exercices de piété au tombeau paternel. Les Tartares Mahométans font moins exacts à rendre ces devoirs aux Morts. Les Eluths ont toujouts passe pour de grands Magiciens, & ne sont pas si let Einthe moins chargés de cette accufation par les Historiens du Levant que par les no- pie tres. Quelques Européens ont attribué les victoires de Boru, en Russie, en Pologne & en Hongrie, à la force de ses sortileges plùtôt qu'à la bravoure de ses trou-

pes. Ils assurent que ce sut avec le secours de l'Enfer, qu'ayant pénetré dans la Silélie il y délit l'atmée chtérienne en 1241. Mais les Ecrivains de ces tems-là . joignoient tant d'ignorance à la superstition de leur siècle, que leurs sables méritent peu d'attention. Les Eluths, ni les Mongols, ni les Mahométans, n'ont pas aujourd'hui d'inelination pour la magie, quoiqu'ils avenr confervé l'ufage de certaines céré-

monies superstitienses qui n'en paroissent pas éloignées. Mais les Mongols de l'Est, les Tangutiens & généralement tous les l'ayens de la Siberie s'attribuent des connoissances extraordinaires dans cet art, parce qu'ils trouvent un grand nombre d'infensés qu'ils trompent facilement (53).

#### Habitations & Bátimens des Eluths.

C'EST dans des hutes ou des tentes que les Elurhs font leur habitation. Forme des hutes Tous les Tartares & même les Siberiens observent la même sorme dans leurs Eluste, édifices. Les tentes des Eluths & des Mongols font rondes, & foutenues par de grands pieux d'un bois léger, joints avec des coutroies de cuir, pour être plantés ou remués plus facilement. Ils les couvrent d'un seutre épais, qui les défend contre le froid & le mauvais tems. Au milieu du toît ils laissent une ouverture, qui fert tout à la fois de senêtte & de cheminée. Le soyer est direcouverture, qui iert tout à la 1015 de l'en le la hute. Les Murfas & les autres personnes de distinction se bâtissent des logemens plus spacicux & plus commo-

(53) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. p. 414.

OU DES KALHUES.

des. Ils-ont aussi, pour l'Eté, de grandes tentes de Kitayka; & pour l'hyver, DES ELUTIES des fourreaux de planches, revêtus de feutre, qui peuvent être dreflés ou abbartus en moins d'une heure. Le petit nombre d'habitations fixes qui se trouvent dans le Pays des Eluths. est bâti comme les hutes, à l'exception du toit, qui a la forme d'un dôme.

guiteres.

On n'y voit d'ailleurs ni chambres, ni fenêtres, ni greniers. Tout l'édifice Logementes est compose d'une seule pièce , d'environ douze pieds de hauteur. Ces maifons font moins grandes & moins commodes que ceiles des Mancheous, qui donnent une forme quarrée à leurs bâtimens. La hauteu: des murs est d'environ dix pieds. Le toit ne reifemble pas mal à ceux des Villages d'Allemagne. On menage, dans certains endroits, de grandes fenêtres, où l'on met, au lieu Cheminéer fin- de vitres, du papiet fort mince à la maniere des Chinois. On confiruit auffi des lieux pour dormit, hauts de deux pieds, sur quatre de largeur, qui tournent autour de la maison. Ils servent en même tems de cheminées ; car on a inventé une nouvelle manière de faire le fea en dehors ou à côté de la porre; & la fumée circulant par cette espece de canal, ne trouve de passage que de l'autre côté; ce qui porte dans les dortoirs une chaleur moderée, qui est fort commode en hyver. Toutes les habitations, foit fixes ou mobiles, ont leur

porte au Sud, pour les garantir des vents du Nord, dont le fouffle est percant

Chariots Tartares mont le transport de leurs hudans toute la grande Tariarie. Les habitations mobiles se transportent sur des chariots, qui ont deux séches, mais moins épailles & moins longues qu'en Allemagne. Elles sont compofées d'un bois léger & fort pliant, & jointes à l'eslieu par un de leurs bouts. On les place entre le corps du chariot & la roue, en liant une corde à un demi-pied de distance de l'extrêmité des fleches. Cette corde entre au bout de l'esseu, qui passe par le moyeu de la roue; de sorre que la roue, qui est assez petite, joue des deux côtés du chariot entre la fleche & la corde. Le cheval marche entre les deux fleches. Sur son dos passe une autre branche, d'un bois extremement pliable, en forme de demi-cercle, qui est attaché des deux côtés au harnois, comme les fleches le font à fes deux bouts. Les Tartares prétendent que dans cette fituation le cheval est plus à son aise. En effet, quoique leurs chevaux ne paroissent pas des plus robustes, un seul sustit pour trainer l'espace de cenr lieues un chariot bien chargé. Mais il faut observer aussi que ces machines ne font pas forr grandes. Si l'on veut y mettre plusieurs chevaux, on les place devant le premier, ou bien on les attache au dernier ellieu. Cette forte de voiture est en usage parmi les Russiens & les Cosaques.

Monument dé-

Un Médecin envoyé par le Czar, en 1721, pour découvrir les diverses mouvent dans un especes de végetaux qui croissent dans la Siberie, crant arrivé avec quelques grande Tarrarie. Officiers Suédois, prisonniers, vers la Riviere de Tzulim ou Chulim, à l'Est. de la Ville de Kraineyar , trouva presqu'au centre du grand Step , ou du Désert, une pyramide de pierre blanche, haute d'environ seize pieds, environnée de quelques centaines d'autres petites aiguilles de quatre ou cinq ieds de hauteur. D'un côté de la grande aiguille ou de la pyramide, il vit une Inscription. Les petites offroient aussi plusieurs caracteres, à demi effacés par le tems. A juger des caracteres par les restes , qu'il eut la curiosité de copier , ils n'ont aucun rapport avec ceux qui sont aujourd'hui en usage dans les parties septentrionales de l'Asie. D'ailleurs, les ouvrages de cette nature s'accordent fi peu avec le génie des Tartares, qu'on a peine à se persuadet que ce monument vienne plus de leurs ancêtres que de la génération presente; sur-tout si l'on pes fauths considere que dans l'espace de plus de cent lieues alentour, il ne se trouve aucune carriere d'où les pierres puillent avoit été tirces, & qu'elles ne peuvent KALMUKS.

OU DES

y avoir été apportées que par la Riviere de Jenisea. Il ne paroit pas aife au Traducteur Anglois de devinet à quelle occasion & Josement for par qui ces pyramides ont été construites. Cependant, comme on lit dans le \*etre découverte. lecond Voyage de Paul Lucas (54) la description d'un nombre surprenant rée à celle de de pytamides, qui fe trouvent à deux journées de Céfarée dans l'Afie mineu- l'avi Locas dens re, & que ce Voyageur ne fait pas monter à moins de vingt mille, le Tta- l'Afranceus.

ducteur est porté à croire que ces deux monumens sont l'ouvrage du même Peuple, & s'imagine qu'ils peuvent être attribués aux Tartares (55), foit comme des trophées de leurs victoires, foit comme des marques de l'étendue de leurs conquetes, ou plutôt comme des monumens élevés fur les tombeaux de leurs Morts. Ce qui l'attache le plus à cette opinion, c'est que dans la partie superieure des pyramides, qui sont creuses, avec des chambres, des portes, des escaliers & des fenêtres, on trouve un corps enseveli. Le Traducteur confesse néanmoins qu'on ne peut assurer positivement que l'architecture de ces deux fortes de pyramides foit la même, parce que la description n'en est pas exacte dans ces deux Voyageurs. Bentink n'observe pas si les aiguilles Si-beriennes sont tondes ou quartées, creuses ou solides; & Paul Lucas ne nous a pas donné les dimensions de celles qu'il vit dans la Natolie, parce que la crainte des voleurs lui fit petdte le dessein d'examiner une Inscription que ses rechetches lui avoient fait découvrir fur un de ces monumens.

Dans le même Pays, entre la Riviere de Jaik & celle de Sir, dont les bords vitte éléme. font habités par les Kalmuks, & vers le canton de Kafachia-orda, les Ruf- découvere par fiens ont découvert, depuis douze ans (56), une Ville entiérement déserte, au milieu d'une vaste étendue de sables, à onze journées Sud-Ouest (57) de Yamisha, & huit à l'Ouest de Simpelas (58). Un Officier qui avoit fait ce voyage, raconroit à Bentink que la circonference de cette Ville est d'environ une demie lieue; que ses murs sont épais de cinq pieds & hauts de seize; que les fondemens sont de pierre de taille, & le reste de brique, slangué de tours en divers endroits; que les maifons font toutes bâties de briques cuites au foleil, & les pourres laterales de bois, à la maniete de Pologne; que les plus distinguées ont des chambres; qu'on y voit aussi de grands édifices de brique ornés chacun d'une Tour, qui ont vraisemblablement servi de Temples; enfin, que ces édifices sont en tort bon état, sans qu'ils paroillent avoir souffett la moindre alteration.

Les Russiens trouvetent dans plusieurs maisons, un grand nombre d'écrits Founc à sijes en rolles, & Bentink en vit de deux fortes : l'une, en encre de la Chine, fur du papier de foie, blanc & épais. Les feuilles étoient longues d'enviton deux

mineure peu après Jenghiz kham & fous Timurbek ou Tamerlan.

(16) Ce doit avoit été en 1714- en com sant depuis la publication de l'Histoire généa- Etablissement Russien fut la Riviere d'Irtiche-

(54) Voyage dans la Grèce & l'Asse mi- logique des Tartares , qui parut en 1726. (17) Ce devroit être au Sud-Est, suivant

(15) Ceur qui se répandirent dans l'Asse la Carre de Strahlemberg, qui place cette incure peu après Jenghiz kham & sous Ti-Ville dans le vossinange de Sempel-is & d'Allaher , tous deux fur le bord de l'Irrish

(58) Autrement Sembelat ou Sedembelat.

OU DES KALMUKS.

pieds, & larges de neuf pouces, écrites des deux côtés, & les lignes tirées en pas Elurins travers, de druite à gauche (59). L'espace de l'écriture étoit terminé par deux lignes noires, qui lailloient une marge de deux pouces. Les caracteres reffembloient à ceux de Turquie.

La seconde sorte étoit écrite sur de beau papier bleu de soie, en or & en argent, c'est-à-dire, en caracteres mèles. Quelques pages étoient entources d'une ligne & n'étoient qu'en caracteres d'or. D'autres entières étoient en caractetes d'argent. Les feuilles avoient environ vingt pouces de long & dix de ' hauteur. Les lignes étoient écrites de droite à gauche, fur la longueur du papier. L'espace de l'écriture étoit terminé par deux lignes d'or & d'argent, qui laitloient comme à l'autre une marge de deux pouces; mais celle qui faifoit d'un côté le fommet de la page faifoit le fond de l'autre. Les caracteres étoient fort beaux & femblables à l'hebreu. Entre les quarrés, ou les lignes qui bordoient les pages, il y avoit une couche de vernis pour la conservation des caracteres.

Antres décou-

Ces fenilles ayant été communiquées par le Czar Pierre aux sçavans de l'Europe qui entendoient le mieux les langues orientales, on découvrir à la fin que la premiere forte étoit en langue Mongol, & la feconde en langue du Tangut. Toutes deux contenoient des matières de dévotion : ce qui montre, fuivant l'Auteur, que les Habitans de la Ville étoient des Kalmuks ou des Eluths, & de la Réligion du Dalay Lama. Ils avoient probablement abandonné cette habitation depuis quarante ou cinquante ans, à l'occasion de leurs guerres contre les Mongols; car fans une raifon de cette nature ils n'auroient pas laissé derriere eux leurs saints écrits. Depuis ce tems-là, on a découvert deux autres Villes qui ont été abandonnées de même (60).

Autre, plus re- La découverte qui se fit en 1721 n'est pas fort différente (61). Il paroît que l'ufage du Gouverneur de Siberie étoit d'envoier quelques gens de Tobolskoy dans cette partie de la Tattarie qui appartenoit aux Ennemis de la Russie, pour faire chercher les ruines & les anciens tombeaux. Il s'y prenoir fort fécretement & pendant la nuit, dans la crainte d'allarmer les Habitans. Ses Emiliaires découvrirent, dans toutes les tombes, certaines images d'or, d'argent & de cuivre. Enfuire, s'érant avancés l'espace d'enviton cent vingt milles d'Allemagne vers la mer Caspienne, ils trouverent les ruines de plufieurs édifices magnifiques, entre lesquels étoient des chambres souterraines, qui étoient pavées & murées de pierres fort luisanres. Ils y apperçurent, de coté & d'autre, des armoires d'ébene, qui contenoient, au lieu de rréfors, des livres & des écrits. Navant rien découvert de plus, ils se contenterent d'emporter feulement cinq feuilles, dont on publia celle qui s'étoit le mieux confervée (62). Elle avoit de long vingt-fept pouces & un quart, sur sept & trois quarts de largeut. Le papier étoit vernille, autil épais que du parchemin, & couleur de cendre. En le déchitant, il paroifloit de laine ou de foie. Les grandes marges tiroient fur le brun. Le centre, ou la partie écrite, riroit fur le noir. Les lettres étoient d'un blanc luifant & très-bien formées. D'autres

p. 556. &c.

<sup>(</sup>co) C'est à-dire, de haut en bas, en supsofant que les feuilles étoient en long devant les yeux du lecteur. (60) Hift. des Tutes, des Mongols, &c.

<sup>(61)</sup> Voyez les Actes des Scavans, Vol. XLVI. p. 175. Juillet 1711; & les Nouvelles Litréraires de Leipsik , 19 Juin de la même année, p. 414

<sup>(62)</sup> Actes des Scavans, mbi fup.

feuilles étoient de couleur bleu-céleste, mais noirâtres dans les parties écrites, pout donner plus de luftre à la blancheur des caracteres (63).

de la Réligion Chrétienne, parce qu'avant Jenghiz-khan, le Prête-Jean regnoir peut-erre dans ces régions (65). Cependant, à l'aide d'un alphabet qu'il

Les scavans de l'Europe trouverent le sujet d'un grand embarras dans ces miltérieux écrits. On nous apprend (64) qu'ils parurent impénétrables dans toute la Ruslie & dans les Pays du Nord. Godefroi Rublenan s'imagina que c'e- Squam dei Eutoit des écrits magiques, trouvés à Cyropolis. De la Croze se persuada avec autil peu de fondement qu'ils pouvoient contenir quelques anciens monumens

pris Freins ou nis KALMUKS.

a donné, tout le monde, dit-il, peut lire ces caracteres énigmatiques, comme il les lut lui-même à Mr le Comte de Golofkin.

On trouve la relation de tout ce qui appartient à ces écrirs dans l'Histoire Cequenteuve de l'Académie des Inscriptions de Paris, pout l'année 1725. Les feuilles étoient de Pacienne composees d'une espece de coton d'écorce d'arbte, tevetu d'une double cou- des inferiptions. che de vernis de deux couleurs. Les caracteres étoient blancs fut un fond noir. Les Habitans affuretent les Ruffiens qu'ils n'en avoient ancune connoiffance. En 1722, le Czat Pierre en envoya une feuille à l'Abbé Bignon. A peine Meffigure Freret & Fourmont eutent-ils jette les yeux dellus, qu'ils y reconnurent le langage & les caractères du Tibet. Il trouverent que c'étoit un morceau de harangue funébre, piein de repétitions. Le fond du fujet est une morale affez bien tournée fur la vie future, avec diverses preuves métaphysiques de l'immottalité de l'ame (96).

#### Tombeaux , Commerce , Cycle , Langage & Religion des Eluths.

A grande Tattarie offre en plusieurs endroits, vers les frontieres de la Si- somtieres qui se betie, de petites montagnes fur lesquelles on trouve des squelletes humains, montagnes ouc accompagnés d'os de chevaux, de plusieurs petits vases, & de joyaux d'or & divertes cluses d'argent. Les squellettes de semmes ont des bagues d'or aux doigts. Comme precientes. ces monumens ne s'accordent point avec la fituation préfente des Habitans, Bentink les prend pour les tombeaux des Mongols, qui accompagnerent Jenghiz-khan dans les Provinces méridionales de l'Asie , & de leurs premiers descendans. Ces conquérans, avant enlevé toutes les richesses de la Perfe, du Karafin, de la grande & de la perire Bukkarie, du Tangut, d'une partie des Indes, & du Nord de la Chine, les transporterent dans leurs Déserts, où ils enterterent avec leuts morts les vases d'or & d'argent, ausli long-tems qu'ils en eurent de reste (67). C'étoit un de leurs anciens usages, qui se conserve encore parmi la plupart des Tartares Payens. Ils n'enterrent point de mote fans mettre dans le meme tombeau fon meilleut cheval, & les meubles dont ils fuppofent qu'il aura besoin dans l'autre monde,

(61) Hift. de l'Académie des Inferiptions, Vol. III. p. 7.

(64) Actes des Seavans, p. 176.

(65) Hitt, de l'Académie des Inferiptions, Vol III. p. 413. De la Croze auroit pu rronver, avec un peu de recherche, que ce Prete-Jean , pris pour Une , Khan des Tarrares Ka- moins de deux fiécles après . ferma tous les raits, étoit une fiction , ou n'étoir qu'un Prêtre paffages par lesquels les richeffes de ces conde la Religion de Fo : car, ni les Tures , ni les trées paisoient en Tarratie.

Persans, ni les Chinois, ne disent rien du saeerdoce prérendu de cet Ung ou Vang. (66) Hift. de l'Académie des Interiptions,

Vol. III. p. 6. & fuiv.

(67) La cession de la Perse à Hulaku, & la révolte des Indes & de la Chine , qui arriva

OU DES piler ces tom-

Les Prisonniers Suédois & Russiens, qui se trouvent en Siberie, vont en DES ELUTHS grand nombre dans les terres des Eluths pour y chercher ces tombeaux. Comme ils sont obligés de pénétrer fort loin dans le Pays, les Habitans, offensés de leur hardielle, en our quelquefois tué des troupes entieres. Aufli ces expédirions font-elles défendues fous de rigoureuses peines. La conduite des Eluths, qui font d'un naturel si paisible, semble marquer qu'ils regardent ces monumens comme les tombeaux de leurs ancêtres, pour lesquels on sçait que les

Tartares payens ont une vénération extraordinaire (68).

Raifons qui empechent le Con merce en l'arta-

Les Eluths, comme les autres Nations de la Tartarie, connoissent peu le commerce. Ils se bornent à faire des échanges de leurs bestiaux avec les Russiens, les Bukkariens & leurs autres voisins, pour les commodités qui leur manquent. Il ne paroît pas possible que le commerce devienne jamais storisfant parmi eux, comme il l'étoit du tems de Jenghiz-khan, leur unique Souverain, aussi long-tems que cette vaste Region sera divisée entre plusieurs Princes, dont les uns s'opposeront toujours aux projets des autres. Les Tartares Mahometans, qui méprifenr le trafic, parce qu'ils ne connoissent pas d'autre gloire que la noblesse de leur extraction (69), cherchent à piller les Marchands qui tombent entre leurs mains, ou mettent leur rançon à si haut prix, qu'on ne voit d'empressement à personne pour traverser leur Pays, ni même pour s'approcher de leurs frontières. C'est du moins ce qui retient les Marchands du côté de l'Ouest; car du côté de la Siberie, de la Chine & des Indes on peut voyager en Tartarie avec beaucoup de liberté, parce que les Eluths & les Mongols entretiennent un commerce tranquille avec leurs voifins, lorfque d'autres interêts ne les metrent point en guerre.

Efclaves des Tarrares.

L'innocence qui regue parmi les Tartares payens, les rend moins avides que les Mahométans à se procurer des Esclaves. Comme ils n'ont besoin d'ailleurs que de leur propte famille pour la garde de leurs troupeaux, qui composent toutes leurs richesses & le fond de leur subsistance, ils n'aiment point à se charger de bouches inutiles. De-là vient qu'on ne voit des Esclaves , parmi eux , qu'au Khan & aux Taikis. Lorsque ces Princes sont des Prisonniers à la guerre, ils distribuent entre leurs Sujets ceux qu'ils ne retiennent point à leur fervice, pour augmenter rout à-la-fois leur Nation & leur revenu. Au contraire les Mahométans Tartares font souvent la guerre à leurs voisins dans l'unique vue d'amasser des Esclaves, & de vendre ceux dont ils ne sont pas d'usage. Cette avidiré prévaut tellement dans la Nation des Circassiens & des Tartares du Daghestan & de Nogay, que, faute d'autres Esclaves, ils vendent jufqu'à leurs enfans, fur-tout leurs filles, lorfqu'elles ont quelque beauté; & même leurs femmes, au moindre fujet de mécontentement. En un mot, le commerce des Esclaves faifant toute leur opulence, ils n'épargnent ni leurs ennemis ni leurs amis, lorsqu'ils trouvent l'occasion de s'en défaire par certe voie (70).

La plus grande parrie des Tartares vit de la chair de ses troupeaux, ou de celle des animaux qu'ils tuent dans leurs montagnes. Les Hordes pavennes

(68) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. qui encourageoir le Commerce dans ses Etars, (70) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Vol. 11. p. 556. & fuiv. (69) Les Mongols dont ils font descendus Vol. II. p. 413. commerçoient fous le regne de Jenghiz-kham,

emploient .

l'a désa rapporté. Ils font fécher au Soleil la chair des bêtes fauvages, parce DES ELUTHO qu'ils croient cette méthode plus propre à la conserver (71).

Les Eluths & tous les Mongols ont un Cycle qui leur est particulier, & qui KALMUKS. confifte en douze mois lunaires, dont l'Auteur nous donne les noms dans cet ils divient l'anordre. 1. Kasku, ou la fouris. 2. Out, ou le bœuf. 3. Pars, le léopard. nee, 4. Tushkan, le lievre. 5. Lui, le crocodile. 6. Yibin, le serpent. 7. Yuned, le cheval. 8. Kui (71), le mouton. 9. Pichan, le singe. 10. Dakuk, la pou-

le. 11. Eyt, le chien. 12. Toaguz, le porc. Cet ordre des mois est tiré d'Ulugh begh (73), & les Mongols l'ont reçu des Igurs, autrement Oygurs ou Vigurs, le seul Peuple de la Tartarie qui eut des lettres & quelque sçavoir, du tems de Jenghiz-khan. Il s'accorde avec le Cycle des Turcs & des Tartares orientaux (74), comme avec celui de Jetta, ou les douze fignes du Japon, qui ont été pris vraiscmblablement du cyele des Tartares. Ainsi Abulghazi-khan, qui place leurs mois dans un ordre différent, doit s'être trompé, comme le Traducteur Anglois l'a vérifié par un foigneux examen (75).

Les Tartares ont des gardes de nuit, qui frappent de tems en tems sur des Comment ils bassins de cuivre, pour averrir qu'ils sont exacts à veiller. Ils employent la diritent le tour. même méthode pour marquer le tems à chaque demie-heure; & les Rulliens

paroiffent avoir pris d'eux cet usage (76).

Si l'on en croit Bentink, les Eluths font la feule Nation de la grande Tartarie qui ait conservé l'ancien langage Mongol, ou Turc, dans toute sa pureté. Le même Ecrivain se persuade que les Sujets de Jenghiz-khan étoient idolâtres, quoiqu'il confesse que ce Conquérant sit éclater dans plusieurs occaplus des sentimens beaucoup plus élevés. Il est plus probable qu'avant que les les Sujets. Lamas leur eussent communique leur infection, ce qui arrivap eu de tems aptès sa mort, ils étoient, comme leur Monarque, Deistes, ou sectateurs de la Religion naturelle. Tout porte à croire aussi que ce fut par attachement au même principe, & non par indifférence pour la Religion, que Jenghiz-kan traita tous les autres cultes avec égalité (77).

#### 6. IX.

# Histoire & Gouvernement des Eluths.

A Nation des Eluths est aujourd'hui divisée en trois branches, qui sont, Divison des Efuivant Bentink, 1. Les Kalmuks Songaris, ou Jongaris; 1. Les Kal-branches. muks Koshatis; 3. Les Kalmuks Torgautis. C'est la premiere de ces trois branches qui est la plus considérable & la plus puissante (78). Elle est composée

(71) Ibid. p. 401. & faiv. (71) Ou Key.

[71] Voyez l'Ouvrage intitulé Epsche cele-

trieres , publié par Greaves , p. 6. (74) Relig. terer. Perjar. par Hyde, p. 225. (71) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Vol. II. p. 418.

(76) Ibidem (77) Ibid. Vol. II. p. 519.

(78) Il paroit que les Russiens prononceat Kalmulis, Gerbillon parle de ces trois branelies, mais il sie nomme que les Eluths Ayukis, c'est-à-dire, les Torgautis.

Tome VII.

d'un nombre infini de Hordes ou de Tribus particulieres, qui reconnoissent GOUVERNSl'autorité d'un Khan, nommé Kontaysh (79), c'est-à-dire proprement le MENT DES ELUTHS grand Khan des Kalmuks ou des Eluths.

OU DES KALMUKS.

Les Kalmuks Kosharis possédent entierement le Royaume de Tangut, & font Sujets du Dalay Lama, qui les gouverne par le ministere de deux Khans, l'un, chargé du Gouvernement de Tangut, l'autre de celui du Tibet (80). Dans le tems que l'Auteur écrivoit, le premier de ces deux Gouverneurs se nommoit Dalay-khan , & l'autre Jengiz-khan (81).

La troifiéme branche est fous la protection de la Ruffe.

La branche des Kalmuks Torgautis, qui est la moins considérable (82), habitoit autrefois vers le Turkestan, & dependoit du Konraysh; mais, vers le commencement de notre siécle, Ayuka (83), cousin de ce Prince, fuiant de fa Cour, fous prétexte que sa vie étoit menacée, passa la riviere de Jaik avec la Tribu des Torgautis, & se mit sous la protection de la Russie. Pendant l'hiver, le Khan Ayuka campa avec ses Hordes dans les plaines fabloneuses qui font près d'Astracan (84), à l'Est du Volga, entre cette riviere & celle de Jaik. En Eté il vient souvent s'établir sur les bords du Jaik, aux environs de Soratof & de Zaritza. Les Ruthens avoient quelques-uns de ces Eluths dans leur armée, pendant leur derniere guerre avec la Suède. Quoique les deux dernietes branches des Eluths ayent leurs proptes Khans, le Kontaysh conferve fur elles une forte de fouveraineté, & tire d'elles des secours considérables lorsqu'il est en guerre avec ses voisins les Mongols, les Chinois, ou les Tartares Mahométans (85).

Résobliffement des Eleths.

Kaldan Papetu-han, fon prédécesseur (86), dont on a déja raconté les guerres, retablit, par son habileté & son conrage, l'Empire des Eluths qui se trouvoit affoibli par ses divisions. Ensuite il subjugua les Kalkas, & déclara même la guerre à la Chine, dont il méditoir la conquête. Peut-être auroit-il reussi dans cette entreprise, s'il n'eut été abandonne par son neveu & par la meilleure parrie de ses Troupes, ou s'il eur arraqué un Prince moins brave & moins vigilant que l'Empereur Kang-hi. Gerbillon nous fait l'Histoire de l'origine de Kaldan.

Origine de Kalden leur Monarque.

Il y a près de quatre-vingr ans , fuivant ce Missionnaire , que les trois branches des Eluths étoient réunies fous un même Chef, nommé Ochir tu-cheching-han (87). Le Prince Ablay, fon frere, ayant pris les armes contre lui, fut entierement défair, & forcé de chercher une retraite fort éloignée vers la

puis le Mont Altay jusqu'à nne autre chaîne desmontagnes à l'Est, qui les sépare des Eluths Ayukis. Kaldan, leur Roi, tenoit ordinairement sa Cour vers les sources de l'Itriche. Voyez la Chine de Du Halde , Vol. 11. p. 157. (80) C'est la prononciation Ruslienne. Les

Eluths prouoncent Kontayki ou Kantayki. (81) Pat le Tangut, il faut entendre ici le Pays de Kohonor & les parties contignes. (82) Gerbillon en fait la plus puissante &

la plus nombrenfe.

(81) Ou Ayuki. Sa désertion arriva en 1701. (84) Gerbillon observe que ces Peuples, nommés Kalmaks en Europe, mais Elushs

(79) Ils s'étendent, suivant Gerbillon, de- Aynkis en Tartatle, campent l'hyvet, près de la Met Caspienne, dans le voitinage d'Astracan, ou ils font un Commerce confiderable ; qu'ils possedent plusieurs territoires entre la Russie, le Samarkand, le Khaskar & d'antres Pays des Usbeks, qu'ile appellent Hassakpunis, peut-être par repréfailles du nom de Kalmuks qu'on leur donne, & qu'ils s'étendent à l'Est jusqu'à une grande chaîne de montagnes qui les sépare des Elurhs orien-

> (85) Hift. des Turcs , &c. Vol. II. p. 318. (86) On Porkeken pour Beffinken. (87) Vers 1610.

> > Dier Ted ITy I

Siberie. Le Han avoit sous lui plusieurs autres petits Princes de sa famille, GOUVERNE. sous le titre de Taykis, ou de Tayshas & Tayshis, suivant la prononciation Ruffienne, qui étant absolus dans leur territoire ne lui rendoient qu'un hom- DIS ELUTHS mage arbitraire. Un de ces Taykis, nommé Puturukan, avoir amalfé de grandes richesses & s'étoit rendu célébre par ses exploits dans les guerres du Tibet. Il laissa plusieurs enfans, entre lesquels Onchon fut son successeur. Ce Avantures d'O-Prince, étant tombé malade de la petite vérole, dans fon Camp, pendant la chon, guerre qu'il eur contre les Hassak-puruks, ou les Usbeks, fut abandonné dans la Tente, suivant l'usage des Mongols. Les Tarrares Mahométans, voisins des Eluths, prirent soin de lui dans cer état, & rétablirent sa santé sans le con-

OU DES

Onchon jugea que la prudence ne lui permettoit pas de découvrir son rang, Il servit pendant trois ans en qualité d'Esclave. Dans cer intervalle, Sengho, fon frere, qui le crut mort, epousa sa femme. Mais, à la fin de ce terme. Onchon se nt connoître aux Hassaks, & leur promit avec serment de ne jamais renouveller la guerre s'ils lui rendoient la liberté. A cette condition ils lui donnerent une escorte de cent hommes pour le reconduire dans ses Etats. En arrivant sur la frontiere, il dépêcha un courier à Sengho, son frere, pour lui donner avis de son retour. Ce Prince consulta sa femme sur un évenemenr auquel il s'attendoit si peu. Elle lui répondit que ne l'ayant épousé que dans la supposition que son premier mari étoit mort, elle se croyoit indispensablement obligé de rentrer dans ses premiers engagemens.

Sengho n'avoit pas moins d'amout que d'ambition. Sous prétexte de ren- Ponition d'une dre à son frere les honneurs qu'il lui devoit , il dépêcha quelques personnes personnes de confiance, avec l'ordre secret de le massacrer, lui & toute sa fuite. Cette cruelle exécution ayant heureusement réusti, il publia qu'il avoit défait un parti de Hassaks , sans faire connoître que son frere fut au nombre des morts. Mais un crime si noir ne demeura pas long-tems obscur. Un autre de ses freres, par la mere d'Onchon, prit les armes pour vanger ce malheureux Han, tua Sengho. & retablit le fils d'Onchon fur le trône de fon pere.

Kaldan , troisième fils du Paturu-hum-tayki (88), par la mere de Sengho, Comment Kalavoit été élevé par le Grand Lama du Tibet, comme un de ses principaux dan profes des disciples; & s'étoit ensuite établi à la Cour d'Ochir-tu-che-ching-han, qui troil'avoit traité avec de grandes marques de distinction. Ce Prince, apprenant l'infortune de son frere, demanda au Grand Lama la permission de quirter le facerdoce pour vanger son sang. Il forma une armée de fidéles Partisans de Sengho & de quelques Troupes qu'Ochir-tu lui prêta. Avec ces forces, il tira vangeance des meurtriers, il se rendit maître des Etats de son frere, dont il épousa la principale femme, fille d'Ochir-tu, & sa puissance croissant de jour en jour, il se vit en étar de disputer la Couronne à son beau-pere, quoiqu'il lui fut redevable de sa fortune.

Une querelle qui survint entre leurs gens lui servit de prétexte pour déclarer la guerre. Il entra dans les terres d'Ochir-tu à la tête de son armée. Le combat fur livré près du grand lac de Kizalpu. Kaldan remporta la victoire, fe faisit de son beau-pere, & le fit égorger pour la sûreté de ses conquêtes. Le

noître.

CORVERNE-MENT DIS ELUTHS OU DES KALMUKS.

Grand Lama recompensa cette cruelle perfidie par le titre de Han, qui signifie Roi ou Empereur (89). Kaldan jouit paifiblement du fruit de son crime, jusqu'en 1688 qu'il subjugua les Kalkas. Mais, ayant pousse trop loin fon reffentunent, il fut ruiné à son tour par l'Empereur de la Chine, avec les circonstances qu'on a déja rapportées.

Deftruction des Regne de Tiewang-raptan.

La destruction des Eluths sut si générale dans cette dernière guerre, que d'une Nation si nombreuse il ne resta que dix ou douze mille familles. Kaldan eut, pour succetleur, son neveu, fils de Sengho, qui prit le nom de Tse-vangraptan. Les premieres années de ce Prince furent tranquilles. Il encouragea l'agriculture, parcé que ses troupeaux ne suffisoient pas pour la subsistance de son Peuple. Il comptoit dans ses Etats Tursan & Yarkian. Le dernier de ces deux Pays s'étant-révolté, il le réduisit par la fotce & l'affermit dans la foumission par des châtimens rigoureux (90). Mais il devint par dégrés aussi entreprenant que son prédécesseur. Cependant sa puissance fut considérablement affoiblie au commencement de ce siccle. Les Chinois & les Mongols lui enleverent d'un côté les Provinces de Khamil & de Turfan (91), tandis que les Russiens s'avancerent de l'autre, assez près du lac de Saysan. Toutes ces perres, joint à la défection d'Ayuka, fon coufin, l'avoient réduit fort bas (92).

ObServations du Esoths,

Le Pere Gaubil, dans la description qu'il fait des Etats de Tse-vang-rapreie compilifur tan, en 1726, affure que les Tartares de Hami ou Khamil, & ceux de Turfan , d'Aksu , de Kafgar , d'Irghen , ou Yarkian , & d'Anghien (93) , étoient alors sous la protection de ce Prince. Il en faut conclure que Tie-vang-raptan avoit reconquis sur les Chinois les deux Provinces de Khamil & de Turfan. Nous apprenons du même Missionnaire que Harkas, résidence ordinaire de ce Han des Elnths, est un lieu fort agréable sur la riviere d'Ili, que d'autres nomment Kongkis, & que sa latirude est de quarante six degrés & Carte des Jés quelques minutes, Il lui en donne trente-sept de longitude, Ouest de Peking, fur la foi, dit il, de plusieurs Journaux fort exacts de la route de Hami ou Khamil, dont les Jéfuites ont déterminé la fituation. Il vante entr'autres celui d'un Seigneur Tarrare (94), envoyé à Tse-vang-raptan par l'Empereur

Jéfuites ont dreffé leur Carte de la petite Bukkarie, & qu'ils ont reglé la pofition de Harkas ou Urga. Gaubil fait observer qu'il connoissoit peu les limites des Etats de ce Prince à l'Ouest du lac de Palkast, dans lequel l'Ili se décharge, environ soixante-dix-fept milles au Nord de Hatkas. Il apprit feulement qu'entre ce lac & la mer Caspienne on trouve plusieurs petits Princes Tartares, entre lesquels on lui nomma le Prince de Kara-kalpak, dont la résidence, suivant le témoignage des Eluths, est à plus de cent dix lieues Ouest de Harkas. Ceux qui

Kang-hi, où la mesure des routes, les hauteurs & les diltances des lieux sont marquées avec toute l'exactitude possible. C'est d'après ces journaux que les

(89) C'est de ce mot que les Européens forment le nom de Kham ou Khan, en changeant la lettre initiale h en k, comme dans d'autres mots, tels que Kami pour Hami, Kalkas pour Halkas, &c.

(90) Chine du Pere du Halde, sei sup. \* (91) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. Vol. II. p. 539.

(91) Danville, dans fa Carre, place cette Ville fur le Sir ou le Sihun, environ foixante milles au Nord-Ouest de sa source. Gaubil , dans Soueiet (p. 179.) la met quelques lieues au Sad de cette Riviere.

(93) Qui le donne lui-même à Gerbillon, (94) Observations mathématiques du Pere Souciet, p. 176, 177 & 180.



ċ



T.TH N. 11.

lui firent ce recit ajoûtoient qu'ils avoient fait eux-mêmes le voyage, & qu'ilrestoit de-là dix journées de marche jusqu'à la mer Caspienne (95).

### Eluths Koshotis , ou Tartares de Kohonot,

ELUTHS KOHONORS.

I L reste peu d'éclaircissement à donner sur les Eluths Ayukis. Ces Peuples Etendor du Pays menent une vie paisible, dans les bornes qu'on vient de représenter, fans rien de Kolonoc. entreprendre de confidérable contre le repos de leurs voitins. Mais les Eluths Koshoris se sont distingués par des actions remarquables.

Le Pays qu'ils habitent se nomme Kohonot ou Kohonol, d'un grand lac auquel ils donnent eux-mêmes ce nom , & que les Géographes Chinois appellent Si-hay, c'est-à-dire Mer occidentale. C'est un des plus grands de la Tartarie. Il a plus de vingt grandes lieues de France en longueur, & plus de Sa finacion. dix lieues de largeur. Il est titué entre le trente-fixiéme & le trente-feptième degré de latitude. & entre le scizième & le dix-septième de longitude Quest de Peking (96).

Le Pays de Kohonor (97) est au-delà de Siming, hors des portes de la grande muraille Chinoife, entre la Province de Chen-fi, celle de Sechuen & le Tibet. Sa grandeur est de plus de sept degrés, du Notd au Midi. Il est séparé de la Chine par des montagnes si hautes & si escarpées, qu'elles lui setvent comme de mur. Cependant on voit quelques places Chinoifes par les ou-Montegnes invertures des montagnes, fut-tout dans les endroits qui font les plus fréquen- feutent des tes par les Kohonors & par d'autres Ettangers. Telle est Tjong-fang wey, où l'ays roilles. les Chinois tiennent une garnison sous le commandement d'un Général.

Au Sud de ce Pays, c'est-à-dire du côté de Se-chuen (98), on trouve des montagnes inacteflibles, habitées par une Nation fauvage. Elles le féparent des Royaumes de Pegu & d'Ava (99). La plus septentrionale des montagnes qui borde les Tartares Kohonors, se nomme Nui; & la plus méridionale, qui borne Ava au vingt-cinquieme degré trente-trois minutes de latitude . porte le nom de Li-se dans la partie qui regarde Yun-chang-su (1).

Les entrées de ces montagnes, qui forment autsi une honne partie des bornes occidentales de l'Empire Chinois, ne font pas fortifices. C'est une barriere naturelle, qui (2) suffit pour la sûreté de l'Etat, & pour celle du commerce qui se fait entre le Royaume d'Ava & Ton-ye-cheu, Ville médiocre, d'où l'on garde les patfages.

Il est encore moins nécessaire de fortifier les avenues des montagnes au Sud de Yun nan & de la Chine, fur les confins des Royaumes de Laos (2) & du Tong-king, parce que l'air de ces deux Pays étant fort mal-fain, les rivieres & les torrens en fort grand nombre, & les terres presque toujours sans cultu-

(91) On a vû ci dessus quelques différences qui bordent Se-chuen. dans ces mesures. (99) Nommé par les Chinois, Myen & (96) Du Halde, Vol. I & II.

(1) Ville de Yun-nan , Province de la (97) Kekhener ou Hebener. Chine. (98) La fituation qu'on donne ici aux Tar-

(2) Par lenr largeur & leur longueur. tares Kohonors ne s'accorde point avec celle le la Carre, où ils sont placés à l'Ouest de (1) Nomme par les Chinois, Lan-schna Chen.fi, & au Nord de Tu-fan ou Si-fan , Pays & Lau-fo.

Dii

ELUTHS KOHONORS.

re les Chinois y font peu de commerce. Cependant les Journaux de quelques Voyageurs de Yun-nan-fu, qui avoient pénétré jusqu'aux frontieres de ces deux Royaumes, furent d'une grande utilité au Pere Regis pour déterminer les situations de quelques Places dans les parties méridionales de (4) Yun-nan.

Les Kohonors

Les Habitans de ce Pays, fuivant Regis sont proprement les Eluths. Les font proprenent Chinois leur donnent le nom de Kohonors Ta-rfes ou de Kohonors Mongus. Ils ont habité cette contrée depuis que la famille de Ywen fut chassée de la Chine. Leurs principaux Chefs sont établis aux environs du lac de Kohonor. La Nation est soumise à plusieurs Princes, tous de la même famille, qui ont reçu des Empereurs Chinois les titres de Tsing-vang, de Kun-vang, de Kong & de Pey-le, c'est-à-dire, de Regule ou petit Roi, de Prince, Duc, Comte, Tirres de teurs dans le même sens que les Princes Mancheous de Peking ( 5 ). Gerbillon nous apprend que les Princes Eluths sont connus à la Chine par les titres de Taykis & de Kokohor, & qu'ils sont au nombre de huit qui ont chacun leur ter-

ritoire, mais qui sont ligués ensemble pour leur conservation mutuelle.

Punces. Comment ils buttires de la Chine.

Ils étoient tous Vassaux du Dalay-han, qui faisoit sa résidence au (6) Tibet, ou plutôt du Grand Lama, dont le grand-pere, Kushi. kan, lui fir présent de ce Royaume après en avoir fait la conquête il y a près de cinquante ans (7). Mais l'Empereur de la Chine, ayant détruit les Eluths de Kaldan, invita les huit Taykis de Kohonor à prendre la qualité de ses Vassaux. Cette proposition fut acceptée pat le plus diftingué, qui reçut à cette occasion le titre de Tsing-vang ou de premier Regule. Quelques-uns des autres se contenterent de rendre hommage par leurs Deputés. L'Empereur, ne voulant point employer la force pour les reduire, aima mieux les gagner par ses carelles. Il leur envoya des préfens, auxquels ils donnerent le nom de recompenses, comme ceux qu'ils lui font à leur tour portent le nom de tribut à la Chine (8). Les Missionnaires ont marqué, dans la Carre, les Montagnes, les rivieres & les principales Places, habitées pat ceux qui reconnoissent l'autorité de l'Empereur. Les autres ont leurs établissemens plus à l'Oucst, du côté de Lose (9). Tous les Eluths ont la liberté d'exercer le commerce à la Chine, sans payer

Commerce des Each favorica la Chine-

aucun droit dans la Capitale même. On y pourvoit à leur subsistance pendant l'espace de huit jours, qu'on leur accorde pour leur trafic; après quoi ils vivent à leurs propres frais (10). Les Tartares Mahométans, qui se rendent à Peking par les Provinces de l'Ouest, sont traités avec la même faveur. dans la vue de les engager par degrés à se soumettre aux Chinois. Ces Tartares & ceux (11) de Si-fan fabriquent une étoffe de laine , nommée Pulu , qui ressemble beaucoup à la frize, mais qui n'a qu'un quart ou un cinquieme de sa largeur. Ils la reignent de toutes sortes de couleurs, & s'en font souvent de longues robes. Les Habitans de Peking en couvrent leurs felles. C'est la principale marchandise de Tsong-song-wey (12).

- (4) Du Haide, ubi fup. ( 5 ) Ou les successeurs de Jenghiz-khan
- & leuts Mongols en 1368. (6) Du Halde, mbi /up.
  - (7) Vets 1699.

- (8) Vers 16to. (10) Le même.
  - (11) Leury voifins au Sud ou au Sud-Eft. (11) Du Halde, shi fup.
  - (9) Du Halde, wii fap.

GOUVERNE-MENT DES ELUTHS.

Gouvernement & forces des Eluths.

I . Es Eluths, comme toutes les autres Nations Mongols ou artares, font Division det Fo divises en Hordes (13), c'est-à-dire en Tribus, qui s'appellent aussi Aymak, lutis en Hosdes. & qui ne sont que des assemblées, soit pour combattre leurs ennemis, soit pour l'éxécution de quelqu'autre projet. Chaque Horde est composée d'un nombre de familles, plus ou moins grand, qui campent ensemble, & qui ne se séparent point du Corps sans en avertir leur Chet, afin qu'il puisse les retrouver dans le besoin. Tous les Tartares, de quelque Pays qu'ils soient & quelque Réligion qu'ils proteffent, groffiets ou polis, d'une naissance commune ou distinguée, ont une exacte connoissance de l'Aymak ou de la Tribu dont ils descendent, & conservent soigneusement ce souvenir de génétation en génération. Quoiqu'avec le tems les Tribus se divisent en plusieurs branches, chaque branche passe toujours pour appartenir à la même Tribu.

Les Tribus, & les branches qui en sont separées, ont leur Chef particulier, qui se nomme Tayki (14). Il est choisi dans la même Tribu; &, si quel- les Chefaqu'accident ne trouble pas l'ordre de la fuccession, cette dignité descend, d'aîné en aîné dans la race du premier fondateur. Les Tartares n'ont pas d'autres maîtres; & les richesses étant partagées entr'eux avec égalité, il n'y a pas d'autre différence entre les Chefs des Tribus, que celle du mérite personnel

ou du nombre des familles dont la Tribu est composée (15).

Cependant ces Ches font foumis à leur Khan, c'est-à-dire à un Souverain dont ils sont les vassaux, comme leur naissance en fair ses Conseillers & ses ses des Chas au Khan. Généraux. Les Tartares, foit Payens ou Mahométans, donnent, fans diffinction , à tous les Souverains , le titre de Khan , qui signifie Seigneur ou Prince regnant. Ainsi plusieurs petits Princes Mongols, qui resident vers les sources de la riviere de Jenisea, portent le nom de Khans, quoique tributaires du Khan des Mongols Kalkas, qui est sous la protection de l'Empereur de la Chine. Ce Monarque même, comme Tartare d'extraction, ou plutôt comme forti de la tégion que les Européens nomment Tattarie otientale, est aussi nommé Khan, parce qu'il est le Chef des Mancheous, des Mongols & des Eluths, proprement dirs, qui sont devenus ses Sujets, comme le Khan des Eluths est, par droit de naissance, le Chef de toutes les branches des Eluths, & des Nations Mongols en général.

Les Auteurs orientaux conviennent unanimement que le grand Khan des Remarques fur le Tarrares se nomme Khaan, avec deux A; distinction dont Jenghiz-khan même fut l'Auteur, lorsqu'ayant nommé Oktay ou Ugaday pout lui succéder, il le déclara Khan des Khans. Il établit par son Yasa, c'est-à-dire par une loi, que ce titre passeroit à sa posterité (16). Bentink croit cette distinction douteufe. Il assure que les Tartares ne connoissent pas d'autre titre de Souve-

(14) Aymak , fuivant quelques Auteuts , fignifie Prince. fignific fimplement une famille. Gerbillon écrit Ayman , & traduit ce mot par Tribu.

(14) Bentink dit ( p. 141. ) que les Tar-

tares Mahométans appellent leuis Chefs de Tribu, Merfar, du mot Perfan Mirfa, qui

(15) Histoire des Tures, des Mongols, &c. Vol. 11. p 307.

(16) Histoire de Jenghiz-khan, par Peris de la Croix , p. 38c.

GOUVERNE-

raineté ou d'Empire, que celui de Khan (17). Mais, quoique cet usage puisse avoir cesse, on n'en sçauroir conclure qu'il n'ait jamais eré connu. Il peut DES ELUTHS. même subsister parmi les Tartarcs Payens, quoique les Tartares Mahometans l'avent abandonné; & cette conjecture n'est pas sans fondement, puisque nous apprenons du Pere Gaubil que Kohan ou Kahan (18) est le mot Mongol qui

repond à celui de Han ou de Khan (19).

Tiere des Priners du Sang des Liuths.

Quelque jugement qu'on en veuille portet, il n'est permis qu'au Prince regnant de prendre le tirre de Khan (20). Les Princes du Sang sont bornés à celui de Tayki (21). Bentink observe que les mêmes Elurhs qui donnent le nom de Tayki (22) à leurs Chefs de Tribus, donnent à leur Khan celui de Kontayki ou de Grand-Seigneur. Ce fut le titte qu'ils firent prendre à Zigan-araptan, successeut de Kaldan, dont on a rapporté l'Histoire. Le même Auteur en conclut que Zigan-araptan étoit descendu de Jengiz-khan, parce qu'autrement Abulghazi n'auroit pas donné le titre de Khan au Souverain des Kalmuks (23). Il juge que ce Prince devoit être forti de Taulay-khan, fils aîné de Jenghiz, qui continua de regner fur les Mongols, après la mott de Koplay khan. Mais il contelle que ce point n'est pas sans obscurité (24).

Comment fo fax l'election dun Kluste

A la mort d'un Khan, tous les Princes de la famille tegnante, & les Chefs des Tribus, qui font sous la fuême domination, s'assemblent dans le lieu où le Monarque faisoit sa rétidence, pour lui choisir un fuccesseur. Leur choix se reduit à vérifier lequel de tous ces Princes est le plus avancé en âge, sans aucun égard pour l'antiquiré des différentes branches de la famille, ni pour les enfans du Mort. Ils ne manquent jamais d'élite le plus vieux, à moins qu'il ne soit exclus par quelque defaut personnel. A la vérité la force & l'usurpation peuvent quelquefois ttoubler cet ordre; mais ce cas est plus rare patmi les Tartares Payens qu'entre les Mahométans.

Si les Tarrares funt des factifi ces fang ans à la navre de leurs Xxant.

Bentink reproché à Marco-Polo d'avoir écrit que de fon cems les Tartares étoient dans l'usage, aux funérailles de leurs Khans, de tuer tous ceux qu'ils rencontrojent en chemin jusqu'au tombeau des Successeurs de Jenghiz-khan ; & que, peu de tems avant qu'il fut arrivé dans la grande Tattarie, il y avoit eu vingt mille personnes massacrées à l'enterrement de Mangu-khan, petitfils de ce Conquerant. On ne voir rien, suivant Bentink, qui ressemble aujourd'hui à cette barbare exécution, dans aucune branche des Tartares; & de tous les Auteurs orientaux qui ont traité de leurs usages, il n'y en a pas un qui les ait chargés d'une si détestable pratique. Il ajoute qu'ils vivent si dispetfes dans leurs hutes, qu'on pourroit faire cent lieues sans en rencontrer (25) mille, Il y a beaucoup d'apparence en effet que Polo exagere le nombre, Mais le Traducteur Anglois des notes de Bentink obsetve que si ces barbaries ont peut-être cesse, elles n'éroieur pas autrefois sans exemples. Il prouve, par le rémoignage du Pere Coupler (26), que Shun-chi, Pere du derniet Empe-

(17) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Vol. II. p. 191. & fuiv. (18) C'est manifestement le Khaganos des

Grees, & le Khukan des Orientaux. (19) Observations mathématiques du Pere

Souciet , p. 188. Part. I. (10) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

P- 191.

(11) Souciet , p. 160. note 3. (11) Il écrit Taysbe, suivant l'ortographe Rufficane (a) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Vol I. p. 17 & 355. . (24) loud. p. 541.

125) Ibid. p. 191 & 106. (16) Tabul, chronol, Sinenf. p. 100.

reur

reur de la Chine, fit tuer trente hommes, pout appailet les manes d'une Mai- Gouvernetresse favorite (27). D'ailleurs on a déja vù, dans les rélations de quelques autres Voyageurs, que cette cruelle pratique n'étoit pas tout-à-fair hors d'usage DES ELUTHS.

parmi les Tartares Mancheous (28).

Kontayki, Khan des Eluths, habite continuellement fous des Tentes, à la Reférence de maniere de ses ancêtres, quoiqu'il posséde la petite Bukkarie & ses dépen-Kontoyki. dances, où les Villes sont en assez grand nombre. Cependant lorsque ses affaires l'appellent dans cette Région , il choifit pour sa residence la Ville de l'er-

kien ou Yarkan. On l'a vû demeurer pendant quelques années fur les rivieres d'Ili (49) & de Tekis , pour être plus à portée d'observer les mouvemens d'Ayuka-khan, son cousin, & ceux des Tartares Mahométans, entre lesquels les Eluths se trouvent situés. Quoiqu'ils ne composent tous qu'une même Nation, la différence de leurs principes de Réligion, celle de leurs inclinations, qui portent les uns à la rapine, & les intrigues de la Cour Chinoise, mettent entr'eux tant d'antipathie qu'ils sont continuellement en guerre.

On fit & Bentink une peinture curieuse de leut Camp. Il est divisé en plufieurs quartiers, en Places publiques & en rues, comme une Ville. Il n'a pas camp Tartare. moins d'une lieue de tour; & dans l'espace d'une demie-heure on en voit fortir quinze mille hommes de cavaletie. Le quartiet du Khan est au centre. Ses Tentes sont composées de Kitayka, espéce de toile forte. Comme elles font fort élevées & peintes de couleurs vives, elles forment un spectacle extrêmement agréable. En hiver elles sont couvertes de seutre; ce qui les rend impénétrables aux injures de l'air. Les femmes du Khan font logées dans de petites mailons de bois, qui peuvent être abattues dans un instant & chargées fur des chariors pour changer de Pays.

Le même Anteur nous représente Kontayki, on Kontaysh, comme un Forces des Tas-Prince fort puissant, qui peut mettre en campagne plus de cent mille hommes (30). On doit observer à cette occasion que les Taykis sont considérés des Khans à proportion du nombre de leurs Hordes ou de leurs Tribus; & que les Khans ne sont redoutables à leurs voisins que suivant la quantiré de Tribus qu'ils ont dans leur dépendance & suivant celle des familles qui composent chaque Tribu. En un mot, les richesses, le pouvoir & la grandeur d'un Khan des Tarrares confifte dans le nombre de ses Hordes (31).

Les principales armes des Eluths sont de grands arcs, & des séches pro- Leurs armes. portionnées, qu'ils tirent avec autant de vigueur que de justesse. On remarqua, dans les différends que les Russiens eurent avec eux en 1715, à l'occasion de quelques établissemens contestés sur la riviere d'Itriche, que d'un coup de stéche ils perçoient le corps d'un homme de patt en part (31). Ils ont aussi de grandes arquebuses, de plus de six pieds de long, dont le canon a plus d'un pouce d'épailleur. Ils se servent d'une mêche pour y mettre le feu, & leurs coups font surs à fix cens pas. Dans leurs marches, ils les portent suspendues

(17) Hift, des Tures, des Mongols, &c. degrés à l'Ouest. L'Etat présent de la Buikarie P- 791.

(18) Voyez ei-dessus.

(19) Ceft plutot 14. L'Auteur fe trompe ici, lorsqu'il place cette Riviere au Sud-Eft du Lac Saylan, tandis qu'il est environ quinze Tome VII.

(p. 18.) met la réfidence vers le Lac l'amiffe. (10) Hift des Turcs, des Mongols, &c.

Vol. II. p. 543. & fuiv. (31) Ibid. p. 535.

(32) Ibid. p. 400 & 535.

derriere le dos. Comme ils n'ont pas d'infanterie, & qu'ils ne font jamais la guerre qu'à cheval, ils ont presque tous des lances, & la plupart portent des MENT DES ELUTHO. cortes de maille & des calottes de fet. Leurs Commandans & quelques autres ont des fabres à la Chinoife. Chaque Horde est ordinairement commandée. par son Chef, de sorte qu'une Troupe de cavalerie Tartare est plus ou moins nombreuse suivant la force des Hordes.

La plûpart des Tartares, en moniant à cheval, fuspendent leurs arcs au côté gauche, dans une espece d'érui. La gauche est la place d'honneut dans presque toutes les parties de l'Otient, sur-tout parmi les Tartates Mahométans. Ils portent leurs carquois au dos. L'habileté d'un Tariare est égale à tiret, en fuyant ou en avançant. Aussi aiment-ils mieux attaquer à quelque distance que de près; à moins qu'ils n'ayem beaucoup d'avantage.

Dans le combat, ils ne connoissent pas la méthode des lignes & des rangs. Ils se divisent, sans ordre, en aurant de troupes que leur armée contient de hordes, & chacune marche la lance à la main, fous la conduite de fon Chef. On fçait, par le témoignage des anciens Auteurs, que les Tartaiesont touiours scu combattre en fuiant. La vitelle de leurs chevaux les aide beaucoup. Souvent, lorsqu'on les croit en déroute, ils reviennent à la charge avec une nouvelle vigueur; & leurs adversaires sont exposés au plus grand danger s'ils ont perdu leurs rangs dans la chaleur de la pourfuire. Les Eluihs font plus braves qu'on ne peut se l'imaginer. Il ne leur manque que la discipline de l'Eutope pour être veritablement redouiables. L'usage du canon, qu'ils ne connoissent point encore, ne leur seroit pas d'une grande utilité, puisque leurs forces ne font composées que de cavalerie (33).

Forme de leurs banieres.

Chaque ordre a son Enseigne, ou sa Baniere, qui n'est ordinairement qu'une pièce de Kiiayka, ou de quelqu'autre étoffe colorée, d'une aune de long, attachée au fommes d'une lance de douze pieds. Les Elushs & les Mongols y représentent la figure d'un chameau, d'une vache, d'un cheval, ou de quelqu'aurre animal, au-dessous de laquelle ils mettent le nom de la Tribu. Comme toutes les branches d'une même Tribu conservent la figure de son Enseigne, en y joignant le nom particulier de la branche, ces Banieres leur servent en quelque forie de tables chronologiques. Lorfqu'une Horde est en marche, l'Enseigne est portée à la tête, immédiatement après la personne du Chef (34).

tout à la guerre.

Les Eluths & les Mongols, qui ont exactement conservé l'ancienne maniere de vivre, ne marchent jamais sans porter avec eux touses leurs richesses. Delà vient que s'ils perdent une basaille, leurs femmes & leurs enfans demeurent presque toujours au pouvoir du vainqueut, avec leurs bestiaux & tout ce qu'ils possedent. C'est une espece de nécessité pour eux de se charger de cet embarras, parce qu'autrement ils laisseroient leurs familles & leurs effets en proie à d'autres Tartares, leurs ennemis & leuts voifins. D'ailleurs il leur feroit impossible de voyager dans les vastes sables de leur Pays, s'ils ne conduisoient avec eux leurs troupeaux, pour se nourrir dans une rouse, où pendant pluficurs centaines de lieues ils ne trouvent que de l'hetbe, & quelquefois fort peu d'eau. Les caravanes de Siberie, que le commerce mene à l'eking, sont obligées de fuivre la même methode, depuis Selinghinkoy jusqu'à la Chine (35).

(11) Ibidem.

(34) Wid. p. 537.

(35) Ibid. p. 395 & 198.

Il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup de magnificence dans la Cour Gouvernsdes Khans. Leurs Sujets, ne les fuivant à la guerre que dans l'espérance d'avoir part aux dépouilles de l'Ennemi, ne reçoivent pas d'autre proie; mais DES FLUTHS. le revenu du Souverain confilte aussi dans les dixmes. Toutes les Nations Rians. Tartares en payent deux chaque année; l'une à leur Khan, l'autre aux Chefs des Hordes ou des Tribus. Comme les Eluths & les Mongols ne cultivent pas leurs terres, ils donnent la dixme de leurs troupeaux & celle du butin qu'ils enlevent à leurs ennemis pendant la guerre. L'Auteur croit leur condition beaucoup plus douce que celle des Paylans de l'Europe, qui, outre les dixmes Seigneuriales ou Eccléfiastiques, sont assujettis aux Impôts & aux taxes de

Il ne paroît pas aifé de découvrir l'origine des noms de Kalmuks ou Kal- Origine du nom mouks qu'on donne aux Eluths. L'Auteur de la curieuse Description des Pays qui bordent le Pont-Euxin & la mer Caspienne, imprimée dans l'Edition Angloife des Voyages de Tavernier, sous le nom supposé d'Altrakhan, prétend qu'ils ont reçu ce nom des autres Tartares, parce qu'ils portent une forte de bonnet, ouvert pandevant & par derriere, avec un large bord des deux (36) côtés. Les Moscovites, dit-il, appellent ces bonnets, Koulpaks. De-là est venu vraisemblablement le nom de Karai-kalpaks (37); mais Koulpak & Kalpak font fort différens de Kalmuks. Mininsky nous apprend (3%) que parmi les Polonois & les Tartares , Kalpak fignifie un bonnet fourré. Mais cet Auteur ne dit rien qui pnitse jetter du jour sur la fignification de Kalmuk. Mathias a Micou (39) & Herbeston (40) s'imaginent que les Eluths portent ce nom, parce qu'ils sont la seule Nation Tartare qui laisse croître ses cheveux, quoiqu'ils n'aient en effet qu'une seule tresse au sommet de la tête (41). Un Kalmuk (42) donne une autre explication. Ce mot, dit-il, est composé de l'Arabe & du Tartate (43) pour signifier que la Nation des Tartares excelle à tirer de l'arc. Mais c'est puiser dans une source si peu naturelle (44), qu'on peut soupconner l'interpréte d'avoir cherche un sens sorcé en faveur de sa Nation.

6. X.

# Origine & Histoire des Mongols & des Tartares.

INTEODUC-TION. Qui étoit Abul

'AUTEUR de l'ouvrage qu'on fait profession de suivre dans cet article, n'ésoit rien moins qu'un Khan de Karazm, ou Kowarasm, Région borrodote, qui l'appelle Khorasmim. Elle sut célébre pendant le dernier Empire

dee à l'Ouest par la mer Caspienne, & connue sous ce nom des le rems d'He- Raraun.

(36) Pag. 108. (17) Sobriquet donné aux Mankars. (18) Dans son Trésor des Langues orien-

(41) Kalm, en Arabe, & Ok, en Tartaro & en Ture , fignifient une fléche.

(19) De Sarmatia Afiana , cap. 7. (40) Rerum Mofcovitarum Comment. in . tic. de Tartaris , apud Sinam.

(43) Cette explication fut donnée à feu M. Dadikhi , Interpréte du Roi d'Angletetre pour les langues orientales. Il la communiua lui-même au Traducteur Anglois d'Abul-

(41) Histoite des Tures, des Mongols , &c.

(44) Préface de l'Histoire des Turcs. des Mongols , &c. p. 16.

Vol. II. p. 534.

INTRODUC-

Grec, & ses Habitans sont nommés Ephtalites (45) par les Historiens Bizan-TION. tins. Mais elle fit une figure beaucoup plus éclatante il y a cir q cens trente ans, fous une dynastie de Rois, dont le dernier nomme Mohanmed-karazmschab, étoit le plus grand Monarque de l'Asie, lorsque Jenghiz-Ithan se rendit maître de ses Etats. Depuis ce tems-là elle a toujours été sous la domi-Poff:die mjournation de differentes fortes de Tartaies, & ceux qui la possedent aujourd'hui

dimi parles Uf-

font les Ujecks, dont Abulghazi étoit Khan lorsqu'il écrivit son l'listoire. Ce Prince étant mort en 1663, sans avoir acheve son Ouvrage, Anusha-Mahomet, fon hl. & fon fuccesseur, y joignit les evénemens de l'année 1665. Il nous apprend que cette l'uttoire est tuée, en partie, de divers livres compofés fur le même fujet (46); en partie, des Memoires particuliers de plusieurs Tribus Mongols. Les livres étoient au nombre de dix huit (47), dont il nomme feulement, comme le principal, Khoja-rasbid, cité par Petis de la Croix , d'Herbelot & plusieurs autres , sous le nom de Fadlallah. Cet Auteur est le premier qui air écrit l'Histoire des Mongols & des Tartares, par l'ordre de Gazun-khan, fixieme fucceileur de Jenghiz-khan, dont il étoit le Visir. Il en composa trois volumes (48) compiles de plusieurs Mémoires originaux que ce Monarque avoit fait recueillir par Pulad ou Fulad, homme verle dans la langue Mongol, qui avoit fait le voyage de Tartarie dans cette vûe, avec ordre d'allister à la composition. Elle fut achevée l'an 702 de l'Egire, ou 1302 de Jesus-Christ (49). Cet éclaircissement qu'Abulghazi donne lui-même sur fon Histoire (50), n'établir pas bien son autorité pour les tems qui précéderent Jenghiz-khan. Les Mongols n'ayant point alors l'usage de l'ecriture, ne pouvoient conserver la mémoire des actions de leurs ancêtres que par des traditions orales, fur lesquelles il y a peu de fond à faire. Aussi cette remarque

rHidoire d'Abeighati.

# est-elle assez verifiée par les défauts dont l'Histoire même est remplie. Histoire des Mongols & des Tartares, jusqu'à la mort d'Ogun-khan.

Origine & pre- J APHIS, ou Japhet, troisième fils de Noé, ayant quitté les montagnes Turner & des de Judi (51), où l'Arche s'étoit arrêtée, alla s'établir vers les Rivieres d'A-Monguis. sil (52) & de Jaik. Pendant l'espace de deux cens cinquante ans qu'il vécut après le Déluge, il mit au monde huit fils qui lui furvécurent; Turk, Khars, Sallab, Rus, Maninakh, Zwin, Kamari & Tarik (53). Turk, fon ainé

> étoient alors connus en Perfe, d'où apparemment ils l'avoient reçu.

(46) Hift des Tures , &c. ibid. p. 68. (47) Ibid, p. 10. (48) Le premier Tome se trouve dans la

Bibliotheque du Roi de France. Il a été traduit par De la Croix le fils. (40) Histoire des Tures, des Mongols,

&c. ubi fup. p. 30. & Préface du Traducteur. (50) Inticule Skajareb Turti , on Hiftoire

généalogique des Turcs . en neuf Parties, dont les deux premieres traiteut des Khans & des Tribus delcendus du Tork jusqu'a Jenghiz-khan ; la troisième , de ce Conquérant &

(45) Corruption du mot Abrelab, c'eft-2- de ses exploits; les cinq suivantes, de ses fils dite, Ean d'or , qui eft le nom fous lequel ils & de fes successeurs ; la neuvième , des Khans de Karazm jusqu'a la mort de l'Aurent. Cet Ouvrage a été traduit en Ruffien, en Allemand, en François & en Anglois. L'édition Françoile a pour tirre : Histoire généalogique des Tarteres; & l'Angloife, General Hestery of the Tures , Mogels , and Tarters , &c.

(51) Nom que les Mahométans donnent à l'Ararat (51) L'Edel on le Volga.

(11) La plupart de ces noms font atteres par le Traducteur. Khars, par exemple, est pour Khuzars; Zevin pour Schin, ou le pere des Chimois : Kamari pout Pemari ou Kamana & son successeur, inventa différentes commodités pour les besoins de la vie, ABULGHAZIparticuliérement l'usage des tentes, & choisit pour sa résidence un lieu qui le nomme à présent Ijakh-kol. Il eut quatre fils; Taunak , Zakalu , Bertagar & Amulak, Taunak, qui lui succeda, découvrit entre plusieurs inventions l'usage du sel, par un simple effet du hazard. Une pièce de viande rôtie étant tombée à terre, se trouva impregnée de particules salines, dont cet accident apprit à connoître l'utilité. Le même Prince fut contempotain de Kayumarras, Roi d'Iran, ou de Perse : il vécut deux cens quatante ans & laissa le trône à Yolza-khan son fils, dont le troisième successeur, cinquième descen-

dant de Turk, fur Alanza-khan. Il paroît que ce fur sous le regne d'Alanza que le Peuple, amolli par l'abon- Fondation de dance, abandonna le vrai Dieu pour adorer les Idoles. Ce Prince eut deux leurs Menas-

fils, Tatar & Mogul, ou plus proprement Mungl, entre lesquels il divisa ses

Teile fut la fondation du double Empire des Tatars & des Mungls, ou Taux & Mongl. Mongols, qui prirent les noms de leurs Khans. Tatar-khan eut en partage la partie orientale de la grande Tattarie. Il fixa sa résidence près de (54) Jurjut, Ville puillante dans le voifinage du Katay (55), & nommée Zinu en langues Indienne & Persane. Mogul khan , qui eut la partie occidentale , fit fon séjour en Eré près des montagnes Artag & Kartag , qui portent aujourd'hui le nom d'Ulugrag & de Kichigrag (56). En Hyver, il choisit pour sa demeure les bords de la Riviere de Sir (57), au pied des montagnes qui la bordent du côté du Notd.

Ces deux Nations vécurent quelque-tems en paix, jusqu'à ce qu'Oguz, Gomerdes deux petit-fils de Mungl-khan, prit les armes contre Tatar & le vainquit. Sous le regne de Baydu khan , fixième successeur de Tatar-khan , il s'éleva une autre guerre entre les deux Nations. Elle fut continuée par Siuntz-khan, fils de ce Prince . & ne se termina que par la ruine de l'Empire Mongol (18).

Mungl étoit d'un naturel mélancolique, comme le fignifie son nom, qu'une corruption générale a changé en celui de Mogol (59). Sous son regne, le Monde entier fut enveloppé dans l'idolatrie. Ses descendans regnerent après lui jusqu'à la neuvième génération, qui finit par Il-khan. Ses fils avoient été au nombre de quarre; Kara-khan, Auwas-khan, Kauwas-khan & Kavarkhan.

Caractere de

Kara-khan, successeur de Mungl, eut un fils nommé Oguz, dont le ca- Caraftere soguractere, pour se servir de l'expression d'Abulghazi, fut aussi brillant que le Soleil. Il ne voulut recevoir aucune nourriture ; & fa mere reva continuellement qu'il l'avertissoit de quitter l'idolatrie, avec menace de refuser constamment son lair aux dépens de sa propre vie. Elle sit vœu sécretement de reprendre le culte du vrai Dieu, pour fauver la vie de son enfant, & le petit Oguz commença ausli-tôt à se laisser noutrir. A l'âge d'un an , lorsque

(54) Dfurfut dans la Traduction. Il n'est pas aifé de fixer la fituation. (51) Les parties feptentrionales de la Chi-

ne & celles qui tont contigues de la Tartarie.

(16) Vovez ci deffus. (17) Ou Sebur.

possessions.

(18) Histoire des Turcs, des Mongols,

(59) Cerre correption n'a été commune qu'aux Tarrares Mahomérans, aux Perlans, aux Tutes & aux Européens.

ABULGHAZI-Son zéle pou le cuite du vrai Dieu.

son pere pensoit à lui donner un nom, suivant l'usage, il le prévint, en disant d'une voix intelligible : " Je m'appelle Oguz. Autli-tôt qu'il fut capable de parler, il eut continuellement dans la bouche le nom d'Allah, qui fignifie Dieu. Dans un âge plus avancé il rompit commerce avec ses deux premieres femmes, parce qu'elles ne voulurent pas renoncer à l'idolatrie. & celle qu'il

Comment Ogus évice la more.

prit à leur place fut plus complaisante. Quelques années (60) après, Khara-khan donnant une fète, à laquelle les femmes d'Oguz furent invitées dans l'abfence de leur mari, qui étoit à la chaffe, voulut sçavoit d'où venoit la haine de son fils pour les deux premietes. Il en apprit la veritable cause; & par le conseil des Grands de sa Cour il résolut de chercher Oguz pour lui ôter la vie. Mais la troisiéme femme de ce jeune Prince l'ayant fait informer du dessein de son pere, il assembla quelques troupes avec lesquelles il mit en fuite une armée beaucoup plus nombreuse qui le poursuivoit. Kara-khan périt lui-même d'un coup de flèche. Les Princes, freres d'Oguz, s'étant joints à leur aîné pout sa désense, il leur donna le titre de Vigur (61) , qui lignifie celui qui vient au fecours (62).

Secentialist for le trône.

Oguz, monté fur le trône, rétablit la veritable Religion; & déclarant la guerte à ceux qui la rejettoient, il les força de l'embrasser, à l'exception d'un petit nombre d'idolâires obstinés, qui chercherent un asile dans les Pays voifins. Il ne se lassa point de les poursuivre par les armes, jusques dans les Etats de Tatar-khan, qu'il vainquit dans une bataille & fur lequel ilen leva un butin considerable. Cependant il n'auroit pù rapporter les fruits de sa victoire sans l'invention des chatiots, qui furent nommés Kunk à cause du bruit qu'ils font dans leur marche. L'inventeur reçut le nom de Kaukli . & le communiqua dans la fuite à sa Tribu, qui le porte encore. Après une guerre qui duta soixante-douze ans , Oguz força tous ses enne-

mis à la foumission & leur fit embrasser le veritable Culte. Ensuite il conquir l'Empire du Katay, la Ville de Jurgut, le Royaume de Tangut & Kara-kitay. De-là, pénetrant au-delà du Katay jusqu'à la côte maritime, il trouva une Origine & cenquettes des Kip-Nation guerriere, dont le Khan, nommé Isburak, repoulla vigoureusement 1435 ses troupes. Dans sa rettaite, la semme d'un de ses Officiers, qui avoit été dans l'action, pressee de sa grossesse, se retita dans le creux d'un arbre où elle se delivra d'un enfant mâle, que le Khan nomma Kipjak. Ce nom signisse Arbre creux, en ancien Tutc. De-là font descendus les Kipjaks, qui après avoir subjugué les Uruses , les Ulaks ou les Valaques , les Majars ou les Hongrois, & les Baskirs, se mitent en pollession de leur Pays sur les Rivieres de

Tin , d'Atel (63) & de Jaik. Cette Contrée prit le nom de Dasht-kipjak . c'est-à-dire, Plaine des Kipjaks.

quites d'Oguz.

Il se passa dix-sept ans, après lesquels Oguz recommença la guerre contre Isburak. Il le défit & lui ôta la vie. Ensuite, tournant d'un autre côté ses armes victorieuses, il conquit les Villes de Talash, Sayram, Taskaut, Turkellan , Andijan , Samarkaut & Balk. Il s'avança jufqu'à Kor , dont il fe ren-

(60) On rapporte quelque chose de sem-(61) Ce fut ainsi que Mahomet donna le blable de Mahomet ; & le dessein de l'Histo- nom d'Aufars au Peuple des Mediens, qui vint rien paroît être de former un Héros égal à à son secours. (63) Le Done, ou le Tanais & le Volga-

Mahomet & a Jenghiz khan. (61) Oyeur ou Igur.

dit maître avec le même succès. Ce fut près de ce lieu que quelques-uns de Anus HAZIses gens l'ayant rejoint, aptès avoir été quelque tems arrêtés par les néges, il leur donna le nom de Karlik , qui signitie nege ; & de-là vient l'origine de la Tribu de Karlik. Il continua sa matche vers Kabul, Ghazna & Kashumir, qu'il mit aussi sous le joug; & chargé de gloite, après tant de conquêtes, il retourna dans ses Etats par Badagshun & Sarma and.

Loin de s'endormir dans le repos, il forma bien-tôt la réfolution de conquerit le Pays d'Iran. Etant parti avec une armée nombreuse, il s'avança jusqu'à Royaumed Iran. Talash, où il fut joint par eeux qu'il avoit laissés derriere lui dans sa marche aux Indes. Un d'entr'eux, à qui il demanda la raison qui l'avoit retardé, lui répondit qu'il avoit été forcé de s'atrêter pour fournir à la sublistance de sa Tribu de Kalaria. femme, qui avoit un enfant à nourrir de son lait. Cette réponse toucha Oguz. Il lui accorda la permission de retournet dans son Pays & lui donna le nom de

Origine de la

Kalach , qui signifie , arrêté par la faim (64). C'est de là que la Tribu de Kalach tire fon origine. Oguz-khan continua sa marche par la grande Bukkarie, & traversant la Ri-

viere d'Amu il entra dans le Royaume d'Iran. Kayumaras, Khan de cette contrée, avoit laissé en moutant un fils qui n'étoit point encore en âge de gouverner. Les Seigneurs du Pays étoient divisés par des guerres civiles , qui faciliterent beaucoup les conquêtes d'Oguz. Dans le cours de cette expédition, se oguz fiit enterrtouvant à Sham, Ville du Royanme d'Iran comme celle de Mesha (65), il ter un arc & dos chargea un de ses fidéles serviteurs d'enterrer sécretement un arc d'or à l'Est d'une forêt voifine, en laissant sortir le bout hots de la terre, & de mettre trois fléches d'or dans la même fituation à l'Ouest de la même forêt. Un an après, il envoya ses trois fils ainés à l'Est de cette forêt pout y prendte l'amusement de la chasse, & les trois plus jeunes à l'Ouest. Les premiers trouverent l'arc, qui fut partagé entr'eux. Les trois autres ayant aussi trouvé les fléches, chacun eut la sienne en parrage.

Enfin Oguz étant tetoutné dans ses Etats au bout de quelques années, fit Fête qu'il donne dresser une tente magnifique, qui fut ornée de poinmes d'or, entichies de après son reterre. pierres précieuses. Il ordonna un saenfice de neut cens chevaux & de neuf mille moutons. Il fit faire quatre-vingt-dix-neuf flacons de cuir , dont neuf futent remplis d'eau-de-vie, & quatre-vingt-dix de Kumis, ou de lait de jument. C'étoient les préparatifs d'une fete qu'il vouloit donner à ses ensans, aux Scigneurs & aux Officiers de l'Empire. Il les remercia de leurs services. Il les récompensa par des présens & par d'autres bienfaits. En même-tems, comme l'avanture de l'are & des fléches d'or n'avoit pas été ménagée sans dessein, il en prit occasion de donner à ses trois fils aines le nom de Bussuk, qui signifie brise, par allusion au partage de l'arc; & celui de Uch-ok, ou des trois séches, aux trois plus jeunes. Il ajouta que ce n'étoit pas le hazard, mais la volonté de Dieu, qui leur avoit fait trouver ces armes, & que Kiun, fon fils aîné, ayant trouvé l'are, regneroit, lui & toute sa posterité, en ligne de succession, austi longtems qu'il resteroit des Bussuks (66); tandis que les Uch-oks seroient perpétuellement leurs Sujets (67).

(64) Kal fignifie laiffe on arrêté; & ach ,

(66) On a vû que Kaldan , Khan des Elaths, portoit le titre de Bussukru-khan. (67) Hift. des Tures, &c. p. 2.

(65) Sham eft Damas , & Mesha le Caire.

ABULGHAZI-KHAN. Frate d'Ogna après la mort. Fère de Kiun-

Oguz mourut après un regne de cent seize ans , & Kiun-khan monta sur le trône. Ce jeune Prince, pour éviter les troubles de la jajoufie, se laissa per-Division des fuader par Vigur, un de fes Confeillers, de partaget les Etars avec fes freres & leurs enfans. Chacun des six freres avoit quatre fils. Kiun donna une grande fête. Il fit dreifer la magnifique tente de son frere, environnée de six grandes tentes blanches. A peu de dutance il fit ciever deux arbres, hauts de quarante brailes, avec une poule d'or au fommet de l'un, & une poule d'argent fur l'autre. Il ordonna que les Bussuks tireroient au premier , & les Uch-oks au second, tous à cheval, en courant au grand galop; & ceux qui frapperent le but temporterent des prix considerables. Cette sète, qui sut entiérement semblable

Depuis le regne de Kiun-khan, l'Histoire ne fournit rien de remarquable

à celle d'Oguz-khan, dura dix jours & dix nuits.

Ruine de l'Emrice Mogol.

jusqu'à celui d'Il-khan, contemporain de Siuntz-khan, huitième Monarque de la race Tarrare, avec lequel il fut toujours en guerre. La victoire s'étant déclarée pour lui, Siuntz se vit dans la nécessité d'implorer le secours des Kerghis, dont le Khan étoit un Prince redoutable. Mais ce secours même ne le rendit pas capable de mesurer ouverrement ses forces avec Il-khan. Il eut recours à l'artifice; & feignant de fuir à la vûe de son ennemi, il l'attira dans une embuscade, où il tailla son armée en pieces & sit le reste prisonnier. Cette défaite entraîna la ruine de l'Empire des Mongols. Il-khan périt lui-même dans le Poite de fes dercombat; & de tous scs enfans, Kayan, le plus jeune de ses fils, & Nagos son neveu, furent les seuls qui échaperent à la surie des vainqueurs. Ces deux Princes ayant été prisonniers, pendant dix jours, sous la garde d'un seul homme, trouverent le moyen de se sauver avec leurs semmes; mais ne se croyant point en sûreté dans leur Pays , ils se retirerent dans les montagnes avec les restes de leurs bestiaux & de leurs effers. Après une longue marche, ils arriverent enfin au pied d'une montagne très haute squ'ils furent obligés de monter par un sentier fort étroit, sur les traces des animaux qui se nomment Arkaras (68). Il n'y pouvoit passer qu'une personne à la fois. Erant descendus de l'autre coté par ce chemin, ils se trouverent dans un Pays délicieux, environné de montagnes auxquelles ils donnerent le nom d'Igana-kon, à cause de leur si-

Tis farment un nouvel Embliffement.

miers l'rinces.

tuatiou. Igana fignifie vallée en vieux langage Mongol , & Kon fignifie hauteur escarpée. La posterité de ces Princes sugitifs s'étant multipliée avec le tems, Kayan,

Kayas, des Na-goders & des Durlagans.

dont (69) les descendans furent les plus nombreux , leur donna le nom de Kayas. Nagos nomma une partie des fiens Nagosters, & l'autre, Durlagans. Cette Colonie devint si nombreuse dans l'espace de quatre cens ans, que le Pays ne suffisant plus pour la contenir, elle prit la résolution de retourner dans la patrie de fes ancètres. Mais il falloit trouver un nouveau chemin . parce que le fameux fentier de leurs fondateurs avoit été détruit par le tems. Un Maréchal ayant observé que dans certains endroits la montagne avoit peu Comment les d'épaisseur & n'étoir composée que de mines de fer, proposa d'ouyrir un pasfage avec le secours du seu. Ce conseil sut goûté. Chacun porta du bois & du charbon, qui fut placé au pied de la montagne. On y mit le feu ; & la flamme reçut tant d'activité de foixante-dix grands foufflets, que le méral s'étant fon-

Mongols quit-tent leur retraint.

(69) Kayan fignifie un Torrent rapide qui (68) Voyez ci-deffus l'Histoire Naturelle de la Tarrarie Chinoife. tombe d'un rocher. du

du laissa un passage assez grand pour un chameau chargé. Tous les Mongols Asulchazipatferent par cette merveilleuse route. Ils célebrent encore une sete anniverfaire, en mémoire d'un si grand évenement. On allume un grand seu, dans Père anniversatlequel on met un morceau de fer. Lorsque le fer est rouge, le Khan frape des- fion. fus le premier, avec un marteau. Son exemple est suivi par les Chess des Tribus, par les Officiers & par le Peuple même, chacun venant donner fucceilivement fon coup (70).

De toutes les branches qui formoient la Colonie des Mongols dans le Pays Nouvel Empire d'Irgana-kon , la Tribu des Kayas , étant la plus nombreuse , fur celle d'où l'on des Mongols. convint de tirer les Khans. Le Prince Kaya qui possedoit cette dignité au départ de la Colonie, se nommoit Bertezena. Tous les noms de ses prédécesseurs sont inconnus. Après cette transmigration , le Khan Bertezena envoya des Ambassadeurs à toutes les Nations voisines, pour offrir sa protection à ceiles qui avoient reconnu l'autorité des descendans de Mogl-khan, & menacer d'une ruine inévitable celles qui feroient difficulté de rentrer fous le joug des Mongols. Les descendans de Tatar khan, allarmés de cette nouvelle, ailemblerent leurs forces & marcherent au-devant de Bertezena. Mais il les défir entièrement; & passant au fil de l'épée tous ceux qui étoient capables de porter les armes, il ne fir grace qu'aux jeunes gens, qu'il distribua dans les Tribus de fa Nation. Alors toures les Hordes ou les Tribus des Pays voisins ne balancerent plus à recevoir la loi du vainqueur. Cette pacification générale arriva cinquante ans après que les Mongols eurent quirré le Pays d'Irgana-kon (71).

Abulghazi khan ne donne que les noms des successeurs de Bertezena, jusqu'au regne de Yuldan . onziéme Khan de la même ligne. Yuldan-khan eur deux fils , qui moururent tous deux avant lui; mais qui laisserent, l'un, un fils, nommé Deyan-Bayan; l'autre une fille, qui se nommoit Alanku. Ces deux enfans surenr mariés ensemble à l'âge convenable. La mort de Devan-Bayan avant suivi de près celle de son grand-pere, avant qu'il eut atteinr l'âge de trente ans. fixé par les loix pour l'administration, il ne resta de son mariage que deux fils trèsseunes, nommés par les uns Belgodey & Begiadey, mais par d'autres, Belgayut & Bugnat. Alanku, leur mere, fut techerchée en mariage par divers Princes, parens de Yuldan. Elle rejetta constamment leurs propositions, pour s'occuper du foin de la régence, pendant la minorité de ses deux fils.

Un jour, en s'éveillant le matin, elle vit tomber dans sa chambre, par l'onverture du faîte, quelque chose d'aussi brillant que le Soleil, qui s'appro- d'un Khancha d'elle fous la forme d'un homme couleur d'orange, avec des yeux d'une beauté finguliere. Elle en fut si effrayée que les forces lus manquerent pour fortir du lit & pour appeller ses domestiques. Il paroit que ce fantôme devint familier avec elle & qu'il continua ses visires, quoiqu'il l'eut laissée grosse dès la premiere. Lorsqu'on apprit sa grossesse, la curiosité sit souhaiter à ses parens de connoître le pere. Elle raconta fon avanture. Quoique cet éveuement son al eût l'air d'une fiction, elle repréfenta, pour foutenir fon innocence, que fi elle avoit eu quelque chose à se reprocher, il lui auroit été facile de cacher sa foiblesse sous le voile du mariage; que son fruit porteroit peut-être que elque marque extraordinaire, qui rendroit témoignage que sa naissance étoit surna-

(70) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 22, & fuive

(71) Ibid. p. 29, 55 & 65. Tome VII.

EHAN.

des Khans.

turelle; & qu'aptès tout , s'il restoit quelque doute de la verité, on n'avoir \* ABULGHAZIqu'à prendre son fantôme sur le fait. On la sit observer effectivement par des gardes. Ils vérifiérent tout ce qu'elle avoit dit, excepté qu'ils ne virent aucune apparence de fantôme (72).

Alanku parvint au terme & se délivra heureusement de trois fils ; Bohunde la foccellium katagun , Boskin-zalki , & Budenfir Moga (73) , qui regna sur les Mongols. La posterité de ces trois Princes prit le nom de Niran & produssit plusieurs Tribus. Le troisième, de qui Jenghiz-khan titoit son origine, eut deux fils. Tumu & Tokka, dont le detniet lui succeda. Dutumin-khan, fils de Tokka, en eut neuf, qui furent tous tués pat les Jakairs (74), à l'exception de Kaydu, leur aine, qui potta la couronne après lui. Kaydu-khan eut trois fils ; Ballihar. Hurmalankum & Rapzin , qui furent les fondateurs d'autant de Tribus. Murankodu-kozima, fils de Hutmalankum, eut un fils nommé Kadun, qui tecut le nom de Tayshi, parce qu'il excelloit à chantet. Aral, fils de Kodun, fut pere de Kariltuk, qu'on prend pour ce Bargui-Kariltuk, Chef des Bayques , qui fit la guerre à Jenghiz-khan.

Après la mort de Kaydu-khan, Hurmalankum époufa fa veuve, de laquelle il eut deux fils , nommés en langage Mongol Karduzena & Olek; in-zema , mais en Turc, Irgaz-bura & Urgazi-bura; deux noms qui fignifient un Loup & une Louve, Ces deux Princes fonderent des Tribus. Ballikar, successeut de Kaydu-khan, fut un Prince sage, qui conquit plusieurs Provinces. Son fils, nomme Tumana, devint si puillant, qu'il reduitit sous ses loix toute la Tribu de Niton. Il eut neuf fils, qui furent les fondateurs d'autant de Tribus : 1. Zazsu, pere de trois fils ; Butakin, Uruth & Mankat. 2. Yaninshur-tumanzu. 3. Samkazun. 4. Bathilki. 5. Kabul-khan, gtand-pere de Jenghizkhan, 6. Kazuli, trere jumeau de Kabul. Ce Kabul eur un fils, nommé Yedemzi-burlag (75). 7. Udur-bayan. 8. Balzar-oglan. 9. Olzin-gan. Les Mongols donnent ce dernier nom à ceux qui se tiennent trop long-tems allis près du feu , & l'attribuent par cette taison aux derniers enfans , parce qu'ils sont plus. long-tems que les aines dans la maison paternelle.

Kabul-khan, fuccesseut de Tumana-khan, eut six fils: Ukon-yargak. 2. Bertan-babadur. 3. Kutuktu-mangu. 4. Kaffan-Babadu. 5. Koblakun. 6. Badan-Kayat. Le nom de Kayat, qui avoit été négligé pendant trois mille ans, repatut dans les enfans de Khabul-khan, patce qu'il convenoit à leut vigueut natutelle & à leurs inclinations guerrieres. Bertan, qui occupa le trône après la mort de son pere, eut quatre fils : 1. Mungaday. 2. Bugan-Tayshi. 3. Yillughi-Bahadur. 4. Daritlay-Bulay, dont les descendans conserverent le nom de Milliance de Kayat. Yuffughi Bahadur, fuccesseut de Bertan-khan, eut eine fils : 1. Ta-Jenguz khan, Rayat, Tajjagut Danaau, interester de Bestan Kilan, ett ette ins : 1. 12vive affané comme un loup (77). 3. Zozum. 4. Tamuka. 5. Balgatay. On-

Tamaun.

(72) C'est-à-dire, que ce qu'ils ne virent tenr. pas étoit précisement ce qu'il failoit voir. (75) Bursa fignific un Chef de troupes mi-(73) Les Auteurs orientaux l'appellent Bu-

(76) Nommé par d'autres Tamachin & (74) D'alaghirs dans la Traduction. Ceft Troso bin apparemment le nom de quelque Tribu. Ces (77) Znei, en Mogol, fignific un Loup,

noms ne font pas mieux expliqués dans l'Au- 8: Kar, une bête vorace.

#### DES VOYAGES. LIV. III.

remarque que ces cinq freres furent tous blonds, titant un peu fur le roux, & ADUCHAZI.

qu'ils avoient un cercle rouge entre le blanc & la prunelle des yeux. Leurs defendans furent furnommes Borzuguns-kayars, parce que les yeux de cette espece portent le nom de Borzugun parmi les Mongols (78).

## Table des Empereurs Tartares & Mongols.

#### Race de TURK.

r. TURE, fils de Japhet. 5. Kayuk-khan.

z. Tauna.
6. Alanza-khan, qui divisa se Etats
3. Yleva-khan.
4. Dibbakai-khan.
ou Mungl-khan.
ou Mungl-khan.

## Ligne de TATAR-KHAN.

r. Tatar-khan. 6. Orda-khan.

2. Bukka-khan. 7. Baydu-khan. 3. Yalanza-khan. 8. Siuntz-khan.

3. Yalanza-khan, qui détruisit l'Empire 4. Eltela-khan, des Mongols.

5. Attaifir-khan.

Race de MUNGL-KHAN.

s. Mungl-khan. S. Il-khan, fous lequel l'Empire fut

Khara-khan.
 Getruit par Siuntz-khan.
 Getruit par Siuntz-khan.
 Les Khans des Mongols d'Irgana-kon font inconnus pendant quatre

5. Yulda-Khan. cens ans, jufqu'à la transmigration 6. Menghi-khan. fous Bertizena.

Tinyes-khan.
 Ligne de Mungl-khan rétablie.

t. Bertizena-khan. Régence d'Alanku.

Kaw-idil-khan.
 Bizin-kagan-khan.
 Kipfi-mergan-khan.
 La Budenfir-mogok-khan.
 La Tokka-khan.
 La Dutumin-khan.

5. Menkoazin-borel-khan. 15. Kaydu-khan. 6. Bukbendum-khan. 16. Bossikar-khan.

7. Simfanzi-khan. 17. Tumana-khan. 8. Kaymazu-khan. 18. Kabul-khan. 9. Temurtash-khan. 19. Bortan-khan. 10. Mengli-kaoja-khan. 10. Yeffughi-bahadar-khan.

10. Hengri-kanati.
11. Yuldul-khan.
21. Tamuzin ou Jenghiz-khan.

Tous ces Khans sont représentés comme s'étant succedés régulièrement de Soupcoss coure pete en fils , à l'exception d'Ay-khan, cinquiéme successeur dans la race Mon-Binbert.

(78) Hift, des Tures , &c. p. 59. & fair.

ABULGHAZI-

gol, qui étoit frere de Kian-khan, & d'Yuduq-khan, qui n'étoit que fimple parent de son predécesseur. On prétend aussi que depuis Turk jusqu'à Bertizena rous les Khans ont eu de fort longs regnes, excepte le même Yalduz-khan. Mais cette succession de l'Histoire des l'artares tournisseur de grands sujets d'objection à la crisique.

Premiérement, nous n'avons pas de preuve autentique que Turk, fondateur commun de cette Nation, ait été fils aîné de Japher, ni même qu'il air jamais exifté. L'Histoire d'Oguz-khan, qui éleva fi haut l'Empire Mongol, paroît une pure Légende. Si te fils de ce Prince divisa l'Empire entre quarante-huit de ses parens, comment se trouverent-ils réunis sous 11-khan ? Les longues guerres qui continuerent enfuite avecune grande variéré de fuccès entre les Mongols & les Tartares, paroissent imaginées pour faire éclater la puissance de ces deux Nations rivales & pour remplir le vuide de plusieurs siécles. A la fin on voit les Tartares prévaloir à leur tour & renverfer l'Empire des Mongols , dont le nom même avoit été enfeveli pendant quatre cens ans dans la montagne d'Irganakon. Celui des Tartares paroît s'être aussi perdu, car nous n'apprenons rien, dans le même intervalle, ni d'eux, ni de leurs Khans après Siuntz. La posterité de Kayan, qui fait sondre une montagne avec soixante-dix foufflers, paroit une invention badine. Il n'est pas plus probable que la postérité de deux seules personnes ait pû devenir assez nombreuse dans l'espace de quatre cens cinquante ans, pour battre dès la premiere rencontre un Peuple aufli guerrier que les Tartares, pour les détruire entiérement, & rétablir toutd'un-coup l'Empire Mongol. Enfuite l'Historien ne peut remonter plus haut que la prétendue fortie d'Irgana-kon, quand on s'en rapporteroit à son récit julqu'à cette époque. Mais on foupçonne, avec raison, que les Mongols n'ont eu jusqu'à Jenghiz-khan qu'une connoissance vague & tradirionelle de leur Histoire, dont Pulad ou Fulad recueillit les fragmens disperses, comme on l'a déia fait observer.

Défordre de la

Cet Gupçons pasoissent confirmés par le désorde de la chronologie, dont on ne voit que deux époques véritablement fixées. La premiere, depais le regne d'Ogra jusqu'à cleiu de Jenghia-khan, comient, nous dit-on (79), l'espace d'environ quatre mille ans; de forte qu'en compatan depuis le commence du regne de Jenghia-khan, dans la treizième année de son geç, jusqu'à la fin de celois d'Oguz, on tombe à l'an 2814, avant Jesus-Christ, ce qui rend Oguz contemporain de Kantano ou Mahassidha, su lieue de Kayumaras Roi de Perse j quoique suivant les meilleurs Historiens il n'ait pas précedé le Déluce.

Eraperations iana les années

Seunge Geonde Époque paoir finée à l'occasion du nom de Kayas, qui étant van de Kayas, cela-kine; de Khan qui évouri use Wayas l'entré de la monsagne d'Irgana-kon, se pectir pendant l'efpace d'environ trois mille ans, jusqu'à ce quinn le vir revivre dann les fix fis de Kabul, yaqui de Jenghis-khan. Suivanc ce calcul, il n'y autoir par tout-à-fair mille ans entre Ogaç & Kayan, d'old fion terranche quatre cens cinquante ans prout la retraite des Mongols dans la monsagne d'Irgana-kon, jusqu'à leur fortie & jusqu'as revoirement de Streitens il refera un intervalle de deux

(79) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 154-

mille cinq cens cinquante ans, depuis Bertezena jusqu'à Kabul; ce qui paroit ABULGHAZItrop de deux mille ans, lotfqu'on fait attention que l'Historien ne place que fept Khans entr'eux dans la fucceilion. En accordant trente ans pout chaque regne, l'un portant l'autte, ce qui excede même la regle de chronologie ordinaire, la totalité des années ne montera qu'à cinq cens dix; au lieu que le cal-

cul de l'Auteur donne deux cens cinquante ans à chaque regne.

Il est vrai que les trois mille ans qu'il accorde pour les regnes de vingt Khans, entre Bertezena & Jenghiz-khan, font affez proportionnés aux mille qu'il donne à fix regnes entre Oguz & Kayan. Mais où est la vraisemblance, pour ne pas dire la possibilité de ces longs regnes ? D'ailleurs, s'il y a quelque fond à faire fur l'autorité d' Et n-abdallatif, cité par Petis de la Croix (80), que assure que Buzenzer, nommé Budensir-mogak (81) par notre Auteur, vivoit du tems d'Abu-mostem , comme d'Herbelot (81) observe en effet qu'ils étoient contemporains; la chronologie Tartare doit être fausse : car Abu-moslem , qui étoit Gouverneur de Khorasan, florissoit vers l'an 132 de l'Egire, & 749 de Jesus-Christ. Ce fut dans ce tems-là qu'il chassa la race d'Ommyah, & qu'il éleva au Califat celle d'Abbat. Ainsi Bugasir-mogak ne peut avoir été son contemporain sans avoir regné environ quarre cens vingr-sept ans avant Jenghizkhan (83). Cependant, par le premier calcul, son regne ne doit avoir précede que de trois cens cinquante ans celui de ce Conquerant, & doit tomber au tems d'Antiochus-Epiphanes, onziéme Roi de la Syro-Macédoine, vers l'an 74 avant Jesus-Christ. Ajoutons à toutes ces raisons d'incertitude que les circonstances qui ont rapport à l'Histoire des Khans sont en petit nombre, &

la plûparr puériles & fabuleufes.

On ne scauroit désavouer que l'Histoire des Tartares, avant Jenghiz-khan, Remorpre les ne donne sujet à quantité de soupçons, & peut-être n'a-t elle pas le moindre et qui précede. degré de certitude au-dessus de Dutumin, sepriéme ancêrre de ce Conquerant, Aussi Abulghazi prend-il soin , lorsqu'il arrive à Dutumin , en remontant depuis Jenghiz-khan, de nous avettir que dans les Généalogies des Turcs & des Tajiks (84) on ne remonte point au-delà de la septième génération. Deux générations plus loin on trouve Budenfir-mogak, dont la naissance est manifestement fabuleuse. Cependant tous les Khans, ou du moins la plupart jusqu'au tems de Bertegena, où l'on trouve une autre fiction manifeste, peuvent avoir regné fur les Mongols. La tradition peut avoir conservé leurs noms, avec d'autant plus de vraisemblance que l'unique science de cette Nation est la Généalogie & l'Histoire de ses Princes. S'il y a de l'exageration dans la chronologie, il faut l'attribuer à l'ignorance où l'on étoit de la longueur des regnes, joint au desir de se donner un air d'antiquité. Mais lorsque la verité se fait reconnoître avec évidence, il ne faut pas croire qu'une partie défectueuse nous mette en droir

(\$0) Hiftoire de Jenghiz-han, p. \$. (81) Onziéme Khan depuis Bertezena, & neuviéme avant Jenghiz-khan.

(81) A l'article Buzengir. (81) On accorde ici a cette race quarante-

fept ans & demi pour son règne & pour celui des Khans intermédiaires. (84) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Préface, p. 7. & fuiv. Les Tapks, fuivant

La Croix (Vol. II. p. 13. de l'Histoire de Ti-mur-bek) sonz les Habitans de Mawara-Inabr & d'Iran , qui ne sont ni Turcs , ni Mongole , ni Tartares. D'autres difeut que ce sont les Habirans aborigenes, qu'on nomme ainsi par mépris , parcequ'ils font Marchauds & comme dans un état fervil. Les Perfans font nommes Tajiks par les Tartates Ufbeks , & Ajem par les Arabes , termes qui fignifient Barbares.

46 de condamner la totalité, puisqu'il n'y a point d'Histoire nationale qui soit ABULGHAZItout-à-fait exemte de fictions ou d'erreurs (85). KHAN.

### Diverses Tribus des Habitans de la grande Tartarie.

Division des Tartres en Tribus. sente origine.

U o 1 QUE les Souverains soient en petit nombre dans cette région, ses Habirans font divifés en quantité de Nations ou de Tribus, qui portent Tribus de diffé- le nom d'Aymaks. On en diltingue deux fortes; celles qui font descendues des Mongols ou des Mongls, & celles qui n'en font pas descendues. Abulghazikhan n'explique pas quelle est l'origine des secondes; mais elles doivent la tirer de quelques Mongols ou de quelques Tartares, qui avoient perdu la mémoire de leur propre source ; ou de quelques Tribus sorties des Khans qui ont précedé Alanza : car il paroît que rous les Aymaks sont descendus des Khans. D'ailleurs on a désa fait remarquer l'origine de quelques Tribus qui ne font pas Mongols, telles que les Tribus des Kanklis, des Kipjaks, des Karliks, des Kalachs & des Vigurs. De ces cinq Tribus, qui tirent leur nom d'Oguzkhan, comme nous l'avons déja rapporté, on nous apprend qu'il n'y a que la derniere qui soit descendue de Mogl-khan.

Tribu des Kaus-

1. Les Kauklis ont habité pendant quelque-tems les Deferts sabloneux, avec les Turcomans. Mais lorsque ces derniers eurent commencé à demeurer dans des Villes, les autres se rerirerent sur les Rivieres d'issikul & de Talash (86) où ils firent un long féjour. Jenghiz-khan en passa, dans ces lieux, dix mille au fil de l'épée. Le reste, au nombre de cinquante ou soixante mille, se soumit au Sulran Mohamed-karazm-schah , dont la mere étoit de cerre Tribu.

2. Les Kipjaks ont toujours habité les bords du Don, du Volga & du Tribudes Kip-Jaik.

jaks. Triba des Kar-

bi.s.

3. Les Karliks ne se sont jamais éloignés des montagnes du Pays des Mongols, où ils vivent de leurs terres & de leurs troupeaux. Cette Tribu élisoit ses Khans, & pouvoit être composée de vingt mille familles du tems de Jenghizkhan. Ce Conquérant les ayant fair inviter à se soumettre, Aslan, leur Khan, lui offrit une de ses filles, avec de magnifiques présens. Jenghiz-khan donna de son côté, au Khan des Karliks, une de ses parentes en mariage. Mais aussitôt qu'il l'eut vû parrir, il ne fir pas difficulté de dire de lui que le nom d'Arllan firak (87) lui convenoit mieux que celui d'Arflan-khan. Les Mongols employent le mot de Sirak pour signifier un homme sans esprit, & l'appliquent aux Tajiks, qui font une Nation fort simple (88).

Tribu des Ka-Sachs.

4. Les Kalachs forment à présent plusieurs branches nombreuses dans le Pays de Mawara-Inahr, & dans les Provinces Perfanes de Khorafan (89) & d'Irak. 5. Les Takrins sont une Tribu de Mongols. Bugaday-zinanez, leur Khan,

Tiibu des Takripe.

> (\$ ;) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. bitent les mêmes Pays. Ce peut être les reftes des Khofars ou Khofaris, qui avoient un Em-(86) Aujourd'hui Tekis, & Ila ou Ili. Mais pire au Nord de la Met Caspienne, du tems

de l'Empereur Justinien. le dernier du moins de ces noms paroît une (\$8) C'est à dire , Lien rampant.

(87) Nommés auffi Kapjaks & Kapchaks. (89) Hift. des Tures, des Mongols, &c. On Suppole que ce sont les Colaques , qui ha- p. 31. & suiv.

avant été invité à la foumission par Jenghiz-khan , lui offrit , avec d'autres Apprenagie présens, une de ses filles, qui parut si belle aux yeux d'Ugaday ou d'Oktaykhan, fils du Conquerant, qu'il l'épousa après la mort de son pere, & la préfera constamment à toutes ses autres femmes.

6. La Tribu des Kerghis, foible dans son origine, s'accrut beaucoup, avec Tribades Terle tems, par l'accession d'un grand nombre de Mongols & d'autres familles, side. pour qui la beauté de leur Habitation fut un attrair. Urus-Inal , leur Prince, ne se trouvant pas capable de résister à Jenghiz-khan, lui envoya de magnifiques préfens, entre lesquels étoit l'oiseau Schungar, dont on a déja donné la description. L'Ikar, ou l'Ikran-muran (90), nommé aujourd'hui Jenifea , arrole les frontieres des Kerghis & tombe dans l'Azoukh Jenghiz ou 12 Mer amere, On nous raconte qu'il a près de fon embouchure une grande Ville nommée Alach; in , c'est à dire , Pie , parce que ses Habitans & cenx de quelques autres Villes qui en dépendent n'ont que des chevaux pies (91), & d'ailleurs si grands, qu'un poulain d'un an l'est plus qu'un de trois dans les autres lieux. Il s'y trouve aussi des mines d'argent fort riches. L'Historien va plus loin, & nous apprend que la veuve favorite de Tauli, fils de Jenghizkhan, à qui les Kerghis tomberent en partage, envoya ttois Officiers à la tête de mille hommes, pour découvrir les curiofités du Pays en descendant la riviere. Le mauvais air en fit périt un si grand nombre, qu'il n'en revint que trois cens; mais pour confirmer l'opinion qu'on avoit de cette contrée, ils raconterent qu'ils avoient chargé d'argent plusients barques, & qu'en remontant contre le fil de l'eau ils avoient été obligés de le jetter dans les flots, parce qu'ils n'avoient point assez de monde pour resister au torrent.

7. La Tribu d'U1-mankate, qui tire son nom des lieux écartés & pleins de bois qu'elle habite, est voisine des Kerghis, sur les bords de l'Ikar-muran, d'Urmankare, & se soumit aussi à Jenghiz-khan. On distingue une autre Tribu du même

nom, mais compofée de Mongols.

8. La Tribu des Tatares, que les Nations occidentales de l'Europe appel- Tribu des Tat. lent Tartares, est une des plus anciennes & des plus fameuses de la Nation Turque. Elle descend de Tatar-khan. On y comptoit autresois plus de soixante-dix mille familles, fous un feul Khan; mais s'étant enfuite divisée en plufieuts branches, elle s'affoiblit par degrés. Sa principale branche habitoit le Pays de Biurnaveri, près des frontieres du Katay, dont elle devint sujette. S'étant revoltée dans plusieurs occasions, l'Empereur du Katay la fit rentrer fous le joug par la force des armes. Une autre branche s'établit fur les rives de l'Ikar ou de l'Ikran-muran (91). Le Pere Gaubil raconte, d'après les Annales. Chinoifes, que du tems de Jenghiz-khan les Tatares habitoient les bords des Rivieres de Kerulon & d'Amur. C'est de cette Tribu que le Pays & tous les autres Habitans ont pris leur nom parmi les Européens & les Nations de l'Afie méridionale.

9. La Tribu des Virats (93) habite les bords de huit rivieres qui tombent Tribu des Virats.

(90) A présent ils sont placés ; fuivant la Mongols , &c. p. 64-Carre de Kyrillow, près des frontieres de la (91) Ibid. p. 56 & 39.

Ruffie & de l'Ural-tag.

(91) Les Ruffiens ont une tradition femblable fur une Nation de la Siberie qu'ils appellent Peftraya-orda. Hist. des Turcs, des

(93) Ce sont peut-être les Borats on Brate. qui habitent encore aux environs de ces licux.

AEULGHAZI-EHAN. plusieurs bran-

dans l'Ikar ou l'Ikran-muran , du côté de l'Est. Après avoir soutenu assez longtems la guerre contre Jenghiz-khan, elle se vit forcée à la soumission, avec Ses divisions en Tokta-beghi, fon Khan, & ses deux fils Pialzi & Tauranzi, Il en est forti pluficurs autres Tribus. 1. Les Torga-uts, ainsi nommés parce qu'ils habitent audelà du l'ays de Solika, qui est situé au-delà de celus des Mongols; mais s'étant foumis aujourd'hui à l'autorité d'Ajuka-lhan, ils font partie de la seconde branche des Eluths, nommés Eluths-ajukis ou Torga-utis (94). 2. Les Kuris. 1. Les Utilas, 4. Les Tumats, qui habitent le Pays de Borku-chin heguen. & qui se soumirent à Jenghiz-khan. 5. Les Boygazius. 6. Les Hirumzius. Ces deux dernieres Tribus habitent près des Kherghis & sont d'un naturel paifible. 7. Les Teianguts. 8. Les Oras-uts. 9. Les Kuffiet-maitz. Ces trois Tribus ont toujours été celebres par leur habileté dans la l'hyfique & dans la Magie. Elles n'entendent pas moins la chaile & la pêche; ce qui leur a fait choifir pour Habitation le voilinage des forêts & des rivieres.

Tribu Jes Nav-

10. Les Naymans sont une Tribu fort ancienne & fort riche, qui habite une contrée des Mongols, nommée Kara-kum ou le Sable blanc, mais qui n'exerce pas l'agriculture. Leur Khan, qui se nommoit Tayyan, & Kuchluk fon fils, furent rués par Jenghiz-khan. Gaubil nous apprend que les Naymans étoient limitrophes des Mongols, près de la Riviere de Holin ou de Karakuran, au Nord du grand Desert sabloneux. A présent ils sont établis près de Sira-muran, au Nord-Est de Peking (95).

11. Les Kara-its (96), c'est-à-dire, les bazanés, ont riré ce nom de fept freres auxquels ils doivent leur origine & qui avoient le teint de cette couleur. Korrabur-khan , furnommé Bufruk , fils de Margus-ili-khan , étoit pere de Tavrel-khan . à qui l'Empereur du Katay donna le titre de Vane (97). On le verra nommé Vang-khan, dans l'article particulier de Jenghiz-khan. C'est ce fameux Ung than que Marco-Polo & d'autres Ecrivains Européens ont nommé le Prete-Jean , & qu'ils ont représenté sous la double acception de Roi & de Prêtre, sans aucun autre fondement historique que leur propre témoignage. Les Kara-its étoient voifins des Naymans, & polledoient une grande partie des Pays qui bordent les Rivieres de Tula ou Tola & d'Orghun (98). 12. Les Ungultis (99) font sirués près de la grande muraille de la Chine &

recoivent une paye confiderable de l'Empereur du Katay pour la garde des passages. C'est de-là qu'ils tirent leur nom. Cette Tribu étoit composée, du tems de Jenghiz-khan, d'environ quatre mille familles, dont le Khan, nommé Alakus, entra dans l'alliance de ce Monarque & contribua beaucoup à lui faciliter la conquête du Katay en lui ouvrant les passages de la grande muraille.

13. Les Turkaks, nom qui fignifie Garde en langue Turque. C'est l'usage de cette Nation que lorsqu'une partie est livrée au sommeil, l'autre veille pour la sûreré commune & bat sur quelque chose de sonore, pour faire connoître qu'elle

(94) Observations mathématiques du Pers. les Européens; mais tous deux mal·à-propos. Souriet , p. 148 , 160 & fuiv. (98) Nommé alors Kolloner (uivant Bentink , p. 76.

(91) Ibid. p. 181. Voyer austi la Carte de La Tarrarie Chinoise. (99) Histoire de Jenghiz-khan par Gaubil, (96) Les Européens écrivent Keris & Krits. p. 4. note 6.

(97) Amuk dans la Traduction , & Ung par



T) FTH 31 CH



1000 SOOM

oft attentive à son devoit. Turkak signifie proprement levez-vous & battez. ABULGHAZI-

Cette Tribu est fort nombreuse. Il est rems de palser aux veritables Tribus Mongols, ou Mungls, qui sont au

nombre de quarante-cinq. La premiere est celle des Vigurs (1), dont on Tubus Mongolis. fait remonter l'origine au regne d'Oguz-khan (1). Ils avoient anciennement leurs Habitations entre les Montagnes de Tara-tubushuk, d'Uskun-luk-tugra gurs. & de Kut ou d'Altay. Comme cette contrée a dix rivieres d'un côté & neuf de l'autre, ceux qui occupoient la premiere de ces deux parties portoient le nom d'Un-vigurs, & les autres celui de Tokos-vigurs (3). Ces deux Tribus, Ses divisions. composes de plus de cent vingt branches, possedoient un grand nombre de Villes & de Villages , fans être gouvernées par aucun Khan. Mais ayant perdu le goût de la liberté, la premiere so donna un Maître nommé Mangatati, qui prit le nom d'Hiltar; & la feconde en choisit un autre, qui se nommoit H-irghiz. Les descendans de ces deux Princes conserverent les mêmes tirres. Mais, après

l'espace d'un siècle, les deux Tribus s'étant réunies n'eutent plus qu'un même Souverain, fous le tirre d'Idikut, qui fignifie en langue Turque, envoyé par l'Esprit (4); & en langue Usbek, libre & indépendant. Elles vivoient dans cette union depuis deux mille ans, fans avoit abandonné (se leux montagnes, lorfqu'à l'occasion de quelques différends elles prirent le parti (se leux montagnes). de se séparer. L'une alla s'établir sur les bords de la Riviere d'Irtiche, où elle se divisa en trois branches, dont la premiere choisit pour demeure (5) Bish-ba-

lick & eultiva les terres voifines. La feconde se dispersa aux environs de certe Ville, & se réduisit à tirer sa subsistance de ses troupeaux. La rroisième continua d'habiter les bords de l'Irtiche, où elle vit de poillon & de la chasse des martres, des caltors, des écureuils & d'autres animaux. Elle se nourrit de leur chair, & se couvre de leurs peaux, qui ont été de tous tems l'habillement de ces Peuples.

Banerzik-Idikut, leur Khan, fe foumit à Jenghiz-khan pour affurer fes Etars contre Kavar (6) Khan du Turkestan, & se se conserva l'amitié de son protecteur en lui faifant chaque année des préfens confiderables. Il se joignit même à lui , lorsque ce Conquerant déclara la guerre à Mohamed-karasm-schah. Jenghiz-khan employa, dans toutes ses expéditions & dans les affaires de sa chancellerie, tous les Vigurs qui avoient une parfaite connoiffance de la lanque Turque & qui étoient verses dans l'art d'éctire. Ses descendans, qui regnerent en Perse & dans le Pays de Mawara-inahr , se servirent aussi fort longrems (7) de cette Nation pour les mêmes usages. On doit observer que les Vigurs étoient le feul Peuple de la grande Tartarie qui eûr l'ufage des caracteres. C'étoient les mêmes dont on se ser aujourd'hui dans le Tiber, sous le noni de caracteres de Tangut (8).

(1) Wigurs, Igurs on Oygurs. ( a) On a pourtant vu ci-dellus que de tous les Mongols il n'y eut que les Tribus de Kayan & de Nagos qui échaperent au carnage d'Ilkh4n

( 1 ) Un fignific Dix, & Tokes, Neuf, en langue Turque. Ce sont peut-être les Unigores & les Kotrigores de l'Histoire Grecque Souciet , p. 146.

(4) Idi fignific Envoyé, & Kut, Esprit. (5) Bishbalick étoit dans la petite Bukkarie, près de Turfan.

(6) C'est peut-être Gir-khan. (7) Hift. des Tutes, des Mongols, &c.

p. 13, 4186 46. (8) Oblervations mathématiques du Pere

moyenne. Tome VII.

· Les Urmankats font une Tribu de Mongols qui menent la même vie que ABULCHAZIcelle de même nom, dont on a déja parlé. Elle est descendue (9) d'Oguz-KHAN. Trobu des

khan. Urmankats.

On a déja remarqué que les descendans de Kayan prirent le surnom de Trente-hoir Tri-Kayats . & les descendans de Nagos celui de Durlagans ou de Nagoslers : his defeendues de Kayan ôs de changement qui leur fit bien-rôt perdre leurs véritables noms. Il fortit d'eux Nagos. trente-huit Tribus; c'est-à-dire, trente-trois de Kayan & cinq de Nagos. Les premieres font dans l'ordre fuivant :

Tribe de Nickha.

1. Les trois fils d'Alanku produisirent une Tribu nombreuse, surnommée Nirkha , c'est-à-dire , Famille pure , en mémoire de la merveilleuse naissance de ses Fondateurs, qui arriva sans la participation d'aucun homme (10). On a lû dans un autre endroit qu'ils prirent le nom de Niron.

2. Les Kunkurrats ou les Kunbrats (11), font fortis du fils de Zurluk-mergan. Ils habitoient les bords de la Riviere de Kalassui (12) du tems de Jenghiz-khan; & leur Khan, nommé Tur-kili, alla au-devant de ce Prince, dont

Tribus des Rurkurs & der Kur-

la-uce.

il étoit parent (13). 3 & 4. Les Burkuts & les Kurla-uts habitoient autrefois le même Pays que les Kunkurats, avec lesquels ils avoient fait alliance.

5 & 6. Les Ankarahs & les Alaknus descendent des deux fils de Kalay-sy-Ankaraha & Alaknure. ray, frere de Zurluk-mergan. Ulan, mere de Jenghiz-khan, étoit de la seconde de ces deux Tribus.

7. Les Kara-nuts font descendus de Kara-nut, fils aîné de Busuday troisiéme frete de Zurlak-mergan.

Kam nuts. Tribu des Kurlas & tendix-fept di . vitions,

8. Les Kurlas, une des premieres Tribus des Mongols, font fortis de Kurlas , fils de Meyzir-ili , qui eut pour pere Konaklot , fils de Busyuday , le plus jeune des freres de Kutluk-mergan. Ils font divifés en plusieurs branches, qui ont le furnom de Niron. 1. Les Katuguas , descendus de Boskum-katagam , aîné des trois fils d'Alanku. 2. Les Zalzuts, fortis de Boskin-zalzi, fecond fils d'Alanku. z. Les Bayzuts , qui viennent de Baffikar & d'Hurmulankum , fils de Kayan-khan. 4. Les Zipanis, qui descendent de Zapzin, troisième fils de Baydu-khan. 5. Les Irighents, qui viennent aussi de Zapzin. 6. Les Zenus, furnommés Nagos, mais différens des Nagostera Cette branche est fortie de Kauduzena & d'Olikinzena, fils d'Hurmalakum. 7. Les Butakins, venus de Butakin , fils aîné de Tumana-khan , petit-fils de Kaydu-khan. 8. Les Uruths , descendus d'Uruth , second fils de Tumana. 9. Les Mankats , sortis de Mankat, troisième fils de Tumana. Cette Tribu a reçu des Russiens le surnom de Kara-kalpaks , qui n'est qu'un sobriquet , & possede à présent la partie occidentale du Turkestan avec la Ville de ce nom (14). Mais la Catte de Kirillow fair deux Tribus différentes des Kara-kalpaks & des Mangatz. 10. Les Budurghins, descendus de Sambazum, troisième fils de Tumana-khan. 11. Les Budors, descendus de Butkilli, quatrieme fils de Tumana. 12. Les Burlas ou les Berlas, descendus d'Yedensi-burlas, fils de Zajuli, sixième fils de Tuma-

<sup>( 9 )</sup> Hift. des Turs , &c. p. 38. (10) Voyez ci-deffus.

<sup>(12)</sup> Aujourd'hui l'Orkhon , fuivant Ben-

<sup>(11)</sup> Hift. des Turcs , des Mongols , &c. (13) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 16. & 16. C'eft peut-être les Kongaruts. p. 48, 31 & 75. (14) Ibid. p. 575.

KHAN.

na. Le grand Timur-bek, ou Tamerlan, étoit de cette Tribu. 13. Les Kayums, Aunt GRAZIfortis d'Udur-bayan, septieme fils de Tumana. 14. Les Vilois, descendus de Balzar, huitième fils de Tumana. 15. Les Bassuts ou les Yessuts, descendus d'Olzingan, neuvième fils de Tumana. 16. Les Kayats, descendus des six fils de Kabul-khan, qui étant robuites & d'humeur guerriere, firent revivre le nom de Kayats, enseveli depuis près de trois mille ans. 17. Les Borzugauskayats, fortis des cinq fils d'Yessughi-Badadur-khan, dont Temughin, nommé ensuite Jenghiz-khan, étoir l'ainé. On a déja remarqué que ces cinq freres étoient blonds, tirant fur le roux, & qu'ils avoient un cercle rouge entre la prunelle & le blanc des yeux. Les Mongols appellent les yeux de cette forte Borzugans, nom qui est devenu celui de leur posterité (15).

9. Les Uzigans, descendus d'Higan, frere de Kurlas fils de Meysit-ili.

10. Les Durmans , qui fignifie Quatre en langage Mongol (16), viennent gans des quarre fils ainés de Bizin-kayan-khan. Le ressentiment que ces Princes eurent de l'élection de Kipzi-mergan-khan leur fit abandonner le Pays; mais dans la fuite du tems ils vinrent s'établir dans les domaines des Zipzi-morgan, où ils devinrent les fondateurs de deux Tribus; celle des Barians, fortis d'un Prince de ce nom, & celle de Sukut, venue d'un fils de Durman par une Esclave, qui s'étant délivrée avant le terme naturel pour avoir été maltraitée par la femme de son Maître, cacha son fruit entre des buissons, nommés Yulgan en langue de sa Nation & Sukut en langage Mongol (17). Le pere, à qui l'on fit rerrouver le lendemain son fils, lui donna le nom du lieu où il l'avoir découvert.

Les Tribus des Nagoslers, ou des Durlagans, descendues de Nagos, sont au Tribus des Na nombre de cina.

Les Bayuts sont divisés en plusieurs branches, dont la plus considerable est Tribudes Bayuts. celle des Bayuts-Sadaghins, & des Bayuts-Makrims, ainsi nommés des Rivieres de Sadaghin & de Makrim, dont ils habitent les bords. Ils font voisins

dcs Virars. Les Jallayrs (18) fonr une Tribu fort ancienne. Ils étoient autrefois difper- Tribu des Jalfes dans une grande érendue de Pays, sous le gouvernement de plusieurs Prin-beneufes avant ces, jusqu'à ce que les Kitayens leur affant déclaré la guerre, ils se virent dans tures. la nécessité de se resserrer pour s'assister mutuellement. Leurs familles étoient si nombreuses, qu'elles se répandirent dans soixante-dix Provinces différentes (19), qu'elles nommerent Karan dans leur langue; & la plupart s'établirent daus un canton des Mongols, nommé Uman. Mais l'Empereur du Karay en ayant défait & enlevé un grand nombre (20); le refte prit la fuite & se vit réduit à vivre de racines. On rapporte cer évenement au regne de (21) Dutumin, pere de Kaydu-khan, qui étant allé se marier dans un autre Pays laissa Mutalan, son second frere, pour prendre soin de sa maison & de ses sept au-

(15) Ibid. p. 49, 59 & 60. (16) En langue des Eluths ou des Kalmuks, Dirbi fignifie quatre, suivant la Table de

Strahlemberg. (17) Il parolt iei que les Duremans ont un langage différent de celui des Mongols.

(18) Ou Chalayer. On lit Jalaghirs dans les Traductions ; mais c'est sans doute une erreur.

nant les Jallavrs.

tiéme génération.

Tribudes Ilzi- 0 Tribu des Der-

(21) Ancétte de Jengliiz-khan, à la sep-G ii

(19) Il faut entendre des cantons ou des

(10) Peut-êrre dans le Pays de Korchin .

au Nord de Pe-ehe-li , où habitent mainte-

ALULGHAZI-EHAN.

tres freres. Un jour que ces Princes alloient faire leurs exercices dans un lieu fort uni, pres de feur Habitation, ils y trouverent les Jallayrs, qui creusoient la terre pour en tirer des racines, & qui empêchoient par conséquent que ce terrain put fervir à leurs amusemens. Ils en donnerent avis à Mutulan , qui accourut avec main-forte & qui mit les Jallayrs en fuite. Mais ces hardis fugitifs revintent à la charge, vainquirent Mutulan, le tuerent, lui & les fept Princes fes fretes, ruinerent leur Habitation & passerent au fil de l'épée tous les Habitans qui tomberent entre leurs mains. Kaydu-khan informé de cette difgrace, hâta fon retour & fit demander aux Jallayrs pourquoi ils avoient tué ses freres. Cette démarche les allarma si vivement, qu'ils envoyerent au Khan cinq des principaux coupables, avec leurs femmes & leurs enfans, pour les livrer à fa vengeance. Mais il se contenta de les garder pour l'esclavage ; ce qui tourna fort heureusement pour lui , par la fidelité avec laquelle ils le fervirent. Ils prirent dans la fuite le furnom de leur Maître, & leur posterité continua de fervir fes descendans jusqu'à la quatrieme génération. Quelquesuns eurent en partage dix, douze & jusqu'à vingt samilles. Sous le regne de Jenghiz-khan, les autres Jallayrs prirent le nom de leurs freres captifs (22). Outre les Tribus Mongols qu'on vient de nommer, on en compte neuf au-

Neuf autres Tribin Mongola.

tres; mais il est incertain si elles descendent de Kayan ou de Nagos.

Tribus des Mar-

1. Les Markats. Tokta-beghi-khan, qui étoit de cette Tribu, ne vécut jamais en bonne intelligence avec Jenghiz-khan. Un jour, dans son absence, il enleva ses femmes & tout ce qui put tomber entre ses mains. Une autre sois, ayant dresse une embuscade dans laquelle il le fit prisonnier, il fit paver sa rancon fort cher à fes Sujets.

Tribu des Unsma-utt, & fes deux beim bes-

2. Les Umma-us, anciennement nommés Urma-uts. D'eux font forties quatre Tribus. 1. Les Kunakenors, descendus d'un Umma-ut de ce nom. Menglik surnommé Izka, c'est-à-dire le Dévot, étoit de cette Tribu. Il épousa une veuve nommee Ulun-iga (23), mere de Temujin, ou Jenghiz-khan, qui étoit alors âgé de treize ans. Quelques années après, Vang khan (24), de la Tribu des Kara-tes , lui proposa de tuer Temujin & de diviser entr'eux les posfessions de ce jenne Prince. Cer assassinat devoir s'exécuter dans une visite que Vang promettoit de faire à Menglik. D'un autre côté, il invita Temujin à se rendre chez lui, sous prétexte d'y traiter un matiage entre sa fille & le fils aîné de l'autre. Temujin, qui le voyoit fréquemment parce qu'il avoit eu beaucoup d'amitié pour fon pere, ne balança point à se mettre en chemin . fans autre fuite que deux domeitiques. Mais il eut le bonlieur de rencontrer fon beau-pere, qui l'informa du pertide dellein de Vang; & cet avis lui fit éviter le piège. 2. L'autre branche des Umma-uts est la Tribu des Arlats, descendue d'Arlat, second fils de Menglik-Izka par sa premiere semme.

Teibo des Kal-

3. Les Kalkits , fortis de Kalkit troisième fils de Menglik , ainsi nommé kiu. Son ongi- parce qu'il ne parloit pas librement. Des Kalkits font defceudus, 1. les Kishliks , qui tirent leur nom de Kishlik. Cet homme , qui prenoit foin , avec Baydu fon frere, des chevaux d'un Seigneur de la Cour de Vang-khan, avant

<sup>(24)</sup> C'est l'I'ng-Man des Ecrivains Euro-(12) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 49 , 52 & fuiv. péens, & l'Annah de la Traduction. (a3) Nommée austi l'heu-kuzin.



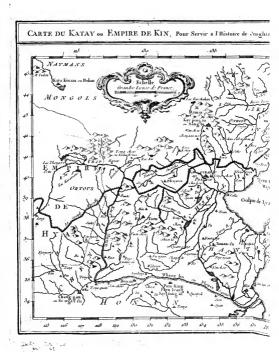

ne lenghiz Khan. raportée dans l'Instoire tienerale des Vougaes, Tirée de l'Ansleis. MER D E the de Lvau tong COREE 138 430 45 143 144 40





découvert que son Maître faisoit des préparatifs pour une expédition du Khan, ARULGHAZIqui se proposoit de surprendre Temujin, se crut obligé, en qualité de Mongol, d'avettir ce Prince de ce complot. Il fut récompensé d'un si grand service par la qualité de Tarkun (25) pour lui & pour ses descendans jusqu'à la neuviéme genération. Ce titre les exempte de toutes fortes de taxes.

1. Les Vishuns. 4. Les Suldus. 5. Les Octions. Tout ce qu'on sçait de ces trois Tribus, c'est qu'elles sont descendues des Mongols (26).

#### 6. X L

# Regne de JENGHIZ-KHAN.

E fameux Tartare qui a rendu le douzième siécle célebte pat ses conquêtes, naquit dans le Pays de Dilunyulduk (27), l'an 559 de l'Egire, & Jenghit hlan. 1163 de l'Ere chrétienne. En naissant, il apporta du sein maternel un morceau de fang coagulé dans sa main ; ce qui fut regardé comme le présage d'un grand nombre d'exploits guerriers, Il fut d'abord nommé Temujin (28). A la mort d'Yeffughi-bahadur-khan, fon pera, il vit fons fes loix trente ou qua- non el Tenurante familles descendues de la même origine, outre plusieurs Tribus qui le reconnoissoient pour leur Souverain. Mais lorsqu'il eut atteint l'âge de treize steff atendanté ans, les Tayques, & les deux tiets des autres Tribus a leur exemple, l'aban- fin Sujets. donnerent pour se soumettre à Burgani kariltuk. Les seuls qui lui demeurerent fideles furent les descendans de son ayeul, avec une partie des Mankats & quelques familles des Tribus fugitives. Cependant il réduifit par degrés les ré-

belles à la foumission. Il avoit employé tous ses efforts pour remédier au mal dans sa source. Son

âce ne l'avoir point empêché de avrer une baraille fanglante. Mais comme elle n'avoir point éré décifive, il se vit obligé de temporiser jusqu'à sa quarantième année. Ce fut alors qu'ayant appris que les Bayzuts, les Mankars & les Tar- Sa première victares pensoient à le surprendre, il se mit en campagne avec treize Tribus qui rébelles. composoient ses forces, au nombre de trente mille hommes. Il plaça au centre fon bagage & fes troupeaux. Dans cette fituation, il parut attendre fes ennemis d'un air ferme. Mais , à leur approche , il rangea son armée sur une seule ligne, pour couvrir micux fon bagage par l'étendue de fon front; & l'action s'étant engagée il remporta une victoire complette, dans laquelle il fit mordre la poussière à cinq ou six mille hommes. D'un grand nombre de rébelles, qu'il fit prisonniers, il ordonna que les soixante-dix principaux sussent jettés dans des chaudieres d'eau boui-lante. Enfuire marchant vers leurs Habitations, il les saccagea sans pitié, & sit enlever hommes, bestiaux & tour ce qu'il jugga propre à son usage. Les enfans furent condamnés à l'esclavage, & les hommes capables de fervice n'éviterent la mort qu'en se rangeant sous sa baniere; ce qui augmenta confidérablement ses forces.

Quelque-tems après, Sungun (19), fils de Vang ou Tayrel, Khan des Ka-

(15) De la Croix écrit Terkan. (16) Hift, des Tures, des Mongols, &c. P. 47 & 73.

(17) Petis de la Croix écrit Dilen-yldak, (r8) Tamuin , T.majin on Timuchin (19) D'autres le nomment Haka-faughin, Gij

DEGNE OF BINGHIZ-SHANS. Sojet de la gac re entre Vang & Temojin.

ra-its , fut informé par Jamuka-gizen (30) , de la Tribu de Jaygherat ; que Temujin avoit iuvité Tayan, Khan des Naymans, & Bayrak-khan, à prendre les armes contre Vang son pere. Vang n'ignotoit pas que Tayyankhan le hailfoit depuis long-tems. Mais il avoit reçu tant de marques d'amitié de Temujin, qu'il ne pouvoir ajouter foi au récit qu'on lui faifoit; & comme il avoit d'ailleurs les plus grandes obligations à sa famille, il résolut de n'etre pas le premier agresseur. Il faut observer à cette occasion que les cinq sils (31) de Korzabut disputant pour la succession, après la mort de leur pere, l'aîné & le plus jeune joignirent leurs forces contre les trois autres, qui furent entiérement défaits. Yakabara, Chef du Parti, assisté par les Naymans, battit à fon tour le Prince Tayrel, qui ayant cherché une retraite chez Yeilughi-bahadurkhan, fut rétabli par ion secours. Mais sur le resus qu'il sir d'admettre ses freres au parrage de la fucceilion, Kavar-khan, leur oncle & frere de Korzabut, chez lequel Yakakara s'étoit retiré, l'obligea pour la feconde fois de recourir au pere de Tensujin, & Yeilughi embrailant encore sa querelle ôta la vie à Yakakara, qui eut le malheur de tomber entre ses mains; après quoi il remit Tayrel en possession du trône. Ainsi Tayrel, ou Vang, étoit redevable à Yessu-

ghi de tout fon pouvoir & de toutes ses richesses.

il prit enfin la réfolution de le détruire. Sous prétexte de ferrer leur alliance par to a abs.

un mariage, il le fit presser de se rendre à sa Cour, où il se proposoit de lui ôter Tomojin definit la vie. Temujin averti par Badu, comme on l'a déja rapporté, envoya ses Vang & Sungun femmes, ses enfans, ses troupeaux & ses autres effets dans un lieu nommé Balzuna - bala (32), & demeura derriere avec un corps d'environ deux mille deux cens hommes, qu'il avoit raffemblés à la hâte. Vang-khan s'approcha de grand matin à la tête de douze mille hommes. Mais Temuiin, qui avoit reçu avis de fa marche par Koyuldar-zizen de la Tribu des Mankats, lui dressa une embuscade avec la moitié de ses forces. L'Ennemi, attaqué de front & par l'arriere-garde, ne réfista pas long-tems à ce double effort. En vain Tayrel & fon fils s'avancerent avec un gros corps de troupes pour rallier les fuyards. Ils furent charges eux-mênies avec tant de vigueur, que Sungun ayant été blesse d'un coup de pique au visage, toute l'armée n'eut pas d'autre ressource que la fuite.

Cependant, n'en redoutant pas moins le caractère entreptenant de Temujin,

gilement à la wix,

avant que l'Ennemi pit rassembler toutes ses sorces (33). Il trouva si peu d'eau à Balzuna-balak, qu'il marcha vers la Riviere de Kalassui (34), où les Kuu-Ules invite inus kurats se joignirent à lui sous la conduite de Tur-ilik. De-là s'étant avancé jusqu'à Kollanuaer (35), il envoya un de ses Officiers à Vang-khan, pour lui rappellet le fouvenir des obligations qu'il avoit à fou pere & des témoignages d'amitié qu'il lui avoit données lui-même dans cinq ou six occasions. Vang confella ce qu'il devoit à la reconnoissance; mais comme il n'avoit commencé la

Temujin se bornant à l'honneur de la victoire, eut la prudence de se retirer

(10) C'est-à-dire, en langue Mongol, Jamake l'éloquent. D'autres le nomment Cha-

(31) Leurs noms étoient Tayed, qui fut

enfuire nommé l'ankang, Takakara, Baylsmut, Numsjay & Zukansa.

(31) Baljana, ou Paljana-pel 111.

(11) Hift. des Tures, des Mongols, &c. P. 63 & 66.

(34) C'est aujourd'hui l'Orkon. (35) Aujourd'hui Tela.

guerre qu'à l'instigation de son fils, il lui envoya le Député de Temujin. Sungun, irrité de fa bleilure, rejetta toutes les propolitions d'accommodement; ce qui n'empêcha pas Temujin d'employer d'autres voies pour engager le pere & le fils à la paix. Mais ne tirant aucun fruit de fes avances, il fe mit en marche avec toutes fes forces. L'Ennemi vint à fa rencontre avec une armée nom- Harlave de les breuse. La-bataille fut fanglante. Vang & Sungun, entiérement défaits, se détruire. virent obligés d'abandonner au vainqueur leurs Etats & leurs Sujers.

Le défespoir porta Vang-khan à se retugier chez Tayyan , Khan des Nay-

mans, quoiqu'il n'eût jamais vécu en bonne intelligence avec ce Prince. Dans kangfa route il tomba malheureusement entre les mains de deux Seigneuts de cette Tribu, qui n'ignorant pas fes anciens démêlés avec leur Khan, le tuerent & firent main-balle fur son corrège. Ils porterent sa têre à Tayyan; mais ce prefent ne fut pas aussi bien reçu qu'ils s'y attendoient. Tayyan leur dit : » C'étoit » un grand Prince, dont vous auriez dû respecter la vieillesse. Vous auriez » mieux fair de lui fervir de gardes que de bourreaux. Il voulut, pour honorer sa mémoire, que sa tête sût enchâllée dans l'argent & placée sur son propre trône, le visage tourné vets la porte. Le Prince Sungun se tint caché quelquetems parmi fes Sujets. Enfuire, apprenant qu'on le faifoit chercher avec foin, il se retira dans la Ville de Khateon (36), qui appartenoit alors à Kalizobara, Seigneur de la Tribu des Kalachs. Mais au lieu de lui ascorder la protection qu'il demandoit, ce perfide lui fit donner la mort, & livra au vainqueur fa tête, fes femmes, fes enfans & tous fes effets.

Les Tribus voifines ne firent pas difficulté de se soumentre à Temujin après Tempir ell recet évenement. Sa puissance devint si formidable, qu'en 599 de l'Egire & 1202 Mongola, de Jesus-Christ, tous les Mongols qui l'avoient reconnu pour leur Chef lui donnerent le titre de Khan, dans le Pays de Naumankura, où il faifoit alors fa réfidence. Il étoit âgé de quarante ans. Cette fête fut célebrée avec beaucoup d'éclat. Ce fut au milieu des acclamations de fes Peuples, que Kokza, fils de Comment l'eft Mengliz-Izha, & furnommé l'Image de Dieu, parce qu'en hyver il alloit tou- homné Jenghaijours nuds pieds & vêtu fort légerement, se prétendit envoyé de Dieu pour avertir Temujin qu'il devoit prendre à l'avenir le nom de Jenghiz-khan (37), & que toute fa posterité regneroit sur les Mongols de génération en génération. Il publia aussi qu'il lui venoit de tems en tems un cheval blanc qui le

rransportoit au Ciel (38), où il conversoit avec la Divinité.

D'un autre côté, Tayyan, Khan des Naymans, faifoit presser Alakus, les Naymans. Chef des Unguts, de s'unir à lui pour attaquer le nouveau Monarque des Mongols. Mais loin de se rendre à ses instances, Alakus découvrit ce complot à Jenghiz-khan, qui affembla aussi-tôt tous les Chefs de ses Tribus. Ils jugerent. dans un Confeil folemnel, qu'on ne pouvoit rien entreprendre avant que les chevaux fuffent remis des fatigues de la derniere expédition. Mais Daritlay-olingan (39) leur ayant offert de fournir des chevaux frais à toute l'armée, la guerre fut résolue contre les Naymans, & les troupes se trouverent raisemblées

(16) Kheten , on Hoten , vers Kashgar. (37) L'Autent observe qu'en langage Mongol le mot Jin fignific Grand , & que ghiz en eft le superlatif , c'est-à-dire , qu'il fignifie Très-grand. Les Mongols appellent la Mer,

Jenghiz, pour exprimer fon immentité. (18) Cette fable paroit copiée de l'Alborak de Mahomet. (39) Nommé austi

RIGNEDE JENGHIZ. KHAM.

au commencement de l'année suivante (40). Zena-noyan, chargé de prendre des informations, se faisit d'un Nayman. Il apprit de lui que Tayyan s'étant joint aux Markats, aux Virats & aux Joygherats, avoit passé la Riviere d'Altay (41), & s'avançoit par des marches forcées pour surprendre Jenghiz-

II ter defizie dang glante.

Ce Prince ne balança point à niettre fon armée en mouvement. Après quelune totalle fan- ques jours de marches, apprenant que l'Ennemi commençoit à paroître, il donna le commandement de son aile droite à Zuzikar son frere, & celui de l'aile gauche à fon fils Zuzi. Il fe placa lui-même au centre, & dans cet ordre il fit commencer l'attaque. Tayyan, dangereusement blessé dès le commencement de l'action, fe devacea de la mêlée; & voyant, après un grand carnage, que la fortune se déclaroir pour son Ennemi, il envoya ordre à ses Généraux de se rendre à discretion. Mais la crainte d'un traitement rigoureux leur fit prendre le parti de combattre jusqu'au dernier. Le Khan, blesse, mourut en faifant ses efforts pour échaper par la fuite. Kulchknk, son fils, se sauva heurensement dans les Etats de Bayrak, autre Khan des Naymans & frere aîné de fon pere.

Conquite de Tangut.

Jenghiz-khan victorieux mit fes troupes en quartier d'Hyver, & dès le Printems de l'année fuivante il entra dans le Pays des Markats. Leur Khan, nommé Toktabeghi , s'étoit réfugié chez Bayrak. Sa Tribu n'en fur pas moins réduite, & le vainqueur en reeruta fon armée. Il marcha immédiatement vers la Capitale de Tangut. Le Khan, qui étoit fort âgé, se tint renfermé dans sa Ville & fourint un fière de quelques femaines. Mais avant été forcé dans un assaut, fon obstination lui couta la vie & les murs de la Ville furent démolis. Jenghiz-khan, aptès avoit foumis quelques autres Villes voifines, retourna dans ses proptes États (41).

Jenghiz-kan d'foit Bayrakkum.

Au Printems de l'année suivante il marcha contre Bayrak. Ce Khan, le protecteur de tant de malheureux, étoit parti depuis quelques jours pour la chasse, Jenghiz-khan se hâta de le suivre. Il se saint de lui dans sa marche & lui sit trancher la tête. Kuchluk, fils de Tayyan, & Tokta-beghi, Khan des Markats, prirent la fuite à cette nouvelle. Mais Jenghiz-khan les poursuivit jusqu'à la Riviere d'Irriche. A fon approche Konahabeghi, Chef des Joygoraths, & Arflan , Khan des Karliks , qui habitoient les bords de l'Irriche , s'emprefferent de lui offrir leurs foumithons & le conduitirent dans la retraite des deux Princes fugitifs. Tokta-beghi fut pris & mis à mort. Kuchluk se sauva dans le Turkestan, où il fut recu savorablement de Kavar, Khan de Kara-kiray, qui lui donna fa fille en mariage.

las all layer.

Au terour de Jenghiz-khan, les Kerghis & leur Khan, Urus-inal, se sou-Jamoka-ziem mitent à fes armes victorieuses. Jamuka-zizen, qui s'étoit retiré chez Tayyan après la mort de Vang, retourna dans sa Tribu lorsqu'il eut appris la ruine de son Protecteur. Il commandoit les Joygharats. Mais les Chefs de cette Tribu confiderant qu'avee la qualité de vainqueur Jenghiz-khan étoit du même fang qu'eux, & que Jamuka-zizen avoit caufé la perte de Vang & de Tayyan leurs anciens Maîtres, prirent la réfolution de le livrer à fon ennemi. Jenghizkhan lui fit fouffrit une mort cruelle. Au milieu des tourmens, ce malheureux

> e , 1119. de J. Ch. (41) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. ba , fuivant Bentink. p. 75. & fuiv. (41) Aujou:dli

Prince

REGNE DE

JENGHIZ-

Il reçoit la fon-

Prince déclara que si Jenghiz-khan étoit tombé entre ses mains il ne l'autoit pas traité avec moins de rigueur.

Les Vigurs, & leur Khan Idikut, s'étoient mis fous la protection de Kavar, Khan du Turkestan. Mais ce Prince ayant envoyé un Seigneur nommé Shuakom, pour prendre connoissance de leurs affaires en qualité de Deroga (43) guisou d'Intendant de Police, ils furent si offensés de cette démarche, qui leur parur une entreprise sur leur liberté, qu'ils persuaderent à leur Khan de faire tuer cet Officier & d'implorer la protection de Jenghiz-khan. Elle lui fur ac-

cordée avec de grandes marques d'affection, & Jenghiz-khan lui donna sa fille en mariage (44).

Kavar, nommé auparavant Nusi-tayghir-oli, avoit été chasse de Karakitay, l'an 573 de l'Egire & 1177 de Jesus-Christ, par le Khan des Jurguts. Il s'étoit retiré dans le l'ays des Kerghis, où plusieurs Sujets rébelles de l'Empereur du Katay avoient déja cherché une retraire, & dé-là à Imil, Ville du Katay. Deux ans après Illik-khan, qui faisoit sa résidence à Yalasagun (45), que les Mongols appellent Khanbalik ou la bonne Ville, lui résigna la Souveraineté, par reconnoissance pour le secours qu'il en avoit reçu contre les Kauklis. Ensuite prenant le titre de Kavar-khan , c'est-à-dire de Grand-Seigneur , il conquit les Villes d'Andijan , de Taskant & de Turkestan. Il rendit Samarkand tributaire. Il fit payer un tribut de vingt mille deniers d'or à (46) Vighir, Khan d'Urgenz, & mit à la raison le Sultan Mohammed son fils, qui le refusoit. Les fugitifs de Kara-kitay abandonnerent les Kerghis, qui commençoient à les piller, & bâtirent une Ville dans le Pays d'Atil, où ils se muitiplierent par des alliances, jusqu'au nombre de vingt mille samilles (47).

Jenghiz-khan ayant reduit sous ses loix toure la Nation des Mongols, forma le dessein de se venger sur Altun (48), Khan du Katay (49), de anaque la du Katay. toutes les injures que lui & ses ancêtres avoient essuyées de la part de ce Prince. Les Chess de ses Tribus, qu'il consulta, lui conseillerent d'envoyer Kakhireja , un de ses Officiers , pour lui proposer de se soumentre ; & d'attendre son refus pour lui déclarer la guerre. Le Khan s'emporta beaucoup à cette proposition. Il répondir : " Vous croyez avoir à faire sans doute » à quelqu'une de vos petires Tribus Turques. Mais votre Maître me trou-» vera prêt à le recevoir. L'Ambassadeur , à son retour , observa les rivieres, les routes & les passages vers les frontieres du Karay. Jenghiz profita bien-tôt de ces lumiéres pour y entrer à la tête de son armée. Il se rendit maître de plusieurs Villes, à la vûe d'Altun khan ; il en brûla d'aurres & passa la plus grande parrie des Habirans au fil de l'épée. Un Général, qui fur envoyé contre lui pour arrêter ses progrès & dans l'esperance de le surprendre, sur attaqué lui-même lorsqu'il croyoir encore les Mongols éloignés. Sa défaite sut

Jenghiz-khan

(43) Le Deroga, parmi les Tures, est le Maire d'une Ville

(44) Hist des Turcs, p. 84. & fuiv. (41) Abusfeda écrit Balashagun, & place cette Ville près de Farak ou d'Otrar, Descrip.

(46) Nommé Tarash par d'Herbelot. (47) Hift des Tures, des Mongols, &c.

P. 44 Tome VII.

(48) Ce mot fignifie le Roi d'or, ou Roi do For. Le nom de la Nation qui habitoit alors le Katay étoit Kin.

(49: Le Katay comprenoit les Provinces le la Chine au Nord du Whang-ho, avec Lyan-tong & les parties de la Tartarie qui font entre le grand Defect & la grande muraille Chinoite,

REGNE DE JINGHIZ. KHAN.

entiere; & le vainqueur tombant après cette victoire sur la grande armée d'Altun-khan, lui tua trento mille hommes & le força de se rentermer dans sa Ville de Khanbalik (50).

La paix fe fait On conseilla au Khan de demander la paix pour gagner du tems, & d'ofpar un mariage, frir une de ses filles en mariage à son Ennemi. Jenghiz-khan accepta cette offre & se retira. Aussi-tôt le Khan du Katay, qui voyoit toutes ses Provinces déja ravagées du côté du Nord, laissa fon fils à hhanbalik & transfera sa Cour à Nam-kin (51), que son pere avoir sortifice par un triple mur de quarante lieues de circonference. Cette Ville étoit fituée fur le bord d'une grande riviére, & ne pouvoit être traversée par eau que dans l'espace d'un jour. Altun-khan avoit fair couper la tête, avant son départ, à quelques Seigneurs de Kara-kitay. Plusieurs Karakitayens (52), offenses de cette rigueur, se rendirent à Jenghizkhan avec tous leurs effets, entr'autres un des principaux Seigneurs, après avoir ruiné quelques Villes du Katay. L'accueil favorable qu'il reçut du Khan des Mongols excita quantité d'autres à suivre son exemple.

Cinq ou fix mois après le départ d'Altun pour Nam-kin, on y vit arriver fon-

la gierre fe re-Mouvelle.

fils, qui venoir l'informer du miférable état de leurs affaires fur les frontieres. Jenghiz-khan instruit de son côté des factions qui divisoient cet Empire, fit marchet Jamuka-bahadur & Muskun-bahadur, deux de ses Generaux, pour y faire une nouvelle irruption. Leur armée fut confidérablement groilie fur la fron-L'Empereur du tiete, par les défetteurs de Kara-kitay. Altun-khan, inquiet pour la défense de haray s'empoi-Khanbalik, y envoya quelques milliers de chameaux charges de bled, sous le convoi de deux Généraux. Mais ils furent defaits par les Mongols, qu'ils eurent le malheur de rencontrer, & pris eux-mêmes avec toutes leurs provisions. Ce défastre toucha si sensiblement l'Empeteur du Katay, qu'il prit le parti de s'empotsonner. Khanbalik ouvrit ses portes sans rélistance. Le trésor Impérial sut transporté à la Cour de Jenghiz-khan. Bien-tôt ce Conquérant paroissant luimême, s'empara de la plupart des autres Villes & les fixa fons le jong par des garnifons. Il retourna triomphant dans ses Etats, après avoir employé cinq ans

fonne.

Autres conant-

à cette expédition. Dans la route il entreprit le siège d'Akashin , Ville de Tangur , & la soumit res de Jenghiz- avec tout le Pays voisin. Il se proposoit de rétourner au Katay pour en achever la conquete; mais ce dessein sut troublé par l'avis qu'il reçut que plusieurs Tribus, qui avoient refufé infqu'alots de le reconnoître pour leur Khan, avoient accordé ce titre à Kuchluk. Il apprir ensuite que sons prétexte de quelques mauvais traitemens, Kuchluk, a l'infligation de Mohammed, Schah de Karasm, s'étoit sais par surprise d'une partie des Erats de Kavar khan son beaupere. Dans le même rems, Kudath, frere de Tokta-beghi, suscita quelques troubles parmi les Naymans. Des maux si pressans demandant un prompt remede, Jenghiz khan fit marcher contre Kudath deux de ses Généraux , Suida-Baha-

> Ten king. Gaubil la prend dans un endroit pour Peking, & dans un autte pour une Ville dif-Strence, au Sud-Ouest de Peking.

(51) C'est plinor Nan king , qui fignifie Cent du Sud. Le vrai nom étoit Pret-vang, aujourd'hui Kay-fong-fu, Capitale de Mo-man. (12) C'est plutot les Kisaus ou les Kasaus,

(50) Le nora Chinois de cette Ville étoit qui posseloiene l'Empire avant que les Kins m. king. Gaubil la prend dans un endroit pour l'eussene conquis. Abulghari taconte (p. 44.) que l'Empire de Katay étoit divisé en deux Parties , le Karay & le Kara kiray La premiere comprenoit peut-être les Provinces de la Chine au dedans de la grande muraille, &c. l'autre, celles de la Tattarie en-dehors.

dur & Kamu tuschazar, qui le désirent entiérement; & cette victoire détruisit la Souveramere des Markats, l'an de l'Egite 1613, 1216 de Jesus-Christ. Les Tumats, qui avoient commis quelques hostilités, surent châtiés avec rigueur par Burga-noyan. Contre Kuchluk, qui parut un ennemi plus redoutable, Jenghiz khan employa Zena-noyan , le plus habile de ses Généraux , avec une armée nombreule, qui se trouva néanmoins inferieure à celle de l'Ennemi. Kuchluk n'en fut pas plus heureux. La sienne sut taillée en pièces, à l'exception de quelques Officiers qui se sauverent avec lui pat la fuite. Zena le pourfuivit si vivement, que l'ayant joint dans le Pays de Sarakol, avant qu'il pût

REGNI DE JINGHIZ-KHAN.

gagner le Bodagsham, il lui fit ôter la vie (53).

Ambalfade de

Après tant de victoires, Jenghiz-khan envoya Makinut-Yalmuzi en ambaffade au Sultau Mohammed, Schah de Karafin, pout déclarer à ce Prince qu'ayant Jenghiz-khan au conquis tous les Erats qui le séparoient de ses frontieres, il desiroit, comme rain. un moven de faire subsister la bonne intelligence entre les deux Empires, qu'il voulût le reconnoître pour son pere, & qu'il promettoit de le regarder comme son fils. Le Sultan prit l'Ambailadeur à l'écart ; & lui ayant sait présent de sa propre écharpe, qui étoit tichement ornée de Joyaux, il lui demanda s'il étoit vrai que son Maître eût sait la conquête du Katay. Makinut l'en assura ; & pour donner plus de force à fa réponfe, il ajouta que le Sulran connoîtroit bien-tôt la valeur de son Maître s'il s'élevoit entr'eux quelque différend. Ces expressions jetterent Mohammed dans une vive colere. "J'ai peine, hui dit-il, à choque de quel-" comprendre quelles sont les vues de votre Khan, en me faisant annoncer " qu'il a conquis un fi grand nombre de Provinces. Sçavez-vous quelle est " l'étendue de mon Empire, & sur quels fondemens votre Maître se croit plus » grand que moi lorsqu'il me propose de l'honorer comme un pere & qu'il se » contente de me traiter comme un fils? A-t-il donc tant d'armées, qu'il les » croie capables de m'effrayer? L'Ambassadeur se reptochant d'avoir été trop loin , lui répondit, pour l'adoucir, qu'il étoit beaucoup plus puissant que son Maître, & qu'il y avoit entr'eux autant de différence qu'entre le vrai Soleil & un Soleil contrefait; mais quo le Khan des Mongols étoit de bonne foi dans fes intentions. Mohammed, appaife par cette flaterie, confentit aux proposi- La paix s'établik tions de l'Ambassadeur, & Jenghiz-khan résolut de vivre en paix avec lui, Empires. malgré les confeils de Nassar, Caliphe de Baghdad, qui l'excitoit à la guerre. Cetre union subsista quelques années, & ne sur rompue qu'à l'occasion

Le Sultan fe ques expressons.

Jenghiz-khan s'étant proposé d'encoutager le Commerce, avoit établi des loix pour la sûreré des Marchands; & la confiance qu'on avoit à son caractere en atriroit dans ses Etats un grand nombre de toutes les contrées voisines. Un jour qu'il en étoir arrivé quelques-uns du Katasm, il leur fit demander quelques marchandises. Mais rebute du prix qu'ils y mirent, il prit le parti de les remercier & de s'adresser à d'autres Marchands du même Pays, qui, n'ignorant pas ce qui s'étoir passe, laissetent le prix à sa discretion. Ce procedé parut finoble au Khan, que non-seulement il leur paya le double de la valeur, mais qu'il leur accorda la liberté d'exercer le Commetce dans ses Etats sans être

obligés de faire des préfens à ses Officiers. A leur départ, il envoya quatre

Occasion de la

fuivante.

RIGHE DE JENGHIZ-KHAN- cens cinquame de fes Sujers dans le Karafin, pour y commercer à leur tour, ok les fir accompagne de trois Officiers revirus de la qualité d'Ambafideurs. Cette caravane caux arrivée à Oraco (54), complimenta Captin-khan, Gouverneur de ce lieu & coolin-germain (55) de la framme du Sultan. Mais un des Marchands, qui avoir cie fort ami de Gouverneur avant fon élévation, lui ayant donné l'ans dellein le nom d'Iradiçir, (55), qu'il portoir anciennemen, l'orgueil de Gaghie-khan en fur fichoque, qu'il fit arrivete le Ambafia-

Horribles affaffi

ment, Jorgueil de Gaghir khan en fur fichoque', qu'il fir arfeet les Ambaifsdeurs & tous les Marchands. Enfaite, pour pluitier cere violence, s'il informa le Sultan qu'il avoir de fortes raifons de croire que les Mongols n'écoient pasc equitis vouleine paroitre, & qu'ils feoient amenés par quelque mauvais delfien. Mohammed, fans exiger plus d'explication, donna ordre qu'ils fuffent mis à mort & fec configuer tous leurs fetter pour fou dage.

Jenghiz-khan ne put apprendre cet infame massacre sans tombet dans une furieuse colere. Il sir déclaret au Sultan, qu'après avoir rompu par une action si barbare tous les liens qui substitoient entreux, il le regardoir comme son plus mortel ennemi, & qu'il étoit résolu de lui faire la guerte à toute.

rigueur.

Les armées des deux Fusilancs fe tencontreat.

L'efix répondit aux menuces. S'étant hisé de raffembler s'es troupes, il sir marche Zuci, son fils, sves le Turkeltan, avec un gros cops d'armée, pour en déloger d'abhord les refles du Parti de Kuchlui. Mohammed se mir de lon ciré à la tête de ses foxes, & marcha, par Samarkand, vers Khjorna (57), pour y rencontrer se ennemis. Il appeir dans ce lieu que Zuri avoit tourné vers le Turkeltan. Cette nouvelle lui sir proudre la même route. En arrivant les fromiteres de cette contres i tournar vers le Xuli d, dans l'ésperance de couper la eretaire aux Mongols. Il découvrir, entre cette riviere & celle de Zuri (51), quantité de mors que Zuzi avoit passés au de l'épéc. Ce spectacle lui sir doubler s'a marche, & dès le matin du jour suivant il sur à la vie des Mongols de vie des Mongols de vie de s'Mongols.

Zor , fils de Zor , fils de Janglie-khanLes forces de Zuzi écoient fi inférieures à celles da Sultan , que fes Génératur lui confeillement de fe criter. Mais i l'rejetta au viss. » Eh quoi l'eut dis"il , que penferoient de moi mon pere & mes freres, s j'érois capable de
fuir à la vie de l'Ennemi? 1 Ne vau-il pas mieux renir ferme & combatre
ggénéreufement que de périr dans une fuire honcufe ? Vous avez fait votre
genéreufement que de périr dans une fuire honcufe ? Vous avez fait votre
devoir en m'avertifiant du danger. Je vais faite le mien en nivéforçant de
vous en riter avec honneur. Là-defius il mena fes troupes à la charge. Dans
la chaleur & la confusion de la milée, il perça deux ou trois fois let range ennemis s & trencontrant le Sultan Mohammed il le frappa de plufeurs coups d'épéc,
dont l'auren e le grantint qu'i l'aité de fon bouciler. Les Mongols, animét
par l'exemple de leur Prince, sirent des prodiges de valeur. L'armée du Sultan
auroit pris la fuite, s'ill n'avoit conpute fe gens de ernie freme quelquest minuers de plus s parce que le jour commençant à baisfer il efseroit que la muit
termineroit le combat.

(54) Il le noromoit aush Farak.
(55) D'Herbelot le nomme Arckhani. Article de Mihammed Kowarezwi-Jehab.
(66) Ansalhai dans d'Herbelot.

(57) Kodfan ou Kojan dans les Traductions.

(58) Suivant Bentink, le Kabli & le Zamza font deux Rivieres qui viennent du Nord-Nord-Eft, & qui tombent dans le Sir ou le Sirih, au pied des montagnes qui féparent le Turkeftan du Pays des Eiurlas ou des Kalmuks.

Zuri, fatisfait d'avoir rempli glorieusement son devoir, se retira pendant Rioni pe la nuit, après avoir fait allumer des feux dans son camp pour cacher sa retraite. Jenghiz-Le jour fuivant, Mohammed perfuadé que le combat alloit recommencet, marcha au-devant de ses ennemis ; mais les trouvant décampés , il prit aussi le parti Jengtes blan se de se retirer. Cet exemple lui fit comprendre à quels Guerriers il avoit à faire. Il reure. distribua ses troupes dans les garnisons, en déclarant que si Jenghiz-khan penfoit à lui faire la guerre, il pouvoit prendre la peine de le venir chercher. Enfuite étant retourné à fa Cour (59), il s'y livra ouvertement à la débauche. Un jour, dans la chaleur de l'yvretle, il tua un Scheikh en réputation de fainteté, fous prétexte qu'il entretenoit un commerce amoureux avec Turkankhatun, sa mere. Les Docteurs Mahométans ne lui pardonnerent jamais cet

outrage (60) En 615 de l'Egire & 1218 de Jesus-Christ, Jenghiz-khan se mit en campa- Il se remet en gne pour pénetter dans la grande Bukkarie. Arflan , Khan des Karliks , Idi- campagne.

kut , Khan des Vigurs , qui habitoient le Pays de Bishbalik , & Saknak , Seigneur du Pays d'Amalik (61), s'étant joints à lui dans sa route, il marcha d'a-bord du côté d'*Otrar*. Mais apprenant que ses ennemis n'avoient pas d'armée à lui opposer, il détacha deux de ses fils, Oktay & Jagatay, pour former le Pusseurs Vales, siège de cette Ville. Il envoya Zuzi à Farnabant & à Kojend , avec Alan-noyan & Subtu-buka, deux de ses Généraux, tandis que lui-même, avec Tacelay & le gros de son armée, il continua sa marche vers la grande Bukkarie. Il assir son

camp sous les muts de Sarnuk, la premiere Ville qu'il rencontra, en faisant pouller à ses troupes un cri si terrible, que les Habitans effrayés tinrent leurs portes fermées. Cependant les ayant ouvertes à la premiere fommation du Conquerant, ils obtintent grace & leut Ville reçut le nom de Kutluhbalik. Ceux de Nur ayant matqué plus de lenteur à se rendre, futeut livrés au pillage, à l'ex-

ception de leurs grains & de leurs troupeaux.

Le premier du mois nommé Rabial'akhir (61), en 616 de l'Egite, (1219) Redéliton de Le premier du mois nomine rausa annu (00), Jenghiz-khan arriva devant les pottes de Bokhata, Capitale de la grande Buk-Bokhata, Capitale de la grande karie. Cette Ville étoit défendue par une garnison de vingt mille hommes , Eukkarie. fous la conduite de trois Généraux, qui firent une fottie pendant la nuit. Mais ayant été repoussés avec beaucoup de perre, ils ne penserent qu'à se dérober par la porte opposée, dans l'esperance de se sauver à la faveur des ténebres. Un corps de Mongols, qui fut détaché pour les fuivre, les tailla en piéces près de la Riviere d'Amu (63). Les Habitans ne se virent pas plûtôt abandonnés qu'ils ouvritent leurs portes au vainqueur. Jenghiz-khan étant entré à cheval dans la grande Molquie , demanda fi c'éroit le Palais du Sultan. On lui roofine la Mol tépondit que c'étoit la Maifan de Diese II et de Palais du Sultan. On lui roofine la Mol galetie, où les Mollahs & les Prêttes étoient assis; & s'étant saiss de l'Alcoran, il le jetta fous les pieds de ses chevaux. Ensuite ses soldats se mirent à manger

& à boite au milieu du Temple. Cependant il laissa les Habitans en possession

vicil Oxur.

(19) C'étoit Urgants ou Jerjanian, qui fut déle contre un Monarque Mahométan. mommé le Grand Korkom par les l'erfans, après la mort de Jenghiz-khan, & Orkung par les Mongols. Hift. des Tures , Oc. p. 440. (60) Ils ne blamerent pas moins Naffer,

leur Calife, pour avoir excité un Prince infi-

(61) C'est peut être Al meled. (62) Qui revient apparemment au quatriéme mois Lunaire. (63) Nommée par les Arabes , le Ji-hun du

H iij

REGNE DE JENGHIZ-EHAN.

de tous les effets qui n'avoient pas été cachés. Mais apprenant bien-tôt qu'il étoit resté dans la Ville quantiré de foldats du Sultan, il ordonna qu'on fit mainballe sur ceux qui seroient decouverts & qu'on mit le seu aux maisons. Comme la plupart des édifices étoient de bois, tout fur confumé par les flammes, à la réserve d'un petit nombre de bârimens qui étoient de brique, & du Palais, nommé Ark, qui étoit de pierre. Jenghiz-khan fit réparer les ruines de cette Ville, peu de tems avant s'à mort.

D'un autre côté, ses deux fils étoient arrivés devant Otrar, où Gaghir-khan

Sifee d'Otror . per deux de fes

s'étoit enfermé avec foixante mille hommes. Après un fière de cinq mois, Karaja-hajib, fon Lieutenant, propofa de capituler. Gagliir n'auroit ofé fe fier Comment ils aux Mongols, lui qui croit la premiere cause de la guerre. Hagib même, craijo gerat d'un Traiguant qu'on ne le foupçonnar d'avoir eu part à fon crime, se fit ouvrit pendant les ténebres la potte d'Arvafi-fofi , dont il avoit la garde , & paila dans le campennemi avec dix mille hommes qu'il commandoir. Mais les Princes ne ingerent pas qu'un traître méritat leur confiance. Ils le firent maffacrer avec toute sa troupe, & ne trouvant plus d'obstacles à leurs armes, ils entrerent dans la Ville.

Défende d'un Desciperc.

Gaghir-khan s'étoit retiré avec vingt mille hommes (64) dans le Château, d'où il incommoda beaucoup les Mongols par des forties continuelles. Les Princes se virent obligés de redoubler leurs efforts. Enfin s'étant ouvert un passage. l'épée à la main, ils égorgerent toute la garnison. Le Gouverneur au désespoit, se rettancha dans son appartement avec deux hommes, & s'y désendit avec la derniere fureur. Ses deux hommes ayant péri en combattant, & les fléches lui manquant pour écarter les ennemis qui le pressojent, il employa des pierres, que sa femme avoit le courage de lui apporter. Il sur pris & jette dans une prison, chargé de chaînes, en attendant les ordres de Jenghiz-khan. Mais les Princes étant obligés de se remettre en marche pour joindre leur pere, lui firent donner la mort à Kuksaray.

Fysiolité Zu. Zuzi-khan s'étoir avancé contre Signak (65), dont les Habitans tuerent l'Envoyé qui les fomma de se rendre. Cette insulte l'enslamma d'une si furieuse colere, qu'avant emporté la Ville d'assaut il sit égorger dix mille citovens. Le fils de l'Envoyé qui avoit péri par leurs mains y fut laisse pour Gouverneur. Ensuite Zuzi marcha vers U/gan (66). Les Habitans, instruits par l'exemple de Signak, vinrent au-devant de lui avec des présens. & mériterent d'être épargnés, en lui offrant les cless de leur Ville. Astath & Najan, qui entreprirent de rélifter, eurent beauconp à souffrir; sur-tout la dernière de ces deux Villes, dont tous les Habitans furent chasses de leurs murs. Ceux qui avoient maltraité l'Envoyé de Zuzi furent passés au fil de l'épée (67).

F .- Mairs des Cié+

Les Généraux Alan-noyan & Suktubuka, qui étoient allés à Farnabant (68), notate Mongott, s'en rendirent maîtres après un siège de trois jours, firent main-basse sur la garnison & enleverent les Habitans pour l'esclavage. De-là ils marcherent à Kojend (69), Ville située sur une riviere, qui formoit devant la Place, une Isle,

> (64) L'Aureur remarque que le reste de la (67) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 105. & fuiv. garniton avoit été chaffé de la Ville & paffé au fil de l'épée dans sa retraite. (68) Ou Fenikand,

(65) Ou Saganak,

(66) Ou Uskand.

(69) Ou Khojand.

dans laquelle il y avoit un Château d'une force extraordinaire. Le Gouverneur, nommé Timur-malek, s'étant renfermé dans cette Forteresse avec mille Jingnizhommes d'élite, incommoda beaucoup les Mongols par une grêle de fléches qu'il faifoir lancer continuellement de quarre bateaux couverts. Cette maniere de se désendre causa tant d'embarras aux deux Généraux, que pour en fortir avec honneur ils se virent obligés de former, à force de pierres, une jettée dans la riviere, d'où ils se mirent en état d'attaquer le Fort. Ils employerenr à cet ouvrage les prisonniers qu'ils avoient amenes de Farnabant. Timur- Valeur & fololité malek, après mille efforts inutiles pour s'y opposer, se mit dans des barques du Gouverneur. avec sa garnison & s'abandonna au cours de la riviere. Les Généraux Mongols le firent observer sur la rive par un gros détachement, dans l'opinion qu'il lui feroit impossible d'échaper, parce qu'ils avoient fermé la tiviere, du côte de Farnabant, avec une chaîne qui la traverfoit. Mais Timur-malek eur l'adreile de couper cette chaine & de patfer heureusement. Cependant il mouva plus loist un patfage étroit & fans profondeur, qui le mit dans la nécessité de quitter ses barques pour se fauver par rerre. Les Mongols l'ayant joint sans peure à cheval, lui tuerent rous ses gens. Seul, comme il étoit, il ne lui fut pas aise d'eviter le même fort. Se voyant pourfuivi par trois cavaliers ennemis, il tira une fléche, de trois qui lui reltoient, contre celui qui le prefloir le plus ; &c l'ayant bleffe à l'œil , ce spectacle refroidit les deux autres. Il gagna de cette maniere une Ville voifine, dont la fidelité se sourenoir encore pour le Sultan. Il y raffembla promprement un perit corps de troupes, avec lequel il furprir le nouveau Gouverneur de Farnabant. Il y coupa la gorge à la garnifon Mongol.

KHAN.

& se rendit auprès de son Maître, qui récompensa son courage & sa fidélité. Jenghiz khan se disposoit à faire le siège de Samarkand, lorsque le Sultan, informé de fon deffein, envoya devant cette Ville une armée de cent dix mille maille. hommes, avec un grand nombre d'éléphans, sous la conduite de trente Généraux. Ils firent ouvrir autour de la Ville un large fosse, dont ils se firent un retranchement. A l'approche du Conquerant, qui avoit été joint dans sa marche par ses fils & ses Généraux, ils hrenr une sorte furieuse; mais avant été repoulles avec un grand carnage, ils ne purear empêcher que le Khan ne campât le lendemain fous les murs de la Ville. L'affaut commença auffi-tôt & dura tout le jour, sans que les assiégeans pussent gagner un pouce de terre. Mais la nuit fuivante le Culhi de la Ville, ou le Chef de la Justice, s'étant fait ouvrir vice par en trailes portes à l'occasion d'un différend qu'il eut avec la garnison, vint se rendre à Jenghiz-khan & l'inrroduisit dans la Ville. Tout ce qui s'y trouva de gens armés fut passé au fil de l'épée, à l'exception de mille soldats qui eurent le bonheur de s'échaper. Le Vainqueur abandonna la Ville au pillage. Il fit préfent à fon Général de trente mille Habitans, avec leurs enfans & leurs femmes. Comme le nombre en étoit infini, le teste obtint la vie & la liberté, à condition de payer aux Mongols un tribut annuel de trois cens mille deniers d'or.

Après une fi belle conquête, Jenghiz-khan fit marcher fes trois fils, Zuzi, Siège & def. Oktay & Jagatay, avec une armée nombreuse, pour arraquer la Capitale du traina, Karasm. Khamar , Mogul , Hajib & Terideni-ghui , quatre des principaux Offieiers du Sultan Mohammed , y command sient une garnifon confiderable. L'avant-garde des Mongols les ayant fur, tis par sa diligence, enleva d'abord une

REGNE DE JENGHIZ-KHAN.

grande partie des bestiaux qui appartenoient à la Ville. Les Habitans en prirent occasion de faire une sortie, au nombre de dix mille. Mais les Mongols s'étant retirés pat degrés, les attirerent dans une embuscade, d'où il n'en échapa pas plus de cent. Ensuite s'avançant jusqu'aux fauxbourgs, ils massacrerent tout ce qui se présenta sous les armes, ils pillerent les maisons & les détruisirent par le seu. Le jour suivant, toute l'armée se trouvant rassemblée devant les murs, le fiége fur commencé réguliérement. Après l'avoir poussé pendant fept mois, les Mongols détacherent trois mille hommes pour détourner la Riviere de Jihun, dans l'esperance de couper l'eau à la Ville. Les Gouverneurs pénetrant ce dessein, envoyerent un cotos beaucoup plus nombreux, qui tailla les Mongols en piéces.

Méfintelligence des trois tils de Jenghiz-kan-

La lenteur du fiége venoit de la mésintelligence des trois Princes, qui alloit jusqu'à leur saire traverser les entreprises l'un de l'autre. Jenghiz-khan, averti de ce défordre, donna le principal commandement à Oktay. L'ordre fut aufli-tôt publié pour un assaur général, dans lequel la Ville sut emportée & brûlée iusqu'aux fondemens. Dans la premicre furie du vainqueur, plus de cent mille Habitans furent passés au fil de l'épée. Le reste fut enlevé pour l'esclavage. On en comptoir encore un fi grand nombre, que chaque Soldar Mongol en eut vingt-quatre pour fon partage.

Autres conquê-

Tandis que Jenghiz-khan avoit envoyé ses fils contre Karazm, il s'étoit rendu lui-même de Samarkand à Nakshah. Cette Ville n'ayant pas réfulté à ses menaces, il avoit continué fa marche vers Termed (70), qui avoit entrepris de se désendre. Mais il l'avoit emportée d'atfaut & massacré tous les Habi-Action eruelle, tans, à l'exception d'une vieille femme, qui avoit offert une perle fort précieuse pour racherer sa vie. On lui demanda où étoir cette perle. Elle confessa qu'elle l'avoir avallée. Les foldats qui la pressoient prirent le cruel parti de lui ouvrir le ventre; & trouvant en effet la perle, ils éventrerent tous les corps morts dans l'esperance d'y trouver aussi quelques précieux joyaux.

Dirett fiéres.

De Nakshah, le Conquerant fir marcher fon armée à Balk, Ville alors fi puissante qu'on y comprois douze cens grandes Mosquées, sans y comprendre les perires Chapelles & deux cens Bains publics. A son approche les Habitans offrirent de capituler. Mais il rejetta leurs offres, dans l'opinion qu'il y avoit peu de fond à faire fur eux aussi long-tems que Mohammed seroir en vie. Il se tendit maître de la Ville dans un assaut général. La garnison sur passée au fil de l'épée & les murailles démolies.

Enfuite il détacha Taulay (71), un de fes fils, avec une forte armée, pour faire le siège de Khorasan, qui sur emportée comme diverses aurres Villes. Ce jeune Prince avant rejoint fon pere devant Talkhan, ils fe trouverent tous deux . en état de donner un affaut général, qui les rendit maîtres de cette Place, après avoir sait main-balle sur la gamison. Anderah sut réduite immédiatement & traitée avec la même rigueur. De-là ils marcherent à Bamian , qui fit une défense obstinée. Le hazard de la guerre ayant sait périr dans ce siège un fils de Jagathay , Jenghiz-khan , qui aimoit beaucoup ce jeune Prince , tomba dans une

de Jagathay oft

si furieuse rage, qu'ayant ordonné sur le champ l'assaur général, la Ville sur prise & tous les Habitans massacrés jusqu'au dernier. Les murs & les édifices

(70) Termis dans les Traductions,

(71) Ou Tuli.

furent

furent rafés dans le même transport; & Jenghiz-khan voulut qu'à l'avenir ce lieu REGNE DE

portât le nom de Manbalik, qui signifie Ville infortunce.

Zena-noyan, Suday-bahadur, Togazar-khantaret, trois fidéles Généraux du Conquerant, ayant été détaches devant Samarkand, avec trente mille hommes, Jengtoz-khan, pour marcher sur les traces du Sultan Mohammed, étoient arrivés à Harat (71), est tue devant d'où Malek-khan, qui commandoit dans cette Place, leur avoit fait dire qu'il étoit attaché aux intérêts de Jenghiz-kan. Dans cette confiance ils avoient continué leur marche; mais Togazar, persuadé que les promesses d'un ennemi doivent toujours être suspectes, retourna vers la Ville, & sit donner un assaut général, dans lequel il fut tué d'un coup de fléche, après avoir eu le chagrin de voir ses Troupes repoussées. Jenghiz-khan avoit envoyé, dans le même temps, trente mille hommes, fous la conduite de cinq Génétaux, pour couper la communication entre Ghazna (73), Saghil, Kabul, & d'autres Villes de la domination de Mohammed. Kutaktu-noyan s'étant avancé vers Herat, avec une partie de ses Troupes, apprit que Malek-khan étoit campé près de lui, avec son Armée, dans le dessein d'aller se joindre à celle du Sultan Jalal-ad-

ding (74). Il prit aussi-tôt la resolution de l'attaquer. Mais Malek eut l'adtesse

de s'échapper pendant la nuit. Tabazik & Malkau, deux autres Généraux Mongols, ayant perdu l'esperance Les Mongols de furprendre Saghil, en commencerent regulierement le Siege. Mais le jeune font défairs par Sultan, fils de Mohammed, qui avoit joint ses Troupes à celles de Malek, tomba sur eux, lorsqu'ils s'yeattendoient le moins, & les mit en fuite aptès leur avoir tué mille hommes. Il les poutsuivit jusqu'à l'Armée de Kutaktu-noyan, à laquelle ils alloient se joindre; & mettant ce Général même dans la nécessité de se desfendre, il lui livra un combat sanglant, qui dura depuis le matin jusqu'à la nuit, & qui le rendit Maître du champ de bataille, Cependant il s'en étoit peu fallu qu'il n'eût été trompé par un stratagême fort adroit. Noyan , qui smrateme de se défioit de ses forces , ayant ordonné que tous les bonnets de feutre & les leur Général. manteaux de son camp, fussent remplis de paille, & rangés, sur les chevaux & les chameaux de bagage, comme une espece de seconde ligne, l'Armée de Mohammed, qui ptit ces s'amômes pour un renfort arrivé à l'Ennemi, avoit commencé à tourner le dos, lorsque le Sultan Jalal-adding, decouveant l'artifice, fit ouvrir les yeux à ceux que l'épouvante avoit déja faisis. Cet incident n'ayant fait qu'échauffer leur courage , ils tomberent avec tant d'impétuolité sur les Mongols, qu'il n'en échappa qu'un petit nombre, avec les trois Généraux.

Une querelle, qui survint bien-tot, pour un cheval, entre Malek-khan, & Saiffadin malek, tous deux Généraux de Jalal-addin, leur vint plus perni- Mohammol. cieuse que les armes de leurs ennemis. Ils se séparerent ; le premier pour se renfermer dans la Ville d'Herat, & l'autre, pour se retirer, avec Kanklis, dans la Province de Kirman (75). Le jeune Sultan, informé que Jenghiz-khan se disposoit à tomber sur lui avec toutes ses forces, se mit en marche pour gagner le bord du Sir-indi (76).

L'Armée Mongol s'avançoit effcctivement vers Ghazna; & cette Ville, ef-

(71) Ou Heri . aujourd'hui la Capitale de toit un fils du Sultan Mohammed. Khorafan en Perfe. (75) C'est la Caramanie des Perses, (73) Gafmien dans les Traductions. (76) Ou l'Indus.

(74) Dialaindin dans les Traductions, Cé-

Tome VII.

REGNE DE JENGHIZ-KHAN. Le Prince Juladaddin , presse par les Mongols traverie l'Indus à la nige.

Jenghiz-khan que le Sultan Jalal-addin étoit parti depuis quinze jouts. Il doubla sa marche, en donnant si peu de telâche à ses Troupes, qu'il arriva sur les botds du Sir-indi avant que le Sultan l'eut passe. La nuit, qui favorisoit son dessein, lui donna le temps de se placet entre cette Riviete & le Prince. A la pointe du jour, Jalal-addin, se voyant environné de Mongols, tesolut de combattre, quoiqu'il ne lui restat qu'une poignée de gens. L'action dura, depuis le levet du soleil, jusqu'à midi. Enfin, perdant l'esperance de vaincre, après avoit vû presque tous ses gens tomber autour de lui, il sit un dernier effort pour s'ouvrir un passage au travers de ses ennemis; & son désespoir le servit si heurenfement, qu'ayant gagné le botd de la Riviete, son cheval, qui étoit vigoureux, traversa les flots & le porta sur l'autre tive, à la vue de tous les Mongols. Jenghiz-khan, dans l'admiration dont il ne pur se dessendre pour cette action, confessa, qu'un pete meritoit d'ette appellé heureux lorsqu'il avoit un tel fils. Cependant il détacha Dulay-noyan & Bala-noyan pour le poursuivre. Mais on marcha inutilement fur fes traces jufqu'aux frontieres de l'Inde (77).

Les Mongols cartaivent le Sultan Mohammed.

Après la mort de Togazar Kantaret, uné au fiege d'Herat, ses Troupes ayant joint Zena-noyan & Suday-bahadur, s'étoient rapptochées de cette Ville pour le venger. Mais les Habirans firent connoirte, pat leut foumillion, qu'ils n'avoient eu aucune part à cet accident. Les Génétaux Mongols, fatisfaits de cette declatation, matcherent à Nishabar (78), & la sommerent de se rendte. Quatre Seigneurs, qui commandoient dans cette Place, promirent de teconnoître Jenghiz-kan austi-tôt que le Sultan Mohammed, auroit été vaincu dans une bataille. Les Mongols parurent contens de cette promeile, & resolurent de poutsuivre le Sultan, qui s'étoit tetiré à Kaskin. Dans leur route, ils affecterent, suivant leurs instructions, de traitet avec beaucoup de douceur toutes les Villes qui ouvritent leurs portes, & d'exercer les dernietes rigueurs sur celles qui les mirent dans la nécessité d'employer la force. Les Habitans de Maranderan & de Rudhin furent égorgés pour avoir entrepris de se dessendre. L'attaque d'Ilan (79) fut remise à d'autres temps, parce que la situation de cette Place en rendoit l'approche difficile. D'ailleuts il paroitfoit important de pteller Mohammed dans la fuite. En apprenant la marche de ses ennemis, il avoit quitté Kashin pour se retirer à Karendar. Quelques Mongols, au milieu desquels il étoit tombé, lui avoient tué son cheval sous lui, & ce n'avoit pas été sans peine qu'il s'étoit fauvé de leurs mains. Cependant il avoit gagné Istadura, dans le Ghilan (80), où il s'étoit embarqué sur le Kalsum (81), pour se rendre à Nol-aboskien (82).

Le Sultan fe dérobe en s'élaignant.

à Karendar.

Sa femme & Cet éloignement l'ayant dérobé aux Mongols, ils retournerent à Karenfon fils font pris dar, dont ils formerent le fiege. Une longue & vigoureuse résistance ne pût les empêcher de s'en rendre Maîtres. Ils y trouverent la femme du Sultan Moham-

> (77) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. p. 14 & fuiv.

(80) Ou Kilan. C'est une Ville maritime de Perfe , au Sud de la Mer Caspienne. Mais (78) Nommé austi Iran-shahr & Aberon ne trouve pas le nom d'Istadura. shabr , Ville du Khorasan en Perse. (81) Ou la Mer Caspienne.

(79) L'ordre qui se trouve ici dans les noms · (81) l'eninfule près d'Aftatabad , au coin de ces Places semble marquer que celle-ci est Sud-Est de la Mer Caspienne. entre les deux précédentes.

med & Gayath-addin fon fils (83). De-là ils allerent inveftit Ilan, Place firuce dans un climat si sujet à la pluie, que, sans puits & sans tivieres, on n'y manque jamais d'eau. Cependant il n'en tomba point une goutte pendant quarante jours de fiege; ce qui mit les Habitans dans la nécellité de capituler. Mais à peine la Ville eut-elle ouvett ses portes, que les pluies recommencerent avec une nouvelle abondance. Les Mongols enleverent dans la Ville une prodigieuse quantité de joyaux, & d'autres richesses. Outre la femme du Sultan & Gavarliaddin, son fils, ils se saistrent de sa mere, & de quelques autres enfans de ce malheureux Prince, qui furent envoyés à Jenghiz-khan. Leur fort fur d'être massacrés sur le champ. A la premiere nouvelle d'un événement si funeste, le Mort du Sultan Sultan tomba mort de la violence de fa douleur. De tant de richeffes qu'il avoit Mohamuntel. possedées il ne lui restoit pas de quoi le faire enterret honorablement. On fut obligé de l'ensevelir dans les habits qu'il portoit au moment de sa mott. Elle atriva l'an de l'Egire 617, & 1220 de Jesus-Christ, après un regne de vingt ans.

REGNE DE JINGHIZ. KHAN.

La reduction d'Ilan ouvrit une autre carrière aux Vainqueurs. Zena-noyan & Suday-bahadur entretent dans les Provinces d'Arran (84) & d'Adherbi- par les Mongols. jan (85), qu'ils subjuguerent avec le même succès. De-là, marchant à Shamakya (86), qui les artêra par quelque resistance, ils traiterent les Habitans avec rigueur. Avant continue leur marche vets Derbent , ils fe trouverent engagés, par la trahifon de leuts Guides, dans une route où les Kipjaks & les Allans leur dreisetent une embuscade. Les Généraux Mongols , avertis du danger , prirent le parti d'envoyer des riches préfens aux Kipjaks, en les exhortant à ne pas prendre parti, pour des Etrangers, contre une Nation qui étoit de leur propre fang. Cette démarche fit tant d'imprellion fur eux, que s'etant fépatés des Allans, ils les abandonnerent aux Mongols, qui les raillerent en pièces.

Cependant cet exemple inspira de la déhance aux Kipjaks pour des parens Definition des fi redoutables. Ils se retirerent vers le Pays des Vouses (87); & s'étant joints aux Kipjaks. Troupes de cette Nation, ils se determinerent à retourner contre des Vainqueurs dont ils redoutoient les progrès. La reflource des Mongols fut l'arrifice. Ils feignirent, pendant dix jours, de tuit devant leurs ennemis. Mais les ayant attiges dans un Canton avantageux du Pays de Cherkus (88), ils fitent face tout d'un coup, & les chargerent brusquement. Le combat dura sept jours entiets, pendant lesquels une partie des Kipjaks fut detruite, & le reste enlevé pour l'esclavage. Les Mongols retoutnerent triomphans par le Pays même de leurs ennemis, pour rejoindre Jenghiz-khan, sur les frontieres de la grande Bukka-

L'Auteur revient ici à l'expedition de Tanlay, dans la Province de Khora- Fredition de fan. La Ville, de ce nom, étoit alors distinguée par sa beauté, & ses Habitans Kuorsian, enflés de leurs richesses se maintenoient dans une espece d'independance, Maru (90), autre Ville à peu de distance, étoit aussi très-puissante. Mais, après

(81) Kiefudin dans les Traductions. (84) Arran contient une grande partie de l'ancienne Armenie.

(85) L'ancienne Arroparane, ou Media A-

(86) Capitale du Schirvan en Perfe , à l'Ouest de la Mer Caspienne.

(\$7) On les Ruffiens.

(88) Ou les Circatliens. Zexkas dans les Traductions (89) Hift. des Tures , p. 124 & faiv.

(90) Ce devroit être Maru shabjan , fur la Riviere de Morgab. C'étoit une des quarre principales Villes du Khorasan, qui avoit été

RIGHE DE JENGHIZ-KHAN. Divers éven ens qui regardent Mary,

l'invasion des Mongols, le Sultan Mohammed avoit envoyé ordre à Bashah Almolk, Gouverneur du Pays, de s'accommoder avec Tanlay aux meilleures conditions qu'il pourra obtenir. Al-molk s'étant retiré à Wasir (91), Tanlay ne perdit pas un moment pour faire entrer ses Troupes dans Maru. Sheikh-al-Islam, pere d'Almolk, en présenta les cless aux Genéraux Mongols, qui se contenterent de cette foumission. Ausli-tôt qu'ils se furent tetirés, Turkoman, qui s'étoit refugié dans les montagnes avec une partie de la Garnison, vint se mettre en possession du Gouvernement de la Ville. Vers le même temps, Mofar Al-molk, qui avoit possedé ce gouvernement avant Bashah Al-molk, apprenant la mort du Sultan Mohammed, se présenta devant la Ville, & ne put en obtenir l'entrée. Mais peu de jours après, il s'y introduisit par artifice, & Turkoman, par amour par la paix, eut la générolité de lui remettresle Commandement.

Bashah Al-molk, irriré de se voir négligé, quitta Wasir pour aller joindre le Général Mongol dans le Mazanderan. Après fui avoir expliqué ce qui s'étoir passé à Maru, il offrit son bras pour la reduction de cette Place. On lui donna sept cens Mongols, & ce nombre lui parut suffice; mais apprenant, à quelque distance de Maru, que les forces de Mosar étoient augmentées jusqu'à huit mille hommes, il suspendit sa marche pour se donner le temps d'estrayer l'ennemi par des fommations. Deux Officiers Mongols, qu'il chargea de cette commiffion, furent tués par Mosar; ce qui causa tant de ressentiment aux sept cens Mongols, qu'ils tournerent le dos après avoit massacré leur Commandant.

Tarday affiére ectte Ville.

Tandis que Mosar se rejouissoit de la mort d'Al-mok, il apprit par le Gouverneur d'Amuya (92), que les Mongols s'approchoient avec toutes leurs forces. Son premier soin fur de s'avancer sur le bord d'une Riviere, pour leur en disputer le passage; mais il y sur tué. Telles étoient les circonstances lorsque Taulay vint affieger Maru, le premier jour de l'an 618 de l'Egire, & 1221 de l'Ere Chrétienne. Après un fiege de trois femaines, l'impatience lui fit prendre la resolution de donner un assaut général. Mosar, redoutant l'événement, offrit de capituler, & se hâta lui-même d'aller rendre ses soumissions à Taulay, avec de riches presens. Ce Prince accepta son tresor, & se faisit de tout ce qu'il y avoit de précieux dans la Ville. Ensuite ayant fait sortir tous les Habitans dans la plaine, & féparé ceux qui n'étoient pas Marchands, il en fir pailer cent (93) mille au fil de l'épée. C'étoit le quattième pillage que cette malheureuse Ville avoit effuyé; & chaque fois il lui en avoir couté cinquante ou foixante mille Habitans.

trafte les Habitans.

Siège d'Herat

fort langlant.

De Maru, Taulay tourna ses armes victorieuses contre Nishabar, qu'il prit. & dont les Habitans ne furent pas plus épargnés. De-là il marcha vers Herat, où Malek-shams Addin-Mohammed avoit arme près de cent mille hommes pour sa défense. A la premiere fommation, Mohammed tua le Messager Mongol. Ensuite il fit une furieuse sortie, qui fut renouvellée sept jours consecutifs. Le carnage fut fi grand de part & d'autre, qu'on vit couler le fang à grands flots, & que Taulay y perdit dix-sept cens Officiers. Mais le huitieme jour, après un com-

le fiége de plusieurs Monarques, sur-tout de la race de Seink. Il y a une autre Maru au Sud, viere d'Amu ou de Jeiun. nommée Maru al rude.

(93) L'Historien ajoute que ce massacre (51) Ville de Karazm , fur la frontiere du dura quatte jours entiers. Khorafan.

(91) Nommée auffi Zam , Ville fur la Ri-

#### DES VOYAGES. LIV. III.

bat obstiné, dans lequel Mohammed fut mortellement blessé d'un coup de flèche, REGNE DE fes gens decouragés se retirerent en confusion, & les Mongols entrerent pêle mêle Jenghizavec eux dans la Ville. Taulay, qui étoit à leur tête, ôta fon casque; & se fai-fant connoîrre pour le fils de Jenghiz-khan, il invita les Habitans à se rendre, Habitans su se sous prometse de les bien traiter, & de les exempter de la moitié des taxes, office. Ceux qui voulurent accepter ses offres eurent ordre de se ranger de son côté. Il fit grace à tous ceux qui prirent ce parti, & sa parole sut observée sidélement. Tous les autres furent desarmés & passes au fil de l'épée. Taulay rejoignit ensuite fon pere à Talkhan.

La conduite des Habitans d'Herat répondit d'abord à l'esperance du Vain- Leur révolte & queur. Mais apprenant bien-tôt que le Sultan Jalal-addin avoit remporté quel- leur pun que avantage sur ses Généraux Mongols ; & se persuadant que la fortune alloit changer en leur faveur, ils massacrerent le Gouverneur & l'Officier des Douanes que Taulay leur avoit laissés. Jenghiz-khan fit un reproche à son sils de les avoir épargnés. Il fit partir, dans sa colere, Ilziktay-noyan pour en tirer une rigoureule vengeance. Ce Général, en arrivant aux Portes de la Ville, divisa son Armée en quatre corps, chacun de vingt-quatre mille hommes, & forca les Habitans dans leurs murs après six jours d'une furieuse attaque. Il ne sit grace de la vie qu'à quinze, & les murs de la Ville furent rasés jusqu'aux fondemens. Cette sanglante boucherie arriva l'an de l'Egire 619, & 1222 de Jesus-Christ.

Tandis que Jenghiz-khan goutoit la fatisfaction d'avoir reduit tout (94) l'Iran sous ses Loix, il apprit que les Katayens commençoient à se soulever. Une juste précaution lui fit envoyer, des le printems de l'année suivante, Jagathay, un de ses fils, vers Glilan, à la poursuite du Sultan Jalal-Addin, qu'on crovoit retourné en Perfe; & Ugaday, ou Oktay, vers Ghazna (95), pour punir les Habitans d'avoir favorilé sous main ses ennemis. Il resolut de marcher lui-mème vers Turan (96) avec Taulay, pour observer, par ses propres yeux, ce qui se passoir du côté de l'Est. Ugaday le rejoignit bien-tôt, après avoir detruit la Ville de Ghazu, & tous les Habitans. Jagathay prit Mangara & toutes les Villes de Ghilon. Mais n'ayant tien appris du Sultan, il marcha aussi vers la grande Bukkarie.

Jugement de

Jenghiz-khan, pendant le sejour qu'il fit dans cette contrée avec ses sils, fit plusieurs questions aux Sçavans de la Bukkarie sur leur Religion & sur Mahomet leur Fondateur. Il approuva leur creance à l'égard de l'unité de Dieu, de Bukkanens. la priere qu'ils faisoient cinq fois le jour, du jeune qu'ils observoient un sour de chaque mois, & de la quarantieme partie de leur revenu, qu'ils donnoient aux pauvres. Mais il ne gouta point les pelerinages qu'ils faisoient à la Mecque, parce qu'étant persuadé que Dieu est présent par tout, il ne put se persuader qu'il y eût des lieux où il voulût être particulierement adoré. Ce fut à cette occasion que les Bukkariens obtinrent de lui un Privilége, signé de sa main, qui leur accorde. les exemptoit de toutes fortes de taxes, à moins qu'il n'en imposât lui-même par un ordre exprès.

La preference qu'il avoit donnée à Ugaday, en le chargeant du fiege de la Ca-Remitte Zopirale du Karasm, avoit cause un chagrin si sensible à Quei, l'aine de ses sils, zi fits de

(94) C'est la Perse dans le sens le plus ou Ghasnien. Teixera, & d'autres écrivent Ghainen.

(95) On lit dans les Traductions, Gafmien (96) Hift. des Tures, &c. p. 133. Lin

RIGNE DE JENGHIZ-EHAN. Il te réconcilie avec um perc.

que ce Prince fe retira dans le Paya de Daffi-kipokak. Les Habitans ne reconnuem pas plució fom mérine, quai fe foumieran volonatiement à lui. Il y fit fon principal exercice de la challe, qu'il aimoit avec paffon. Jenghia-khan, a yann appris que cette contreé abondoit en gibier, le fit peir de le pouffer vera les fronteres du Turkellan i parce qu'étant alors à Samarkand, il foohiarioit de 'amufer quelque temps au mome exercice. Zustine chercha point de prétexte pour fe dispenier d'obérit. Comme il n'ignoroit pas que la Cavalerie de fon pere cott mal monte, il lui envoya cont mille chevant de differens poils, avec des préfens magnifiques pour fes freres ; & ce commerce d'amité ayane effacé fon rellenament, il revours lui-même à la Cour.

P. bella de Tan-

Après s'êre exercé à la chaffe avec se senfans. J'emphia-khan ne fur pas pluie te cotourné dans se Estass, qu'il apprit la revolte de Sidudua (197), Gouverneur de Tangut. Il marcha ven les Réchelles avec une Armée nombreufe, & les défin entierement, quoisque leus riscores ne fullent pas inferieures aux fiennes. Le Pays fur ravagé par le fre % le fru. Mais Shidudua échappa beureufement aux armes des Vainquestes. Ceptondars, de Farile même où il s'éoir ereties, il fit of-firir à Jenghiz-khan de rentere dans la foumilison & de s'ennére auprès de lui s'utolie retier, il fit of-godia de nême, mais s'ans prendre aucun engagement pour le pere de Schi-duthu.

Malade & 'etmeres dripoletamo de Jenghiz-khan. A peine ce Tanguien (nt. il parti, que l'emphie-khans appeçue d'une alteraine extraordinaire dans fa fante. Il jugez que la nn de fa vie approchois. Son premier foin fur de faire appeller fes fils, se les enfans du Prince étars, qui évois mort depuis peu, Tous let seigneurs de fa Cour ayant reço ordre auflide s'affern-bler autour de lui, il commença par les enhontre à la paise. Enfuire leur préfinaire Ugaday, comme fon Succelleir à l'Empire, il leur délivre fes intensions par écrit , en leur recommandant de cacher fa mort, pour fe donner le temps de punis schidurku, « de dermire la Ville de Tangur, oil le Rebelle s'étoir entité. Sur cet ordre, ils fe histerent d'affembler une punifante armée, avec laugleil lei miertne le fage devant Tangut. Schidurkt fut une réfidance opinià-tre, qui ne l'empécha pas de perir, avec une pattie de fes forces. Le relle des Rebelles fut ne flevé pour l'efclayage.

Sépulture de Jennitiz-knan & de ses successeurs.

Après cette expedition, les fils de Jenghia-khan publicene la mort de leur pere. Ils fiene neierret fio corps fossu un abres, d'une hauteut estronodinaire, qu'il avoit chois flui-même dans cette vûe. Le temps forms, dans la fuire, aucour de ce Tombeau, un bois c'essis, qui reçut le nome de Burkha-kadira, & qui devint la fépoltrute commune de tous les defeendans de Jenghia-khan, qui fort morts dans ces Provinces. Ce Monsraque montru l'an 614 de l'Egire, & 1.116 de Jefus-Chrift, âgé de foixante-cinq ans. Le deuil de fes fils dura trois mois.

Caractere de ce

Jenghiz-khan feoit un Prince d'un genie fort élevé, & se se Conquètes ne lui font par plus d'honneur que la discipline qu'il établit parmi ses Troupes. Il les avoir divisses en pluseurs corps, charun de dix mille hommes, sous un Chef particulier qui portoir le nom de Taman-eggs, du nombre d'hommes dont chaque corps récior scomposé. Ces corps écolers fluddivisses ne hastallions de mille

(97) De la Croix écrit Shidashn.

hommes, fous des Chefs respectifs, qui se nommoient Minis-agasis. Chaque bataillon formoit dix compagnies de cent hommes, sous des Gus-agasis, & les compagnies étoient divifées en escouades de dix hommes, dont chacune avoit ausli son Officiet, nommé Un-agasi (98). Toutes ces divisions étoient subordonnées, l'une à l'autre, & recevoient l'otdre du Tuman-agasi ou du principal Chef.

RIGNE DE Janghiz-KHAN.

Jamais Jenghiz-kan ne laissa une belle action sans recompense, ni une vertu fans éloge; mais il n'étoit pas moins attentif à punir les crimes & les vices. Il ne fe contentoit pas de la force du corps dans ceux qu'il recevoit pout la guerre ; il vouloit qu'ils fussent distingués par quelques bonnes qualités, & c'étoit entr'eux qu'il choisissoit ces Officiers. Ces regles de prudence sui faciliterent la conquêre d'un grand nombre de Nations voilines, qui n'avoient pas de si justes idées du gouvernement. Il étoit aufli dans l'usage d'assemblet chaque année tous ses Officiers Civils & Militaires, pour examiner s'ils avoient la capacité convenable à leurs emplois; avec l'attention de donner des grands éloges à ceux qui les avoient merités. Enfin , l'ordre regnoit parfaitement dans son administration & dans toutes ses entreprises. Il avoit enviton cinq cens semmes, tant légitimes que familier les ou concubines. Ses semmes légitimes étoient des filles de Khans ou de familier les ou concubines. Princes, entre lesquelles cinq passoient pour ses favorites: 1. Borta-kazin, qui lui donna quatre fils. 2. Kizu, fille d'Altan, Khan du Katay. 3. Korifa, veuve de Tarjian, Khan des Naymans. 4. Milu. 5. Singan. Les deux dernieres étoient fœurs, & d'une famille Tartare. Il épousa la plus jeune après la mort de l'aînée. Les quatre fils qu'il eut de Borta-kazin étoient Zuzi (99), Zagatay (1), Ugatay (1), & Taulay (3). Zuzi exerçoit l'Office de Contrôleur Général, ou de Emploit de fee Grand Maître, de la maison de son pere. Zagatay administroit la Justice & rece-quatre fils alnés, voit les plaintes des Sujets. Ugaday étoir chargé du tréfor & recevoit les comptes des Gouverneurs de Province. Taulay prélidoit à toutes les affaires de la guerre. Outre ces quatre Princes , Jenghiz-khan avoit cinq autres fils de differentes fementre lesquels & ses plus proches parens il distribua les principaux Gouverne- successon. mens du Katay. La souveraineté de ses Provinces héreditaires & de ses conquêtes fut partagée entre ses aînés; mais celui qu'il nomma proprement son Succesfeur, fut revêtu de l'autorité suprême (4).

### 6. XII.

Eclaircissemens sur les conquêtes de Jenghiz-khan, tirés des Annales Chinoifes.

INTRODUC-

HISTOIRE de Jenghiz-kan est si propre à jetter du jour sur la Géographie Combina PHF de la Tartarie, qu'à ce titre seul elle appartiendroit au Recueil des Voyages, kina est action de la Carlon de la C quand elle n'y seroit pas liée naturellement, comme l'ouvrage & le fruit des saire à ce Recueil recherches & des observations d'un grand nombre de Voyageurs. Petis de la Croix phie de la Taise.

<sup>(98)</sup> Aga fignifie Commandant ; & Tuman ou Toman , dix mille. Mini fignific mille; Gu , cent , & Un , dix.

<sup>(99)</sup> D'autres écrivent Juji & Chuebi.

<sup>(1)</sup> Ou Jagaray & Chagaray.

<sup>1 )</sup> Ou Tuli. (4) Hift. des Turcs , des Mongols , &c.

<sup>(1)</sup> On Oltay. p. 95 & fuiy.

INTRODUC-TION.

Prétend avoit tiré la sienne des Auteurs Orientaux. Mais on a cru devoir ici donner la preference à celle d'Abulghazi-khan ; parce qu'étant lui-même Mongol d'origine, & vivant sur les frontieres de la Tartarie, il devoit être mieux informé de la vérité des faits qu'il raconte. Cependant il faut observer que si ses recits font exacts & abondans, lorsqu'il est question des Conquêtes de Jenghiz-khan, à l'Ouest de l'Asie & dans les Pays voisins du Karasm, ils deviennent obscurs & imparfaits à mesure que la scene s'avance du côté de l'Est; & souvent il paroît connoître aussi mal la Region des Mongols mêmes, que celles du Katay, de Kara-kitay, de Tangut, & d'autres contrées, sur lesquelles il s'étend peu, ou avec peu de certitude. C'est particulierement dans la vue de suppléer à cette partie de l'Histoire de Jenghiz-khan, & d'éclaiteir la géographie ancienne de la Tarrarie, que nous donnerons place ici à quelques Extraits des Historiens Chinois. Ou aura l'occasion d'y reconnoître aussi que les Chinois manquent de memoires pour l'Histoire des Mongols à l'Ouest de l'Asie, comme les Historiens Occidentaux pour les événemens de l'Est; d'où l'on peut conclure utilement, que l'Histoire d'un grand Empire demande des Ecrivains qui en ayent habité les differentes parties.

Les Chinois, qui sont peut-être, la plus exacte de toutes les Nations dans le

recit de leurs propres affaires, & dans la discussion de celles de leurs voisins, lors-

Fraftitude & fifeiste des Chinois dans leurs

Histoires. Raifons qu'on & de s'y fier ici.

qu'ils ont eu quelque chose à demêler avec eux, n'ont pas manqué d'abondance fur les actions de Jenghiz-khan & fur celles de ses Successeurs, qui regnerent en Tarrarie & à la Chine, jusqu'à leur expulsion, en 1368, Comme le Pays de ce

Extraits du Pere Gasbil, Millione naire Jefuite.

Conquerant touchoit au leur par le Nord, il est à présumer qu'ils étoient mieux informés de ce qui s'y passoit que ceux qui en étoient beaucoup plus éloignés. Aufii trouve-t-on que pour tout ce qui regarde la naissance, les descendans, & les premieres actions de Jenghiz-khan, leur rémoignage s'accorde ( 5 ) fort bien avec celui d'Abulghazi-khan. Le Pere Gaubil, un des Missionnaires Jesuites, qui, depuis la disgrace du Christianisme en 1723, ont été soussers à la Chine eu qualité de Sçavans, a pris soin de communiquer à l'Europe l'Histoire de ce Monarque (6), tirée des Annales Chinoises, & de l'enrichir de notes curieuses, qui sent d'une égale utilité pour l'Histoire & la Géographie de la Tarrarie dans cet intervalle (7). On y apprend à juger que cette Histoire est aussi imparfaite qu'elle paroît confuse, dans les Ectivains Orientaux & dans nos Voyageurs,

Ufage on'on en fait ici.

Au reste on se borne ici à donner l'abrégé de ces Extraits, après avoir eu la fidélité d'en faire connoître la fource. Quelques années auparavant, Gaubil avoit envoyé de la Chine une courte Relation concernant les cinq premiers Empereurs Mongols, éclaircie par des notes, comme ses grands Extrairs. Nous devons avertir que dans l'usage qu'on en và faire ici, on a cru que le texte seroit plus complet en y inferant quelquefois la substance des notes. D'un autre côte, au lieu

noise rapporte l'Histoire d'Alantera ou Alanha, & la généalogie de Jenghiz-khan depuis Putanchar ou Buzanjer, de la même maniere que d'Herbelor, avec un peu de variation seu-lement dans les noms. Les infortunes de la Princesse de Monolan y sont aussi rapportées matiques du Pere Souciet , p. 185. presqu'avec les mêmes circonstances, Objer-

(5) Gaubil observe que l'Histoire Chi- wations mathimatiques du Pere Seuciet , p. 185. (6) Sous le titre d'Hiftoire de Gentehifcan de toute la dynaftie des Mongels fes succesfeurs , Conquerans de la Chine , sirée de l'Hif-

teire Chineife. Paris , 1739. in-4". (7) Inferée dans les Observations mathé-

que

#### DES VOYAGES. LIV. III.

INTRODUC.

que Gaubil fuit generalement dans fon texte l'ortographe Chinoife pour les noms de personnes & de lieux , & qu'il met les noms Mongols dans les notes , on a pris le parti d'inferer au contraire les noms Mongols dans le texte, parce qu'on est persuadé que les vrais noms, comme la verité des choses, sont toujours plus agréables & plus fatisfaifans pour un Lecteur attentif & curieux. Lorsqu'il n'y aura pas de changement, il sera aisé de s'en appercevoir à la division des mots Chinois en monosillabes.

# Actions de Jenghiz-khan , jusqu'à ce qu'il reçut ce nom.

VER s le milieu du douzieme siecle, Vesukay (8), Chef de la principale Horde des Mongols (9), ayant declaré la guerre à Temujin, Chef de la Horde Tartare (10), tailla ses troupes en pièces & le sit prisonnier. Après cette expedition, Ulua, sa semme, mit au monde un fils qui apporta du sang coagulé dans une de ses mains. Il sut nommé Kyou-wen. Mais, en memoire de son triomphe, Yefu-kay lui donna le nom de Temujin (11). Ce Prince, étant mort à la fleur de fon âge, laissa quatre fils & une fille. Temujin, fon aîné & fon successeur, étoit encore si jeune, que sa mere se chargea de l'administration, & sit rentrer dans la Horde plusieurs de ses Sujets qui étoient passes dans celles de Taychot (12) & de Chamuka (13). Ces deux Princes, ennemis de la famille de Temujin, l'at- Sa premierebataquerent avec une Armée de trente mille hommes, formée des meilleurs Soldars de sept Hordes. Mais , avec le secours d'Ulua , sa mere , & de Perji , jeu-

ne Seigneur de la Horde d'Orla, il remporta l'avantage, dans une fanglante

Circonftancer

bataille, où Taychor fur tué, & Chamuka mis en fuite. Cette action fit beaucoup d'honneur au jeune Prince Mongol dans toute la Mobile de fon Tarrarie. Elle lui avoit donné occasion de faire éclater beaucoup de grandeur d'ame dans les recompenses qu'il avoir distribuées à ses Officiers & à ses Soldats. Il les avoit fait monter fur ses propres chevaux. Il leur avoit donné des habits & d'autres présens. La Horde de Taychot, qui étoit fort nombreuse & qui potledoit une grande étendue de Pays, se soumit presqu'entiere au Vainqueur; & Patu, Seigneur du Pays, arrosé par la Riviere d'Érgone (14), forma une étroite alliance avec lui en époufant Temulun, fa fœur (15). La Horde des Tartares, qui campoi ordinairement fur les bords de l'Onon (16), s'étant revoltée contre l'Empereur de Kin , ce Monarque donna ordre à tous les Princes, ses Tributaires, de s'assembler près de cetre Riviere, & de marcher contre eux. Toli (17), Seigneur des Karaits (18), & Temujin, s'étant diftingués dans certe occasion, le premier fut créé Vang, ou Regule, titre que ses Sujets

( 8 ) Gaubil commence l'Histoire des Mongols par Yesukay, parce que l'Empereur Ku-blay le mit a la tête de ses ancerres dans le grand Palais qu'il fit bâtir pour cux. ( 9 ) Mongu dans le texte. Cette Horde de

Mongols étoit contigue à celle des Naymans, près de la Ville de Holin ou Kara-koram, au Nord du grand Defert. Souciet, p. 163.

(10) Suivant les Chinois, Temujin raquit en 1661, for la Montagne de Tey-wey Iwengen-te, où Yefukay campa après la bataille d'Oron.

(11) Ou Temnehin. (11) Tay-che-bu,

(13) Ou Jamuka. Dans le texte c'est Cha-

(14) On lit ensuire Seigneur de la Horde

d'I bje-sfe. (15) Après la mort de cette Princesse it époula la fœur de Jenghiz khan.

(16) Ou le Wa-nan, qui cft le Saghalianula ou l'Amur.

(17) Nommé Tayrel par Abulghazi. (18) Ke-li dans le Chinois.

Tome VII.

EVYRALTS l'Armée. CHINOIS ,

changerent en Wong (19) hau, & Temujin obtint un poste considerable dans Toli avoit un frere, nommé Ifankula (20); qui s'étant retiré chez les Nav-

CONCERNANT JENGHIZ-KHAN. Temujin aide Tob dans fes infurtures.

mans (21), dans quelque chagrin, engagea leur Prince à l'attaquer. Cette guerre reduisit Toli à chercher une retraite dans les Terres des Princes de Whey hu, à l'Ouest du Whang-ho, ou de la Riviere jaune. Ces Princes du Wkey-hu, nommés d'abord Whey-ko, avoient leurs habitations au Nord, ou au Nord-Quest quart d'Ouest de Turku (22), & peut-être au Sud. Ils étoient descendans des Whey-hus, dont la puissance étoit redoutable sous la dinastie de Tang, & qui s'atrachetent ensuire au Mahometisme. De-là vient que les Chinois donnent que!quefois le nous de Whey-hus aux Mahometans, quoiqu'ils les appellent ordinairement Whey-wheys. Temujin prêta des Troupes à Toli dans la diferace; & ce Prince ayant marché vers la Riviere de Tula, défit les Morkites, alliés & voisins des Naymans. Ensuite s'étant joint à Temujin , ils tomberent ensemble sur les Naymans, & les tailletent en pièces. Toli enleva beaucoup de butin dans le cours de cette guerre, sans en faire part à son bienfaiteut, qui deguifa neanmoins fon resentiment (23).

La reputation naissante de Temujin excita l'envie de Chamuka . & lui fit

Ligee de plafrom Prince

soure remuia, infpirer les mêmes fentimens à divers Princes, dont les principaux fe nommoient Hatakin , Sa-chi-hu , Kilupan , & Tatar. Ils fe liguerent enfemble pour fe faisir de sa personne & de celle de Toli. Mais To-in (24) , Seigneur de Honkirats (25), après avoir été fotcé d'entrer dans cetre Ligue, se retira dans ses Terres, & fit avertir Temujin, qui étoit son gendre, du péril qui le menaçoit, Temujin, & Toli prirent ausii-rôt les armes, & déhrent leurs ennemis dans plusieurs batailles. Les forces des Mongols futent considerablement augmentées par la jonction des Ulutays, des Manjous, des Chalars, des Honkirats. & des Iki-lye-tses, cinq Hordes, qui leur fournirent d'excellens Officiers. Elles descendojent des cinq fils de Laching-Patur, sixième ancêtre de Te-in, & leurs habitations étoient fur les bords de l'Onon, du Kerulon, de l'Ergone, du Kalka, & de quelques autres Rivieres voifines. Ce fut dans le même temps que Temujin & Te-in firent un Traité célebte dans l'Histoire des Mongols, par lequel le Chef de chacune des deux familles devoit prendre sa premiere femme dans l'autre. Cette convention s'observa fidélement, aussi long-temps, du moins, que les descendans de Temujin regnerent à la Chine.

Les Mongols s'accoident.

> En 1202, les Princes conféderés, que Chamuka avoit assemblés sur la Riviere de Tulu-pir (26), l'élûrent pour leur Chef, & lui prêterent ferment d'obeissance. Cette nouvelle lique fut extremement fortifiée par (27) Pu-lu-yu,

répond au titre Tattate de Ko-han, que d'autres proponcent Ka-han & Khan. (20) C'est l'Yacubora d'Abulghazi.

(11) Les Naymans campoient vers la Riviere de Selinga, & s'étendoient jusqu'à celles de Jenifea, d'Obi , & d'Irtiche.

(22) Dans la petite Bukkarie. (11) Hift. de Gentshifean par Gaubil , page premiere & fuivantes.

(14) C'est peut être le même que Tayian.

(19) Ce titre, suivant l'Histoire Chinoise, Abulghazi nomme ce Chef Turk-ili

(15) Kankurati on Kengerau. Heng-ki-la en Chinois. C'est la même Horde que Marco-Polo nomme Aungrak.

(16) Probablement le Ture-tira, qui prend sa source à quarante-sent degrés de latitude . & trois degrés de longitude Est de Peking. Il se jette dans le Nons

(17) Ce Prince doit être le même qu'Abulghazi nomme Bayrak.

#### VOYAGES. LIV. III.

Chef des Naymans, Temuin, affisté des Princes de sa Maison & de ses Alliés, mit son Armée en campagne sous la conduite de quatre Généraux, nommés Chinois, Muhuli , Porchi , Porchona , & Chilakona (18) , qui furent furnommes Pali- concernant paukuli : c'est-à dire , les quarre intrépides. Le premier & le quatriéme étoient de la Horde de Chalar : Porchi , de celle d'Orla : & Poro-kona , de celle de Hyu-hu-shin. Ils éroient accompagnés d'un Etranger , nommé Say-i , qui ex- raux fornommes celloit dans l'art de la guerre, & qui, étant fort entendu dans les feux d'artifice, en avoit tiré le nom de Chapar (29).

EZTRAITS JENCHIZ-Quatre Généles Intrepides.

L'année suivante, Temusin joignit Toli au pied de la montagne de (40) Kan, Union de Tempoù Chamuka & ses Allies avoient assemblé leurs forces. Mais Chamuka se de. jin & de Toit.

fiant du succès d'une bataille, tourna tous ses soins à semer la jalousse entre le Prince des Karaits & Temujin. Il s'y employa si heureusement, que Toli, ayant levé son Camp pendant la nuit, se retira d'abord sur la Riviere de (31) Ha su; & de-là vers celle de Tula. Temujin gagna de son côté Sali, entre le Tula & l'Onon. A peine se furent-ils séparés, que le Khan des Naymans attaqua pluficurs partis de Karaits, & ravagea les habitations de cette Horde. Toli se vit obligé de recourir à Temujin. Il lui demanda ses quatre intrepides, qui défirent les Naymans, & reprirent le butin. Un secours, accordé de si bonne grace, unit plus éttoitement que jamais les deux Vainqueurs, & leur reconciliation fut scellée pat la promesse d'un mariage entre les deux samilles.

Mais les artifices de Chamuka susciterent bien-tôt de nouveaux troubles. I/aho (32), fils de Toli, n'avoit pu voir sans jalousse la reputation de Temujin, per les artifices Chamuka se servit de ce jeune Prince pour persuadet à son pere que Temusin le trahissoit. Toli , donnant dans le piege, resolut d'employer l'artifice pour se défaire de Temujin. Il lui proposa de se rendre dans son camp avec (33) Chuchi, fon fils, & la Princelle sa fille, sous prétexte d'accomplir le double mariage dont ils étoient convenus. Temujin partit en effet (34) 5 mais ce fut pour retourner bien-tôt fur ses pas, aptès avoir demandé, par un Messager, que la cérémonie fut différée. Enfuite, ayant appris le fond du complot, il informa ses Allies de cette trahison, & prit des mesures pour se garantir d'une surprise. Toli, dont tous les desseins se trouvoient éventés, l'attaqua de toutes parts, fans aucun menagement; mais il fut défait dans plufieurs batailles. Temujin l'attaqua personnellement dans la derniere; & le Prince Ilaho, bletse d'un coup de fléche, fut obligé de quitter la mèlée. Le Vainqueur alla camper fut les bords du Lac Tong-ko, d'où il dépêcha un de ses Cshciers à Toli, pour lui reprocher sa perfidie dans les termes suivans : » Lorsque vous eutes eté battu à Ha. Reproch " la-when (35), par Kior, votre oncle, vons petdites tout ce que vous pof- farcà Ivia.

Ils font divides

(18) On lit, dans le texte François, Mu- faifoit sa rési lence ordinaire au fixième siècle. boli , Porchu , Porgu & Che-lan bo-en. Ces Généraux étoient nommés, en langage Mongol, Que-1)e. C'est le Questian de Marco-Polo. (19) Prononciation Tartare du Goebr Pet-

fan. Le mor Chinois est Cha-pa-cul. (30) Cette Montagne, fuivant les Géographes Chinois, eft cinq cens lis ou cinquante lieuts à l'Ouest de la Montagne Tu-bin, vers quarante-einq ou quarante fix degrés de latitude , & douze on treize degrés de latitu- Pays entre Ning-bya & Lifina , St. ning , Kau-

raifons de fon rerout e mais on les a vues cideffus dans Abulghazi. (11) C'est-à-dire, Ourft de la riviere. Il faut entendre le Whang-bo. C'est le nom d'un de Ouest de Peking, où le Khan des Tutes chen & Sha chon, & les Pays voitins a l'Oue L

(3:) On Halo , nomme Hala fanglin par

(34) L'Hitteire Chinoife n'explique pas les

Petis de la Ctoix , & Sungan par Abulghari.

(31) A.ja.rli.

(33) On Zuzi.

JENGHIZ-KHAN.

» sédiez. Mon pere défit Kior à Ho-se (36), & vous retablit dans vos Etats. CHINOIS, » Lorsque votre frere arma contre vous les Naymans, & que vous fûtes forcé concernant » de vous tetiter à l'Ouest, j'envoyai mes Troupes, qui battirent les Mar-

» kats, & qui vous fauverent de la fureur des Naymans. Dans la mifere où » vous étiez alors, je vous donnai une partie de mes Troupes, & de tout ce qui » m'appattenoit. Cependant vous ne me fites aucune part du riche butin que

- " vous enlevates aux Matkats, quoique ce fut à mon secours que vous en » eussiez l'obligation, & que vous ne fussiez sorti du précipice que par l'habi-» leté de mes quarte Généraux. Vous sçavez tout ce que j'ai fait pour arrêter les
- » pernicieux desfeins que les Princes confederés avoient formes coutte vous. » Setez-vous capable, après tant d'obligations, de travailler à ma ruine par » des voves si bailes ?

dans touce la Lattarie.

La querelle de Temujin & de Toli excita un mouvement général entre les Princes Tartares. Temujin fut joint par Hafar-whachen, fon frere, Prince des Hongkirats , par Patu , Prince d'I-ki-lye-ese , par Queli , frere de Toli , par Chapar & divers autres Seigneurs. Après avoir tenu plufieurs confeils avec fes quatre Généraux, il fit marcher son Armée jusqu'à la Riviere de Pan-chuni, dont les eaux étoient fort bourbeufes. Hafar y fit tuer un cheval. Temujin prit un peu d'eau dans la Riviere, & l'avalla. Enfuire, ayant invoqué le Ciel, il promit de partager, pendant toute fa vie, avec ses Officiers, le bien & le mal qui lui artiveroit, en fouhaitant de devenir tel que l'eau qu'il avoit bue, s'il étoit jamais capable de violer son ferment. Tous ses Alliés & ses Officiers firent la même chofe après lui. On remarqua que les familles qui bûrent de l'eau dans cette occasion, se distinguerent constamment par leur sidélité.

Temajin triomp e de tous ics Camernia.

Les deux Armées fe rencontrerent entre les Rivieres de Tula & de (27) Kerlon. Le combat fut opiniatre & fanglant. Enfin Temujin remporta une victoire complete. La plus grande partie des Troupes vaincues se joignirent à lui. Toli eut recours à la suite, & ne se déroba pas sans peine aux Vainqueurs. Ses propres Officiers surent tentés de le tuer. Il tut arrêté par un parti qu'on avoit détaché fur ses traces ; mais s'étant échappé le même jour , il se retira sur les Terres des Naymans, où il fur reconnu par un Officier du Pays, qui lui fit ôter la vie. Ilaho, fon fils, se retira d'abord dans le Royaume de Hya (38), d'où il sur chasse: ensuite, étant passe dans le Pays de Ku-tse, entre Tursan & (39) Kashear, il v fut tué par l'ordre du Prince.

Taras Manes.

Le côté Sud-Sud-Est de la montagne d'Altay, est habité par un Peuple qui se nomme les Tatas blanes. Ils font differens des Tartares (40). Les Chinois donnent quelquefois ce nom général aux Nations qui habitent au-de-là de la grande Muraille; & quelquefois à des Hordes particulieres, dont quelques-unes se nomment Tatas de l'eau (41), & font fituées presqu'au Nord de la Corée; d'autres, dont nous parlons ici, portent le nom de Tatas blanes. Leur Chef, nommé

(16) Hift. de Gentchisean , p. 5. & Suiv. (37) Cette Riviere ne peut être éloignée de l'Orghun & du Tula. Les Auteurs Orien-

taux la nomment Palsuna, Vid. Amanit, litterar. Vol. III , p. 174. Elle cft peut-fire près de Balzuna-balat , dont parle Abulghazi. l'oyez, l'article précédent.

(38) Les Mongols prononcent Kerulen. (39) On en parlera bien-tôt. (40) Gaubil ne connoissoir pas exactemenz fon étendue

(41) Ou Sui-tata. Rubruquis parle des Seu-moguli , ou des Mongels de l'eau.



CARTE DE L'EMPIRE DE HYA ET PARTIE DE TANGUT , Pour Sorrer a l'Historibuses

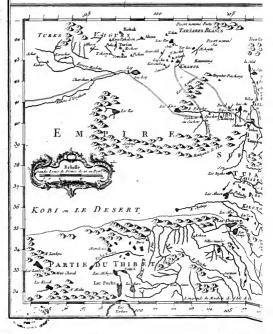

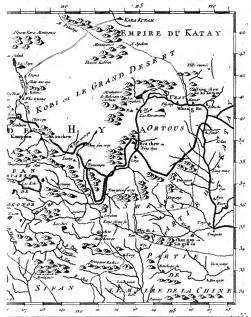



A-laufe, descendu des anciens Princes (42) de Tuque, avoit beaucoup d'estime pour Temujin. Cette Nation de Tuque, ou de Tures, est celle que d'Her- Chinois, belot nomme Tutes Otientaux. L'Histoire Chinoise commence à parlet d'elle CONCENNANT en 646. C'étoit alors un Peuple fans confideration, qui habitoit le Nord-Ouest de Tutfan, & dont l'occupation, peu aupatavant, étoit de travaillet en fet près Nation de Ted'une montagne nommée Kin (43). Mais dans l'espace de peu d'années, il de- quer ou des vint affez puillant pour subjuguer toute la Region, qui est entre la mer Caspienne & la Riviere de Lyau (44). On le divisoit en Tutes du Nord & Tutes de l'Ouest, Ils eurent de grandes guerres entr'eux, & contre les Chinois (45), auxquels ils s'éroient rendus formidables.

JENGHIZ-

A-lantfe, Chef des Tatas blancs, ayant été invité pat Tayang (46), Roi des Tempin defait Naymans, à se joindre à lui & au Prince Chamuka, pour diminuer le pou- les Naymans. voir de Temujin, retint le Meillager, & fit donner avis au Prince Mongol de cette propolition. Là-deslus , Temujin , pressé par son frere de prendre les mefures les plus promptes & les plus vigoureules, fe hata de monter à cheval, & marcha vers la montagne de Hang-hay (47), où Tayang étoit campé. Il défit les Troupes de ce Prince, & le rua dans la mêlée. Après cet évenement, plufieurs Hordes, qui n'avoient pas eu la hardielle de fuivre leur inclination, se declarerent pour le Vainqueut. L'année suivante (1205), Temujin commen-

ça ses incursions sur les Terres du Prince d'Hya. .

Hya est le nom d'un Royaume qui contenoit dans Schensi, au Nord de Ping- Royaume d'Ura. lyang-fu, jusqu'à Kya-yu-quan (48), les Pays d'Orius & d'Etsina, celui de Kohonor, & celui qui est entre Kya-yu-quan & Scha-cheu (49), outre plusieurs Places au Nord & à l'Ouest de Kya-yu-quan (50). Le même Auteur dit dans un autre lieu, que Temujin attaqua, cette année, les Princes d'Hia, nommés Si-kya, ou Hya de l'Ouest. Il paroit ici que ce grand Pays avoit plus d'un Maitre. En effet, on peut compter, dans les mêmes bornes, les Princes de Tangur, dont Abulghazi & d'autres Auteurs Orientaux font mention , quoiqu'un peu confusement. Ces Princes regnoient sur une Nation que les Chinois nomment Tu-fan & Si-fan. Ils étoient alors dans une fotte de decadence, & Sujets, en partie, du Roi de Hya. De-là vient, peut-être, qu'ils ne sont pas nommés dans cette pattie des Annales Chinoifes; quoique leur Histoire se trouve fort au long dans un autre endroit (51), où l'on apprend qu'ils furent enveloppés dans la ruine commune des Mongols en 1227.

Le Royaume d'Hya fut fondé, vers l'an 951, par Li ki-tsyen, Tattate de Pondation de

(42) Gaubil (d'où ecci eft riré , p. 2. ) les place au Nord de la Montagne d'Altay. (43) Il paroit que e'est la même Montagne qui est nommée Tu-kin (p. 7.) vers le quasante-cinquiéme ou le quarante-fixiéme degré

de latitude, & le douze ou le treiziéme degré de longitude Ouest de Peking. La résidoit le Chef des Turks an fixiéme fiécle.

(44) Dans Lyau-tong. (45) Les Fondateurs des taces de Tang &

de Han étoient de ces Tures. (46) Abulghazi le nomme Tay-yang, & d'Herbelot , Tayanek.

(47) C'est une grande chaîne de montagnes, dout la plus occidentale est vers einquante degrés de latitude, & dix-fept de longitude Ouest.

(48) Оп Нул-ун дилп.

(49) Quarante degrés vingt minutes de latitude, & vingt degrés quarante minutes de

(50) Austi loin que le Pays de Hami.

(11) Si-bya fignifie proprement les Gardes de l'Ouest. Peut-étre que ceux qui fondetene cette Monarchie étoient les Gardes de la grande muraille à l'Occident.

CHINOIS , JENGHIZ-KHAN. ge de noun.

Tupe (51). Sa Capitale étoit Hya-cheu, à présent Ning-hya (53), d'où le Royaume avoit tire fon nom. La puissance de ce nouvel Etat fit des progrès si concernant furprenans, qu'environ cinquante ans après, son Roi, ou son Khan, prit le titre d'Empereur; ce qui continua jufqu'au Regne de Jenghiz-khan (54).

Dans le conts du douzieme mois de l'année 1206, qui est celui du (55) Ti-Tempin changre, les Chefs des Hordes, & les Généraux d'Armée de Temujin, s'affemblerent à la fource de la Riviere d'Onon. Les Troupes étoient divifées en neuf corps, dont chacun avoit fon étendard. Ils reconnurent Temujin pour leur Souverain, par le cri général de Chongkiz-kohan (56). Après quoi, ce Monarque nomma Muhuli & Porcho pour ses deux Généraux & ses premiers Ministres. C'est de cet évenement que l'Histoire de la Chine commence l'Empire du Conquerant Mongol (57).

## Guerres de Jenghiz-khan contre l'Empereur de Kin.

Refinede Pologue. I 'A N N É E 1206 ne fut pas moins memotable par la ruine de (58) Pologue. frete de Tayang. Kuchluk, fon fils, & Toto, Seigneur des Markits, fe retiterent fut la Riviere d'Irrish, où le premier avoit encore un puissant parri-Mais en 1208, Jengkiz-khan les ayant attaqués rous deux, tua Toto, de fa propre main, tandis que Kuchluk chercha une retraite dans le Royaume de Kitan (59). Cette victoire le mit en état de soumettre le reste des Hordes . dont

Premiere irrop en-a de Jengineka nà la Clane.

quelques unes relificient encore. Ce fut en 1209 que le Khan pénetra pour la premiere fois à la Chine, en forcant divers postes près de la grande muraille (60), à l'Ouest de Ning-hya. qu'il prit la Ville de Ling-cheu, & qu'il entreprit le fiege de Ning-hya, Capitale du Royaume de Hy s. Mais Li-gan-tsken, Roi du Pays, prit le parti de payer un tribut au Conquerant, & de lui offrir une Princesse en mariage. Les Mongols se retirerent après avoir accepté ces conditions. Dans le cours de la même année, Parchukortz-tikin, Prince d'Igur (61), fous le titte (62) d'Idikut, rua les Officiers Kitans (63) qui étoient dans sa Ville, & s'alla mettre en perfonne fous la protection de Jenghiz-khan, qui lui donna une de fes filles en mariage. Les Géographes Chinois conviennent que le Pays d'Igur étoit situé où Turfan (64)e st aujourd'hui; ils mais paroissent n'en pas connoître l'étendue. LaVille qu'Idikut avoit choisi pour sa residence, se nommoit Ho-cheu. Ses ruines subsistent encore, à sept ou huit lienes de Tursan, du côté de l'Est.

(\$2) On en parlera ci de fons. (53) Ou Topa. Voyez es de fies , Tome préce-

(14) Voyez le Tome précedent. (11) Chine du Pere du Halde, Vol. I.

(16) Voyez le Cycle Tartare, au Paragraphe VII de ce Volume. (57) Ching-ki-tfe , qui est le mot Mongol ou plutôr Ching-kiz ) exprime le eri d'un oifean d'heureux préfage. Gaubil écrit Chingkec-khan ; mais nous nous arrecons au nom

(18) Polory dans le texte. (19) Oule Kitan occid. nt d.

wité.

(60) L'Autent dit ailleurs qu'il entra dans Schen-fi, Province à laquelle appartient Ninghya, par la voie du Pays de Kohonor. (61) Vigur on Organ. Wey-u-cal on Chi-

(61) Hi-tu-bu en Chinois.

(63) Ce devoient être les Kitans occidenraux on les Kara kitayens, car les Kujars ou les L; au n'avoient pas de domaines à l'Eft. Abulghazi dir que e'étoient les Officiers de Kavar-khan, du Turkestan: mais Kavar étoit Kltan de Kara-kitay,

(64) Dans la perite Bukkasie, à l'Ouest de Hama ou Khamil.

#### VOYAGES. LIV. III.

Les Mongols étoient alors Triburaires des Kins (\*), comme ils l'auroient été EXTRAITS auparavant des Kitans. On donnoit le nom de Kitans à des Tartares qui ha- CHINOIS, biroient au Nord & au Nord-Est de la Province de Pecheli. Ils avoient fubju- concernant gué, au dixiéme fiecle, tous les Pays entre la Corée & Kashgar, outre plufieurs Jenouiz-Provinces Septentrionales de la Chine, Leur Dynastie se nommoit Lyau, & Empire des Kile nom de leur famille Impériale étoit Yelu. En 1209, ils se soutenoient en- tans a des Kins. core dans les Pays au Nord, au Nord-Est, & au Nord-Ouest de Tursan, C'étoit apparêmment ce que les Historiens Occidentaux appellent Kara-kitay. Le Pere Coupler & le Pere du Halde, après lui, donnent aux Kitans le nom de Syetaus & Si-taus. Suivant ces deux Aureurs, leur Empire commença en 917, & continua l'espace de deux cens neuf ans, sous neuf Empereurs. Il fut détruit par les Kins en 1126.

Les Tartares Kins, qui fuccederent aux Kitans, prirent les vastes regions . qui font au Nord de la Corée. Ils étoient alors les Maîtres, non-seulement de la Corée, mais de toute cette partie de la Tartarie, qui est située au Nord & au Nord-Eft de Lyantong, aufli-bien que des Provinces de Lyantong, de Schantong , de Pe-che-li , de Honan , & de Schensi , du Pays qui depend de Fongtfyang-fu, & de Sigan-fu, dans Schensi, & de toutes les parties de la Tartarie qui bordent le Lyang-tong & la grande muraille, jusqu'au Nord-Ouest de Tay-tong-fu dans Shanfi. Les deux Tartaries , ju squ'au quarante-neuf & cinquantiéme dégrés de latitude, & dix-neuf ou vingtiéme de longitude Ouest de Pe-king, qui éroient alors remplies de petits Princes, payoient un tribur à l'Empereur des Kins. Sa Cour étoit dans une Ville nommée Yen-king , dont il ne reste aujourd'hui que les ruines, à quelques milles de Peking (65), au Sud-Ouest.

L'Empire des Kins , borné à l'Ouest par celui de Hin ou de Hya , prir naiffance après la chûte des Kitans ou des Lyans, en 1126, & dura cent dix-fept ans fous neuf Empereurs, jusqu'en 1243, qu'il fut détruir par les Tartares Occidentaux. Mais les Mancheous, qui font les descendans des Kins, & qui portent le même nom , l'ont rétabli dans le dernier fiecle , avec une augmenta-

tion extrême de grandeur & de puissance.

Ce grand Etat, possede d'abord par les Kitans ou les Lyaus, ensuite par les Kins, porte dans Abulghazi-khan & dans d'autres Auteurs, le nom d'Empire de Kutay ou du Katay, qu'il paroît avoir tiré des Kitans. A la destruction de ces l'euples, une partie d'entr'eux prit là fuite vers l'Ouest, & forma une nouvelle Dinastie, nommée les Lyaux Occidentaux, dans les Pays voifins de Tursan, qui doivent avoir été, comme on l'a déja fait remarquer, la Region de Kara-kitay. Divers Auteurs l'ont souvent nommée, sans paroître bien informés de sa siruation.

Quelque temps avant que les Mongols & les autres Hordes eussent reconnu Occasion des Jenghiz-khan pour Souverain, Tay-ho, Empereur des Kins, envoya Yong- forrer de Jenth, Prince de fon fang, à Tfing-cheng, qui se nomme aujourd'hui Kuku- u'eus.

l'Empereur des Kins , incapable de subjuguer teurs Orientaux. les Mongols, fit la paix avec eux. Leut Chef (65) Histoire de Gentichiz-khan, p. 3 & étoit alors Aclopakiliay, dont on ne trouve pas 146. Observations mathématiques du Pere le nom entre les prédécelleurs de Jenghiz- Souciet, p. 369.

(\*) Le dixiéme mois de l'année 1147, khan, nommés par Abulghazi & par les Au-

(65) Histoire de Gentichiz-khan , p. 3 &

JENGHIZ-KHAN.

hotun (66), pour y recevoir le tribut annuel des Habitans. Yong-tsi parut marquer, à cerre occasion, du mépris pour Jenghiz-khan, & confeilla mêconcernant me à l'Empereur de chercher quelque prétexte pout s'en défaire. Ce Prince rejetta une si odieuse proposition; mais elle ne fut pas moins portée jusqu'aux oreilles de Jenghiz-khan, qui résolut d'en punir l'Auteut. L'occasion s'en préfenta bien-tôt. Wang-yeng-king , Empereut des Kins , étant mort au dixieme mois, la succession tomboit à Yong-tsi. Ce nouveau Monarque ne manqua pas, dès l'année suivante, de faire demander, par un Officier, le tribut aux Mongols. Leur Khan affecta de demander lui-même au Messager de la part de

contre les Kins, qui il venoit; & fur la réponse qu'il reçut, que c'étoit de la part de Yong-tsi, alors Empereur, il declara qu'étant lui-même Empereur, il ne reconnoissoit pas Yong-th pout fon Maître. Il ajouta, d'un air mocqueut : » on dit que les " Chimois doivent avoir pour Maître le Fils du Ciel; mais à présent ils ne sça-» vent pas faire choix d'un homme. Après avoir fatisfait ainfi fon reflentiment il monta à cheval, & se mit en marche vers le Nord. Yong-tsi fut d'autant plus embarrasse d'un discours si picquant, qu'il n'ignoroit pas que le Khan des Mongols avoit d'autres sujets de se plaindre des Kins. Ils avoient tué en 1206 Ching-pu-chay, Prince de fa Maifon, Jenghiz-khan cherchoit l'occasion de fe vanger. On sçavoit d'ailleurs que Yong-til avoit eu dessein de le faire arrêter. Toutes ces raifons le determinetent enfin à rallembler une Armée formidable fur les bords du Kerulon. Il en détacha Chepe-Noyan (67) & (68) Yelu-Kohay , avec ordre de s'avancet , jusqu'aux frontieres de Shansi & de Pe-cheli, pour observer ces deux Provinces. Ils rejoignitent le Khan, après y avoir enlevé quelque butin.

Prématifades Kins par lear

Les Kins avoient de nombreuses Troupes dans la Province de Lyan-tong qui étoit comme la baniere de leur Empire. Comme il y restoit encore un grand nombre de Kitans & plufieurs Princes de la race de Lyau, qu'ils avoient dépouillés de la Coutonne Imperiale, Yong-tii, qui les redoutoit, fut tout, depuis l'élévation de Jenehiz-khan, avoit mis dans toutes les Places une double Gatnison de Niu-chos (69) , pour les observer. Cette défiance causa un mécontentement génétal parmi les l'abitans; mais Yong-th, fans faire attention à leurs plaintes, fit publier, de tous côtés, que les Mongols penfoient à l'attaquer. Il leva plusieurs Armées; & postant des Troupes depuis le Whang-ho jusqu'à Lyau-tong, dans toutes les Places fortes qui touchoient à la grande muraille, il se crut en état d'arrêter l'audace de ses ennemis.

Jes Mongoltat # quent l'Empire ATT STEEL

Au commencement de l'année 1211, Aklan (70), Prince d'A-la-la, du côté de l'Ouest, vint offrir ses services, avec un gtos corps de Troupes, au Khan des Mongols & au Prince des Igurs. Après avoir tenu confeil sur leurs interêts communs, ils marcherent enfemble vers le Sud. Yong-th, allatmé de leur

(66) Kukta ou Huchu hotun , qui a déja été (67) Le titre de Noyan on Novian , ne fe

donne qu'aux Princes de la famille regnante, gax Gendres des Khans & aux Chefs des Hor-

(68) Telu kohay, on Kolay comme d'autres l'écrivent, étoit un grand Mandarin de l'Empereur des Kins, qui ayant été cavoyé vers liks, dont on a patlé ci-deffus,

Jenghiz khan pour quelques affaires , avoit été ii charmé de ce Prince qu'il étoit entré à fon service. Il étoit de la race Impériale de Lyau ou des Kitans, dont le nom étoit Telu. (69) On nomme ainfi les Kins, comme venus de la Tartarie orientale, que les Chi-

nois appelloient anciennement Nyw-che. (70) Il paroit que c'est le Khan des Kar-

approche,

approche, s'humilia jufqu'à leur faire proposer la paix. Mais ses offres futent Extraire rejettées; Chiu-Noyan, à la tête de quelques Troupes d'élite, força les postes Chinois, de la grande muraille au Nord-Ouelt & au Nord-Est de (71) Tay-tong-fu, concernant tandis que d'autres détachemens s'emparerent des Forteresses qui étoient hors de cette barriere. Muhuli empotta les postes voisins de Pau-gan & de Yen-king, dans la Province de Pe-che-li. Chapar surprit la Garnison de (72) Ku-yongquan, Place importante. Jenghiz-khan défit lui-même un corps nombreux de Kins, près de Swen-wha-fu, qu'il prit ensuite, avec les Fortetesses voisines de Tay-tong-fu (73), nomme alors Si-king, ou la Cour Occidentale. Enfin, les

JENGHIZ-KHAN.

Mongols poufferent leurs courfes jusqu'à la Capitale.

Défection de

Wa-chin , Prince des Hongkirats , & beau-frere du Khan , s'étoit avancé fur les Frontietes de Lyau-tong, pour sonder les dispositions des Kitans, & for- tyes ko . Se greur Kitans met quelque entreprise du même côté. Il y trouva Yelu-lyew-ko à la tête de cent mille hommes, mais prêt à fe declarer pour Jenghiz-kan, Lyew-ko étoit de la race Imperiale de Lyau (74). C'étoit un excellent Officier, qui avoit un grand nombre de Vassaux sous ses ordres; & qui, ne pouvant supporter les indignités continuelles que les Kitans effuyoient de la part des Kins, avoit pris les armes, en apprenant que les Mongols se preparoient à la guerre. Il offrit à Wachin, pour gage de sa foi, de se rendre avec lui sur la montagne de Kin (75), où, facrifiant un cheval blanc avec un bœuf noir; & brifant une fléche, il s'engagea par ferment à la fidélité. Jenghiz-khan ne balança point à se l'attachet par des offres avantageufes. Il lui donna le titre de Roi (76), & le foutint par un renfort confiderable de ses propres Troupes. Lyew-ko s'étant fair proclamer sous le Ses computers. titre qu'il avoit obtenu, marcha contre l'Armée des Kins, & remporta une victoire fignalée, qui devint comme un fignal aux Seigneurs Kitans, pour fecouer le joug, & à quantité de Villes, pour se foumettre. Ensuite il s'empara de Tong king (77), ou Lyau-yang, Ville considerable de Lyau-tong. Une conquête de cette importance lui fit tant de reputation, que l'Empereut des Kings fe crut obligé d'assembler de nouvelles forces pour fauver cette Province (78).

En 1212, Jenghiz-khan se rendit Maître de Whan-cheu (79), & Muhuli s'empara des Forteresses qui bordoient la grande muraille, près du Whang-ho. Les Mongols, après avoir réduit toutes les Places fortes entre Whan-cheu & cette Sière de Tay-Riviere, se disposerent à faire le siege de Tay-tong-su. Yong-ts, pour les tong fu.

(71) Dans la Province de Schan fi , à quarante degrés quinze minutes de latitude, &c trois degrés quinze minutes de longitude

(71) Forteresse à neuf lieues au Nord-Est de Peking. Yen ching en est à trois ou quatre

ficues au Nord. (73) Toures dans la Province de Schan-fi. (74) On a remarqué qu'elle se nommoit

(75) Suivant les Géographes Chinois, certe Monragne doit êrre à quarante-cinq ou cinquante lieues au Nord de Mugden, Capi-

tale de Lyau-tong (76) C'est à dire apparemment Whang ou

Tome VII.

Khan de Lyau-tong.

(77) Ce qui fignifie Cour orientale , à quarante-un degrés vingt minures de latitude, & fix degrés foixante-fix minures de longitude Eft. Dans la Carte des Jésuites, cette Ville est placée sur la rive Nord de la Riviere de Takfa, qui rombe dans celle de Lyau. Elle est différente de Lian yang, qui en est à trois milles au Sud & qui étoit alors une grande

(78) Hift. de Genteki can, p. 13. & fuiv, (79) Ville de Tarrarie, au Nord Est de Peking, enrre le quarante deuxième & le rroifiéme degré de latitude, mais aujourd'hui détruite.

privenir, fit avancer Heya-ka, ou Ki-she-lye (80), & Wan-yen, à la tête de trois cens mille hommes. Mais Jenghiz-khan n'avant pas fait difficulté de CHINOIS, concernant marcher au devant de cette tedoutable Armée, l'attaqua, près de la montagne JENGHIZde Yehu (81), où elle avoit affis fon camp, & la défit, malgré la fuperiorité KHAN

du nombre. L'automne fuivant, ayant investi Tay-tong-fu, il y tronva plus de Jenel iz-khan réliftance qu'il ne s'yétoit attendu. Après une vigoureufe attaque, dans laqueleft bielle. le il perdit beaucoup de monde & il fut bleffe lui-même, il leva le fiege, & se retira dans la Tartarie. Les Kins profiterent de sa retraite pour rentrer dans

Pau-gan, dans Swen-wha-fu, & même dans Ku-yong-quan.

Il rentre à la Chine & poule les con juites.

Le Khan des Mongols, confolé de sa difgrace par les nouvelles qu'il apprenoit de Lyan-tong, se remit en campagne au commencement de l'année suivante, & reprit Swen-wha-fu & Pau-gan. Il défit l'Armée des Kins près de Whay-lay (82), tandis qu'un de ses Généraux se rendit Maitre de (81 Ku-pekeu. Après la bataille, n'ayant pû s'ouvrir l'entrée de la Chine par Kuyong quan, il força la Forrere le de Tse-kin-quan. Cette prise fut suivie de celle d'Ichau & de Cho cheu (84). Chang, revenant de Lyau-tong, passa par Nen-keu, Place importante, & s'empara de Ku-yong-quan, qui n'en est pas éloigné. Dans le cours du feprième mois, les Kins perdirent une grande bataille (85), au pied de la montagne d'U-whey-lin, près de (86) Quan chang-

Heisku, Généra-der Kins , de-Ito is fon Empesom & le fait Rayson's

Le mois d'après, Hujaku, Général de l'Armée des Kins, qui, après avoir été casse en 1712, avoit éte retabli dans ses emplois, se faisir de la personne de l'Empereur, & lui ôta la vie. Les Mongols étoient tedevables de tous leurs. avantages au ressentiment que ce Général avoit eu de sa disgrace. Elle n'avoit duré que deux mois, au bout desquels il avoit reçu ordre de reprendre le Commandement, & de camper au Nord de la Cour. Mais, au lieu de s'oppofer aux progrès de l'Ennemi, il ne penfa qu'à s'amufer à la chaffe, fans marquer d'attention pour les ordres de l'Empereur. Enfin , s'étant approché de la Ville Impériale, sous prétexte d'arrêter une conspiration qu'il avoir découverte, il envoya quelques Cavaliers au Palais, pour y publier à grands cris que les Mongols étoient aux Portes de la Ville. De son côré, il fit donner la mort à plusieurs personnes qu'il croyoit mal disposées pour lui ; & répandant ses Troupes dans tous les quartiers de la Ville, il fit servir les Mandarins & les Officiers mêmes de l'Empereur à detrôner leur Maître, fans qu'ils en euffent le moindre foupçon. Aussi-tôt qu'il se sur assuré des Portes de la Ville, il se faisit du Palais, où il tint quelque temps l'Empereur fous une garde. Enfuite l'ayant

(80) Hishelye, en Tarrate ; ou plûtôt le mê- terre étoit jonchée de morts dans l'espace de me que Hu-sha-hu, qui cst Hujaku eu Tar-

(\$1) Sept ou huit lieues à l'Ouest ou à l'Ouest-Nord-Ouest de Swen-wha fu.

(81) Ki-she-lye ou Heyata, qui la commandoit, prit la fuite. Les Historiens Chinois ne s'accordent pas dans l'ordre & la datte de ces faits.

(83) Quatre ou cinq lieues à l'Ouest de Kuyong-quan. La bataille fut fi fanglante que la quatre lieues.

(84) Fameule Forterelle à l'une des portes de la grande muraille, à quarante degrés quarante-trois minutes quinze lecondes de latitude, & quarante-trois minntes de longitude Est de Peking

(85) Villes fur les frontieres Ouest de Peche-li. Tfe-kin-quan est à vingt-cinq milles Ouest d'I cheu.

(86) Villes fur les limites de Chan-fi & do Pe-che-li.

dépose, il lui fit donner la mort. Mais dans l'impossibilité d'usurper sa place, il Extraits plaça fur le Trône, Sun, Prince du Sang Impérial.

CHINOIS . Cette révolution dérermina Jenghiz-khan à faire le siege de la Ville. Chepe, concernant JINGHIZ-EHAN.

après avoir pris Ku-yong-quan, l'étoit venu joindre avec cinq mille Cavaliers d'élite ; mais fon avant-garde s'étant avancée vers la Riviere de (87) Tjau, Hopku bat les fut enrierement défaite au passage du pont. Hujaku, qui remporta cet avan- Mongola, tage en personne, se faisoir trainer dans un chariot, parce qu'il s'étoit blessé au pied. Le lendemain sa plaie s'étant r'ouverte, & l'empêchant de marcher, il donna ordre à Chu hu-kau-ki de s'avancer contre l'Ennemi. Mais ce Général manqua l'occasion pour être arrivé trop tard. Hujaku l'auroir puni de mort, fi l'Empereur, qui estimoit cet Officier, ne l'eût dérobé au supplice. » Retour-" nez donc au combat , lui dit Hujaku , & foyez plus fidéle à mes ordres. Si » vous battez l'Ennemi, je vous fais grace. Si vous êtes battu, il vous en con-- tera la vie. Kauki fe mit en marche. Mais un vent du Nord, qui faifoit voler la poussière dans les yeux de ses Soldats, l'obligea de rentrer dans la Ville après avoir essuyé quelque perte. Comme la menace d'Hujaku lui fai- n en roé rat

foit croire sa mort certaine, il courut vers le Palais de ce Cénéral à la tête de Kauki, qui sòses Troupes. Hujaku, pénéttant son dessein, entreprit de se sauver par la suire. Il se cassa la jambe en voulant passer sur le mur de son jardin, & quelques Soldats le tuerent dans cetre fituation. Kauki prit fa tête, & la plaça, de fa propre main, à la grande porte du Palais. Enfuite, renonçant volontairement à la vie, il se remit entre les mains des Mandarins, dont il ne croyoit pouvoir atrendre que la mort. Mais l'Empereur , charmé de celle d'Hujaku , publia un Edit, dans lequel, chargeant sa memoire de plusieurs crimes, il louoit au contraire l'action de Kauki, Bien-tôt il lui donna le commandement de fes

Li-gan-sfuen, Roi d'Hya, Allié de l'Empire des Kins, depuis quatre vingts Ligna-sform, ans, le voyant presse par les Mongols, implora le secours de l'Empereur. Rot d'élare coatre Ses instances ne furent point écources, parce que l'Empire avoit besoin de les Kins. routes fes Troupes pour sa propre dessense. Le ressentiment porta ce Prince, non-sculement à faire la paix avec les Mongols, mais à declarer la guerre aux Kins par le fiege de Kia-cheu (88), dans la Province de Schenfi. Etant mort la même année, Li-tfun-hyu, fon parent & fon fuccesseur, plus heureux que

lui, se rendit Maître de King-cheu (89) vers la fin de 1213.

Depuis que Jenghiz-khan avoit tourné ses armes contre la Chine, quantité Mestres des d'Oshciers Chinois, qu'il avoir fait prisonniers, étoient entrés à son service. desente. Il leur marquoit de l'eltime, & leur donnoit à commander de petits corps de leur propre Narion. Dans la resolution qu'il prit d'attaquer les Kins de toutes parts, il mela ensemble les Troupes Chinoises & Tartares, pour en composer quatre Armées. La premiere campa au Nord de Yen-king, qui étoit la Ville Impériale. Une autre ravagea le Pays au Nord & à l'Est, jusqu'à Lyau-tong,

(87) C'étoit un eanal, dont l'eau venant de Chang-ping-cheu , pastoit par la Ville Impériale, dont le pont ne pouvoit être bien loin. Peking ayant été bâtie depuis, avec d'autres cansux, les petites rivieres qui font entre le When ho & le Pey-ho ont du recevoir de grandes altérations.

Armées à la place d'Hujaku.

(88) A trente-huit degrés fix minutes de latiende . & fix degrés quatre minutes de longitude Oueft.

(89) Ville de Schen-fi, à trente einq degrés vingt deux minutes de latitude, & neuf degrés cinq minutes de longitude Ouest.

La troisième, commandée par trois de ses fils, répandit la rerreur & la ruine au Sud & au Sud-Oueft, julqu'au Whang ho. Lui-meme, avec fon fils Tauley. concernant pénérra par Pe-che-li à la rête de la quarrième, vers Th-non-fu, Capitale de Schantong. Les Kins, réduits à se deffendre, envoyerent leurs meilleures Troupes

JENGHIZ-KHAN. Scratogime de Jenghiz-khau.

pour la garde des passages, & mirent dans les Villes tout ce qui étoit capable de potter les armes. Leurs Villages & leurs Places ouvertes se trouvant ainsidepeuplées d'hommes, le Khan donna ordre à ses Généraux d'y prendre lesfemmes, les enfans & les vieillards, & de les placer dans leurs attaques aufront de leur Armée. Ce stratagême eut tant de succès, que les garnisons, entendant de leurs murs la voix de leurs parens & de leurs amis, refuserent decombattre aux dépens de ce qu'ils avoient de plus cher. La défolation fur générale dans Schanst, dans cerre partie de Honan, qui est au Nord du Whangho, dans Pe-che-li & dans Schantong. Les Mongols y pillerent & détruifirent plus de quatre vingt-dix grandes Villes. Ils reduitirent en cendre un nombreinfini de Villages, après en avoir enlevé l'or, l'argent, les étofies, de foie, & les bestiaux. Des milliers d'hommes inutiles perirent par l'épée. Les jeunes.

femmes & les enfans furent refervés pour l'esclavage. Enfin, de tant de grandes Villes, dont ces Provinces étoient remplies, il n'en resta que dix à fubinguer, entre lesquelles on nomme dans Pe-che-li, Yen-king, Tong-cheu, Chinting fu, & Tay-ming-fu. Tous ces évenemens doivent être rapportés à l'année 1213, & au commencement de l'année fuivante (90).

Propositions au'lls font aux Kms.

Jenghiz-khan étant revenu de Shantong en 1214, forma un feul corps de toutes fes Troupes, pour investir Yen-king. Il assit son camp du côté du Nord-Ses Généraux le pressoient d'escalader la Ville & de la détruire. Mais, ayant d'aurres vues, il envoya un de ses Officiers à l'Empereur des Kins pour lui. déclarer que les Mongols étoient réfolus de retourner en Tartarie, mais que le feul moyen d'apparfer leur ressentiment étoit de leur faire des présens contiderables. Il ne manqua pas de faire ajouter que Yen-king étoit presque la seule Place que les Kins eussent conservée au Nord du Whangho.

Certe proposition partagea le Conseil Impérial. Un des Ministres de l'Empereur, irrité du mépris qu'on marquoit pour fon Maître, parla de quitter les. murs, & de combattre l'Armée des Ta-ches (91). Il représenta que la plupart étoient malades, & qu'il ne falloit pas s'attendre à beaucoup de vigueur dans. leur attaque. Un autre Ministre fit considerer qu'il y avoit tout à craindre de la perte d'une bataille, & peu d'avantage à se promettre de la victoire ; que. les Troupes qui étoient dans la Ville ne pensoient qu'à se retirer, chacun étant rappellé chez foi par l'interêt de sa famille; & qu'il seroit plus facile, après le depart des Mongols, de déliberer fur la trifte fituation de l'Empire. Le Monarque gouta cet avis. Il envoya un Seigneur de sa Cour aux Mongols pour accepter la paix. On convint que la fille de Yong-tsi , dernier Empereur , A queller con- feroir donnée en mariage à Jenghiz-khan, & que l'Empereur fourniroir, à ritre de présent, cinq cens jeunes garçons, autant de jeunes filles, trois mille-

La naix fe conelat caure les Mongols & les Kins.

chevaux, de la foie, & une groffe fomme d'argent. Ces conditions furent exe-(90) Hift, de Gentchis-khan, p. 17 & fuiv. qui est occupée à présent par les Mongols & (91) C'est un des noms que les Chinois les Kalkas.

donnent aux Habitans de cette vaste région

eurées. Les Mongols ayant levé le fiege, se retiterent par la route de Ku-yongquan. A fon depart, Jenghiz-khan fit tuer rous les enfans qui avoient été en- Chinois, levés dans les Provinces de Schantong, de Honan, de Pe-che-li & de Schenft. CONCERNANT Après la terraire des Mongols, l'Empereur Sun declara qu'il étoit refolu de

JINGHIZ-

transporter sa Cout à Pentyang (92), dans la Province de Honan. Tu-sha- L'Emperous vous ni , un de ses plus fidéles Ministres , lui représenta que cette resolution l'expo-transpurter la foir à perdre toutes les Provinces du Nord. Il lui fit observer que Lyau-tong Cour à Penétant très-forte par la lituation , il feroit ailé de s'y maintenit ; qu'il n'étoit question que de faire de nouvelles levées, de fortifier la cour, de remplir les-Garnisons, & de recruter les Troupes de cette Province. La plûpart des Grands furent du même avis. Mais l'Empereur continua de penfer que le tréfor étant épuifé, les Armées affoiblies, & les Villes détruites autour de la Capitale. Yen-king n'étoit pas un lieu fur pour sa tésidence. Il partit dans cette opinion, avec fa famille & quelques Troupes. Le Prince qui devoit lui fuccéder, fut-

laité à Yen-king, pour soutenir le coutage des Habitans.

Une résolution si précipirée fut bien-tot suivie du repentit. Ce Monarque, érant arrivé à Lyang-hang, qui n'est qu'à cinq lieues de Pe-king, au Sud- de ce Quest, redemanda leuts chevaux & leurs cuirasses à ses Troupes. La plus grande partie refusa d'obéit. Elle massacra son Général ; & s'en étant donné trois autres, elle retourna sur ses pas pour se faisir du Pont de la Riviere de Lukeu (93). De-là, Kanto, un des trois Généraux, dépêcha un Couriet à Jenghiz-kan, qui étoit alors campé près de Wancheu en Tartarie, pour lui offrir les services & celui de ses Troupes. Ce Prince sut extrêmement irrité de la retraite de l'Empereur. Il se plaignit d'avoir été trompé par les Kins; & prenant la réfolution de rentrer à la Chine, il fit marcher une groffe Armée fous le commandement de Mon yau, fon Genéral, pour commencer le fiege de Yen-king avec Kanto. L'Empereur, effrayé de cette nouvelle, envoya ordre au Prince Anne imprifon fils de quitter la Capitale, & de le joindre à Pien-tyang. C'étoit une nou- Emperoue. velle imprudence, qu'il commettoit encore, malgrél'avis de son Conseil. L'exemole de Ming-whang (94) étoir une leçon, qui lui fut teprésentée inutilement. Le départ du jeune Prince découragea les Garnisons de Yen king & de toutes. les aurres Places.

On auroit peine à se teprésenter le désordre & la confusion qui tegnoienr Confusion qu' : alors dans toutes les patties de la Chine. Les Conquêtes des Mongols & la ne, retraite de l'Empeteur des Kins avoient donné beaucoup d'inquiétude aux Empereurs Chinois de la tace de Song, qui étoient Maîtres de toutes les Pro-

(92) Nommée auffi Nan-king, on la Cour dn Sud. Elle étoit firuée fort près du lieu où eit à présent Kay-fong-fu, Capitale de Ho-

(93) Nommée aujourd'hui When-ho. Le Pont est à deux lieues Sud-Ouest de Peking. Il

eit très-bean. (94) Ou Hyun-tfong , Empereur Chinois de la race de Tong, qui se retirant de la Province de Schen-fi dans celle de Se-ehuen , laisfa fon fils derriere lui. En 756, Gan lo shan s'evinrent du Turquestan & des régions Maho- premier Tome de sa Chine.

métanes au secours de l'Empire. Le récit de cette grande révolution est une des plus curieuses parties de l'Histoire Chinoise , & jerte beaucoup de jour sur l'Histoire Orientale & surla Géograpie des Pays qui sont entre Schen-fi & la Met Caspienne. Il paroît qu'en ce tems-là le Port qui se nomme aujourd'hui Canton étoit fréquenté par un grand nombre de Vaisscaux Arabes & Persans ; ce qui confirme les anciennes Relations de Renaudos , p. 8 & suiv. Du Halde donne quelqu'idée de la tant révolté, cent cinquante mille hommes révolution dont on vient de patler, dans le

EXTRAITS
CHINOIS,
CONCERNANT
JENGHIZKHAM.

vinces medidionales. Ils compeoient, entre leurs Domaines, la Province de Quange, nog & I'lle de Haynang, e dies de Quangé, de Van-fan, a Se Guiuen, e de Quay-cheu, de Hayuang, e de Kyang-fa, de Chelyang, de Fo-lyan, & Ila Province de Kyang-nan prefagientiere. Ils pofficioner, dans celle de Schan-fa, le Russ de Hang-chong-fa, a vere plusients Places dans le Cannon de Kong-chang-fia, & le rius le Fronteste de Se Gebura. Le grandes guerres qui ils avoient eure à fourenir contre les Kins les avoient forces d'achetes la pair par un ettaribonneux, qui le sa dispessit dei separe un reibra annuel (93) d'or de Grie. Des nomes, de la faignessit de la gress un reibra annuel (93) d'or de Grie. Des pendans ils rejenterent les offres da Roi d'Hya, qui leur proposit de joinde eurs forces aux fennes cours les Kins (96).

Province de Lyau-tong.

D'un autre côté, l'Empereur des Kins avoit dans la Province de Lyau-tong une Armée de deux cens mille hommes, qui avoir repris la plupart des Villes dont Lyeu-ko s'étoit rendu Maîtte. Mais, dans le cours du neuvième mois, Muhuli, seconde du Général Wir, de la Horde de San-tsu, entra dans cette Province pour fecourir Lyeu-ko, & coupa aux Kins la communication avec Pe-che-li. Leur prodigieuse Armée, qui étoit remplie de traîtres, se dispersa comme au hazard, & les Officiers inferieuts tuerent leur Général. Lyeu-ko se remit en possession de Lyan-jang; & Pe-king, qui se nomme aujourd'hui Mugden, ouvrit ses portes à Muhuli, qui n'en fit pas moins passer la Garnison au fil de l'épée, sous prétexte qu'elle avoir attendu ttop tard à se rendre. Cependant il arrêta le carnage, lorsqu'on lui représenta que cet exemple empêcheroit la reddition des autres Places. Vers la fin de l'année, (97) Tang-cheu, Ville d'importance par fon Pott, à l'Est de Yen-king, reçur aussi les Mongols, L'Empereur des Kins ne mettant point de bornes à ses imprudences, établit des taxes qui servirent de prétexte à plusieurs Seigneurs pour embtasser le parti de ses Ennemis, ou pour secouer le joug de son autorité.

Pidetire de Lleu : ko pout Jenghite Man.

En 1114 Lyen-ho fue excisé, par un grand nombre de Kirans, à former un Empire independant des Mongols. Mais il rejetta cette propolition, parce qu'il s'étoit engagé au fervice de Jenghiz-khan par un ferment folemnel. Il envoya Lye-a, fon fils, à ce Prince, avec un convoit de quattre-vinge-dix chariots, chargés de riches pérfent (98), & la lift des familles qui avoient embraffé le parti de la fountiflon. Le nombre montoir â fix cens mille. Vers la fin de l'année, il porta lui-mètre fon hommage au Khan.

Siège de Yen-

Cepetiant le fiege de Ven-king émir pouffé fans telsche. L'Empetrur des kins, qui riginotor par l'extremite où crete Ville évoit réduite, y emova des provisions avec un renhort de Troupes. Mais le premier convoi étant artivé à Pa-chate (99), fost la conduite d'un Général tans experience, l'efotore fur taillée en piéces; de la frayeur ayane fair prendre la fuite aux autres Généraux, toutes les provisions devinnent la proise des Ennemés.

(95) L'Empereur Kau-sfong, dans les articles de paix de l'an 1144, prit le titre de Sujer & de Tributaire de l'Empereur des Kins. Voyez Couplet, dans fer Tables chromologiques de la Chine, p. 173.

(94) Histoire de Gentchis-klaan, pag. 23 & suivantes. (97) Dans la Province de Po-che-li, fur la Kiviere de Pe-ho, à douze milles Est de Peking.

(58) Ils furent expolés pendant sept jours, pour en donner connoilfance au Ciel. (99) A trente-neul degrés trois minutes de latitude, longitude-o.

The try Goodill

Wan-yen-chang-whey (1), & Mo-nyen-ching-thong, commandoient dans Extraits Yen-king. Le premier desesperant d'être secouru, proposa à l'autre de mourir Chinois, pour la Patrie. Monyen, qui avoit le commandement immédiat des Troupes, concernant ayant condamné ce dessein, Wan-yen se retira furieux. Le premier jour du cinquiéme mois, il composa un Memoire pour l'Empereur, dans lequel il s'expliquoir fur les affaires du Gouvernement, fans menager Kauki, qui étoir neurs de la ville chargé de l'administration depuis le meurtre d'Hujaku. Il finissoit par se reconnoître digne de mort ( 2 ) pour n'avoir pù fauver la Ville Impériale. Après s'être acquitté de ce foin, il appella tranquillement ses domestiques, & leur distribua ce qu'il possedoir. Ensuite ayant rempli une coupe de poison, il écrivit encore quelques mots, qu'il se reprochoit d'avoir oubliés. Alors il pria un Mandarin de ses amis, qui ne l'avoit pas quitté pendant cette derniere scene, de fortir de fon appartement; & fe hatant d'avaller le poifon , il mourut avant

JINGHIZ-

que son ami eût le remps de s'éloigner. Le même jour au foir, les femmes de l'Empereur apprenant que Monyen se préfe de Ven-

préparoit à quitter les Villes , vinrent lui declarer qu'elles vouloient partir kingavec lui. Il y consentit, mais à condition qu'il partiroit le premier pour leur montrer le chemin. Lorsqu'elles turent retournées au Palais, dans cette confiance, il fe hâta de partir faus elles pour éviter l'embarras de leur compagnie. Les Mongols étant entrés immédiatement dans la Ville, quantité d'Habitans & de Mandarins perirent dans le défordre. Une Troupe de Soldats mit le feu au Palais, & l'incendie dura l'espace d'un mois. Jenghiz-khan, qui n'avoit point encore quitté Wan-cheu ( 3 ), envoya faire des complimens au Général Min-gan fur le fuccès du fiege, & donna ordre que les étoffes de foie & toutes les richeffes en or & en argent, qui avoient été trouvées dans le Tréfor Royal, fullent transportées en Tattarie. Monyen s'étant rendu à Pan-ting-fu , dans la Province de Pe-che-li, fit confeiler à ceux qui l'avoient fuivi, qu'ils ne feroient pas évadés avec rant de bonheur s'ils eussent entrepris de conduire les Dames du Palais. Lorfqu'il fut arrivé à Pyen-lyang, où étoit l'Empereur, ce Prince, quoiqu'extrêmement affligé de la perte de la Capitale, ne lui en fit pas le moindre reproche, & le revêtit d'une nouvelle dignité. Mais peu de temps après, il lui fit ôter la vie , fous prétexte qu'il avoit formé quelques mauvais deffeins. Au contraire, Sa Majesté fut si satisfaite du Memoire de Van-hyen & de l'effet de fon desespoir, qu'elle l'honora du titre de Vang, ou de Roi (4). Min-gan avoit reçu ordre de chercher dans les détroits de Yen-king un Jone la Alemania.

Mandarin de la race Impériale de Lyau ou des Kitans, nommé (5) Yelu-chut- se de fes offancs Jay. Il le trouva, & le conduisit à Jenghiz-khan, qui ayant conçu des la pre- à en Prince Kimiere entrevûe une haute estime pour ce grand Homme, lui contia l'adminiftration de ses affaires. En même-tems il détacha San-ke-pa, un de ses Gé-

de la famille Impériale des Kins étoit Wan-(1) L'Auteur Anglois décide que cette

mort n'étoit d'aucun mérite, comme s'il y avoit des exceptions à faire en faveur de quelques motes volontaires.

(1) Presqu'au Nord de Peking, au Nord-Notd-Ouelt. Cependant on le place dans un

( 1 ) C'étoit un Prince du Sang. Le nom autre endroit au Nord-Nord-Eft, Voyez ei-(+) Ou Regule. C'est un ancien usage de

l'Empire, de punir ou de récompenser les Morts. Les Kins observoient les usages Chinois, comme les Mancheous font aujourd'hui. ( 5) Tels étoit le nom de la race Impériale

des Kitans,

CHINOIS , JENGHIZ-

heu.

néraux, avec dix mille hommes de cavalerie, pour attaquer le fameux passage ENTRAITS de Tong-quan (6) dans les montagnes qui séparent Schen-si de Ho-nan. San-CONCERNANT kepa traverfa les terres du Roi d'Hya, qui continuoit encore de faire la guer-

re aux Kins , & leur enleva la Ville de Lin-tau-fu (7). Enfuite il tourna tout Mingan cherche d'un-coup vers Si-gan-fu, Capitale de Schen-fi; mais ayant manqué fon enl'Empereur des tteprise sut Tong-quan , il reprit vers Yu-cheu dans le Ho-nan , par des chemins de traverse si remplis de rorrens & de ravines, qu'il sur obligé de se faire des ponts avec les hallebardes & les piques de ses soldats. Après mille difficultés, il arriva fous les murs de Pyen-lyang (8), Capitale de cette Province; mais les Kins firent une fortie qui l'obligea de se retirer à (9) Schencheu sur le Whang-ho; & cette Riviere étant alors glacée favorisa son évafion. L'avantage que les Kins avoient remporté fur lui n'empêcha pas leur Empereur de demander la paix à Jenghiz-khan. Mais on lui imposa des condirions si dures , qu'il prir le parti de les rejettet. Muhuli & Wir disperserent , avec autant d'adrelle que de courage, divers Partis qui s'efforcetent de secouet

le joug des Mongols dans la Province de Lyau tong (10).

En 1216, les Mongols prirent des mesures si justes, que s'étant rendus maî-Allarmes de l'E ve seur des tres de Tong-quan dans le cours du dixième mois, ils se posterent entre la Qu'est lui donne. Ville de Yu-cheu & la Montagne de Song (11). Cetre conquête allarma beaucoup l'Empereur des Kins. Un des Cenfeurs de l'Empire lui représenta que Pyen-lyang étoit menacée du même fort que Yen-king, s'il ne prenoit la généreuse résolution de tenir la campagne avec sa garnison, qui étoit nombreuse; s'il ne fortifioir les frontieres de Schen-si & les passages du Whang-ho : enfin,

s'il n'empêchoit les Mongols de pénetrer dans Ho-nan & d'y faire des excut-T chaint legins fions qui ruinoient les Habitans. Au contraire, Chuhu-kauti, fon Ministre, lui perfuada de fe borner à la défenfe de Pyen-lyang; & cette conduite, observent les Auteurs Chinois, entraîna la ruine de l'Empire des Kins.

wenteless. Divers exploits see guerre.

Muhuli, après avoir conquis toutes les parries de Lyau-rong qui font vers Lyau-yang (11), donna ordre à Chang-ping, un des Généraux Mongols, de marcher vers la Chine pour y joindre l'armée de Jenghiz-khan. Enfuite apprenant que cet Officier n'étoit qu'un traître , il le fit tuer dans sa marche. Changchi, frere de Chang-ping, entreprit, pour le venger, de faire revolter King-cheu (13) & la plupart des Villes de la même Province qui sont renfermées entre la grande muraille, la Riviere de Lyan (14), la palissade de bois & la mer. Ce dessein lui avant réussi, il eut la hardiesse de se faire proclamer Roi & de fe déclarer pour l'Empereur des Kins, qui lui donna le commandement

(6) A trente-quatre degrés trente neul mi- & suivantes. nutes de latitude, & fix degrés dix-fept minutes de loogitude Ouest.

(7) Dans la Province de Schen-fi, à trentecinq degrés cinq minutes de latitude, & douze degrés viogt minutes de longitude Ouest. (8) Aujourd'hui Kay-fong-fu, suivant Gaubil. Cependant on a vu ci-dessus qu'elle

étoit près de cette Ville. (9) Ville de Honan, à quinze lieues Eft-

Nord-Eft de Tong-quan-(10) Histoire de Gentchis-khan, pag. 16

(11) Fameufe Montagne au Nord-Eft de In chen; ou plurôt au Nord-Oueft, fuivaot la conjecture de l'Auteur Anglois.

(12) A quarante un degrés dix-fept minu-tes de latitude, & fix degrés cioquante-fix minutes de longitude Eft. C'étoit alors une grande Ville.

(13) Quarante un degrés luit minutes de latitude, & quatre degrés quarante-cinq minutes de longitude Eft.

(14) Nommée aufli Sira-muren,

de

de ses troupes dans la Province de Lyau-tong. Muhuli, qui avoit repris Quang- Extraits ning-hyen (15) l'année précédente, forma le fiége de King-cheu à la fin de Chinois, celle-ci. Cette Place, où Chang chi fe trouvoit rentermé, étoit délendu par sa concernant

force naturelle & par une excellente garnison.

Siege de King-

Muhuli chargea Wir d'attaquer un poste important dans la montagne voifine, tandis qu'un autre de ses Officiers, nommé Monku-puwha, se tiendroit cheu. prêt à couper le passage aux troupes que la Ville envertoit pour le défendre. En effet, Chang-chi fortit lui-même avec une partie de fa garnifon. Alors Monkupuwha fe plaçant entre le poste & la Ville fit avertir Muhuli, qui étoit campé vers Quang-ning. Ce Général s'avança toute la nuit par une marche si prompte, qu'à la pointe du jour il se vit en état d'attaquer Chang-chi d'un côté, tandis que Monku-puwha le pressoit de l'autre. Ils le défirent entiétement ; mais ils ne pirent l'empêcher de rentrer dans la Ville, où il continua de se défendre courageusement pendant plus d'un mois. Ensin un Officier de sa garnison le livra Prife de certe aux Mongols, qui prirent possession de la Place après lui avoir fait couper la Ville & moit de tête. Ils abandonnerent enfuite la Ptovince de Ho-nan, pour passer le Whangho fous le commandement de Sa-mo-ho, furnommé Paturu, ou le courageux. Mais ayant tourné leur marche vets Ping-yang-fu dans Shan-se, ils y furent défaits par Su-ting, qui commandoit les troupes des Kins dans cette Pro-

vince (16).

En 1216, Jenghiz-khan, après avoir passe quelques mois dans un nouveau Espédicons dont Palais qu'il avoit fait barir fur la Riviere de Luku (17) en Tarrarie, alla cam- on agriore le deper près de la Riviere de Tula, d'où il détacha Saputay contre les Markats, qui avoient levé de nouvelles troupes & qui ne se lassoient pas de soutenir le Prince des Naymans. L'année fuivante, Che-pe ayant reçu ordre de marcher vers la Riviere d'Irtiche, y defit Kuchluk, fils du Prince des Naymans, qui avoit repris les armes. Après cette victoite il s'avança du côté de l'Ouest. Mais les Historiens Chinois n'entrent dans aucun détail sur cette expédition. Dans le même tems Chuchi, ou Zuzi, un des fils de Jenghiz-khan, pênetra au Nord-Ouest dans un Pays fort éloigné de la Chine. L'Histoite n'en tapporte pas le nom. Mais elle nous apprend ceux de quelques Peuples ou de quelques Hordes que Zuzi fubjugua, tels que les U-se-hans, les Ha-na-sas, les Ku-lyang-uke-fes & les Tay-mi hoirni-kans (18).

Jenghiz-khan, dans la réfolution de porter ses armes du côté de l'Ouest, fit appeller Muhuli devant toute fa Cour, & rendant justice à ses grandes qua- fe dispose à tourlités par des éloges publics, le déclara Généralishme de toutes ses rroupes & veis l'Ouettson Lieutenant général à la Chine. Il lui donna le titre de Vang ou de Roi, & le rendit héréditaire dans sa famille. Ensuite faisant avancer toutes ses troupes Tartares & Chinoifes, enfeignes déployées, il leur ordonna d'obéir à Muhuli comme à lui-même. Enfin, pour confirmer l'autorité qu'il remettoit entre ses

(15) A'quarante-un degrés trente neuf ml. c'est peut-être le lieu où l'on a bâti depuis nutes de latitude, & cinq degrés vingt fix minutes de longifude Eft.

(16) Histoire de Gentehis-khan, pag. 30

(47) Gaubil prend cette Riviere pour le

Kerulon on le Kerlon, Dans cette supposition, Tome VII.

Para-house

(18) Ces noms ne se trouvent dans aucun Auteur d'Orient ni d'Occident, ni dans aueun Voyageur. Mais on a déja fait observer qu'il ne faut attendre aucune exactitude des Chinois fur les aifaires de l'Ouest.

FXTRAITS CHINOIS . JENGHIZ-KHAN.

mains, il lui fit présent d'un seau d'or, qui devoit êtte apposé à rous ses ordres. Avant la fin de l'année ce Général rentra dans l'Empire de la Chine avec CONCERNANT fon armée, & foumit plufieurs Villes dans les Provinces de Shan-fi, de Peche-li & de Shan-tong, Li-cheu (19) s'étant défendue jusqu'à l'extrêmité, il avoit pris la réfolution de faire main-basse sur tous les Habitans; mais les priéres de Chau-tfin, un de ses plus braves Officiers, qui étoir né dans cette Ville & qui offrit la tête pour fauver la vie de fa mere, de fes freres & de fes conci-

Départ de Jenghiz-khan.

toyens, firent revoquer cet ordre fanglant. A la fin de l'année 1217, ou au commencement de l'année fuivante, Jenghiz-khan fe mir lui-même à la tête d'une puissante armée pour étendre ses. conquêtes à l'Ouest. Avant son départ il déclara Régent de l'Empire, Tyemuko (20), son quarrième frere. Ses Généraux avoient été choisis parmi les Tartares & les Chinois. Il forma des compagnies de pierriers, c'est-à-dire, de foldats qui avoient l'art de lancer des pierres d'une grosseur prodigieuse contre les Villes affiégées. Sa premiere entreprise tomba sur Kuchluk, fils de Poluyn, dernier Prince des Naymans, qui avoit suscité contre les Mongols toutes les régions à l'Ouest & au Nord de Turfan , d'un côté jusqu'aux Rivieres de Sihun & de Jihun (21), & de l'autre jusqu'à celles d'Obi & d'Irriche, Ce jeune Prince s'étoit ligué aussi avec les Markats, avec les Princes de Kicha (22), vaite Pays au Nord & au Nord-Est de la Mer Caspienne, & avec ceux de Kangli, qui habitoient les contrées au Nord-Est du territoire de Samarkand (23).

Il defait une atnace de trois cens made homines. Avantures de ce da sung de Lyan.

Une armée de trois cens mille hommes, qui s'opposa au passage de Jenghiz khan, fut entiérement défaire. On croit que c'étoient les reftes des Kitans, dont il s'étoit formé plusieurs Hordes aux environs de Turfan. Yelu-tache, Prince de la race Imperiale de Lyau, voyant sa maison détruite par les Kins, avoit quitté Tay fong fu, Ville de Shan fi, & s'étoit retiré avec un petit nombre de partilans chez les Pe-ta-tas (24), qui campoient au Sud-Est du Mont Altay, De-là il s'étoit avancé dans le voifinage de Ho cheu , Ville peu éloignée de Turfan, & qui fublifte encore aujourd'hui, fuivant les Géographes Chinois, fous le nom de Pe ting-tu-hu-fu. Enfuite s'étaut fortifié par la jonction de dix mille hommes, fortis de dix-huit Hordes différentes, il avoit fait des magafins de toutes fortes d'armes. Pi-le-ko, Roi des Whey-hus (25), l'avoit laille paffer par ses Etats, d'où il s'étoit rendu à Sun-se-kan (26) avec un butin inestimable, après avoir vaincu tout ce qui s'étoit opposé à sa marche. Les Princes des Whey-hus, qui habitoient cette contrée, s'étant avancés pour lui livrer bataille, furent entiérement défaits. Il palla trois mois dans cette

(19) Aujourd'hui Li-hyen , Ville de Pe- chak qu Kitjak.

she-li. (10) Nommée Tomaka par Abulghazi.

(az) Ce (ont les noms Arabes des Rivieres qui se nommoient autrefois le Jaxaries & l'Oxus , & qui se nomment à présent le Sir & l'Amu, mais qui ne se trouvent pas sans doute

dans l'Histoire Chinoite. (11) On lit ailleurs Kin-cha; mais c'eft apparemment une erreur. Ce doit être Kip-

(21) Histoire de Gentehis-khan , pag, 12

& Suivantes (14) Ce sont apparemment les Tatas blancs

dont on a parié ci-dellus. (15) Les Whey - hus habitoient près de

(16) Gaubil prend cette Ville pour Kojend fur la Riviere de Sir, dans la grande Bukkatie.

CHINOIS ,

Conquites de

Ville. Enfuite il marcha du côté de l'Ouest jusqu'à Kirman (27), où ses Généraux lui donnerent le titre d'Empereur. Delà retournant à l'Ouest, après vingt jours de marche il établit sa résidence à Hu-se-wa-cultu (28). Ainsi fut concienant fondé, en 1124, l'Empire occidental des Lyaus, ou des Kirans, par le Prince Yelu-tache. L'Histoire Chinoise nomme ses successeurs (19) jusqu'en (10) 1112, que cette Monarchie fut détruite par Kuchluk, comme on l'a déta rapporté.

Ko-pau-yu, un des Généraux Chinois de Jenghiz-khan, ayant été mortellement blelle dans la bataille contre les Kitans, ce Prince l'honora d'une visite dans fa tente. Après fa guétifon il reçut ordre d'affiéger Bishbaleg (31), qui fur prise avec toutes les autres Villes du Pays. Dans le même tems Gauchor , Seigneur de la Horde de Yenghu (32), subjugua la Ville & le Pays (33) d'Almeleg. Kofinol , un des grands Officiers du dernier Khan des Lyaus occidenraux, apptenant que Jenghiz khan venoit faire la guette à Kuchluk, petfuada au Chef de la Ville d'Afan (34) & à d'autres Chefs des Hordes, de se soumettre à Che-pe. Jenghiz-khan n'eut pas plùtôt appris cette nouvelle, qu'il fit avancer Kofmol avec une partie de son avant garde. Kuchluk fut défait (35) & tomba malheureusement entre les mains du vainqueur, qui lui fit couper la tête & qui la fit exposer dans toutes les Habitations des Naymans & des Kitans qui se trouverent sur son pallage. Toutes ces Hordes, avec le Kankli, ne balancerent plus à le reconnoître pour leur Souverain.

Quelques Députés qu'il avoit envoyés dans le Pays de Si-yu (36) ayant été

Vengeance de Jenghiz-khan for Onac.

(17) Il n'y a pas d'apparence que ce fût le Kirman de l'erfe, C'étoir peut-être Karmina dans la grande Bukkarie, près de Bokkara, ou quelque Place au Nord du Sir , qui ne (ubfifte plus-

(18) On lit ailleurs ( p. 35 du texte François ) U-fe-ma-eul-tu. Wa-eul-tu est le mot Mongol Orus, qui fignific Palais ou Residence du Roi. Ce siège des Empereurs Kitans doit avoit été dans les parties occidentales de la petite Bukkatie, pussqu'il n'ésoit qu'a vingt jours de marche de Sunkesan ou de Kojend, Hulaku trouva le Pays qu'ils habitoient auttefois, à l'Ouest d'Almaleg, quinze mille lis ou eing cens lieues à l'Ouest de Ho-lin ou Kara-keram; quoique cette distance patoisse trop grande. Gaubil juge que cet Orin devoit étre a l'Ouest de Kasghar. Mais en prenant cette Contrée pour celle de Kara-ki:sy, on n'y retrouve pas la fituation que lui donne Abulghazi, qui en fait une partie du Katay. Il peut s'erre trompe, comme il lui arrive souvent sur les chofes qui regardent la Partie orientale de la Tartarie.

(19) Les Historiens Persaus parlent de deux Rois de Kara-kitay , fous le titre de Kurthan ou Ghur-khan. Le Khan de Balafgun réfigna fes Etats au ptemier ; après quoi il con-quit Kashgar , Rhotan , Bisbalik & le Tutkestan en 1141. Kujan , son successeur , étoit

eontemporain de Jenghiz-klian. On le fait vivre quatre-vingt-un ans. Ces Karakitavens venoient du Katay & s'établitent aux environs d'Imil , avec un milange de Tures. Voyez l'Arca Noz de Hornius , p. 187 & suivantes. Ce fiége des Katakitayens s'accorde avec celui que leut donne Abulghazi , lorsqu'il dit que leur Khan s'érablit dans ee lieu , après avoir été chatlé de Kara-kitay en 1177. Peut être auroit-il dù dite du Karay , où ce Khan ponvoit avoir été Chef de quelque Horde. Il fait auffi de ce Khan le meme qui fut invité à Balafagana, & défait casuite par Kuchluk.

(10) Hift, de Gentchisean. (31) Ou Bisbalik, que les Chinois nomment Pye-che-pa-li. Sa firuation est au Nord de Tur fan.

(31) Dans les Parties occidentales de la Tarratie. (33) Ou Almalig, ainti nommée par Abulfeda & par d'autres Ectivains otientaux. Oli-

(34) Cette Ville ou cette Horde paroît avoit été proche de Kasghar. (35) On a vu ci-dessus que la défaite & la mott de Kuchluk sont tapportées un peu diffé-

ma-li en Chinois.

remment par Abulghazi (36) Pat St-3# il faut entendre le Peuple de Mamara-Indir, ou les Karazmiens, qui formoient alors un Empire dans l'Ouest de l'A-

M ii

EXTRAITS CH'NOIS . CONCERNANT JINGHIZ-KHAN.

massacrés par les Habitans, son reffentiment sut si vif, qu'après avoir soumis les contrées voifines de Kashgar il entreprit le fiége d'Otrar (37); & devenu maître de cette Ville en 1219, il fit mourir dans les tourmens le Gouverneur. nommé Achir (18), qui l'avoit infulté par cette barbarie. En 1220, dans le cours du troisième mois, il réduisit la Ville de Pu-wha, & bientôt après celles de Sun-ke-fan & de Kan-to-lo cul (39). Il trouva quelque réfiftance à Sun-

Valent d'un de fes fils & du Prince Yelaheu-ko.

ke-fan, de la part des Whey-hus (40), dont le Prince, nommé (41) Jalaladdin, avoit quitté la Ville à fon approche. Pi-tu, fils du Prince Yelu-lieuko, quoique dangereusement blesse, ne put voir Chuchi ou Zuzi, fils aîné de Jenghiz-khan, prefque feul aux mains avec une troupe d'ennemis, fans être porté par fon courage à tout entreprendre pour le secourir. Il se jetta sur ses traces au milieu du danger, & tous deux perçant une mêlée fort épaisse fe dégagerent heureusement. Le Prince Yelu-kohay, parent de Lieuko, ( car il y avoit dans l'arince un grand nombre de Kitans, Officiers & Soldats ) fut laissé pour commander dans la Ville.

Les Whey has fone forces dans kurs retranchemens.

Les Whey-hus avoient bordé de leurs meilleutes troupes les rives du Sammu (42). Ils s'y éroient couverts de dix retranchemens & la riviere étoit chargée de barques. Mais le Général Ko-po-yu fit pleuvoir fur les barques un fi grand nombre de fléches enflammées, que le feu s'y étant mis de toutes parts, les Mongols profiterent du défordre, où la flamme & la fumée jetterent leurs ennemis, pour les forcer dans leurs retranchemens (43).

En 1221, qui est l'année Mongol du Serpent, Jenghiz-khan foumit les Villes de Bokkara (44) & de Sy-mi-tje-khan, Chuchi prit Yang-ki-kan & Pa-culchin. Le Khan passa les chaleurs de l'Eté à la Porte de ser (45), Forteresse à l'Ouest de Samarkand (46). Il y reçut deux célebres ambassades de l'Empereur Song & de celui des Kins, qui lui faifoient faire des propositions de paix. Mais il les rejetta, dans la réfolution où il éroit de détruire ces deux Puillances. Balk fut (47) emportée dans l'automne. Chagatay, fecond fils du Conquerant, après avoir appris l'art de la guerre du Général Korchi, obtint le Gouvernement de cetre grande partie des conquêtes occidentales. Dans le cours de la même année , Chuchi , Chagatay & Octay fe rendirent maîtres de Yu-long & de Kye-

Chagatay, fila da Kran, apprend t'art de la EMITE.

> Le ; on peut-être étoir-ce le titte que les Chinois connoicor au Monarque de Karazm, comme ils donooieot celui de Tan-yu au Khan de la Tarrarie. Si-yu fignifie Iu de l'Occident, (17) Worta-la en Chinois.

(38) D'Herbelot écrit Gair , & Abulghazi, ou plutôt ses Traducteurs, écrivent Gaglia. Sur ces points-là les Hiftoriens de l'Afie occidentale doivent être préferés.

(19) On ne peut déterminer avec certitude la firuation de ces Places. On suppose seulement que Sun-ke-/an est Kojend ; d'aurant plus que dans un Catalogue de l'Histoire des Lyans cette Place oft nommée Ho-chong ou Ko-

(40) On a parlé ei deffus des Whey bus , doot le nom s'écrit auffi W'hey-he ou Whey-ke. (41) Cha-la-tm en Chinois. Il est nommé aufli Se-tan ou Su-un tan , & Ke-fey-tha-que-

su-on-san, e'est-à-dire, Sultan du Royaumo de Ko fey-chan. C'eft ainfi que le pere ( Mohammed Karajm Shah ) eft fouvent confonda avec le fils. Ko-fey cha ressemble assez a Kafchak on Kipjak, quoique par la firuation il y ait plus d'apparence que c'est Ki-cha, dont on a parlé.

(41) On croiroit au fon que c'est le Ji hue ou l'Amu. Mais c'est plutôt le So-bun ou le Sir , fur lequel Kojendest située.

(43) Abulghazi ne parle pas de ce fiége, (44) En Chinois , Po-ba cul; c'est-a-dire , Bogar.

(45) Ou Kelluga. (46) En Chinois , Sa-mol cul han.

(47) Pan-le ki en Chinois, Cette Ville & celle de Tyr-li-mi ou Termi , c'est-à-dire Ter-

med, furent prifes par le Khan co personne.

she. Tauley, formé fous les yeux mêmes de son pere, prit Malu, Sa-ki-ko, Extrairs Ma-lu-fi-la-tfe (48) & d'autres Places. Cette année, le Khan declara Holin (49) CHINOIS . Capitale de rous ses Etats en Tartarie; c'est-à-dire, qu'il y indiqua désormais concernant l'allemblée générale de tous les Princes & les Chefs des Flordes (50).

L'année luivante, ayant réfolu d'affiéger Talkan (51), il chargea Tauley de ENAN. cette entreprise , avec des troupes nombreuses, auxquels Idikut , Prince des ley & de Prince Igurs, joignit un corps de dix mille hommes. Tauley vit avec beaucoup de joje des Igurs. dans son armée un Prince qui avoir d'excellens Officiers, & qui s'étoit diffingué lui-même par fa valeur dans la guerre contre les Whey-hus. Idikut (52) étoit d'une ancienne famille, descendue des Chefs d'une Horde qui subsissoit depuis plus de cinq cens ans. Dans fon origine elle avoit possedé se Pays où la Riviere de Selinga prend sa source. Ensuite elle s'étoit établie dans les contrées de Keu-chang, d'Igur ou de Kyan-cheu, qui étoit la même que celle de Turfan. Les Géographes Chinois racontent que les Igurs entendoient les caracteres Chinois & qu'ils avoient les Livres de Confucins; qu'ils adoroient l'Efpriz du Ciel; qu'ils avoient un grand nombre de Bonzes (53) & qu'ils fuivoient le Calendrier de la Chine (14).

Tauley & Idikut commencerent leurs exploits par la prife de Thus (55), de Nishabur (56) & d'autres Places. Enfuite ils firent un butin confiderable dans le Royatime de Mulay (57). De-là, passant la Riviere de Shushulan & prenant la route de Yeli, ils arriverent à Talkan, dont ils se rendirent maîtres & qu'ils dérruifirent. Jenghiz-khan, informé que Jalal-addin (58), Monarque de l'Ouest, s'étoit joint avec Myeli, marcha lui-même à la tête de ses troupes & défit ces deux Princes. Myeli sut fait prisonnier, tandis que l'autre échappa par la fuite. Mais les Auteurs Chinois s'accordent peu fur cet évenement. Quel- Hiftoriens Clisques-uns racontent que Cha-la-ting, ou Jalal-addin, s'enfuit le premier à cord. Herat (59), de-là à Han-yen, & qu'ayant été battu dans ces deux Villes il fe retira fur mer. D'autres font Myeli (60) Roi des Maltométans, & prétendent qu'après avoir été vivement poursuivi par les Mongols il chercha une retraite fur la mer, où il mourut. Cependant ils conviennent, fans exception, que fon argent & fes joyaux tomberent entre les mains du vainqueur.

s'accordent point avec Abulohazi & les autres Ecrivains d'Occident, fur l'ordre des conquétes, fur les dates & fur les noms des Places, il est fort ditheile de les concilier. Cependant Main oft apparemment Maru. Il y a deux Piaces de ce num.

(49) C'est Kara-koram.

· (10) Les Mongols les nomment Kuriltays.

(ci) Tall-han (12) Abulfaray éctit Idikub, qui fignifie

Seigneur de l'Empire, p. 183. (13) Gaubil en paroît conclute qu'ils étoient chrétiens ; mais on en conclutoit plutôt le

(54) Histoire de Gentchis-khan, pag. 34

& fuivantes. (55) Nommée austi Mash.had , c'est. a.

(48) Comme les Historiens Chinois ne dire, Place du Marryr ; ce qu'il faut entendre d'Imam-riza, (16) Nye.sha-u-cul.

(57) Mulay est le Pays ou Hulaku, petitfils de Jenghiz-khan . fit une furiente guerre aux Habitans, qui étoient une mauvaile Nation, mais guerriere & retranchée dans les montagnes. C'est une partie de Jebal. L'Aureur Angiois observe que c'étoient les Molabedabr , dont Mulay eft corruption , nommés aussi les Assassas, & que leur Prince étoit le l'ieux de la Managne. Ils possedoient une partie de Jebal ou du Kubestan, c'est-a-dire Pays de la Montagne, ou Irak en Perfan (18) Ici & dans d'autres endroits, Cha-

lan-ting.

(59) Fn Chinois, Ha-la-ha ou A-la-ha. (60) Par Myeli il faut entendre Mohammedkarazm-sil ah , pere de Jalal-addin.

Miii

EXTRAITS CHINOIA . CONCERNANT

Le Roi de Kin-cha (61) ayant tenu quelques discours injutieux contre Jenghiz-khan & souvent accordé une retraite à ses ennemis. Suputay, Général cies Mongols , reçut ordre de faire des incursions sur ses terres. De concert avec Chepe & Kosmoli, qui se joignirent à lui, il suivit d'abord les rives du Tenkir-nos (62) & s'ouvrit une route par des montagnes qui paroissoient inaccef-

JENGHIZ-FMAN Jenahiz-khan print quelturs fibles. Il ruina les Villes de Ku-cul , de Te-she , Avan-tia , He-lin & quanestions injutité d'autres. Ensuite passant le Volga (63) il défit dans plusieurs batailles les neur contre lui-Nations de Kur-shi, d'A-fu (64) & les Rusliens (65) commandés par Mi-chife-la, qui fut pris & condamné à perdre la tête. Le Pays de Zin-cha fut rava-Mart du Gene- gé, & Ho-han-ho-to-fe, Prince des Kanglis, fut vaincu près de Po-tfe-pa-li. Au

neras Che-pe. Reglement pour les conquetes à L'Ouck.

retour de cette expédition, Che-pe (66) mourut couvert de gloire. Pendant que Jenghiz-khan passoit les chaleurs de l'Eré à Pa-la-van, ses fils & ses Généraux s'affemblerent autout de lui, pour regler dans un Conseil la forme de gouvernement qui convenoit aux conquêtes de l'Ouest. L'Histoire Chinoife observe que le Khan des Mongols créa ici pour la premiere fois des Tagursis (67) ou des Mandatins, auxquels il donna des sceaux pout l'adminis-

tration des affaires civiles.

Appreitica d'un Mauric.

En 1224, le Khan se mit en marche vers un grand Royaume à l'Est, qui pottoir le nom de Hin-tu, In-tu ou Sin-tu (68). On prétend qu'ici, près d'un pallage étroit, nommé la Porte de fer, qui étoit fortifié pat l'art & la nature. plusieurs Mongols virent un Monstre, de la figure d'un cerf, avec une corne fur la tête, la queue d'un cheval & le poil verd, qui leur dit que leur Maître devoit retourner sut ses pas. Jenghiz-khan, étonné de ce récit, consulta Yelucha-tfay, fon premier Ministre, qui lui apprit que cet animal se nommoit Kyetwan; qu'il entendoit quatre langues, & que peut-être n'aimoit-il pas le carnage. Il en prit occasion de l'exhorter à changer de route & à ménaget le fang humain. Plufieurs Villes Indiennes n'en furent pas moins expofées au pillage. Mais les principaux Officiers fe lasserent enfin de faire la guerre si loin de leur patrie (69) & prirent le parti d'y retourner. Jagatay fut chargé du Gouvernement des régions conquises, avec ordre de se conduire par les avis de Man la Prince Porchi fon Généralitlime. Chu-chi , ou Zuzi , fut envoyé à Kin-cha , où étant Careda; on Zor mort bien-tôt, il laiffa pout fon fuccesseur (70) Batu, fon fils, jeune Prince d'une grande esperance.

Jenghiz-khan se mit en marche, accompagné de ses deux autres fils, du Prince Idikut, des Princes Pi-ta & Wa-chen, de Po-yan-ho, fils du Prince A-lon-tfe, & des Généraux Saputay, Su-hau, Kofmeli, Ke-pau-yu, &c. dans la réfolution de faite la guerre au Roi d'Hya (71). Il avoit laissé le gouvernement

(61) Nommé auparavant Ki-cha. Ce doit être le Pays de Kipchak , qui tomba en partage à Chu-chi.

(61) Les Tures appellent la Mer, Denghiz. Kara-denghiz est la Mer Caspienne. Nor , en Mongol , fignific Mer ou grand Lae. Les Chinois ectivent Tyen-ki-tfe.

(63) O.li.ki. (64) Ce Pays, d'où les Mongols tiroient de bons Officiers, n'étoit pas loin de la Mer Cafpicnne.

(65) Woloste. (66) Nommé par d'Herbelot Jebe Noyan. (67) Talu-wha.

(68) C'est-à-dire, Inde. Les Orientaux l'appellent Hend & Send. (69) Plutients Historiens Chinois difent que les Mongols envoyetent une armée dans l'Arabie , & qu'ils y prirent Metena ou Medine.

(70) Pa-tu (71) Histoire de Gentehis-khan, pag. 18 & fuivantes.

de ses Etats à M'a-che, fon frere, dont la conduite répondit à ses esperances. En 1220, ce Prince Régent vità fa Cour la Princelle Tyau-li, qui venoit lui CHINOIS, apprendre la mort de Lyeu-ko, Roi de Lyau-tong, fon époux. Il la reçut avec concennant beaucoup de magnificence, & la renvoya sous une escorte dans la Province de Vanghiz-Lyau-tong, pour y gouvernerner jufqu'au retour du Khan; ce qu'elle fit avec beaucoup d'applauditiemens.

D'un autre côté, Muhuli, Général de Jenghiz-khan à la Chine, rendit fon nom célebre dans les guerres qu'il eut à foutenir contre l'Empereur des Kirs les Kins & le Roi d'Hya. En 1218 Chang yau (72) Général des Kins, affembla des troupes nombreuses, pour venger la mort d'un autre Général de ses amis, qui avoit été allaffiné par un Officier, Mongol. Il s'avança jusqu'à Tfe-kin-quan (73), où Mingan l'ayant attaqué, il se défendit vaillamment. Mais son cheval étant la mort, parce que son malheur n'empêchoit pas qu'il ne fût lui-même General. Min-gan, plein d'admiration pour fa grandeur d'ame, le renvoya libre

Guerre contra

tombé dans l'action, il tut fait prifonnier. On le conduifit au vainqueur, de- Gentrolité d'un vant lequel il refusa de flechir le genou, en protestant qu'il souffriroit platet de kors Genoavec honneur & rraita bien les autres prisonniers. Cependant il ordonna que le pere & la mere de Chan-yau fusient conduits au supplice. Ce tendre & généreux fils, pour conserver la vie à ceux de qui il l'avoit reçue, offrit de s'engager au fervice des Mongols, & peu d'Officiers furent dans la fuite auffi utiles a Jenghiz-khan. Trois mois après, Muhuli, fecondé par son fils Pulu ou Polu, reprit les Les Officiers

Places de Shan-fi que les Kins avoient prifes & fortifiées. Tay-yun-fu, Capirale de la Province, foutint trois affauts. Mais les Officiers qui défendaient mencette Place ayant perdu l'esperance de soutenir un plus long siège & celle même de pouvoir faire une fortie pour s'ouvrir un passage au travers des Mongols, prirent le parti de se tuer de leur propre main. Les Officiers de plusieurs autres Places aimerent mieux suivre leur exemple que de tomber entre les mains de leurs ennemis. Song, Empereur des Chinois, qui avoit déclaré la guerre aux Tartares de Nyu-che (74), refusa la paix qu'ils lui offrirent, & s'efforça, par un Edit, d'exhorter ses Peuples à les chasser de la Chine, Leur Empereur se vit obligé de faire marcher pour fa défenfe le Prince fon fils & fon héritier, & la guerre fut pouffée avec une grande variéré de fuccès. Au commencement de l'année 1219, Kau-ki (75), Ministre de l'Empereur Venezone le

des Kins, bâtit une citadelle dans l'enceinte de Kay-fong-fu, Ville de Ho- photes de Changnan, & s'attacha beaucoup à la fortifier. Du côté des Mongols, Chang yau, 324 nommé par Muhuli pour commander un corps de troupes, s'empara de plufieurs Villes dans le district de Pau-ting-su, & marcha de-là contre Kia-gu, le meurtrier de son frere, qui s'étoit retranché dans une montagne. Il ne put le forcer dans cette retraite; mais l'ayant mis dans la nécessité de se rendre en lui coupant l'eau, il lui arracha le cœur pour fatisfaire fa vengeance. Après avoir fait ce facrifice aux manes de son frere, il se retira, avec ses troupes, dans

une petite Ville affez mal fortifit, au Nord-Ouest de Pan-ting-su. Ul-sien .

(72) Il étoit natif d'I-chu en Pe-che-li. (71) Fameuse Fortereile dans les montanes de Pe-che-li, à trente-neuf degrés vingt-

nutes de longitude Ouest-

(74) C'étoit un autre nom des Kins. (75) Ou Chu-ju kau-ki, ux minutes de latitude, & un degré neuf miEXTRAITS CHINOIS , JENGHIZ-

NO. UIS.

Général des Kins, dont il avoit crû pouvoir éviter la rencontre, vint l'assiéger dans cette Place. L'adresse & la valeur étant ses seules ressources . il fit monter CONCERNANT fur les murs tout ce qu'il y avoit de gens inutiles, tandis qu'une fortie, qu'il

fit avec ses plus braves soldars, lui ouvrit un sanglant palsage au travers de Compress il fes ennemis. Il ne fut pas plutôt forti de ce danger qu'il se vit attaqué par un échape à les en- corps de réferve, & dès le premier choe il reçur un coup de fléche qui lui brifa deux dents. Mais sa blessure ne le rendant que plus furieux, quoiqu'il eût déja perdu la plus grande partie de scs gens, il se ht un chemin à force de carnage, & s'érant dégagé avec un perit nombre de foldats qui lui restoient, il emporta d'assaut & pilla quatte petites Villes dans sa fuite. Une action si éclatante sit voler de tous côtés la réputation de fon courage. On lui envoya quelques renforts, avec lesquels il fit diverses conquêtes dans les districts de Ching-ting-fu.

Dans le cours de la même année, la force des atmes rendir la Corée (76) tributaire des Mongols. Vers la fin , Kauki , Ministre de l'Empereur des Kins , fur condamné à mort, pour avoir artiré, par ses avis, tous les malheurs qui Reselvion de défoloient l'Empire. En 1220, dans le cours du huitième mois, Muhuli arrivant à Man-ching, près de Pan-ting-su, envoya au passage de Tan-ma-quan, Forterelle dans les montagnes (77), un Parti confiderable, qui battit un détache neut des Kins; après quoi le Gouverneur de Ching-ting-fu ne balança plus à remettre cette importante Place à Muhuli. L'armée eut ordre de rendre

la liberté à tous les prisonniers qu'elle avoit faits, & le pillage sur défendu sous les plus rigoureuses peines.

& de Pan-ting su dans la Province de Pe-che-li.

Après la mott de Kau-ki, l'Empereur prit des mesures convenables pour la D. S'todes King partia Municipale defenfe de fes Etats. Su-ting, qu'il avoit choisi pour son Ministre, homme vetfé dans l'att de la guerre, trouva le moyen de mettre en campagne une armée de deux cens mille hommes, avec laquelle il renvetsa tous les projets de l'Empereur des Chinois & du Roi d'Hya fur la Province de Shen-si, & les força même de levet le siège de Kong-chang-fu (78). Le Général des Kins étant campé à H'hang-ling-khang , détacha un corps de vingt mille hommes d'infanterie pour attaquer Muhuli, qui étoit campé près de Tsi-nan-fu (79), Capitale de cette Province. Muhuli , averti de leur dessein , marcha au-devant d'eux & les mit en déroute. Enfuite ayant fait mettre pied à terre à sa cavalerie, il attaqua l'armée entiere des Kins, qui s'étoit allongée fur le bord de la riviere. L'action fut vive & fanglante. Mais les Kins furent défairs, & dans leur fuire il s'en noya un fort grand nombre (So).

Diverses Places Antiories.

Muhuli profita de cette victoire pour étendre ses conquêtes. Il mir le siège devant Tong-chang-fu (81); mais s'appercevant que cette entreprise traineroit en longueur, il fe contenta de laitler quelques troupes pour tenir la Place bloquée. La garnison, qui manqua bien-tor de vivtes, entreprit de se dégager (76) Les Tattares la nomment Solgho; les de , & onze degrés quarante-cinq minutes de

Chinois , Kaul i & Chau-then. (77) A trente-neuf degrés fix minutes de latitude, & un degré quarante-einq minutes

de longitude. (78) A trente-quatre degrés einquante-

Cept minutes quarante-neuf secondes de latitu-

longitude Oueit. (a) Le nombre de ses troupes n'est pas

marqué (80) Hift. de Gentchis-khan , p. 41.

(81) Trente-fix degres trente deux minutes vingt-quatre (econdes de latitude , & dix huit degrés de longitude.

par une fortie ; mais elle fut taillée en pièces. Il en périt sepr mille hommes ; Extraits & les Mongols prirent possession de la Ville. Muhuli marcha droit à Tay-tong- Chinois, fu (82) dans Schen-fi; enfuite paffant le Whang-ho, quarante lieues à l'Ouest concrenant de certe Ville, il entra dans le Pays d'Oreus & répandit la terreur dans le Royaume d'Hya. Cependant il n'y commit pas d'hostilités; & se bornant à presser les Kins, il blocqua Yan-gan, Ville de Schen-si, qu'il avoit trouvée pourvûe & fortifiée avec rrop de foin pour être emportée facilement. Il tua, dans sa marche, plus de fept mille hommes aux ennemis. Il s'empara de Kya-cheu & de quelques autres Places, qu'il fortifia. Son dessein étoit de se saist des postes qui pouvoient lui faciliter la prise de Tong-quan, pour faire ensuire le siège de

Kay-fong-fu. En 1222, il fit plusieurs conquêtes dans le district de Ping-yang-fu, & l'an- Morton Genénée suivante il attaqua Fong-tsyang fu dans la Province de Schen-si. Ayant re- 12l Micha L. passé le Whang-ho, il chassa les Kins de plusieurs postes, dans Schan-fi, & se remit en possession de Pu-cheu, dont ils s'étoient emparés l'année précédente. Une aurre expédition l'occupoit, lorsqu'il fut atreint d'une maladie dangereuse à When-hi-hyen. Il fit appeller Tay-jua, fon frere, & se voyant près de sa fin il lui recommanda instamment la prise de Pyen-king (33), comme une affaire si importante, qu'il regrettoit beaucoup de ne l'avoir pas exécutée lui-même. Il expira en prononçant ces derniers mots, à l'âge de cinquante-quatre ans, dont

il avoit employé quarante, avec honneut, dans la profession des atmes. Muhuli paffoit entre les Mongols pour le premier Capitaine de leur Empi- Ses grandes quare. Il avoit toute la confiance de Jenghiz-khan. Les grandes dignités dont il étoit revêru n'avoient jamais diminué fon ardeur pour la guerre. Dans les entreprifes d'importance, il ne se ménageoit pas plus que le dernier soldat. Les Hiltoriens rapportent l'origine de fa faveur auprès de Jenghiz-khan. Ce Prince Origin ayant éré barru, avant que d'avoir obtenu le tirre d'Empereur, se retiroit vers son camp pendant la nuit & n'avoit pas peu de peine à le trouver, parce qu'il étolt rombé beaucoup de nége. Comme il étoit extrêmement fatigué, il prit le parri de se coucher sur un peu de paille , pour s'y reposer. Muhuli & Porchi , qui le trouverent dans cette situation , prirent un rapis & le tintent suspendu fut leur Maître pendant qu'il dormoit en plein air. Cette heureuse galanterie leur acquit beaucoup de reputation & mit leurs familles dans une haute estime entre les Princes Mongols. Jenghiz-khan regretta fort amerement la perte de Muhuli, & fit passer sur Pulu, son fils, se ritres & ses dignités.

En 1124, dans le cours du neuvième mois, l'Empereur des Kins étant

mort eut pour successeur le Prince Sheu, son fils, qui fit la paix dès le mois fuivant avec le Roi d'Hya.

du Tula, en Tartarie, après une absence de sepr ans, qu'il avoit passés dans tarie, les régions de l'Ouest. On s'imagine aissment quelle impression son retout fit fur toutes les Puissances voisines. Tyauli, Reine de Lyau-tong, s'empressa d'al-de Lyau-tong ler au-devant de lui, avec les Princes ses neveux. Certe Dame, qui éroit diftinguée par des qualirés extraordinaires, se mit à genoux devant le Conque-

Au commencement de l'année 1225, Jenghiz-khan retoutna fur les bords : Jenghiz-khan Tyanli, Reine

(81) Ville à une lieue & demie Est du minutes de longitude Ouest. (83) A dix-lept lieues Sud-Sud-Ouest de Whang ho, a trente-quatre degrés cinquante-une minutes de latitude, & fix degrés treize Pin-yang fu.

Tome VII.

JENGHIZ-

rant Mongol, pour lui rendre hommage, & le complimenta fur ses conquê-CHINOIS, tes. Le Khan lui fit à fon tour un compliment de condoléance fur la mort du CONCERNANT Roi fon époux; & louant beaucoup la maniere dont elle gouvernoit ses Etats, il lui promit sa protection , pour elle & pour toute sa famille. Tyau-li , après Ce qu'elle co- lui en avoir fair ses remercimens, le pria de nommer Pi-tu au trône de Lyau-

sient de Jengin - 10 ng. Jenghiz-khan ne put refuser de nouvelles louanges à la justice & à la prudence de cette Princesse. Pi-tu étoit fils de Lyeu-ko, mais par une autre femme, qui étoit morte. Tyau-li avoit plusieurs enfans du même pere; & Schenko, leur aîne, avant toutes les qualités qui conviennent au Gouvernement, le Khan fouhaitoit du moins qu'il fut affocié à l'autre. Mais la Reine perfiftant à demander la Couronne pour Pi-tu, ce Monarque y consentit. Dans les entretiens qu'il eut avec elle, il prit plaisir à lui raconter ses exploits. Il garda Schenko à sa Cour. Un de ses premiers Seigneurs eut ordre de conduire à Lyau-tong la Reine & le nouveau Roi.

Ravages des Koyamme d'Hya.

Li-te, Roi d'Hya, avoit accordé une retraite à Sun-quan-ki & Che-lu-ho. Mongois dans le deux mortels ennemis des Mongols. Les plaintes de Jenghiz-khan produifirent si peu d'effer, que loin de lui accorder quelque fatisfaction , Li-te prit ces deux hommes à son service. C'est à cette conduite imprudente & au refus qu'il fit de donner son fils en ôrage, après s'y être formellement obligé, que les Hisroriens Chinois attribuent la ruine du Royaume d'Hya. Le Khan , irrité , marcha lui-même à la tête de ses troupes, & dès le second mois de l'an 1226 il fe rendit maître de Yet-fina (84). Enfuite les Mongols emporterent toutes les Fortereiles, dont le nombre étoit fort grand, entre cette Ville & celles de Ninghya, de Kya-tfu-quan (85) & de Kan-cheu (86). Les Villes de Su-cheu (87), de Kan-cheu & de Si-lyang-su (88) eurenr le même forr. Le Roi d'Hva ne furvécut pas long-tems à tant de pettes. Il mourut de chagrin dans le feptième mois; & vers la fin de l'année, Jenghiz-khan ayant pris Ling-cheu, au Sud de Committee d'Ok. Ning-hya, alla camper à rrente ou quarante lieues de cette Place. Oktay, fon

Le Roi meare de chagrin-

troilième fils, entra dans le Ho-nan, avec le Général Chabar, & mit le sièce devant Kay-fong-fu, Capitale de cette Province, où l'Empereur des Kins faifoit sa résidence; mais il se vit obligé d'abandonner son entreprise. En 1227 il. pénétra dans la Province de Schen-fi, où il s'empara de la plupart des Forteresses du district de Si-gan-fu. Ensuite il s'avança vers les Places qui appartenoient aux Kins dans les départemens de Fong-tsyang-su & de Han-chong-su. De-là. érant retourné en Tartarie, il laissa Chabar pour commander à sa place. Ce départ précipité fit conclure à l'Empereur des Kins que son dessein étoit de rentrer dans le Ho-nan, & le porta auffi-tôt à faire de nouvelles propolitions de

(84) Teifina, Eifina, Eychina on Echina, étoit une Ville confiderable du Royaume d'Hya. Maco-Polo l'appelle Ezina. Les Géographes Chinois la placent au Nord de Kancheu & au Nord Eft de Su-chen , à cent vingt lieues de la premiere de ces deux Villes, mais cette distance paroit trop grande. Yetsina est anjourd'hui détruite. Elle étoit située sur une riviere do même nom , qui passe par Su-cheu , randis qu'un de ses bras va passer par Kan-cheu.

(85) C'eft un Fort à l'extrémité Quest & a la porte de la grande mutaille. (86) Kan-eheu est le Kampition de Marco-

Polo. (87) Sn-chen eft le Su chure de Polo.

88) Si-liang-fu étoit alors une très-grande Ville. Ce n'est anjourd'hni qu'une Forteresse, nommée l'ang-chang-way, à trente-huit degrés vingt minutes de latitude, & quatorze degrés dix minutes de latitude Ouest.

paix; mais les voyant rejettées par Jenghiz-khan, il réfolut de faire un der- Extrairs nier effort pout se désendre, du moins dans le Ho-nan. Il fortifia les passages Chinois, du Whang-ho & les principales Villes. Il mit une grolle garnison dans Tong- CONCERNANT whan; & raffemblant une armée de deux cens mille hommes, il plaça ses meilleurs Officiers à leur tête (89).

Jenghiz-khan attendit le printems pour se mettre en marche. Après avoir lenghiz-khan laissé un cotps d'armée devant Ning-hya, Capitale du Royaume d'Hya, il détacha d'autres troupes, qui se sailirent des contrées de Ko-ko-nor (90), de Qua-cheu & de Sha-cheu (91). Lui-même, à la tête d'un autre corps, se rendir maître de Ho-cheu & de Si-ning. Enfuire, après avoir taillé en pièces une armée de trente mille hommes, il alla former le siège de Lin-tau-fu, qui apparrenoit aux Kins. Il prir cette Place. Il en prir plusieurs autres ; & sier de rant de succès, il se retira dans la Province de Schen-si, pour y passer les chaleurs de

l'Erć fur la Montagne de Lu-pan (92).

Ly-hyen, successeur de Li-te, se trouvant réduir à la derniere extrêmité dans Ruine du Royan-Ning-hya, prit le parti de se rendre à discrétion, dans le cours du sixième

mois, & se mit en chemin pout allet s'humiliet devant le Conquerant, sur la montagne (93) où il tenoit sa Cout. Mais il sut rué en sortant de ses muts (94). La Ville & le Palais furent pillés, avec un carnage si terrible que les plaines voifines étoient couvertes de cadavres. (95). Les Habitans qui pûrent échaper à cette boucherie se sauverent dans les montagnes & dans les bois. L'Histoire Chinoife fait observer que les Mongols, depuis qu'ils étoient sortis de leurs Déferts sabloneux, n'avoient fait que piller, tuer, brûler & détruire tour ce qui étoir rombé entre leurs mains. Après avoir achevé la ruine du Royaume d'Hya (96), qui subsistoit depuis

deux cens ans sous les Princes Tarrares de la Tribu de Topa (97), Jenghiz-khan réfolut d'achever aussi la conquête du Royaume des Kins. Mais au commence- Mort & demisment de l'année 1227, il tomba malade sur la montagne de Lu-pan. Aux appro- res voiontes de Jenghiz khan, ches de la mort, le 18 du mois d'Aoûr (98), il fit appeller les Généraux de son

(80) Histoire de Gentchis-han , p. 46. (90) La vraie pronouciation est Hu bu-nor, c'est-à-dire, le Lac Hu-bu, possedé à

présent par les Elmbs. Veyez ci-deffus. (91) Sha-cheu est près de Qua-cheu, vers l'Ouest, à quarante degrés vingt minutes de latitude, & vingt degrés quarante minutes de

longitude Queft. (91) Ho-cheu est dans Schen-fi, à quatorze ou quinze lienes au Nord-Ouest de Lin-tau-fu. (93) Si uing eft dans Schen fi , près de Ko-

(94) Vers trente-cinq degrés de latitude, à dix degrés quarante-cinq minutes de longitude Ouest.

(95) Ust Historien prérend que pendant la prise de Ning-hya le Khan étoit à Tsing-ebu-i, Ville de Schen-si dépendante de Kong-chang-

(96) Ce Prince doit être le Shidurku d'Abulghazi-khan; & fi cela est, le Royaume d'Hya doit être son Tangut, & Ning-hya est

la Ville même de Tangut. A la verité Tangue étoit habité par les Si-fans ou les Ti-fans ; mais ces Peuples écoient Sujers du Roi d'Hya; & Tangut , qui étoit autrefois si célebre , n'étoit connu que des Historieus occidentaux ce qui fair apparemment que Hya n'éroit pas connu de ceux-ci, ni Tangut des Chinois.

(97) C'eft de cette Horde que font fortis les Empereurs du Wey, autrefois fort puif-fans dans la Tartarie & dans les Provinces du Nord. Ces Tarrares tiroient leur origine des régions au Nord-Est de Peking, entre le quarante-cinquiéme & le quarante-troifiéme degré de latitude. Ils s'établitent d'abord près de Tay-tong fu dans Schan-fi. Leur Monarchie commença en 386 & finit en 172. Il v a une Histoire Chinoise de cette dynastie.

(98) Un Hiltorien Chinois marque fa more fept jours plus rard, dans un lieu nommé Sa-li-chuen. Le mot Chinois Chuen fignifie un lieu plein de montagues, de lacs & de fon-

EXTRAITS CHINOIS , CONCERNANT JENGHIZ-KHAN.

armée & nomma devant eux, pour Régent de l'Empire, le Prince Tauley son quatrième fils, jufqu'à l'arrivée d'Oktay fon frere, qu'il déclara fon fucceffeur & fon héritier. Enfuite leur recommandant entr'eux l'union & la paix, il leur dit qu'à l'égard des Kins, les meilleures troupes de cette Nation étant employées à la garde de Tong-quan & des montagnes du Sud, où elles s'étoient fortifiées foigneufement, fans compter une grande riviere qui leur fervoit de frontiere au Nord, il étoit fort difficile de les attaquer & de les vaincre fans l'affiftance du Song; que cet Empereur Chinois étant leur ennemi naturel, il falloit lui demander le passage au rravers de ses terres pour leur porter la guerre de plus près ; qu'en entrant par les Villes de Tang ou Tong (99) on pourroit s'avancer droit à To-lyang-fu (1); que les Kins se trouveroient forces de rappeller leurs troupes de Tong-quan, & que fatigués comme ils le feroient par

une si longue marche, on pourroit les attaquer avec avantage. Il mourut après avoir achevé ce discours, à l'âge de soixante-six ans, & dans la vingr-deuxième

See enfans & ics femmes.

année de fon reene. Ce fameux Empereur des Mongols eut un grand nombre d'enfans, mais l'Histoire ne nomme que six garçons & trois filles. Chu-chi, ou Zuzi, l'aîné de fes fils , avoit toutes les qualités d'un grand Général ; le courage , la prudence & l'activité. Aussi faisoit-il ses délices de la guerre. Chagathay, ou Jagathay, se fir aimer de tout le monde par sa modération & par la douceur de son caractere. Ogotay, ou Oktay, joignit à la prudence & à la grandeur d'ame beaucoup de valeur & d'amour pour la justice ( 2 ). Tauley sut aimé particuliérement de son pere, & généralement estimé des Tartares. Ulukt & Koly-eleyen ne portent aucune marque de distinction dans l'Histoire. Les rrois Princelles furent maaux Princes Idikut, Poyaho & Po-tu, dont les descendans obtiennent ordinairement en mariage les filles des Empereurs Mongols.

Jenghiz-khan eut un grand nombre de femmes, dont plufieurs furent honorées du tirre d'Impératrices. Elles étoient diftinguées par l'ordre des quatre palais qu'elles habitoient, & qui se nommoient Ordus ou Ortus (3). La premiere de ces Impératrices étoit Hyu-chen, fille de Te-in, Prince de la Horde des Hongkirars. Oktay & Tauley dont elle fut mere, durent à cette raison la présence que Jenghiz-khan leur donna sur ses autres fils. Il exclut de sa succession les

enfans qu'il eut de fes femmes Chinoifes.

Sorcès de la King.

Tauley, après la mort de son pere, dépêcha des Officiers pour en donner avis aux Princes de fa Maifon & aux Généraux des armées. La guerre contre les Kins fut pouffée avec plus de vigueur que jamais. Ho-cheu (4), Ville de Schenfi , se défendit long-tems , par le courage & l'habileré de Chin-in son Gou-

Mort générouse verneur. Mais ce brave Officier se voyant prêt d'être sorcé dans ses murs ne se de toure fa fa. confulta plus que fon désespoir. Il dit à sa temme qu'il lui laitsoit le foin de pourvoir à sa propre sûreré. Ce discours étoir facile à comprendre. Elle lui ré-

> (99) Teng-cheu & Tong-hyen, Villes de Ho-nan, dependantes de Nan-yang-fu, fur les bords de la Province de Hu-quang. Il leur conscilloit d'entrer par cette Province & par celle de Schen-fi.

(1) A présent Kay fong fu , Capitale de

He-nan.

( 1 ) Hiftoite de Gentchis-khan , p. 99. (1) Wa-enlaw. Voyez ci-deffous

4) Cette Ville fe nommoit Si bo-chen ou Ho-chen de l'Oueft , pour la distinguer des autres Villes du même nom. Elle se nomme à present Min-chen. Cest use Forteresse confidetable, à vingt lieues de Lin-tau-fu au Sud.

101

CHINOIS , JENGHIZ-EHAN.

Oktay foccede

pondit avec beaucoup de résolution, qu'après avoit partagé avec lui les plaisirs & les honneuts de la vie, elle ne vouloit pas lui l'urvivre; & sur le champ elle avalla du poison. Ses deux fils & sa belle-fille suivirent cet exemple. Chin. CONCERNANT in les fit enterret & se rua de sa propre main. Malgré ces premiers succès, l'armée des Kins, commandée par un Prince du fang Impérial, défit celle des Mongols au commencement de l'année 1228, & leut tua huit mille hommes.

Tauley, après avoir rendu les derniers devoirs à son pere, & l'avoir fair enfevelir dans le caveau de Ki-nyen , fur une montagne au Nord du Defert de à Jenglur-ktan. fable (1), ne penfa qu'à joindre Oktay son frere. Les Grands & les Généraux , incertains s'il n'étoit pas réfolu de prendre lui-même le titre de Khan . n'ofetent le donner tout d'un coup à Oktay. Mais à l'arrivée de Chagathay qui se fit attendre quelque-tems sur les rives du Kerulon (6), tous les Princes de la Maifon Impériale convintent de se soumettre aux dernières volontés de Jenghiz-khan. Yélu-chu-tʃay leur confeilla d'indiquer une assemblée générale des Princes & des Grands de la Nation, à Ho-lin (7), pour le 22 du huiriéme mois de l'année 1229. Ce grand jour étant arrivé , Chagathay & Tauley , avec tous les Princes de leut Maison , les Chess des Flordes & les Généraux de l'armée, fléchirent le genou devant la tente d'Oktay, & formerent des vœux à haute voix pour le bonheur & la durée de son regne. Cette cérémonie n'avoit point encore eu d'exemple parmi les Mongols. Le nouvel Empereur choisit Yeluchu-tfay pour fon premier Ministre; & comme il avoit toujours été tendrement uni avec Tauley son frere, il lui communiqua toutes les affaires de (8) l'Etat.

Ces Extraits de l'Histoire Chinoise, concernant le tegne & les conquêtes de Jenghiz-khan, n'ont guéres reçu d'autre changement, dans l'Ouvrage du Pere es Estratis Co-Gaubil, que du côté du style & de l'ordre des matieres. Ainsi l'on en peut conclure que le récit des guerres de ce Conquerant, à la Chine & dans les parties orientales de la Tartarie, est tout à la fois imparfait & rempli d'erreurs dans les Historiens Persans & dans nos Auteurs occidentanx; que la Partie orientale de l'Asie étoit alors divisée entre trois grandes Puissances, qui étoient les Empercurs de la Chine, du Katay & d'Hya; que toute la Tartarie, au Nord & à l'Ouest de la Chine, étoit sujette ou tributaire des deux derniers, que par le Royaume de Tangut, il faut cutendre, dans Abulghalzi & les autres Auteurs, celui d'Hya (9); & par Shidurku, Li-hyen son dernier Monarque; enfin , que le Pays de Kara-kitay n'étoit pas près du Katay , loin d'être contieu

Remarene for

Leue milité.

( 5 ) L'Histoite des Mongols nous apprend toire des Empereurs Mongols , pout prouver que cette cave devint la fémiliere ordinaire de les successeurs. Plusieurs Seigneurs du même Sang , érablis à Peking , allurent qu'elle est Mais on ignore que ect Ouvrage ait été pu-fur la Montagne de Han , à quatarno-sept de-grés cinquante minures de laritude, & neu (8) Histoire de Gentchis-khan , pag. 50 degres trois minutes de longitude Ouest. Abulghazi dir que eette cave se nomme Barkhankaldis. Voyez ci deffus

(6) Un Historica Chinois raconte ou'Oktay voulut ceder l'Empite à Chagatay, qui setufa de l'aecepter.

(7) Gaubil renvoie ici fon Lecteur à nne Differtation qui doit otre à la fin de son His-

que Ho-lin est la même chose que Kara-koram, Capitale de l'Empire de Jenghiz-khan.

(9) Cette nouvelle Monarchie paroît avoit été inconnue aux Historiens occidentaux, qui l'ont prife mal-à-propos pout Tangut , parce que Tangut a été célebre en Afie pendant plutieurs tiécles. Hya s'étoit formé de fes ruines & conrenoit la plùpart des Pays qui lui avoient appartenu.

EXTRAITS CHINOIS, CONCERNANT JENGHIZ-KHAN. qu'on en peut ti+

comme Abulghazi-khan nous le représente, & qu'il en étoit même fort éloigné vers Kashgar.

On trouve aussi, dans ces Extraits, l'origine de l'Empire Turc en Tartarie, pendant le fixième fiécle; ce qui s'accorde avec le récit des Hiftoriens Bizantins. Autres lumiéres On y verra que le Khan Ung, ou Wang, en supposant avec quelques Auteurs qu'il doit être pris pour le Prete-Jean, étoit, pour se servir des termes du Pere Gaubil, beaucoup moins puissant qu'ils ne l'ont représenté, & que d'ailleurs l'Histoire Chinoise ne nous apprend rien de sa religion (10). Si l'on joint à ces éclaircissemens les informations exactes qu'on y trouve sur les parties de la Tarrarie qui étoient habitées par les Tatares , les Mongols , les Naymans , les Kara-its & pat d'autres Tribus (11), aussi-bien que les lumiéres qu'on y peut puiser sur la situation de Kara-koram, d'Etzina, de Kampition, de Bishbalig & de plusieurs autres Villes remarquables, qui ont jetté jusqu'à présent nos . Scavans dans l'incertitude, on fera obligé de reconnoître que la Géographie & l'Histoire peuvent tirer beaucoup d'utilité de ces fragmens de l'Histoire Chinoise. Ce qui regarde les Successeurs de Jenghiz-khan n'est pas moins intéressant pour ces deux sciences; mais les bornes de notre Recueil ne nous permettent pas de donner plus d'étendue à cet article. Cependant, comme les noms mêmes des Monarques Mongols, ou du moins les noms Tartares de ceux qui ont regné à la Chine, font inconnus à nos Ecrivains de l'Occident, il paroît à propos d'en joindre ici une Table, avec les dattes de leurs regnes.

#### Empereurs Mongols qui ont regné en Tartarie & dans une partie de la Chine.

Regnes.

| & Chinos des  |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Empercuts Mon | 2. Oktay-khan, ou Tay-tsong; & Régence de la Reine Turakina ou Tolyekona, |
|               | 3. Kayuk-khan ou Ting-tsong, & Régence de la Reine                        |
|               | Wan-li-haimish ,                                                          |
|               | 4. Mengho-khan ou Hyen-tfong, 1251, . 1259.                               |
|               | YWEN-CHAU, ou Dynassie des Mongols qui ont regné sur toute la Chine       |

Noms (11).

|    |                              | ш | 1 a | riai | 16. |  |       |         |
|----|------------------------------|---|-----|------|-----|--|-------|---------|
|    | Kublay ou Ywen-shi-tfu,      |   |     |      |     |  | 1160, | 1294.   |
|    |                              |   |     |      |     |  | 1295, | 1307.   |
| 3. | Hay-schan eu Ching-tiong,    |   | ٠   |      |     |  | 1308, | 1311.   |
| 4. | Ayyulipalipata ou Jin-tfong, | ٠ |     |      |     |  | 1311, | 1320.   |
| 5. |                              | ٠ |     |      |     |  | 1320, | 1323.   |
| 6. | Vefunctions on Tayating.     |   |     |      |     |  | 1774  | 1 1 1 8 |

(10) Abrégé chronologique de Souciet, pacours à la Description de la Chine & de la Tarrarie, aux Tables de laritude & de longi-(11) Pour trouver la fituation des Tribus tude qu'on y a jointes, & aux Cartes générales. & des Places qui se trouvent nommées dans (11) Les premiers noms font Tartares. Les l'Histoire de Jenghiz-khan, il faut avoir 10feconds font Chinois.



# CARTE DU GRAND THIBET Pour Servir a l'Histoire Generale de Vor

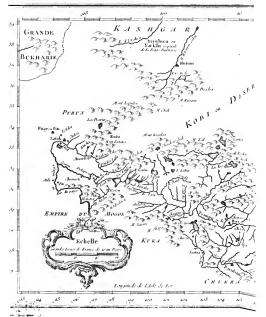

\_\_\_Ugu Tuy Congle





Schunti fut chasse de la Chine par Hong-vu, Fondateur de la dynastie de Tay-ming. Son fils Ayyew-Shilitata, fonda en 1370, à Ho-lin ou Kara-koram, une nouvelle dynastie, nommée les Yweus du Nord.

10. Ilin-chipan ou Ning-tfong; . 11. Tohoantimur ou Schunti,

#### CHAPITRE

## Description du TIBET (13).

UOIQUE le Tibet soit une région fort étendue, à peine se faisoit- INTRODUC-O elle remarquer dans nos Cartes, avant celles qui ont eté publiées par Deliffe. Elle y étoit représentée comme une espece de Désert étroit, situé entre a sur le Tibet. l'Inde & la Chine, fans Villes, fans rivieres & fans montagnes, quoiqu'il n'y ait aucune partie de l'Asie où les montagnes & les rivieres soient en plus grand nombre. Nous en avions à la verité quelques Relations confuses, qui nous venoient des Missionnaires; mais il n'y en avoit aucune assez détaillée pour donner une juste idée des dimentions & des propriétés du Pays. Grueber & Dor- Groeber & Dorville, deux Jéfuires, futent les premiers qui après en avoir parcouru une grande partie en 1661, pour revenir de la Chine en Europe, nous fitent une peinture supportable de son étendue & des usages de ses Habitans. Les Lettres qui contiennent le récit de leurs usages, ont été publiées dans la Collection Fran-

1368.

Kirker.

Kirker nous a donné aussi, dans sa Chine illustrée, une Relation de leur voyage au travers du Tibet, avec les figures des choses les plus remarquables qu'ils y observerent, telles qu'il les avoit recûes d'eux-mêmes (1:4). Mais comme ils avoient toujours suivi la même route, ils n'ont pû nous fournir beaucoup de lumiéres sur la géographie d'une région si peu fréquentée. En un mot, les Compositeurs des Carres n'avoient presque pas d'autres matériaux, pour travailler sur le Tibet, que ceux de ces deux Voyageurs, (car Desideri (15) ne dit presque rien du Pays & de la route qu'il fut obligé de suivre ) avant que les derniers Missionnaires de la Chine nous en eussent donné une Carte, qui fans être complette & bien exacte dans les détails, ne laisse pas de satisfaire assez la curiosité d'un Géographe.

Defiderl.

On n'a peut-être pas tant à se louer de leurs soins pour tout ce qui regarde

(13) Ou Tibbet.

(14) Il s'en trouve une Traduction dans la Chine d'Ogilby. Thevenot a supprimé les Fi-

(15) Le Pere Defideri, Jefnite, fit en 1714 un voyage depuis Kashmir dans I Inde jusqu'a Lapas; mais il s'étend peu fur fa route ou fur ce Pays.

#### HISTOIRE GENERALE

les habitans, les animaux & les autres productions du Pays. Comme ils n'a-INTECRUCvoient pas fait eux-mêmes ce voyage, ils n'ont guéres eu d'autres matériaux TION. pour l'Histoire que ceux des premiers Missionnaires, auxquels ils ont joint

quelques Remarques dispersées qu'ils ont recûes des Mathémariciens-Lamas . Avril & Gerbild'après lesquels ils ont travaillé (16). Telles sont celles du Pere d'Avril , & les Observations historiques sur la Tartarie que le Pere Gerbillon tenoit d'un Envoyé Chinois. D'autres Ecrivains, comme Taverniet & Thevenot, ont parlé du Butan, ou du Tiber, par occasion, suivant les récits qu'ils avoient entendus. Enfin, ce que nous avons de plus complet & de plus particulier fur ce fumc. jet, patoît être la Description du Royaume de Butan. Mais cet Ouvrage étant anonyme (17), fans aucune explication qui puille donner de l'autorité aux

Mémoires fur lesquels il est écrit, on ne doit s'en fervir qu'avec beaucoup de 6. I.

#### Noms , Etendue , Rivieres & Montagnes du Tibet.

TIBET. Divers nous du Liber.

précaution.

E Pays que les Européens nomment Tibet ou Thibet, porte le nom de Tibt, ou Tobt, parmi les Orientaux. Quelques Nations prononcent aufli Topet ou Tupet. Les Tartares l'appellent Barantola, nom fous lequel ils comprennent tout ce vaîte cîpace qui est situé entre la grande Riviere de Yo-long & la fource du Gange, c'est à dire, une étendue de plus de vingt degrés de l'Est à l'Ouest, & de plus de huit du Nord au Sud. Les Habitans de Kashmir ou Kachemir, & d'autres Peuples en-deçà du Gange, lui donnent le nom de Buton ou Butan, & les Chinois celui de Tsan ou Tsan-li, à cause de la grande Riviere de Tsan-que qui le traverse. Mais Lassa ou Lasa en étant la plus riche & la plus agréable partie, fans compter la distinction qu'elle tire de la résidence du Grand Lama, les voisins ne donnent pas ordinairement d'autre nom à tout le (18) Pays que celui de Lassa.

Remarque fue que ques autres \$10,123.

On nous apprend aussi qu'entre les Tartares le nom de Tangut, ou Tanguth, est commun à toutes les contrées qui se trouvent situées depuis le Ko-honor jusqu'au Sud du Gange (19). Mais d'autres assurent qu'il est inconnu aux Habitans, & qu'ils se nomment eux-mêmes Vojids (20). On peut dire la même chose de Tufan, que Gaubil (21) nous donne pour le nom du Tibet, ou plûtôt pour un de fes noms (22). C'étoit vraisemblablement celui que les Tufans, ou les Si-fans, prenoient eux-mêmes, ou qui leut étoit donné par

(16) Elles ont été publiées par le Pere du Halde, dans le quatriente Tome de sa Description de la Chine , sous le titre d'Olservations géographiques & historiques sur la Carre du Tibet , erc. tirees des Mémoires du Pere Regis.

(17) On en trouve l'Extrait dans le Metcure de Paris pour le mois de Juillet 1718. (18) Observations mathématiques du Pere Souciet, p. 1613 & Chine du Pere du Halde .

(t9) Du Halde, ibid.

(20) Biblioth. German, Vol. III. p. 25. Cc noms Mougols. nom y est écrit l'edjid.

(at) Histoire de Gentchis-khan par Gau-

bil, p. 190. (11) Regis observe que dans cerre partie

de la Carre les Missionnaires ont conservé les noms des Places tels qu'ils les avoient reçus des Lamas, parce qu'il y avoit plus de fond à faire fur eux que fur nos Voyageurs; d'où l'on peut conclure qu'ils n'ont pas observé la même regle dans les autres parties de la Carte. En effet, dans le Pays de Kohouot ils ont mis souvent les noms Mancheous à la place des

quelque

........

quelque Peuple voisin lorsqu'ils en étoient les mairres; cat il est certain qu'aujourd'hui le Tibet ne porte aucun de ces deux noms.

Ce Pays, consideré dans toute son étendue, est siné entre le quaire-vingtfeptième & le cent vingt-unième degré de longitude ; & entre le vingt-fixié-bet. me & le trente-neuvième degré de latitude ; c'est-à-dire qu'en longueur , de l'Ouest à l'Est, il a dix-sept cens trense-cinq milles, & que dans sa plus grande largeur il en a sept cens quatre du Nord au Sud. Mais comme sa forme est un peu triangulaire, & qu'il se resserre par degrés à mesure qu'il s'étend de l'Est à l'Ouest, il n'a, dans quelques endroits, que la moiné de cette largeur, dans d'autres un quart, & quelquefois encore moins. Il est bordé, au Sa Guartion. Nord, par le Pays de Kohonor, & par le grand Defert de fable, qui le fcpare de la peine Bukkarie; à l'Est, par la Chine; à l'Ouest, par l'Empire Mogol ou l'Indoftan, & par la grande Bukkarie; au Sud, par le même Empire, par le Royaume d'Ava & d'aurres Pays qui appartienneur à la peninfule de l'Inde au-delà du Gange.

Comme le Tibet étois peu connu des Chinois mêmes, quoiqu'ils en fussent le voisins, un Ambassadeur, envoyé au commencement de ce siècle par l'Empe- fat comporte reur Khang-hi pour réconcilier les deux factions du Bonnet rouge & du Bonnet jaune, dont on parlera bien-tôt, employa, pendant deux ans qu'il passa dans le Pays, certaines perfonnes qu'il avoit menées dans cette vue, à composet une Carte de tous les Pays qui sont dans la dépendance inimédiate du Grand-Lama. Ceue Carre fut confice au Pere Regis en 1711, pour être lice avec les Cartes des Provinces Chinoifes. Mais il ne pui exécuier cet ordre, parce que les situations des Places n'avoient pas été fixées par des observations célettes, & qu'on n'avoit fuivi que le calcul commun pout les distances. L'Empereur, resolu de s'en procurer une plus exacte, envoya deux Lamas, qui avoient étudié l'Arithmetique & la Géometrie dans une Académie établie fous la protection de son troiliéme fils , avec ordre de lever une nouvelle Carie & d'y faire entrer tout le Pays qui est depuis Si-ning, dans la Province de Schen-si, jusqu'à Lasa, résidence du Grand-Lama, & de-là jusqu'à la source du Gange. Ils devoient apporter aussi un peu d'eau de cene Rivière. Leur Ouvrage fut présenté Soins des Misen 1717 aux mêmes Missionnaires, qui le trouverent incomparablement meil- sonnaires leur que le premier, quoiqu'il ne fût pas exempt de faures. Avec le secours des mesures que ces deux Lamas avoient employées, & le soin, non-seulement de rapprocher cette nouvelle Carre de quelques itinéraires au Sud-Ouest, à l'Ouest & au Nord-Ouest, mais encore de recueillir les informations de quelques personnes distinguées qui avoient fait le voyage du même Pays, ils se trouverent en état de dresser une Carte du Tibet beaucoup plus correcte que tout ce qui

avoit été publié. Les deux Lamas ayant commencé leur entreprise dans le tems que les Eluths Imperielles ravageoient le Tibet, avoient été obligés de se presser beaucoup, dans la Tibet. crainte de tomber entre les mains de l'ennemi ; d'autant plus qu'ils étoient du Bonnet rouge ou du Parti Chinois. Ils s'étoient contentés, pour divers détails qui regardoient les environs de la fource du Gange, de confulter les Lamas des Temples voisins (23) & de recueillir ce qu'ils avoient pû trouver, à Lasa, dans les Mémoites historiques du Grand-Lama. Si la latitude de la Montague de (13) Voyez la Note précédente.

Tome VII.

Kentais, nommée Kan-te-shan par les Chinois, d'où le Gange tite sa source TIBET. du côté de l'Ouest, eut été prisé par observation, il eut été plus facile de dérerminer le véritable cours de ce fleuve. A la verité, les Géographes Lamas avoient tracé celui du Tsan-pu, qui coule à l'Est de la même Montagne; mais leurs seules mesures ne suffisoient pas pour fixer exactement la latitude de Kentats (14).

Affreules montagnez qui féra-Tibet,

A l'Ouest de cette Montagne, la Nature en a placé une autre, qui se nomme ragner qui lepa-troit la Chine du Kentel, quoiqu'elle porte le nom de Kenti dans la Carte. Desideri la repréfente effroyable & toujours couverte de nége. Elle fépare Kachemir , dans l'Indoftan, du grand Tibet, qui commence à son sommet ou à sa pointe. A l'entree du Pays de ce côté-là, jusqu'à Leb ou Ladak, la toute est entre d'autres montagnes qu'on peut nommer une véritable image de la triftesse, de l'horreur & de la mort même. Elles font comme entaffées l'une fut l'autre, & si contigues, qu'à peine font-elles séparées par des tottens qui tombent avec une impétuolité surprenante & dont le bruit est capable d'effrayer les plus inttépides

Difficultés des matages.

voyageurs. Le fommet & le pied de ces montagnes font également traccessibles. Les routes qu'on y a pratiquées sont ordinaitement si étroites qu'on n'y trouve que la place du pied, & que le moindre faux-pas expose un voyageur à tomber dans les précipices, au danget d'y perdre la vie on de se casset misérablement tous les membres, comme il arriva, devant les veux de l'Auteut, à quelques malheureux de sa caravane. Les buissons & les tonces seroient d'un grand fecours dans ces occasions; mais on n'y trouve pas une plante ni un brin d'herbe. Pour traverser les affreux torrens qui séparent une montagne de l'autre, il n'y a pas d'autres ponts que quelques planches étroites & chancellantes, ou quelques cordes étendnes en croix, qui foutiennent des branches d'arbres qu'on y a portées. On est souvent obligé d'ôter ses souliers pour marcher plus surement pieds nuds. L'Auteur déclare que cet horrible fouvenir le faifoit encore trembler (25).

Hustenrile la terre du l'ibet.

La terre du Tibet est généralement fort élevée. Gerbillon observe, sur le témoignage d'un Mandarin, qui avoit fait ce voyage avec la qualité d'Envoyé Impérial, qu'en passant de la Chine au Tibet on s'apperçoit sensiblement qu'on monte, & qu'en général les montagnes, qui font en fort grand nombre, font beaucoup plus hautes du côté de l'Est vers la Chine, que du côté de l'Ouest qui fair face au Tibet (26). Affurément, continue le même Auteut, les petites montagnes d'où la Riviere d'Altan-kol ( ou la Riviere d'or ) (27), tire sa source, doivent être beaucoup plus hautes que la mer, puisque cette Riviere, qui est assez rapide, va se décharger dans les Lacs de Tsing-su-hay, & que le Whangho fortant de ces Lacs, conferve pendant l'espace d'environ deux cens lieues Climit du Tibet. un cours fort vis jusqu'à son embouchure dans l'Occan oriental. Cette hauteur de la terre rend de ce côté-ci le Pays très-froid pour sa latitude. Mais lorsou on

descend des montagnes & qu'on entre au Tibet, l'air est beaucoup plus tempere (28). Dans la partie de l'Ouest, où Desideri voyageoit, le climat lui pa-

<sup>(14)</sup> Chine du Pere du Halde.

<sup>(25)</sup> Lettres Edifiantes, p. 190 & fuiv. (26) On a fait la même observation du cô-

té de la Taitaile, au Nord de la grande mu-

raille; de forte que la Chine est dans un fond . entre les montagnes de la Tarrarie & du Tibet. (17) Près du Pays de Kokonor.

<sup>(18)</sup> Chine du Pere du Halde , shi fun.

rut fort rigoureux; & les montagnes étant toujours couvertes de nége, on peut

dire que l'hyver y regne continuellement (29).

Si l'on excepte la Carte du Tiber (30), qui offre beaucoup de matériaux pour composer une description du Pays, les Millionnaires nous ont transmis peu leur contre de lumières sur la géographie de cette contrée. La grande riviere qui la traverse entiérement de l'Ouest à l'Est, suivant le rémoignage de Regis, se nomme Yaru-tfan-pu, qui fignific Riviere Yaru, ou fimplement Tfan-pu (31), c'est-àdite, Riviere par excellence, comme Kyang, qui a la même fignification, est devenu à la Chine le nom particulier du Yang-ese-kyang , qui divise ce vaste Empire. Cependant il n'est pas aise de déterminer où le Tsan-pu décharge ses eaux. Comme il coule du Tiber au Sud vers la mer, il v a beaucoup d'apparence qu'il va tomber dans le Golfe de Bengale, aux environs d'Arakan, ou près de l'embouchure du Gange, que les Tibetiens nomment Anonkek ou Anonjen. Les rivieres qui sont à l'Ouest du Tsan-pu parcourent des Pays peu connus, & l'on n'est pas plus certain où elles se déchargent.

Le Nu-kyang entre dans la Province Chinoife de l'un-nan, où après avoir coulé quelques centaines de lis, il change fon nom en celui de Lu-kyang & passe dans le Royaume d'Ava. Le Lan-tfan-kyang entre ausli dans Yun-nan. Il y recoir plusieurs petites rivieres; & prenant le nom de Kyu-long-kyang, qui signifie Riviere des neuf dragons , il passe dans le Royaume de Tong king. Au Nord de la même Province coule le Kyu-cha-kyang, ou la Riviere au fable d'or, qui après de longs détours se jette dans le Yang-tje-kyang. Les Cattes Chinoifes, que les Missionnaires trouverent dans les Tribunaux de la Province de Yun- platiture nome. nan, & les Habitans du Pays, donnent également le nom de Nu-i à la Nation qui habite au-delà du Nu-kyang , & celui de Ti-tse à la Nation voifine , au Nord du Royaume d'Aram. Mais peut-être n'est-ce pas le véritable nom de ces Nations, à demi sauvages, qui occupent les montagnes, & par le Pays

Incerticule for

desquelles il est vraisemblable que quelques-unes des rivieres du Tibet doivent passer (32). A l'égard du Whang ho , l'Envoyé Chinois rendit témoignage au Pere Gerbillon qu'il tire sa source (33) dans la partie Nord-Est du Tibet (34), d'un Lac, ou plûtôt de trois Lacs, nommes Tsing-fu-hay, si voisins l'un de l'autre qu'ils paroissent ne faire qu'un. De-là il coule rapidement vers le Sud, entre des montagnes ; & grofliffant par la jonction de toutes les petites rivietes de Kokonor, il entre dans l'Empire de la Chine près de Ho-cheu, Ville de la Province de Shen-si sur les bords de celle de Se-chuen , à dix journées de sa source

en droite ligne, par un passage fort étroit entre deux rocs fort escarpés, que le

fameux Yu, Empereur de la Chine, fit taillet dans cette vûe. Le même Envoyé racontoit qu'il avoit passe une riviere de Kokonor, nom- Résit d'un En-

mée, en langue Mongol, Altan-kol ou Riviere d'or ; que sa profondeur est voyé Chanoisd'environ trois pieds ; qu'elle se rend dans les Lacs de Tsing-su-hay ; que roulant beaucoup d'or dans son sable, les Habitans du Pays employent tout l'Eté

(19) Lettres Edifiantes , Vol. XV, p. 100. (10) Elle se trouve en neuf feuilles dans la Chine du Pere du Halde.

(31) C'est le nom qu'elle porte dans la

(11) Chine du Pere du Halde, whi fup. (33) On y a décrit le cours de cette Ri-(34) Sur les bords du Pays de Kokonor ..

qui a déja été décrit,

à le tecueillir, & qu'il fait le principal revenu des Princes de Kokonor; que chaque personne qui s'occupe de ce travail remporte six, huit ou dix onces d'or , & quelquefois davantage ; qu'on prend du fable au fond de la riviere , & qu'après l'avoir un peu lavé on en sépare les paillettes d'or pour les mettre au creuset; que cet or, venu apparemment des montagnes voisines, est fort estimé, & qu'il se vend six sois son poids d'argent. Il se trouve aussi de l'or dans plusieurs rivieres de la dépendance du Grand-Lama, & la plus grande partie est transportée à la Chine (35). Regis s'accorde là-dessus avec Gerbillon, & s'étend particulièrement fur la Riviere de Kyu-cha-kyang (36); mais il ajoure que les Millionnaires n'ont jamais sçu de quelle riviere les Chinois tirent l'efpece d'or qu'il préferent à toutes les autres.

Gaubil est plus exact que Gerbillon dans le détail des circonstances. Il préthe Pere Gaubit, tend que le lieu d'où le Whang-ho rire fon origine offre plus de cent fources, qui brillent comme autant d'étoiles, & que c'eit de-là qu'il est nommé le Pays Hotun-nor (37), c'est-à-dire, Mer des Étoiles. Les mots Chinois, Sing (38) fu (39) hay, fignifient Mer des Etoiles & Confiellation. Toutes ces fources forment deux grands Lacs, nommés Hala-nor ou Kara-nor (40), à deux milles de Hotun-nor. On voit paroître ensuite trois ou quatre petites rivieres , qui venant à se joindre forment le Whang-ho; après quoi ce grand fleuve se divise en huit ou neuf bras. L'Empereur Ahang-hi donna des ordres en 1704 pour découvrir sa source. Dans le Mémoire qui lui sut présenté, elles portent le nom d'Oton-tola (41). On les fait confilter en plusieurs petits Lacs, dont les eaux fe raffemblent dans deux grands à l'Eit; & tous ces Lacs enfemble produifent le Whang-ho (42).

Plaferer autres Lees du Tiber.

zieu.

Outre le Lac de Koko-nor, qui fignific grande Mer, fuivant Grueber, &c que les Chinois nomment Si-hay ou Mer occidentale, le Tibet en a plufieurs autres d'une grande étendue, tels que Chating-nor & Oring-nor, qui n'est pas loin de Hotu-nor ou d'Alton-tala ; Tenkiri , qui a plus de foixante-dix milles de long fur quarante de large, à trente-deux degrés de latitude & vingt-quatre de longitude Cuest de Pelving; Lankeri & Map ama, où commence le Gange. Les Auteurs ne nous fournillent rien de plus fur la géographie du Tibet, & leuts Remarques ne sont pas plus abondantes sur l'Histoire naturelle.

(34) Chioe du Pere du Halde.

(36) Cette Riviere, dont le nom fignifie La même chose qu'Altun-kol, ne coule pas loin des mêmes Lacs ; ce qui moorre que le Pays

abonde en or. (17) Nor , ou Noor , fignific grand Lac on

Mer (18) Sing , & non Tfing , fignific Esoiles. (39) Ce mot, ou Ljen, figuric Confella-

(40) C'est à dire, Mer noire ou Lec noir. (41) Cett le nom Mancheou. Sur quoi il faut observer que les noms des Places de Kokonor & des frontieres de la Chine nous sone donnés la plupart en ce langage, au lieu du Mongol, qui est la langue des Habitans

(41) Histoire de Gentchis-khan par Gaubil , p. 190 & fuiv.



### Royaumes qui composent le Tibet.

TETTE valte étendue de Pays, qui est comprise sous le nom général de Différences &-Tibet, reçoit différentes divitions dans les Auteurs. Bernier (43) place vitions du Tibet. dans ses limites trois Royaumes, qu'il nomme le grand Tibes, le petit Tibes & Lassa. Desideri le divité de même, avec cette différence, qu'il donne au premier Royaume le nom de Baltistan , & celui de Butan au second. Tavernier (44) & quelques autres paroillent renfermer le grand Tibet & Lassa sous le dernier de ces deux noms. Quoiqu'il en foit, les trois Divisions ou les trois Royaumes du Tibet reconnoissent l'autorité des trois différens Souverains, fans y comprendre le Pays de Kokonor & de Tu-fan ou Si-fan, qui ont leurs propres Maîtres, quoiqu'il foient renfermés autil dans les bornes du Tiber. On ratiemblera ici, fous autant d'articles, ce qui se trouve dispersé dans les diverses Relations des Voyageurs.

Petit Tibet ou Baltistan.

DESIDERI, qui donne le nont de Baltislan (45) au petit Tibet, le Shunten de piace au Nord-Ouest de Kashmir, ou Kachemir, Province septentrionale de l'Indostan, qui n'en est pas fort éloigne. Tout ce qu'il nous en apprend d'ailleurs, est que le l'ays ne manque pas de fertilité, que ses Habitans font profession du Mahomérisme, & que les Princes qui le gouvernent sont soumis au Grand Mogol (46).

En 1664, ils étoient tributaires du même Monarque. Besnier nous apprend Les Princes Grat que peu d'années auparavant, à l'occasion d'une querelle qui s'éleva pour la grand Mugol, fuccellion dans la famille royale, un des prérendans à la Couronne s'adressa fécretement au Gouverneur de Kahsmir ; qu'il en recut de puillans secours par l'ordre de Shah-jehan, & qu'ayant détruit ou mis en fuite tous fes concurrens, il demeura tranquille possesseur du Trône, à condition de payer au Mogol un tribut annuel de cristal, de mufe & de laine.

de Kashmir pour lui venir faire fa cour & lui payer le tribut. Mais son train étoit si misérable, que Bernier ne l'auroit jamais pris pour ce qu'il étoit. Le Seigneur au fervice duquel étoit ce Voyageur, l'ayant invité à dîner pour en titer quelques informations, fur les Propriétés de fa région (47), Bernier lui entendit raconter qu'elle avoit Kashmir au Sud & le grand Tibet à l'Est; que fon étendue étoit de trente ou quarante lieues (48), qu'il s'y trouvoit pour Route de Kastfeules richesses un peu de cristal, du muse & de la laine; mais qu'elle n'avoit gar.

Ce petit Roi prit l'occasion d'un voyage qu'Aureng zeb sir dans la Province Ce que Bender

(41) Mémoires de l'Empire Mogol , Tome IV, p. 122 & fuiv. (44) Voyages dans l'Inde, p. 182 & fuiv.

(46) Lettres Edifiantes, T. XV. p. 188. (47) Il patoit , par les expressions de Bernier, qu'elle est montagneuse

(44) Cest plutoe, suivant l'opinion des Anglois, Eeladistan, qui fignific Pays de montagnes.

(48) Delifte lui donne environ deux cens quatre-vingt milles de long & cent toixante. de large.

O iii

pas de mines d'or, comme on en faifoit courir le bruit : que dans quelques endroits elle produisoit d'assez bons fruits, fur-tout des melons; que les hyvets y étoient rigoureux & fort incommodes, par l'abondance des néges; que les Habitans, qui étoient anciennement idolatres, avoient embrasse presque tous le Mahométisme, de la secte de Shiyah, qui est celle des Persans, dont il étoir lui-même (49).

Le même Auteur nous décrit la route qui conduit à Kashgar. On apprend, dans cette Description, qu'Eskerdu, Capitale du perit Tiber, est à huit journées de Gurche, Ville sur les frontieres du Royaume de Kashmir, à quatre journées de la Ville du même nom ; que deux journées au-delà d'Eskerdu , on trouve Sheker , autre Ville située sur une riviere dont les eaux sont fort médicinales ; que quinze journées plus loin on rencontre une forêt fur les frontieres du Royaume. d'où l'on arrive en quinze aurres jours à la Ville de Kashgar, qui est à l'Est du petir Tibet, en tirant un peu vers le Nord (50).

#### Grand Tibet ou Butan.

Opinions directfes for s'étendoe de ce l'ays.

Es noms de Grand Tibet & de Butan, que plusteurs Auteurs donnent à tour le Pays, depuis les frontieres de l'Indostan jusqu'à celles de la Chine, sont restraintes par d'autres à la partie occidentale de cette région. Mais on n'a point entrepris jusqu'à présent d'en fixer les dimensions. Les Lamas mêmes, à qui nous fommes redevables de la Carte du Tiber, ne l'ont pas divisé en Provinces ou en districts. Ils se sont bornés à ranger les noms des parties qui sont venues à leur connoitsance.

Ed. briffemen do Pere Defider tor le grand Tibet.

Le Grand Tibet, suivant le Pete Desideri, est situé au Nord-Est de Kashmir & un peu plus loin de cette Province que le petit Tibet. La route qui y conduir, quoiqu'extremement difficile, n'en est pas moins fréquentée. Ce Royaume commence au fommet d'une monragne affreuse & toujours couverte de nége, qui se nomme Kantel, où Desideri parvint, avec sa caravane, treize jours après avoir quitté Kashmir. En dix-sept jours de plus il fit le reste du chemin, à travers d'effroyables montagnes, jusqu'à Leb ou Ladak (51), Forteresse où le Roi réside. On ne rencontre pas de grandes Villes dans ces Provinces monragneuses (52). Ladak ou Latak, est placée dans la Carre à sept milles au Nord de la Riviere Lachu, qui rombe quatre-vingr-dix milles plus bas dans le Ganga ou le Gange. A cinquante milles de Ladak, au Nord-Nord-Ouest, on trouve dans la montagne qui borde l'Indostan une autre Forteresse nommée Timur-kong (53). Sur la même riviere que Ladak, & à cent quatre-vingt milles du côté de l'Est, se présente la Forteresse de Cha-su-tang; & quatrevingt milles au Sud-Est de celle-ci, celle d'Osaprung ou Chaprung (54). Mais la Carre ne donne pas le nom de grand Tibet, ni de Butan, ni aucun autre nom général à la partie où ces Places sont situées.

(49) Voyages de Bernier dans l'Inde, page 111 & fuiv.

(53) Ce nom paroît fignifier Châtean de fer. Danville l'appelle Timur-kand.

(50) Ibid. p. 118.

(54) C'est probablement Chaperanga , qu'Antoine Andrada représente comme une (51) Larak dans la Carte. (12) Lettres Edifiantes , T. XV , p. 189 fort grande Ville,

& fuivantes.

Delideri observe que l'air est très-froid dans ce Pays, & que l'hyver y regne presque route l'année (55). Bernier raconte aussi, sur le témoignage par d'un Marchand de Lassa, que le grand Tibet est une région misérable & couverte de nége pendant plus de cinq mois de l'année (56). La rette, fuivant Defideri, n'y produir que du bled & de l'orge. Les arbres, les fruits & les ra-. cines y font d'une extrême rareté.

Les Habirans, fuivant le même Auteur, font natutellement doux & capa- Caractere des bles d'instruction, mais ignorans & grossiers, sans aucune reinture des arrs & Habitana. des sciences, quoiqu'ils ne manquent pas de génie, & sans aucune sorre de communication avec les Nations étrangeres. Ils ne porteur que de la laine. Leurs maisons sont fort petites & fort érroites. Elles sonr composées de pierres, grofliérement placées l'une fur l'aurre. Le Commerce qu'ils font entr'eux ne consiste que dans des échanges de provisions. S'il leur vienr quelques Matchands érrangers, c'est uniquement pour leur laine. Ils n'ont pas de monnoie qui soir propre à leur Pays. On y fait usage de celle du Mogol, dont chaque & leur Commurpièce vaur cinq jules Romains (57).

Le grand Tibet entretenoit autrefois quelque Commerce avec les Royaumes voisins, par le moyen des caravanes de l'Inde, qui le rraversoient, suivant le récir de Bernier , pour aller de Kashmir à la Chine. Mais Schah-Jehan , Empereut Mogol, ayant formé quelqu'entreprise contre ce Pays, le Roi défendir long-rems l'entrée de ses Etats du côté de l'Indostan. Dans cet intervalle, les caravanes prenoient par Patan dans le Bengale. Il paroît que l'ancienne route

s'est rouverte, puisque Desideri la prit avec sa caravane.

Les Marchands qui reviennent de la Chine tiroient du Tiber , fuivant Bernier . du musc , du cristal & du Jashen ; mais sur-tour deux especes de fort belle laine; l'une, de mouton; l'aurre, qui est plûtôr une forte de poil, comme celui du castor , & qui se nomme Tour. Le Jashen est une pierre bleue à veines rouges, si dure qu'elle ne se coupe qu'avec de la poudre de diamont. Elle est fort estimée à la Cour du Grand Mogol, où l'on en fait des coupes & d'autres vases. L'Auteur en vit de fort riches, qui étoient damasquinés (58)

Desideti observa que les premieres Habitations qu'on rencontre dans le grand Tiber sonr Mahoméranes; mais que le reste du Pays est habité par des Gentils, qui ne font pas moins superstitieux que dans les autres Pays idolâtres. Ils donnent à Dieu le nom de Kinchok (59), & l'Aureur est porté à croite ou'ils ont quelque notion de la Trinité. Cependant ils adorent auffi une autre Diviniré, qu'ils nomment Urghien, & qui est, disent-ils, Homme & Dien, sans avoir jamais en de pere ni de mere. Ils la croient née d'une fleur, il y a sept cens ans (60). On voit dans le Pays une Statue de semme, avec une fleur à la main (61), qui passe pour la mere d'Urghien. Ils rendenr un

(11) Lettres Edifiantes , p. 200. (16) Mémoires de l'Inde par Bernier , Tomc IV, p. 118.

(17) Lettres Edifiantes , p. 194 & fuiv.

(18) Bernier, ubi fup. p. 125 & 129. écrit Konju. C'est probablement la même Idole qui est honorée dans le Pays de Lassa tous le

nom de La, & que les Chinois appellent Fo. (60) C'est-a dire , vers l'an 1005. Mais s'il est question de Le ou de Fe, ce devroit étre plutot 2746 ans.

(61) Les Mahométans de la petite Bukkarie croient que la mere d'I/s ou de Je/us concut en flairant une ficur.

TIBET.

culte aux Saints & se fe fervent d'une forte de chapelet. Ils ne mettent aucune distinction entre les viandes. La transmigration des Ames & la polygamie font des opinions qu'ils rejettent; trois points fur lesquels l'Auteur obsetve qu'ils different des Indiens.

Leurs Prêtres, no.ands Lamas.

Les Prêtres du Tibet se nomment Lamas & portent un habit, qui leut est propre. Ils ne se tressent pas les cheveux, & ne portent pas de pendans d'oreilles comme le Peuple. Leur ornement de têre est une tonsure à la maniere du Clergé Romain. Il font profession du célibat perpétuel, & s'occupent de l'érude de leurs Livres, qui font en langage & en caracteres différens du vulgaire. Ils employent le chant dans leurs priéres. Ce font les Lamas qui exécutent les cérémonies, qui présentent les offrandes aux Temples & qui tiennent les lampes allumées. Ils offrent à Dieu du bled, de l'orge, de la pâte & de l'eau, dans de petits vases d'une extrême propreté. Ces offrandes passent enfuite pour facrées & fervent à leur nourriture. Le Peuple du Tibet a beaucoup de vénération pour les Lamas. Ils vivent ordinairement en communauté, dans des lieux séparés du commerce profane. Chaque Monastere a son Superieur, & l'Ordre entier dépend d'un Superieur général, que le Roi même traite avec beaucoup de respect. Un pareur de ce Prince, & le fils du Lampo, qui est le premier Ministre de l'Etat, avoient embrasse la profession des Lamas. Desideri fut regardé du Roi & de ses Courtisans comme un Lama Européen. Ils lui dirent que leur Livre reisembloit au sien; mais il eut peine à se le persuader. S'il faut s'en rapporter à son témoignage, la plupart des Lamas du Tibet lisent leurs Livres mistérieux sans les entendre.

Le Butan, ou le grand Tibet, ne reconnoît l'autotité absolue que d'un Therest gouer- feul Maitre, qui potte le titre de Chiampo. Celui qui regnoit en 1715 se nommoit Nima nangel (62). Il avoit dans fa dépendance un autre Roi, qui étoir son tributaire. Après avoir visité le Lampo, ou le premier Ministre, qui porte auss le nom de Bras droit du Roi , les Missionnaires furent admis à l'audience de ce Monarque. Ils le trouverent assis sur son trône. Le lendemain, ils obtinrent une seconde audience, & quatre jours aptès, une troisième; dans lesquelles ils furent traités plus familiérement que la premiere fois (6;).

Page.

La découverte du grand Tibet est si récente , & nos Voyageurs l'ont si peu de conce de ce frequenté, qu'à l'exception d'une ou deux circonstances qui se trouvent dans Bernier, il fournir peu de matiere à l'Histoire. Cet Ecrivain nous apprend Donzentrepri-fer des Mongols que dix-fept ou dix-huit ans avant le voyage qu'il fit à Kashmir (64), Schahpour le conque- Jehan avoit entrepris la conquête du grand Tibet , à l'exemple des Rois de . Kashmir, qui avoient formé anciennement le même dessein. Après seize jours d'une marche difficile au travers des montagnes, fon armée assiégea & prit un Château. Il ne restoit, pour pénetrer jusqu'à la Capitale, qu'à passer une riviere fort rapide (65); & dans la frayeur qui s'étoit répandue parmi tous les Habitans, cette victoire n'auroit pas coûté plus que la premiere. Mais la faifon étoit si avancée, que le Gouverneur de Kashmir, à qui le Grand Mogol avoit confié le commandement de son armée, retoutna sur ses pas dans la

(61) Nangial lant l'Original.

(64) Bernier étoit dans ce Paysen 1664. (65) Ce devoit être le Gange, fi cette Capitale étoit Latak dans le grand Tibet; ou le Tjan-pu, si la Capitale étoit Tonker dans le Pays de Laffa.

crainte

fr: erainte d'être furpris par les néges. La garnifon qu'il avoit laissée dans le Château se vit bien-tôt forcée d'abandonner cette Place , & Chah-Jehan perdit ainsi

l'esperance d'y retourner l'année suivante. En 1664, le Roi du grand Tiber apprenant qu'Aureng-zebe étoit à Kashmir Ambaffale de & qu'il le menaçoit de la guerre, prit le parti de lui envoyer, par un Ambassa- Roi à Aurengdeur, des présens de muse, de cristal, & de ces précieuses queues de vaches zebe. qu'on attache pour parure aux oreilles des éléphans. Il y joignit un Jashen d'une groffeur extraordinaire. Le cortége de l'Ambalfadeur étoit composé de quinze ou feize hommes, tous d'une taille fort haute. Mais, à l'exception de trois ou quatre des principaux, ils étoient fort maigres, & n'avoient, comme les Chinois, que rrois ou quatre poils de barbe des deux côtés du visage. Ils portoient des bonnets rouges & unis comme ceux de nos matelots. Le reste de l'habillement étoit proportionné. Quatre ou cinq d'entr'eux étoient armés de fabres. Tous les autres marchoient derrière l'Ambassadeur & ne portoient rien dans leurs mains. Le Roi, ou le Chiampo, promit au Grand Mogol, par la bouche de ce Ministre, de souffrir qu'on bâtit une Mosquée dans sa Capitale; de faire marquer un côté de sa monnoie au coin d'Aureng-zebe, & de lui payer un rribut. Mais on étoir perfuadé qu'auffi-tôt que le Grand Mogol feroir retourné à fa Courle Chiampo ne feroit que rire de ce Traité, comme il avoit déja fait d'un autre avec Chah-Jehan (66). Depuis ce tems-là, rout ce qu'on a sçu des affaires du grand Tibet, c'est que ce Pays a ses propres Rois, coinme on l'a déja rapporté.

# 6. III.

### Royaume de Lassa, ou Barantola.

A troisième Division du Tibet, suivant Bernier & Desideri, porte le nom chision de de Lassa, qu'elle tire apparemment du territoire de Lassa où la Capitale certainen de Tibet. est située. Grueber nous apprend que ce Royaume est nommé Barantola par les Tartares (67), & Tavernier nous le décrit fous le nom de Butan. Mais comme ce dernier nom est celui qu'il pôrte parmi toutes les Nations voisines, du côré de l'Inde, Tavernier pourroit l'avoir appris des Marchands Indiens à Patna, & nom de ceux de Lalla, qui se rendent au Bengale pour la vente de leur (68) musc. C'est peut-êrre par la même raison que Desideri n'avoir entendu parler à Kashmir que de deux Tibets ; le grand , ou Butan , & le petit ; quoiqu'à Latak , Capitale du premier (69), on lui eût parlé d'un troisième, nommé Lassa (70). Si le nom de Butan est en usage dans le Pays, il est probable qu'on ne l'y donne qu'au grand Tiber.

Au contraire, Bernier apprit la distinction des trois Tibets à Kashmir, parce qu'il y reçut immédiatement ses informations d'un Marchand de Lassa. De-là vient apparemment qu'il ne donne à aucun des trois le nom de Butan, qui n'est peur-être pas en usage à Lassa. On comprend du moins ici comment un Auteur a pû donner le nom de Butan au Tibet en général, tandis qu'un autre le

(66) Mémoires de l'Inde par Bernier , page 113 & fuiv.

(67) Apparemment les Mongols Eluths. (68) Tavernier, Part, II. p. 181. Tome VII.

(69) Il est fort probable que ce que Destderi nomme Butan d'après les Indiens, ne porte que le nom de Latak dans le Pays même, (70) Lettres Edifiantes , T. XV, p. 188.

restraint seulement au grand Tibet. Grueber donne celui de Tangut à tout le Pays, & le divise en plusieurs parties, dont Lassa, ou Barantola, est la principale (71). Cependant d'autres affurent que le nom de Tangut est à present inconnu au Peuple du Tibet (72); ce qui peut être vrai, comme il peut l'être aussi qu'il soit en usage parmi les Tusans ou parmi les Tartares de Kokonor, que Grueber appelle Kalmaks & dont il traverfa le Pays en revenant de la Chine.

Onalités da Revaumede Laf-

Le Royaume de Lassa, ou de Barantola, est borné au Sud par une vaste chaîne de montagnes couvertes de nége, où les passages ne sont pas moins difficiles que dans celles qui défendent le Tibet à l'Ouest. Les torrens qui les féparent ne peuvent être passés que sur des planches ou des cordes étendues. A l'Onest de cette région est le grand Tibet. Le grand Defert de fable est au Nord, & la fépare de Kashgar & de la petite Bukkarie. Du côté de l'Est, ce font les Pays de Koko-not & de Tufan, qui bordent la Chine. Suivant les récits qu'on fit à Tavernier, on ne rencontre au Nord que de vaftes forêts & de la nége: A l'Est & à l'Ouest, on ne trouve que de l'eau amere (73).

Incertitude de fon esendue.

La Carte ne donne aucune certitude sur l'étendue de cette contrée du côté de l'Ouest, ni sur les bornes qui la séparent du grand Tibet. Desideri prétend que ce troisième Tibet est éloigné de Latak, de six ou sept mois de marche. par des Deferts & des espaces inhabités (74). Si la distance est si grande, Lassa doit être assez petit en comparaison du grand Tiber; mais l'Auteur ne parle sans doute que du tems qu'il employa d'une Capitale à l'autre, & ne fait pas remarquer le point qui separe les deux Etats.

Il contient un and numbre de

Suivant la Carte, le Pays de Lassa ou Lasa, contient plus de Villes que le grand Tibet, fur-tont le territoire nommé particuliérement Lassa, où cit situé la Capitale du Royaume. Les principales font Tonker, Changaprang, Shamnanrin , Chufor , Sankri , Dfaulaphen , toutes au Nord du Yaru on du Tfanpu , & fur les bords ou près de cette Riviere. Surman & les ruines de Thilirbana font dans le voifinage de Koto-nor. Au Sud du Tfanpu, le nombre des Villes est encore plus grand. On nomme pour les principales, Aridsong, Changlos, Jiksea, Rinkpu, Oytong, Lasay, Tong-chong, près de la tiviere; Chirou , Niamala , Paridfong , Tudfong , Taren-dfong , &c. toutes vers les frontieres méridionales du Pays. Mais les Missionnaires ne nous ont rien appris de toutes ces Villes, à l'exception de la Capitale. Ils observent seulement que la plupart des Villes du Tibet font petites (75) & qu'elles ne font capables d'aucune défenfe. Regis ajoute qu'elles n'ont pas besoin d'être mieux fortifiées, parce que les Tartares, seuls ennemis qu'elles ayent à redouter, entreprennent rarement des fiéges & combattent plus volontiers en pleine campagne (76).

Tonker, fa Ca-

La Capitale porte, dans la Carte, le nom de Tonker. Elle est située au pied du Mont Datala, près du lieu où le Kaltyn reçoit une petite riviere & va fe décharger dans le Tfunpu, à trente milles au Sud-Sud-Ouest. Les Missionnaires, qui donnent à cette Ville le nom de Lassa ou Lasa, s'étendent peu sur ses

(71) D'où dépend Retink , Province fort suplée du côté de l'Est. Voyez ses Lettres ( p. 1. ) dans la Collection de Thevenor, Tome IV. (71) Voyez ei-deffus.

(73) Tavernier, nii fup. p. 185.

(74) Lettres Edifiantes, T. XV, p. 205. (75) Gerbillon dit que les Habitans demeurent dans des Villes & des Villages., &c qu'ils y vivent de l'agriculture.

(76) Chine du Pere du Halde.











propriétés. Regis observe seulement qu'on la prendroit moins pour une Ville Tiber. que pour un grand Temple.

Suivant Grueber , le Mont Putola , qu'il écrit Butala (77) , est fort haut & se trouve situé à l'extrêmité de la Ville. Il est orné d'un Château (78), contient, qui servoit alors de résidence au Grand-Lama, & à Teva, que l'Auteur noni-

me le Roi de Tangut (79). Gerbillon rapporte, sur le témoignage d'un Ambassadeur Chinois, que le pied du Putota est arrosé par le Kaltyu-muren (80), affez grande riviere. & qu'au centre de cette montagne est le Palais du Grand-Lama, ou fon Temple, haut de sept étages, dont il habite le plus élevé. On voit, affez près, les ruines de la Ville royale du Roi Tfampa, qui fut détruite vers le milieu du dernier siècle par Kashi-han, Prince des Eluths. L'Auteur 82 distance de apprit par la même voie qu'il n'y a que quatre cens lieues de Si-ning , dans la la Chine, Province Chinoife de Shen-se, jusqu'au Mont Putola; que l'Ambassadeur avoit fait ce voyage en hyver (81) dans l'espace de quarante-six jours, & que le Pays est assez bien peuplé (82). Desideri observe que de Lassa on ne compte que quatre mois de marche jusqu'à Peking (83). Enfin Grucher raconte que le Roi tient fa Cour à Putola. Château fitué fur une montage & báti à la ma-

niere de l'Europe. Il lui donne quatre étages & loue l'architecture (84). Les Habitans de Lassa, suivant Tavernier (85), sont robustes & bien pro- Figure & on portionnés. Mais ils ont le nez & le visage un peu plats. On prétend que les rathère des Habitemmes ont la raille plus groffe & fonr encore plus vigoureufes que les hommes (86), mais qu'elles sont sujettes à des enflures de gorge qui en sont périr un grand nombre. En Eté , l'habillement des deux fexes est une grande piéce de toile de chanvre. En Hyver, c'est une sorte de seutre, ou d'étotse fort épaisfe. Ils portent sur la tête une espece de bonnet, de la forme des canettes à biere d'Angleterre, qu'ils ornent de dents de fanglier, & d'écaille de tortue en petires piéces rondes ou quarrées. Les plus riches y mêlenr du corail & des grains d'ambre, dont leurs femmes se font aussi des colliers. Les deux sexes

portent des bracelets, mais au bras gauche seulement, & depuis le poigner jusqu'au coude. Les femmes les portent liés, & les hommes, pendans. Autour du col les femmes portent des colliers de foie treffée, au bout desquels pendent des grains d'ambre ou de corail, ou une dent de fanglier, qui bat fur la poirrine. Leurs ceintures font boutonnées du côté gauche, avec des grains de

(77) Ce n'est pas Bietals , comme on le cin au Tibet , assure que le Pays ne contient trouve dans Kircher & dans Ogilby fon Traducteur.

(78) Voyez la Planche.

la même espece (87).

(79) Voyage de Graeber, p. 1 & 20, dans la Collection de Theyenor, Part. IV. (80) Ce dait être le nom Mongol, comme

Maren fignifie Reviere dans la même langue. (81) Par la route de Tfing-fu-hay, où le Whang-ho prend sa sonrce à vingt journées de Si-ning.

(81) Du Halde, wbi fup.

(83) Lettres édifiantes , ubi fup. p 208. (84) Grueber, ubi fup. p. 1.

(85) Le Pere Horace , Missionnaire Capu-

pas moins de trente-trois millions d'Habitans, quoique le Pere Desideri , Jésuite , n'ent trouvé peu d'années auparavant que des Deserrs inhabités entre le grand Tiber & Lassa. La Lettre du Roi au Pere Horace , en 1742, eft dattée de Lassa dans son Palais Khaden-kagnfan; & celle du Grand-Lama, de son grand Palais de Putola.

(86) C'est peut-être par cette raison que la Loi leur accorde tant de maris. Voyez ci-dof-

(87) Voyage de Tavernier, Part. II, page 184 St fuiv.

TIBET. Leur malpropreté. Grueber observe que les Courtissas de Lassa front beaucoup de dépense pout leur habillement. Ils emploient du drap d'ot & du brocard. Quelquet-uns sont vétus comme les femmes (38), avec cette seule distremes, qu'ils portent un manteau rouge, à la mantere des Lamas. Toute la Nation ett d'allieurs fort mal-propre, On n'y connoit pas l'usage des chemichs in des lits. Les hommes & les femmes couchern'à retre. Ils mangent leur viande cute, & ne se l'avent piamais le visige ni les mains ; ce qu'in empéche pas qu'il ne soient fort doux & fort affables pour les Erangers. Les femuses se bonv voir dans les rues, suivan l'usage des autres Tartates, qui et constrait à c'audi des Chinois (89).

Ils ne manger

Tavernier capporte que les Habitans de Lalla mangent toutes fortes de viande, à l'exception de la châit de vaches, qu'ils adorent comme la nourrice commune du genre humain. Ils font passionnés pour les liqueurs fortes (90).

Les finamenses Quoiqu'ils foient refitzints à une feule femme, faivran le tenoignage du patient manier. Pere l'orace, & qu'à certains degrés de parente lis ne puillémen fem faire fains une dispende de l'éveque (91). Reşis allure que les hemmes ont la liberté de prendre platients maris, qui font presque coujours parens entr'eux, & quelque-tois freex. Le premier enfant appartient au mari le plus âgé, & ceux qui naif-fent enfaire reconnoillent les aurtes pour peres fuivant le degré de l'açe. Lorf-qu'on reproduc eu dige aux Lamas, ils le retranchent fut la tareté des fenimes, dont le nombre est moins grand au Tibet & dans la Tatare que celai de shommes. Mais le Millonaniaux ristent cette excelde de vaine, parce que

Langue & Ca racteres du Ti-

le même ufage n'elt pas reçu chez les Tartares (y2).

On apprend du même Auteur que le langage du Tibet differe entiérement du Mongol & du Mancheou, mais qu'il a beaucoup de reflemblance avec celui de Tufun, & que les Tartares donnet aux caractères du Tibet le nomé caractères de Tangur (93). La Croze en a publié l'alphabet, rel qu'il l'avoir reçu de Bayur, Interprete Mongol. Il précend qu'ils ne different pas de caux des Vigurs (94), qui fonten tafge dans tout l'Orient, depuis la Mer Cafpiente jud-qu'a Golfe de Bengale, Outre les tetres Mongoles, qui en font dérivées avec fort peu d'altération, l'Auteur obsérve que la maniere d'écrire de tous les Indiens en approche beaucoup, & la foupconne d'avoir auffi la même origine. Il ajoure que les caracteres de Butan, publiés pas Had (95) font l'écriture courante, & que ceux de fon Alphabet front les capitales. Enfin, ils renvoie le Leckeut à la Décription de Butan, où l'Auteur patle avec peu d'étendue, mais pleinement, de ces deux répoes de lettres (96).

L'Alphabet de La Croze est formé de quatre voyelles, sans y, parce que ce n'est proprement qu'une consonante; de vingt lettres simples, de dix lettres

(88) Voyez la figure. (89) Voyages de Grueber, ubi sup. p. 1

(21. (90) Tavernier, ubi fup. p. 184.

(91) Nov. Biblioth. T. XIV, p. 57. Il est aisé d'accorder les deux Aureurs, en supposant que l'un patle des Chrétiens, & l'autre, des

(91) Chine du Pere du Halde.
(93) Les Chinois les nomment Si-fansha, e'est-à-dire, Langage de Si-fan; & Si-

fan-ife, qui fignifie Eerit de Si-fan. Les Tartares les noument Tangut jerjen, c'est-à-dàce, Caralleret de Tangut; & ce terme est commun parmi eux. Vejez. Du Halde, Vol. IV de l'Edition de Paris, p. 483.

(94) Nommés ausli Organs & Jugans. Voyez ci-destus. (95) Dans son Histoire Latine de la Reli-

gion des anciens Perfans, Tab. 17.

(96) Voyez les Actes des Sçayans, Tome XLYI, p. 411.

Controlle Consul

doubles & de quatre-vingt-feize caracteres composés, c'est-à-dire, animés de leurs voyelles.

Regis confesse que les Missionnaires ne purent se procurer aucune connoisfance des Plantes du Pays, ni découvrir la nature de son Commerce, & qu'ils Lassa. apprirent seulement que la principale partie se fait par la voie de Bengale (97). Mais Tavetnier donne quelques éclaircissemens sur ces deux articles. Le terroir, dit-il, est fort bon. Il produit en abondance du riz, du bled, des légumes & du vin. Les principales marchandifes , dont les Habitans font commerce avec les autres Nations, font le muse, la rhubarbe, la barbotine du Pays. & les fourtures. C'est de leur Pays que vient la meilleute rhubarbe. Ils coupent Excellente thus cette racine en pièces, qu'ils lient dix ou douze ensemble, & les suspendent barbes pour les faite fécher dans cet état. Comme elle s'altere par l'humidité, les Marchands coutent toujours beaucoup de rifque dans le transport, parce que les deux routes, fur-tout celle du Nord, font sujettes à la pluie.

La Barbotine, ou la poudre à vers, croît dans les champs; mais il faut attendre qu'elle foit morte pout la cueillir. Avant que la femence ait acquis fa maturité, le vent ne manque pas d'en dispersér une partie. C'est ce qui la rend si rare. La maniere de la recueillir est de secouer la Plante pour en faire tomber la graine dans de petits paniers.

Si les Habitans avoient autant d'adresse que les Russiens pour tuer les mar- Grand nombre tres, le nombre en est si grand dans leur Pays qu'ils en pourroient tirer un profit de martres. confiderable.

Le même Auteur nous apprend qu'il y a deux chemins qui conduisent à Eutan ou à Lassa; le chemin du Nord par Kabul (98), & celui du Midi par pour Lassa. Patna dans le Bengale & par les terres du Kajan de Nudal (99). Le second fait un voyage de trois mois , fur les montagnes de Naugrokot qui font à dixneuf journées de Paina, & presque toujours par des forêts remplies d'éléphans. On voyage dans des palanquins, mais ordinairement sur des bœufs, des chameaux & des chevaux du Pays, qui font fort hardis malgré leut extrême petitesse. On emploie huit jours à traverser les montagnes, sans pouvoir se tervit d'autres voirures, pour les marchandises, que de ces petits chevaux, tant la route est étroite & raboteuse. Mais les Marchands se font ordinairement porter sur les épaules de certaines femmes, qui les accompagnent pour cet office. Au-delà des montagnes, leurs voitures sont de la même espece qu'à leur départ.

Lorfque les Marchands qui vont à Lassa pour le musc & la rhubarbe sont arrivés à Gorroshejur, detniere Ville de la dépendance du Mogol, à huit journées de Patna, ils s'adressent à l'Officier de la douane, pour faire réduire le droir de vingr-cinq pour cent fur les marchandifes à fept ou huit; & s'il fe rend trop Route du Nord. difficile, ils tournent par la route du Nord, qui les conduit par Kabul. De cette Ville, quelques caravanes partent pour la Tartarie; d'autres pour Balk. C'est là que les Marchands de Lassa, ou de Butan, viennent faire l'échange de leurs marchandises avec les Tartares, pour des chevaux, des mulets & des chameaux, parce que l'argent est fort rare dans le Pays. Ces marchandises se transportent ensuite dans la Perse, jusqu'à Tauris & Ardevil, où quelques

(97) Chine du Pere du Halde, T. IV. (98) Ou plûtôt Kashmir.

(99) Il paroit que c'est le Nekpal de Grueber , qui fit ce voyage par la route du Midi-

Européens se sont imaginés que la thubarbe & la barbotine étoient apportées de TIBET. Tartarie. Il en vient effectivement un peu de rhubarbe, mais beaucoup moins bonne que celle de Lassa & plurot sujette à se corrompre. Quelques Marchands de Lassa vont à Kandebar, & de-là même à Ispahan, où ils transportent du

corail, de l'ambre jaune, & du Lapis-azuli loriqu'ils en peuvent trouver. Ceux qui passent par Gorroshepur portent de Patna & de Daka du corail, Rome du Midi. de l'ambre jaune, des bracelets de coquillages, fur-tout d'écaille de Tortue,

en groffes piéces rondes & quarrées. Comme l'ufage de Lassa est de brûler de l'ambre dans leurs fères, à l'exemple des Chinois, dont ils ont emprunté Volum de l'arme diverses cerémonies , ils techerchent beaucoup cette espece de parfum. Les Marber state & de chands qui font ce commerce donnent à Patna, pour une ferra ( c'est-à-dire, pour neuf onces (1) d'ambre jaune, en pieces de la groffeur d'une noix ) trente-

cinq ou quarante Roupies, qui deur en rapportent à Lassa la valeur de deux cens cinquante ou trois cens, fuivant fa couleut & le degré de beauté. Le corail en grains y est aussi d'un profit considerable. Mais les Habitans le préfetent brut, ponr lui donner la forme qu'il leur plaît.

Fennes & filles Il n'y a pas d'autres artiftes pour ce travail & pour les bijoux de ctiftal & \$11116.5. d'agathe, que les femmes & les filles du Pays. Mais ce font les hommes qui font les bracelets d'écaille de l'ortue & d'autres coquillages. Ils politient auffi ces petites coquilles que les Nations du Nord portent aux oreilles & dont ils ornent leur chevelure. On compte, à Patna & à Daka, plus de deux mille personnes employées à fournit de ces précieuses bagatelles les Royaumes de Lassa, d'Affem, de Siam & les parties orientales & septentrionales des Etats du Grand Mogol.

Le Roi de Lassa fait battre beaucoup d'argent, en piéces de la valeur d'une Or & argent de Latia-Roupie : d'où l'Auteur conclut que ce Prince doir avoir quelque mine d'argent dans ses Etats. Mais les Marchands ne peuvent donner là-dessus aucune lumière. A l'égard de l'or, ce Pays n'en a qu'une petite quantité, qui lui vient par le Commerce des régions les plus orientales (2).

#### Religion du Tibet,

N O s Voyageurs ne mettant pas de différence entre la Religion du Tibet & dont on fait le celle de la fecte de Fo parmi les Chinois (;), il nous reste d'autant moins à seun, ignage. nous étendre fur cet article, que les Missionnaires particuliers du Tibet, tels que les Peres Grueber & Defideri , Jefuites , & le Pere Horace de la Penna . Capucin (4), ne se sont gueres attachés qu'à remarquer la conformité qu'ils ont cru trouver entre les pratiques de notre Religion & celle du Tibet.

Quelques-uns de ces Ministres Evangéliques se sont imaginés que le Chris-Lear opinion fur la retiemblance de la Religion du tianisme ayant été prêché dans ces Régions du tems des Apôtres, il en est resté Trict avec la no-

> une livre de neuf onces. (2) Voyages de Taverniet, Part. II, pa-

ge 181 & fuiv. ( 3 ) Voyez le Tome précedent.

4) Superieur de la Mission nouvellement établic dans cette contrée. On a publié à Ro-

(1) La Serre d'ambre jaune, de muse, de me, en 1742, l'état de cette Mission, sous le corail, de thubarbe & d'autres drogues, est titre suivant : Relazione del principio e stato profense del vafto Regno del Tibet edaltri dui regni confinant, dont la Traduction Françoile a paru dans la Neuvelle Bebliotheque ou l'Hiftoire litteraire , T. XIV ; avec une Critique du Journaliile.

ecc.

des traces dans les anciens Livres des Lamas. Leurs conjectures ont plusieurs fondemens : 1. L'habillement des Lamas, qui ne ressemble pas mal à celui des Apôtres dans les anciennes peintures. 2. Leur subordination, qui a quelque rapport avec la Hierarchie Eccléfiastique. 3. Une ressemblance sensible entre leurs cérémonies & celles de l'Eglise Romaine. 4. Leur idée d'une incarnation. 5. Les maximes de leur morale. Mais quelle certitude peut-on fe procurer làdessus sans être bien verses dans leurs anciens Livres, sur-tout lorsque, suivant le rémoignage des plus doctes Lamas, ils ne roulent que sur la transmigration des ames?

Si l'on en croit Defideri, l'unique conclusion qu'on puisse tirer de la ressemblance de leurs cérémonies avec les nôtres, c'est qu'ils ont en effet quelques idées de Religion. Les Apôtres fuivoient, dans leur habillement, les ufages du Pays de leur réfidence; & dans toutes les Religions, foit Mahométane, foit

Idolâtre, on trouve une véritable subordination entre les Prêtres ( 5 ).

D'un autre côté, Gerbillon remarque avec étonnement que les Lamas ont Cambres de l'usage de l'eau bénite, le chant dans le Service ecclésiastique, & la priere pour les Morts; que leurs habits ressemblent à celui sous lequel on représente les Apôtres; qu'ils portent la mître comme nos Evêques; enfin que le Grand Lama tient à peu près parmi eux le même rang que le Souverain Pontife dans l'Eglife Romaine (6). Grueber va beaucoup plus loin. Il assure que, sans avoir jamais eu de liaifon avec aucun Européen , leur Religion s'accorde fur tous les points effentiels avec la Religion Romaine : Ils célébrent un Sacrifice avec du pain & du vin : Ils donnent l'Extrême onction : Ils bénissent les Mariages : Îls font des prieres pour les Malades : Ils font des Proceilions. Ils honorent les réliques de leurs Saints, ou plurôt de leurs Idoles. Ils ont des Monasteres & des Couveus de filles. Ils chantent dans leurs Temples comme les Moines Chrétiens. Ils observent divets jeunes dans le cours de l'année. Ils se mortifient le corps, fur-tout par l'usagé de la discipline. Ils consacrent leurs Evêques : Ils envoyent des Millionnaires, qui vivent dans une extrême pauvreré & qui voyagent pieds nuds jufqu'à la Chine. Je ne rapporte rien, dit Grueber, que

fur le témoignage de mes propres yeux (7). Horace de la Penna rend témoignage de fon côté que la Religion du Tiber Active étalis est comme une image de celle de Rome. On y croit un seul Dieu, une Trinité, ser du Christia. mais remplie d'erreurs, un Paradis, un Enfer, un Purgatoire, mais avec un missace au 1.bet, mêlange de fables. On y fait des aumônes, des prieres & des facrifices pour les Morts. On y voit un grand nombre de Couvens, où l'on ne compte pas moins de trente mille Moines (8), qui font les vœux de pauvreté, de chafteré, d'obéillance, & plusieurs autres. Ils ont des Confesseurs (9), que les Superieurs choisssent & qui reçoivent leuts pouvoirs du Lama, comme d'un Evêque; fans quoi ils ne peuvent entendre les confessions ni imposer des pénitences. La forme de leur Hierarchie n'est pas différente de celle de Rome, car ils ont des Lamas inférieurs, choisis par le Grand Lama, qui ont l'autotité des

(5) Chine du Pere du Halde, whi fup.

(7) Lettres dn Pere Grueher, p. 18. Dans le quatrième Tome de la Collection de The- l'ufage de la Confession. venot.

(8) Desideri dit formellement qu'ils ont la vie monaftique & la tonfire.

( 9 ) Androda dit aufli qu'ils ont entr'eux

Evèques dans leurs Dioceses respectifs, & d'autres Lamas subalternes qui représentent les Prêtres & les Moines (10). Ajoûtez, dit le même Auteur, qu'ils ont l'usage de l'Eau-benite, de la Croix, des Chapelets & d'autres pratiques

Diffirentes opt-

Chrériennes. Quelques Millionnaires, tels que Regis, n'en mettent pas moins les Peuples du Tiber au nombre des Idolâtres. D'autres voudroient nous persuader pions des Milfiguraires. que ces Peuples étoient autrefois Chrétiens, & qu'ils ont malheureusement

Vaines promeff, a de Toerenst.

dégeneré. Andrada prétend qu'ils conservent encore une idée des Mysteres Chrétiens, mais confuse & fort alterée. Grueber ayant fait entendre qu'il se regardoit comme le premier Chrétien qui eût pénétré dans le Pays de Barantola ou du Tiber, Thevenor, son Collecteur, prend soin d'obsetver que ce Missionnaire Jesuire s'est trompé ; que le Christianisme s'est repandu plus loin dans l'Orient que les Ecrivains Eccléfiastiques ne l'ont pensé, & qu'on a trouvé, sur les frontieres de la Chine, des Princes & des Nations entieres qui en faisoient profession. Il ajoûte qu'il ne lui séroit pas difficile de marquer le tems où le Christianisme sur porté dans ces lieux par les Missionnaires Nestoriens, & comment il s'y est perdu; mais qu'il faur arrendre que les preuves de cette vérité ayent été publiées dans les langues originales, avec l'addition de quelques pièces qui contribueront beaucoup, dit-il, à l'éclaircissement de la Géographie & de l'Histoire de ces Contrées.

Sur quoi fondées.

Îl est fâcheux que ces monumens n'aient pas encore vû le jour. Mais on peut craindre avec raison que ces Princes & ces Peuples Chrétiens ne soient que le fameux Prete-jean & ses Sujets, qui n'ont jamais eu d'existence que dans les écrits des Missionnaires Nestoriens (11), c'est-à-dire d'une espèce d'hommes justement suspects. Hayron, ne se bornant point à reconnoître pour Chrétiens Ung, ou Vang-khan, & toute la Tribu, alsure que Kublay, Conquérant de la Chine, & le Prince Hulaku, fon frere, qui regna sous lui dans la Perse, furent convertis à la Foi. Mais on ne trouve rien dans l'Histoire qui favorise cette opinion; à moins que les Bonzes ne fussent Chrétiens, car les Historiens Chinois reprochent à Kublay de leur avoir été trop attaché. On croit pouvoir conclure que malgré des ressemblances que l'imagination

Conclusion, fortofice par l'opimen du Pere Gaubil.

a peut-être pris plaisir à groffir, l'opinion de ceux qui prennent la Religion du Tiber pour une corruption du Christianisme n'est qu'une conjecture mal-établie. Gaubil ne conçoir pas comment on pourtoir jamais se persuader qu'il v air des Nations Chrétiennes dans l'Orient, à moins que la réalité de cette supposition ne soit prouvée comme un fair. Pour aider d'ailleurs à trouver ici des Explication na- explications fort naturelles, les Chinois, dir-il, donnent aux Lamas du Tiber le nom de Bonzes de l'Ouest; & souvent ils ont pris chez eux les Missionnaires Chrétiens pour des Bonzes de l'Ouest, ou des Lamas, & pour des (12) Mahométans. Ne peut-on pas croire que cette idée leur est venue & qu'elle s'est répandue fur le récit de quelques autres Nations, à qui la conformité de plufieurs pratiques entre les Lamas & les Missionnaires Grees ou Romains a fair imaginer que leur Religion éroir la même ? Ce que Gaubil propose comme un doute paroît presque démontré par les autorités suivantes. Kircher nous ap-

tractic de la difij. guité.

> (10) Histoire litteraire, T. XIV, pag. 55. & fuivantes,

(11) Voyez ei-dessus. (11) Hiftoire littéraire, abi fup. p. 51.

prend





IDOLES DU TIBET ÉIFÉES de Grueber.

prend qu'Andrada, Missionnaire Jésuire, entreprit le voyage du Tibet sur ce qu'il avoit entendu raconter que les Habitans de cette Contrée faisoient profession du Christianisme (13). Dans la Rélation de l'Ambassade Russienne, en 1623, on lit à l'occasion des Lamas ou des Moines Mongols, car c'est ainsi la consement. qu'ils y sont nommés : » Ils prétendent que leur Religion est la même que la nô-» tre, avec cette seule différence que les Moines Russiens sont noirs & que ceux » de leur Religion sont blancs (14). Les Lamas, raconte Desideri, nous ont affure que les Livres de leur Loi , ou de leur Religion , ressemblent aux notres. Le Roi & plusieurs de ses Courtifans nous regardoient comme des Lamas de la Lai de Jesus-Christ (15). C'est peut-être sur des discours de cette nature que Marco-Polo, & les Miffionnaires qui firent le voyage de la Tartarie au treiziéme siècle, prirent aussi les Sectareurs des Lamas pour des Chrétiens ; si l'on n'aime mieux supposer que c'est d'eux-mêmes & sur des fondemens aussi légers qu'ils leur ont attribué cette qualité.

#### Adoration du Lama-Dalay.

L E principal objet du culte de cette Contrée est le même auquel les Chinois Origine de cette donnent le nom de Fo (16), & les Lamas du Tibet celui de La (17). Fo ou line. La étoit un Prince, qui nâquir mille vingt-fix ans avant Jesus-Christ (18), & qui regna dans une l'artie de l'Inde que les uns nomment Chang-tyen-cho (19) & d'autres Si-tyon (10). Il se fit passer pour un Dieu, qui s'étoit revêtu de la chair humaine. A la mort, on prétendit qu'il n'avoit disparu que pour un tems, & qu'il reparoîtroit bien-tôt. Ses Discipses sont persuadés qu'il se sit revoit au jour marqué, & certe tradition, qui a passé de siècle en siècle, se trouve confirmée par les anciens écrits de leurs Auteurs. L'imposture est renouvellée dans incremations toutes les occasions où elle demande d'être soûtenue, c'est-à-dire à la mort de Fourtai chaque Successeur du Dieu prétendu; de forte que La ne cesse pas de vivre & d'être corporellement présent dans la personne du Lama-dalay. Les Ptêtres expliquent ce grand nombre d'incarnations par la doctrine de la transmigration des ames (21), dont La fut l'inventeur. Ils employent le même principe pour rendre compte de tout ce qui appartient à leurs principales Idoles, reiles que Menippe, qui a trois têtes de différentes formes (12). Grueber, qui l'appelle Manipe, lui donne neuf têtes, placées de maniere qu'elles se terminent en cône d'une monstrueuse haureur. C'est devant cette Idole que le Peuple observe ses rites sacrés, avec quantité de mouvemens & de danses ridicules, en répetant plusieurs fois, O Manipe Mihum, O Manipe Mihum, qui signifie O Ma-

(13) Chine du Pere du Halde, mbi fup. (14) Histoire de Gentchis-khan pat Gaubil . p. 107 Chine d'Ogifby, Vol. II, p. 344-

(15) Pélerinage de Purchas, Vol. III, pa-

(16) Lettres Edifiantet, T. XV, p. 198. (17) Couplet dit que Fo fignifie non homo. Sinie, philosophia proam, p. 18.

(18) Grueber dit que ses Indiens le croient frere du premier Roi de Tangut, & qu'ils l'ap-

Tome VII.

pellent le frere de tous les Reis. Voyez ses Lettres dans la Collection de Thevenor, ubi fup. (19) Couplet, in Sinie. phil. process. p. 17

& fuivantes. (10) Gaubil , ubi fup. p. 190, dans les

(11) Bernier dit qu'ils sont persuadés de la

verité de cette doctrine , & que son Médecia. Lama lui raconta la-dessus des choses surpre-

(22) Chine du Pere du Halde, mbi sup. 1

nipe fauvez-nous. On met fouvent divers fortes de mêts devant l'image, pour appaifet une si puillante Divinité.

Pratique barbare de religion.

Le même Auteur rapporte un usage détestable, qui s'est introduit dans le Royaume de Tangut & de Barantola. On choisit (23) un jeune-homme vigoureux, à qui l'on accorde, pour certains jours de l'année, la liberté de tuer \ fans distinction toutes les personnes qu'il rencontre, dans la supposition que tous ceux qui meurent de sa main sont autant de victimes consacrées à Manipe, qui obtiennent immédiatement le bonheur éternel. Ce jeune-homme porté le nom de Trait, qui fignifie celui qui tue. Il est vêtu d'un habit fort gai, avec quantité de petites Banieres pour ornement. Ses armes sont l'épée, l'arc & les fléches (24). Il fort suriensement de sa maison, aux jours marqués; possedé, fuivant l'Auteut, du démon auquel il est confacré : & courant dans toutes les rues il fait main-baile sur le Peuple, sans que personne entreprenne de lui téfifter (25).

Office & qualités

Le Grand Lama, qui passe pour le Dieu Fo incarné, porte dans le Pays, suidu tirand-Lama- vant Gruebet, le nom de Lama-Konju, ou de Pere Eternel (26). On le nomme aussi Lama-Dalay (27). Le même Auteur dit, dans une autre Lettre, que Grand-Lama fignifie Grand-Prêtre & Lama des Lamas (28) , ou Grand-Prêtre des Grands-Prêrres. Ces derniers titres ne regardent que son office Ecclésiaftique; mais, en qualité de Dieu, on le nomme l'ere Céleste (29), & on lui attribue toutes les perfections de la Divinité, fut-tout la fcience univerfelle & la connoissance des plus intimes séctets du cœut. S'il interroge ceux qui lui parlent, ce n'est pas, difent les Habitans du Tibet, qu'il ait besoin d'insorma-Comment fe tion. Ils croient que Fo ou La vit en lui; & de-là vient que les Chinois de cetfait is returned to Religion l'appellent Ho-fo, c'est-à-dire Fo-vivant. Ils sont persuadés, par

Bun du Dou Po. conféquent, qu'il est immortel; que, lorsqu'il paroît mourit, il ne fait que changer d'habitation : qu'il renaît dans un corps entiet, & que le lieu fortuné de sa résidence est révelé par certains signes que les Princes Tartares sont obligés d'apprendre des autres Lamas, parce qu'ils favent seuls quel est l'ensant qui est destiné à remplacer le Grand-Lama (30). En effet les Lamas cherchent dans tout le Royaume quelqu'un dont la figure ait beaucoup de ressemblance avec celle du Mort, & l'appellent à sa succession. Par cette méthode La ou Fo est refluscité & s'est incarné sept sois, depuis sa premiere apparition dans le ( 11) monde.

Grand-Lama.

Bernier raconte ce qu'il avoit appris là-dessus de son Médecin-Lanta. Lorsque le Grand-Lama est dans une vieillesse avancée, & qu'il se croit près de sa

tres & par l'ordre du Grand-Lama. (14) Voyez la Planche de Gruebet. Il avoit

vů ce fatal jeune homme. (21) Lettres de Gtuebet , p. 22 , dans la by , p. 16.

Collection de Thevenot , Part. IV. (16) Ibid. p. 1. Defideri ecrit Konchuk. (17) Bentink observe a cette occasion que

le niot Lama fignifie Prette en langage Monol, & celui de Dalay, une vaste étendue, ou Pocéan. Lama-dalay est équivalent à Prêtre univer el. Vejez l'Histoire des Tutes, des

(13) Ce choix se fait sans doute par les Prê-Es & par l'ordre du Grand-Lama. Hongols, &c. pat Bentink, p. 486. Mais Bentink ne se teompe-t-il pas, & Lama n'estil pas un mot de la langue du Tibet ? (18) Lettres de Grucber, ubi fup. & Ogil-

(19) Ibidem.

(10) Chine du Pere du Halde, ubi fup. (11) Lettres de Gtueber, ubi fup. pag. 1. Mais à la page 23 cet Aureur dit Jest fers dans un fiécle. Ogilby die la même chofe. Il y a quelqu'erteur d'un côté ou de l'autre.

mort, il assemble son Conscil, pour déclarer qu'il doit passer dans le corps de tel enfant, nouvellement né. Cet enfant est élevé avec beaucoup de soin jusqu'à l'age de six ou sept ans. Alors, par une espèce d'épreuve, on fait apporter devant lui quelques meubles du Mort qu'on mêle avec les siens; & s'il est capable de les distinguer, c'est une preuve manifeste de la transmigration (31).

Grueber prétend que cette imposture est soutenue par la politique des Rois du Tibet, de concert avec le Lama-Kampu (33). Il raconte que le Grand-Lama fe tient allis dans un profond appartement de fon Palais, otné d'or & d'argent, illuminé d'un grand nombre de lampes, sur une espèce de lit couvert d'une précieuse tapisserie. En approchant de lui, ses Adorateurs se prosternent, baisfent la tête jufqu'à terre, & lui baifent les pieds avec une vénération incroyable. Il a toujours le visage couvert, & ne se laisse voir qu'à ceux qui sont dans le sécret. Son adresse est extrême à jouer son rolle, randis que les Lamas, ou les Prêtres, qui l'environnent sans cesse, le servent avec beaucoup de zele, & prennent soin d'expliquer les oracles qui forrent de sa bouche (14) On doit obsetver ici que l'Auteur fait ce récit sur le témoignage des Habitans de Barantola. Les Missionnaires ne pûrent se procurer la vûe du Grand-Lama, & les Chrétiens n'ont pas la liberté de paroitre devant lui (35). Cependant ils prirent une copie exacte de fon portrait, qui étoit exposé au Public à l'entrée de son Palais. & que les Habitans du Pays réveroient autant que sa personne (36).

Benrink raconte qu'au pied de la Montagne de Putola, où le Lama-Dalay Mokitude de Lafait sa résidence, habitent plus de vingt mille Lamas qui environnent cette Montagne en demi-cercles, à différens dégrés de proximité, suivant que leur rang ou leurs dignités les rendent plus ou moins dignes de s'approcher de leur Souverain Pontife (17).

Regis nous répréfente le Grand-Lama affis, les jambes croifées, fur une ef- Lones pétertpéce d'Aurel, avec un grand & magnifique coullin fous lui. C'est dans cette le Grand Lama. posture qu'il reçoit les complimens ou plûtôt les adorations, non-seulement de ses propres Sujets, mais encore d'une prodigieuse multitude d'étrangers qui viennent de fort loin pour lui offrir leur hommage (38) & recevoir sa bénediction. Il en vient même de l'Inde ; & ces aveugles Pélerins ne manquent pas de telever ce qu'ils ont fouffert dans un voyage si pénible. Mais, après les Habirans du Tiber, ce sont les Tartares dont on vante la dévotion. Ils se rendent à Lasa des cantons les plus éloignés. Lorsque les Eluths de Diongari firent une invalion dans le Tiber, le Prince Ayuki, Khan des Eluths (39) Torgautis , vint à Lassa, dans la même vûe, avec le Prince son fils.

Les Khans & les autres Princes ne sont pas plus dispensés de cette adoration Commentitée

(32) Bentink remarque que fi la transmi- d'Ogilby , p. 361. gration est la dostrine commune du Tibet, les dus habiles néanmoins ne croient pas que l'Ame passe réellement d'un corps dans un autre, mais simplement ses facultés. Hist. des Tures, des Mongols, &c. p. 487. Les Auteurs Anglois se réjonissent dans tout le cours de eet article à faire des railleries indécentes contre le Pape & l'Eglife Romaine. (11) Grueber , ubi fup. p. 1.

(35) Cependant il paroît que le Pere Horace de la Penna y fue admis sans difficulté.

(36) Chine d'Ogilby, p. 36. (37) Histoire des Turcs , des Mongols , &c. p. 486. (38) Grueber dir qu'ils offrent une multi-

tude de préfens, uli jup. p. 24. (39) Voyez ci-dessus. Ce fut en 1703 jusqu'en 1711.

(14) Lettres de Grueber, ibid. & Chine

Qij

que les plus vils de leurs Sujets. Ils ne sont pas traités non plus avec moins de hauteur par le Grand-Lama, lorsqu'ils lui apportent leur hommage. Il ne se remue pas pour les recevoir. Il ne leur rend pas leur falutation. La seule faveur qu'il daigne accorder est de mettre la main sur la tête de ses Adotateurs, qui se coient enfuite lavés de tous leurs péchés. Les Lamas infetieurs, qui titerent la natte à la reception de l'Ambassadeur de la Chine, observerent que ce Ministre Impérial ne flechit pas les genoux comme les Princes Tartares; & que le Grand Lama, après s'être informé de la fanté de l'Empereur Kang-hi, s'appuya sur une main & fit un petit mouvement comme s'il eut voulu se lever. Ce jour-là il étoir en habit de laine rouge, tel que le pottent le commun des Lamas, avec un bonnet doré fur la tête (40).

On parte fee exerements comme des reliques.

Grueber affure que les Grands du Tibet se procurent avec beaucoup d'empressement quelque partie des excremens du Grand-Lama, pour les portet autour du col en forme de rélique. Il ajoûte, dans un autre endroit que les Lamas tirent un profit considérable de la distribution des excremens & de l'urine du Pontife. Ses Adorateurs s'imaginent qu'une petite portion de ses excremens, portée au cou, & de son urine, mêlée dans leurs alimens (41), garantit de toutes fortes d'infirmités corporelles (42). Gerbillon raconte aufii que les Mongols portent les excremens du Grand-Lama pulverifes, dans de petits facs, qui leur pendent au col, comme de précieuses réliques qui les préservent ou qui les guerissent de toutes les maladies. Tandis que ce Missionnaire étoit pour la seconde fois dans la Tartarie orientale, un Lama Député offrit à l'oncle de l'Empereur un petit pacquet de poudre, dans un papier fort blanc, couvert d'une écharpe de taffetas de la même couleur. Mais le Prince lui répondit que les Mancheous ne faisant aucun usage d'un tel présent, il n'osoit le recevoir. L'Auteur ne douta pas que ce ne fut des excremens du Grand-Lama, ou la cendre de quelque chose qui lui avoit appartena (43).

Trophées élevées à lon honneur.

On éleve des trophées au fommet des Montagnes (44), à l'honneur du Grand-Lama, pour la conservation des hommes & des bestiaux (45). Tous les Rois qui font profession de son culte ne manquent point, en montant sur le Trône, de lui envoyer des Ambassadeurs, avec de riches présens, pour demander sa bénédiction, qu'ils croyent nécessaire au bonheur de leur regne (46),

Patrimoine tem porei du Grand-Lama.

Avant ces derniers tems le Grand-Lama n'étoit qu'une Puissance spirituelle ; mais, par dégrés, il est devenu Prince remporel, sur-tout depuis la conquête des Eluths, dont le Khan l'a mis en possession (47) d'un riche patrimoine. Cependant Bentink assure qu'il ne se mèle pas du gouvernement civil de ses propres Domaines, & qu'il ne fouffre pas que ses Lamas y prennent la moindre part. Il abandonne toutes ses affaires seculieres à l'administration de deux Khans des Eluths, qui font chargés de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de sa maison. Lorsqu'il se trouve engagé dans quelque différend politi-

(40) Du Halde, shi fup.

(41) Les Marchands de Butan avouerent à Tavernier qu'ils jettoient de cette poudre sur leurs alimens. Voyages de l'avernier , Vol. 11.

P. 184. (42) Lettres de Grueber , abi fup. p. 2 & 21; Chine d'Ogilby, p. 161, (43) Chine du Pere du Halde , ubi fup. (44) Voyez la Figure.

(45) Ogilby, nbi jup. p. 358. (46) Ibid. p. 362. (47) Du Halde, nbi jup.

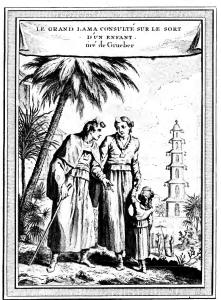

N.D. Bannon

T.VII.N ! XV:





Common Good





DES VOYAGES. LIV. III.

que, c'est un Deva, ou un Tipa, espèce de Plénipotentiaire, qui agit sous ies ordres (48).

Hutuktus, ou Vicaires du Grand-Lama, & Lamas inferieurs.

L n'y a pas de Religion plus étendue que celle du Grand-Lama. Outre le Grande étendre Tibet, qui en est le centre, elle s'est répandue dans toutes les Indes, à la Chi- de la Religion du ne, & dans la Tartarie occidentale, d'une extrêmité à l'autre. A la vérité, les Tibet. Provinces des Indes & la Chine ont secoué depuis plufieurs siécles le joug du Grand-Lama, & se se sont fait des Prêtres qui ont donné une autre forme à leur Religion, fuivant leur interêt ou leur caprice. Mais le Tibet & la plus grande partie de la Tartarie reconnoitsent encore son autorité spirituelle. Pour gouverner Conrects une plus facilement un si vaste Domaine, il établit des Vicaires, ou des Députés, qui les Hatuktustiennent sa place, & qui se nomment Hutukeus ou Kutuktus, choisis, suivant Regis, entre ses principaux Disciples. On regarde comme un bonheur insigne d'être élevé à cette dignité. Le nombre des Hutuktus n'excede jamais deux cens, & ceux qui sont honorés de ce titre passent pour autant de petits (49)

Fos. Ils ne font pas obligés d'habiter les Pagodes, ni d'autre lien que celui d'entr'eux, qui faifoit sa résidence parmi les Mongols Kalkas, s'est rendu in discour le jour dépendant (50) vers le commencement de ce siècle, en s'attribuant toutes les diffinctions & tous les pouvoirs qui font propres au Grand-Lama. Il y a beaucoup d'apparence que d'autres suivront de tems en tems le même exemple.

qu'ils veulent choifit. Ils s'entichissent bientôt des offrandes publiques. Un fis commencent

On voir, au Tibet, une espece d'hierarchie eccléssaftique pour le maintien Biérarchie ecde la discipline & du bon ordre. Elle est composée de divers Officiers, qui ré-

pondent à nos Archevêques, à nos Evêques & à nos Prêtres. On y voit aussi des Abbés & des Abbesses, des Prieurs, des Provinciaux & d'autres Supérieurs dans les mêmes dégrés, pour l'administration du Clergé régulier. Les Lamas, qui ont la conduite des Temples dans toute l'étendue du Royaume (51), font tirés du Collège des Difciples. Les fimples Lamas officient, en qualité d'Atliftans, dans les Temples & les Monasteres, ou font charges des Musions dans les

Régions étrangeres.

Regis nous décrit l'habillement ordinaire des Lamas. Ils font vêtus d'une étoffe de laine comme les nôtres, mais plus étroite & moins ferrée, qui ne laif- det Laurase pas de duter & de conserver sa couleur. Outre le chapeau, ils pottent divers ornemens de tête, fuivant le degré de leurs dignités. Le plus remarquable est celui qui ressemble à la mître de nos Evêques. Mais ils portent la fente pardevant (52).

La couleur du Grand-Lama est rouge. Mais depuis que l'Empereur de la Chi-Content du ne (53) commence à s'étendre dans le Tibet, tous les Lamas, qui ont embraffé son parti, aussi-bien que les Lamas Mongols & Kalkas, portent le jaune,

la Carre du Tiber

(48) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 486. Voyez l'Etat de la Bultarie. (49) Ou de Fos vivans. Voyez ei deffus. C'est ainfi du moins que Regis semble traduire le mot d'Hutukin. Peut être que ce mot , Tietien ou Mongol, répond au mot Chinois

Ho fo , cui a la même fignification.

(51) Chine du Pere du Halde , whi /up. (51) Hift des Tures, des Mongols, &c. par Beutink , p. 487.

(50) Chine du Pere du Halde, abi fut

(51) Tous ces Temples font marqués dans

Oiii

Bentink observe que ces derniers sont en longues robes jaunes à grandes manches, & qu'ils portent une ceinture de la meme couleur, large d'environ deux pouces. Ils se raient de fort près la tête & la barbe. Leurs bonnets sont jaunes.

BLIS.

Chapelet des La- Îls ont sans cesse entre les mains un grand Chapelet de corail ou d'ambre jaune, qu'ils tournent continuellement dans leurs doigts en récitant des prieres. Les Religieuses sont vêtues à peu près de même, excepté qu'au lieu de chapeaux elles portent des bonnets de peau brodes.

Princes qui porsent leng haber.

Plusieurs Princes du Tiber se sont honneur de potrer l'habit des Lamas : & prenant letitre de principaux Officiers du Grand-Lama, ils en abusent pour vivre dans une espèce d'indépendance. La dignité de Lama n'est pas limitée aux feuls Habitans du Tibet. Les Chinois & les Tartares, également avides de cet honneur, font le voyage de Lasa pour l'obtenir (54).

Le nombre des Lamas est incroyable. Il y a peu de familles au Tibet qui n'en ait un, foit par zele de Religion, foit dans l'esperance de s'avancer au service du Grand-Lama. Les Régles de cette profession sont si pénibles & si multipliées. que, ne pouvant être observées par un seul, ils partagent entr'eux le sardeau; c'est-à-dire que chacun se borne à la pratique de quelque devoir particulier. Mais ils se conforment tous à la Loi du célibat (55), comme ils renoncent tous

aux grandeurs & aux fonctions tempotelles (56).

Cars fire que ler donneat les Mi lionnaires.

S'il faut s'en tapportet aux Millionnaires, qui ne perdent jamais l'occasion de les maltraiter, la plupart des Lamas sont livrés à la débauche. Cependant ils gouvernent les Princes (57), ils occupent les premieres places dans les Affemblées, ils exercent une autorité absolue sur leurs sectateurs, qui leur donnent aveuglément ce qu'ils ont de plus précieux. Il s'en trouve quelques-uns qui ne sont pas mal verses dans la Médécine. D'autres ont quelque connoisfance de l'Astronomie & scavent calculer les Eclipses (58). Bernier vit à Kashmir un de ces Médécins-Lamas, qui étoit venu du Grand Tibet à la fuite d'un Ambailadeur (59), & qui avoit apporté des Livres de recettes dont il ne voulut pas se défaite (60).

Regis attribue beaucoup d'ignotance aux Lamas. Il y en a peu, dit-il, qui fachent lire & qui entendent leurs anciens Livres, ou qui fachent même réci-Il est controlle ter leurs prieres, qui font en langage & en caracteres aconnus (\*). Mais, fi l'on en doit croire d'autres Ecrivains, cette accusation blesse la justice (61). D'ailleurs Horace de la Penna raconte que le Tiber a des Universités & des

par d'autres Au-Témolynage de Bengick.

Colléges, où l'on apprend tout ce qui appartient à la Religion du Pays (62). Bentink donne une idée affez favorable des Lamas de la Tartarie. Ils enfeignent & ils pratiquent, dit-il, les trois grands devoits fondamentaux, qui consistent à honorer Dieu, à n'offenser personne, & à rendre à chacun ce qui lui appartient. Les deux derniets de ces trois articles font incontestablement prouves par la vie qu'ils menent; & l'Auteur fut informé par quelques Voya-

(14) Chine du Pere du Halde, whi fup. (55) Bentink dit que les Moines & les Re-

ligicules du Tibet font des vœux. (16) Du Halde, ubi fup.

(17) Cet article leur eft commun avec les Moines Mahométans & les nôtres. (58) Du Halde, ube fup.

(19) Voyez ci-deffus. (60) Mémoires de l'Inde par Bernier, page 116 & fuiv. (\*) Vovez ci-deffus.

(61) Chine du Pere du Halde, ubi fup. (61) Nouvelle Bibliot. ou Histoire littéraire, T. XIV, p. 57.

genrs sensés, qu'ils soutiennent fortement la nécessité d'adoret un seul Dieu; qu'ils regardent le Dalay-Lama & les Kutukrus comme ses serviteurs, auxquels il se communique pour l'instruction & l'utilité des hommes; que les Lamas. images qu'ils honorent ne sont que des représentations de la Divinité ou de quelques faints Perfonnages, & qu'ils ne les expofent à la vûe du Peuple que pour lui faire rappeller les idées du devoir. C'est à quoi se réduisent toutes les informations de l'Auteur sur le fond de leurs principes, parce qu'il ne trouva grand mystere. personne capable de le mieux instruire, & que rous les Livres de Religion érant écrirs en langue du Tangur (64), qui est également ignorée des Mongols & des Eluths, ils s'en rapportent au temoignage de leurs Prêrres, qui leur font des mysteres impénérrables de tout ce qui regarde leur culte (64). Cependant Bentink n'est pas moins étonné que les Européens connoissent si peu une Religion qui est répandue dans la moitié de l'Asie, & qui devroit être connue du moins des Russiens, puisqu'ils sont voisins de ceux qui la professent. Mais il observe que, semblables aux autres Narions, les Russiens ne cherchent que leur (65) ptofit.

de la sa chrase des

Ils en font un

Les plus puissans Lamas sont ceux que les Chinois nomment Mong-fans, Lamas nommés & qui possedent un grand canton du Tibet, au Nord de Li-kyang-tu su dans la Province de Yun-nan, entre les Rivieres de Kin-cha-kyang & de Vu-lyangko. Ce Pays leur fur abandonné par U-fanghey, qui voulôit les engager dans

scs interêrs après avoir été créé Roi de Yun-nan par les Mancheous (66). Quoique la Religion du Grand-Lama foit répandue dans route la Chine, Esst de leur Reil paroît qu'elle y est sans aucune Jurisdiction; ou du moins les Missionnai- Balena in Chimeres ne se sont pas expliqués sur cet important article. Ils nous apprennent seulement que les Lamas ont tenté plusieurs fois de s'y introduire, dans la vûe vaincre des oppositions qui viennent sans doute des Bonzes, jaloux de la liber-

apparemment d'y établit l'autorité de leur Maître, mais qu'ils n'ont jamais pû

été de la sienne conrre les entreprises de la Cour de Rome. Gaubil nous apprend que l'Histoire Chinoise parle pour la premiere sois des 11ser. font et af-Lamas fous le regne de Kayuk kan , petit-fils de Jenghiz-khan (67) , & qu'elle rapporte à ce tems l'usage que les Mongols commencerent à faire de leurs fervices, en leur accordant la permission de bârit des Monasteres. Mais, s'appercevant ensuire qu'ils devenoient incommodes au Peuple par leur multitude , & par la liberré qu'ils prenoient d'aller de maison en maison , Tay-ting , fixième Empereur de la race de Ywin, leur défendir l'entrée de la Chine (65). Cependant leur autoriré s'y fourint pendant roure la durée de cette dynastie, & l'on attribue même sa ruine à la prorection qu'ils reçurent de Schun-ti, det-

nier Empereut de cette race. Mais Hong-vu, restaurateur de la domination Chinoife, chassa rout-à-la-fois les Lamas & les Mongols.

té & de l'indépendance de leur Eglise ; à peu près comme la France l'a toujours

Ils trouverent l'occasion de rétablir leur crédit après la conquête des Man- Leur rétablisses cheous. Quoique cette Nation Tartare n'ait jamais eu beaucoup de goût pour ment & leur financie proteinse.

(66) Histoire de Genthis-khan, par Gaubil , p. 141 , Note 13.

(63) Chine du Pere du Halde. Voyez ei-(64) Voyez ci-deffus.

(67) Son nom Mongol étoit Issunimur. Voyez ci-defus la Table.

(65) Chine du Pere du Halde , soi (s)

(68) Chine du Pere du Halde, Vol. L.

TIBLE.

les Lamas, elle n'eut pas plûtôr formé le projet de fon invalion, qu'elle fentir la nécetlité de les favorifer. Schun-ti étant devenu maître de l'Empire, le Grand-Lama n'épargna rien pour gagner l'affection de ce Prince, & ne dédaigna pas même de quitter Lala & de faire le voyage de Peking, dans la feule vue de le féliciter de fon triomphe & de bénir fa famille. Bientôt l'Impératrice fit éléver un Temple magnifique pour les Lamas Les Princes & les Princesses fuivirent cet exemple. Enfin les encouragemens qu'ils reçurent de toutes pârts en augmenterent beaucoup le nombre à la Chine. Ils y font fort opulens. Leur habillemenr est de fatin, jaune ou rouge, enrichi des plus belles fourrures. Ils font bien montés lorsqu'ils paroiflent en public, & leut corrège est plus ou moins nombreux, fuivant le degré de leur dignité; car l'Empereur les honore politique qui fouvent de la qualité de Mandarins (69). Sa politique lui fait prendre cette voie pour atracher à ses interêts le Grand-Lama, dont il connoit l'ascendant fur tous les Tartares. Il pousse ses intrigues, dans la même vûe, jusqu'au cen-

loor procure des favours. les Lamas.

tre du Tibet. Division entre De-là vient qu'au commencement de ce siècle on a vû naître, dans le Tibet même, des divisions entre les Lamas. Les uns prirent le chapeau rouge, qui est la couleur du Grand-Lama. Les autres prirent le jaune, pour marquer leur attachement à la Maison Impériale de la Chine (70), qui leur est devenue chere & respectable depuis que Tie-vang-raptau, leur Ennemi, sur défait

en 1720 par une armée Chinoise (71).

#### Gouvernement du Tihet.

le Royaume de ce malheureux Prince au Grand-Lama; & se contentant lui-

même du titre de fon Vaffal, avec celui de Han ou de Khan qui lui fut alors conferé, il s'établit dans le voifinage de Lassa, pour maintenir le Grand-Lama

Rois du Tibet. VER's le commencement du dernier siècle, le Tibet étoit gouverné par son propre Roi, nommé Tjan-pa-han (72), mais qui porte le nom de Tjan-pu dans l'Histoire Chinoise; & le Domaine du Grand-Lama éroir resserré dans Révolution du les bornes d'une petite Province (73). Mais vers 1630, ce Pontife, offensé de Tibet. quelque mépris que Tfan-pu marquoir pour son autorité, implora le secours des Eluths de Ko-ko-nor (74), Nation devouce à ses ordres. Ils entrerent dans le Tibet avec une puissante armée, sous la conduite de Kushi-khan & de Baturuhan-tayki (75). Ils remporterent une victoire fignalée fur les troupes du Roi; Le Grand-Lama & s'étant faisi de sa personne, ils lui ôtetent la vie. Ensuite Kushi-khan donna

en ell fair Roi ou Ktan.

> (60) Chine du Pere du Halde, sibi fup. (70) Ibidem.

(71) Lettres Edifiantes, T. XV, Préface,

(71) Gerbillon remarque à cette occasion que le Roi du Tibet étoit fort puissant, & qu'on l'a pris pour le Prese-Jean : mais avec gusti pen de sondement que d'autres ont donné ce titre au Roi chrétien d'Abystinie en Afrique. Marco-Polo & les Moines qui ont donné naissance à cette idée , déclarent que Ung.

Prete-Jean. Or, Ung-khan devoit gouverner également le temporel & le spirituel ; ce que le Lama dalay n'a jamais fait. C'est ainsi que les Auteurs prennent pour guide un faux rayon de lumiére, & se laissent entraîner par des apparences d'autorité & de tradition , sans exami-

ner les raifons qui les démentent. (73) Peut-être celle de Lassa, où la Capitale est située.

(74) Ou les Eluths-Koshotis. (75) Voyez ci-deffus.

dans la

dans la possession de ses nouveaux Etats. Paturu-han-tayki & les autres Princes

auxiliaires retournerent dans le Pays de Ko-ko-nor (76).

TIBET. GOUVERNE-MENT. Recit futovil do

Andrada, Jesuite Millionnaire, qui se rendir, en 1614, d'Agra dans l'Indoftan, aux sources du Gange, prétend que le ressentiment du Graud-Lama contre Tsan-pu, venoit du penchant que ce Prince avoit marqué pour le Christianisme après avoir entendu la prédication d'Andrada même, & que la révolution qu'on vient de rapporter arriva pendant que les Missionnaires étoient retournes dans l'Inde pour se procurer de l'assistance dans leurs travaux Apostoliques. Regis n'a pas fait difficulté d'adopter ce récir (77), quoiqu'il y air beaucoup d'apparence, comme on le reconnoîrra bientôr, qu'Andrada n'avoit pas pénetré julqu'au Tiber (78).

La politérité du Kushi-khan continua de protéger le Grand-Lama (79). Ce-Gerre de Té-pendant Bentink raconte que le Khan des Eluths D'Jongaris, qui, possedant la contre Gendgrande Tartarie, jouissoit d'une espèce de supérioriré sur tour le Pays, & pre-Lama. noir soin que les deux Khans (80), qui administroient les affaires temporelles du Grand-Lama, n'abufaifent point de leur autorité. Lorsqu'ils entreprenoient de se rendre indépendans, ils étoient sûrs de trouver dans sa vigilance (81) un obstacle capable de les arrêter. Vers 1710, ce Prince, qui se nommoir Tse-vang-raptan (82), étant en guerre avec l'Empereur de la Chine, arriva sur les bords du Lac de Lop sans autre suire que quatorze hommes : il pénétra au travers des fables jusqu'à la Riviere de Hotomni (83) dans le Pays de Kashgar. Là, s'étant misà la rête de quelques troupes, il déracha un corps de six mille hommes, fous la conduire d'un excellent Général, pour faire la conquête du Tiber. Il publia, pour prétexte, que le Grand-Lama n'étoit qu'un imposteur . & qu'il éroir résolu de faire rentrer les Lamas dans leur ancienne dé-

pendance des Souverains du Pays.

Talay-kan (84), petit-fils de Kushi, qui regnoir alors an Tibet, marcha LeThereftra-contre l'Ennemi des Lamas avec une armée de vingt mille homenes. Mais la mat transporte superiorité de ses troupes ne l'empêcha pas d'être desair & de pérjr dans un en Taturie. sanglant combar. Après cette victoire, Tje-vang-raptan porta ses ravages dans Lassa, prit les Villes, pilla les Temples, sans épargner celui du Grand-Lama, où le butin fur immense, & fir transporter en Tartarie tous les Lamas qui romberent entre ses mains (85). Cer évenement arriva dans le tems que les Géographes-Lamas faifoient la Carre du Tiber. Mais il paroît que Raptan ne demeura pas long-tems en possession de cette Contrée. Kang-hi, Empereur de la

Chine, envoya contre lui une puissante armée, qui le desit dans plusieurs ba-

(76) Chine du Pere du Halde, shi fup. (77) Ibidem.

(78) Histoire des Tures, des Mongols,

(79) Celui de Lassa & celui de Kokonor.

(80) Desideri observe que ce troisiéme Tibet, on Lassa, est plus exposé que les deux autres aux incursions des Tartares. Lett. édifian. T. XV, p. 104. Un Marchand de Lassa disoit à Bernier, que son Roi étoit souvent en guerte avec les Tartares; mais il ne put dire avec quels Tartares. Mémoires de l'Inde, Tom. IV, 1. 118. D'un aurre côté Tavernier dit ( Vol. II,

Tome VII.

p. 185.) que les Habitans de Butan ne connoissent pas de guerre, parce qu'ils n'ont pas d'autre ennemi que le Grand-Mogol, qui les laisse vivre en paix; ce qui paroit convenir mieux au grand Tibet qu'à Lassa.

(81) Histoire des Tures, &c. p. 485. (81) Les Chinois prononcent La-pu-tan.

(8;) Le grand Desert , au Sud-Ouest de Hami

(84) Ou Dalay-khan, (85) Chine du Pere du Halde, & Observat.

mathemat. du Pere Souciet , p. 179.

TIBET. GOUVERNE-MENT. Retabliffement de la Monarchie da Tibet.

tailles, & qui le força de se retirer dans ses Etats (86). Tout le Tibet se vit soumis, en 1720, aux Loix Chinoifes. Cependant il y a quelque apparence que l'Empereur Kang-hi, loin de le garder à titre de conquête, eut la générofité de le restituer à ses anciens Maîtres; puisqu'en 1742 Fiorace de la Penna trouva dans le Pays de Lassa un Roi qu'il nomme Mi-vagu (87), & un Lama-

Ce que c'eft que le Tipa ou le De-

Comme le Grand-Lama renonce à toutes les affaires temporelles, depuis la donation même qu'on lui a faite du Tibet, il choisit un Vicetoi pour gouverner en son nom & par son autorité, sous le ritre de Tipa, que d'autres écrivent Deva. A la vérité les Hans. Succelleurs de Kushi, font leur rélidence à Lalla; mais ils n'y prennent aucune part au Gouvernement (88), & fe contentent de regner fur les Hordes vagabondes des Eluths. Le Tipa , quoique marié, porte l'habit des Lamas, fans être assujetti aux Régles de l'Ordre. Pendant la guerre des Chinois contre Kaldan, l'Empereur Kanghi, pour s'attacher le Viceroi du Tibet, le créa Vang ou Regule (89). Il étoit informé que cet Administrateur & le Grand-Lama, son Maitre, favorisoient en sécret Kaldan, & qu'ils étoient capables de traverser le succès de ses armes. S'ils s'étoient joints aux Mongols, avec la précaution d'intéresser la Religion dans la guerre, il auroit été difficile aux Chinois de rélister à tant d'Ennemis. Mais après les avoir vaincus, Kanghi ne garda plus de ménagemens avec le Tipa ni même avec le Grand-Lama, & prit avec eux le ton de maître (90).

Ménagemens piffagers des Chinois pour les Lamas.

Histoire caricule

la régénération

1312.

Gerbillon, qui nous fert ici de guide, rapporte à cette occasion un trait de la more & de fort curieux de la régénération du Grand-Lama. Il raconte que l'Empereur

d'un Grand-La- de la Chine soupçonnoit depuis long-tems la mort de ce Pontife, parce que fous prérexte de retraite il avoit cesse de se montrer au Public , & qu'on remettoit de jour en jour l'Audience de l'Ambassadeur Impérial. Mais érant réfolu de pénétrer la vérité, il envoya un Mînistre particulier au Tipa, avec l'ordre absolu, ou de voir le Grand - Lama, ou de sçavoir du Tipa s'il étoir mort. Il fai oit demander en même tems qu'on lui livrât une fille de Kaldan. mariée à un Tayki de Kokonor, Suiet du Grand-Lama, & deux Hutuktus qui avoient épousé les interêts de ce Prince. Si l'on refusoit de lui accorder cette fatisfaction, il menacoit de déclarer immédiatement la guerre.

Le Tipa, effraié de ces ordres, dépêcha aufli-tôt à la Cour Impériale Nimata-Hutuktu, un des principaux Lamas de Putola, avec une Lettre respectuese, par laquelle il offroit de livrer les trois Ennemis de l'Empereur si ce Monarque infiftoit à le vouloir; mais il employoit les expressions les plus foumises pour le toucher en leur faveur. Kang-hi reçut cet Envoyé avec des honneurs extraordinaires. Il accepta ses présens. Mais n'en étant pas moins pressant sur ce qui concernoit le Grand-Lama, il apprit enfin de la bouche de l'Envoyé que

(86) Du Halde , uli sup. oint à la fin le titre de Han ; ce qui est un peu

luspect. (89) Grueber dit qu'il y a deux Rois dans le Pays de Barantola ; l'un , qui se nomme Deva & qui gouverne le remporel; l'autre , qui est le Grand Lama, Voyez (cs Lettres , p. 11 , ubi

fupra; & Ogilby, Vol. I, p. 360. Mais fi les (87) Lettres Edifiantes, T. XV, p. 22. chofes font telles que Gerbillon les repréfen-(88) Sa Lettre est ainsi signée, mais elle n'a te, Grueber a pris le Viceroi pour un Roi ou pout un Khan. Il se trompe aussi en faitant la atitude de Lassa de vingt-neuf degres six minutes, du moins fi la Carte des Jéfuites eft juste en la metrant à vingr-neuf degrés trente-

(90) Chine du Pere du Halde, ubi jup.

ce Fo-vivant éjoit mors depuis seize ans; qu'en expirant il avoit assuré les Lamas qu'il renaîtroit dans un lieu qu'il avoir nommé; ce qui n'avoit pas manqué Gouverntd'arriver comme il l'avoit promis : qu'il avoit recommandé qu'on l'élevat foigneusement jusqu'à l'âge de quinze ans, & que dans cet intervalle on tint sa mort secrete; enfin qu'il avoit laisse une Leure, avec une image de Fo, & l'ordre de l'envoyer à l'Empereur le dixiéme mois de la feiziéme année après fa mort, & que les Lamas supplioient Sa Majesté d'en garder le secret jusqu'au

Kang-hi le promit volonriers. Mais au rerour de l'Envoyé, il fit pariir avec lui deux Mandarins inférieurs pour faire exécuter immédiatement fes deux autres demandes. Quelques jours après leur départ, un ausse Mandarin, qu'il avoit envoyé au Neveu de Kaldan, revint à la Cour de Peking, & l'informa que dans le cours du second mois de la même année l'Ambassadeur des Lamas lui avoit appris la mort & la régénération prétendue du Grand-Lama, & l'avoit assuré qu'il avoir commencé à soriir de sa retraite. L'Empereur ne douta point, à ce récir, que les Lamas ne l'eussent trompé. Il fit rappeller, par un exprès, Nimata-Hutuctu & fes deux Mandarins. Nimata, reparoissant devant lui, protesta qu'il ignoroit ce qui avois été publié dans un aurre lieu, & qu'il n'avoit fait qu'exécuter ses ordres. Alors Kang-hi ne crut pas violer sa promesse en ouvrant, devant tous les Princes Mongols de sa Cour, la lettre qu'on lui avoit remife. Ainsi la mort du Grand-Lama, qui avoit été cachée si long-tems, fut connue de tout le monde.

Le même Auseur observe ici que les Ministres Impériaux, qui sont députés d Lassa, reçoivent des chevaux, pour eux-mêmes & pour toute leur suite, des fontes favere une l'Emperen Habitans des lieux qui fe trouvent fur leur route. On leur fournit aussi des de la Chine de le chameaux pour le transport de leur bagage, des vivres, qui conssistent en six Grand-Lama. moutons & un bœuf de cinq en cinq jours, & toutes les commodités nécessaires à leur voyage; de son côté l'Empereur entretient à ses frais les Envoyés du Gtand-Lama & des Princes de Kokonos lorsqu'ils viennens à Peking (91).

Les Voyageurs ne nous apprennent rien de plus sur le Pays de Lassa, mais

on lit dans Tavernier quelques circonstances qui regardent le Roi de Butan, Roi de alutan on & qu'il faut entendre de Barantola ou Laffa, par les raisons qu'on a déja fait de Laffa. observer. Ce Prince, suivant les informations que Tavernier avoir recues de quelques Marchands, entrenent conftamment, pour sa garde, sept ou huit mille hommes armés d'arcs & de fléches, dont quelques uns portent auffi des haches d'armes & des boucliers. Son Palais est sans celle environné de cinquante Eléphans & de vingt-cinq chameaux, qui ont fur le dos chacun leur pièce d'artillerie d'une demie livre de balle, avec un canonier pour le fervice de ceite pièce. On voir, fur quelques-uns de ces canons, des lettres & des figures gravées, auxquels on donne plus de cinq cens ans d'antiquité. Personne ne peut fortir du Royaume fans la permission du Gouvernement, ni emporter un moufquei avec foi, fi sa famille ne se rend caution que cette arme sera fidélement rapportée. Un des Marchands, qui faifoit ce récit à l'Auteur, avoit une arquebule, dont le canon étoit chargé de caracteres qui porsoient la date de sa fabrique. Elle étoit de cent quatre-vingt ans. Le canon étoit fort épais, auffi lui-

Les Envoyés

Circonflances

Artillerie de

TIBET. GOUVERNE-MENT.

fant qu'une glace de miroir, & garni, dans l'espace des deux tiets, de fils de métal, entremêlés de fleurs d'ot & d'argent. La forme de la bouche ressembloir à celle d'une tulipe. Il portoit une bale d'une once. En vain Tavernier propofa-t-il au Marchand de le vendre. Il n'obtint pas même un peu de sa poudre, qui étoit à grains longs, mais d'une force extraordinaire.

Il raconte, sur le même témoignage, qu'il n'y a pas de Monarque au monde plus craint & plus respecté de les Sujets que le Roi de Butan. Ces Peuples, dit-il, rendent une espèce d'adoration à leur Roi. Lorsqu'il donne audience , ou qu'il paroît sur son Trône, tous ceux qui se présentent devant lui tiennent les deux mains ferrées contre leur front, & se prosternent à quelque distance fans ofer lever la tête. C'est dans cette posture qu'ils expliquent leurs demandes. En se retirant ils marchent à reculons, jusqu'à ce que le Roi les ait perdus. de vue. Les mêmes Marchands assuroient que les Officiers de ce Prince conservent ses excremens, les font sécher & les réduisent en poudre comme du tabac; que mettant cette poudre dans des boëtes, ils la vendent, les jours de marchés, aux Négocians & aux Fermiers, qui l'emportent respectueusement & qui en faupoudrent leurs viandes dans les festins qu'ils donnent à leurs amis, L'Auteur ajoute que les Marchands lui montrerent leurs boëtes & la poudre qu'elles contenoient (91).

6. I V.

PAYS DE SI-FAN. Nation des SI-FANS ou des TU-FANS, & Pays qu'elle habite.

Variété fur la fination de ce Pays.

gur.

E nom de Si-fan paroît inconnu aux Historiens Occidentaux, foit Asiatiques on Europeens, & le Pays que cette Nation habite est représenté différemment par les Millionnaires Géographes. Suivant Regis, il borde les Provinces Chinoifes de Schen-si, de Se-chuen & de Yun-nan, depuis le trentième jusqu'au trente-cinquiéme degré de latitude du Nord, à l'Ouest de la riviere

que les Chinois nomment Ya-long kyang (93). Description va-

Un autre lui donne peu d'étendue à l'Ouest de la Province de Schen-si : & pour faire mieux comprendre fa fituation, il observe que la petite Ville de Chwanglan (94) ou Chwang-lang-ing. se rrouve située à la jonction de deux vallées, dont l'une s'étend l'espace de cent lieues, au Nord, jusqu'à la porte de la grande muraille qui se nomme Hay-yu-quan (95), & contient trois grandes Villes, nommées Lan-cheu, Kan-cheu & Su-cheu, avec plusieurs Forts qui en dépendent. L'autre s'étend l'espace de vingt lieues à l'Ouest jusqu'à Si-ning, & contient auffi quantité de Forts qui dépendent de cette Ville, & qui rendent les Chinois maîtres absolus du plat Pays. Mais il n'en est pas de même des montagnes. Elles sont habitées par une Nation particuliere, qui a les Chinois au Sud & les Tartares au Nord (96).

(91) Voyages de Tavernier , Vol. II , page 184 & fuiv. Il paroît par ce récit, qu'il faut entendre le Lama-slal-sy par le Roi de Butan, & que par Butan il faut entendre Laffa. Tavernier parle des occations ou ce Prince rend la Justice. C'est une erreur , puisque le

Lama-dalay ne se mèle pas d'affaires tempo-

(93) Chine du Pere du Halde. (94) Vers le vingt-fixiéme degré quarante» huit minutes, fuivant la Carte de Schon fis, (95) Оп Кул-ун-дили.

(96) Du Halde.

Mais une description si vague ne sert qu'à jetter le Lecteur dans l'embarras, car les Chinois font moins au Midi qu'à l'Est & au Nord de cette Nation ; & DE ST-FAM. les Tartates font plus à l'Ouest qu'au Nord, où le retritoire Chinois les entre- Conjectus, soncoupe. En un mor, si l'on veut les supposer situés comme on vient de les repréfenter fuivant la Carte, leur Pays doit être une chaîne étroite de montagnes entre la Partie Nord-Ouest de Schen-si & le Pays de Ko-ko-nor , qui renferme ce Pays en forme d'arc du côté Nord-Est. Mais la Carte ne fait nullement mention des Si-fans dans ces quattiers; ce qui fait croire avec affez de vtaifemblance que du Halde, ou fon correspondant (97), a pris le Pays de Kokonor pour celui de Si-fan.

En troilième lieu les Cartes des Jésuites différent des deux descriptions pré- Déscription d'acédentes. Dans la premiere feuille du Tibet, le Pays de Si-fan est distincte- Jesesta ment marqué. Il est bordé à l'Est par la Province Chinoise de Se-chuen , au Nord par le Pays de Ko ko-nor, & à l'Ouest par la Riviere de Tiacho-thisirhana, qui, prenant naissance au Sud des lacs d'où fort le Whang-ho, coule dans la Province de Se-chuen, où elle prend le nom de Ya-long-kyang & enfuite celui de Kin-cha-kyang (98). Suivant cette fituation, qui paroit la véritable, le Pays de Si-fan est entre vingt-neuf degrés cinquante-quatre minutes & trente-trois degrés quarante minutes de latitude, & entre douze degrés trente minutes & dix huit degrés vingt minutes de longitude Onest de Peking, Sa figure forme un triangle, dont la base, qui est au Nord, offre environ tren-

te milles de longueur. Les deux autres côtes, qui font un angle au Sud, font chacun d'environ deux cens cinquante milles.

C'est aujourd'hui tout ce qui reste aux Si-fans d'un Domaine fort étendu, Audenne rean-

qui comprenoit tout le Tibet & même quelques territoires de la Chine. On peut inferer de-là, & de la conformité qui subsiste encore entre les langues " de Si-fan & du Tiber, que les Chinois étendent le nom de Si-fan à toute cette Région, & quelquefois à toutes les Nations qui font fituées à l'Ouest de leur Empire; suivant toute apparence, c'est ce grand Empire de Si-san, composé de tout l'espace qui est entre la Chine & l'Indostan, avec toutes les vaftes Plaines & tous les Déferrs au Nord & à l'Oueft, habités par les Tartares Eluths, & bornés dans la Carte par une chaîne de Montagnes, qui portoit autrefois le nom de Tangut, Tanguth ou Tankut (99). On en doit douter d'autant moins que la langue & les caracteres du Tibet, qui font encore en usage dans le Pays de Si-fan, conservent le nom de langue & de caracteres de Tangut (1). Mais à quelque opinion qu'on s'attache là-dessus (2), les Si-fans ou les Tu-fans ne ressemblent guéres à ce qu'ils étoient anciennement. Ils ne possédent plus qu'une seule Ville & sont rensermés entre les rivieres de

(97) Il parnir que c'est le Pere Regis, car il est ciré enfuire dans le texte du Pere du Halde: Mais c'eft ce qui importe pen , puifqu'il fait profession d'écrire sur les Mémoires des Millionnaires de fan Ordre.

(98) Voyez la Carte.

(99) Du Halde, ubi sup.

(1) C'est ce qu'un a déja fait observer.

(a) Les Millionnaires pouvnient lever

toutes ces difficultés lorfqu'ils étaient dans le Pays. Mais ils ne nous apprennent pas même quel nom les Si-fans portent entreux & parmi leurs voifins. En un mot , ils ne nous les font connoître que par leut nom Chinnis. On a fujer de se plaindre de cette négligence, sur un point également important pour l'Histoire &. la Géographie.

Riij.

Ya-long à l'Ouest, de Whang-ho au Nord, & de Yang-tse-kyang à l'Est ( ); au lieu qu'aurrefois ils composoient une Narion nombreuse & puissante dans DE SI-FAN. un Royaume où les Villes fortes éroient en abondance (4).

Deux fortes Je Si-fans.

Les Chinois distinguent les Si-fans en deux Narions; l'une qu'ils appellent He-si-fan, ou les Si-fans noirs; l'autre Whan-si-fan, ou les Si-fans blancs, C'est de la couleur de leurs rentes qu'ils tirent ces noms, plurôr que de celle de Si-fans noirs. leur reint, qui est en général un peu bazané. Les Si-fans noirs ont quelques miscrables maisons; mais ils sont peu civilises. Leur Gouvernement est composé de plusieurs petits Chess, qui dépendent d'un plus grand. Ceux que Regis eur l'occasion de voir étoient vêtus comme les Habitans de Hami ( 5). Les semmes partagent leur chevelure en tresses, qui leur pendent sur les épau-

Si fans jaunes-

les, & qu'elles ornent de petits miroits de cuivre. Les Si-fans jaunes font foumis à certaines familles, dont l'aîné est créé Lourelege & Lama, & porre un habit faune qui peur contribuer aussi à leur nom. Ces Lamas, qui gouvernent chacun dans leur district, ont le pouvoir de juger les causes & de punir les Criminels. Les Si-fans habirent le même canton, mais en corps séparés, qu'ils ne laissent jamais trop grossir, & qui paroissent comme aurant de petirs Camps, que les Chinois nomment Sya-win. La plûpart n'ont que des Tentes pour habitations. Cependant quelques-uns se bârissent des maifons de rerre, & même de briques. Il ne leur manque rien de ce qui est nécessaire à la vie. Leurs troupeaux sont en grand nombre. Leurs chevaux font petirs, mais bien-faits, hardis & vigoureux. Les Lamas, qui gouvernenr cette Nation, n'exercenr poinr un empire rigoureux, pourvû qu'on leur rende cerrains honneurs & qu'on foit exact à leur payer le tribur de Fo, qui est d'ailleurs fotr léger (6). Quelques Arméniens, établis à Topa (7), paroissoient fort conrens du Lama qui gouvernoit cerre Ville. C'éroir un jeunehomme de vingr-cinq ou vingr-fix ans, qui, loin de chagriner fes Sujets nelevoit fur chaque famille qu'une fort perire taxe, proportionnée à la quantiré de terre qu'elle possédoit.

Lear langage.

On prérend qu'il y a quelque différence entre le langage de ces deux fortes de Si-fans : mais comme ils s'entendent affez pour le commerce qu'ils exercent entr'eux, ce sont apparemment deux dialectes de la même langue. Les Livres & les caracteres de leurs Chefs font ceux du Tibet. Quoique voisins des Chinois, leurs coûrumes & leurs cérémonies ressemblent peu à celles de la Chine. Par exemple, dans les vifites que les Si-fans rendent aux perfonnes qu'ils refpectent, ils leurs présentent un grand mouchoir de coton ou de foie. Quelques-uns de leurs usages paroitient rirés des Tarrares Kalkas. D'autres leur viennent des Tattares de Kokonot.

Let Si fant do-Les deux Nations des Si-fans ne reconnoissent qu'à demi l'auroriré des Manpendent peu des Clanous. darins Chinois. Elles ne se hâtenr gueres de répondre à leurs citations. Ces

> (1) Cette Riviere a fes fources dans ce Pays même. La plus famenfe, que les Chinois nomment He-febre , & les Si-fans-Chunak , est dans les montagnes de Churkula.

(4) Du Halde, ubi fup. (1) Ou Khamil, dans la petite Bukkarie.

(6) Ce tribut est une forte de dixme. Les

Si-fans, suivant Du Halde, ont toujours profeilé la Religion de Fe. Ils ont toujours eu des Lamas pour les gouverner & pour comman-

der même leurs armées. (7) Près de Si-ning, à l'un des bouts de la

grande muraille dans Schen-fi.

Officiers n'ofent même les traiter avec rigueur, ni entreptendre de les forcer à l'obéissance, parce qu'il seroit impossible de les poursuivre dans l'intérieur DE SI-TANde leurs affreuses montagnes, dont le sommet est couvert de nége au mois même de Juillet. Ajoutez que la rhubarbe croissant en abondance dans leur Pays, les Chinois pensent moins à les offenser qu'à leur plaite, pour tirer d'eux cette précieuse marchandise (8).

### Histoire des Si-fans ou des Tu-fans.

L paroît, par les Géographes Chinois de l'âge moyen, par l'Histoire des Provinces de Schen-si & de Se chuen , & par les grandes Annales de Nyen-ishe, que les Si-fans, ou les Tu-fans, avoient autrefois un Domaine fort étendu , & des Princes d'une grande réputation , qui les rendirent formidables à leurs voifins, fans excepter les Empereurs mêmes de la Chine. Du côté de l'Est, non-seulement ils possedoient plusieurs territoires qui appartiennent présente- Si-faux. ment aux Provinces de Se-chuen & de Schen-si, mais ils pousserent leurs conquêtes affez loin dans ces deux Provinces pour y foumettre pluficurs Villes du fecond ordre, dont ils formerent quatre grands Gouvernemens. A l'Ouest, ils se rendirent maîtres de tous les Pays qui s'étendent depuis la riviere de Ya-long jusqu'aux frontieres de Kashmir dans les Etats du Grand Mogol. Kisson, Roi des Tu-fans au septiéme siècle, étoit en possession de ce vaste Empire. Il comptoir, entre ses Tributaires, plusieurs Rois qui recevoient de lui des Parentes & des Sceaux d'or.

Conquites des

En 630, ce Prince aspirant à l'alliance de Tay-tsong, célébre Empereur de Ri-tson, sconande la dynastie de Tong, lui envoya d'abord une éclatante Ambassade, qui sur une trincesse reçue avec de grandes marques de distinction. Ensuite, il lui fit demander, Chinuix ca mapar d'aurres Ambassadeurs, une Princesse du Sang Impérial pour le Prince Long-tfong fon fils. Mais le Confeil de l'Empereur, regardant cette proposition comme une entreprise trop hardie, la rejetta, sans avoir daigné la mettre en délibération. Long-tfong n'eut pas plûtôt fuccedé à fon Pere que, mar- son fils l'entires chant à la tête de deux cens mille hommes pour aller demander hautement la paria force des même Princesse, il défit quelques Princes tributaires de la Chine qui tenterent de lui fermer passage, & penétra jusqu'aux frontieres de Schen-si, où l'Empereur tenoir alors sa Cour. De-là, il dépêcha à ce Prince un de ses Officiers, chargé d'une Lettre hautaine, par laquelle il exigeoit que la Princesse lui sur livrée immédiatement, avec une certaine quantité d'or, d'argent & de foie, en forme de dot. L'Empereur, offensé de cette demande, amusa l'Envoyé por des espérances pour se donner le tems d'assembler des troupes sur ses frontieres, & le congédia enfuite avec mépris, sans faire de réponse à la Lettre de fon Maître. Ausli-tôr l'armée Chinoise attaqua celle de Si-fan & la défit. Cependant comme cette victoire fur peu confidérable, & que Long-tsong ayant rallié ses troupes, parut capable de causer de l'embartas à l'Empire, le Confeil Impérial fut d'avis, en 640 (9) de lui envoyer la Princeile avec un pompeux cortége. Le Roi de Si-fan ne fit pas difficulté de se retirer après avoir cé-

(8) Du Halde ajoure que plusieurs de (9) On insere ici dans le texte les dattes leurs rivieres donnent de l'or , dont ils font des que Du Halde a placées à la marge. vales & des ftatues.

DI SI-FAM. Services qu'il read à la Chine-

Ribelia.

d. is Chinas-

lébré son mariage. Il rendit ensuite d'importans services aux Chinois, sur-rout contre le Général Alena qui avoit usurpé un Royaume triburaire de la Chine. Long-tfong, joignant fes forces aux troupes Impériales, & les commandant en personne, contribua beaucoup à la victoire en tuant le Rebelle de sa pro-

pre main (10). Ki-li-fo, Successeut de Long tsong, confirma la paix avec tous ses voisins, par les Traités qu'il fit avec différentes Nations Tartares, entre lesquelles on nomme particulierement les Whey-hos (11). Ce Prince érant mort fans en-

fans, Suli, fon plus proche héritiet & fon Successeur, fut appellé, avec ses Allies, au secours de l'Empereur When tsong (12), qui s'étoit vu forcé de quitter fa Cour de Chang-gan-fu, nommé aujourd'hui Si-ngan-fu, & de l'abandonner au Rebelle Gan-to-chan. Ce redoutable Ennemi étoit un Prince étran-

ger que l'Empereur avoit élevé aux premiers Emplois de l'Empire, jusqu'à lui avoir confié le commandement des armées. S'étant vû Maître de la plus grande partie du Nord, il avoit pris le titre d'Empereur. Il avoit attaqué & forcé Chang-gan, pillé le Palais Impérial & transporté le trésor à Lo-yang (13). Mais il fur défait avec l'affiftance de Sufi, & tué peu après, dans son lit, par fon propre fils. Les Si-fans furent récompenses d'un si grand service par le pillage de Lo yang & de plusieurs autres Villes rebelles. L'Empereur y joignit des # es Si-Francie préfens confidérables. Mais à peine eurent-ils appris la mort de ce Prince (14), que, foit par avarice ou par orgueil, ils s'approcherent des frontieres de l'Empire avec une puissante armée; & sans expliquer les motifs de cette violence, ils le faissrent des Villes de Ta chin-quan & de Lan-cheu, & de tout le Pays de Ho-fyu (15). Dans l'étonnement d'une invasion si peu prévûe, le premier Ministre de la Chine fit marcher Kot-fey, le plus habile des Généraux Chinois, avec un corps de trois mille chevaux, moins pour combattre des Ennemis fort fupérieurs en nombre, que pout vérifier une nouvelle qu'il avoit peine à fe

4th Carrent l'Eme

dienei ia Capi-

27 Ce

Kot fey (16) apprit à Hyen-yang, Ville peu éloignée de la Capitale, que l'armée ennemie, forte de trois cens mille hommes (17), y devoir arriver le même jour. Il dépêcha un courier au Ministre, pour l'informer du péril & lui faire hâter les secours. Mais cet avis même n'eut pas la force de le reveiller. Le Général Si-fan, qui connoissoit le Pays, étant arrivé à Hyen-yang, fit occuper le Pont par un Détachement confidérable. L'Empereur, confondu d'un évenement que fon Ministre lui avoit déguisé jusqu'alors, abandonna son Palais. Tous les Seigneurs de fa Cour, les Officiers & le Peuple imiterent fon exemple. Ainsi les Si-fans entrerent dans le Palais sans résistance. Ils y enleverent d'immenses tichesses, & mirent le feu à la Ville (18),

(10) Chine du Pere du Halde, Vol. I. (11) Whey-ke ou Whey-hu. On a vû cideflus que certe Nation étoit voifine de Turfan.

(11) On Hive sforg. Ce Prince commenca fon regne en 713 & mourut en 761. Il fonda le College de Han-lin-yuen. Il fut le premier qui donna le titre de Regules à ses Généraux les plus diftingués, & qui divifa la Chine en quinze Provinces.

(13) Dans la quatriéme année du regne de Se-tjong , fuecesseur de Hinn-sfong. Mais ce

récit est peu exact dans Dn Halde. On n'y trouve les dates, ni des regnes, ni des faits. (14) En 772, dix ans après la mort de Hism-sfong, & la huitième année du regne de

Tay-tong, successeur de So-tfong. (15) A l'Ouest du Whang-ho-(16) Nommé ailleurs Ket/u , & Ket-fui

dans Couplet. (17) Deux eens mille , fuivant Couplet, ! (18) Du Halde, wbi fup.

Le

Le Général Chinois s'étoir retiré pour joindre les troupes qui avoient quitté Chang-gan dans la premiere allarme. Il se vit bientôt à la tête de quarante mille hommes. Mais ses forces n'en étant gueres moins inégales, il entreprit d'y suppléer par la ruse. Il sit camper sur les montagnes voitines un Détachement de Cavalerie, rangé fur une feule ligne, avec ordre de faire un bruit affreux de leurs timbales, & de tenir pendant toute la nuit des feux allumés en différens lieux. Ce stratagême eur le succès qu'il s'étoit promis. Les Si-fans, dans la crainte de se voir environnés de toutes les sorces de l'Empire sous un Général d'une valeur & d'une habileté reconnue, tournerent leur marche à l'Ouest, & bloquerent la Ville de Fong-rfyang. Malin, qui commandoit dans ce canton, s'ouvrit un pallage au travers des Ennemis, & se jetta dans Fong-tsyang de se retiter. après en avoir tué plus de mille. Aussi-tôt qu'il sut entré dans cette Place, il donna ordre que les porres demeuraifent ouvertes, pour faire connoître aux Ennemis qu'il ne les redoutoir pas. Une conduire fi extraordinaire confitmant leurs premiers foupçons, ils pritent le parti de se retirer avec tout le butin qu'ils avoient enlevé. Les Chinois rentrerent dans Chang gan, & la Cour Im-

périale y retourna quelques mois après. A peine éroit-on délivré de ces troubles qu'on en vit naître un nouveau par Révolte de Pula révolte d'un Mandarin nommé Pu-ku, qui se joignir aux Si-fans & aux Whey-hos. Mais une mort subite ayant ensevé fort à propos ce Rebelle , les Chinois eurent l'adresse de diviser les deux Nations, en fomentant quelques jalousies qui s'éleverent pour le commandement. Fo-ko-lo, Chef des Wheykos, vouloir commander les deux armées réunies. Les Tu-fans, regardant cette prétention comme une infulte pour leur Royaume, qui étoit fort supérieur au perit territoire des Whey-hos, le Général Chinois, qui étoir campé à leur vue, échauffa fécretement l'ambition de Yo-ko-lo, & feut l'engager à se rendre à lui. Ils attaquerent ensemble l'armée des Si-fans & leur tuerent

Cette disgrace ne fut pas capable de rebuter une Nation aguerie par tant de Normelle guerre fuccès. Le Roi des Si-fans, informé que les Whey-hos s'étoient retirés fort tiels Chine, mécontens des Chinois, fit affiéger Ling-cheu par son armée. Il y avoit peu de troupes Chinoifes dans ce district. Le Gouverneur, ayant conçu que la prudence devoit lui faite éviter un engagement, se mit à la tête de cinq mille chevaux pour attaquer les magafins de l'Ennemi; & cette entreprife fut conduite avec tant d'habileté, que non-seulement il brûla les magasins, mais qu'il enleva aux Si-fans tout le burin qu'ils avoient déja rassemblé, avec une partie de leur propre bagage. Il ne leur resta pas d'aurre ressource qu'une prompte-

retraite, qui fut suivie, pendant cinq ans, d'un profond repos. Mais, se lassant enfin de leur oissvere ils remirent en campagne une armée Autre grette.

formidable, divifée en deux corps, qui tomberent en même rems sur les diftrices de King-cheu & de Ping-cheu. Des forces si nombreuses défirent aisément plusieurs petits corps Chinois, jusqu'en 779, qu'elles surent taillées en piéces par Kot-sey, dans une embuscade. Le Roi de Tu-san parut disposé à la paix. Il envoya un Ambassadeur à l'Empereur de la Chine, avec un cortége ade six cens hommes. Mais l'Empereur, pour le mottisier, retint long-tems son géal à Chine. Ministre sans lui accorder d'Audience. Les Si-sans, irrités de ce mépris, commençoient à méditer leur vengeance, lorsque la mort enleva Tay-tsong

Tome VII.

dix mille hommes.

118

PAYS DE SI-FAN.

Empereur (19) de la Chine. Te-tsong, fon fils, qui lui succéda en 781, prit une méthode différente. Il traita bien l'Ambassadeur & les Si-sans du cortége. Il les chargea de présens & les renvoia sous la conduite de Wey-ling, un de ses principaux Officiers, qui reçut ordre de rejetrer le blâme du passe sur la confusion d'une Ambassade trop nombreuse (20). Wey-ling fut recu & congedié avec des honneurs auxquels il ne s'étoit pas attendu. La magnificence des Si-fans étonna l'Empereur même, & lui fit prendre une si haute idée de

nouvelle.

cette Cour (21), qu'il promit de garder inviolablement la paix. Mais le Roi étant mort en 786, Tjang-po, son Successeur, fit entrer une armée dans la Province de Shen-fi. Cette invasion fur conduite avec tant de secret, que les Si-fans, n'avant point été découverts, défirent routes les troupes Impériales qui se rencontrerent sur leur passage jusqu'à Kyen-ching, qui se nomme encore aujourd'hui Kyen-yang. Mais Li-ching, Général Chinois, fe hata de raffembler routes les troupes de la Province , & vint attaquer l'Ennemi , lorf-Elle finit par une qu'il commençoir le siège de cette Place. Il remporta une victoire si complepaix qui elt bienre que, l'ayant forcé à demander la paix, il exigea qu'elle fût confirmée par un serment. Cependant que ques Officiers Si-sans, qui déstroient la guerre. s'efforcerent d'arrêter l'Envoye de l'Empereur , pour le conduire prisonnier dans leur Pays. Mais cette action fut desavouée par leur Général, & l'armée

Fortereffes Chinories bisies fur la fiontiere.

tot compue.

des Si-fans quirra la Chine fans commettre plus d'hostilités. Le Roi de Si-fan , loin d'êrre refroidi par le mauvais fuccès de sa premiere expédition, ne s'occupa que de nouveaux préparatifs, & fit marcher en 79 t une armée affez puillante pour attaquer les forces réunies des Chinois & des Whey-hos, leurs nouveaux Allies. Il enleva d'abord quelques Forrs confidérables qui se trouvoient sur sa route; il se rendir maître de Gan-si , & s'avança jusqua Peking, qui est au Sud de Nyng-hya. Là, s'étant laisse surprendre par les Whey-hos, il fur maltraité dans une action fort vive, Mais il n'en conrinua pas moins sa marche vers la Cour, qui avoit rout à craindre d'une entreprise si hardie; lorsque le Général Whey-kan, tombant sur lui avec des rroupes réglées, tailla les fiennes en pièces & les pourfuivit jufqu'aux frontieres de l'Empire. Ce fut après cette victoire, & pour arrêter déformais les incursions des Si-fans, que l'Empereur fit bâtir les Forteresses de Tong-ka, de Ha-tau. de Mu-pu & de Ma-ling, dans le district de Ning-yang fu, qui appartient à la Province de Schen-si.

Les Si fane Gua chatics de la Chi-

Mais la Chine tira peu d'avantage de cette précaution. A peine ces ouvrages furent-ils achevés que les Si-fans rentrerent dans l'Empire & se faissirent enfin de Lin-cheu, qu'ils avoient attaquée plufieurs fois fans fuccès. Cependant à l'approche de Whey-kan, qui parut bien-tôt avec son armée, ils abandonnerent cette Ville, pour se retiter vers # hey-cheu, dans la Province de Se-chuen, une des meilleures Places dont ils fussent les Maîtres. Whey kan ne cessa pas de les poursuivre; & les voyant suir continuellement devant lui, il entreprir le siège de cette Place. Le Roi des Si-fans, allarmé de cette nouvelle fit marcher aufli-tôt Lu-mong, fon premier Ministre, avec un secours con-

(20) Du Halde, ubi fup.

<sup>(19)</sup> Sa mort arriva en 780, & celle de Kot-(11) On ne fait aucune mention de cette fey en 784, premiere année du cycle sexagé- Cour, ni du lieu où la Capitale de Si-fan étois

sidérable. Mais ce Général eut le malheur de rencontrer Whey-kan, qui le battir & le fit prisonnier. Les portes de Whey-cheu futent ouvertes aux Chi- DE SI-FAN. nois après cette victoire. Ils en firent une Place d'armes. Whey-kan n'eut pas le même fuccès contre la Forteresse de Quen-min-ching, dont le courage du Gouverneur l'obligea de lever le siège.

Whey-cheu étoit une Ville royale, où les Rois de Si-fan, depuis Ki-lo-fo, avoient fait leur résidence une partie de l'année. Itay, qui monta sur le trône Vier-stat. après son frere, leva, l'année suivante, une atmée de cent cinquante mille hommes, dans la réfolution de reprendre une Place de cette importance. Au premier bruit de sa marche, le Genéral Chinois s'y jetta pour la désendre. Mais ne voyant point artivet les secours sur lesquels il avoit compré, il sur contraint de se rendre après un siège de vingt-cinq jours, qui ne furent qu'une suite continuelle d'affauts. Les Si-fans, enflés de leur conquête, s'avancerent vers Ching-tu-fu . Capitale de Se-chuen. Whey-kan , dans l'impuissance de s'oppofer à leur marche, fit courir le bruit qu'il alloir se faisir de quelques défilés par

lesquels ils devoient passet, & fit faire à sa petite atmée tous les mouvemens qui pouvoient donnet de la vraisemblance à ce projet. L'effet répondit si bien à ses

vues, que les Si-fans, apprehendant d'être coupés, se replierent sur Whey-cheu.

Après leur retraite, Itay, Prince d'un catactère fort doux, se trouvant affez heureux d'être rentré en possession de Whey-cheu, fit déclarer aux Géné- Chinous. raux Chinois, fur la fronticre, qu'il ne pensoit qu'à vivre en paix, & que pour faire connoître la fincétité de ses intentions il avoit ordonné à ses Officiers de se tenit sut la désensive. Les Chinois répondirent à ses avances par une conduite fort généreuse. Si-ta-men, Gouverneur de Whey-cheu, leur ayant offert de leut livter cette Place, ils rejetterent ses offres, en déclarant qu'ils faisoient moins de cas de la possession d'une Ville que de l'observation de leut patole, & qu'ils ne vouloient pas justifiet, pat une infidélité, les an-

ciennes perfidies des Si-fans & celles qu'ils en pouvoient craindre encore. Itay profita de la paix pour donner de nouvelles Loix à fes Suiets & leur faire goitter les douceurs du plus fage Gouvernement. Il ne confulta que le mérite, dans le choix de ceux qu'il éléva aux dignités. S'il apptenoit que quelqu'un se distinguât par son sçavoit & son application à l'étude, il lui donnoit la préférence sur ceux qui n'avoient qu'autant d'expérience sans avoir le même degré de lumieres. Il appella ainfi de l'extrêmité de fes Etats un homme de lettres, nommé Shang-pipi, qui s'étoit acquis beaucoup de réputation (22); & l'ayant examiné, il le nomma Gouverneur de la Ville & du district de Cheucheu, aujourd'hui Si-ning (23).

## Ruine de l'Empire des Si-fans.

ITAY, n'ayant pas laissé d'enfans, eut pour Successeur son plus ptoche pa- Successeurs & Irent, qui se livra uniquement aux plaisirs. Il entretint la paix avec ses voilins; taymais ses oppressions & sa cruauté le renditent si odieux à ses Sujets, qu'on leur vit abandonner le Royaume en foule. On le regat de comme la principale cau-

(11) Il paroit ici que les Si fans avoient Chine, comme les Lyaus & les Kins en firent ris la forme du Gouvernement Chinois. Peut-dans la fuite. être avoient-ils fait quelques conquetes à la (13) Du Halde, Vol. I.

PAYS DE SI-FAN. Une Reine élev fon Favori.

se de la décadence des Si-fans. Le desordre ne fit qu'augmentet après sa mott-Comme il ne laissa pas non plus d'enfans, & qu'il avoit négligé de nommer fon Succeileur, quelques Seigneurs, gagnés par la Reine Douairiere, firent proclamer Roi, en 842, un enfant de trois ans, fils de Pay-va, favori de cette Princesse.

Gaerres qui en furent la fuite.

A la premiere nouvelle d'une si bizarre Election , le premier Ministre , s'étant rendu au Palais, ne craignit pas de s'y opposer au nom de la famille Royale. Mais fon zéle lui coura la vie. Cette rigueur acheva d'attirer la haine du Peuple au nouveau Gouvernement. Lu-kong-je, Grand Général de la Couronne, qui commandoir l'armée sur la frontiere, resusa d'obéir aux ordres de la Cour, & pensa lui-même à s'éléver sur le Trône. C'étoit un homme d'une fierté égale à fon ambition, rempli de fon propre mérite, emporté dans ses passions, & souvent cruel; mais d'un autre côté, brave, ha-bile, & capable des plus grandes entreprises. Après avoir fait courir le bruit qu'il se préparoit à détruire les Usurpateurs de la Couronne, il marcha contre le nouveau Roi, & le défit dans une bataille fanglante. Il s'empara de Whey-cheu, qu'il abandonna au pillage. Son armée, groffie par les mécontens, montoit déia au nombre de cent mille hommes. Mais il s'attacha d'abord à faire entrer dans ses intercts les Gouverneurs des Provinces.

Shang-pi-pi éroit un des principaux ; & par le foin qu'il avoit pris d'exercer ses troupes, elles pailoient pour les meilleures du Royaume. Lu-kong-je, dans le dessein de presentir ses dispositions, lui écrivit une Lettre équivoque & s'avança vers lui. L'autre, pénétrant ses vûes, lui fit une réponse qui flatta ses espérances. Mais s'étant mis aussi-tôt à la tête de ses troupes, il surprit les Rebelles, & , malgré l'inégalité du nombre , il les défit entiérement. Lu-kongje se retira plein de rage. Cependant il répara ses forces en 846, & cherchant d'autres Ennemis, il s'imagina que le moyen de rétablir son autorité & de regagner l'affection du Peuple éroit d'entrer à la Chine & d'entichit ses troupes par le pillage. Ses premieres entreprises eurent quelque succès; mais il fur bien-tôt battu par les Généraux Chinois, qui profiterent de leur victoire pour enlever aux Si-fans la Ville de Yen-cheu & plusieurs Forteresses.

Obligation du Ganéral rebelle.

Toutes ces pertes causereut peu d'inquiétude au Rebelle. Il se promettoit de les réparer facilement s'il pouvoit s'établir feul sur le Trône; & commencant à tourner toutes ses vûes contre Shang-pi-pi, il augmenta son armée d'un grand nombre de Tarrares auxquels il promit le pillage des frontieres de la Chine. Il se mit en marche, avec des forces redourables, vers Chen-cheu, où il força Shang-pi-pi d'abandonner son Camp. Cet habile Officier passa la riviere en bon ordre & fit rompre le Pont. Enfuite , s'attachant à suivre l'Ennemi pas à pas sur l'autre bord, il évita d'en venir aux mains, quoique Lu-kongje n'épargnât rien pour l'engager dans une baraille. La mauvaise humeur & les emportemens de ce Rebelle, qui augmentoient de jour en jour par la lenteur de ses succès, le rendirent si insupportable à ses troupes qu'elles passerent en grand nombre fous les enfeignes de Shang-pi-pi; & les Tartares aussi mécontens retournerent dans leurs Hordes.

Il fe fournet aux

Enfin Lu-kong-je, perdant l'espérance d'exécuter ses desseins, se soumit aux Chinois, à certaines conditions, & se retira dans une Ville de la Chine où il passa tranquillement le reste de sa vie. La fin de cette guerre est rapportée à l'année 849. Pendant que cet ambitieux Géneral disposoit presqu'entiétement des forces de l'Etar, la plupart des Princes du Sang & des Seigneurs s'étoient pr SI-FAN. dispersés dans différentes parties du Royaume, pour s'y renfermer dans des Forts qui leur appartenoient, resolus de se soumettre à l'Empereur de la Chine plutôt que d'obéir à l'Ufurpateur. D'autres s'étoient fortifiés dans les montagnes, tandis que les plus puilfans continuerent d'occuper les territoires qu'ils Si-fans possedoient vers le Gouvernement de Shang-pi-pi. Cette division produisit dans le Royaume une infinité de démembreniens, qui durerent plus d'un siécle, & qui causerent enfin la ruine de cette florissante Monarchie.

PAYS

Divisions des

Au milieu de ces troubles, quantité d'Officiers & de Soldats Si-fans se joi- Its se réuniffent gnitent à Pan-lo-chi , Prince de Luku , fur les frontieres du canton de Cheu- four l'an-lo-chi. cheu, que les enfans de Shang-pi-pi consetvoient sidélement à leur Nation. Aussi-pot qu'ils se virent réunis sous un Chef du Sang royal, ils résolutent d'arraquer le Roi d'I-lya, qui avoit mal récompensé leurs services. Ce nouveau Roi , nommé Li-ki-tíyen , étoit un Tartare , originaire de Tapa , près de Sining, qui avoit fonde par le secours des Si-fans, vers l'année 951 (24), un Royaume fur les bords du Whang-ho, malgré l'opposition des Chinois, La Capitale se nommoir Hya-cheu, aujourd'hui Nyng-hya, & le nouvel Etat en avoit tiré son nom. Li-ki-ksyen venoit de recommencer la guerre (25) contre les Chinois, fous l'Empire de Song (26). Il étoit entré avec une atmée nom-

breuse dans la partie occidentale de Schen-se, qui bordoit le Pays dont les Si-

fans étoient encore en possession. Pan-lo-chi offrit au Général Chinois de joindre ses forces aux troupes de l'Empire, à condition que l'Empereur l'honorât d'un titre qui pût lui donner plus d'autorité sur sa Nation. Cette proposition sur acceptée, & par des Lettres Impériales il fut créé Gouverneur général des Si-fans. Le Roi d'Hya ignoroit ces Traités. Son espérance au contraire éroit de voir marcher Pan-lo-chi à son secours. Il attaqua, dans cette confiance, la Ville de Si-lyang, dont il fit mourir le Gouverneur après l'avoir forcé dans ses murs. Il se flattoit de pousser plus loin ses conquêtes, avec l'assistance des Si-sans, lotsque l'an-lochi , arrivant à la tête de quarante mille hommes, l'attaqua si vigourcusement qu'il tailla son armée en pieces. Cependant le vainqueur sut blesse dans l'action & ne survêcut que peu de jours à sa victoire.

So-t/o-lo, fon Successeur en 1115, se proposa de rétablir l'ancienne Mo- So-tso-lo entrenarchie de ses ancêtres. Son petit Domaine étoit réduit à sept ou huit Villes, la Menarchie des entre lesquelles on nomme particulierement Tjong-ko-ching, Li-tsing-ching, Si-lant. Ho-cheu , I-chuen , Tsing-tang , Hya-cheu & Kan-ku , avec quelques Pays voifins. Mais il esperoit que le reste des Si-sans se joindroient à lui , lorsqu'ils le verroient affez puissant pour les défendre. Il fixa sa Cour à Tjong-ko-ching, après l'avoir composée sur le modéle de ses Prédécesseurs. Ensuite, ayant raffemblé toutes ses forces, il entra plusieurs sois sur les terres de la Chine. Mais il eut toujours le malheur d'être repoussé, & cette suite de disgraces lui sit prendte le parti d'accepter la paix. Comme le pouvoir naissant du Roy d'Hya, qui

(24) On a vu ci-deffus l'origine, les pro- regné cinquante deux ansgrès , l'étendue & la fin de cette Monarchie. (15) 1004 eft l'année qui se trouve marquée à la marge. Ainsi Li-ssi-kyen doit avoir

(16) Cette race, qui est la dix-neuvième, monta fur le trône en 961.

Siii

avoit déja pris le tirre d'Empereur, commençoit à lui donner de l'inquiétude, l'Empereur de la Chine, pour l'artacher plus constamment à ses interets, le fit DE SI-FAN. Gouverneur de Pau-shun, dont la situation convenoit beaucoup à sa sûreté.

Divisions entre

La mort de So-t/o-lo, qui suivit bien-tôt ce Trairé, hâta la ruine de son to entant après Erat par les divitions qu'elle fit naître entre fes Enfans. Ce Prince avoit eu de sa premiere femme deux fils, nommes Hya-cheu & Me-chen-esu. Enfuite il avoit eu d'une autre le Prince Ton-shan , dont la mere l'avoit porré à faire emprisonner les deux enfans du premier lit, après avoir forcé leur mere d'entret dans un Couvent. Ces deux Princes avant trouvé le moven de s'échapper. d'livrerent aufii leur mere de sa captivité; & le Peuple qui les avoit affistés dans cette entreprise, se déclara ouvertement en leur faveur. Cet évenement étoit arrivé avant la mort de So-t/o lo , qui , étant revenu de ses préventions ,

forement leur fort.

avoit donné, à Me-chen tsu, Tfong-ko-ching pour sa subsistance; car havoit transporté sa Copt à Chen-cheu. Hya-cheu avoit eu Kan-ku pour sa demeure Quel for faccet. & fon entretien. Ton-shan , que fon pere avoit jugé le plus propre à foûtenir la gloire de fon nom, avoir été revêtu de l'autorité royale & mis en possession du reste de l'Etat. Il faisoit sa residence à Li ssing-chin, où il étoit adoré de son Peuple . & fi redouté de fes voifins , que les Si-fans , au Nord du Whang-ho . s'étoient foumis à ses loix. Un pouvoir de cette étendue fit craindre à ses deux freres & à leurs enfans qu'il n'en abusat tot ou tard pour les opprimer. Muching, fils d'Hya chiu, plus inquiet que fon pere, prit le parti de livrer aux Chinois , Kan-ku , Ho cheu & toutes les terres qu'il possédoit. L'Empereur de la Chine, ayant accepté ses offres, lui accorda, pour lui & ses descendans, toutes les faveurs qui pouvoient leur assurer une vie douce & honorable dans l'Empire.

Kyan-ki-ting, héritier de Me-chen-tsu, se fit aimer dans ses petits Etats, mais furvêcut peu à fon pere. Hyn-ching, fon fils, qui lui fucceda, se rendit au contraire fi odieux pat ses violences & ses cruautés , que ses Sujets formerent le dessein de le déposer & de mettre Sunan, son oncle, à sa place. Mais cette conspiration sut découverre, & coûta la vie à Sunan & à la plûpart des complices. Un des principaux, nommé Tiven-lo-ki, ayant eu le bonheur d'échapper par la fuite, se faisit de la Ville de Ki-ku-ching, & sit proclamer, Souverain de ce petit Canton, Cho-fa, Prince de la famille royale. Mais Hyaching, paroiffant bientôt avec ses troupes, força la Ville & donna la more à Cho-fa. Tiven-lo-ki, qui trouva le moyen de s'échapper encore, gagna heureusement Ho-cheu & persuada au Gouverneur de cette Place d'entreprendre la conquête de Tjong-tang, qu'il lui représenta fort aisée. Van-chau, c'étoit le nom de ce Gouverneur Chinois, attaqua la petite Ville de Me-chuen & la prit fans difficulté. Hya-ching, se voyant détesté de son Peuple, & pressé par les Chinois, demanda une conférence à Van-chau, dans laquelle il offrit de fe rendre à l'Empereur de la Chine avec tous ses Domaines. Cette offre fut ac-

ceptée en 1099.

Tel fut auffi le fort de Long-fu , fils de Me-ching , qu'un Seigneur Si-fan Definection enmeredes Se fans, avoit mis en potsettion de la Ville de Hi-pa-wen. Après plusieurs batailles, dont les succès surent balancés, & dans lesquelles il se distingua par une valeur furprenante, il prit le parti de se soumettre à des conditions avantagenfes.



00 AF F07

# CARTE DE KARAZM, TURKESTAN ET GRANDE BUKARIE pour Serverlike



in a l'Histoire Generale des Voyages Tirés des Auteurs Analois Par N Bellin Inst de la Marine 1740 PARTIE DE LA GRANDE TARTARIE Echelle Grandes Laure de France 4. P. T. Tank KALMUKS M de l'Iste de Fer Tem . III . A. 0



Dans les troubles qui s'éleverent, au douzième siècle, entre les Empereurs Chinois de la dynastie de Song & les Tartares orientaux, qui changerent leut nom de Nuches en celui de Kins , la postérité de Ton-shan , qui subsistoit encore avec splendeur, fit une alliance avec les Rois d'Hya, & continua sous leur protection de vivre paisiblement dans ses terres, jusqu'à ce qu'elle se vit envelopée dans la ruine commune par les armes victorieuses de (27) Jenghizkhan. L'année 1227, fuivant les Historiens Chinois, est l'époque de l'entiere destruction des Si-fans (28). Les restes d'une si nombreuse Nation sont demeurés dans leur ancien Pays, fans nom & fans pouvoir (29).

PAYS DL SI-FAN.

### CHAPITRE V.

# Description du Royaume de KARAZM.

NTRE la Grande Tattarie, au Nord, & le Tibet, l'Inde & la Perse au Introduc-E Sud, regne un long espace de tette, qui s'étend à l'Ouest depuis le Grand Kobi, c'est-à-dire depuis le Désert qui est au Nord-Ouest de la Chine, jusqu'à la Mer Caspienne. Cette Région est située dans un Desert sabloneux, dont elle est environnée, ou plutôt n'est elle-même qu'un vaste & sabloneux Désert, entremêlé de Montagnes & de Plaines fertiles qui ne manquent ni de Rivieres ni d'Habitans.

TICN.

La nature paroît avoit divifé ce Pays en trois grandes patties, féparées l'une Ancient Habide l'autre par l'interpolition d'un Défert, & connues à préfent par les noms de tant de Karazin, Karazm , & de grande & petite Bukkarie. Les anciens Habitans , qui n'ont rien de commun avec les Tartates, ont toujours eu beaucoup d'inclination pour le commetce, & voyent fouvent paffer dans leurs terres les caravanes qui vont de l'Inde & de la Perfe à la Chine. Mais comme ils ont été peu visités des Eu- De onelles s'urropéens, on ne les connoissoit gueres que par les Traductions & les Extraits articles orientaux ; jusqu'à ce que Bentink , dont le nom a fait tant de figure ici dans nos notes, a donné les liennes au Public sur l'Histoire généalogique des Tartates par Abulghazi-khan. C'est de ce fond que nous tirons ici nos matériaux, en y joignant quelques circonstances qui se trouvent dans le voyage d'Antoine Jenkinson en Bukkarie, dans celui de Benoît Goes à la Chine, & dans la Description (30) des Pays qui font aux environs de la Mer Caspienne.

(27) Il est fâcheux que les Missionnaires ayent patté fi légerement fur rout ce qui tegarde la ruine des Si-fans & de Si bya, C'éroit la plus interessante partie de leur Histoire, par le rapport qu'elle doit avoir avec celle de Jenghiz-khan.

(18) Cependant if n'est fait aucune mention d'eux dans l'Histoire qui a précedé leur article, apparemment par la même raison qu'on a déja fait observer. (19) Chine du Pere du Halde.

(30) Jointe aux Voyages de Tavernier.



femes.

### 6. I.

### Situation , Terroir , Rivieres & Lacs de Karazm.

KARAZM, qu'Abulghazi-khan & les Ecrivains Persans écrivent Karazm, se prononce Khowarazm par les Arabes; nom qui n'est pas moins ancien Antiquité de ce

que le tems d'Herodote, puisque cet Historien, & Ptolomée après lui, ont parlé de Khorafmia.

Ses boines pré-

Aujourd'hui ce Royaume est bordé au Nord par le Turkestan & par les Etars du Grand Khan des Eluths ou des Kalmouks; à l'Est, par la Grande Bukkarie, de laquelle il est séparé en partie par les Montagnes d'Irder (31), & en partie par les Déferts de Karak & de Gaznah; au Sud, par les Provinces d'Aftarabad & de Kharazan (32) dans la Perfe, dont il est séparé par la Riviere d'Amu & par des Déferts fabloneux d'une vaste étendue; à l'Oueit, par la Mer Caspienne.

Sa longueur, du Nord au Sud, est d'environ quatre cens quarante milles, 9 m étendue & fapelition-& fa largeur de trois cens quarante de l'Ouest à l'Est; c'est-à-dire qu'il est situé entre le trente-neuvième & le quarante-fixième degré de latitude, & en-

Omfaésie fon tre le foixante-onzième & le foixante-dix-huitième degré de longitude. Le Pays, fuivant un Géographe moderne, confifte principalement en vaftes Plaines de fable, comme celles de la Tartarie. Une parrie n'offre que des Déferts stériles. Dans d'autres endroirs il se trouve d'excellens parurages, mais peu de Montagnes & de Rivieres. On voit croître des vignes, dans quelques Pro-

vinces où la terre est fort bonne, & l'on en fait du vin. Les melons d'eau de Karazm font célébres (33). Bentink affure que le Pays est très-fertile . dans

les lieux qui font bien arrofés par des lacs ou des rivieres (34).

Les melons de Kharazm, nommés Arbus (35) par Abulghazi, font de vrais Fa near melons de Karazin, melons d'eau, de la grosseur ordinaire des gourdes. Leur forme est ronde; leur couleur verte en dehors, mais la chair un peu plus foncée que celle des melons communs, quoiqu'il s'en trouve d'une parfaite blancheur, qui ne fone pas les meilleurs. La femence est tout-à-fait noire & de la forme de celle des gourdes, mais plus longue, transparente, & dispersée dans toures les parties du fruit. Tout se mange à l'exception de l'écorce & de la semence. En général, le melon de Karazm est plus sain & d'un meilleur goût que les melons ordinaires des autres Pays. Quoiqu'excellivement froid, on en peut manger beaucoup fans aucun danger. Il se conserve long-tems; & l'Auteur observe à cette occasion qu'on en transporte à Astracan, où il est presqu'aussi bon que dans le Karazm; à Petersbourg, pour la Cour de Russie; & qu'au milieu de l'hiver il a le même goût que dans fa faison. Bentink ajoûte qu'on le cueille verd, & qu'il meurit après avoir été cueilli (36).

La fertilité du Pays de Karazm lui vient en quelque forte de trois rivieres Rivieres & Lac qui l'arrotent.

(31) Hift. des Tures, des Mongols, &c. blié en 1741, p. 153.

(12) Kampler conford Karazan avec Ko- p. 409. warazm , dans les Amarais. exes. p. 135. (35) P. 184. Jenkinfon les nomme Korbus,

(33) Abrégé de Géographie moderne; pu-. (36) Hift. des Tures , &c. p. 433 & fuiv.

145 & d'un grand lac. Les trois rivieres font l'Amu, le Khefel & le Sir. Celle que ROYAUME

les Uzbeks & les Perfans nomment Amu est le Jihun (37) des Arabes, & l'Oxus DE KARAZM. des Anciens. Elle prend fa fource au Nord-Est du Royaume de Kachemir, vers trois les frontieres de la petite Bukkarie, dans les grandes montagnes qui séparent le Kachemir des Erars du Grand Mogol. Après avoir traversé la partie méridionale de la Grande Bukkarie, de l'Est à l'Ouest, elle tourne au Nord-Est sur les frontieres du même Pays, pour entrer dans celui de Karazm, qu'elle traverse obliquement. A quarante lieues de son embouchure, elle se divise en deux bras, dont l'un, rournant à gauche vers l'Ouest, va se décharger dans la Mer Caspienne (38), vers les frontieres de la Province d'Astarabad en Perfe. L'autre bras, qui passoit anciennement par la Ville d'Urgenez, & qui se jertoit dans la mer (39) à douze lieues du premier vers le Nord, a quitté depuis quarre-vingrans fon ancien canal, à fix lieues de sa séparation, & prenant fon cours plus au Nord, va se jetter dans le Khesel, vis-à-vis la petite Ville de Tuk. Ce changement, qui laisse l'ancien lit presqu'à sec, a causé beaucoup de tort à la Ville d'Urgenrz.

L'Anu produit en abondance routes fortes de poisson, & l'Univers n'a rien de plus charmant que ses bords. On y voit croître ces melons dont on a vanté l'excellence, & d'autres fruits délicieux, qui se transportent en Perse,

aux Indes & dans la Russie.

Le Khefel, que les Usbeks nomment Khefel, fort des montagnes qui font au Nord-Est de la Province de Soga ou de Samarkand, & tournant au Nord-Ouest entre l'Amu & le Sir, tombe dans le læ d'Aral, à cinquante ou soixante milles de sa jonction avec l'Amu. Cette Riviere ne paroit pas dans la Carte de l'Empire Russien par Kyrillow. On vante la fertilité de ses bords lorsqu'ils font cultivés; mais les Habitans en négligent la plus grande partie, & bonts. ne font pas même usage des excellens pâturages qui s'y trouvent, auxquels ils préferent ceux de l'Amu, dont la bonté n'en approche pas. Il ne reste aucune Ville de considération sur le Khesel. Les petites, qui ne sont pas en grand nombre, paroillent à moitié défertes, parce que le gour des Ulbeks, rant de la Grande Bukkarie que de Karazm, les porte plutôt vers les frontieres de la Perfe que vers celle des Eluths & des Kara-kalpaks. Ils ont en effet plus de profit à rirer de leurs incursions d'un côté que de l'autre. Les eaux du Khesel sont extrêmement accrues par la jonction de l'Amu. Mais dans ces derniers tems, Son ce les Tartares de Karazm ont détourné aussi le cours (40) du Khesel dans le lac

d'Aral, à l'occasion qu'on va rapporter. Pierre le Grand, Empereur de Russie, se croyant bien insormé (41) qu'il Cause de cen érey avoit beaucoup d'or fur la Côte de la mer Caspienne, à l'embouchure du Sir. qui se nomme aussi le Daria, & jugeant qu'on pouvoit ouvrir par cette Riviere une nouvelle route de commerce entre la Siberie & les parties méridionales de l'Asie, donna ordre à quelques personnes versées dans les affaires

L'Ame.

Le Khafel.

(38) Peut-être dans le lieu qui se nomme

Mankishlak. (19) Dans le Golfe de Balkan.

(40) Suivant la Carte de Danville , il tom-Tome VII.

(37) Abulghazi lui donne aussi ec nom, boit dans la Baye de Pierre, au Nord de la côte Est de la Met Caspienne. (41) C'étoit apparemment un bruit de son

invention, qu'il faisoit coutir pour favoriser fes vues de Commerce.

maritimes, d'accompagner les Cosaques de Juik à leurs premieres expéditions sur DE KARAZM, cette Côre, pour découvrir l'embouchure du Sir ou du Daria, Ces Commissarres Impériaux ne trouverent pas d'autre riviere confiderable que le Khefel, qui se déchargeat (42) dans la Mer Caspienne entre le Yem ou le Yemba & l'Amu. Ils en conclurent que c'étoit celle qu'ils cherchoient; d'autant plus que les Cofaques assuroient qu'elle se nommoit Daria, parce qu'ils ignoroient que parmi les Usbeks Daria n'est qu'un nom appellatif, qui signifie Riviere en genéral (43). Ils se bornerent donc à sonder l'entrée du Khefel; & retournant sur leurs pas, après avoir observé diverses marques pour la reconnoître, ils vinrent faire le rapport de leur commission.

Reckowitz eft nyuyé iur les borts de la Mer Carpienne par Pierre le Grand.

En 1719, Pierre I envoya le Brigadier Beckowitz (44) par la route d'Aftrakan, avec un corps de deux mille six cens hommes, pour se mettre en posfession de l'embouchure de cette Riviere. Cer Officier fut choisi, parce qu'étant Circaffien il entendoit parfaitement la langue Tartare. Mais le bruit de son entreprise s'étant déja répandu parmi les Tartares, la jalousie qu'ils en conçurent leur fit prendre la réfolution de détourner le cours du Khefel au Nord par trois canaux, vers le Lac d'Aral. Cette opération fut d'autant plus prompte que les terres du Pays sont fort batles. Beckowitz, qui arriva quelquetemsaprès avec ses Vaisseaux, trouva l'ancienne embouchure à sec.

Il y bittit des Forts , qui lont armqués par les Ufficks.

Cependant, pour exécuter les ordres de l'Empereur, il débarqua ses troupes & se mit à bâtir des Forts, autant qu'il étoit possible dans un terrain des plus fabloneux. A peine étoient-ils capables de quelque réfiltance , lorsque les Ufbeks de Karazm, que les Ruffiens appellent Tartares de Khiva (45), vinrent Perfilie de leur fondre en grand nombre fur ce nouvel établiffement. Beckowitz fit une une si belle défense, que le Khan qui les commandoir désesperant de vaincre par la force , lui fit dire fécrerement qu'au fond du cœur il étoit fincerement attaché aux Russiens, & qu'il ne desiroit rien avec plus d'ardeur que de les voir établis dans son voisinage; mais qu'el se trouvoit obligé de s'opposer à leur enrreprife pour farisfaire les Princes fes parens & fes voifins; que leur réfolulution étoit de faire le lendemain un dernier effort, & que s'ils ne réuffissoient pas mieux que les jours précédens, il n'épargneroit rien pour leur faire goûter un accommodement.

Khan.

avoit déja fait faire les mêmes protestations à la Cour de Russie. Les Tartares ne manquerent pas le jour fuivant de renouveller leur attaque, avec tant de vigueur que la plûpart combattirent à pied contre leur usage. Mais ayant été repoutlés avec perte, le Khan envoya deux de fes Mursas au Général Russien, pour lui demander dans quelle vûe il étoit venu armé fur ses terres. Beckowirz exigea que les trois écluses qui servoient à détourner la Riviere sussent bouchées, & que les eaux eussent la liberté de fuivre leur ancien cours. Les Tartares répondirent qu'il ne dépendoit plus d'eux de boucher l'ouverture des ca-

Beckowitz prit d'autant plus de confiance à cette promesse, que le Khan

Traité qui trompe les Rutiiens.

> naux, parce que l'impétuolité de l'eau étoit extrême. Alors Beckowitz propofa (41) En effet, le Sir se jette dans le Lac qu'il possedoit des richesses immenses ; qu'il avoit la plus belle femme de toute la Russie, d'Aral.

> (41) Comme en Perfe. & qu'il avoit déja été envoyé au même lieu (44) Webber dit que c'étoit un Prince Cir-(45) Khiva est le nom de leur camp. eaffich qui commandoit les Gardes du Czar ;

de se charger de ce rravail avec ses troupes, pourvu qu'ils lui donnassent des ROYAUME ôtages. Comme c'étoit précifément ce que le Khan defiroit, il confentit tout d'un DE KARAZM. coup à cette proposition. Le Général Russien laissant une partie de ses gens pour la garde des Forts, se mir en marche avec le reste. Mais les ôtages, qui devoient lui servir aussi de guides, le menerent dans des lieux tout-à-fait deferts, où il ne trouva qu'un peu d'eau croupillante, qui ne suffisoir pas pour défalterer ses troupes. Après cinq jours de marche, il s'apperçur que l'eau commençoir à lui manquer entierement. Dans cette extrêmite, ses guides lui Les Ruffiens sons proposerent de diviser ses gens & de les faire marcher par différentes routes, teur Ches. pour trouver plus facilement le fecours qui lui manquoit. Il fut obligé de fuivre ce conseil, quoiqu'il en vit clairement le danger. En un mot les Rustiens s'étant partagés en petirs corps se virent bien-tôt environnés de Tartares, qui

tuerent (46) leur Chef avec une partie de sa petite armée, & qui enleverent le refte pour l'esclavage. Après cette funcite avanture, ceux qui étoient demeurés à la garde des Forts n'eurent point à choisir d'autre parti que de rentrer dans

leurs Vatileaux pour rerourner à Aftracan.

Le Lac d'Aral , c'est-à-dire , des Aigles , où le cours du Kliesel avoit été détourné, sépare la Province d'Aral, qui en tire son nom, des Provinces orien- qualites. tales du Karazm. C'est un des plus grands Lacs de l'Asie septentrionale. On lui donne plus de trente lieues d'Allemagne du Sud au Nord, fur la moitié moins de l'Est à l'Ouest, & plus de quatre-vingt lieues de circuit. Ses eaux font extrêmement falces; mais elles ne laissent pas de nourrit en abondance les mêmes especes de poisson qui se trouvent dans la Met Caspienne, avec laquelle il ne paroît pas néanmoins qu'il air aucune communication. Elles ne débordent jamais, quoiqu'elles reçoivent celles du Sir, du Khefel & de plufieurs autres rivieres moins confiderables.

Les Karakalpacks qui occupent la côte septentrionale de ce Lac, vers l'embouchure du Sir, & les Turcomans du Pays d'Aral, conduisent, en Eté, l'eau du Lac par un grand nombre de petits canaux, dans leurs plaines fabloneufes; & lorsque les parties humides viennent à sécher, il reste sur la surface des terres une croûte de sel cristallin, qui sournit abondamment aux besoins des Habitans du Karazm & du Turkestan (47).

Suivant la Carre de l'Empire Russier par Kyrillow, le Lac d'Aral a presque Etendre 8 600 me du Lac d'Aral la même forme que la Mer Caspienne. Il n'a que la moitié moins de longueur; na c'est-à-dire, suivant le même Géographe, trois cens soixante milles du Sud au Nord, & cent-cinquante de largeur dans sa partie méridionale, quoiqu'il ne foit pas de la moitié fi large dans celle du Nord. Mais ces dimensions sont peut-être exagerées ; comme sa distance de la Mer Caspienne l'est aussi, lorsque Kyrillow la représente de deux cens milles. Cependant on peut croire que la figure qu'il lui donne est plus exacte que dans aucune autre Carte, sur-tour pour la partie du Nord, parce qu'il a pris foin de tracer de ce côté-là plusieurs routes. La Riviere de Khefel fe décharge au Sud, dans ce grand Lac, par trois li recoit let RI-

<sup>(46)</sup> Webber raconte des circonftances fort le mutilerent batbarement. tragiques de sa mort. Ayant refusé, dit-il. (47) Bentink, Hift. des Tures, des Monde s'agenouiller fur le drap rouge pout avoir gols , &c. p. 444 & fuiv. la rèce tranchée, ils lui couperent les jarrets &

ROYAUME canaux; & celle de Sir , au Nord , par deux embouchures. On trouvera la: DE KARAZM. description du Sir, dans l'article du Turkestan.

### Provinces & Villes de Karazm.

E Royaume est divisé en quantité de Provinces, dont Abulghazi-khatt-Noms & deferipnomme la plûpart. Bentink en a donné une courte description, que nous. tion des Provinees de Karazon. rapportetons d'après lui.

gurza est une grande Province, siruée sur la côte de la Mer Caspienne. Oguzza. Elle étoit très-fertile avant que le bras septentrional de l'Amu, qui la traverfoit, eut pris un autre cours. Maisce cliangement en a fait un Deiert fans eau. Elle tire son nom de l'abondance de concombres qu'elle produisoit alors, & qui s'appellent Ogurza en langues Tartare & Ruffienne.

Pishgan'e't qu'une perite l'rovince, à l'Est de la Ville d'Urgenz, qui a per-Pickga. du autli la plupare de ses Habitans depuis que le même bras de l'Amu a cesse de la traverset.

Karaksiste est un perit Pays, entre Pishga & Ogurza, qui est peu habité de-Karaklifit. puis que la même Riviere ne palle plus par Urgenz. Il est sirué à l'Ouest de

Glikopruk. Gilkupruk, petite Ptovince, fituée au Sud du bras méridional de l'Amu, borde les Provinces de Korafan & d'Aftarabad en Perfe.

Gordish , petite Province , elt entre celles de Pishaa & de Kumbant. C'est Gardish. une des plus fertiles & des mieux cultivées du Royaume de Katazm , parcequ'elle est arrofée par la Riviere d'Amu , qui quitte ici fon ancien lit pour s'al-

ler joindre au Khefel. Kumbant, petite Province, est située à l'Est de Gordish, sur les bords du Kambant. bras septentrional de l'Amu, qui se divise en deux à l'extrêmité de ces deux

Yanghi-shahr (48) est une perite Province for la rive droite du bras méri-Yanghi-shahr. dional de l'Amu, qui n'est pas aujourd'hui fort considerable.

Burma. Burma, une des plus grandes Provinces de Karazm, est située à l'Est de la Ville de Wazir , vers les frontieres de la grande Bukkarie. Elle est également ferrile & peuplée. Les melons y font délicieux.

Baya'kiri. Bayalkiri est une petite Province au Nord de la Ville d'Urgenz, fott sabloneuse & fort deserte parce qu'elle est sans eau.

Kestirabat est située sur les bords du Khesel, au Nord-Ouest de la Ville de K, filrabat, Tuk. Cette perite Province est fort peuplée, & produit en abondance toutes fortes d'excellens fruits.

Gardankhaft, Gardankhaft, grande Province, fituée entre les Villes de Khayuk & de Huzarash (49), elt renominée par la bonré de ses pârurages. Elle est presqu'entiérement peuplée de Sarts, qui font les anciens Habitans du Pays. Yanchi-ack.

Yanghi-arik (50) est une petite Province au Nord de l'Amu, qui borde les

(48) Jan-ishar dans le texte François. (10) Jangiarick dans le texte François. (49) Haff waffap dans le François.

#### DES VOYAGES.

frontieres de la grande Bukkarie, au pied de quelques montagnes qui la fe- ROYAUNE parent du Karazm. DE KARAZIG

Bakirgan, grande Province au Nord du Khefel & au Nord-Est de la Ville Bakirgan. de Tuk.

Kuigan, autre grande Province, au Nord de Bakirgan & du Khefel, s'é-Kuigan. tend jusqu'aux frontieres des Karakalpaks , & des Kalmuks ou des Eluths. Elle est composée de vastes plaines, qui forment d'excellens pâturages, malgré

fon terroir fabloneux. Ikzi-ku'mani (51) est une petite Province vers la rive méridionale du Khe- Ikzi-ku'manifel , à l'Ouest de Bakirgan. Elle est remplie d'excellens pâturages , mais d'ail-

leurs fans culture. Bamaburinak , perire Province au Nord du Khefel , vers la côte méridionale Bamaboutnak.

du Lac d'Aral , à l'Ouest de la Province de Yanghi-arik. Aral , Province fort grande , vers la côte de la Mer Caspienne. Elle s'étend des monragnes d'Abulkan au Nord de l'ancienne embouchure du bras fepten-

trional de l'Amu, qui n'est pas sec jusqu'au Pays des Karakalpaks. Cette parrie du Karazm n'est presque habirée aujourd'hui que par des Turcomans, qui y trouvent, dans plutieurs endroits, d'excellens pâturages pour leurs bestiaux. Mais en général la Province d'Aral est montagneuse & templie de sables qui la rendent stérile (52). A toutes ces Provinces, Abulghazi-khan en ajoute quelques autres dans fon Histoire, patriculiérement celles d'Abulkhan & de Dehiftan (53).

### Villes de Karazm:

[ ] RGENZ, Capitale du Pays, est située dans une grande plaine, au Nord de l'Amu, à vingt lieues d'Allemagne de la côte orientale de la Mer Cafpienne. Certe Ville étoit confiderable dans les fiéclés paffés; mais depuis qu'elle Sa farme & fa ! est tombée entre les mains des Tattares, & que le bras seprentrional de l'A- sontition pur mu, qui baignoir aurrefois ses murs, a pris un autre cours, elle a tant perdu de fon ancienne splendeur, qu'il ne sui reste plus que l'apparence d'une grande Ville. Sa circonference est environ d'une lieue. Ses murs sont de briques , cuites au foleil. Le fossé qui les environne est fort étroit & plein de ronces. Les édifices ne font que de mauvaifes cabanes de terre. A la verité le Châreau est bari de brique, mais si près de sa ruine qu'il n'en reste pas un quart d'habitable. Les Mosquées de brique ne sont guéres en meilleur état; car l'inelination des Tartares les porte moins à bâtir ou à conferver les bâtimens qu'à les détruire. L'unique partie de la Ville qu'ils prennent foin d'entretenir, est une grande rue qui en fair le centre , & qui dans l'endroit où se tient le Marché est couverte d'un bour à l'autre, pour garantir de la pluie les marchandifes qui s'y vendent. Le changement du cours de la riviere a fair abandonner Urgenz au plus grand nombre de ses Habitans, & répandu la sterilité dans un terroir qui étoit autrefois très-fertile. Quoique sa situation soit commode pour

(51) C'est apparemment le reste des Koma- seurs dans la région de Kipjak. nis ou Kumanis, Nation belliquente, qui polseda long tems le Pays qui cit au Nord de la Mer Caspienne jusqu'au Don, mais qui sur

conquife par Jenghiz-khan , & par fes fuccel-

(12) Histoire des Tures, &c. par Bentink . . p. 445 & fuiv.

(53) Ibid. p. 235.

Tii,

And.

Urgenz.

le Commerce, il y ett à présent peu considerable. C'étoit anciennement comme DE KARAZM. le centre des affaires entre les Bukkariens & les Pays à l'Ouest de la Mer Cafpienne. Aujourd'hui que les Marchands n'y trouvent pas de sureté, parmi les Tartares Mahométans, il ne s'y en préfente plus un grand nombre. Les droits ordinaires qui se payent à Urgenz ne sont que de trois pour cent; mais les exactions accidentelles vont fouvent plus loin que la valeur des marchandifes.

Les Khans de Karazm patfent ordinairement l'hyver dans cette Ville. Mais ils campent, au printems, fur les bords de l'Amu, ou dans quelqu'autre en-

droit commode (\$4).

Kor ams.

A ces observations de Bentink, le Traducteur Anglois en a joint quelques-Traincion An unes dont on a l'obligation à fes propres recherches. Il paroit, dir-il, qu'Ur-Diere mons genzest la même Ville qui porroit autrefois le nom de Karazm, & qui, suid'Unere nome vant Petis de la Croix (55), fut nommée dans la fuite Korkani par les Perfans , & Orkani par les Mongols. Dans les Tables d'Abulghazi-khan, de Naffer-addin & d'Ulugh-begh (56), on trouve deux Korkanis; le grand, ou Nu-korkani ; & le petit , ou Jorjanyiah (57) de Kawarazm , pour le distinguer de Jorjanyiah de Perfe, La premiere de ces deux Villes étoit la Capitale du Pays: & toutes deux étoient fituées fur la rive Ouest du Jihun ou de l'/mu, à dix milles l'une de l'autre (58). Jenkinson donne au grand Korkani le nom d'Urgence (59). Jonhson, qui voyageoit avec lui, cerit Urgensh ou Urgense (60) d'après un Marchand de Boghar ou de Bokkara; ce qui approche beauconp du nom qu'Abulghazi-khan donne à la même Ville.

Chargement de In coprate de

Urgenz n'a pas toujours été la Capitale du Karazm. Abulfeda nous apprend que cet honneur apparienoit autrefois à Kuth (61); mais on ignore fi Kuth en a joui long-tems. Lorsque le Gouverneur de Jorjan, en Perse, surprit celui de Karazm, fous le regne de Mub-ibu-manfur, de la race de Samman, ce fut dans Kat (62) qu'il s'en faifit. Mais on n'en scauroit conclure que cette Ville fut la Capitale; & quand elle l'auroit été, on ne peut aifurer qu'elle ait continué de porter ce titre fous la premiere dynastie des Rois de Karazm, contemporains de Mahmud-gazni. On ne fçait pas avec plus de certitude à quelle occasion le siège royal fut changé; quoiqu'il y ait apparence que ce fut à cause de l'inondation qui ruina la Ville (63). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Urgenz devint la réfidence de la feconde dynastie, & que depuis ce tems elle n'a pas cesse d'être la Capitale, excepté les occasions passageres où les Khans ont fair quelque sejour à il agir , à Kayuk ou dans d'autres lieux. Quoiqu'Urgenz se reilente beauconp des injures du tems, elle étoit autre-

Ancienne felendus é V ginz.

K. India

fois riche & peuplée, comme toutes les autres Villes du même Pays, En (64) 186, lorfque le Sultan Shab en fit le fiège (65), les Habitans qui s'étoient foumis au Prince Takash fon frere, étoient en fi grand nombre, que pour mar-

(54) Bentink , whi fup. p. 418 & fuiv. (55) Histoire de Gentchis klan , p. 240.

(56) Publié par Greaves.

(57) Jorjan ou Jerjan, iash approche affez d'I menz, en accordant quelque choic à la différence des prononciations.

(58) Abuifeda, p. 23 & 26. (59) Purchas, Vol. III, p. 126.

(60) Le Voyageur Anglois, à la fin de Ta-

vernier, dit que les uns l'appellent Turgench, d'autres, Jarrench.

(61) Collection d'Hackluyt , Vol. I , page 335. (62) Description de Chomar , p. 27, dans

les petits Géographes Grees de Hudíon. (63) Histoire de Perfe par Teixera , p. 160.

(64) Description de Chowar, p. 23.

(65) jos de l'Egire,

quer le mépris qu'ils faisoient de ses forces, ils tintent leurs portes ouvertes à Ruyague la vûe de son armée. Trente-six ans aptès, lotsque Jenghiz-khan s'en rendit DE KARAZM. maître (66), les Mongols y passerent cent mille hommes au fil de l'épée ; d'autres difent deux cens mille (67). Urgenz (68) fut rétablie dans son ancien lustre, sous la race de Sesis, & n'étoit pas une Ville médiocre lorsque Timurbek ou Tamerlan l'ayant enlevée à Yujof-jost (69) la fit raser en 1388, & fit femer de l'orge fur ses fondemens. Il est vraisemblable qu'elle se releva de ses débris trois ans aptès, lorsque le Pays sur repcuplé par l'ordre du vainqueur. Mais, depuis ce tems, il y a peu d'apparence qu'elle ait jamais repris sa premiere splendeur; & le Gouvernement des Usbeks, sous lequel elle est tombée, joint au changement du cours de l'Amu, a mis le comble à sa (70)

Elle n'étoit pas en meilleur état pendant le voyage de Johnson en 1558. Il en Mésque lebra fait cette peinture: "Urgenz est située (71) dans un terrain uni. Ses murs fan dans étre » sont de terre, comme ses édifices. Elle peut avoir quatre milles de tour. On

" n'y voit que des maifons ruinées & fans ordre. Une longue rue, qui la tra-» verse, est couverte dans l'endroit qui sert de Marché. Elle a changé de Maî-» tres quatre fois en fepr ans, pendant les guerres civiles. De-là vient que les

» Marchands y font en petit nombre & fort pauvres. Les principales marchan-" difes qui s'y vendent viennent de Boghar ou Bokkara, & de la Perfe, mais

» en si petire quantité qu'elles ne meritent pas d'attention. Tout le Pays, de-" puis la Mer Caspienne jusqu'à cette Ville, se nomme Terre des Turcomans

" ou Turcomanie. Il est fournis au Khan (71).

La latitude d'Utgenz, donnée par Jenkinson (73), est quarante-deux degrés dix-huit minutes. Elle paroît d'autant plus exacte, qu'elle differe peu de celle d'Alhiruni, Astronôme Karazmien, qui est adoptée par Ulugh begh, & qui

porte quarante-deux degrés dix sept minutes (74). Jenkinson, qui avoit travetse le Katazm pout se rendre à Boghar ou à Bok- Trois avere vit-

kara, parle de deux ou trois Villes du Pays, qu'il nomme Manguflave, Selli- he de Ramanne

zure & Kait. Mangustave (75) est un fort bon Port, à quarante-cinq degrés de latitude, & à douze lieues dans l'interieur de la Baye. L'Auteur se plaint également du Gouverneur & des Habitans, qui lui firent payer double prix pour les vivtes & les

Purchas.

du même nom-

Schlizure.

voitures. Sellique (76), à vingt-quatre journées de Manguflave & à deux journées d'Urgenz, est un Château (77) où le Khan Azim faifoit alors sa résidence avec trois

(66) Voyez d'Herbelot, sur Tacash. (67) Hift. de Gentchis khan par La Ctoix,

Pag. 156 (6-) C'étoit alors , fuivant les Nores de La Croix , le petit Korkani qui étoit la Capitale.

(69) Histoire de Timer bek , p. 256. (70) Peneink , ubi fup. p. 440 & fuiv. (71) Il écrit Urgence.

(72) Péletinages de Purchas, Vol. III, p2-

(71) Dans une Table à la fin de son Voyage , qui se trouve dans le premier Tome

bouchure du bras septentrional de l'Amu. On trouve plus au Sud un autre Port, à peu près (76) C'est peut-être Salyfaray, maison de plaifance.

(74) Voyez les Tables d'Abulfeda.

(77) Dans la traduction de l'Histoire d'Abulghazi-khan on lit Hadsim ou Hajim, Mais on nous dit qu'il résidoit à Wazir, & qu'il avoit été créé Khan cette année.

d'Hackluys, p. 535, & qui a été omile par

(75) Cette l'lace paroît fituée près de l'em-

TRON TUNE

Ge fefrees. Il ché ficué fur une colline affee haure. Le Palais et bâti de terrei.

BE KARAMA, KA na in force ni fique. Au Sud du Château la terce et Bolfe, mai strè-feure.

Elle produit routes fortes de fruits, parriculièrement celui qui se nomme

Duiny, Il els fort gross de Pain de just. Les Il labitante en mangent après leurs

repas au lieu de boire. Un autre fruit, qu'ils appellent Korbus (78), est de la

groffeur d'un grand concombet. Il elf jaune, & Gon gois a la douceut de la

cre. On voir ausif, dans le même canton, une effece de bled, nommé Figur,

dont la tige telfemble beaucoup à celle des cannes de ficer es n'est pas mission

laure y mais dont le grain croit en tousfies, comme le izi, au Gommet de la

contrate, qu'un que elleure ne tombe plus comme autrein d'anni plus de ca
neur, aposit que ce leuve ne tombe plus comme autrein d'anni plus des

pienne. Jenkinfon ajoure que la diferte d'eau frea quelque jour un defert de

cette courtée, & fa précilcion s'est accompile (79).

Tuk est une perite Ville, à six lieues d'Urgenz au Nord-Est, & à peu de dif-

Tak. Tuk est une perite Ville, à six lieues tance du bras méridional du Khesel.

Khayak ell furués vars les frontieres de la grande Bukkarie, à une dernie journée du Khefel. Ceft la meilleute Ville du Karazm après Urgenz, Cependant les maifons ne font que de miferables cabanes, audi peu commodes ne latife pas d'y voir quelques vignobles, dont les 3xxxx, qui forn les Habiras de Khayuk, penanent aliez de foin, Ils en tirent un vin rouge qui n'est pas mémifable.

Waiir , autre Ville fituée vers la rive feptentrionale de l'Amu , ne mérite pas aujourd'hui plus d'attention que toutes les autres Places du Pays.

Kumkala est une perite Ville au centre du Karazm & au Nord de Wazir, mais qui n'a rien de remarquable.

Kait. Kath ou Kut (80), eft firuée au Nord du Khefel, vers la grande Bukkarie. Quoiqu'anciennement Capitale du Royaume, elle n'est remarquable aujourd'hui que parce qu' on y passe cere Riviere.

Hazarash, fituce au Nord du Khefel, est réduite aussi presqu'à rien, depuis

qu'elle appartient aux Ufbeks.

Manhabhhh eft une perite Ville fur le bord de la Mer Cafpienne, au Nord

de l'embauchuce du bras méridional de l'Ama. La Ville eft peu confiderable
en elle mêture. Ony compte environ fept cets maifons, qui ne font que des cabanes bàties de terte. Mais le Port eft d'une beaute finguliere, & le feut qui
fe trouve dans cette Mer. Sous d'autres Maîtres que les Tartares, fa largeur,
fa profondeux & fa sûtreté y arriteroient bien-éte un Commerce confiderable.
Mais il eft rare aujourd bui d'y voir artiver des Vailéteux. Les l'labitans de la
Ville font des Turcomans, qui supportent mieux le voisinage de la mer que les
Ulibèks.

Astres Villes de Abulghazi-khan nomme plusieurs autres Villes du Karazm (81), sans parler de quelques autres que les Usbeks ont conquises sur la Perse dans la Province de

(78) Ou Arbus. On en a patlé dans Satti- fon, Kerirkair, & dit sculement que c'est un cle précédent. Château ou réside le Sutan Saramet. (70) Purchas, nbi sup. p. 238. (81) Bentink, nbi sup. p. 444.

(So) Abulfeda la nomme Kathe, Jekin-

Khorafan.

Khorafan. Mais il y a beaucoup d'apparence que le Schah-nadir s'en est remis ROYAUME en poileilion depuis quelques années.

DE KARAZNA

#### III.

# Habitans du Royaume de Karazm. Leurs Mæurs & leurs Usages.

TETTE grande région est habitée aujourd'hui par trois Nations différentes ; les Sarts, les Turcomans & les Tartares-Usbeks. Benrink obsetve d'Habitants uniquement, fur les Sarts, qu'ils font les anciens Habitans du Pays, & qu'ils tirent leur subsistance, comme les Turcomans, de leurs bestiaux & de l'agriculture. Mais il parle des deux autres Nations avec plus d'étendue (82).

Trois forces

#### TURCOMANS.

Es Turkmans, ou Turcomans, comme nos Historiens les appellent, titent Leur origines leur origine du Turkestan. Ils se séparcrent, vers l'onzième siècle, des Kauklis, avec lesquels ils habitoient ce Pays, dans la vûe de chetcher fortune en quelqu'autre lieu; & fuivant le récit d'Abulghazi, ils s'établirent dans le Royaume de Karazm long-tems avant les Tartares.

Ils se diviserent en deux troupes, dont l'une, ayant fait le tour de la Mer Division ées Caspienne par le Nord, alla s'établir dans les patries occidentales de l'Armé-Turcon nie. De là leur vint le nom de Turcomans (83). Bentink est persuadé que les Turcs Ottomans ( s'ils font véritablement Turcs, car il les croit un mélange de plusieurs Nations) sont descendus de cette branche occidentale. Mais il paroît que Bentink se trompe. Tout le monde convient que les Turcs vinrent tink sur la preen Perfe avec la famille de Seljuk & qu'ils s'établirent à Mokhan, ou Mahan, près de Maru-shabi-jehan dans le Khotasan ; d'où l'irruption des Mongols, fous Jenghiz-khan, vers l'année 1219 les fit passer dans la Natolie, où leur Royaume prit naissance en 1288, fous Ortogral, ou plutôt fous Othman (84).

La seconde division des Turcomans tourna au Sud & s'établit sur les botds seconde branche de la Riviere d'Amu & fur les côtes de la Mer Caspienne (85), où ils posse- des Turcontains. dent encore un grand nombre de Villes & de Villages, dans les Pays d'Aftrakan & de Karazin. Cette branche est demeurée inconnue jusqu'à présent aux Historiens & aux Géographes Européens, quoiqu'elle foit aujourd'hui beaucoup plus nombreufe que celle des Turcomans occidentaux. Le Traducteur Anglois observe, à cette occasion, que ceux qui nons ont donné divers Extraits des Auteuts Otientaux se sont peu attachés à l'Histoite de cette seconde branche des Turcomans, & que nos autres Ecrivains ne rapportent que ce qu'ils ont trouvé dans la Bizantine ou dans d'autres Historiens occidentaux, qui étoient trop éloignés de ces Peuples pour avoir été bien instruits de leurs affaires. Il ajoute que cette branche des Turcs ou des Tutcomans ( car fuivant

(82) Les Sarts font connus fous le nom de Tajiks , que lignific Marchands ou gens du comgun. C'eft un fobriquet, que les Ufbeks appliquent même aux Perfans. (84) Ou la Turcomanic.

Tome VII.

(84) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 423 & fuiv.

(81) Jenkinson les trouva maîtres de toute la Côte, depuis Manguffate où il débarqua, julqu'aux environs de Sellizure.

ses idées les Turcomans & les Turcs ne sont pas plus différens que les Arabes DE KARAZM, Vigabons, nommes Bedouins, ne le font de ceux qui habitent des Villes ) il est sorti trois grandes dynasties de Princes, qui ont étendu leur domination depuis l'Archipel jufqu'aux Indes, Il entend les trois branches de la race de Seljuk, qui ont regné en même-tems dans Iran, c'est-à-dire, en Perse; dans Kerman on Rum, & dans la Natolie. C'est à la derniere que les Sultans Othmans ou Ottomans doivent leur grandeur.

Lent figure & feurs meeurs.

Les Turcomans de cette branche, fuivant l'entink, différent peu des premiers par la taille & la figure. Ils font grands & robuftes. Ils ont le vifage plat & quarré, mais le reint un peu plus brun. En un mot, ils reflemblent beaucoup plus aux Tartares. Pendant l'Eté ils portent de longues robes de calico on d'autre étoffe. En hyver, ils se couvrent de peau de mouton. Leurs bestiaux fournissent à leur fubfistance. En hyver ils habitent les Villes & les Villages qu'ils ont fur le bord de l'Amu & vers les côtes de la Mer Cafpienne. En Eté, ils campent dans les lieux qui leur offrent de l'eau & de bons paturages. Leur Religion est le Mahométisme. Ceux qui sont établis dans le Pays d'Astrabad font attachés à la Secte de Perfe; mais ceux qui habitent dans le Royaume de Karazm ont les mêmes principes que les Tartares-Usbeks; quoiqu'au fond lesuns & les autres n'aient pas la Religion fort à cœur. En général, ils font d'un caractere fort turbulent; & ce n'est pas fans peine qu'ils s'assujettissent au joug des Tartares. Ils font braves, & autil bons cavaliers que les Utbeks, fans avoir le même penchant au pillage. Comme ils leur font foumis par droit de conquete, ils leur payent un tribut & d'autres impositions, auxquelles il faut attribuer la haine qu'ils portent à ces rigoureux maitres. Mais les Turcomans qui vivent fous la domination de la Perle font traités avec beaucoup plus de douceur. Tout leur nombre peut monter ensemble à cent mille familles. Ils font encore divifés en Tribus, comme les autres branches de la Nation Turque . & leurs Chefs jouissent des mêmes prérogatives (86).

Name de plufirms Tideas des Turponans.

Abulghazi-khan, qui les haiffoit beaucoup & qui en detruifit un grand nombre, parle d'eux en plusieurs occasions, en y joignant les noms des Pavs qu'ilshabitent. C'est ainsi qu'il nomme les Turcomans de Manshislak, ceux d'Abulkhan & ceux de Dehislan (87), territoire qui appartient à la Perse. Mais il leur donne encore plus fouvent les noms de leurs Tribus. Les principales font : 1. Agakli-kiffar-ili, qui a fes Habitations fur les deux rives de l'Amu, depuis la Province de Pishga jufqu'à celle de Karakifet (88). 2. Ali-ili , qui s'étend depuis la Province de Karakifet jufqu'à la Montagne d'Abulkan. 3. Ti-u-azi , qui occupe les bords de l'Amu depuis Abulkan jufqu'à la Mer. Ces trois Tribus portent le furnom d'Utzil (89). On trouve auffi les Tribus fuivantes : Taka, Sarik, Yamut, Irfari & Korafun-faluri (90), cinq Tribus qui n'en composoient autrefois qu'une ; Itzki-saluri , Hazan-ikdur , Dsaudur , Arabaz , Koklan , Adakli (91), Karamit (92) & quelques autres moins confidérables (93).

(86) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. p. 416 & fuiv. & 197. (87) Pag. 115 de fon Hiftoire.

(88) Pag. 136. (89) Pag. 136 & 139.

(so) Pag. 138. (91) Pag. 118. (91) Pag. 1;6.

(93) Pag. 138

Jenkinson observe que tout le Pays, depuis la Mer Caspienne jusqu'à Ur- ROYAUME genz, fe nomme Terre des Turcomans; & que les Habitans, entre la Mer & le DE KARAZM Châreau de Sellizure, comme tous ceux des Pays qui touchent à la Mer Caf- Jegunon, pienne, vivent en pleine campagne, sans Villes & sans maisons, errans d'un lieu à l'autre avec leurs troupeaux (94).

#### TARTARES - USBEKS.

I. E nom d'Usbeks, qu'on donne indifféremment aux Tartares du Karazm Orieire dunem & a ceux de la grande Bukkarie, leur vient, fuivant Abulghazi-khan, d'Us-d'Utteks. bek, Khan des Kipjaks (95). Cet usage de prendre le nom d'un Prince, pour lui témoigner l'affection générale de ses Sujets, a toujours été en honneur parmi les Habitans de la Tartarie, & l'on a déja fair remarquer que les noms de

Mongols & de Tatares n'ont pas eu d'autre source. Lorsque le Sultan Ilhars sut invité par les Habitans d'Urgenz à prendre posfession du Royaume de Karazm (96), les Usbeks occupoient tout le Pays de des Usbeks dans Kipjak , à l'Est de la Riviere d'Irtiche , & au Sud jusqu'à celle de Sir ; sans compter la grande Bukkarie, dont ils avoient fait nouvellement la conquête, sous la conduite du Sultan Shahbakht. Ce Prince s'étoit emparé aussi d'Ur-

genz, alors Capitale de Karazm; mais peu d'Usbeks s'y étoient établis avant la transmigration de ceux de Kipjak , qu'Ilhars y meha jusqu'au dernier.

Le corps des Ufbeks, dans le Royaume de Karazm & dans la grande Bukka- Lents quatre Tririe, est compose des quatre Tribus des Vigurs, des Naymans, des Durmans & bus. des Kunkurats. Le Traducteur Anglois observe, à cette occasion, que les deux premieres étoient du nombre des quatre qui furent données, fuivant le récit d'Abulghazi-khan (97), à Sheybani-khan, fils de Juji ou Zuzi-khan; & que fi les Habitans de Kipjak tirerent d'Usbek-khan le nom d'Usbeks, il est étrange qu'il n'y ait eu guéres que ces quatre Tribus qui l'aient confervé. Et l'on ne scauroit expliquer pourquoi les Tartares de la Crimée ne s'appellent point Ufbeks, qu'en supposant que ce nom ne s'étendoir qu'à ces quatre Tribus, ou

que les autres Tartares en changerent, suivant l'usage qu'on a sait remarquer. Si les Sares & les Turcomans tirent leur subsistance de leurs bestiaux , les Leur ufgre. Usbeks de Karazm ne vivent la plûpart que de rapine; entiérement semblables aux Usbeks de la grande Bukkarie, excepté qu'ils sont moins polis & d'un caractere plus remuant. Ils demeurent, pendant l'hyver, dans les Villes & les Villages qui font vers le centre du Pays. En Eté, le plus grand nombre campe aux Combien its aienvirons de l'Amu, & dans d'autres lieux où le pâturage est bon pour leurs mentagil et. troupeaux, cherchant fans cesse l'occasion de piller & de détruire. Ils font des incursions continuelles fur les terres de Perse & de la grande Bukkarie , dont ils font voilins. Les Traités font un frein trop foible, parce que les esclaves & le butin qu'ils enlevent dans ces courses sont toute leur richesse. Quoiqu'il se trouve d'excellens paturages en divers endroits du Pays, vers les bords du Khe-

fel, ils y conduifent rarement leurs bestiaux pendant l'Eté, parce qu'il n'y a rien à piller de ce côté-là. Les Karaka!paks, qui font leurs voifins au Nord, (94) Pélerineges de Purchas , Vol. III , pag. 197. (96) Histoire d'Abulghazi Khan , p. 226. (p1) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (97) Ilid. p. 107.

Uspins.

étant aussi exercés qu'eux dans l'art du pillage, ils y gagneroient peu. D'ailleurs DE KARAZM, les Tartates Mahometans ne se chagrinent pas mutuellement par des incurfions, à moins qu'ils ne foient en guerre ouverte. A l'égard des Kalmuks, ou des Eluths, qui bordent le Royaume de Karazm au Nord-Ett, leur ufage est de s'éloigner des frontières au commencement de l'Eté , pour n'être pas expofés aux courfes de ces dangereux voilins; & de ne retourner qu'à l'entrée de l'hyver, lorsque les pluies & les néges rendent les chemins impraticables.

and Sarts & aux Autromana.

\* Ainfi les meilleurs paturages de Karazm demeurent aux Sarts & aux Turcotages dementent mans. Les Sarts cherchent ceux de l'Est, du côté de la grande Bukkarie. Les Turcomans s'attachent à ceux qui font vers l'embouchure de l'Amu & fur le rivage de la Mer Caspienne ; randis que les Utbeks souvent campés sur les bords de la même Riviere, guettent l'occasion de se jetter dans les Provinces de la Perfe, pour en rapporter de quoi se réjouir pendant l'hyvet. Quoiqu'ils ayent des Habitations fixes, ils font dans l'habitude, comme les Eluths & les Mongols, de transporter tout ce qu'ils onr de précieux lorsqu'ils passent d'un lieu dans un autre. Tel a toujours été l'ufage de leurs ancêtres, avant qu'ils euffent fixé leurs établiffemens.

Monnoie de Kazozn & de la g ande Bukka-EIC.

L'Aureur parle d'une pièce de monnoie, nommée Tangas (98), qui a cours dans le Royaume de Karazm & dans la grande Bukkarie. Il croit que c'est la feule monnoie d'argent qui ait jamais été frappée dans ces Provinces. Elle cst grande, & le coin en êst assez beau. Sa valeur est d'un quart d'écu. On y lir d'un côté le nom du Khan, & fur le revers celui du Pays, avec l'année de l'égire. Les autres monnoies sont diverses petites pièces de enivre, qui répondent à nos fols, nos demi-fols & nos liards. La monnoie de Perfe a cours aussi dans ces régions, sur-rout vers les frontieres de Karazm (99). Jenkinson ne laisse pas d'aisurer que ces Peuples n'ont pas l'usage de l'or & de l'argent, ni d'aucun autre coin. Mais il ne parle peut-être que des Turcomans.

Le même Voyageur observe que les Habitans du Pays, entre Urgenz & la Mer

Animaux du 6475 wan lauvager.

Caspienne, dans lesquels il comprend sans doure les Usbeks & les Turcomans, ont un grand nombre de chameaux, de chevaux & de moutons. On en voir, dir-il, de sauvages & de privés. Les moutons sont fort gros. Leur Challe des chequeue seule pese soixante ou quatre-vingt livres. Les Tartares se servent d'oifeaux de proie pour la chaffe des chevaux fauvages. Ils les accourument à prendre l'animal par la rète ou par le col. Tandis qu'ils le fatiguent sans pouvoir sui faire quirrer prife, les chaffeurs, qui ne perdent pas de vûe leur gibier, le ruent facilement. Tout ce grand Pays ne produit pas d'autre herbe qu'une forte de bruyere, dont les troupeaux ne laitfent pas de s'engraitfer. On n'y connoît pas l'usage du pain. Aussi n'y laboure & n'y ensemence-t-on pas la terre. Les Habitans ont beaucoup d'avidiré pour la chair, qu'ils coupenr en petits morceaux & qu'ils mangent à pleines mains. Leur principale liqueur est le lait de leurs jumens, comme dans le Pays des Nogays. Elle peut les envyrer. Depuis Mangushlave, où l'Aureur débarqua, jusqu'à la Baye, qui en est éloignée de vingt-quatre jours de marche, il ne vit pas de riviere, ni d'autre eau que celle de quelques puits d'eau faumache, à plus de deux journées l'un de l'autre. Les

> (98) Abutghazi-khan en parle aufli, pa-(99) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 410 & fuiv. ge 154.

Usbeks mangent à terre, assis les jambes sous le derrière. Ils prennent la mê-ROYAUME me posture en priant. Jamais on ne les voit à cheval sans l'arc & l'épée. Ils ne pe Karazis. connoissent ni les arts ni les sciences. Leur vie se passe dans l'oissveré. Ils se tiennent assis en grand nombre, au milieu des champs, pour s'amuser de difcours inutiles ( 1 ).

6. I V.

### Gouvernement & Révolutions de Karazm.

E Pays est divisée entre pluseurs Princes de la même race, dont l'un Aurorité néanmoins ptend le titre de Khan, avec une sorte d'autorité qui n'a que fon habileté pour mesure. Sa résidence est dans la Ville d'Urgenz , quoique pendant l'Eté il campe ordinairement fur les bords de l'Amu. Son camp porte le nom de Khiva (2), d'où ses Sujets tirent le nom de Tartares de Khiva. Ce Khan est souverain dans ses Etats, sans aucune dépendance de celui de la grande Bukkarie, ni d'aucune autre Puissance ( 3 ).

Autorisé de

Jenkinson raconte qu'en 1558, lorsqu'il étoit dans ce Pays (4), l'autorité Forme du Genfouveraine étoit entre les mains de six freres, dont l'un, nomme Azim (5), vernes avoit le titre de Khan. Mais il ajoute que ce Prince étoit mal obei dans rour autre lieu que celui de sa résidence (6). Chacun de ses freres vouloit être Roi dans son territoire. Comme ils étoient nes de différentes semmes, & la plupare d'une Esclave, ils s'aimoient peu, & l'un cherchoit à détruire l'autre. Un Khan de Karazm n'a pas moins de quatre ou cinq femmes, fans compter les concubines. Lorfqu'un Prince du fang royal est en guerre avec les autres, ce qui est fort ordinaire, s'il est vaincu sans perdre la vie, il se revire dans le Desert avec fes partifans, pour y vivre du pillage des caravanes & d'autres brigandages, en attendant que ses forces lui permettent de recommencer la guerre (7). Il n'est jamais difficile aux Princes de former un parti. Les Turcomans, qui font les premiers l'labitans du Pays, étant toujours opposés aux Usbeks, cette jalousie est une occasion continuelle de gagner la faction qui se croix négligée du Khan; & de-là viennent les troubles qui agitent fans ceffe le Royaume de

Cet Etat peut mettre aisement sur pied quarante ou cinquante mille hommes de bonne cavalerie. Ce qu' Abulghazi khan (\*) nous rapporte de fon infanterie razm, & de fes moufquetaires, prouve que ce Prince avoit tiré bien des lumiéres de la Perfe tandis qu'il y étoit prisonnier. Avant son regne, dit-il, les armes à feu & la maniere de combattre à pied n'étoient pas connues des Ufbeks. Il ne paroît pas même qu'ils en aient long-tems confervé l'ufage après Abulghazi, pui frue dans leurs guetres préfentes on ne les voit qu'à cheval & rare-ment avec la huoufquers (8).

(1) Pélerinages de Purchas, mbi fup. pa-

(1) On a déja remarqué que e'est parmi les Ruffiens.

(1) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 413 & fuiv.

(4) Il ne le nomme nulle part.

(5) Haifim ou Hajim dans l'Histoire d'Abulghari-khan

(6) Sa réfidence étoit alors à Sellizare, éloignée d'Urjenz de trois journées à l'Ouest. Ali khan étoit alors Roi ou Khan d'Urjenz,

(7) Pélerinages de Purchas, p. 137. (\*) Histoire d'Abulghari khan, p. 357. (8) Hitt. des Turcs , &c. p. 411.

ROYAUME Uspies. Eint de ce Pays depuis le tema d'Herodote.

Jusqu'au tems des Usbeks, dont Abulghazi-khan nous a donné l'Histoire, DE EARAZM, on ne connoît pas de fuire mérhodique des Khans ou des Rois de Karazm. Mais le Traducteur Anglois s'est efforce de suppléer à ce défaur par les recherches suivantes. Du tems d'Herodote, le Pays de Karazm étoit soumis à la Perse. C'étoit une des Provinces dont l'Empereur Darius donnoit le gouvernement aux Satrapes. Il ne s'en est rien conservé d'important, jusqu'en 680 (9) que les Arabes en devinrent les maîrtes; &, long-tems même après, on trouve

uniquement qu'ils y entretenoient un Gouverneur, comme dans les autres Provinces dont ils avoient fait la conquêre. Mais il y a beaucoup d'apparence que lorfque le pouvoir des Califes eur commencé à s'affoiblir & que les Gouverneurs se saiûrent des Provinces qui leur avoient été confiées, celui de Karazm fuivit l'exemple commun. Il ne paroîr pas néanmoins, par les Hiftoires connues, que ce l'aysair eu des Rois avant Mamun-ibo-mohammed , dont le regne commença peu après l'année 995 (10). On reouve peu auparavant qu'Abu-abdalla en éroir Gouverneur, fans qu'il paroisse (11) sous l'autorité de qui. Enfin il tomba fous la puitfance de Mahmud-gazni , Roi de Khorafan , qui , en 1016 (12), après la mort de Mamun-ibo-mamun, en dépouilla l'usurpateur & mir le Royaume de Karazm au nombre de ses Provinces (13).

Divers changemene de cut E-

Il n'y cur pas de changement fous les races de Gazni & de Seliuk, qui fe fucccderent, jusqu'à la mort de Malek-schah, nommé autrement Jalal-addin, troisième Sultan des Turcs Seljuks, en 1092 (14). Kothb-addin (15), qui se trouvoir alors Gouverneur du Pays, tirant avantage des troubles qui s'éleverent, prit le ritre de Roi (16). Mohammed, furnommé Atfiz, fon tils & fon fuccesseur, se vit beaucoup mieux assermi sur le trône, malgré l'opposition constanre du Sultan Sanjar fils de Malek-Schah, qui le réduisit même plusieurs fois à la dépendance. Mais ce fut I'akash , fixième Monarque de la même dynastie, qui établit solidement l'Empire des Karazmiens sur les ruines de celui des Tures, qu'il détruifit en Perfe par la mort de Tugrul-arflan (17). Il joignir les Erars de ce malheureux Prince aux ficns. Koth addin-mohammed, fon fils, étendir encore plus sa domination par la conquêre de la Perse & de Mawara-inalir. C'étoir le plus puillant Prince de l'Afie, lorfou'il fut artaqué en (18) 1218 par Jenghiz-han, qui le dépouilla de ses Etats.

Autres révolutjan,

Jagathay, un des fils de Jenghiz-khan, n'ayant eu qu'une partie du Karazm dans la succession de son pere (19), on est porté à croire que le Pays n'avoir pas étéentiérement conquis, ou du moins qu'à la faveur de quelque révolre le reste s'éroir remis dans l'indépendance. Quoiqu'il en foir, il paroît forr vraifemblable qu'à la décadence des Khans de Jagarhay (20), après la mort de Ghazan-khan , qui arriva en 1348 (21), ou peut-être plûtôt, le Pays

( 9 ) 61 de l'Egire.

(10) 385 de l'Egire.

(11) Texeita, whi sup. p. 160.

(11) 407 de l'Egire. (13) En 1193 ou 1196. Vid. Hift. dynnft. d'Abulfarai , p. 220; & d'Herbelot , p. 534.

(14) 489.

(14) Il avoit fuccede à son pere Bufichir, autrefois Esclave de Polkatekin son prédécesfeur, mais élevé par Malek fehah au Gouvergeracut de Karazm.

(16) Petis de la Croix , Line l'Histoire de Jenghiz-khan, p. 129; 3 ge 176.

(17) D'Herbelot, dans l'article d'Arfiz. (18) 190 ou 193 de l'Egire.

(to) 645 de l'Egire. (10) Histoire de Timur beg, p. 307 ; &c Hift des Tures , des Mongols , &c. p. 165.

(21) Ainfi furent nommés, après Jagathay, les Pays qui lui avoient été foumis.



J. X Tardieu . T.VII. N.XIII .



de Katazmeut ses propres Rois, on qu'il devint la proie de quelqu'autre Puis-

fance (22); car on trouve que du tems de Timur-bek ou Tamerlan , ce Trône DE KARAZM. éroir occupé par Husseyn, fils de Yang-haday, de la Horde de Kongorat (23), une des quatre Tribus Ufbeks qui polledent aujourd hui le Karazm & la grande Bukkarie. Ce qui doit paroître encore plus remarquable, c'est que le Royaume de Katazm étoit alors honoré du ritte de grand Empire, & qu'il dementa dans la même famille, jufqu'en 1379 & 1388 (24), que Timur en ayant fait la conquête, rafa la Capitale & fit semer de l'orge sur ses sondemens. Mais, la conquête de rtois ans après, il rérablit cette Ville & le Royaume dans leur splendeut précédente.

Les descendans de Timur-bez qui continuerent de regner dans le Khorasan & le Mawara-inahr, ne cellerent pas d'être les maîtres du Karazm, jusques vers l'an 1498 (25), que le fameux Schahbakht ayant fubjugué ces deux l'avs il tomba ausli entre les mains du vainqueur. Schahbakht fut défait & tué par Ismael-soft en 1510 (16). Alors le Pays de Karazm se revit encote une sois sous la domination de la Perfe. Mais, deux ans après, les Habitans s'étant révolrés contre leur Gouverneur, appellerent le Sultan Ilhars, qui vint du Turkeltan avec fes Uibeks. II fut proclamé Khan à Wazir (27) en 1512 (28); &c la pollession de ce Royaume est paisce à ses descendans (29).

#### 6. V.

## Histoire des Khans Usbeks de Karazm.

INTEODUC-TION.

Utilité de l'Hif-

'EsT à l'Histoire d'Abulgha;, Khan du même Pays, qu'on est redevable de tout ce qui appartient aux Khans Usbeks de Karazm. Ce récit zichlan & l.s compose la neuvième partie de son Ouvrage, qui a scule presqu'autant d'é- desauts tendue que toutes les autres enfemble. Auffi en est-elle la plus complette. On s'imagineroit, dit le Traducteur, qu'un Prince Tartare, qui fait ptofession d'écrire l'Histoire des Tarrares, n'en devoit ignorer aucune partie. Cependant il est certain qu'il étoit peu informé de tout ce qui regarde les Khans fuccesseurs immédiats de Jenghiz-khan, qui regnerent dans la grande Tartaue; puisqu'il abandonne sa narration lorsqu'il arrive à Koplai ou Kublay-khan, quatriéme Empereur. Il ne l'interrompt pas moins brusquement après Amir-timur, ou Tamerlan, fans nous apprendre quels furent ses successeurs dans le Pays de Mawara-inahr , jufqu'à la conquête de Schahbakht , qui est posterieure de plus de quatre-vingt aus.

De tous les Khans de la race de Jenghiz-khan, qui ont regné dans le Pays de Kashgar, il ne nomme que Togalat-timur, & Kezra-koja fon fils, qui furent successeurs d'Amir-timur. A l'égard de ceux qui lui succederent, il

(11) 740 de l'Egire.

(13) Histoire de Timur-beg, p. 147-(14) Ou Kunkrat. On lit Getikegrat dans

[Original (11) Histoire de Timur-beg , p. 148.

(14) 781 & 790 de l'Egire. (25) 904 de l'Egire.

(16) 916 de l'Egire.

(17) 918 de l'Egire; mais on lit 911 dans l'Original, ce qui est sans doute une erreur. (18) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

pag. 216. (19) Ibid. p. 410 & fuiv.

ROYAUME USBEKS,

le contente d'observer qu'ils étoient de ses descendans. Il ne se déclate pas mieux DE KARAZM. instruit des successeurs de Haji-gueray, Khan de Kipjak, qui mourut vers l'an 1475. Il se borne à remarquer que les Khans de Crimée sont descendus d'un de ses fils, quoique les Khans de Karazm & ceux de la grande Bukkatie soient des branches collaterales de la même famille, étant tous descendus de Juji ou Zuzi-khan, un des fils de Jenghiz-khan. Qui ne s'attendroit pas du moins à trouver dans Abulghazi la partic la plus brillante de l'Histoite de son Pays? c'est-à-dite, rout ce qui s'est passé dans l'Empite des Karazmiens pendant cent trente-huit ans qu'on le fait sublister sous sept Monarques, d'autres disent sous neuf ; égal en étendue à celui des Mongols, lotfque Jenghiz-khan déclara la guetre au Sultan Mohammed.

On reproche aussi, à l'Ouvrage d'Abulghazi-khan, l'omission de plusieurs autres successions, particuliérement de celles du Turkestan, des Kalmuks ou des Eluths, & des Mongols; fans parlet des dates des regnes, qui font ratement observées. Mais ces imperfections sont compensées pat le récit d'un grand nombre de circonstances, qui ne se trouvent dans aucune autre source. Outre l'Histoire détaillée des Usbeks, & des ancêtres de l'Auteur, qui ont regné sur les Karazmiens depuis la conquête de Schahbakht, une bonne partie de celle de Mawara-inahr y est aussi mêlée, à l'occasion des guerres qui étoient presque continuelles entre deux Etats si voisins. Avec ces secours, on s'est mis en état de rectifier diverfes erreurs de l'Histoire des Khans Usbeks, tirée des Auteurs Perfans (40), & de ramener ces Historiens au tems de l'Auteur. Ajoutons qu'on en a recueilli plutieurs particularités qui s'y trouvent répandues par occasion, concernant la forme du Gouvernement, la maniere de combattre, & d'autres usages des Tartares.

Combien it eft recient plur a Geographic.

A l'égard de la géographie du Karazm, qui nous étoit presqu'absolument inconnue, il n'y a pas de Ville, ni même de lieu confiderable dans le Pays, qui ne foit nommé à quelqu'occasion, telle qu'une action militaire, ou que les fréquens partages qui se faisoient entre les Princes. On ignoroit, avant que de l'avoir appris de l'Auteur, que la Riviere d'Amu se divise en deux bras dans le Pays de Karazm, & que l'un des deux ayant quitté son ancien cours vers la Mer Caspienne, tourne au Nord & va se jetter dans le Lac d'Aral. Si l'on trofive dans la seconde partie de l'Ouvrage un long éclaiteissement sur les Hordes Turques, la neuviéme offre aussi quantité d'explications curieuses sur les Tribus des Turcomans (31).

Cetre critique doit faire juger que dans l'abrégé qu'on va donnet ici de l'Histoire des Khans Usbeks de Karazm, on ne s'attachera qu'à ce qu'elle renforme de plus utile & de plus cutieux.

### Khans de Kipjak & origine des Usbeks.

POUR déduire avec plus d'ordre & de clarté l'Histoire de Khans Usbeks de Y 2mi, filt Karazm, il faur remonter jusqu'à Juji ou Zuzi-khan (32), fils aîné de Jenghiz-khan, qui s'établit, comme on l'a déja rapporté, dans le Pays de Kipjak

> (30) Par Texeira, Petisde la Croix, d'Het- p. ta & fuiv. belot & plusieurs autres. (32) On le trouve écrit aussi Chuchi & (31) Hill. des Turcs ; des Mongols , &c. Tujeki.

& qui

& qui mourut avant son pere (33). A la premiere nouvelle de sa mort, Jen- ROYAUME ghiz-khan fit partir fon propre frere, pour créer Batu Khan du Pays à la place DE KARAZM. de Zuzi. Le Conquerant n'ayant pas survécu long-tems à son fils, Batu, ou Batu-faghin-khan, comme Abulghazi le nomme, laissa dans ses Etats pour Régent, Togay-timur, le plus jeune de ses freres; & se rendit avec les cinq autres à Kara-koram (34), pour affifter à l'élection d'Ugaday ou d'Oktay, autre, fils de Jenghiz-khan, qu'il s'emptessa d'accompagner ensuite dans l'expédition contre le Katay. Ugaday, farisfait de la valeur de Batu, le choisit à son retour pour commander une armée nombreuse, qu'il destinoit à la conquête des Urus, des Cherkas & des Bulgars (35). Cette entreprise fut exécutée glorieusement. Ugaday, après avoir rempli toute la Tartarie occidentale du bruit de fes exploits, retourna ttiomphant à Kok-orda, Capitale de Dasht-kipjak (36), où il paya bien-tôt le dernier tribut à la nature.

Burga, fon frere, qui lui succeda par le choix de ses Sujets, & qui se fit redouter de ses voisins pendant le cours d'un regne fort glorieux, étant allé viliter Koplay, ou Kublay, dont il avoit obtenu le consentement (37), fut si touché du difcours de quelques Marchands Bukkariens qu'il rencontra dans fa route, qu'à fon retour il donna ordre à ses Sujets d'embrasser le Mahométisme. Il avoit inspiré les mêmes sentimens à Togay-timur son frere. Mais il mourut sans avoir

pù remplir fon dessein, après un regne de vingt-cinq ans.

Il eur pour successeur un de ses freres nommé Menga-timur, Prince distingué par son courage & sa conduite. Ce nouveau Khan donna une branche de Die la Triba d'Akorda à Babadur khan, fils de Sheybani-khan son frere, & les fosta-Villes de Kaffa & de Krim à Oran-khan fils de Togay-timur. Enfuite marchant contre les Bulgares, il fit dans l'espace de deux ans des conquêtes considerables de ce côté-là. Il alloit tourner ses armes vers Iran (38), lorsque le Khan Akka (19), qui regnoit dans cette contrée, prit le parti de s'accommoder paisiblement avec lui par un Traité qui dura toute sa vie. Après sa mort, Ahmed, fils de Huluku-khan, qui avoit embrassé le Mahométisme, obtint la couronne d'Iran ; mais il fut tué par Abka , qui monta aufli-rôt fut le trône. A cette nouvelle , Mengu-timur-khan sit marcher une armée de quatre-vingt mille hommes vers les frontieres de cette région. Ayant rencontré Argun avec toutes ses sorces, il sur défait à Katubagh; ce qui lui causa tant de chagrin

qu'il en mourut bien-tôt (40).

Son successeur fut Tuda-mengu, fils de Butu-saghin-khan. Ce Prince ayant Tuda mengu accable fes Sujets de taxes, Togtagu, fils de Mengu-timur-khan, fe crut obligé de lui repréfenter l'injustice de cette conduite. Tuda-mengu en fut si offensé qu'il le força d'abandonner le Pays ; mais il ne put l'empêcher de reparoitre bien-tôt avec une si puillante atmée, que l'ayant attaqué sans précaution il

(11) Vovez ci-deffus.

(14) Karakum dans l'Original. (35) Les Ruffiens , les Circaffiens & les

Bulgares , ces derniers habitoient a l'Est du Volga, vers Samara. (36) C'est-a-dire, la Plaine de Kipjak. Ce Pays est plat & n'offre qu'une cipere de plaine

continuelle. On le nomme aufü Kıplıak ou Kipchak.

(17) Koplay regna à Kora-koram ; & quoique l'Empire de Jenghiz-khan fût divifé en trois ou quatre parties, les Khans dépendoient

de lui comme du grand Khan, ou Khaan. (38) On la Perfe , dans le tens le plus

(19) Ou Abaka, comme d'autres l'écrivent. (40) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 195 & fuiv.

Tome VII.

Menga timur. Divertes cof-

Almed-At ha.

ROYAUMS DE KARAZM. USBEKS. Toktage.

perdit la bataille & la vie. Toktagu se sit reconnoître Khan des Kipjaks. Il regna fix ans avec beaucoup de gloire. Mais après avoir conquis pluficurs Villes voifines, il mourut au milieu de ses victoires & sur enterré à Sharisaraykik,

fuivant l'ordre qu'il avoit laisse en expirant. Ufbek. -

Il eut pour successeur Usbek-khan son fils, qui sans avoir plus de treize ans gouverna ses Peuples avec beaucoup de prudence. Il introduisit enfin le Mahomérisme dans ses Etats. C'est de lui que ses Sujets prirent le nom d'Usbeks. Il tenta deux fois la fortune contre Abufayd , Khan d'Iran ; mais avec peu de fuccès. La mort le furprit au retour de sa seconde expédition.

Janibek (41), fon fils & fon successeur, fut un très-bon Prince, qui fixa sa Cour à Marifaraiz yk. Malck-ashraf, fils de Timur-tash, qui avoir ufurpé le trône d'Adhirkajan en Perfe, exerçant une odieuse tyrannie sur ses Sujets, un Prêtre, qui s'étoit retiré chez les Kipjaks avec quantité d'autres, prit tant d'ascendant sur l'esprit de Janibek par un discours menaçant, qu'il lui sit asfembler toutes fes forces pour marcher contre Ashraf, Cet usurpareur fut renverse du trône & tué dans une bataille. Ses trésors, qui composerent la charge de quatre cens chameaux, en or & en joyaux seulement, furenr divisés entre les Usbeks. Mais Janibek mourut peu de tems après son rerour, en 1356 (42),

dans la septiéme année de son regne.

Birdibe', fon fils, qu'il avoit laisse pour gouverner les Provinces de Perse, n'étant revenu que deux ans après, fut reconnu Khan par les Kipjaks, fuivant les dernieres dispositions de son pere. Ce Prince se livra malheureusement à des plaisirs brutaux, qui le conduisirent à la tyrannie. Il sit donner la mort à tous les parens, dans la crainte qu'ils n'entreprissent de le détrôner. L'excès de ses débauches l'ayant mis au tombeau en 1360 (43), il ne resta personne de la posterité de Mengu-timur pour lui succeder.

Ce fut après l'ui qu'Urus-khan, descendu de Togay-timur au quatrième de-

gré, s'empara du trône & regna paifiblement pendant quelques années, jus-

trus.

Birlibek.

qu'à ce que Toktamish (44), autre descendant de Togay au même degré, entreprir de le déposseder. Mais ce Rébelle ayant été défait , se retira chez Amurtimur, qui regnoit alors à Samarkand dans le Mawara-inahr. Urus se hâta de le poursuivre. Mais Timur, averti par Idighi-mangap (45), mit Tokramish à la rête d'une nombreuse armée, qui défir Urus & le tua dans l'action. Le vainqueur ne trouvant plus d'obstacle, s'établit sur le trône en 1375 (46). Ensuite oubliant ce qu'il devoit à la reconnoissance, il prit le tems où Timur étoit occupé contre Iran avec toutes ses forces, pour entrer dans le Mawara-inahr. Il réduisit Samarkand & sit périr un grand nombre d'Habitans. Mais s'étant retiré à l'approche de Timur, il fur poursuivi avec tant de chaleur, que maleré fon courage (47) & fon habileré, fon armée fut taillée en pièces fur les bords de

l'Aral ou du Volga.

Kayerchik. Il laissa huit fils, qui ne purent empêcher Kaverchik, fils d'Urus, de mon-

(41) Dfanibek dans la Traduction.

(42) 75 8 de l'Egire.

(46) 777 de l'Egire. (47) Ce Khan barrit plufieurs fois les Ruf-(43) 761 de l'Egire. (44) Ou Tekatmish, comme on lit dans fiens . & prit fur le Czar Demetrius Ivanamite. les Villes de Moscou & de Volodimer en 1381. l'Histoire de Timur-bek

Aydeks ou Idikut , Vol. I , p. 181.

(45) L'Historien de Timur-bek le nomme

ter fur le rrône. Kaverchik eut Barak pour fuccesseur. Ensuite les Kipjaks recon- ROYAUME nurenr pour Khan, Makhmat, descendu de Togay-rimur par Awez-timur son DE KARAZK. fils. Mais ce Prince ayant peu vécu, Abusayd, surnommé Janibek & fils de Barak, obtint la couronne après lui. Abufavd laissa neuf fils, du cinquiéme desquels, nommé Janish, les Uíbeks prétendent que les Khans du Turkestan sont descendus. Son successeut fut Ghiach-addin (48) fils de Timur-tash, fils de Mackmat. Après lui regna son fils Haji-garay, qui laissa huit fils, nommés Dawlatyar , Nur dawlat-khan , Hayder-khan , Kutluk-samman , Kildish , Mengli-garay-khan, Yangurzi & Awaz-timur. Ces neuf freres diviserent entr'eux les Erats de leur pere après sa mort; mais ils en jouirent peu. Les Russiens s'étant saiss du Pays de Kipjak en 1153 (49), on ne trouve plus tien qui re-Rusiens. garde les descendans de Haji-garay, excepté qu'on fait descendre d'eux les Khans de la Crimée (50).

USBFES. Barak, Makhmat Abelayd. Ghiach-addin. Haji-gatay.

Conquête de

### Histoire des Usbeks , jusqu'à leur établissement dans le Royaume de Karazm.

UzI, ou Juzi, fils aîné de Jenghiz-khan, qui s'établit dans le Pays des Pin de Zuri, Kipjaks pendant la vie de son pere, avoit formé le dessein de déclarer la esécute par Baise guerte aux Cherkas (51), aux Bashirs (52), aux Urus (53), & à d'autres Nations voilines. Il avoit déja rassemblé dans cette vue une prodigieuse quantiré de provisions. Mais, ayanr été prévenu par la mort, Jenghiz-khan prit la tésolution de faire exécutet ce dessein pat Batu, fils de Zuzi, que l'Auteur dont nous suivons ici les Mémoires nomme Batu-saghin-khan. La mort de Jenghizkhan apporta le même obstacle à son projet, Ugaday, ou Oktay, aurre fils & Succeileur de ce Conquérant, n'eur pas plutor fini son expédirion contre le Katay, que, faisant renaître le plan de ses Peres, il fit marcher Batu (54) avec des rroupes nombreuses vers les Pays dont ils avoient médité la conquêre. Batu enleva plufieurs Villes aux Urus, & s'avança jufqu'à Mofcou, malgré la jonction des Urus & des Nemetzis (55), leurs Alliés, qui s'éroient rétranchés près de cette Ville.

Après avoir tenté inutilement, pendant trois mois, de les forcer dans leurs rétranchemens, il donna un renfort de six mille hommes à Sheybani, son frete, avec ordre de les atraquer par derriere à la pointe du jour, tandis que de son côté il les chargea par-devant avec rant de vigueur, qu'il les força de prendre la fuire après leur avoir tué soixante-dix mille hommes. Une victoire de certe importance lui facilira la conquête d'un grand nombre de Villes & de Provinces. Lotíqu'il fur revenu de cetre expédition, chargé de richesses & de gloire, Orda, surnommé Irzen, fils aîné de Zuzi, fit présent de quinze mil-sespani, le familles à Sheybani, pour le récompenser de ses services. Batu, à cet exemple, lui donna roures les Places qu'il avoir conquises sur les Russiens & leuts

Victoire & conquites de Batu.

(48) 961 de l'Egite. (49) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 197 & fuiv. (50) Voyez ei-deffus-

(51) Les Circaffiens.

(52) Tribu de Turcs ou de Tartares, que Rubruquis nomme Paskatis & qui habitoient la partie septentrionale du Royaume d'As- Nemfiab.

(53) Les Ruffiens (54) Batu, Khan des Kipjaks, avoit aceompagné Okray dans son expédition, avec einq de les freres.

(55) Par les Nemerzis il faut entendre les Allemans. Les Arabes appellent les Allemans

ROYAUME DE KARAZM. USBEKS.

Alliés, avec un nombre de familles, nirées des Tribus des Kuris, des Naynanz, els Karifa & des Pigurs, et qu'il le jugea necefiaire pour le garde de ces Villes & pour le fources de fa Coart. Mas il mir pour condition à ce benériis, qui en vérabiliane entre fec Estas & ceut d'Orda-Irens, Moylvani pulficoit l'été vers les Montagnes d'Aral (56) & la Riviere de Jark & Thiver, plusan Sulvi, vers Karakun (17), drakam & les Rivieres de Sir & de Sara-fa En vertu de ce Trairé, Sheybani fit prendre polifelion, par un de fes fils, de villes Rullennes & Nemerzienes, où fa rédiènce demeus râxie, pour lui & pour fes defendaus. Mais, dans un figrand éloignement, l'Auteur n'a pâ nous aprendre leu tifusation.

Defeendans de Sheviana

Davila-sheykh eur un fils nommé Abilgsyör, qui se tendit rédoutable à fes voitins, & qui ialis nome lis Sukadadah, siné, en cut deux, dont l'âné se nomien, dont l'âné se nomme si Mahanes (sta) & sir sir surnome Shahadak, L'autre, nommé Mahanes Julian, si în pere d'Olheyé khan, qui repan dans la grande Rolktaire. Le sécond silt d'Abulgayir sir Khoje, Mahanur, que les Ufleds nommerent Kho-Amintak, purce qu'il avoir l'éprit extrémentem bond. Jandak, son sils, ne l'eur pap sils ouverrepte lui. Jistander, sils de Janibek, ne fut pap moins simplée que son per & son Grand-pere; mais il mena une vie fort devoue matqua beancoup de passim pour la challé. Son sils sur Abidala, dont le fils, Abidal-amanin, termina certe branche de Skyban-Mana. Ces deux Princes, dont on retrouvers l'ocusion de paster, le distinguerent par des qualities

Arab Schah.

Arab-schab, fils de Fulad, fur remplacé par fon fils Hagi-saulay, qui le fur par fon fils Tum-shrykh. Ce dernier Prince avoir tât concevour de hauper fepenaces mais il tegna peu. Ayant érê ué, dans fa jeunellé & fans enfans, dans une rencontre avec deux mille Kalmuk [63], sous fes Sujets cherchetent une retraite che d'autre Princes, à la referve de Vigurs, qui, 5¢ préparant aufili à quitrer la veuve de leur Khan, apprirent d'elle qu'elle fe croysit große de rois mois. Ils réfoluent d'arende le teux de fa dilvirance. En effer, cet-fer ce

(16) Voyez ei-dessus. (17) Ou le Desen noir. C'est quelque De-

- fert vers Kipjak.
  (58) Kutzum-khan dans la Traduction.
  - (58) Kutzum-khan dans la Traduction (59) C'eft plurot Tura, en Siberie.
  - (60) toct de l'Egire.
  - (61) Ou les Karakalpaks.
- (61) La même chose que Mohammed ou Maiounes; mais plus ordinairement Mahames en Persan.
- (63) On a déja remarqué que c'est un sobriquet que les Usbeks ont donné aux Eluths, & qu'en revanche ceux-ci appelleut les Usbeks Hasat-parate.

te Princesse étant accouchée d'un fils, qui reçut le nom d'Yadigar, ils en fi- ROYAUME rent avertir les Naymans, qui, après avoir un peu balancé, rerournerent en- DE KARAZMA fin fous le joug. Depuis ce tents-là, les Vigurs ont toujours fait l'honneur aux Usbers. Naymans de leur ceder le côté gauche, qui est la place de distinction parmi les

Tarrares (64).

Yadigar-khan eut quatre fils, dont le premier, nommé Burga-fultan, fut un Prince fort courageux. Son estomac étoit formé d'un seul os. Il vêcut du tems d'Abulgayir-khan, qu'on a déja nonimé, mais qui étoir beaucoup plus vieux. Abujayd-mirza, descendu d'Amur-timur, qui regnoit alors dans le Mawara-Inahr, ayant tué Abdalatif-mirza, défola tout le Pays par ses incurfions, & réduifit Mirza-mahamet-zuki, fon fils, à la nécessité de chercher un asile chez Abulgayir (65), qui avoit épousé sa tante. Quelque tems après, fur le bruit qu' Abufayd avoit marché avec toutes ses forces vers le Khorasan . & de-là vers le Mazanderan, Abulgayir envoya trenre mille hommes, sous la conduite de Burga-fultan & de Mirza-mahamet-zuki, contre la Ville de Tashkant ou Al-shash, qui se rendit sans resistance. Shah-kukhiya, ou Fenakant, ne leur couta pas davantage. De-là, ils passerent le Sir, & tournerent vers Samarkand, dont le Gouverneur, Amur-mafut, ayant voulu leur disputer l'approche, fur engierement défait. Ils prirent enfuite toutes les Villes des contrées de Kuzin, de Karmina (66), & de Mawara-Inahr (67).

Yadigar.

Abusayd-mirza, qui avoit tourné le dos à la premiere nouvelle de leur marche, se retira du côté de Balkh. Burga-fultan étoit d'avis qu'il falloit lui couper le passage de la riviere d'Amu; mais Zuki repassa au contraire celle de Sir, & se renferma dans Shah-rukhiya, qui fut force en 455 (68) par Abufayd, après un fiége de quatre mois. Peu après, Musaki, Seigneur des Etats d'Yadigar-khan , ayant été défait par un autre Seigneur nommé Khojah-mirza , vint implorer le fecours de Burga-fulran. Il y trouva la protection qu'il avoit esperée. Burga commença par faire reconnoître son pere en qualité de Khan-Ensuite s'étant mis en campagne avec ses troupes, toutes les rigueurs de l'hvver, dont il eut beaucoup à fouffrir, ne pûrent l'empêcher de joindre l'EnneAbulant

mi de son client, & de le tuer dans une bataille.

Cependant Abulgayir s'étoit tendu fi redoutable à tous les Princes voifins, Roine d'Abulqu'ils unirent leurs forces pour lui déclarer la guerre. Ils défirent fon armée & lui ôterent la vie, sans épargner quelques-uns de ses enfans qui tomberent entre leurs mains. Burga-fultan, prenant occasion de ces troubles pour Univ. aggrandir ses Etats, s'empara de quelquesterres de la dépendance d'Abulgayir, maleré l'étroite amitié qui avoit toujours subsisté entr'eux ; mais cette témérité lui coûta la vie. L'Auteur rapporte les circonstances de son infortune. Quelques années après , Schah-bakht étant revenu dans les Etats d'Abulgavir , fon pere, les anciens Sujets de ce Prince le reconnurent pour leur Maitre. Il dif-fimula le ressentiment qu'il conservoit contre Burga, pour attendre l'occasion de se vanger. Enfin, Burga se trouvant, en 1481, sur les bords du Sir, dans Elles bis coutent un quartier d'hyver peu éloigné du sien , il douna ordre à quantité de ses gens la vie , par la

Uferpations de

Schah balint.

(64) Hift, des Tures, des Mongols, &c. Karazm.

(67) Ce nom est Arabe. On verra ci-defp. 205 & fuiv. (65) Ceci arriva vers l'année 1449. fous fa fignification.

(66) Places de la grande Bukkarie vers le (68) 886 de l'Egire.

Xiii

ROYAUME DI KARAZM. Usbers.

de se tenir prêts à l'accompagner, sous prétexte d'une partie de chasse qu'il méditoit pour le jour suivant. Mais , les faisant partir à minuit , il routna tourd'un coup vers le camp de son Ennemi, après avoir declaré à ses soldats qu'il alloit attaquet ce Prince, & leur avoir desendu de se livrer au pillage avant que de s'être assurés de sa personne. Il arriva dans son Camp à la pointe du jour ; & , sans s'arrêter sur le passage, il pénétra jusqu'à ses Tentes. Mais, à la premiere allarme, Burga fortit de fon lir, &, s'enveloppant d'une robe de martre, s'échappa pat une porte de sa Tente, tandis que les soldats de Shahbakht entroient par l'autre. Dans cet état il gagna heureusement les bords d'un étang & se cacha parmi les roseaux. Il s'étoit néanmoins blesse le pied dans sa course. Quelques gens de Schah-bakht rencontrerent un Seigneur Vigur, nommé Mungu, qui se laissa prendre, en leur déclarant qu'il étoit celui qu'ils cherchoient. Ils le menerent à leut Khan dans cette opinion. La fraude n'ayant pù se soutenir long-tems, Schah-bakht lui demanda quelle raison il avoit eue de le vouloir tromper. Il répondit qu'il avoit tant d'obligation à Burga , qu'il s'étoit crû obligé de tout mettre au hazard pour lui fauver la vie , & qu'il s'étoit flatré de pouvoir favotifer sa fuite en prenant son nom. Cette réponse déplut si peu à Schah-bakht, qu'elle lui fit concevoir une haute idée d'un homme si généreux. Cependant il n'en pressa pas moins ses recherches. La nuit avoit été pluvieuse. Quelques traces que les pieds nuds & sanglans de Burga avoient laitices fur fon chemin le firent enfin decouvrir , & Schah-bakht lui fit donner ausli-tôt la mott. Il se rendit Maître ensuite de tous ses (69) Sujets.

6. V I.

# Khans Usbeks du Karazm, & Révolutions du cet Etat.

### Khans, depuis Ilhars jusqu'à Avanash.

Race de Burga. D'URGA laissa deux fils; Ilhars & Bilhars, surnommé Bilikate, parce Schab battet.

se. Ces deux freres étoient braves & menoient une vie privée dans quelques Carquites de tetres du Domaine de leur pete. Pendant ce tems-là, Schah-bakht (70), donr le pouvoir s'étoit accru par un grand nombre de victoires , subjugua Mawarainahr, & chaffa les descendans d'Amur-timur (71). Quelques années après, la mort de Huffeyn-mirza, autre descendant d'Amir-timur, qui regnoit dans le Khorafan, lui offrit l'occasion d'entrer dans ses Etats (72) avec une puissante armée. Il en fit la conquête, en éparguant si peu le sang, que de toute la nombreuse famille de Husseyn il n'y eur que deux ou trois jeunes Princes qui échapperent à la mort, De-là il pénétra dans le Pays de Karazm, qui dépendoit alors du Khorasan; & s'étant saiss d'Utgenz, il y établit un Gouverneur. Cinq ou fix ans après certe seconde révolution (75), Ismael, Schah de Per-

Concuires d'Efrund & des l'erfugs.

(69) Hift, des Tures, des Mongols, &c. alla s'établit dans l'Inde, & fonda la Monarchie des Mongols.

(70) Nommé, par quelques Auteurs, Schay-leg & Shay-beg, (72, En 1507, 913 de l'Egire,

hay ber & Shoy beg. (71) En 1510, 916 de l'Egire; & fuivant (71) Mirza-babor, qui en étoit le Chef, d'Herbelor, à l'instigation de Badi-azzanim, fils d'Huffeyn.

Ecvoler d'une

se, entra dans ces Provinces à la rêre d'une armée nombreuse. Schah-bakht le ROYAUME joignir avec la fienne, près de la Ville de Maru; mais il perdir la baraille & DE KARAZM. la vie (74). Le Gouverneur qu'il avoir mis à Urgenz ayant pris le parti de la fuite , Ifmael v en érablir un aurre , aussi-bien qu'à Wazir , à Khayuk & à Hazarash. Celui qu'il mit à Wazir célébra fon arrivée par une fète fomptueuse qu'il donna aux principaux Habitans. Mais le Kadi de la Ville (75), nommé Omar, s'érant dispense d'y assister sous prétexte d'une indisposition, en assembla quelques-uns le jour fuivant, & leur repréfenta qu'Ifmael ayant changé de Religion depuis treize ans (76), celle du Pays étoir en danget fous le nouveau Gouverneur. Il se passa néanmoins deux ans, avant que ce motif sur capable de réveiller leur courage. Enfin la crainte des innovations leur fit prendre le parti de s'adresser, dans la Province de Bakirgan, à une personne célebre par sa piété. Ils lui proposetent de le faire Khan, avec promesse d'égorger seur garnison Perfane. Mais le pieux Mahométan réjetta cette offre, & leur confeilla de fe donner pour Maîtte Ilhars, fils de Burga, dont il étoir en étar de leur vanter les bonnes qualirés, parce qu'il l'avoir vû faire de fréquens pélérinages de religion dans le Pays des Ufbeks (77). Les Habirans de Wazir, embrassant le conseil du faint homme, firent invi-

ter aussi-rôr, par deux dépurés, le Prince Ilhars à se rendre dans leur Ville. Il Rhan de Wazir. partir sur le champ, & s'atrêta près de leurs murs; tandis que les conspirés, qui éroient les Chefs de Wazir, firent prendre les armes au Peuple, & massacrerent le Gouverneur avec route sa garnison. Le lendemain ils allerent audevant d'Ilhars, qui fut reçu joyeusement des Sarts & des Usbeks, & proclamé Khan en 1505 (78), c'est-à-dire dans l'année du Pays qui se nomme (79) Koy, ou l'année du Mouton. De routes les Villes qui avoient été dans la dépendance de Wazir, il ne reftoir à certe Capitale que Tarfac & Yanghi-shar. La

leconde fur donnée au Sultan Ilhars (80).

Trois mois après, Ilhars, s'étant avancé vers Urgenz, défir l'atmée du Gou-Conquêtes d'Ilverneur, pénérra dans la Ville & passa rous les Persans au fil de l'épée, sans épargner les principaux Habitans qui avoient embrallé leur parri. Mais ne se un appelle les sus rrouvant point assez fort pour assurer les conquêtes, parce que la plûpart des meiste duns le Usbeks éroient Sujets de son oncle, il invita les fils d'Abulak & (81) d'Amu- Karana. nak à venir parrager sa gloite & ses succès, en leur offrant la possession d'Urgenz & de ses dépendances, randis qu'il retourneroir à Wazir. Ces deux Princes, devenus maîtres d'une si belle partie du Karazm, incommodetent par leurs incursions les Gouverneurs Persans de Kayuk & de Hazarash , jusqu'à

les forcer bien-rôr d'abandonner leur poste. Enfuite ils arraquerent le Khora-

Bhorn oft eld

(74) Ce Prince, que d'Herbelot nomme Schay-beg-khan , jetta les fondemens de la puissance des Usbeks dans la grande Bukkarie & le Karazm. Il entra dans ces Provinces en 1494 , & les subjugua entiérement dans l'esace de quatre ans. Il y regna donze ans ; c'esta-dire, depuis 1498 julqu'en 1510.

(75) Ou Juge.

(76) Reconnoissant Ali, vrai successeur de Mahomer, au lieu d'Abubeker, Omar & Othman, qu'il regatdoit comme usurpateurs. Ce

point est d'une grande importance chez les Mahométans

(77) Ils habitoient donc alors le Pays de Kipjak , depuis le Sir jusqu'à l'Irtiche.

(78) 911 de l'Egire (79) Voyez ci-deffus le Calendrier Mongol,

(80) Hift des Turcs, des Mongols, &c. p. 210 & fniv. (81) Freres de Burga. Abulak eur un fils ;

Amunak en eut fix.

ROYAUME

fan, après la mort d'Ismael, & s'emparerent de toutes les Villes qui étoient DE KARAZM. entre Duruhn (S1) & les Montagnes à l'Ouest de la Ville de Khorasan (83). Mais ils trouverent une égale réliftance & de la part des Turcomans qui pofsédoient les Villes frontieres des Provinces d'Astrabad & de Korasan, & de celle des Habitans d'Abulkhan & de Mankishlak. Le Sultan Bilhars eut beaucoup de part à cette expédition. Quoique boiteux, il parut généreusement à la rête de ses troupes, porté sur un Chariot léger, avec cinq ou six hommes d'élite pour sa garde.

Mond filture & de Biliarz.

Les deux freres moururent presque dans le même tems, & laisserent plusieurs fils. Ilhars eur pour Succeileur Haii, fils de Bilhars, qui étoit le plus agé de sa race (84) & qui fut proclamé à Wazir. Mais comme ses Sujets étoient en petit nombre, le principal pouvoir tomba dans les mains de Ghazi, fils ainé d'Ilhars, & Prince d'un genie distingué.

Haffenforli . Klan d'Urzenz . force dans fa Vil-

Après la mort de Haji , Haffankuli , fils d'Abulak , qui regnoir à Urgenz , fut déclaré Khan, comme aîné de la Maison royale d'Yadigur. Quoique tous ces Khans reconnussent l'autorité d'un seul, chacun d'eux avoit son propre Domaine. Haffan-kuli les furpatfoit en richetle. L'inquiétude qu'ils en concurent deur fit réunir toutes leurs forces pour mettre le siège devant la Ville d'Urgenz, La famine, ayant caufé une grande défertion parmi les Habitans, ils donnerent un affaut général après quatre mois de siège. La résistance fut opinistre; mais elle ne les empêcha pas de forcer les murs & de s'y abandonner au carnage. Ils firent mourit le Khan & l'ainé de fes fils. Le reste de sa famille fur banni dans la grande Bukkarie.

Novement portage da Nacacina

Les Conféderés firent de concett un nouveau partage des Villes du Katazm. Celles de Wazir, de Yanghi-shar, de Tarsac & de Duruhn, avec les Turcomans de Mankishlak, tomberent aux descendans de Burga. La postérité d'Amunak eur toutes les autres Villes, c'est-à-dite, Urgenz, Khayuk, Hazarash, Kat, Buldum-fas, Nikitz-katay, Bogunda, Bagabad, Nafay (85), Iburdu (86), Zabarda & Makana, avec les Turcomans des Pays d'Abulkhan & de Dehistan.

Salian impole ers Tritert aus Terromant.

A la premiere nouvelle de ce traité, Safian, fils aîné d'Amunak, qui avoit fuccedé à Hatlan-kuli, fit déclater aux l'euples d'Abulkhan que s'ils ne s'engageoient à lui payer un tribut annuel, il étoit résolu de détruire leurs habitations. Ils se cotiserent volontairement pour lui envoyer la somme qu'il demandoit, mais à titre de don libre. Le Khan ne fut pas satisfait d'une contriburion précaire. L'année fuivante il envoya quarante hommes dans le Pays d'Abulkhan & de Dehillan , pour lever le tribut à titre d'Office. Ces Collecteurs, s'étant disperses dans tous les cantons, furent aufli-tôt égorgés par les Habitans. Safian, transporté de colete, marcha contr'eux avec une armée. Il trouva d'abord beaucoup de réfiftance dans leurs premieres habitations, qui étoient fur les bords de l'Amu, à l'Ouest d'Urgenz (87). Mais les Turcomans se re-

Il remotoic la force des armes.

> tirerent enfin dans la Montagne de Dfu, ou Ju, trois journées au Nord d'A-(X1) Ou Daraan & Dargan, est toujours élu Khan, excepté dans les cas extraordinaires

(\$4) Delifle place cette Ville fur fes reftes, près d'Abinierd ou Barrerd, à trente-neuf degrés de longitude.

(\$4) Le plus vieux de la famille regnante

(85) Ou Nifa. (86) Atimerd on Bamerd.

(87) Voyez ci-dessus.

· bulkhan,

D. LEGISLAN

160

bulkhan, où la nécessité les sorça bien-tôt de se soumettre à payer annuelle- ROYAUMS ment quarante mille moutons. Les Tribus de Taka, de Sarik & de Yamut fu- pe Karaza. rent taxées à huit mille chacune, & les deux Tribus d'Isati & de Khotasanfaluri, chacune à feize mille. Les autres convinrent aussi de payer dans les proportions fuivantes : Jezzi-faluri , dix mille ; Ha-fan , feize mille ; It dar & Dfaudar , douze mille; Arabaz , quatre mille; Koklan , douze mille; Adakli, douze mille; & chacune un dixiéme de plus pour la cuifine du Khan. A l'égard des Tribus d'Uril, ou des trois branches, qui habitoient les bords de l'Amu, il fut stipulé qu'Adaklikisser-illi sourniroit chaque année un certain nombre de foldats pour le service du Khan, & que les Tribus d'Alulli & de

Tiuazi payeroient leur contribution en marchandises (88). Sa-fian laiffa cinq fils en mourant; mais il eur pour Successeur Buzzuga, Buzzuga, fuc-

fon frere. Obeyd (89), qui regnoit alors dans la grande Bukkarie, fe failir, celle vers le même tems, de quelques Villes du Khorasan que les Usbeks désoloient par des ravages continuels. D'un autre côté, les Usbeks Karazmiens d'Iburdu. de Nasay & de Duruhn ne se rendoient pas moins incommodes aux Habitans de Khojan & d'Esferain (90), vers les frontieres de la Province de Ghilkupruk, dont Nasay n'est éloigné que d'une journée. Schah-tahmasp (91), se trouvant dans l'impuissance de remedier à ces désordres parce qu'il étoit en Schah-talanasp guerre avec le Sultan de Rum (92), prit la resolution de s'allier avec les Us- avec une estre du Sang de beks. Il envoya un Ambalfadeur à Urgenz, pour demander une Princelle en Jengtia-khan. mariage, avec ordre de déclaret qu'il se trouveroit fort honoré d'obtenit une femme du fang de Jenghiz-khan, à l'exemple d'Amir-timur, qui avoir pris à cette occasion le nom de Kuragan (93). Buzzuga, consentant à sa demande, en faveur d'Aysha-bika, fa nièce, fille de Sa-fian, parce qu'il n'avoit pas luimême de fille, fir partir Akish, un de ses freres, & neuf Seigneurs de ses Vasfaux pour la Cour de Perse, afin d'y terminet cette alliance. Le Schah recut le Prince Akish avec beaucoup de distinction, & lui fit présent de la Ville de Khojan. Il envoya au Khan Buzzuga dix lingots d'or & le même nombre en argent, chacun de la largeur d'une thuilo, avec dix beaux chevaux, dont les felles & les harnois étoient garnis d'or. Il envoya pour son épouse neuf pièces de drap

d'or, & mille pièces d'étoffe de soie, avec quantité d'habits magnifiques. En-Butzuga, étant mort après vingt-sept ans de regne, eut pour Successeur Dim-nolange. Avanash khan , fon frere. Din-mahamet (94) , fils d'Avanash , qui avoit marqué de bonne heure de grandes dispositions pour la guerre, résolut, à l'âge de dix-neuf ans, de faire une incursion vers Astarabad, avec un corps de quarante hommes. En passant le bras méridional de l'Amu à Sidalik-taka, il

(88) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (89) Il étoit fils de Mahammed, frere de

fuite cette Princesse fut amnée à sa Cour.

Schah-bakht, qui conquit la grande Bukkarie comme on l'a rapporté. (90) Cette derniere Place est située sur les

frontieres de Jorjan en Perfe. rions. C'étoit Thamas, Sophi ou Schah de Mahamet.

Perie.

(91) C'est ainsi que les Assatiques nomment l'Empereur Ottoman, parce qu'il possede ce

qu'ils appellent l'Empire Romain. (93) D'autres écrivent Kurkhan ou Gurkhan. Ce nom fignific Gendre ou Allié du

(94) Tugma fignific un Enfant né d'une Pf-(91) Talmain. Tamafip dans les Traduc- clave achetée, tel qu'étoit effectivement Din-

Tome VII.

Ussiks.

rencontra le domestique d'un Seigneur de la dépendance du Sultan Maha-DE KARAZM. met ghazi, qui condusfoit neuf chameaux & ttente moutons. Ayant remarqué dans ce nombre une chévre jaune, il la demanda au conducteur, pourla substitance de ses gens; & sur le retus de cer homme, il le fir maltraiter & lui fit enlever tout fon troupeau. Enfuite il continua fon chemin, & fon entreprise eut le succès qu'il s'étoit promis. Mais, à son retour, il rencontra un Parri de Mahamet-ghazi, qui lui enleva son butin & le sit prisonnier, en laiffant à ses gens la liberré de suivre leur chemin. Il sut conduit devant le Sultan qui le retint quelque tems dans une prison. Ensuite, le croyant affez puni, il le renvoya au Sultan Avanash, son pere, sous une escorte de six hommes, avec ordre de dire à ce Prince qu'il lui rendoit son fils Tugana, après l'avoir châtié de fon invalion fur les terres de Petle & des brigandages qu'il avoir

Comment il fewage,

commis fans aucun aveu. Din-mahamet, impatient de se voir en liberté, jettoit de grands eris dans fa marche, pour attiter ses gens à son secouts, s'il s'en trouvoir sur la route. D'un autre côté, chaque fois qu'il se faisoit entendre, l'Officier de son escorte affectoit aussi de crier. Cette raillerie lui parut une nouvelle insulte. Quelques-uns de ses gens, qui l'avoient suivi, ayant reconnu effectivement sa voix, & l'ayant joint pendant que ses gardes étoient endormis, il leur fit égorger cette foible escorte & fit enterter les corps dans un endroit écarté, Son pere, qui ne l'aimoit pas, fut furptis de le revoir & lui demanda comment il s'étoir fauvé de sa prison. Din-mahamer répondit qu'à la vérité Mahamet-ghazi lui avoit scu mauvais gré de son expédition, mais qu'ayant bien-tôt oublié ses ressentimens, il l'avoir renvoyé libre avec divers présens. Ce mensonge passa pour une verité. Cependant le jeune Prince ne pensant qu'à se venger, trouva le moyen de prendre le cachet de son pere & celui de sa belle-mere, qui étoir sœur de Mahamer-ghazi. Il écrivit au Sultan une Lettre en leur nom, pour lui donner avis que sa sœur étoit dangereusement malade, & qu'elle defiroit de le voir. Mahamet-ghazi ne fit pas difficulté de se mettre en chemin. Il arti va le foir, tandis que le Khan fon beau-frere étoir à la chasse; & passant droit à l'appartement de sa sœur, il fut surpris de la trouver en bonne santé. Lorsqu'il eut appris d'elle-même, non-seulement qu'elle se portoit bien, mais qu'elle ne lui avoit pas écrit , la défiance qu'il eur de quelque trahison le fit sorter fur le champ pour remonter à cheval. Mais entendant du bruit dans la grande rue, qui faisoit face au Château, il gagna les écuries du Khan, dans l'esperance de s'échaper par une porte de detriere. La rue voifine étant déja remplie de monde, il se cacha dans un monceau de fumier qui étoit au coin de-

More de Maha niet-ghati.

Din-mahamet l'avoit vû passer dans l'appartement de sa sœut & l'avoit suivi avec une partie de ses quarante hommes. Ne l'y trouvant plus, il avoit appris de quelques femmes du Palais qu'on l'avoir vû tourner vers les écuries. Après bien des recherches, un de ses gens découvrit le bout d'une robe d'écarlate, qui fortoit du fumier. Din-mahamet, averti fur le champ, s'approcha de cette retraite & tua le Sultan de sa main. Cette nouvelle s'étant aussi-tôt répandue jufqu'à Wazir, Ghazi, frere de Mahamer, vengea fa mort par celle-

<sup>(95)</sup> Hift. des Tutes, des Mongols, &c. p. 239 & fuiv.

d'Ali, fils de Safian & frere de sa propre femme, qui éroir venu dans ce même ROYALME moment rendte vilite à sa sœur. Avanash-khan, qui apprit à son retour de la DE KARAZIG. chasse ce qui venoit de se passer dans son absence & que Din Mahamet s'étoit hâté de prendre la fuite, assembla promptement son Conseil. Mais il n'avoit pas par la morté de eu le tems de prendre une résolution , lorsqu'un courier artivé de Wazir l'informa du meurtre d'Ali, & le jetra par consequent dans un nouveau trouble.

Les neveux du Khan furent informés, dans l'intervalle, de ce qui étoit at- Guerre civile. rivé à Urgenz & à Wazir. L'approche d'une guerte civile, qu'ils crurent inédefinition le la vitable, leur fir prendre le parti de se rendre à Utgenz, d'où les gens de Ma- race d'itans. hamet-ghazi retournerent aussi à Wazir. Avanash avoit peu d'inclination pour la guerre; mais il se trouva comme forcé par ses neveux de lever des troupes & de s'avancer vers Wazir. Le Sultan Ghazi, frere de Mahamet, envoya de son côté à Yanghi-shahr, pour demander du secours aux descendans de Bilhars; ce qui n'empêcha pas que fans attendre le renfort qu'il se promettoit, il ne matchât avec ce qu'il avoit de troupes au-devant du Khan jusqu'à la Province de Kumkant, à l'Ouest de Wazir. On en vint aux mains. La victoire se déclara pout Avanash, & Ghazi périt dans l'action avec quinze Princes du fang d'Ilhars. Ses fils , Omar-ghazi-khan & Shir-ghazi-fultan , & deux de ses filles tomberent entre les mains d'Akattay, frere d'Avanash, qui les envoya dans la grande Bukkarie. Les Princes d'Yanghi-shahr, qui étoient en marche pour joindte le Sultan-ghazi, n'eurent pas plûtôt apptis son infortune qu'ils gagnetent auffi la grande Bukkarie, fans avoir la hardiesse de tetourner dans leurs propres Etats. Après ce grand évenement, les descendans d'Amunak firent main-balle fur tous ceux de Burga qui tomberent entre leurs mains, & conferverent leurs femmes pour l'ésclavage. Ainsi fut détruite la race d'Ilhars, qui avoit été autrefois si nombreuse; ou du moins, il n'en testa plus aucune branche dans le Pays de Katazm. Cet Etat fut divifé entre les descendans d'Amunak. & Din-Mahamet eut en parrage la Ville de Duruhn.

Pendant ce tems-là Omar-ghazi-fultan, fils du Sultan Ghazi, étant arrivé Oleyd & fes aldans la grande Bukkarie, s'engagea au service d'Obeyd-khan (96), & se signala bies aus dès l'age de quinze ans par diverses actions d'éclat. Il se donna tant de mouvement pour ses propres interêts, qu'Obeyd consentit, en sa faveur, à joindre ses troupes avec celles de Juanmart, Khan de Samarkand; celles de Barok, Khan de Tashkant, & celles du Prince de Hilfar, pour faire une invafion dans le Karazm. Au bruir de leur approche, les Princes qui étoient en possession de Khayuk , de Hazarash & des autres Villes voifines , marcherent avec leurs forces au secours d'Avanash. Mais ce Khan n'eut pas la hardiesse d'attendre l'arrivée de ses ennemis. Il se tetita dans les Deserts avec ses alliés, & laissa Urgenz à la discretion d'Obeyd, qui détacha aussi-tôt quelques troupes à la poursuite des fugitifs. Tous ces malheureux Princes ayant été faits prisonniets, Obeyd Mond'Avantable en fit le partage entre les vainqueuts. Avanash, qui tomba entre les mains d'Omar-ghazi, y trouva aufli-tôt la mort. Utgenz fut donnée au Prince Abdalazis, fils d'Obeyd. Chacun des quatre Princes confederés eut pour fa part une des quatre Tribus Usbeks qui étoient établis dans le Pays de Karazm. Ils y laifferent des Gouverneurs & retournerent dans leurs Etats.

(96) Il étoit neveu de Schah-bakht, & ar- mone de rous les Princes Ufbeks établis dans la tiere-perit-fils d'Abulgayir, qui est la tige com- grande Bulkarie.

ROYAUME USBERS. Surt de fes enfans.

Lorfqu'Avanash avoit été fait prisonnier, ses deux fils Mahmud & Alis'é-PE KARAZM, tolent refugiés à Duruhn , chez Din-Mahamet leur frere aîné. Yuffof & Yunus, deux fils de Safian, avoient choifi la même retraire avec d'autres Princes & plusieurs jeunes gens d'un rang distingué. Mais Khal & Akattay, freres d'Avanash, furent transportés dans la grande Bukkarie, avec tous les enfans du dernier; à l'exception de Hajim, qui n'avoit alors que dix-huit ans, Ce jeune Prince s'érant déguifé fous des habits fort vils, se retira chez un vieux domestique de son pere, & se chargea du soin de l'écurie sous l'apparence d'un Esclave. Il passa quelque-tems dans cette condition; mais son protecteur craignant enfin qu'il n'y fut reconnu, le conduisit à Duruhn.

Din-mahames rend feur de-

La tranquillité qu'Obeyd croyoit bien établie par ses partages ne sur pas de longue durce. Din-Mahamet, accompagné de tous les Princes réfugiés, fe mit en marche vers Urgenz à la tête de deux mille hommes, qui furent renforcés fur la route par la jonction de mille Turcomans. Mais en arrivant dans le Pays de Pishea , il reconnut que ses sorces ne suffisoient pas pour arraquer la Ville; fans compter qu'il manquoit de barques pour traverser l'Amu. Il prit la réfolution de marchet vets Kayuk , parce que de ce côté-là il n'avoit pas befoin de barques, & que cette route étant peu habitée il pouvoit espeter du secret pour sa marche.

A son arrivée, s'étant rendu maître de la Ville sans beaucoup de résistance, il fit tuer le Commandant & une partie de la garnifon. Le Gouverneur d'Hazarash n'eur pas plutôt appris cette expédition, qu'il se retira dans Urgenz ; & le Sultan Abdalazis craignant de tomber entre les mains de Din-Mahamer. fe hâta autfi de gagner la grande Bukkarie. Obeyd, à l'arrivée de fon fils, affembla promptement une armée nombreuse & marcha vers Urgenz. Mais étant entré fur les terres des Turcomans de Karamit, il y affit fon camp avec une partie de ses forces, & fir avancer le reste, qui montoit à quarante mille hom-

Courage invinmes, devant les murs de cette Ville.

cible de Dinproducesct.

Au premier avis de sa marche, Din-mahamet quirta Kayuk pour aller à sa rencontre. Toutes ses forces ensemble ne montant point à plus de dix mille hommes, les Princes & les Seigneurs qui l'accompagnoient étoient d'avis de retourner à Duruhn. Ils donnoient pour raison qu'Obeyd n'étant venu que pour couvrir Urgenz, n'apprendtoit pas plutôt leur retraite qu'Il penseroit à se retirer aussi, & qu'alors ils pourroient retourner sans bruit & s'emparer de la Ville. Mais Din perfifta dans la réfolution de livrer bataille. Deux cens viner de ses principaux partisans mirent pied à terre, & se prosternant à ses pieds, le conjurerent de pourvoir à sa sûreré. Ils renouvellerent trois sois les mêmes supplications. Enfin paroillant offensé de cette résistance, il descendit lui-même de son cheval, il prit une poignée de poussière qu'il se répandit sur la tête, & s'écria d'une voix ferme : Je dévoue mon ame à Dieu & mon corps à la terre. Enfuite, se tournant vers les Seigneurs qui l'environnoient : " Je me regarde, » leur dit-il, comme un homme mort. Si vous croyez votre vie plus précieuse » que la mienne, je ne vous empêche pas de me quitter. Mais si vous voulez. » parrager avec moi la gloire qui nous attend, marchons à l'ennemi. Entraînés par son exemple ils remonterent à cheval & continuerent leur marche. Toute l'armée les fuivir en verfant des larmes.

n defait l'apmée Comme les ennemis s'approchoient, Din-mahamet s'arrêta dans la Province d'Ubryd.

de Gardankhast, près d'un étang qui a porté depuis ce jout-là le nom de ROYAUMS Shikaft-kuli, il rangea fes foupes à l'Ouest. Ses coureurs lui ayant rappor- pe Karaza. té, avant le jour, que l'en est n'étoit plus qu'à deux pas, il divisa sa pe-tite armée en deux cotps, de l'un desquels il prit le commandement lui-même; & donnant la conduite de l'autre à Juffy-Jultan, il les posta des deux côtés du chemin. L'armée Bukkarienne parut aufli-tôt, avec la plûpatt de ses Chefs à la rête, & précedée de quarante torches que les Ufbeks laissetent passer. Mais fondant aufli-rôt fut les flancs des Bukkariens, ils les chargetent si brusquement qu'ils les rompirent sans peine, & les mirent en suite malgré la superiorité du nombre. Togay-bahadur, Chef des Kunkutats & vaifal de Din, tua dans cette action foixante hommes de la main. Din pénetta fi loin dans la plus grande épaisseur des rangs ennenis, que son atc tomba sans qu'il s'en appercut. Hain-fultan, qui n'avoit pas cette de l'accompagner, ayant relevé cette arme : " Mon frete , lui dit le brave Din , ce que vous avez fait aujourd'hui » pour moi doit être entre nous le nœud d'une immortelle amitié. Il étoit alors âge de vingt-huit ans. Hajim en avoit dix-huit (97). Certe victoire fut complette. Outre les foldats tués ou prisonniers, la plupatr des principaux Officiers ennemis tomberent entre les mains du vainqueur & le mirent en état de délivrer par des échanges les Princes captifs de fa famille. Quelques prifonniers de diffinction eurent la liberré d'aller dans la grande Bukkarie, fut leur parole, accompagnés d'Hajim, qui tamena heureusement en 1548 (98) Agattay-fultan, fon pete, Kahl-fultan & les autres Princes (99),

### Khans depuis Kalh jufqu'à Din-mahamet.

AUss1-τôτ que la valeut de Din-mahamet eux remis les descendans d'A- Parage de Parage munak en possession de ce qui leur appartenoit dans le Royaume de Karazm , de Karazm trote ils reconnurent le Prince Khal pour Khan d'Urgenz. Akattay eut Wazir, & bels. Baghadad fut donnée au Prince Hajim son fils. Khayuk sut le partage des descendans de Safian (1); Hazarash, celui des fils de Buzzuga. Din-mahamer & fon frere eurent les Villes de Duruhn , de l'aur-surdi & de Nasay.

Akattay, succedant par le droit de l'age à Kahl son frete, doma Kat à Sheykhmahamet & à Schah-nuffer , deux fils de Kahl (1); Utgene avec ses dépendances à Ali, le plus jeune des fils d'Avanash; & continua lui-mênie de réfider à Wazit. Mais il ne jouit pas long-tems du rang fuptême.

Engreprife de

Yunus, Prince dont l'ambition égaloit le courage, & qui avoit époufé la fille d'un Byaws (3) des Mankats, partit un jour de Khayuk avec quarante hom- Jeune Yurus. mes choisis, sous prétexte d'aller rendte visite à son beau-pere, qui faisoit sa demeure près d'Urgenz. Etant arrivé à Tuk, dont il sçavoit que tous les Habitans étoient sortis pout aller du côté d'Urgenz & de Wazit, il monta sur une Tour, d'où il pouvoit voit Urgenz; & n'ayant pû dissimuler le desit qu'il avoit

(97) Ou Hazim. Jenkinson écrit toujours (2) La lettre b , dans Khal , paroît v être Azim pour l'Alif Arabe; comme dans Kabi & Du. (98) 949 de l'Egire.

(90) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. ( 3 ) Charge militaite des Karakalpaks & p. 218 & fuiv. de la Horde de Kafachia. Elle revient à celle (1) C'étoient Yunus & Paluankuli, deux de Colopel. fils de Safian,

Yiij

ROYAUME DE KARAZM, USBIRS. Bie rend maitre L'Urgenz,

de regner dans une Ville où il étoit né, ses gens lui déclarerent que dans quelque lieu qu'il voulût les conduire ils étoient prêts à le suivre. Ils arriverent à Urgenz vers minuir. Etant entrés à pied dans le figle, ils y demeurerent cachés, pour donner le tems aux gardes de passer avec leurs torches. Ensuite, à l'aide d'une longue perche appuyée contre le mur, ils passerent tous par-dessus ; & marchant droit à la maison de Mahmud, qu'Ali son frere y avoit laisse Gouverneur pour se réserver la liberté de demeurer à Nasay , ils se saistrent de sa personne & le firent mener à Wazir, où ils le confiérent à la garde d'Akattay, dont il avoit épousé la fille. Mahmud étoit un fort méchant homme. Il ne ceifa pas d'importuner Akattay pour l'engager à se rendre maître d'Urgenz, en lui faisant considerer que Yunus n'avoit que quarante hommes, & qu'il n'étoir pas vraisemblable que les Usbeks lui servissent d'appui contre leur Souverain. Ces raisons déterminerent le vieux Khan. Mais s'étant avancé vers la Ville, il fut furpris de trouver Yunus qui l'attendoit avec un gros corps de troupes. L'action s'engagea, & finit par la défaite d'Akattay. Kaffem, fils de Yunus par une fille du Khan, se chargea de marcher sur les traces de son grand-pere. Il lui crioit, en le poursuivant : « Où allez-vous d'un tems si chaud ? Vous seriez mieux de » vous reposer sous quelqu'arbre, & demain vous pourriez continuer votte " voyage à la fraîcheur du matin. Le vieux Khan répondit : " Votre pere a le » cœur mauvais. Si vous êtes bien intentionné pour moi , laissez-moi la li-" berté de continuer ma route & ne me faites aucun mal (4). Kassem n'obtenant rien par ses priéres, le força de retourner à Urgenz avec lui-

More crucke d'Akastay.

86 A cette nouvelle, tous les Ulheks des environs de cente Ville s'alfembleren tumuleuselment & reconnueur L'amus pour leur Khan, fins avoir confuile les autres Princes. Quelques jours après, 1 naus fit dire aux quarre fils d'Aktatury (5), qui failoinen leut demœure à Varis, que fans avoir en l'inention d'arriver leur pere, il avoit été obligé de le faire amener à Urgenz, patre qu'il évoit rouvé fort mail d'une collique qui continuoit de le tournement beaucoup. Pendan qu'on exécutoit cette commission, il envoya quarte hommes dans le lieu qui lervoit de prifon au malhérieure Aktaruy, avec ordre de lai lier les mains & les prieg. & de l'empaler ut, most d'obferver qu'il ne partie l'entire de l'empaler ut, most d'obferver qu'il ne partie l'entire l'entire de l'empaler ut, most d'obferver qu'il ne partie l'entire l'entir

Verigeance

Lorfiqu'ils eurent appris la verité; ils en donnerent avis à deux autres de leurs fretres (e.), qui réfidione il Baghadod / Ville dépendance du Khorafan. Ils les cahortoisent en même-tems à joindre leurs froctes pour la vengeance d'un noir particule. Leur diligence syant réponda à leur haine; Yunne ne fur pas plaide informé qu'ils avoient paffé l'Amm, que fans les attendre dans Urgens l'évifrox, de goagne la grande blakarie avec fon frete de les fils de Khil-khan. La plipart de fes gens l'abandonnerent en chemin. Kaffom , fon fils , évante gèar é, avec un feul homme de l'afuire, fut trath de livée Attaffin, qui

(4) On reconnoit dans ce récit la simplisaté de l'Historien Tartare. (5) Cétoient Fulas, Timur, Alla-kuli & Sulyman. (6) Hajim & Mahmud.

le fit tuer fut le champ (7). Cette révolution arriva dans le cours de (8) l'an- ROYALME

DE KARAZM. USBIKS. Etat du Karazm.

néc 1549. Ainfi les descendans de Sasian & de Kalil avant été dépouillés de tout ce qu'ils possedoient dans le Karazm, les enfans d'Avanash conserverent la posfellion de Duruhn & de Yaurfurdi , qui dépendoient du Khorafan. Ceux d'Akattay se maintinrent à Urgenz & à Wazir; & les trois fils de Buzzuga, Ish, Doil & Burum , devingent maîtres de Khayuk , d'Hazarash & de Kat, Mais la dignité de Khan fur conferée ensuite à Din-mahamet.

Ce Prince ne pouvant demeurer oilif, entreprir de faire nne invalion dans Guerre de Dinle Khorasan; ce qui obligea Schah-tahmash d'y envoyer une armée, qui s'empara de Yaurfurdi. Ausli-tôt que les troupes Persanes se furent retirées, le Khan le rendit à Kajwin, où Thamash réinloit, & le pria de lui restituer cette Ville. Mais le trouvant fourd à ses instances, il sir contresaire le sceau royal de Perfe . & composa une Lettre au nom du Schah , qui portoit ordre au Gou- realis. vemeur de remettre la Ville au Khan des Ufbeks & de venir promptement à la Cour. Enfuire , prenant le rems que Thamash étoir à la chasse, il se déroba ségrettement & se rendit à Yaursurdi , où il présenta lui-même sa Lettre au Gouverneur. Cet Officier, qui ne pouvoit refuser d'obéir, lui abandonna la Ville

& fe hâta de partir.

A peine eut-il tourné le dos, que Din-mahamet ayant fait fermer les portes passa rous les Persans au fil de l'épée. Thamash s'avança bien-tôt avec une armée considerable ; mais en arrivant près de Mashad (9), sur les bords de la Riviere de Kara-fu, il apprit que le Khan étoit à la tête de cinquante mille chevaux. Cette nouvelle lui partut fi ridicule qu'il ny ajoutoit aucune foi, lorfqu'on vint l'avertir que le Khan étoir à la porte de fa tente. Din-maha par étant entré à l'inflant, se mit à genoux devant lui. Dans l'étonnement larc'instiplisée d'une hardielle si extraordinaire, Thamash ne se contentant pas de mettre sa main droite sur l'épaule du Khan, posa la gauche sur sa poirrine, pour sentir fi le cœur ne lui batroir pas. Mais n'y découvrant aucune émotion, il ne put se défendre d'admirer une si merveilleuse intrépidité. Il lui pardonna généreusement; & l'ayant traité avec beaucoup de magnificence, il le congédia le lendemain , chargé de riches présens , après lui avoir fait l'honneur de le conduire

lui-même à quelque distance du camp. Quelque-tems après, Obeyd, Khan de la grande Bukkarie, se rendit maître comment Dire de Maru, dont il donna le gouvernement à Yalumbi, Chef des Naymans. Mais malaure de Nates. la confiance qu'il avoit à ce Prince fut bien-tôt alterée par les mauvais offices de ceux qui portoient envie à sa fortune. Il prit le parti de le rappeller à sa Cour; & Yalumbi ne se hâtant pas d'obéir à cet ordre, il sit marcher contre lui une armée de trente mille hommes, dans l'opinion qu'il penfoit à se révolter. Le Prince des Naymans, qui se voyoit sans ressource, eut recours à l'asfistance de Din-mahamet. Elle sui fut accordée. Cependant les troupes de Din étoient en si petit nombre, que la force auroit eu peu d'effet sans le secours de la rufe. Il donna ordre à ses gens de couper trois petits arbres, d'en fixer un à chaque côté de sa cavalerie, le troisiéme à la queue, & de marcher ainsi en

(7) Nommé ensuite Zungali-khan, ( 8 ), 956 de l'Egire.

(9) Ou Tus, comme on l'a vû ci-deflus-

ROYAUME DE KARAZM. USBERS.

gardant d'affez grandes distances. Le Général Bukkarien, informé que le Khan venoit au fecours d'Yalumbi, envoya quelques cavaliers à la découverte. Ils furent trompés par la viie des trois arbres, qui leur présentoient dans leur intervalle l'apparence d'une armée fort nombreuse, &, sur leur rapport, le Général prit le parri de la retraite sans avoir vû l'ennemi. Din-mahamer ayant pris possession de Maru, y établit sa résidence pour le reste de sa vie.

Outre les vertus héroïques, que ce Khan possedoit dans un ordre distingué, sa générolité, sa bonté & son éloquence lui avoient fait une réputation extraordinaire. On lui attribue aussi une singuliere vivacité d'esprit. La mort le furprit à l'âge de quarante ans, dans sa Cour de Maru, en 1552 (10), c'est-

Ser enfine & à-dire, en style Mongol, l'année de Sighir ou de la vache. Il laissa deux fils, dont l'aîné se nommoir Saganda-mahomèt; mais ce Prince ayant quelque défordre dans l'esprit, Abul, son frere, succeda au trône après son pere & regna plusieurs années avec beaucoup de fagesse. Pendant le cours de son regne il fir une irruption dans le Khorasan avec des forces considerables. En arrivent à Mashad il detacha fon fils unique, pour pénetrer plus loin dans le Pays. Mais ce jeune Prince s'étant avancé jusqu'à la Riviere de Kara-fu, à l'Ouest de cette Ville, y rencontra une nombreuse armée de Persans, qui défirent la sienne &

Guérifon exerzordinaire.

qui lui ôterent la vie. Les Ufbeks perdirent dix mille hommes dans cette ba-taille. Un fi trifte évenement jetta leur Khan dans une maladie dont il ne put être guéri par les secours ordinaires. Une semme de Maru profita des circonstances pour faire paroître un enfant de quatre ans, qu'elle prétendoit avoir eu du Sultan, une nuit que l'ayant fait appeller pour jouer de la harpe il lui avoit pris envie de coucher avec elle. Là-dessus un Médecin, qui passoit pour le plus habile du Pays, entreprit de faire servir cette avanture à sa guérison. Il ordonna que l'enfant fut deshabillé. Il le plaça fur le ventre du Prince mourant ; & les ayant couverts tous deux dans cette situation, il se mit à crier : " Sultan, reconnoissez un fils qui est de vous. Certe pratique sut continuée trois fois le jour, Enfin le Sultan reprit des forces & se rétablit par degrés. Il reconnur l'enfant pour son fils & le nomma Nur-mahamet.

Wir-mahamet . Pernier deformdant la Din-ma-Lungt.

Après sa mort, Nur-mahamer lui succeda. Mais la naissance du nouveau Sultan servir bien-tôt de prétexte aux Princes de la race d'Hajim pour réunir leurs forces contre lui. Dans l'impuissance de leur résister, il implora la protecrion d'Obeyd, Khan de la grande Bukkarie, & lui livra ses quatre Villes de Maru, Nafay, Yaursurdi & Duruhn, dans l'opinion que le Khan lui en laisferoit la jouissance & se contenteroit d'un tribut. Mais se voyant trompé dans son attente, il le quitta fort méconrent, pour se retirer à Urgenz, où ses ennemis le reçurent si bien qu'il passa cinq ans dans cette Ville.

Ala mort d'Obeyd, Nur-mahamet employa heureusement la force pour se remettre en possession de ses quatre Villes. Le mécontentement qu'il avoit eu des Usbeks lui fir prendre le parti de les passer rous au fil de l'épée & d'érablir à leur place les Sarts & les Turcomans. Il commençoit à jouir de quelque repos, lorsque Schah-abbas-mast (11) voulant profiter aussi de la mort d'Obevdkhan vint mertre le siège devant Maru, avec une puissante armée, & se rendit maître de certe Place en quarante jours. Il y fit prisonnier Nur-mahamet, qui

(10) 960 de l'Egire.

(11) Cétoit Abbas I, Sophi de Perfe.

avoit

avoit eu l'imprudence de s'y renfermet; & n'ayant pas eu beaucoup de peine à ROYAUME s'emparer de fes trois autres Villes , il le fit conduire à Schiraz. Ainfi finit dans DR KARAZM. ce Prince la posterité de Din-mahamet, fils ainé d'Avanash. Le second fils d'Avanash étoit Mahmud, qui fut surnommé Sari mahomet, Mahmud, 6-

ou Mahomet le roux, parce qu'il tiroit sur cette couleut, quoique tous les auttes Princes du fang d'Amubash fussent d'un beau brun. Il se livra sans ména- vacut gement à toutes fortes de vices. Sa passion étoit si forte pour les liqueurs, qu'étant un jour à boire du Braga, & quelqu'un l'étant venu avertit qu'on voyoit paroître les Troupes ennemies , au lieu de courit à fon cheval comme les autres, il s'attacha tranquillement à marquer avec un couteau tous les flacons où il restoit encore du Braga, & ne partit qu'après avoir recommandé à l'Hôte de les conferver foigneusement pour son retour.

Ali, le plus jeune des fils d'Avanash, se vit maître, en divets tems, des Vil- Ali, demier fat les de Najay, d'Yanfund, d'Urgen;, d'Hazarash & de Kat. Son ufage étoit de passer l'Amu au Printems, pour aller camper vers les frontieres du Khorafan, d'où il envoyoit des Partis au pillage fur les tetres des Perfans. En Automne, il retournoit à Urgenz. Il faifoit paller en revue chaque année tons les Usbeks qui étoient à son service, & leur donnoit à chacun, pour paye, feize moutons, de ceux que les Turkomans lui fournissoient à titre de tribut. Lorfque ce nombre ne fuffifoit pas, il y fupplicoit du butin qu'il enlevoit aux

Perfans (11). Schah-thamash, irrité de ces tavages continuels, prit enfin le parti de faire marcher contre lui douze mille honinies. Ali, fuivant fon ufage, étoit entré parles leuaniavec, trois mille Usbeks dans le Pays d'Astarabad , pour levet des contribations fur la Tribu Turkomane d'Okli-koklan. Bader - khan , qui comman-

doit les Troupes Perfanes, le fuivit de ce côté-là. Quoiqu'allarmé du danger, Ali confidera que la retraite étoit encore plus dangereuse à la vue d'un ennemit fuperieur en nombre, & fe posta fur les bords du Kurgan. La profondeur & la rapidité de cette Riviere en rendent le passage d'autant plus difficile que ses rives font d'une hauteut extrême, à l'exception de quelques endroits guéables auxquels l'Auteur de ce récit, qui les avoit pailes plusieurs sois, donne environ deux coudées de profondent. Ali fit lier fes chevaux & fes bestiaux à la queue de fon camp. Ses chariots furent employés à couvrir le front. Les Petfans l'attaquerent plusieurs sois dans cette situation, mais sans au-

cun avantage, parce qu'ils n'avoient que de la cavalerie. Enfin un Chef des Turcomans, qui se nommoit Ali-beg, impatient de cette lenteur, sortit du camp avec trois cens hommes de la Tribu d'Okli, pout charger l'ennemi pat derriere, tandis que le Khan les attaqueroit de front. Lorsqu'il se fut mis en marche, quelques Officiers Ufbeks repréfenterent au Khan qu'il y avoit de l'imprudence à le laisser partir, & qu'il étoit à craindre qu'il ne se joignit aux Perfans. Mais tandis qu'on parloir à son désavautage, Ali-beg avoit déja commencé le combat. Il avoit été chargé trois fois par l'ennemi; & l'inégalité du nombre l'auroit exposé au dermer danger, si le Klian ne s'étoit hâté de fortir de ses retranchemens pour attaquer les Persans de front. Ce double effort les mit dans un fi grand défordre, qu'après avoir perdu la moitié de

eur atmée, ils ne penferent qu'à la fuite. Le Khan les poursuivit pendant une DE KARAZM. partie de la nuit, & Bader eut beaucoup de peine à le fauver avec un petit USSEKS. nombre de ses gens. Il y eut tant de chevaux pris dans cette action, que le Khan ayant fait préfent de chaque neuviénie à fon Ecuver, cette espece de dixme

bicar.

il ment d'un monta à sept cens. Quinze ans après , Ali-khan s'étant avancé, dans une de fes expéditions, jusqu'au Desett qui se nomme Zenghal, au Sud de Khojan, y fut attaqué d'un ulcere contagieux entre les deux épaules. Une honte mal entendue lui fit déguifer cet accident avec tant d'obstination, que ses Chefs furent obligés d'employer la force & de couper ses habits sur la playe pour y apporter du remede; mais tous leurs foins ne l'empêcherent pas de mourir Sergroderone de cette maladie, en 1551 (15), à l'âge de quarante ans. C'étoit un Prince d'un mérite si rare, qu'Hajim, son cousin, disoit souvent de lui, qu'il surpassoit tous les descendans d'Yadiger en valeur, en libéralité, en bonne-foi, en modestie, & sur-tout dans l'art de régner. Pendant toute sa vie, dit l'Auteur, il n'avoit jamais voulu fouffrir que perfonne vit ou touchât fon corps nud; & lorsqu'il fût prêt d'expiter, il ne permit pas même qu'un domestique portât la main à ses jambes, pour sentir si elles commençoient à se téfroidir. Il étoit prompt à rendre la justice. Dans une de ses expéditions, il sit pendre un homme pour avoir dérobé deux melons dans un champ. De deux fils qu'il laissa, l'aîné qui se nommoit Islander, mournt dans le cours de la même année; & Senjer, quoiqu'avec quelque altération d'esprit, régna dix ans

## Khans depuis Dost jusqu'à Abdallah.

à Nafay, fous la conduite d'un Seigneur Nayman (14).

Doft forcede à Din mahanes dans Kayuk. Ish . for frere . prendies annes-

A P R E's la mort de Din-mahamet, les Princes Usbeks donnerent pour fuccesseur à Kayuk, Dost, second fils de Buzzuga. Ils le préserement au Prince Ish, son frete aîné, parce qu'avec beaucoup de générosité & de coutage, Ish n'étoit ni si sage ni si moderé, & que ses principes d'ailleurs étoient suspects en matiere de Religion. Son chagrin lui fit implorer le fecours de ses autres freres, pour se rendre maître d'Urgenz. En attivant avec ses sorces dans le territoire de Zilpak, qui appartient au Pays de Kumkant, il y trouva le Sultan Hajim, prêt à le combattre avec une armée supérieure en nombre. Il se vit forcé de poster la sienne derriere une petite Riviere, & de se couvrir de ses chariots. Hajim, après une attaque qui dura huit jours, finit la guerre par un accommodement.

Quelques années après, Ish forma un nouveau dessein contre Urgenz, & retrouva le même Hajim entre cette Ville & celle de Tuk. Il se couvrit de ses chariots, comme il avoit déja fait. L'attaque d'Hajim dura sept jours, avec des forces superieures; mais il apprir avec une surprise extrême que son ennemi s'étant dérobé pendant la nuit étoit entré dans Urgenz. Ish, se voyant maître de la Place, donna ordre aux Vigurs & aux Naymans de se retirer Wazir, sans emporter aucun de leurs effets. Il laissa la liberté de demeurer dans la Ville aux autres Tribus qui s'y trouvoient établies.

(11) 979 de l'Egire.

(14) Hift, des Turcs, des Morgols, &c. p. 180 & fuiv.

Les deux Partis s'efforcerent d'engager dans leurs intérêts Ali-kan, qui fai- ROYAUME soir sa résidence à Nasay. Ce Prince s'étant déclaré pour Hajim, joignit ses de KARAZM. troupes aux fiennes, avec celles d'Abul, fils de Din-mahamet, & forma le fiége d'Urgenz. Ish fit d'abord une belle défense. Mais les assiégeans étant tot dans Urgenz, montés à l'aifaut, tandis qu'il vititoit à cheval les postes de la Ville, un Durman, dont il avoit enleve la fœur, bletla fon cheval au flanc, d'un coup de fléche. Il fur renversé avec rant de violence qu'il se catsa une jambe; & les Ennemis, qui escaladerent la Ville dans cet intervalle, arriverent ailez-tôt pour le ruer, avant qu'il fut remonré à cheval. Ils tuerent aussi Dost, frere d'Ish , & firent transporter ses deux fils dans la grande Bukkarie , où ils moururent fans enfans. Ainsi finit la race de Bezzuga. Cette révolution arriva l'année 1557 (15), qui cit celle de Ghit; i ou du Cheval.

Dans le cours de la même année, Hajim, qui n'étoit âgé que de trente- Hajimeft procinq ans (16), fur proclame Khan, & chosit Wazir pour sa residence. Comme il ne rettoit de route la posterité d'Amunak, que les enfans d'Avanash & ceux d'Akarray, les Villes d'Urgenz, d'i lazarash & de Kat, furent donnces à Ali, dernier fils d'Akattay (17). Des quatre autres fils du même Khan, Mahmud vivoir avec I lajim fon frere; Pulad & Timur eurent Khayuk en

parrage & deux Tribus de Turkomans (48).

Pulad & Timur avoient tous deux l'esprit foible. Le second, dans une promenade qu'il faifoit à l'âge de quinze ans, fut invité à descendre par un Tiaux homme du Pays, qui tua un mouton gras pour le micux traiter, & qui lui nt présent d'une éclanche à son départ. Le jeune Prince s'empressa de la porter à son Pere. Mais Akattay-khan, offense de sa conduite, resusa ce préfent, & lui dir : » Qu'à l'âge de cinquante ans où il étoit parvenu, il n'a- voit jamais engagé personne dans une telle dépense; que si les Paysans » avoient été obliges de tuer des moutons pour lui dans sa jeunesse, ils de-» voient donc lui tuer des chevaux, à présent qu'il étoit plus âgé; & que tous » ses autres Vallaux ne pouvant se dispenser de suivre cet exemple, c'étoit le » moven de les réduire rous à la pauvreté. Après ces reproches, il lui fit donner trente coups de fouet, avec tant de rigueur que la chemife du jeune Timur en étoit toute fanglante. Hajim, son frere (19), le rencontrant lorsqu'il fortoit de l'appartement de leur Pere, approuva ce qui venoit d'arriver, mais ne lui confeilla pas moins de se présenter le lendemain dans cet état aux yeux d'Akattay. Ce spectacle toucha le Khan & le fit repentir de sa sévérité. Il exhorta son fils à ne pas retomber dans la même faute; & pour le confoler, il lui fit présent de la Tribu Turkomane de Ti-vari, composee de fix mille familles. Là-dessus Timur sit setment de ne recevoir jamais à diner de personne, & désendit la même chose à tous ses gens.

Après la mort d'Ali-khan, Hajim établit sa résidence à Urgeng. Mahmud, dans le l'eys de son frere, continua la sienne à l'azir : Pulad eut Khayuk, & Timur obtint Karazan. Hazarash & Kat, Quelques années après, lorfqu'Hajim fit une invalion dans le Khorafan, Abdallah, Khan de la grande Bukkarie, vint mettre le siège devant la Capitale. Mais après avoir perdu beaucoup de monde, il fut obligé

(15) 965 de l'Egire.

(16) Il étoit né en 1 ; 11, 910 de l'Egire.

(17) Voyez l'article précedent.

(19) Azim, fuivant Jenkinson.

(18) Hift des Tures, des Mongols, &c.

Usnaks.

de se retirer dans le Pays d'Yanghiarik, où il ne pensa qu'à la sûreté des Pla-DE KARAZM, ces qu'il avoit de ce côré-là, en attendant des forces pout recommencet la guerre. Enfuite apprenant qu'ilajim s'avançoit avec une gtolle armée pour le combattre, il prit le parti de faire la paix avec Pulad & Timur, qui étoient ensemble à Khayuk, & de se retirer dans ses Etats.

Ambaffiele du Grand Streng h la Cour d'Abdailaile

Bientôt après, le Sultan Calife de Rum (20), tit follicitet Abdallah, pat un Ambailadeur, d'attaquer avec toutes ses forces l'Empire de Sheykh-ogli (21), tandis qu'il formeroit son arraque d'un autre côté. L'Ambassadeur , nommé Pia-lasha, qui avoit employé trois ans à ce voyage pat la route des Indes, eut la curiolité de revenir par le Karazm , & de se rendre par la Met de Mazanderan (11) dans le Schirvan, qui dépendoit alors du Sultan de Rum, pour. violence des arriver à Istambul (13) en quatre mois. Mais en passant dans Urgenz, il fut dépouillé de tout , par les deux fils d'Hajim , Mahamet & Ibrahim , & conduit

Ufleks. à Mankishlak, d'où quelques Marchands de Schirvan, qui se disposoient à

partir, le transporterent avec eux dans cette Province. Annes fejerade. Ce n'étoit pas la feule cause de plainte. Les Habitans de la grande Bukkarie plainte contre qui faisoient le voyage de la Mecque, passoient toujours pat le Karazm, dans les tems de paix , & par les Etats du Schah de Perfe ; mais pendant la guerre ils étoient obligés de prendre bien, loin par les Indes. Il arriva mal-à-propos à quelques Marchands de faire trop de fond fur la paix & de prendre leur route par Karazm. En arrivant à Khayuk , ils futent aussi déponillés par Baba-fultan, fils de Pulad, & renvoyes à pied dans leur Patrie. A leur retour, ils potterent leurs plaintes à Abdallah, qui plaignit leur infortune, mais qui leur déclara que les réparations ne dépendoient pas de lui , parce que Baba , leur ditil, étoit maître dans Khayuk, comme il l'étoit lui-même dans la grande Buk-Ferneté d'un karie : furquoi Haji-kutas , Chef de la Caravane , lui répondit : " Qu'il feroit

Chef de caravanc.

» fon accufateur devant le Trône de Dieu, s'il laissoit impuni un outrage fait » à ceux qui alloient offair leurs Prieres dans le Saint-Temple.

Un reproche si ferme, joint à la perte de quatte Villes enlevées à Nur-mahamet, déterminerent Abdallah-khan à la guerre. Le bruit de les préparatifs divifa les Usbeks du Karazm. Les uns se déclarerent pour le parti de la résistance; les autres pour celui de la soumission, dans l'espérance d'être employés & bien traités dans la grande Bukkarie même, s'ils y étoient conduits. Hajim comprit qu'il avoit peu de fond à faire sur ses sujets. Il laissa dans Urgenz Ibrahim & Mahamet, deux fils de ses fils, & se retira dans sa Ville de Du-

ruhn, avec Siuntz-mahamet, fon fils ainé.

Ab fallah fait is guerro sux Uf-

Pendant que le Khan de la grande Bukkarie s'avançoit à la tête de fon atmée, Mahamet, fils de Timur-fultan, partit d'Hazarash avec ses Usbeks & marcha vers Khayuk, dans l'espérance que faisant de cette Ville le rendez-vous de l'armée, il feroit évanouir, comme son Pere, tous les projets d'Abdallah. Mais à fon arrivée il trouva Pulad réfolu de quitter Khaynk & de fe retiret à

(10) C'est le Grand-Seigneur ou l'Emperear des Tures, qui depuis la suppression du Kalifat d'Egypte, transporté à Constantinople eu 1516 par l'Empereur Selim , est qualifié de Kalife par les l'rinees de fa religion , & prend lui-même ce titre. .

(11) C'est à dire , des fils de Sheik. Sheikfest ou Ismael , Roi de Perfe. (11) Nom que les Tarrares donner à la Mer

Caspienue (13) Nom que les Orientaux donnent à Constantinople.

Wazir. Il prit le parti de fuivre cet exemple. Leurs troupes & leurs chariots ROYAUME étoient de la fortis de la Ville avec eux , & leur arriere-garde ne faisoit que passer pr KARAZM. la derniere Porte, lorfqu'un des Généraux d'Abdallah, nommé Kojambuli, entra par la Porte opposee. Le lendemain, ayant fuivi au grand trot les Princes confedérés, avec un corps de trente milie chevaux, il les joignit dans le Bourg d'Almatish-Khan, où ils s'étoient arrêtés le foir, au lieu de continuer leur marche pendant la nuit. A fon approche, ils se firent un rempart de leurs chariots. Mais Kojambuli força cette barricade après une vigoureuse rélistance & les mit en déroute. Comme il avoit perdu beaucoup de monde dans l'action, il ne poursuivit pas les Princes & leur laitsa le tents de se retirer dans Wazir (24).

Le danger qui les menaçoir leur fit prendre la réfolution de proposer la paix Il les sorce de au Khan Abdallah, & de chaifer de la Ville Baba-fultan, qui avoit été l'occasion de la guerre. Pulad, avec ses deux autres sils, se retira près d'Hajim à Duruhn, tandis qu'Ibrahim & Mahamet, fils d'Hajim, allerent joindre les Confedérés à Wazir. Cependant Abdallah viut mettre le fiége devant cette Ville. Mais s'appercevant, après deux mois d'attaque, qu'il lui feroit difficile d'en fortir avec houneur, il eut recours à l'artifice. Il fit dire aux Confédérés éallahque se trouvant satisfait du parti qu'ils avoient pris de chasser Baba , comme la premiere cause de ses plaintes, il étoit disposé à les recevoir comme ses allies & ses parens. Les Princes trompés par de si belles promesses , entrerent en capitulation. Leur Ennemi envoya dans la Ville, à leur priere, cinq de ses principaux Seigneurs, escortés de quarante Cavaliers, pour jurer en son nom que leurs personnes & leurs effets seroient respectes, & qu'il n'avoit pas

par un ferment, le peuple de la Ville qui regardoit cette cérémonie comme une foible fureré, demanda qu'ils demeuraffent prifonniers jusqu'à ce que le siège fut levé & qu'Abdallah se fut mis en marche. Mais Ali-sultan qui commandoir en chef , & qui maleré sa petite taille & sa figure contresaire étoir homme de beaucoup d'esprit, s'opposa fortement à cette proposition. Il répréfenta que tous les Princes érant proches parens d'Abdallah, n'avoient rien à eraindre de lui ; que s'il les faifoir conduire dans la grande Bukkarie, ce feroit pour les établir plus avantageusement qu'ils ne l'étoient dans leur Pays de Karazm; mais que loin de lui attribuer cette vûc, il étoit persuadé qu'au premier rémoignage qu'il recevroit de leur foumithon il les faisseroit en possesfinon d'Urgenz & de Wazir. Ces rations ayant eu la force de perfuader tous Tous les Princes les Chefs, il ne resta au peuple que le parti du silence. Les Princes, accompagnés des Seigneurs Bukkariens, se rendirent au Camp d'Abdallah. Mais, grande Bukkaà leur arrivée, ce Monarque leur donna des gardes. Enfuite ayant divisé leurs ne. Soldars en Escouades de dix ou douze hommes, dont l'un devroit répondre de tous les autres, il les envoya tous prifonniers dans la grande Bukkarie. Enfuite, après avoir mis des Gouverneurs dans toutes les Villes du Karazm dont il s'étoit rendu maître, il prit la même route avec son armée.

Après que les Seigneurs Bukkariens eutent engagé la parole de leur Maître

Un mois après cer événement, Hajim & les dix Princes de sa Maison, qui

(14) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 187 & fuiv.

contr'eux de mauvaifes intentions.

Ziij

se trouvoient à Duruha, prirent la résolution de se retirer dans les Etats de ROYAUME DE KARAZM. Schah-abbas-maft. Pulad, troifième fils d'Akattay, fut le feul qui trouvant de Ussies. l'indécence, azé comme il étoit d'environ foixante dix ans, à chercher un

Al-lattah fair tuer louze Pringcca Urbekza

azile chez une Nation de Religion differente, aima mieux se livrer entre les mains d'Abdallah, dans l'espérance que ce Monarque rouché de sa condition Matheur de Pu- lui accorderoirune honnête subfistance. Mais il eut le malheur de se tromper. Abdallah ne fut pas plutôt retourné dans fes Etats qu'il lui fit donner la mort. & à rous les descendans d'Amuna's qui étoient tombés entre ses mains. Ils furent exécutés le même jour dans la Ville de Sagrat; , au nombre de douze, fans y comprendre quelques enfans qui eurent le même fott. Tous les autres prisonniers, au-dessus de l'age de dix ans, furent assujettis à payer une taxe annuelle de trente Tangas; ce qui en mit un grand nombre dans la nécellité de vendre leurs enfans pour farisfaire à des loix si dures.

Hajim & les autres Princes étoient partis de Duruhn avec un coros de trois mille chevaux. Mais il lut en defetta un si grand nombre en chemin, qu'en arrivant à la Cour de Perfe il ne lui en restoit pas plus de cent cinquante. Abbas vint en personne au-devant de lui , & le recut avec toutes les caresses imaginables. Siunt: Mahamet & fon fils allerent demander la protection du Sultan Kalife

Abdallah recommence la Assaza.

Icurs Eury.

de Rum (15). L'Aureur rapporte cet événement à l'année Yilan ou du Serpent. Deux ans aurès, c'est-à-dire, l'année du Koy ou du Mouton, & la même où commence is a l'on vit paroitre une Comete, Abdallah fit matchet devant lui Abdal-monnin, fon fils, avec une parrie de fon Armée, pour faire le siège d'Usfarain, Place du Karazm. A cette nouvelle, le Schalt de Perfe quitta Karwin, & se mit à Entreprise des 11 tête de ses Troupes, accompagné d'Hajim & des autres Princes Usbeks. Ces Princes ayant appris à Baffam que leur ennemi n'avoit que foixante hommes extette dans dans Khayuk & quarante dans Urgenz, jugerent qu'ils avoient de l'avantage à river de cette négligence. Comme une entreprise de cette nature devoit s'exécuter fans la parriciparion du Schah, Hajim & quelques autres fe dispensetent d'y prendre part, dans la crainte d'offenser ce Monarque. Arah-Mahamet & Mahamet-kuli, deux fils d'Hajim, & les trois fils de Pulad, furent les feuls qui

Comment elle

tenterent l'expédition. Ils monterent à cheval un jour au foir, & marchant route la nuit, ils artiverent le marin dans le retritoire de la Tribu Turcomane d'Amir. A midt, ils étoient à Astarabad (16). Dès le lendemain de leur départ, Hajim informa le Schah de leur projet. Ce Prince qui connotifoit l'activité d'Abdallah & combien il leur feroit diffictle de rentrer dans leurs Etats pendant qu'ils auroient un ennemi fi dangeteux, pressa Hajim de marcher promptement fur leurs traces, & d'employer route son autorité pour les ramener. Hajim les trouva dans Aftarabad. Mais au lieu de les faire changer de réfolution , il se laissa persuader lui-même de les accompagner, pour juger des apparences d'un succès qu'ils commençoient à trouver encore plus vraisemblable, depuis que les Turcomans leur avoient promis une forte affiftance. Etant partis d'Aftarabad, ils s'avancerent vers la Montagne de Kuran, où les Tribus de Taka & de Yamus leur prêterent cinq cens hommes. Enfuite traversant le Territoire de Mankishlak, dont

<sup>(25)</sup> Ou de Turquie, comme on l'a déja remarqué, (16) Iftarabat dans la Traduction.

rous les Habitans s'étoient retirés dans le Pays de Kututz (27), ils gagnerent ROYAUME le canton de la Tribu d'Irsuri , qui leur donna cinq ou six cens hommes. De- ps Karazas. là ils continuerent leur marche vers Pishea,

A l'entrée de cette Province, Hajim & ses deux fils pritent la route d'Utgenz, tandis que Baba prit celle de Khayuk avec ses deux freres. Le Gouvetneur d'Urgenz', informé de l'approche d'Hajim, se renferma dans le Château. Mais le vieux Khan trouva le moyen de s'ouvrit pendant la nuit un passage par dessous le mur, & s'étant rendu maître de la Ville, il passa au fil de l'épée le Gouverneur & ses quarante hommes. Après cette heureuse expédition, les Turcomans retournerent chez eux chargés de butin, & laitserent Hajim & son fils presque seuls dans Urgenz. Baba n'eur pas moins de succès de l'autre coré. A peine avoit-il paru devant les murs de Khayuk, que les Sarts lui avoient ouvert les portes. Il avoit fait aufli main-basse sur le Gouverneur , nommé Manglish-beg, & fur ses soixante hommes; & les Commandans d'Hazarash & de Kat, dans la crainte du même fort, avoient pris auffi-tôt la fuite vers la grande Bukkarie (28).

Dix jours après , le Sultan Baba ayant auffi congédié tous ses Turcomans , à la reserve de quinze, se rendit à Hazarash avec Paluan-kuli, son frere. Mais Khiyuk. comme on étoit dans la faison de la vendange, Hamya fut atrêté à Khayuk par le goût qu'il avoit pour le vin nouveau. Baba entroit dans Hazarash, lorfqu'au même instant il découvrit deux Officiers qui s'avançoient au galop, à la tête de cent cinquante chevaux. Il ne douta pas que ce ne fut quelque détachement ennemi; & ce foupçon fusfisoir pour lui inspirer la précaution de fermer la porte. Mais à peine l'eut-il fermée d'un côté, qu'un des Officiers se présentant à l'autre y passa sa lance pour le tenir ouvert. Cependant quelques Habitans, qui arriverent à propos, vinrent à bout de le fermer auffi, & leurs fléches obligerent bientôt les ennemis de se retirer. Dans leur retraite ils arrêterent un Sart, par lequel ils furent informés qu'Hamza étoit demettré à Khayuk. Cette nouvelle les fit marchet aufli-tôt vers cette Ville. Ils y arriverent à midi, lorsque le Sultan étoit à prendre l'air. Mais étant en trop petit nombre pour employer la force, ils demeurerent cachés jusqu'au soir. Avec le secours qui leur arriva dans cet intervalle, ils s'ouvrirent un passage; & pénétrant sans résistance, ils passerent tous les l'abitans au fil de l'épée. Un évémement si peu prévû, déconcerta beaucoup les mesures de Baba.

On ne comprendroit pas d'où venoient ces troupes, fi l'on ne faisoit observer qu'Abdallah avoit fait avancer Khojambuli pour foutenir son fils Abdalmonnin, tandis qu'il fuivoit lentement lui-même, en prenant le divertiffement de la chasse au-delà de Zarjuk, dans le Pays de Gordish. Khojambuli avoit rencontré le Commandant d'Hazarash , qui l'avoit informé de ce qui venoit d'atriver dans cette Ville. Il l'avoit envoyé fur le champ à son Maître, qui lui avoit donné ordre de marcher fur le champ vers Khayuk, avec promesse de le suivre de près avec toute l'armée. Khojambuli tourna lui-même vers cette Ville. Mais trouvant l'entreprise déja exécutée par le Commandant

d'Hazarash, il prit le parti de marcher vers Urgenz.

(17) A cause des querelles qu'ils avoient (18) Hift. des Tures, des Mongols, &c. d'un côté avec les Mankats ou les Karakal. p. 196 & fuiv. paks, & de l'autre avec la Tribu d'Irfuri,

ROYAUME hanget-kult,

Mahamet-kuli-fultan, troisième fils d'Hajim & Prince d'un grand courage, DE KARAZM, avant appris la mort d'Hanga, fon coufin, tint cette nouvelle secrette, dans la réfolution d'aller joindre Baba dans Hazarash. Il se fit accompagner d'un petit nombre de fidelles Turcomans & de Jagathays (29), & de deux cens Usbeks qui s'étoient échappés depuis peu de la grande Bukkarie. Ce petit Corps commença sa marche par la Riviere d'Urgenz. En arrivant près de Kilpuk, il se trouva tout-d'un-coup environné par les troupes de Khojam-buli , qui se flattant que Mahamet-kuli ne pouvoit lui échaper, donna ordre à ses gens de le prendre vif. Mais ce jeune Prince forma de les gens un gros escadron, & fondit fur une des ailes ennemies, au travers de laquelle il se fit un passage, Après une si belle action il se rerira dans le Pays des Mankats (30), ou il tenta d'engager le Khan de Kuzuk dans ses interêts, en lui proposant d'époufer sa sœut. Mais ce Prince craignant d'offenser Abdallah s'il recevoit savorablement fon ennemi, le fit arrettet & l'envoya chez les Russiens (31), où il

Mort de Mahamet kuit. mourut bien-tôt.

Hajim, informé de ces évenemens, fortit d'Urgenz avec Arab-mahamet fon fils & quelques foldats, dans la vue de fe rendre à Manhishlak. Les ennemis l'ayant joint trois jours après fon départ, il fut obligé de faire face; & lorsqu'il se retiroit fort maltraité, il elluya des le lendemain une nouvelle attaque, dans laquelle il perdit plus de la moitié des gens qui lui restoient. Sa fituation le força de chercher encore un afile à Aflarabad, d'où il se rendit à Kazwin près du Schah. Abdallah fit en personne le siège d'Hazarash, & s'en Mort PAbdat- étant rendu maitre il fit tuer Baba & quinze de ses gens. Ensuite il retourna lah, Khan de la dans la grande Bukkarie, où il mourut (32) le dernier jour de l'année 1597, qui

est celle de Tauk ou de la Poule.

Comment Ajim rest e dans fes Etags.

A la premiere nouveile de sa mort, le Schah Abbas-masi ayant assemblé une armée nombreuse alla camper l'année suivante à Bastam. Hajim lui demanda la liberté de se rendre en Bukkarie, pour solliciter Abdal-momin, fils d'Abdallah, de lui restiruer ses Villes. Il partit, accompagné de quinze perfonnes. laiffant dettiere lui Burandu, fils d'Ibrahim. Mais s'étant égaté dès le fecond jour de fa marche, il fe trouva infensiblement près de la Montagne. de Kuran, lorfqu'il se croyoit aux environs de Maru. Dans l'embarras ou le mir cette etreut, il s'arrêta pendant toute la nuit, pout déliberer fur le parti qu'il devoit prendre. Le marin, au lever du foleil, il alloit faire ses prières à l'ombre, parce qu'on étoit au milieu de l'Eté, lorsqu'il vit patoître à cheval deux Naymans, qui venoient du côté d'Yaurfurdi. Après lui avoir fouhaité une longue vie, ils lui apprirent qu'Abdal-momin allant du Khorasan dans ses Etats avoit été tué à Zamin (33) par ses propres gens, & qu'ils le cherchoient pour l'informer de cette nouvelle. Il se hara de se rendre à Urgenz, où il atriva dans l'espace de huit jours. Il trouva cette Ville sans Gouverneur & sans garnison. Dans la consusson où le meuttre d'Abdal-mousin avoit jetté les Bukkariens, ils avoient abandonné le Pays de Karazm. Hajim s'etablit dans Ut-

(19) C'étoient d'anciens Mongols, venus dans ces quattiers avec le Khan Jagathay, dont ils avoient pris le nom. (10) Ou les Karakalpaks, qui possedent la parcie occidentale du Turkeltan.

(31) Les Urus dans l'Original-(31) Ainti Olearius fe trompe lorfqu'il

rapporre que ce Khan fut pris & mis à mort par Albias , avec fon frere & trois de fes fils. (33) Ou Zam , fur la Riviere d'Amu-

genz & dans Wazir. Il donna Khayuk & Kat à fon fils Arab-mahamet, & Ha- ROYAUME zarash à Isfandiar fon petit-fils. Bien-tôt les Ufbeks qui avoient été prifonniers DE KARAZM d'Abdallah, profiterent de sa mort pour retourner dans leur patrie. Trois ans après, Siuntz-mahamet revint aussi du Pays de Rum (34); & son pere ayant des Princes Uirefigné en sa taveur la dignité de Khan, se retira dans Khayuk pour y achever beks. ses jours avee Arab-mahamet, Mais Siuntz ne jouit pas long-tems de la douceur de regner. Il mourut un an après son retour; & son fils Adallah, qui fut fon succelleur, ne lui survécut pas plus long-tems. Hajim mourut à son tour, dans le cours de 1602, qui est l'année de Bars (35) ou du Tygre (36).

## Regne (37) d'Arab-mahamet & d'Isfandiar.

ARAB-mahamet fuccedant à son pere, joignit Kat au partage d'Isfandiar. Six mois après, tandis qu'il passoit l'Eté sur les bords de la Riviere d'Amu, les Russiens de Jaik (38) informés que dans cette faison Utgenz étoit sans Russians. foldars, s'en approcherent au nombre de mille, firent main-baile fur un millier d'Habitans, chargerent de butin un grand nombre de chariots, enleverent mille femmes, & ne se retirerent qu'après avoir brûlé tout ce qu'ils ne pouvoient emporter. Arab apprit affez-tôt cette trahifon pour se poster dans un défilé qui coupoit leur passage. Il se hâta d'y faire un retranchement de palissades, qu'ils ne laisserent pas de forcer après deux heures de combat ; mais ils furent obligés de laisser derriere eux leur butin. Le Khan, résolu de ne pas les tenir quittes à si bon marché, les devança par des routes abregées & se saissit d'un autre passage où les Russiens furent arrêtés. Ils étoient dans un besoin d'eau si pressant, qu'ils se virent réduits à boire le sang de leurs blessés; & toutes leurs attaques eurent si peu de succès qu'il ne leur resta pas plus de cent home mes. Ces miférables restes gagnerent la Riviere de Khesel & se bâtirent , audelà de Tuk, des cabanes ou ils vécurent de la pêche, en attendant l'occasion de retourner dans leur Pays. Mais le Khan n'eut pas plûtôt appris leur retraite

qu'il y fit passer des troupes qui les tuerent jusqu'au dernier. Six mois après, mille Kalmuks (39) entreprirent de surprendre les Usbeks Entreprises coaqui liabitoient les bords du Khefel aux environs de Kat. Après en avoir tué met. un grand nombre, ils s'en retournoient chargés de butin. Mais Arab-mahamet les poursuivit avec tant de diligence, qu'ayant été forcés d'abandonner ce

qu'ils emportoient, ils n'eurent pas peu de peine à s'échapper par la fuite. Les Naymans, qui n'avoient jamais pu s'accommoder du gouvernement d'Arab , firent entrer fécretement dans Khayuk le Sultan Khifferan , descendu d'Ilhars. Ils ne se proposoient rien moins que de le placer sur le trône, après s'être défait d'Arab. Mais ce brave Khan découvrit leur complot & tua son rival. Safi mirza, Chef des conjurés, quoique fon propre frere, fut tué par Barba-mirza, comme indigne de vivre après une si noire offense. Deux ans

(14) Ou la Turquie. (15) Ou Pars. Voyez ei-dessus le cycle Tarrare.

(36) Hift. des Tures, des Mongols, &ce. g. 305 & fuiv.

(37) Arap dans les Traductions, fuivant ment aux Eluths. Tome VII.

la prononciation Turque. (38) Uruffer dans les Traductions. C'étoient les Cosaques qui habitent les bords du

(19) Nom de mépris que les Usbeks don-

ROYAUME DE KARAZM. Userxs.

après, Sash-mirza se rendit avec vingt Vigurs, d'Urgenz à Samarkand, où il mena Seleb, de la race de Hassan-kuli (40). Cette nouvelle persidie ne put échaper long-tems à la pénérration d'Arab. Il se rendir à Urgenz & tua l'usurpateur, sans faire aucune recherche pour découvrir ses complices, parce qu'ils

pouvotent s'être laissés entraîner innocemment dans le complot. L'année suivante, mille Kalmuks entrerent dans le Karazm, du eôté de Bakirgan , pillerent quantité d'Habitations , & se retirerent chargés de butin

malgré roure la diligence avec laquelle ils furent pourfuivis.

mens de révolte de la part de fes

Arab-mahamer laisla de différentes femmes sept fils , nommes Isfandiar , Habash , Ilhars , Abulghazi-bahadur , Schauf-mahamet , Karazm & Augan. Après quarorze ans d'un regne paisible, un jour qu'il étoit à Urgenz phisicurs jeunes-gens perfuaderent à deux de fes fils , Habash & Ilhars , l'un âgé de quarorze ans, l'autre de seize, de se rendre dans la même Ville pour s'y faire recevoit en qualité de succetseurs de leur pere. Arab apprenant qu'ils s'éroient arrêtés près d'une fontaine, dans le canton de Pishga, qui n'étoit éloigné que d'une journée, leur fit dire de s'approcher fans crainte, & qu'il étoit réfolu de leur donner Wazir pour parrage. Ils répondirent qu'ils commenceroient à marcher lorfqu'ils auroient raffemblé leurs gens. Il dépendoit du Khan d'arrêter cette fédition dans sa naissance, parce qu'il étoit si redouté de ses Sujets qu'il lut auroit fush de défendre que personne joignit les Princes ; mais il néaligea cette précaution dans la vûe d'approfondir leut dessein, & le Peuple s'imagina qu'ils ne faisoient rien que de son consentement.

ttabach & Ilhars MICS.

Les deux Princes avant formé un Parti confiderable firent une irruption premient les ar- dans le Khorasan, d'où ils revinrent chargés de butin. Ils envoyerent à leur pere deux prisonniers Persans, & congédiant la plus grande partie de leur rroupe ils n'en réserverent que quatre-vingt hommes. Arab prit certe occasion pour les faire exhorter, par un Seigneur Vigur, à se rendre auprès de lui. Mais les Usbeks d'entre Bakirgan & Darugan se joignirent à eux , & répondirent que n'ayant rien à démêler avec leur pere ils n'étoient pas obligés de se rendre à cette invitation. Un langage si brusque paroissant annoncer une révolte, le Khan fe hâta de retourner à Khayuk. Les deux Princes recommencerent leurs ravages fur les terres de Perfe. A leur retour ils se saintent des greniers de leur pere, & distribuant le bled à leurs troupes ils en augmenterent beaucoup le nombre. Le bled étoit alors à si vil prix, que le poids de deux cens livres ne coutoir pas plus d'un Tanga. On n'avoit pas femé d'autre grain depuis la petite Ville de Medekan jusqu'à Bakirgan & jusqu'au canton de Kuigan. Arab, qui possedoir une grande étendue de Pays, de ce côté-là, avoir fair ouvrir le Khefel derriere Tuk, & fes terres avoient été arrofées par une infinité de canaux. Enfuite, ayant fait boucher toutes ces ouvertures, la Riviere avoit repris son cours vers la Mer de Mazanderau.

Pastage qui ne ka mantan par.

Lorsqu'il se sut apperçu que le nombre des mutins croissoit tous les jours, il prir le parti, pour eviter la guerre civile, de s'accommoder avec ses fils, en leur cedant Wazir & tous les Turcomans de la dépendance de cette Ville. Les deux Princes ne firent plus difficulté de venir saluer leur pere à Khayuk 3 mais ils se sirent accompagner de quarre mille hommes.

Dars déreône Quatre ans après, le Prince Ithars affembla des troupes près de Wazir, sous (40) Voyez ci-deffusticit picconitte

Lorsqu'il fut atrivé à Kasgan, petite Place peu éloignée de Khayuk, Îlhars y envoya cinq cens hommes, qui l'arrêterent pendant la nuit avec route sa suite. Il fut conduit à Khayuk & renfermé dans une prison ; tandis qu'Ilhats distribua parmi ses troupes tour l'argent que son pere avoit amasse depuis longtems, & les biens de ses autres captifs. Les Princes ses freres n'eurent pas plutôt appris une action si détestable, qu'ils prirent la résolution de lui déclarer

posat la vie de leur pere à quelque danger ; au lieu qu'en abandonnant Ilhars à

prétexte de vouloir affiéger Faurfurdi. Mais apptenant que son pete étoit parti ROYAUME pour Urgenz, il tourna vers Khayuk & s'en mit en posscilion. Arab-mahamet, pr Karazu

la guerre. Habash même s'offrit à les accompagner. Mais ils en furent détour-

nés pat quelques Seigneurs, qui leur firent craindre que cette conduite n'ex- en literie.

tes remords, on pouvoir esperer qu'il lui rendroit volontairement la liberté. En effet, c'est ce qu'on vit arriver bien-tôt.

Le Khan, s'étant retrouvé libre dans Urgenz avec Isfandiar l'aîne de ses fils, réfolut de se faisir d'Ilhars à son tour. Mais ce fils denaturé découvrit assez rôt son dessein pour se retiret dans le Deserr, sans autre suite que cinq ou six hommes. Ses habitations furent ruinces, & la plus grande partie de ses Sujets changerent de Maître. Après cette expedition, Abulghazi, cinquieme fils Abuldori lei d'Arab, lui offrit d'allet tuer Habash & Ilhars, fes deux tretes, qui entrete- deux ferra, noient encore une étroite liaison. Il lui représenta que c'étoit l'unique moyen d'affurer sa propre vie. Mais le Khan ne voulut rien déterminer sur une affaire de cette importance sans avoir consulté Zin-h.iji. Abulghazi voyant que ce Seigneur n'approuvoit pas sa proposition, pria son pere de se rappeller que Zinhaji l'avoit trompé, lorsqu'ayant été député vers les Princes au commencement de leur révolte, il avoit exageré leurs forces à fon retour ; ce qui avoir obligé Arab de fe retirer à Khayuk, dans un tems où il lui auroir été facile de se saisse d'eux s'il n'eût pris trop de consiance à ce rapport infidéle. Il ajouta que tout le monde approuvant son dessein, à l'exception de Zin-haji, il se confirmoit dans l'opinion qu'il avoit toujours eue, que cet homme & Kurbank son frere n'étoient que des traîtres, qui enttetenoient une correspondance criminelle avec Ilhars par le moyen de leurs deux autres freres, les plus intimes confidens de ce Prince. En un mot, il représenta vivement à son pete qu'il ne pouvoit négliger son conseil sans s'exposer tot ou tard au repentir.

Le Khan n'en refufa pas moins d'entter dans ses vues , & le Prince Isfandiar se déclara pour le sentiment de son pere. Habash, informé du projet d'Abulghazi par sesespions, ne lui pardonna jamais. Cinq moisapres, Atab commençant à se repentir de n'avoir pas suivi ce conseil, envoya ordre au Prince Isfandiar de le joindre à Khayuk avec leurs troupes. En même-tems, il fit dire aux deux Rébelles qu'ayant près d'eux dix personnes qui n'avoient jamais cessé de leur donner de manvais confeils, s'il vouloit les lui livrer il étoit prêt à leur accordet l'oubli du passé; mais qu'autrement il ne les reconnoîtroir plus pour ses enfans. Sur leur refus, il fit avancer ses troupes vers Kandum, Bourg voisin de Khayuk. Abulghazi se hâta de le joindre (41) & lui conseilla de

(41) Abulghazi partit de Kat le matin & n'arriva que le foir affez tard à Kandum, Cotce remarque a son utilité pour la géographie.

USBEKS.

marchet fur la droite de la Riviere, tandis que lui-même, avec ses huit cens FE KARAZM. Itommes, il forceroit les Turcomans qui étoient campés dans le Defert & dont la plupart étoient ses Sujets, de se joindre à lui; résolu de ne saire aucun quattiet à ceux qui dépendoient des Princes tébelles s'ils refusoient de le fuivre, parce qu'il étoit certain que fans eux ses freres n'étoient pas en état de rassembler quatre cens hommes. Le Khan n'ayant pas non-plus gouré cer avis, on attendit l'arrivée d'Isfandiar pour marchet avec toutes les troupes. En entrant dans le Pays d'Ikzi-kumani, Abulghazi fit encore fes efforts pour

Arab-mahamet fes itis.

engager son pere à tenter une diversion entre les Turcomans; mais il ne fut pas plus écouté. Enfin l'on s'avança par des marches fort lentes jusqu'au Canal de Tashli-ghermish. Les deux Princes, qui avoient eu le tems de raliembler toutes . ett pru pour la leurs forces, s'approcherent de leur pere & le chargerent fi vigoureufement, que fes gens avant bien-tôt tourné le dos faitserent ce malheureux Khan prisonnier pour la feconde fois entre les mains de fes deux fils (A2).

Suite de la bataille,

Cette bataille fut extrêmement fanglante. Abulghazi se trouvant environne de quarante hommes, dont il ne devoit attendre aucun quartier, fut secouru pat fix de fes gens, qui arriverent à l'extrêmité du danger. Il recur dans la bouche un coup de fléche, qui l'obligea dans la fuite de fe faire tirer quelques petits os de la machoire. Après l'action, il gagna heureusement le bord d'une riviere, qu'il fut obligé de traverset à la nâge. Mais à peine eut-il quitté fa cotte de mailie qu'il vir accourir vers lui les vainqueurs, en criant, tue, tue. Il n'eut pas d'autre resource que de se plonget dans l'eau, qui étoit fort rapide, & de tenit son cheval par les rênes. Etaut atrivé sut l'autre bord avec trois de fes gens, il prit la route de Kat, où il en trouva dix autres. De-là il fe retira dans la Grande-Bukkarie, près d'Imum-kuli, successeur d'Abdal-momin, qui lui fit un accueil favorable à Samarkand (44).

Abubhazi feresite dans la grande Boldarie. Infamiliar paffe

Isfandiar chercha une retraite à Hazarash , avec Scharif-mahamet & Karum ses freres. Ilhars & Habash vintent les y assiger. Mais après quarante jouts de siège, Isfandiar se retira par accommodement à la Cour de Perse, sons prétexte d'un péletinage qu'il se proposoit de faire à la Mecque, Scharis-mahamet, qu'il laisla dans Hazarash, prit le parti, quatre mois après, de suivre Abulghazi son frere dans la grande Bukkarie. Ainsi tout le Pays de Karazm. étant demeuré entre les mains d'Ilhars & de Habash, ils le diviserent entr'eux. Ilhars prit Khayuk & Hazarash. Habash eut Urgenz & Wazir. Ils assignerent

Le Xarazm demoure ? Illiam & Habrish. fon pere-

à leur pere la petite Ville de Kumbala, pour y vivre avec ses trois semmes & Tibars fait mer les deux plus jeunes de fes fils. Mais ce repos ne dura pas plus d'un an. Ilhars s'étant fait amener son pere & ses deux jeunes sreres, mit le comble à ses crimes par un horrible parricide. De ses deux freres , il sie mourir Kara; m , qui étoit le plus âgé. L'autre sut conduit à Urgenz, pour y recevoir le même traitement. Cependant Habash, qui avoir ignoré cette scene monstrueuse, refusa de tremper fes mains dans le fang de son frere & le fit transportet en Russie, où il mourut bien-tôr. Comme les deux fils d'Isfandiat étoient encore enfans, Ilhars prit soin de les faire élever à Khayuk. Arab-mahanet perdit la vie en 1621 (44), qui est l'année d'If ou du Chien, après avoir regné vingt-deux ans.

> (43) Hift des Turcs, des Mongols, &c. p. 319 & fuiv. (43) Ibed, p. 333. .

(44) 1031 de l'Egire. L'Aureur de la Defpeson des Pays qui bordent le Pont-Fuxin & la Mer Caspicane, à la fin des voyages de Ta-

Le Schah de Perfe, informé de ce tragique évenement, donna trois cens ROYAUME hommes d'élite à Isfandiar, pour tenter de se remettre en possession des Etats pr KARAZINI. de son pere. Ce Prince sur joint sur la route par cent-soixante-dix Turcomans de la Tribu de Taka & de Yamut. Avec une si petite armée il marcha droit prend de le venvers Habash, qui étoit alors campé à Tuk; mais il ne le trouva pas dans fon gen camp. Habash étoit à se réjouir chez un Seigneur de sa Cour qui lui donnoit Habash prend une fête, lorsqu'entendant le son des trompettes il se hâta de monter à cheval la feite. pour se retirer près d'Ilhars. Après sa fuire, tous les Utbeks qui respectoient la mémoire du dernier Khan & tous les Sujets de ses antres fils se rassemblerent autour d'Isfandiar. Enfin les affaires de ce Prince commençoient à tourner fort heureusement, lorsque l'artifice de Nasar-khoja leur sit changer de sace.

Ce Nasar étoit descendu d'un saint Homme, nommé Saghidata, dévoué à Nestretheis 1647 Ilhars, qui avoit époufé fa fille. Aufli-tôt qu'il vir former l'orage, il exhorta par une hor-tète fon gendre à ne rien craindre & l'affura qu'il ne demandoit que deux jours re. pour le délivrer de ses ennemis. Dans cette vue, il arma cinquante hommes à la hâte; & gagnant les bords du Khefel il se saisir du gué, pour couper le pasfage à ceux qui entreprendroient de joindre Isfandiar. Enfuite il prit l'Alcoran dans ses mains, & prononçant routes fortes d'imprécations contre ce Prince, il publia hautement qu'il avoit embrassé la scête Persane; que dans tous les lieux qui se trouvoient sur son passage il passoit les hommes au fil de l'épée, & qu'il enlevoir les femmes & les enfans pour l'esclavage. Comme il appuvoir ces calomnies par des fermens folemnels, la plus grande partie du Peuple, qui ne put se persuader qu'un homme de sa naissance sut capable de violer ce que la Religion a de plus faeré, abandonna le dessein qu'il avoiteu de prendre parti pour Isfandiar & se rangea sous les enseignes des deux Usurpateurs.

Cette imposture les mit bien-rôt en état de chercher l'armée de leur frere. Ils se rencontrerent. Isfandiar perdit une bataille sanglante, qui le força de se une bataille. retirer du côté de Mankishlak. Cependant après avoit réparé ses forces par la ionction de trois mille Turcomans, & d'un grand nombre d'Ufbeks qui commencoient à s'ennuyer du gouvernement des deux Princes , il chercha les vainqueurs à fon tour. Le combat fue engagé, & dura l'espace de vingt-deux jours. Mais Isfandiar remporta la victoire & fit Ilhars prisonnier. Il lui fit methinfordiar donner ausli-tôt la mort ; tandis qu'Habash s'étant sauvé par la fuite chercha une ficre & val. g. 5. retraire dans les Etats de Scharik-mirza, Prince des Mankats (45), sur les bords de la Riviere d'Yem. Il se flattoit d'en être bien reçu , parce qu'il lui avoit renvoyé, pendant son regne, tous les prisonniers Mankats qui s'étoient trouvés dans ses terres. Mais Scharik détestant sa persidie , le sit arrêter , & l'envoya fous une escorte à son frere, qui le fit exécuter sur le champ, en (46) 1622, c'est-à-dire, l'année du Tonguz ou du Cochon.

Isfand'or real

vernier, fait mention de cette mort, mais avec quelques petites différences.

(45) Ou les Karakalpaks. (46) 1032 de l'Egire.



ROYAUME DS KARAZM. Usures. La paix rétablie dans le Karazm. Regnes & Arab-mahamet, & Isfandiar & de Scharif-mahamet.

A paix, qui fucceda auffi-tôt à tant d'horreurs, ramena de Samarkand Abulghazi & Scharif-mahamet. A leur arrivée ils proclamerent Khan le Prince Isfandiar . & le Pays de Karazm fut divifé entre les trois freres. Le Khan eut les Villes de Khayuk, d'Hazarash & de Kat. Abulghazi, qui avoit alors dix-neuf ans accomplis, obtint Urgenz avec fcs dependances; & Scharif-mahamet eut Wazir.

Confeil tenu en-Slonf maham.t.

L'année suivante, tandis que les principaux sujets d'Issandiar étoient allés Ini tre Abulghata & faire leur cour en Automne, Abulghazi ne etut pas devoir fuivre leur exemple fans s'être expliqué avec Scharif-mahamet fur plutieurs doutes. Il lui propofa de se rendre à Urgenz avec sestrois fils. Là, sans autres témoins que deux de fes propres Vaffaux, il lui demanda s'il n'y avoit pas quelque fujet d'animofité entre le Khan & lui. Scharif ayant protesté qu'il n'en connoissoit aucun, il l'engagea au filence par un ferment, lui & les autres affiftans. Enfuite il leur dit qu'il ne comprenoit pas quelles étoient les vues du Khan dans l'affectation qu'il avoit eue, depuis un an, de garder les Turcomans autour de lui : que son dellein étoit peut-être de dérruire tous les Usbeks des environs de Khayuk . pour avoit toujours favorifé le parti d'Ilhars; cependant que dans cette suppofition il n'auroit pas manqué de demander du secours à ses freres : mais que s'ils prenoient le parti de se rendre à Khayuk, il étoit d'avis de tuer tous les Turcomans qui se rencontreroient sur la route, fallut-il se présenter ensuite au Khan la corde au col, pour lui demander pardon, en s'excufant fur la perfidie ordinaire de ce Peuple, & fur les anciens fujets de plainte. Scharif-mahamet ne gouta pas cette idée. Il proposa de tuer Issandiar même,

Carnage des Vigure & des Naymans à

Kiayuk.

approuvée de quatre des ailistans. Mais Kurban-haji, Seigneur Vigur & vassal d'Abulghazi, ne se bornant pas à la rejetter, dit que s'il apprenoir jamais qu'elle fut renouvellée, il étoit réfolu d'en avertir le Khan. Une déclaration fi forme ayanr rompu soutes leurs mesures, ils partirent ensemble pour Khayuk. Abelibaziell ar- Mais quatre jours après , lorsqu'ils touchoient à lear retour , Isfandiar fit arrèter Abulghazi, & passer au fil de l'épée rous les Vigurs & les Naymans, au nombre de cinq cens hommes, qui se trouvoient alors dans Khayuk. Cent Usbeks périrent aussi dans cette occasion, quoique le Khan eut déclaré qu'il ne vouloit pas de mal à cette Narion. Il arriva de même que les Troupes envoyées pour détruire aux environs de Khayuk tout ce qui appartenoit aux Vigurs & aux Naymans, tuerent au contraire, malgré cet ordre, tous les Ufbeks qui habitoient le Pays, depuis Hazarash jusqu'à la grande Tour de pierre où l'Amu

& de lui substituer Abulghazi dans la dignité de Khan, Cette proposition sut

Division entre les trois freres.

se divise en deux bras (47), sans épargner même les enfans. Après certe expédition fanglante, le Khan envoya Scharif-mahamet à Urgenz, avec ordre de faire égorger rous les Vigurs & les Naymans qui dépendoient de cette Ville. A cette nouvelle les Peuples de ces deux Tribus firent en-

L'autre, qui est le plus grand, ayont quitté ce Pays. fon autre lit coule par un grand canal dans le

(47) On a vu ci-dessus qu'un de ces bras, Khesel proche de Tuk; ce qui avoit rendu Utnomme Tokay, paife au pied de cerre Tonr. genz fort defert lorfque l'Auteur paifa dans

#### DES VOYAGES. LIV. III.

tendre qu'ils ne fe laisseroient pas massacrer sans avoir vendu leur vie bien ROYAUME cher; mais qu'ils éroient prêts à quitter le Pays, & qu'ils recevroient volon- DE KARAZM. riers Abulghazi ou Mahamet-sayn-beg, un des plus fidelles Officiers du Khan. Userks. pour avoir l'œil ouvert fur leur conduite. Ces deux propositions paroitsant raifonnables à Scharif-mahamet, il les fit communiquer au Khan, qui accepta la feconde. Abulghazi eur la liberté d'aller rétider fur les bords du Kefel, avec Abulghazi va les deux Tribus. Scharif-mahamet l'y fuivit bientor, accompagné de quatre commande les vingt Turcomans; mais à l'approche de Mahamet-faynbeg, qui fut envoyé Khald. par le Khan, ces quatre-vingt Turcomans passerent de son coré. D'un autre côté, trente des principaux Usbeks, qui habitoient au-delà de la Riviere, vinrent faire leur compliment à Scharit & lui offrir mille hommes d'élite contre Isfandiar. Ils propoferent à cette occasion de commencer par faire mainbaffe fur Mahamet-faynbeg & les quatre-vingt Turcomans, parce qu'ils les regardoient comme les auteurs du dernier mailacte de leurs freres. Enfuire ils demandoient qu'on marchat droit à Khayuk, pour y passer au fil de l'épée tout

ce qui s'y trouveroit de la même Nation.

lui, on passeroit rous les Turcomans au fil de l'épée.

Mais Abulghazi jugea ce projet impratiquable. Il étoit perfuadé que les son planpoir la case; se case Turcomans seroient li soigneusement sur leurs gardes, qu'au inoindre mouve-vane. ment des Ufbeks ils ne manquetoient pas de prendre la fuite, & qu'ils feroient partis avec leurs effets, avant qu'on fur attivé à Khayuk. Il n'appréhendoir pas moins que les Kalmuks ne profitaffent de l'absence de ses gens pour venir enlever leurs enfans & leurs femmes. Ainsi son opinion fur, au contraire, qu'il falloir traiter honnêtement Mahamet-faynbeg & le renvoyer chargé de civilités , pour guérir le Khan de ses défiances ; qu'ensuite Scharif devoir aller passer l'Hyver près d'Urgenz, tandis que les Usbeks de l'autre côté de la Riviere travailleroient à se fortifier par des retranchemens , sons prétexte de se mettre en sureré contre les Kalmuks; qu'on placeroit des gardes sur les deux routes qui conduisoient au Pays de ces Tartares, comme si l'on ne penfoit qu'à les observer ; qu'au Printems on feroit partir de ces postes un Courier , qui apporreroit la nouvelle d'une invasion des Kalmuks, & que sur cet avis on allembleroir les Troupes, en feignant d'aller au-devant de l'ennemi; mais qu'on joindroit Scharif en chemin, & que fondant ensemble fur Khayuk, où le Khan ne pouvoit avoit alors plus de foixante hommes de guerre autour de

Ces projers n'eurent pas la force de faire renoncer les Ufbeks au defir qu'ils l'infét pas écon-avoient d'attaquer Mahamet-faynbeg & les Turcomans. Mais leur entreprife quivent maifur découverre, & Saynbeg n'attendir que le foir pour se retirer avec ses gens, cher contre Pendant les ténébres, ses Ennemis ayant fait des mouvemens inutiles, Abulghazi leur repréfenta qu'il y avoit de l'imprudence à les continuer. Il leur confeilla d'envoyer dire au Khan, qu'ils ne comprenoient pas ce qui avoit pii porter Saynbeg à précipiter fon départ, & que s'ils avoient eu déficin de lui nuire, il leur auroir éré facile de le prévenir. Cer avis ne plut ni à Scharif ni aux Usbeks. Ils insisterent sur la nécessité de marcher droit à Khayuk. Dans l'efpace de deux jours ils arriverent au Pont de Tashkg-pruk, qui appartient au Pays de Khika. Ils y firent une halte de quarante jours, pendant lesquels ils tuerent quelques Turcomans, & forcerent les autres de se retirer dans cette Ville.

ROYAUME Usniks. Les Urbeks faut furpris par les Kalmuka.

Dans le même tems, les Kalmuks ayant furpris un côté du eamp des Ufbeks. DE KARAZM, d'où ils enleverent quantité de personnes pour l'esclavage, cette disgrace découragea tellement les autres, qu'il en déserta un grand nombre. A cette nouvelle, les Turcomans qui habitoient les environs de la Montagne d'Abulkhan & de Mankishlak , joignirent Isfandiar à Khayuk ; & ce Prince marchant avec eux vers le camp des Ufbeks en défit entiérement les restes. Abulghazi n'eut pas d'autre ressource après la bataille, que de se retirer avec cinq cens quarante hommes dans le retranchement qu'ils avoient fair pour convrir leur bagage.

Z4:84+

Isfandiar s'en approcha vers la nuit ; mais il fut si maltraité dans une sortie, que n'ayant ofé recommencer l'attaque, il prit le parti de se retrancher lui-Accommode même à quelque distance. Après avoir passé six jours à se regarder mutuelle-Frinces de Ka- ment, les deux Princes firent un accommodement, qu'Isfandiar n'avoit proposé que pour attirer son frere en pleine campagne, où il se promettoit de l'écraser par la superiorité de ses forces. Mais il manqua son dessein, parce qu'au moment qu'Abulghazi quitta ses retranchemens, les Turcomans s'amuferent à piller le Bourg de Kanaka , qui étoit habité par les Sarts, Cependant à leur retour, ils marcherent sur ses traces au nombre de cinq mille. Abulghazi pénétrant leurs vûes, s'arrêta dans le lieu où il étoit, & forma de ses chariots un nouveau retranchement, dans lequel il se défendit avec tant de vigueur, que le Khan fut obligé de figner un fecond Traité. Telle fut la fin de cette guerre. Abulghazi & Scharif-mahamer s'étant retiré dans Urgenz, tous les Ufbeks qui habitoient les deux bords de l'Amu vinrent s'établir aux environs de cette Ville.

Comete, &fes sin Pengle,

Quelque tems après, on vit paroître une Comete, qui fut regardée comme ed es la l'espet le préfage d'une infinité de nouveaux malheurs. Le Peuple, confirmé dans cette opinion par l'animolité extraordinaire qu'il voyoit regner entre ses Princes, se divifa volontairement en plusieurs troupes, qui se nommerent Toptop, pour aller chercher du repos dans d'autres Pays. Abulghazi tenta inutilement de les arrêter. Tandis qu'il s'efforçoit d'en retenir une, il en partoit deux ou trois par d'autres chemins. Les unes passerent dans la grande Bukkarie, d'autres dans le Turkestan, pour se joindre aux Kafats (48) & aux Mankats. Dans l'espace d'un mois, Abulghazi se vit tellement abandonné, que la crainte de tomber entre les mains d'Isfandiar , le fit penfer ansli à la retraite. Scharif-mahamet, qui avoit les mêmes périls à redouter, passa dans la grande Bukkarie. Mais Abulghazi, ponr s'éloigner moins, se retira vers la Horde de Kasachia. & vifita Iichim dans le Turkestan.

Allerenzitrouve Avende Furium.

Ischim le recut favorablement; & dans un voyage qu'il fit à Tashkam, pour ane rendre les hommages à Turfum, Khan de cette Région, il se fit honneur de le présenter à ce Prince, en se reconnoissant obligé, à sa Maison, de la protection que plusieurs Princes de la sienne avoient trouvée dans le Karazm. Tur sum lui sit un accueil favorable sur ce témoignage, & continua de le traiter avec beaucoup de distinction. Mais deux ans après, Ischim ayant massacré Tursum & tous les Kataguns ses anciens Sujets, Abulghazi qui vit la discorde austi enflammée dans cette famille que dans la sienne, prir le parti de passer dans la grande Bukkarie.

> (48) C'étoit sans doure la Horde de Kosa- orientale du Turkestan, comme les Mankats the ou de Kafachia, qui possedoit la partie ou les Karakalpaks occupoient l'occidentale. Iman-kuli .

Jinan-kuli, Khan des Bukkares, piqué de la préference qu'il avoit donnée ROYAUME d'abord à Terfum , qui étoit fon ennemi , affecta de le recevoir froidement , DE KANAZM. & lui donna d'aurres fujets de dégoûr, qui lui firent regretret d'avoir choifi certe retraite. Il déclara aux Usbeks, qui s'y étoient rendus avant lui, qu'il passe à celle d'iseroit obligé de prêter l'oreille aux offres des Turcomans, qui lui promettoient man-kali, qui le d'embrasser ardemment son parti, sans autre condition que l'oubli du passé. reçoit mal-Les Ufbeks, excités à le fervir par cette ouverture, l'affurerent que malgré les qu'il report des funcites prelages qui leur avoient fait prendre la fuite, il pouvoit compter sur Turcanant. leur zéle. Ils ajouterent que d'un autre côté ils se flattoient de sa protection, qui leur étoir d'autant plus nécellaire qu'ils n'avoient pas de fond à faire sur les promelles de Scharif mahames le plus inconstant de tous les hommes, & capable tôt ou tard de prendre parti contr'eux avec les Turcomans. Enfin ils

l'exhorterent à se rendre aux premieres invitations des Turcomans, & lui

promirent de se ranger sous ses enseignes aussi-tôt qu'ils en trouveroient l'occasion.

Il lui vint bien-tôt un nouveau Député des Turcomans, pour l'informer qu'Isfandiar ayant appris les liaisons qu'ils entretenoient avec lui, s'étoit requ'istandiar ayant appris les nations qu'istandiar ayant appris les nations que la caracte dans Hazarash, par la crainte de quelque furprise. Cette nouvelle le fit parrir ausli-tôt, sans autre suite que cinq ou six personnes. Il marcha droit à banlie, Khayuk, où il fur joint par des troupes nombreufes. Deux mois après il apprit que Scharif-mahamet, réconcilié avec Isfandiar, étoit dans Hazarash, & qu'ils se préparoient à tourner toutes leurs sorces contre lui. Il ne balança point à tenir la campagne avec celles qu'il avoir ratlemblées. On en vint aux mains, Il remporta la victoire, & scs deux freres, humiliés de leur défaite, se virent dans la nécessité d'accepter la paix. Cependant, six mois après, ils reprirent brufquement les armes. Ils mirent le fiége devant Khayuk avec plus de quinze mille hommes. Tous les Turcomans d'alentour avoient eu l'infidelité de fe rengager dans leurs interêts. Il fembloit qu'Abulghazi, renfermé dans la Ville Belle defente avec fix cens Utbeks, ne pûr éviter sa ruine. Mais il tit une si belle désense, Khopuk, qu'ayant obligé ses ennemis à se terirer avec perre, il se procura du moins, par un trairé, le tems de respirer (49).

On apprir dans ces conjonctures que trois mille familles Ufbeks, qui avoient quitté depuis trois ans les environs de Khayuk pour se retirer chez les Kafats & les Mankats, étoient revenus s'établir vers la côte de la mer, à l'embouchure de l'Amu. A cette nouvelle, un autre corps de liuit cens, nouvellement arrivés de la grande Bukkarie, formerent un établiffement dans le Pays d'Aral, Mais Isfandiar, qui regardoit les Vigurs & les Naymans comme la caufe de toutes les infortunes de sa famille, alla les surprendre, avec quelques troupes, du côté de Kar, fur les bords du Khefel, & les passa tous au fil de l'épée, sans éparaner les enfans ni les femmes.

Maffacre des

Enfuite ayant pris occasion de cette vengeance commune pour invitet ses Anifice de fondeux freres à se rendre à sa Cour, sous pretexte de tegler les affaires des Ufbeks, il eur l'adresse d'engaget sécretement Scharif-mahamet à passer dans le Pays d'Aral, pour se joindre à la nouvelle colonie de cette Nation, & de lui perfuader qu'il lui donnoit ce confeil pat un mouvement volontaire d'amitié,

(49) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 341 & suiv. Tome VII.

ROYAUME DE KARAZMA Usbans.

fans la participation d'Abulghazi. Le lendemain, quelques Turcomans l'étant venus voir à cette occasion, il leur ptoresta solemnellement que Scharif étoit parti sans l'avoir averti de son dessein; & pour les animer contre Abulghazi, il prétendit que cette entreprise étoit le fruit de ses inspirations. Il aiouta que c'étoit lui qui avoit rappellé les Usbeks & qui les avoit portés à s'établir dans le Pays d'Aral, pour les employer quelque jour contre les Turcomans; qu'il leur avoit envoye Scharif dans cette vue; enfin, que lorsqu'il paroissoit clairement qu'Abulchazi formoit un complot dangereux contre les Turcomans, ils

Abulghazi eft m. ne projonnier

devoient s'efforcer de le prévenit en se saissifant de sa personne. Cet avis ayant été goûté de toute l'assemblée, il sit fermer les portes de la Ville; & fans expliquer aurrement fes vues, il fit arrêter Abulghazi, qui dormoit encore d'un profond fommeil. Enfuite l'ayant fait conduire à Yaurfurdi, il envoya ordre au Gouverneur de le faire transporter en Perse sous une bonne escorte. Cet Officier se chargea lui-même d'une commission si délicare. Il conduifit fon Prifonnier jufqu'à Humadan, où Schah-foft (50), successeur d'Abbas, se trouvoit alors. Loin d'être maltraité dans cetre Cour, Abulghazi n y est bien n'eut qu'à se louer des civilités du Monarque Persan. Il sut envoyé à Ispahan, où ce Prince lui donna une maison, avec un revenu annuel de dix mille Tan-

traité. gas (51) pour sa subsistance (52). Cependant il le fit observer soigneusement, dans la crainte qu'il ne se mit en liberté par la fuite.

Mort d'Infandiae & de Schatifmahamet.

Isfandiar-khan mourut le premier jour de l'année 1634 (53), après un regne de douze ans. Il laissa deux fils, Yushan & Ashraf; ce qui n'empêcha pas qu'il n'eût pour successeur Scharif-mahamet son frere, qui fixa son séjour à Urgenz. Ce nouveau Khan eut de grands démêlés avec les Kalmuks, & les vit pendant son regne en possession d'une grande partie du Karazm. Etant mort en 1642 (54), il paroit que le trône demeura vacant après son regne.

### Regne d'Abulghazi-khan.

bulgazzi.

Naturale d'A- C E Prince Historien étoit né à Urgenz en 1605 (55), un lundi du mois d'Affat, au lever du Soleil, quarante-huit jours aptès la défaite d'une troupe de Cosaques (56), qui ayant rencontré, près de la Riviere de Jaik, dix Marchands d'Urgenz, en chemin pour la Russie, en tuerent liuit & prirent les deux autres pour guides dans leur expédition. Arab-mahamet, pere d'Abulgliazi, dit à cette occasion que le Ciel promettoit beaucoup de bonheur à cet enfant, parce que ses ennemis avoient été défairs le jour de sa naissance (57). Comme il descendoit, par sa mere, du Sultan Ghazi (58) frere d'Ilhars-khan, on lui donna le nom d'Abulghazi-bahadur. Il fut marié à l'âge de seize ans, & son pere lui assigna pour domaine la moitié d'Urgenz, dont l'autre partie sut

Son mariage & fon bion

> (co) Il monta fur letrone en 1619, à l'âge de l'eize ans.

(11) Loin de Karaam. (11) Ce fut en 1630, treize avant qu'il

montat fur le trône.

(53) 1044 de l'Egire. Cette année s'appel-le Ghilks ou l'année du cheval. (14) 1012 de l'Egire.

(55) 1015 de l'Egire, année du Taushtan on du lierre

(16) Voyez l'atricle précédent. (57) Les Tartares sont généralement superstirieux.

(18) L'Auteur fait remonter ici sa généalogie julqu'à Adam ; mais en la trouvera du ioins dans les articles précédens jusqu'à Jenghiz-khan, dont il étoit descendu

donnée à son frere Abbas. L'année d'après (59), sur quelque différend qu'i s'é- ROYAUME eva entre les deux freres, ce partage fut change, en faveur d'Abulghazi, pour DE KARAZM, a Ville de Kat. Cette disposition ne préceda pas de long-tems la malheureuse

bataille où le Khan fut fait prifonnier & perdit la vie par un parricide (60), On a lû, dans les articles précédens, les principales avantures d'Abulehazi

Comment it is

jusqu'au tems de sa captivité en Perse. Après y avoir passe dix ans dans l'état fame d'Italian, d'un prisonnier, il forma le dessein de se remettre en liberté. Ses seuls con-nier. fidens furent trois domestiques dont il connoissoit la fidelité. Il fit appellet l'Officier qui le gardoit, & lui ayant donné ordre de prendre un cheval qui avoit été envoye pour la cuifine, il lui fit présent de mille tangas pour acheter, lui dit-il, une jolie Esclave avec laquelle il l'exhortoit à passer agréablement la nuit. Le Garde étant parti fort fatisfait de cette galanterie, Abulghazi & ses gens enleverent le foit huit chevaux d'une écurie voisine. Ensuire ils se raserent la barbe à la Persane, & lorsque le tems du sommeil sut arrivé, ils ajouterent à cette précaution celle de changer d'habits. Un des trois domestiques, qui parloit les langues Turque & Perfane, prit ceux de son Maitre, parce qu'il étoit destiné à le représenter. Le second se vêtit comme un Genrilhomme ordinaire, & le troisième comme un valet. Abulghazi ne prit, pour déguisement, que l'habit commun d'un Ecuyer.

Dans cet équipage, étant fortis d'Ispahan, ils arriverent heureusement à Bastam (61). Mais trois de leurs chevaux leur manquerent un peu au-delà sa fuitede cette Ville; ce qui les obligea de s'arrêter dans un perit Village nommé Boyish , qui est habité par les Sarts. Celui qui paisoit pour le Maitre s'étant allis fur un tapis à l'entrée de ce lieu, tandis qu'un des deux autres valers se tenoit debout derriere lui & que le troisséme gardoit les chevaux , Abulchazi entra lui-même dans le Village pour remedier à sa perte. Il se procura facilement deux autres chevaux. Mais il lui échapa de demander à quelques Habitans , qui s'étoient attroupés , le chemin pour aller à Maghi. Un Vieillard trouva sa demande suspecte, & sit observer à ses voisins qu'il étoit bien surprenant que cet homme ignorât le chemin de Maghi. Il en conclut que ce devoit être le Sultan des Ufbeks, qui cherchoit fans doute à s'échaper. Enfuire, raifonnant fur cette conjecture, il ajouta que s'il ne se trompoit pas dans son jugement on ne manqueroit pas de courir après lui, & qu'on ne risquoit rien par conféquent à l'arrêter pour le conduire à Bastam, ou du moins à lui refuser des chevaux : d'autant plus que ceux qui lui rendroient ce service seroient peutêtre expofés à s'en repentir. L'Ecuyer contrefait, qui entendit ce langage parce qu'il scavoit partaitement celui du Pays, donna tant de vraisemblance à sa réponfe, qu'ayant mis le Peuple dans son parti, non-seulement il obtint des chevaux, mais qu'il se procura les informations dont il avoit besoin sur la route.

Après avoir fair beaucoup de diligence en traversant le Khararm, il arriva l'entre dens la enfin près de Karakum (61) dans un endroit où l'on trouve deux chemins, Tartaire. l'un qui conduit à Mankishlak , l'autre à la Montagne de Kuran. La prudence ne l'obligeant plus de marcher à travers-champs, comme il avoit fait jusqu'a-

(19) C'étoit en 1611, & 1011 de l'Egire. (61) Dans la Province de Komes, frontiere (60) Hift des Turcs, des Mongols, &c. d'Aftarabad. p. 330 & fuiv. (61) Defert noit & fabloneux fur les fron-

tieres du Karazm.

HISTOIRE GENERALE

ROYAUME USBIKS.

lors pour éviter toutes fortes de rencontres, il s'engagea dans la feconde de DE KARAZM, ces deux routes, jusqu'à un Village qui se trouvoit habité par des Turcomans. Un petit garçon, qu'il interrogea sur le nom de la Horde, lui répondit que c'étoient des Kisilasacs. Il demanda quel hazard les avoit amenés là puisqu'ils appartenoient à Mankishlak. Le petit garçon repliqua qu'ils avoient été chaffés de leurs Habitations depuis trois ans par les Kalmuks (63), & nomma quelques familles de la Tribu d'Irfari, qui étoient connues d'Abulghazi & dont la demeure n'étoit pas éloignée.

Careffes qu'il v receit.

Le Sultan, charmé de se voir hors des Etats de Perse, entra dans ce Village , où il sut reçu des Habitans avec les témoignages d'une extrême joie. Ils l'inviterent à pallet l'hyver avec eux. Au printems il se tendir chez les Turcomans de la Tribu de Taka, qui habite les botds de l'Amu, au pied de la Montagne de Kuran. Après s'y être arrêté deux ans , il prit le chemin de Mankishlak, où il ne trouva que sept cens familles, qui avoient été réduites sous le jong Beft invited to des Kalmuks. Le Khan de cette Nation apprenant son arrivée, le fit inviter à fa Cout par un de ses principaux Officiers (64). Abulghazi s'y rendit volontiers, & fur traité avec beaucoup de diffinction pendant une année entiere qu'il y passa. Enfuite ayant formé le dessein de se rendre à Urgenz, le Khan lui laissa la libetté de partir, avec de nouvelles marques d'amitié.

des Kalmuks. 1 er Turcomans le proclament Khan.

Cour da Khan

Il entra dans Urgenz en 1643 (65), & trois mois aptès les Turcomans le proclamerent Khan dans le Pays d'Aral , vers l'embouchute de l'Amu. Scharifmahamet n'étoit mort que depuis deux ans. Yushan & Ashraf, fils d'Isfandiar fon prédécesseur, étant en possession de Khayuk & d'Hazarash, les Turcomans de leur jurisdiction refuserent de reconnoître Abulghazi & se mirent sous la protection de Nadir-mahamet, Khan de la grande Bukkarie, après avoir envoyé Ashraf à la Cour de Perfe pour y être élevé (66).

Ereciticion d'Abu'el azi contre Ktayek.

Abulghazi ayant fait ravaget deux fois les Habitations dépendantes de Khayuk , Nadir-mahamet envoya de fortes garnisons dans cette Ville & dans celle d'Hazarash. Le canton de Kauski fut alligné pour demeure à la Princesse veuve d'Isfandiar. Enfuite le Khan des Bukkariens avant donné le couvernement d'Hazarash & de Khayuk à Kasim son petir-fils & fils du Sultan Khisseran . Abulghazi prit la réfolution de caufer quelqu'embarras à ce jeune Prince. Il embarqua son infantetie dans le Pays d'Aral, pour lui faire temonter la Riviere de Khefel jufqu'au pont de Tash-kupruk, randis qu'il la fuivit par tette avec sa cavalerie. Etant arrivé au rendez-vous, il s'avança promptement avec quelques troupes d'infanterie vers le Village de Kandum; & paffant un ruisseau, qui étoit entre lui & la Ville, il cacha cent-quatre-vingt de ses gens dans une vallée. Enfuite il marcha vers la Place avec soixante archers & vingt mousquetaires, après leur avoir recommandé d'attendre pour tirer qu'il leur en cût donné l'exemple. A fon approche les Habitans firent une fortie au nombre de mille, dont sept

cens étoient revêtus de cortes de maille. Abulghazi n'avoit que cinq hommes avee les mêmes armes. Mais fans s'effrayer du nombre de ses ennemis, il les (63) Ou les Mongols Elurhs. gue Mongol, dans laquelle il écrivit son His-

(64) L'Auteur ne dit pas où le Khan des

pendant ce tems-là que l'Auteur apprit la lan-

Kalmuks tenoir sa Cour, ni s'il étoit maître (65) 1053 de l'Egire, on l'année du Ghilau; alots de quelque partie du Karazm. Ce fue c'est-à-dire, da serpent. On lit ailleurs Islan. (66) Histoire des Turcs , &c. p. 349.

attira fott adroitement dans l'embuscade qu'il leur avoir dresse. Ensuite fai- ROYALME fant face tout d'un coup à vingt pas de distance, il les falua d'une grêle de PL KARAZM. fléches & de balles, qui refatidit beaucoup leur ardeur; tandis que les gens qu'il avoit cachés vinrent les prendre en flanc & les jetterent dans une confufion qui les força de retoutner vers Khayuk. Abulghazi n'ayant pas de cavalerie pour les poursuivre, se retira content de son expédition & mis ses troupes en quartier. Une maladie violente qui termina bien-tôt sa vie, l'obligea de Finde l'Ristoire finir ici fon Histoire. Ainsi les circonstances suivantes sont tirées du Supplé- Supplement de

ment de Nusha mahamet-bahadur, son fils & son successeur.

Quelque-tems après, Nadir-mahamet tappella de Khayuk Kassim son petitfils , & mit dans Hazarash un Seigneur de sa Cour , nomme Yakab , pour gouverner tout ce qu'il possedoit dans le Karazm. Mais ayant été bien-tôt dé- Alvistarirentrôné par fes Sujets, qui gémilloienr de la dureté de fon regne & qui lui donnetent Abdalaziz, fon fils, pour fuccesseur, Abulghazi profita de cette révelution pour marcher vers Khayuk en 1646 (67), & n'eut pas de peine à fe rendre maître de cette Ville. Il fit publicr auffi tôt que tous les Turcomans, à qui les troubles avoient fait quitter leurs Habitations, pouvoient revenir librement & qu'il leur prometroit l'oubli des offenses patices. Ceux qui habitoient au-delà d'Hazarash , lui envoyerent des Députés fur ces assurances. Il leur déclara que sa volonté étoit de les voir tous raisemblés devant la Ville, pour lui rendre hommage le jour qu'il en devoit prendre possession. Lorsqu'ils furent arrivés, fujvant les ordres, il les fit avertir de fournir à fa cuifine une grotle provision de lait & de bestiaux, parce qu'il se proposoit de donner le lende-. main une grande fète. En effet, il les traita magnifiquement. Mais, vers le foir, il les fit massacrer tous, au nombre de deux mille, & sur le champ il envoya pillet leurs Habitations.

L'année suivante (68) il entra dans le Turkestan, pour y passer au fil de l'épée tous les Turcomans qui avoient quitté Khayuk après le départ du Sulian Hajim. Mais le plus grand nombre s'étant retiré dans la Province de Bamaburinak, il y passa pour les déloger (69). Ceux auxquels il ne resta plus de retraite, envoyerent leurs femmes & leurs enfans dans le Pays d'Atal, & fe retrancherent fous les ruines de quelques vieux édifices. Abulghazi les avant trouvés dans certe function, leur fit quelques offres d'accommodement. Mais ils n'oserent y prendre confiance; & dans leur désespoir ils se jetterent tête baissée Turesmans. au milieu de ses troupes, où ils surent si bien reçus qu'ils y trouverent rous la mott. L'intention d'Abulghazi étoit de réduire cette Nation fi bas, qu'elle ne fur jamais capable de faire renaître des troubles. Il fit ensuite plusieurs autres expéditions où elle ne fut pastraitée avec moins de rigueur.

Delfolt des

Dans le cours de l'année Saghir (70), un Seigneur Kalmuk s'étant appro- Holles Kalché de Kat avec quelques troupes, tua beaucoup de monde & fir un grand nom- muisbre d'esclaves. Quelque-tems après il en vint un autre, qui se disoit amené par des vues de Commerce. Abulghazi lui laissa le tems de finir ses affaires ; mais il le suivit jusqu'au Pays d'Yuguruk-bash, & lui tua une partie de son

escotte. Ensuite ayant continué de marcher sur ses traces avec un corps de (67) 1056 de l'Egire , l'année de Tank ou (69) La premiere du cycle duodenaire des Mongols. C'étoit 1648. (68) 1647, année d'Is ou du chien. (70) Ou de la vache, 1649.

Bb iii

Uspaks.

troupes, il le força d'abandonnet ses effets pour faciliter sa fuite. Trois ans DE KARAZM. après (71), il fut informé que les Kalmuks volrigeoient fur les frontieres de la grande Bukkarie & du Karazm, & que leurs Partus érant confiderables ils commettoient dans ces courses un horrible carnage. Son premier foin fut d'en faire avertir le Khan de la grande Bukkarie. Mais tandis qu'il s'occupoit à la sureré d'autrui, trois Seigneurs des Forgants entrerent sur le territoire d'Hazarash, détruisirent le Village d'Yesdus, & enleverent dans celui de Danujan quantité d'hommes & de bestiaux. Il se hâta de monter à cheval pour tirer vengeance de cet outrage; & quoique les ennemis n'eussent pas sur lui moins de dix jours de marche, il en fit une si prompte, en courant nuit & jour, qu'ayant joint leur arriere-garde près de la Montagne d'Irder, il la défit entierement. De-là il pourfuivir le reste jusqu'au Pays de Segheri-rabat, où ils se Liker Lit grace, retrancherent fi bien qu'il lui fut impoilible de les forcer. Mais comme ils n'oaprès les avoir foient pas fortir de leurs retranchemens pour continuer leur route, ils prirent le parti d'envoyer au Khan tout le butin qu'ils avoienr enlevé fur ses terres, avec leurs arcs & leurs fléches, & de lui faire demander grace. Ils alléguerent pour excuse qu'ils avoient ignoré que le Village d'Yesdus s'ut de sa dépendance : & pour l'avenir, ils promettoient de ne jamais remettre le pied dans ses Etats. Abulghazi, fatisfait de cette réparation, leur renvoya leurs armes & leur per-

Lamber.

Aurentern'ni s d'abalghua.

mit de retourner tranquillement dans leur parrie (72). Après une action si ferme, Subhan-kuli, Khan de Balk, qui avoit épousé la fiile de Scharif-mahamet, implora le secours d'Abulghazi contre Abdalaziz, . Khan de la grande Bukkarie, qui s'étoit mis en campagne dans le desfein de le dépouiller de ses Etats (73). Abulghazi, charmé de la double occasion qui s'offroit à la fois d'affifter fon plus proche parent & de se venger des anciennes injures d'Abdallah, conduitit ses rroupes, en 1655 (74), dans la Province de Koghertlik, qui borde la grande Bukkarie, & détacha un corps de dix mille hommes pour piller la Ville de Karakul, tandis qu'en personne il marcha contre celle de Siuntzbala, qu'il détruisit avec trente ou quarante Villages voifins. Enfuite il alla patfer quelque-rems à Khayuk ; mais dès la même année il fir une nouvelle invasion dans les mêmes contrées , & Karakul fut pillée pour la feconde fois. De-là passant dans la Province de Gordish , il remporta une victoire si complette sur quinze mille hommes envoyés par Abdalaziz, qui étoit alors à Karsh, qu'il ne s'en fauva pas plus d'un mille. Une partie des fugitifs se jetta dans Karakul. Mais n'ayant pas cesse de les poursuivre, il fit prisonniers tous ceux qui ne périrent pas par les armes & brûla quelques maifons qui fublifloient encore dans la Ville.

L'année de Bizin, ou du Singe (75), il se rendit maître de Zarjui (76), qu'il détruisit entiérement, & ses ravages s'étendirent dans toute cette contrée, L'année d'après il porta la désolation dans la Province de Yaise (77),

<sup>(71)</sup> L'année du Les ou du crecedile, c'est-

<sup>(71)</sup> Histoire des Tures, &c. p. 137.

<sup>(71)</sup> Bernier raconte qu'Abdalariz , fecouru de la part du Grand-Mogol Shab Jehan , fit le fiége de Balk; mais qu'ayant foupçonné Aureng-zebe de vouloir guider cette Ville

après l'avoir prise, fit tout-d'un-coup sa paix avec le Khan & fe retira dans fes Etats.

<sup>(74)</sup> L'année du Bizin ou du Singe,

<sup>(75) 1656.</sup> 

<sup>(76)</sup> Zarzui dans la Traduction. (77) Jaizi dans la Traduction.

qui s'étend depuis la Ville de Karakul jusqu'à celle de Nersem. Après y avoir ROYAUME fait beaucoup de butin, il retourna vers ses propres frontieres, dans le tems ps! KARAZM. au Abdalazie, accompagné du Sultan Kasim, étoit en marche avec une ar-mée nombreuse pour s'aire une diversion pat la Province de Koghertlik, Mais au Klan de la au Klan de la ces deux Princes n'eurent pas plûtôt appris son tetour, qu'ils se retirerent avec grande Bukkatant de précipitation que ses gens leur tuerent un grand nombre de chevaux sie. fans avoir penfe à les pourfuivre. Abulghazi, qui ne penfoit alors qu'à faire un tour à Khayuk, fir l'année fuivante une nouvelle invasion dans la grande Bukkarie, à la tête de vingr-cinq mille hommes. Il y prit la Ville de Karmina. qu'il abandonna au pillage, & ramena heureusement un grand nombre de prifonniets avec un riche butin.

Dans sa retraite, ayant passe une riviere sur un pont, il sit dresser fes tentes Commenti fe fur la rive. Dans la confiance qu'il avoit à ce poste, il donna ordre que la marche du bagage commençăt vers minuit, & celle de l'armée à la pointe du jour, fans garder près de sa personne plus de cent hommes avec sa garde ordinaire. Le matin du jour suivant, lorsque son armée sut décampée, un de ses principaux Officiers entra dans fa tente, & le trouvant encore endormi, s'écria, pour le réveiller : « Aux armes , aux armes. Est-ce le tems de dormir ? Le Khan répondit d'un air tranquille : " Qu'ai-je à craindre, lorsqu'on n'a point entendu dire qu'il y ait des troupes ennemies dans cette Province ? Au niême instant un autre Officiet vint l'avertir qu'on découvroit l'ennemi sur l'autre bord de la riviere. C'étoit effectivement Abdalaziz lui-même, qui ayant appris d'un Mendiant, à qui Abulghazi avoit fait l'aumône en chemin, que ce Prince alloit faire le fiége de Karmina, marchoit contre lui avec toutes fes forces.

Abulghazi comprit la grandeur du danger; mais trouvant auffi-tôt des reffources dans fa prefeuce d'esprit, il commença par envoyer ordre à ses troupes, mire d'Abu glaqui étoient occupées à passer un petit ruisseau marécageux, de faire halte de son côré. Ensuite il se retira lentement vers elles, comme s'il n'eût pensé qu'à fauver sa gloire en évitant une fuite précipitée. Il se trouva bien-rôr presse par un détachement de mille hommes en cottes de maille, qui le pourfui voient ardemment. Mais ayant gagné un défilé, il fit mettre pied à terre aux cent hommes qui l'accompagnoient, pout leut donnet plus de facilité à se servir dé leurs moufquets; & lui-même, il quitta fon cheval. En même-tems il envova ordre à fon armée de retourner vers lui. Après quelques autres dispositions, il détacha Yadigar atalik, premier Seigneut de sa Cour, avec trente hommes, pour attaquer les mille chevaux à l'entrée du défilé. Sa réfolution étoit de tenir ferme avec le reste de ses gens pour le soutenir. Yadigar exécuta ses ordres avec tant de conduite, qu'ayant d'abord arrêté l'ennemi par une décharge à bour-portant, il trouva le moyen de ménaget ses forces en avançant & reculant à propos, & de disputer le passage jusqu'à l'arrivée d' Anusha mahamet-bahadur, fils (78) du Khan, qui vint au secours de son pere à la tête de fix cens chevaux, foutenus par trois cens hommes d'infanterie.

Ce renfort mit Abulghazi en état de fortir du défilé, pour recevoir les mille néfairles Bulennemis dans un lieu plus ouvert. Mais comme leur corps d'armée avoit eu le gaitens.

(78) Ce Prince n'avoit alors que quatorze ans.

USBLES.

rems de s'approcher, ils furent bien-tôt foutenus par un grand corps de trou-DE KARAZM, pes, qui environnerent le Khan de rous côtés. Dans une ficuation fi dangereuse, il donna ordre à son fils de romber furieusement avec quarre cens hommes fur la droite de ce corps , randis qu'il l'attaqueroit par la gauche avec les fix cens qui lui restoienr. Cette entreprise fur exécutée avec tant de valeur & de fuccès, qu'ayant rompu l'ennemi des deux côtés, le pere & le fils s'ouvrirent

Valuar du Palnee un pallage pour joindre le gros de leurs troupes, qui n'étoit plus éloigné. Alors Abulghazi ne balança plus à faire retourner son tils avec la tête de son armée. pour arraquer les Bukkariens à mesure qu'ils paroissoienr. De son côté, il demeura pour faire avancer les troupes qui arrivoient successivement, & leur faire fontenir la droite & la gauche de son fils. L'engagement étant bien-tôt devenu général, on combattit long-tems avec égalité de fortune. Mais le jeune courage d'Anusha, qui se trouvoir pour la premiere sois dans une occasion si vive, prévalut à la fin fur toure la retiffance des Bukkariens. Ils furent défaits, malgré l'extreme superioriré de leurs forces, & poursuivis jusqu'à la riviere (79). Un grand nombre de fuyards, qui ne purent gagner le pont, se noyerent en voulant patier à la nâze; & leur Monarque, qui avoir recu une bleffure dangereuse, n'eut pas lui-même d'autre ressource pour éviter d'être fait prisonnier. Abulchazi étant retourné à Khayuk après sa victoire, donna une sete magni-

Mallfradian & the gran-

fique à tous les Seigneurs & les Othiciers de son armée. Il releva par de grands eloges la valeur de son fils, & lui ceda la Ville d'Hazarash, avec des troupes pour la défendre. L'année suivante (80) il enleva aux Bukkariens la Ville de Wardanfi; & l'ayant faccagée, il revint chargé de butin. Dans une autre expédition, qu'il fit quatre ans après (81), il s'avança jufqu'aux murs de Bokhara, Capitale de cet Empire, & rous les Villages voitins furent ruinés par fes troupes. Enfuite il alla camper devant Namojga, dans le deffein de s'emparer de cette Ville. Mais confiderant qu'il avoit peu de gloire à recueillir de cer exploir pendant l'absence d'Abdalaziz, qui étoit alors à Samarkand, & Jorsqu'il n'avoit à combattre que des femmes & des Tazilis , ou des bourgeois , il remit fon entreprise à d'autres tems, & retourna dans ses Etats avec le double rijonphe de la victoire & de la modération. Il étoit alors âgé de foixante ans. Dans les réflexions qu'il fir fur le progrès

Marifa qui lui 1 ... v 312 Bakker

for accorde la de ses armes, il considera qu'il y avoit assez de sang répandu pour venuer les Princes de sa Maison qui avoient péri par la cruelle politique d'Abdallah , & qu'il biefferoit fa confeience en continuant de rourner fes forces contre un Prince de la même Religion que la firane, lorsqu'il pouvoit les employer avec plus de gloire & d'utilité contre les Kalmuks & les Perfans. Ces fenrimens le porterent à faire proposer la paix aux Bukkariens par ses Ambassadeurs. Elle fut acceptée. Il rappella aufli-rôt fes troupes des frontieres de la grande Bukkarie, pour les faire passer dans le Pays de Khorasan. Ensuite il résigna le rrône au Prince Anusha son fils, dans la vile d'employer le reste de ses jours aux exercices de la religion. Mais il ne survécur pas long-tems à son abdica-

61 more & fuer Lecolour.

> (74) Cette Riviere n'est pas nommée. Les distances & les tituations des l'laces ne sont pas marquées non plus avec l'exactitude qui l'esqui a delirer pour l'utilité de la Géographie. pond a 1660.

(80) L'année d'Is ou du Chien , qui répond à 1658. (81) L'année du Bars ou du Tygre, qui ré-

tion,

101

tion, étant mort en 1674 (\$1), au mois de Rama-khan, après un tegne de wingt ans (83).

ROYAUMS DE KARAZM. Usnoks. Caraclere d'A-

Chardin fait un portrait fort avantageux d'Abulghazi , qu'il nomme Abulkazi (84). Ce Prince, dit-il, avoit sçu déguiser si parfaitement la barbarie qui bulgtazi. est naturelle aux Tartares, & prendre un air si affable & si gracieux, qu'on l'auroit crû né Perfan. Schah-foft, qu'on a furnommé Mazi (85) par dillinction, reconnoissant tant de rares qualités dans le Prince des Usbeks , l'admetroit à ses Meiels, c'est-à-dire, aux assemblées royales, où il le traitoit sur le même pied que les Grands de fon Royaume. Il lui avoit assigné, pour sa sublistance, des pensions assez considerables.

Le même Auteur ajoute qu'en le faisant conduire à Ispahan (86), Sosi ne le regarda pas comme un brigand, mais comme un prisonnier de guerre, & lui rendit tous les honneurs qui font dus à la naidlance royale; qu'il lui accorda un revenu de fept cens Tomans, c'est-à-dire, d'environ six mille livres sterling, & que pendant l'espace de dix ans il lui donna pour logement un Palais magnifique, avec un nombre d'Officiers & une fuite convenables à fon rang. Après son retour dans le Kharazm (87), Abulghazi demeura constamment attaché aux interêts de la Persc. Il contint Subkan kuli (88) & Abdalaziz (89)

dans de si justes botnes, qu'aussi-tot qu'ils entroient sur les terres Persanes, il étoit au cœur de leuts Etats avec ses troupes.

Mais après sa mott, la couronne étant passe à Enush ou Anusha (90), son Pension que la fils. Abbas supprima la pension qu'il avoit accordée au Pere. Anusha, qui la bole au. regardoit comme une espece de tribut que les Monatques Persans payoient au Khan de Kharazm ou d'Orkeni, pour leur ôter l'envie de porter les pillages dans leurs Etats, s'imagina que le moyen de se la faire restituer, ou du moins de se dédommager de cette pette, étoit de ravager leurs frontieres. Il forma dans cette vûe une ligue contre la Perfe, avec deux autres Khans, en époufant la fœur du Prince de Balk, & donnant la fienne au Prince de Bokhora.

Abulghazi avoit fait profession de la Secte de Shigah, qui est celle des Petfans, fans avoir jamais voulu s'attacher à celle de Sunni, qui est établie parmi Prince. les Ulbeks (91). Anusha ou Enush, embrassa ouvertement la derniere. Mais Complet des fes Alliés demanderent, pout témoignage de fa bonne-foi, qu'il commençat la Princes Un'els

(81) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. de la Mairfie divine. p. 164 & fuiv.

(84) Ce nom, fuivant l'Auteur, fignifie Pere arbitre. Mais Abulghazi fignifie, Pere d'un Conquerant pour la caufe de la Religion.

(85) Ceft à-dire , Regne paffe. (86) Suivant Chardin, il fut fait prisonnier presune bagaille dans laquelle les Ufbeksperdirent cuinze ou dix-huit mille hommes.

(87) Les eirconstances de la fuite sont rapportées différemment par Chardin. (88) C'eft-à-dire , le Prince efclave de celui

ui est digne de lousuge; par lequel on entend (89) Chardin éerit Abdulkazize-khan, qui

Tome VII.

(\$1) 1663, année du Tauskan ou du Liéure. fignific Serviteur de Sa Majefié; c'est-à-dite,

(90) C'est-à dire, Regneur de profit. (91) Chardin écrit Insbeks. Ce nom , fulvant les Perlans, fignific Cent Seigneurs, pouc marquer que ces Peoples sont gouvernés pac autant de Princes. Il ajoote que les Ufbeks rejettent cette étymologie, comme fausse & injurieule, & qu'ils composent leur nom de Tufi . lui , & de Bek , Seigneut ; ce qui fignifie lui Seigneur, ou il eft le Seigneur ; comme s'ils étoient le seul Peuple de la terre qui s'ils veritablement Seigneur. Mais il paroit que Chardin se trompe, puisque suivant l'Histoire d'Abulghazi-khan ils rirent leur nom d'un Klian nommé Ushek ; coutume générale entre les Tartates.

Сc

guerre le premier, après lui avoir promis, pour l'année d'après, de l'affifter de toutes leurs forces. Il entra dans la Perse en 1665 ; mais il y trouva plus de réfistance qu'il ne s'y étoit attendu. Abbas informé du complot de ces petits Princes, se mir en campagne avec une puissante armée, dans la résolution de faire la conquêre de leurs Etars, & d'annexer Balk aux siens. Son approche causa rant de frayeur aux Usbeks, qu'ayant abandonné leur entreprise, ils de-

Embarras des Perlans.

manderent bientot la paix (92) par des Amballadeurs. Après la mort d'Abbas, qui fuivit bientôt, les Tartares reprirent courage; & se réunissant sous la conduite du Prince de Karazm, ils entrerent en 1667 dans la Province de Mer-de-sava (93), où ils firent un étrange carnage. Ils y trouverent peu de réfittance. D'ailleurs ces Peuples font leurs invafions & fe retirent avec tant de vitesse, qu'avec plus de force il auroit été difficile aux Gouverneurs de les prévenir. La Perfe étoit alors gouvernée par un Monarque jeune & fans expérience. Les préparatifs furent lents pont fa défenfe. Enfin deux Seigneurs Perfans marchetent avec quatre mille hommes, pour se joindre aux Troupes qui étoient déja rassemblées dans le Khorasan. Ils furent enfuite plus de fix semaines à faire passer dans cette Province l'argent destiné au payement de ces rroupes. La fomme partit enfin, fous une escotte de deux cens hommes. Mais les Ufbeks, avertis du départ de ce convoi, détacherent un corps de trois mille chevaux qui l'enleva fur la route (94).

Felaireiffemens for l'exat pecient du Karaena. de Pierre le

Graud.

qu'i laji-mahamet-bahadur, petit-fals d'Abulghazi, envoya, fuivant Bentink, un Ministre à Petersbourg (95), pour faire un Traité d'alliance avec la Cour Amballidear Which is Cost de Ruffie, Webber parle de ce Prince, mais il le nomme simplement Khan des Usbeks. Il ajoute que le morif de cette Ambassade éroir d'engager Pierre le Grand à défendre au Khan Ayukha (96), son vassal, de se joindre avec les Princes voisins du Karazm on de les exciter contre cet Etat. Haji-mahamet offroit, à cette condition, d'affifler en tout tems le Crar avec un Corps de cinquante mille chevaux, & d'accorder à ses Caravanes la liberté de passer dans ses Etats pour se rendre à la Chine. Ce voyage ne demande que quarre mois par la route du Karazm, au lieu qu'il est fort incommode & beaucoup plus long par la Siberio (97). Le Khan des Ufbeks proposoit aussi un Traité de Commerce, qui devoit être fort avantageux pour la Russie.

Depuis ce tems, on est peu informé des affaires du Karazm, jusqu'en 1714,

Caraftere de I' A rebuilfuleon & fes recita.

L'Ambassadeur Usbek se nommoit Acherki. C'étoit un homme d'environ cinquante ans, d'une physionomie respectable. Il portoit une longue barbe, avec une plume d'autruche fur fon turban, privilège qui n'appartient qu'aux Seigneurs de la plus haute diffinction. On apprit de lui que le Khan fon Maître, âgé de vingt ans, avoit époufé, l'année précédente, la fille aînée du Roi. de Perfe; que son Pays se nomme Usbek (98); que la résidence du Khan s'appelle Khiva, & qu'elle n'est composée que de Tentes & de Hutes, qui ne de-

(92) L'année d'après. (93) C'est apparemment le Pays de Maru,

dont on a parlé louvent & qui avoit appartenu quelque-tems au Karazm. (94) Couronnement de Soleyman III, par

Chardin, p. 116 & fuiv. (91) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. pour celui du Pays.

p. 373, dans la Note (96) Voyez ci-dellus.

(97) Si cette route étoit abandonnée, il faudroit désesperer que la Siberie sut jamais

(98) L'Auteur prend le nom de la Nation

meurent jamais dans un lieu fixe (99); que le Khan jouit de l'autorité Souve- ROYAUME raine , quoique limitée par une espece de Sénat ; qu'il peut mettre en campa- DE KARAZM gne deux cens mille chevaux, qui, fuivant le jugement du Czar, compofent tous les sujets mâles, jeunes & vieux; enfin que le Pays des Usbeks a pour bornes , la Chine , l'Indostan , & la Perse. Entre plusieurs circonstances , l'Auteur observe que le Czar prit atsez de goût pour la Musique de l'Ambassadeur (1). On peut remarquer à cette occasion, que les Habitans du Karazm étoient autrefois célebres par les progrès qu'ils avoient faits dans cet Art (2).

Bentink raconte qu'entre 1714 & 1724, dans le tems qu'il écrivoit fon Révolution dans Histoire, il arriva dans cette contrée une révolution dont il ne put appren- Karazan. dre les circonstances. Peut-être a-t-elle quelque rapport à celle dont on doit la Relation au Pere Nacchi, Millionnaire Jesuite (3). Cet Ecrivain rapporte que peu d'années avant qu'il composât fon Ouvrage, il avoit vû paffer par Alep le Prince des Ufbeks, qui se rendoit au Tombeau de Mahomet, dans le dessein d'y moner une vie privée. Son fils s'étant révolté contre lui s'éroit faisi de sa personne & lui avoit fait atracher les yeux, pour lui ôter l'espérance de remonter jamais sur le Trône. Il marchoit à cheval, les veux bandés, sous une escorte de cinquante Gardes. Mais depuis ce tems, ajoure Nacchi, nous apprenons que le fils est mort misérablement , & que le Pere a été rétabli (4). On peut présumer qu'Haji-mahames étoit ce sils dénaturé, quoique le titre

d'Haji, qui fignifie Pelerin, femble convenir mieux au Prince aveugle. Mais il n'y a pas d'apparence qu'Haji-mahamet fût aflez âgé pour avoir un fils fi entreprenant. A quelque opinion qu'on s'arrête, il est certain que le Khan des Usbeks, en 1719, devoit êtte un Prince guerrier & qui jouissoit d'une bonne vue, puifqu'il commandoir en perfonne l'expédition contre Beckowits (5).

# CHAPITRE

Description de la Grande Bukkarie

#### INTRODUCTION.

A Bukkarie, que d'autres écrivent Bukharie, Bokharie, Bogarie, Boka- Origine & Con'rie & Boharie, est un vaste espace de Pays qui porte aujonrd hui ce nom, entre le Karazm & le grand Defert fablonneux qui borde la Chine. Nous apprenons d'Abulghazi que c'est un mot Mongol, qui renserme l'idée d'Homme fgavant, parce que, suivant le même Auteur, ceux qui veulent s'instruire dans les Langues & les Sciences, vont faire leurs Etudes dans la grande Bukkarie (6). On en peut conclure que ce nom lui vient des Mongols qui en firent la con-

(99) C'est son camp d'Eté, qui n'est jamais triéme Tome des Mémoires des Missions en fixe; mais en Hyver, sa résidence est Utgenz Syrie & en Egypte. ou quelqu'autre Ville. (4) Voyage d'Alep à Damas, p. 80 &

t ) Etat présent de la Russie , Vol. I , p. 1 fuivantes. (5) Voyez ci-deflus. (6) Hilt. des Tures, des Mongols, &c. ( 1) Histoire de Jenghiz-khan par Peris de

la Croix , p. 140. ( 3 ) Ses Mémoires se trouvent dans le qua-

C c ij

INTRODUC-TION.

104 quête du tems de Jenghiz-khan. Abulghazi parle ailleurs des Bukkariens : mais il paroît alors qu'il restraint ce nom aux Habitans de la Ville de Bokhara (7).

Division de la Posharie.

Cerre vaste Région est divisée en deux parries, sous les noms de Grande & de Perire Bukkarie. Il est assez remarquable qu'Abulghazi, qui parle souvent de la premiere, ne nomme nulle part la seconde; ce qui vient peur-être de ce que le dernier de ces deux noms est moins en usage que l'autre parmi les Usbeks, ou de ce qu'il n'a commencé que dans le dernier siècle, depuis que les Kalmuks ou les Élurhs ont fair la conquête des Pays qui le portent à présent. Les deux noms sont également en usage parmi les Russiens, & c'est d'eux que nous l'avons reçu.

Nom , Etendue , Situation & Provinces de la Grande Bukkarie.

Recherches für fer anciens noons.

E grand Pays est à peu près le même auquel les Arabes donnent le nom de Mawara-inahr ; terme de leur langue qui fignifie ce qui est au-delà de la Riviere. Ils entendent la Riviere de Jihun ou d'Amu, que les Grecs nomment Oxus. Mawara-inahr revient dans sa traduction à Transoxana, qui est le nom que les Anciens donnoient à ces Provinces. Ils comprenoient fous cette dénominarion tout le Pays que les Puissances de leurs tems potsedoient au-delà de cette Riviere, & dont les dimensions ont varié suivant les conjonctures, quoique Mawara-inahr fignifiar particuliérement toutes les rerres qui sont entre le Jihun & le Sihun , aujourd'hui le Sir. Cette derniere Riviere , qui est le Jaxartes des Grecs, féparoir ce Pays de celui des Turcs, qui pendant la domination des Arabes, s'étendirent fort loin dans la grande Tartarie. Abulghazi, qui paroît employer dans quelques endroits les noms de grande Bukkarie & de Mawara inahr pour fignifier le même Pays, réduit ailleurs le premier dans des bornes plus érroites, & le restraint même aux Erats du Khan de Bokhara . une des trois Puissances entre lesquelles la grande Bukkarie se trouve divisée.

Turan, ou Pays des fures.

Elle est comprise aussi sous le nom de Turan (8), ou de Pays des Turcs (9), que les Arabes & les Perfans donnent de même aux Régions qui font au Nord de l'Amu, par opposition à celui d'Iran ou de Perse, qui est fitué au Sud de cette Riviere, & qui renferment une partie confidérable du partage de Jagatay, second fils de Jenghiz-khan, fur les descendans duquel les Ulbeks en firent la conquête. Mais il faur observer qu'Abulghazi employe le nom de Turan dans un fens différent, spécialement pour signifier les Pays qui sont entre la Riviere de Sir & la Mer Glaciale (10), ou peur-être encore plus particulierement la Siberie. Cer Historien raconte que Kuchum ou Kujum-khan, fur chaffé du Pays de Turan (11) par les Russiens; & d'un autre côré l'on apprend

<sup>(7)</sup> Ibid. p. 141 & fuiv. (8) Abulfeda dir que le nom de Turan est donné à tout le Mamara-inabr , c'est à dire , aux Pays qui appartiennent aux Hayatelaha. C'est ainfi que les Arabes nomment ces Peuples ; mais les Persans les appellent Atsalahs ou Ean d'or. Ce font les Ephthalites de l'Hif-

toire Bizantine. (9) Ou de Tur, d'ou les Persans font des-

cendre les Tures. (10) Hist. des Tures, des Mongols, &c. pag. 141.

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 209.

par l'Histoire de Russie que la résidence de Kujum étoir à Siber, alors Capirale de la Siberie (12). Nous fommes portés à croire, avec le Traducteur An- BUREARIE. glois, qu'au lieu de Turan, il faut lire Tura dans cer endroit. Cette opinion paroît confirmée par un pallage d'Abulghazi, où le Pays de Tura est expresfément nommé avec la Russie & la Bulgarie. C'est sans doute pour signifier le Pays voifin de la Riviere de Tura, en Siberie, qui fe décharge dans l'Obi, visà-vis Tabolskoy.

GRANDE

Comme nos premiers Géographes donnent à ce Pays le nom de Zagatay ou Pays qui firent Jagatay, parce qu'il fur le partage de Jagatay-khan, les Géographes moder- leurs in uni de nes l'appellent Uibek, du nom de ceux qui le possedent aujourd'hui. Mais rauss'il y avoit, fuivant la remarque du Traducteur, quelque Pays qui dut porter le nom d'Ufbek, ce feroir celui qui est situé entre les Rivieres de Sir & de Jaik , puisque les Usbeks en sont venus , & que c'est celui dont parle Mirkand lorfqu'il nous dir (13) : " Que Shaybek khan vint d'Usbek & chassa de » Mawara-inahr, Mirza-babar, premier Grand-Mogol. Après tout, observe le même Auteur, les Historiens & les Géographes étrangers ont seuvent donné aux Pays des noms entiérement ignorés des Habitans (14).

La grande Bukkarie, qui paroir comprendre la Sogdiane & la Badriane des Fundre & po-Anciens, avec leurs dépendances, est fituée entre le trente-quatrième & le de Bukkane. quarante-fixième dégré de latitude, & entre le foixante - dix - feptième & le quatre-vingt-douzième dégré de longitude. Elle est bornée au Nord par la Riviere de Sir, qui la fépare du Pays des Eluths ou des Kalmuks; à l'Eft, par le Royaume de Kashgar, qui fait parrie de la perite Bukkarie à l'Est; au Sud, par les Etats du Grand-Mogol & par la Perfe; à l'Onest, par le Pays de Karazm. Ainfi fa longueur clt d'environ fepr cens foixante milles, de l'Ouest à l'Est; & sa largeur, de sept cens vingt, du Sud au Nord.

Suivant Bentink , la nature n'a rien refuse à ce beau Pays pour en rendre Beauté du l'aye. le féjour agréable. Les montagnes renferment des Mines rrès-riches. Les vallées font d'une fertilité furprenante en routes fortes de fruits & de légumes, L'herbe croît, dans les campagnes, de la hauteur d'un homme. Les Rivieres produifent une abondance incroyable d'exceilent poisson; & le bois, qui est

fi rare dans toute la grande Tartarie (15), est ici commun dans quantité d'endroits. En un mot c'est le plus riche terroit de toute l'Asse Septentrionale. Mais rous ces avantages fervent peu aux habitans Tartares, dont la parelle est si excessive, qu'ils aiment mieux piller & massacrer leurs voisins, que d'employer un travail médiocre à cultiver les bienfaits de la nature (16).

On fubdivise la grande Bukkarie en trois grandes Provinces; celle de Buk- Sa fabilition karie, proprement dite; celle de Samarkand, & celle de Balk. Chacune est en trois parties,

gouvernée ordinairement par son Khan particulier. Mais c'est à présent le Khan de Bukkarje qui est en possession du Pays de Samarkand. Ainsi jouissant de tour ce qui est au Nord de l'Amu , & de la parrie Orientale (17) de ce qui est

(11) Ibid. Part. H. p. 612. (13) Histoire des Rois de Perfe par Texei-

ra , p. 319 (14) Histoire des Tures, &c. uli sup. pa-

gc 411 & fuiv.

(15) L'Auteur dit dans tout je reste de la cidentale.

grande Tartarie; mais il paroit que c'est renfermer mal-a-propos la Bukkane dans la grande Tarrarie. (16) Hift des Tures , &c. ubi fup. p. 455.

(17) Il paroît que c'est plutôt la partie oc-Cc iii

au Sud de la même Riviere, un Etat de cette étendue en fait un Prince très-GRANDE BUKKARIE. puilfant.

Bukkarie proprement dite.

Bukkarie pro-

. A Bukkarie proprement dite, ou la Province de Bokhara, est la plus ocnovince de Bo- cidentale des trois Provinces qui composent la grande Bukkarie. Elle a le Karazm à l'Oueit, le Defert que les Arabes nomment Gaznak, au Nord; la Province de Samarkand à l'Eft, & la Riviere d'Amu au Sud. Sa longueur est d'environ trois cens quarre-vingt milles, fur trois cens de largeura

Abulghazi nomme, dans l'Histoire de ses guerres, plusieurs Cantons & pluficurs Villes de la Bukkarie proprement dite, fur lesquelles l'Editeur François donne quelques éclaireitlemens. Tels font les Cantons ou les Pays de Du-

ruganata, Gordish, Kuzin, & Karmina,

Le Pays de Duruganata forme une grande Province, qui touche à celle d'Yanghyarik dans le Royaume de Karazm, Gordish en elt une autre affez grande, vers la frontiere du Karazm. C'est une des plus agréables & des plus fertiles parties de la grande Bukkarie, Kuzin & Karmina font deux petites Provinces, fituées vers le centre (18). Les principales Villes de la Bukkarie proprement dire, ou de la grande Bukkarie, dont on trouve les noms dans Abulghazi , font , Bokhara , Zam , Wardanfi , Karahal , Siuntebala , Karshi ,

Defeription de A.tara.

Zargui , Nerfem , & Karmina. La Ville de Bokhara, ou de Boghar, fuivant Jenkinson, est située dans la plus basse partie du Pays, à trente-neuf dégrés dix minutes de latitude, par observation, & à vingt journées d'Urgenz. Elle est fort grande. Ses murs sont de terre, mais affez haurs. Elle est divisée en trois parties, dont l'une est formée par le Châreau du Khan, qui y fait sa résidence ordinaire, & par ses dépendances. La seconde est composée des Mirzas, des Officiers de la Cour. & de tout ce qui appartient à l'équipage du Khan. La troitième, qui est la plus grande, renferme les Bourgeois, les Marchands, & les autres Citoyens, Chaque Profession occupe un quartier à part dans cette derniere division. La plûpart des maifons sont de terre; mais on y employe la pierre (19) pour les Temples & pour d'autres Edifices, publics ou particuliers; ils sont bâtis & dorés somptueusement, sur-tout les bains, dont l'invention n'a rien de comparable dans le monde.

Provided fine go toredione pethe Kinere.

L'eau d'une petite Riviere qui traverse la Ville, est si mal-saine, qu'elle engendre aux jambes de ceux qui en usent, des vers longs d'une aune, entre cuir & chair. Ils fortent chaque jour de la longueur d'un pouce; & l'on prend foin de les rouler à mesure, pour les tirer doucement par cette voye. Mais s'ils se Leeligneur for rompent dans l'opération, le malade doit s'attendre à la mort. Malgré cet intra font défen-duce à boltara, convénient, il est défendu, à Bokhara, de boire d'autres liqueurs que de l'eau & du lait de jument. Ceux qui violent cette loi sont condamnés au fouet dans les Places publiques. Il y a des Officiers établis pour visiter les maisons. S'ils y trouvent de l'eau-de-vie, du vin, ou du Brag (20), il brifent les vaisseaux,

tes femt defen-

(18) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (20) On lit Braga dans l'Histoire d'Abulghazi.

(19) Bentink dit qu'elles font de brique.

DES VOYAGES, LIV. III.

ils ierrent la liqueur & punissent le coupable. Un buveur est trahi quelquesois par son haleine, qui l'expose à de séveres châtimens.

BUKKARIE.

Cette rigoureuse loi vient du Chef de la Religion, qui est plus respecté à Bokhara, que le Khan même. Il dépose les Khans à son gré. Jenkinson en sur témoin pendant le féjour qu'il fit dans cette Ville. En général le pouvoir & les richesses du Khan sont bornées. Il n'a gueres d'autres revenus que ce qu'il tire de la Ville pour fon entretien. On lui paye le dixieme de tout ce qui se vend, & le peuple en fouffre beaucoup. S'il a befoin d'argent, il envoye pren-

Pouvoir & ticheffes du Khasa,

dre des marchandises à crédit dans les boutiques, sans consulter l'inclination des Marchands. Jenkinson reçut par cette méthode le pavement de dix-neuf pieces de Drap de Kent, qu'il lui avoit vendues. Il sur traité d'ailleurs avec beaucoup de civilité par le Khan qui regnoit en 2559. Ce Prince le sassoit fouvent appeller, pour s'entretenir avec lui des Loix, de la Religion & de la Puissance des Monarques de l'Europe. Il envoya cent hommes armés contre une troupe de brigands qui avoient attaqué la Caravane. On en prit quatte, qui furent condamnés au gibet.

Le Pays de Bokhara éroit autrefois foumis à la Perfe, & l'on y parle encore Language de Boi la langue Perfane. Mais les intérêts de Religion mettent continuellement la guerre entre ces deux Esats, quoiqu'ils foient tous deux Mahométans. Les Buk- Quentle decet Kariens querellent sans cesse leurs voisins, parce que ceux-ci ne se sont pas se raser, comme eux & comme tous les Tartares, le poil de la levre superieure. Ils regardent cette pratique comme un fi grand péché, qu'ils les appellent Cuffres, c'est-à-dire Insideles; nom qu'ils donnent aussi aux Chrétiens. Dix jours après que Jenkinson ent quitré la Ville de Bokhara, le Roi de Samar-kand vint l'assiéger, dans l'absence du Khan, qui étoit alors en guerte avec un de fes parens.

Les Bukkariens n'ont pas de monnoie d'or & n'en ont qu'une d'argent (21), Monnoie de de la valeur du schelling d'Angleierre. Leur monnoie de cuivre se nomme Pou- Pays. les. Cent vingt Poules font la valeur d'une pièce d'argent, qui n'est pas d'ailleurs d'un usage aush commun dans les payemens, parce que le Khan la fair hautser & baitser de deux en deux mois, & même assez fouvent deux fois par

Du tems de Jenkinson, on voyoit arriver à Bokhara quantité de caravanes Commerce & de l'Inde, de Perfe, de Balk, de Russie & de plusieurs autres Pays. Mais le caravancimême Auteur ajouie que les Marchands étoient si pauvres & leurs marchandises en si pente quantité, quoiqu'ils sussent des années entiéres à s'en défaire, qu'il n'y a pas d'esperance que le Commerce y devienne florissant. Les Indiens n'y apportoient que de ces toiles blanches de coton , qui s'appellent Calicos , qu'ils échangeoient pour des étoffes de foie, des cuirs rouges, des Esclaves, des chevaux, &c; mais ils ne prenoient pas les draps de Kent ni les autres étof-

Les Persans apportojent du Kraska, des toiles, des étoffes de laine, des soies en œuvre, des Argomaks, & d'autres marchandifes de cette nature, qu'ils échangeoient pour des cuis s rouges, pour des merceries Russiennes & pour des Esclaves de divers Pays. Comme ils tiroient les draps d'Europe par la voie

(at) Bentink dit que les monnoies de Perse & de l'Inde ont cours ici.

GRANDE BUKKARIE.

Chine

Buicharie.

Zamin.

d'Alep en Syrie & par d'autres endroits de la Turquie, ils n'en vouloient pas prendre de Jenkinfon. Les Ruffiens apportoient des cuirs rouges, des peaux de mouton, des étoffes de laine, des uffenciles de bois, des brides, des felles, &c. qu'ils échangeoient pour des calicos, des étoffes de foie, du kraska &

Ancien Com- d'autres merceries Perfanes; mais la vente étoit médiocre. Bokhara recevoit merce avec la anciennement des caravanes, du Catay (12), lorfque cette route étoit ouverte. Elles employoient neuf mois à leur voyage, pour apporter du muse, de la thubarbe, des fatins, des damas & diveries autres marchandifes. Mais depuis deux ou trois aus (23) les voies de ce Commerce ont été fermées par les guerres continuelles du Pays de Taskant & de Kashgar (14), deux Villes qui se

trouvent fituées fur cette route (25). Bentink , qui paroît avoir emprunté de Jenkinson tout ce qu'il rapporte de Bokhara, observe que la situation de cette Ville est favorable au Commerce qu'elle entretient avec le Pays qu'on vient de nommer, & que les droits y font si moderés qu'ils ne montent pas tout-à-fait à trois pour cent; mais que le concours des Marchands etrangers ne laisse pas d'y être fort médiocre, parce qu'ils y font exposés à des oppressions continuelles ; que c'est de -là néanmoins que les Etats du Grand-Mogol & une partie de la Perse tirent toutes sortes de

fruits secs, & que ces fruits ont un parfum exquis (26). Autres Villes de

Le même Auteut parle de deux ou trois autres Villes qui appartiennent à la Bukkarie proprement dite. Celle de Karmina, dit-il, est située dans la Province du même nom, vers les frontieres du Royaume de Karazm, au Nord-Ouest de la Bukkarie. Elle est aujourd'hui peu considerable.

Wanlang. Wardanst est à l'Ouest de la même Ville, près des frontieres du Karazm. C'est une affez grande Ville, mais dont les maifons ne font pas raffemblées. Ses Habitans trafiquent en Perfe & dans le Karazm.

Karshi.

Karshi est située sur la rive Nord de l'Amu (27). C'est à présent une des meilleures Villes de la Bukkarie. Elle est grande, bien peuplée & mieux bâtie qu'aucune autre du même Pays. Les terres voilines sont d'une fertilité extrême en toutes fortes de fruits & de légumes. Ses Habitans entretiennent un grand

Commerce avec les parties septentrionales des Indes.

Zamin (28) est une perite Ville sur la rive Nord de l'Amu, vers les frontieres de la Perfe. Elle n'a rien de remarquable que son Pont sur cette Riviere, qui est fort utile aux Usbeks de la grande Bukkarie pour les courses qu'ils font souvent de l'autre côté (29).

(22) Ou de la Chine. (13) C'est l'Auteur qui parle, au tems de

(14) Tashkant est sujoutd'hui la Capitale du Turkestan oriental. Les Habitans de ce Pays avoient alors la guerre avec les Cofa-

(15) Voyage de Jenkinfon , Vol. III , pagc139.

(16) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 465 & fuiv.

(17) Entre Bokhora & Samarkand. Timurbeg aimoit à camper près de cette Ville avec fon armée. Karski fignifie Palais; nom donné à Nakshab ou Nefef, for la Riviere de Tum.

(18) On la nomme aussi Samin & Zam. (19) Hift, des Turcs, &cc. nbi sup. p. 464. & fuivances.

Province

GRANDE BURKARIS.

C E Pays, que Bentink nomme Mawara-inahr, est situé à l'Est de la Bukkarie proprement dite, & au Nord de Balk. Il s'étend jusqu'aux frontieres de Kashgar dans la petite Bukkarie. Sa longueur est d'environ cinq cens quarante milles de l'Ouest à l'Est, & fa largeur de canq cens du Sud au Nord.

Il étoit autrefois rempli de Villes Horiffantes, dont la plupart font aujour- Villes du Pays de d'hui ruinées ou dans une grande décadence. La principale est (30) Samar-Samarkand. kand, qui est siruée sur une riviere & dans une valice nommées Soga (31), à trente-neuf degrés vingt-fept minutes vingt-trois secondes de latitude, suivant les observations d'Ulubeg , qui regnoit dans ce Pays en 1447. Elle est à sept journées de Bokhara, au Nord-Est. Il s'en faut beaucoup, suivant Bentink, qu'elle air conservé son ancienne splendeur. Cependant elle est encore trèsgrande & bien peuplée. Ses forrifications font de gros boulevards de (32) terre. Ses édifices reflemblent beaucoup à ceux de Bokhara, excepté qu'on y voit plufieurs maifons bâties de pierre, dont il fe trouve quelques (33) carrières aux environs. Le Château qui fert de réfidence au Khan est un des plus spacieux édifices de la Ville ; mais aujourd'hui que cette Province n'a plus de Khan particulier, il tombe infenfiblement en ruines. Lorfque le Khan de la grande Bukkarie vient patfer quelques mois de l'Eré à Samarkand, il campe ordinairement dans les prairies qui sont près de cene Ville.

L'Académie des feiences de Samarkand est une des plus célebres & des plus Académie de fréquentées de tous les Pays Maliométans. Une perite riviere qui traverse la Samarkand. Ville & qui se jette dans l'Amu (14), apporteroit beaucoup d'avantages aux Habitans par les communications qu'elle pourroit leur donner avec les Etats voisins, s'ils avoient l'industrie de la rendre navigable (35). Mais pour faire fleurir le Commerce à Samarkand, il lui faudroit d'autres Maîtres que des Tartares Mahométans.

On prétend que cette Ville fabrique le plus beau papier de foie de toute Pay. l'Asie . & dans cette opinion il est fort recherché des Levantins. Le Pays produit des poires, des pommes, du raifin, des melons d'un goût exquis, & dans une si grande abondance, qu'il en fournit l'Empire du Grand-Mozol & une partie de la Perfe.

Les autres Villes remarquables de cette Province font Otoar , Zarnuk , Kojand, Kash, Saganian, Washierd & Ternud; mais on n'en trouve presque rien dans les Voyageurs. Otrar, que les Arabes nomment Farab, est la plus éloignée de la Capitale. Sa fituation est presque droit au Nord, dans la partie la pius Nord-Ouest de la Province, sur une petite riviere qui tombe dans le Sir (36) à deux lienes de la Ville. Cette Place est célebre par la mort de Ti-

(50) D'autres éctivent Samarkant & Samarkand.

(31) De-là la Sogdiane des Anciens (3x) Abulfeda lui donne un large fosfé au-

(35) Abulfeda place ees carrieres dans une Montagne qu'il nomme Kubak, & dit que les tues font pavées de pierres.

Tome VII.

(14) Au Sud Ouest. D'autres le sont naître uelques milles à l'est de l'Amu, & tomber dans un Lac à l'Est de Samarkand (35) Abulfeda dit que l'eau est amenée

dans cette Ville par des canaux de plomb. Vor. fa Description de Karazm , p. 62.

(36) Anciennement Jihun ou Al.hab.

Productions du

Actres Villes

Ourar.

210

mur-beg, ou Tamerlan, en 1405. Quoiqu'elle soit peu considerable à présent; GRANDS c'étoit la Capitale du Turkestan, lorsque ce Royaume étoit dans une condition BUXKARIE. florissante, sous le tegne de Kavar-khan,

Koiand.

Kojand, ou Kojend, est située à sept journées de Samarkand au Nord-Est, & à quatre de Taskand ou d'Alshash au Sud ; sur la Riviere de Sir , dont le passage y est aussi fameux que celui de l'Amu à Termed.

Saganian . Wathierd & Karà.

Saganian & Washierd sont situées sut la Riviere de Saganian, qui se jette dans l'Amu. Kash n'est pas éloignée de Kashi à l'Est, & de Samatkand au Sud. Timur-beg étoit Souverain de cette Ville, avant que de s'élevet à la

grandeur impériale. Apphico-

On peut ajouter à ces Places celle d'Anghien, qui est la plus rematquable des Villes orientales de la grande Bukkarie. Elle est située vers ses frontieres, du côté de Kashgar, assez près de la source du Sir, sur la rive Nord duquel elle est placée, à quarante degrés de latitude, suivant la Carte du Tiber par

Carre du Tibet.

les Millionnaires. Pout tepresenter tout le Pays qui cst de-là jusqu'à la Mer Caspienne, ces Missionnaires envoyerent des Mémoires qui furent mis entre les mains de M. Danville, dans la vue d'en faire une Carre générale de la Tartatie, Mais comme le Pete du Halde n'a point inseré ces Mémoites avec les autres, dans sa Collection, & qu'il n'a mis dans sa Carte aucune marque qui puisse faire distinguer les Places auxquelles ces Mémoires ont rapport, on a peine à comprendre de quelle utilité ils ont pû être à cet liabile Géographe pour dresser la partie qui regarde la grande Bukkatie, sur-tout le cours du Sir, avec les Pays & les Rivières qui en font au Nord; partie extrêmement différente de toutes les autres Cartes, & qui paroît même beaucoup meilleute que tout ce qui avoit été publié jusqu'aujoutd'hui.

#### Province de Balk.

L A situation de cette Province (37) est au Sud de celle de Samarkand, & Sa fittation, à l'Est de la Bukkarie proprement dite. Elle est large d'environ trois cens soixante milles. & large de deux cens quarante.

Bentink observe que toute petite qu'elle est, en comparaison des Pays qui dépendent du Khan de Bukkarie, elle est si fertile & si bien cultivée, que le Sa fertilité. Prince qui la possede en tire un fort bon revenu. Elle abonde particuliétement

en foie, dont les Habitans font de fort jolies étoffes. Caractere de fea

Les Uíbeks, Sujets du Khan de Balk, font les plus civilifés de tous ceux qui Highmans, habitent la grande Bukkarie. Ils doivent apparemment cet avantage au Commerce qu'ils ont avec l'Inde & la Perse. Mais si l'on excepte d'ailleuts l'industrie & le goût du travail, qui sont plus communs parmi eux que chez les auttes Nations Tartates, il n'y a nulle différence pour la religion & les usages (38).

Elle oft divisée Le Pays de Balk est divisé en plusieurs Ptovinces, dont les plus remarquaen pluficurs Probles font celles de Kotlan ou Katlan , deTokharestan & de Budagshan. Ses principales Villes se nomment Balk, Fariyab, Talkan Bagagshan & Anderah,

Deferfection de La Ville de Balk est située vers les frontieres de la Perse, environ cinla Ville de Balk.

> (37) On l'appelle Balk on Balch. (38) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 466.

quante milles au Sud de Termed, fur la Riviere de Dehask, qui à quarante GRANDE milles de-là va se jetter dans l'Amu vers le Nord-Ouest. Bentink nous apprend Burkarie. que Balk est à présent la plus considerable de toutes les Villes qui sont possedées par les Tartares Mahométans. Elle est grande, belle & bien peuplée. La plûpart de ses bâtimens sont de pierre ou de brique. Ses fortifications conlistenr en gros boulevards de terre, environnés d'un bon mur, qui est assez

haut pour couvrir ceux qui le défendent.

Le Château du Khan est un grand édifice à l'Orientale, bâti presqu'entiérement de marbre, qu'on tire d'une montagne voifine. C'est uniquement à la jalousie des Puissances voisines que le Prince de Balk est redevable de la conservation de ses Etats. S'il est attaqué d'un côté, il est sur d'être secouru de l'autre. Comme les Etrangers jouissenr d'une parfaite liberté dans sa Capitale, elle est devenue le centre de tout le Commerce qui se fait entre la grande Bukkarie & les Indes. La belle rivicre qui traverse ses fauxbourgs y contribue beaucoup; fans compter que le droit fur les marchandises n'est que de deux pour cent , & que celles qui ne font que passer par le Pays n'en payent aucun.

Description

Anderah est la plus méridionale de toutes les Villes Usbeks. Sa situation est au pied des monragnes qui séparent la grande Bukkarie des Etats du Roi de d'Anterah. Perse & ceux du Grand-Mogol. Comme il n'y a point d'autre route que par cette Ville, pour les bêtes de charge qui rraversent ces montagnes du côté de l'Inde, tous les voyageurs & toutes les marchandises qui partent de la grande Bukkarie font dans la nécessité d'y passer; ce qui oblige le Khan de Balk d'y entretenir constamment une forte garnison; d'autant plus que la Place n'est pas des plus fortes. Les montagnes voilines ont de riches carrieres de Lapislazuli. C'est le grand Commerce des Bukkariens avec les Marchands de la Perse & de l'Inde. Andera est d'ailleurs une Ville riche, & bien peuplée dans fa petite étendue. Les droits de passage sur les marchandises sont de quatre pour

Bagadshan est située au pied des hautes montagnes (39) qui séparent les Erats du Grand-Mogol de la grande Tartarie. C'est une Ville tres-ancienne. & très-forte par fa fituarion. Elle dépend du Khan de la grande Bukkarie proprement dire, qui la fait servir de prison à ceux dont il veut s'assurer. La Ville n'est pas grande, mais elle est bien bârie & fort peuplée. Ses Habirans s'enrichiffent par les mines d'or, d'argent & de rubis que la Nature a placées dans leur voisinage. Ceux qui habitent le pied des montagnes, recueillent au printems une quantité confiderable de poudre d'or & d'argent dans les torrens qui tombenr en abondance lorsque la nége commence à fondre (40).

Ces montagnes portent en langue Mongol le nom de Belur-tag, qui fignifie

Montagnes not Montagnes noires. C'est-là que la Riviere d'Amu prend sa source. Elle se nomme Harrat dans le Pays. Bagakshan est située sur la rive Nord, à cent milles de sa fource. On en compte deux cens trente de cette Ville à Balk , & deux cens dix à Anghien dans la Province de Samarkand. C'est un grand passage pour les caravanes qui vont dans la petite Bukkarie, ou qui se rendent à la Chine par la même route.

(19) Elles fe nomment Behur-tay on Man-(40) Hift. des Tures, des Mongols, &c. sagnes noires. p. 466 & fuiv.

Dd ii

GRANDE BUKKARIE. 6. I I.

# Mæurs & Usages des Habitans de la grande Bukkarie.

Trois for

N distingue trois Nations dans la grande Bukkarie: 1. Les Bukkariens ou les Tujiks, qui sont les anciens Habitans du Pays. 1. Les Agathays ou les Mongols, qui s'yénditurnt sous la conduire de Jagathays, fecond his de Jenghiz-khian. 3. Les Tartares Usbeks, qui sont aujourd'ui en possellison du Gouvernement.

Bukkariens on Tajiks.

TO utes les Villes de la grande & de la petite Bukkarie, depuis les frontieres du Krazam jufqu'à la Chine, font habites par les Bukkariens. En qualité d'anciens Habitans du Pays, ils potent e en om dans toutes les paries de l'Efi. Mais les Tartares leur donnent communément celui de Tajiks; terme qui fientife à peu près Bourgois ou Citoryo dans leur lanque.

Figure & caractere des Bukhatiens, nommés Tapiks,

Les Bukkriens son d'une taille ordinaire, mais bien prise. Ils ont le teint for blane pour le climat. La pliparar on les syeux grands, noirs & pelins de feu, le nez aquilin, les joues bien taillées, les cheveux noirs & rès-beaux, la barbe épaisse. En un most, lis noir rein de la distormité des Tartares, parmi lesquels lis habitent. Leurs fernmess, qui sou généralement grandes & bien faires, our le teint & les rairs admirables.

Habit des hom-

Les deux feves portent des chemifes & des hautes-chauffes de calico. Mais les hommes on par-dellisa un Cijeans ou une velte de foic ou de calico piqué, qui lett defeend jusqu'a gras de la jambe, avec un bonner ond de drap à la Polonofie, bordé d'une large fouture. Quedque-uns portent le turban comme les Tures. Ils lient lett caffexan d'une ceitoure, qui el tune efpece de crèpe de foic & qui lett paffe platients fois autour du curpe. Lorfqu'il paroiflent nibras de leuxs maisons, ils font couverts d'une longue robe de drap, doublée d'une homne foutures. Leux bortines reflemblent à celles des Perfans, quoi-qu'elles ne foient pas roux-l-frit fi bien taillées. Elles font de cuir de cheval, ou'ils erévaent d'une mainer qui leux et proper.

Habit & coëffare

Les femmes portent de longues robes de calico ou de foie , affez amples pour flotter libremient autouit d'elles. Leurs mules on it a forme de celles des femmes du Nord de l'Inde. Elles fe couvrent la rête d'un petit bonnet plar , qui laiffe tomber leurs cheveux en treiles par derriere. Ces treiles font ornées de peties & d'autres joyaux.

Lem Religion & leur Commerce.

Tous les Bulkariens font profeifion de la Religion Mahométane, fuivant les principse des Turcs, dont ils ne different que par un perit nombre de cérémonies. Ils tirtent leur tibufitiance des profeifions méchaniques, ou du Commerce, que les Kalmaks & les Tarares Uflocks, leur abandonnent entièrement. Mais comme il leur vient peu de Marchands érrangers, fur-tour dans les cannoss oil les Tarares Mhométans font les mairres, ils wont en foule à la Chine, aux Indes, en Perfe & dans la Sibettie, d'où le Commerce les fait revenit avec un profit confiderable.

Quoiqu'ils possedent toutes les Villes de ces Provinces, ils ne se mêlent ja-



P . . . C . . .

T. 171. N'.11".



mais de guerre, fous aucun prérexte, & toute leur attention se borne à leurs propres affaires. Ils payent reguliérement, pour chaque Ville & chaque Vil- BURRARIE. lage, un tribut annuel aux Kalmuks & aux Tartates Usbeks qui sont en posfeilion du Pays (41). Cet affujertitlement les rend extremement méprifables races. aux Tartares, qui les traitent de Nation vile & fans courage, comme on a pû le remarquer dans plusieurs traits de l'Histoire d'Abulghazi.

Ils ignorent eux-mêmes leur origine (+2). Cependant ils sçavent par tradi- Obsenné de leur

tion qu'ils ne font pas originaires de Bukkarie, & qu'ils y font venus de quelque region éloignée. Ils ne font pas divifes en Hordes ou en Tribus, comme les Tarrares & divers autres Peuples du Levant. Quelques Ecrivains s'efforcant de concilier l'Histoire Sainte avec la Profane, en ont pris occasion de les faire descendre des douze Tribus d'Ifrael (43), qui futent transportées dans le Royaume des Medes (44) par Salmanaffar Roi d'Affyrie. Pour appuyer cette conjecture, on fair observer que les Bulckariens ont beaucoup de rellemblance avec les Juifs, & qu'il y a quelque rapport entre un grand nombre de leurs cérémonies (45). Mais l'Auteur juge ces preuves trop foibles (46).

# Tartares Jagathays.

DEPUIS le tems de Jagathay, fecond fils de Jenghiz-khan, qui eut en parrage la grande Bukkarie & le Karazm (47), ces Provinces ont porté le nom de Jagathay; & les Tarrares, ou les Mongols, qui fuivirent ce Prince se sont nommés Tartares-Jagatays ; jusqu'à ce que Schabackt ayant chassé les descendans de Timur-bek ou Tamerlan, le nom de Jagathays fit place à celui d'Ufbeks. C'est, suivant la remarque de l'Aureur, ce qui n'a pas été observé pat nos Géographes, qui continuent de donner le nom de Jagathay à la grande Géographe. Tartarie, quoiqu'il ait ceffé d'être en ufage depuis plus de deux fiécles. Cependant on s'en fert encore pour distinguer les Tartares qui ont été les premiers maîtres de ce Pays, d'avec ceux qui l'occupent aujoutd'hui; ce qui n'empêche pas qu'étant mêlés les uns aux autres, ils ne failent un même corps fous le nom général d'Usbeks. D'un aurre côté, les troupes du Grand-Mogol portent le nom de Jagathays parmi les Orientaux, parce que ce furent les Jagathays qui firent la conquête de cet Empire (48) fous le Sultan Babor, après qu'il eut été chasse de la grande Bukkarie.

## Tartares Usbeks de la grande Bukkarie.

L Es Usbeks qui possedent ce Pays passent généralement pour les plus civilifes de tous les Tartares Mahométans, quoiqu'ils ne foient pas moins livrés fortestilles,

(41) Les Ufbeks font en possession de la grande Bukkarie, & les Kalmuks de la petite." (42) L'Aureur auroit bien fait de nous ap-

prendre fi les Bukkations font la même Nation que les Sarts dn Karazm , ou de nous expliquer en quai ces deux Peuples different.

(43) Il femble qu'on peut inferer le contraire, de ce qu'ils ne font pas divités en

(44) Second livre des Rois, chap. 18.

(45) Cela ne peut être autrement, puis-

qu'ils sont Mahomérans. (46) Hilk des Turcs, des Mongols, &c.

p. 455 & fuiv. (47) Ou plutôt la partie orientale, qui contient Kat & Khayuk , avec le Pays des Vi-

gurs & Kasingar ; ce qui contient la petite Bukkarie. (48) Hift. des Turcs, des Moogols, &c.

p. 458 & fuiv.

Dd iii

femmes.

que les autres au vol & au pillage. A l'exception de leurs bottes qui font fort groffiéres, leur habillement pour les deux sexes est le même que celui des Per-BUKKARIE. fans; mais il n'a pas tant de grace. Leurs Chefs portent fur leur turban une plume d'aile de heron.

Leur nourriture. Le Pilau, qui n'est que du riz bouilli à la maniere du Levant, & la chair de cheval, font leur plus délicieuse nourriture. Ils n'ont pout boisson commune que le kumis & l'arrak, deux liqueurs composées de lait de jument.

Leur langue est un mélange de Turc, de Persan & de Mongol. Cependant Leur Langue. ils entendent fort bien les Perfans & ne s'en font pas moins entendre. Leurs armes font celles des autres Tartares 3 c'est-à-dire, le sabre, le dard, la lance &c des arcs d'une grandeur extraordinaire, qu'ils manient avec beaucoup de force & d'adretle. Ils ont commencé depuis quelque-tems à se servit de moufquets, à la maniere des Perfans. Pendant la guerre, une grande partie de leur

cavalerie porte des cottes de maille & un petit boucliet. Bravoere des

Les Tarrares de la grande Bukkarie se piquent d'être les plus robustes & les honmes & des plus braves de toute leut Nation. En effet, la réputation de leut bravoure est fi bien établie, que les Perfans mêmes, qui font naturellement courageux, les regardent avec une forte d'effroi. Leurs femmes aspirent aussi à la gloire du courage militaire. Berniet fait à cette occasion un détail fort romanesque, qu'il tenoit de l'Ambassadeur de Samarkand à la Cour d'Aureng zeb. Il est vrai du moins que les femmes Tarrares de la grande Bukkarie vont souvent à la guerre avec leurs maris & qu'elles ne redoutent pas les coups. La plupart sont fort bien faires & ne manquent pas de beauté. Il s'en trouve même quelquesunes qui patféroient pour des beautés parfaites dans tous les Pays du Monde.

Qualiren de leurs Les chevaux de ces Tarrares n'ont pas l'encolure brillante. Ils n'ont ni crou-CLEVAUX. pe, ni poitrail, ni ventre. Ils ont le col long & roide, les jambes fort longues & sont d'une maigreut effrayante. Mais ils ne laissent pas d'être fort légers à la course & presqu'infatigables. Leur entretien coûte peu. L'herbe la plus commune, & même un peu de mousse leur fushir dans les occasions pressantes. Ce font les meilleurs chevaux du monde pour l'usage qu'en font les Tattares.

Ces Peuples sont continuellement en guerre avec les Persans, parce que les belles plaines du Khorasan favorisent beaucoup leurs incursions. Mais il ne leur est pas si facile de pénerrer dans les Etars du Grand-Mogol, dont ils se trouvent séparés par de hautes montagnes qui sont inaccessibles à leur cavalerie.

Ceux qui se bornent à la subsistance qu'ils tirent de leurs bestiaux, habitent Variété dans la vic des Utbeles. fous des hutes, comme les Kalmuks leurs voifins, & campent de côté & d'autre, suivant les commodités qu'ils trouvent dans ces changemens. Mais ceux qui cultivent les terres demeurent dans des Villages & des Hameaux. On en voit peu du moins dans les Villes, qui sont le séjour des Bukkariens, c'està-dire, des anciens Habitans (49).

(49) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. pag. 458.



GRANDE BUKKARIE.

# Khans de la grande Bukkarie.

O M M E on ne se propose point ici de donner l'Histoire complette de tou- Introduction. tes les races royales des Tarrares , & qu'on fe borne à celles qui fonr defcendues du fameux Jenghiz-khan, on renvoie le Lecteur, pour tout ce qui a précedé ce Conquerant, à la Traduction d'Almakin & d'Abulfaray (50), & aux Extraits que Texeira & d'Herbelot (51) nous ont donnés de plufieurs autres Historiens orientaux. La fuccession des Khans Mongols est divilée en deux races ou en deux branches. La premiere est celle de Jagathay, second fils de Jenghiz-khan; & la feconde, celle des Ufbeks, qui rirent leur origine de Zu;i ou Juji, fils aîné du même Monarque. Abulghazî donne réguliérement, quoiqu'en abrégé, l'Histoire de la premiere, mais s'assujettit à marquer constamment les dates & la longueur des regnes. A l'égard des Khans Uíbeks de la grande Bukkarie, il ne parle d'eux que passagerement, à l'occasion des guerres ou des alliances qu'ils firent avec les Khans de Karazm.

Khans descendus de Jagathay.

( E Prince avoit quelque chose de si rude dans la physionomie, qu'on ne premiere suepouvoit le regarder sans crainte. Mais il avoit beaucoup d'esprir; & ce fur à esseurs de Jagacette confideration que Jenghiz-khan lui donna pour partage tout le Pays de Mawara-inahr, la moirié du Karazm, les Vigurs (52) & les Villes de Kash-gar, de Badagshan, de Balk & de Gasnah, avec leurs dépendances jusqu'à la Riviere de Sir-indi (53). Cependant il ne réfida jamais dans ce grand Etat. Son féjour habituel fur Karakoram, avec Ugaday ou Oktay fon frere; tandis qu'il faisoit gouverner ses Peuples par des Vicerois ou des Lieutenans. Il eur scpr fils; Mutugan, Muzi, Balda-shab, Saghinlalga, Sarmans, Buffumunga & Baydar.

Ce Prince étant mort en 1242 (54) eut pour fuccesseur Kara-hulaku fon Kara hulakupetit-fils, & fils de Mutugan, Kara-hulaku eut pour fuccesseur Mubarak-shab, Mubarak-shab, dans un âge si peu avance, qu'Argata-katun, sa mere, prir la régence jusqu'à ce qu'il eut arteint l'âge de regner par lui-même. Après la mort de Mubarak-shab, Argu, fils de Baydur, monta fur le trône & fut fuccedé par Barak (55), qui embrassa le Mahomérisme dans la rrossième année de son regne & prit le nom de Jelal-aadin. Beghi , fils de Sarmans (56), obtint la couronne après Jelal-addin ; & Buga-timur , arriere-petit-fils de Mutugan . après Beghi.

(50) Tous deux de l'Arabe. Le premier par Etpennius , sous le titre de Historia Saracenica. Le second par Peacok, sous le titre de (13) L'Indus

Historia compendio a Dynastiarum. (51) Le premier dans l'Histoire de Perse;

le fecond dans la Bibliotheque orientale. (52) Il femble que c'est plutôt le Pays des Vigurs qui paroît avoir fait partie de la petite

Bukkarie, contenant les Pays de Turfan & de Hams on Khamil , avec les parties adjacentes de la Tarrarie au Nord.

(54) 640 de l'Egire.

(55) Fils de Jafuntu, fils de Mutugan.

(56) Cinquiéme fils de Jagathay.

Barak, on Je-

Beghi.



RISKARIE. Dog-kan. Rabera. 1fm-boga. Tarmar Chie.

Yalun-timur.

Ali.

Kazan.

Buga-timur eut pour fucceileur Doyzi-khan, fils de Barak, qui laissa le trone à Konza son fils. Baliga, arriere-petit-fils de Mutigan, suivit Konza, & sut succede par Isan-boga, second fils de Doyzi-khan. Après lui, le sceptre de Mawara-inahr passa dans les mains de son frere Dwi-timur (57), qui le laissa à Tarmarschir son autte trere. Tarmarschir embrassa le Mahométisme & rétablit ce cuite, qui s'étoit presqu'éteint depuis le regne de Barak. Il fut tué enfuite par Batan fon frere (58), qui s'étant faili du trône laifla pour successeur Zangshi fon neveu. Yafun-timur, frere de Zangshi, jaloux de le voir préferé, entreptit aufli de s'en défaire. Leut mere soupconnant son dessein, avertit Kangshi de veillet à fa sùteté. Il prit aufli tôt les armes contre Yafun-timur; musil eur le malheur de perdre la batail e & la vie. Le vainqueur fit éventrer

sa mere, pour se venger du service qu'elle avoit rendu à Zangshi.

Pendant fon regne, Ali, Prince descendu d'Ugatay, se rendit si formidable qu'il s'empara du trône après sa mort. Mais lorsqu'il eut rendu lui-même le dérnier tribut à la nature, les descendans de Jagathay rentrerent en posseilion du trône dans la personne de Kazan (59), qui fut un Prince eruel. Il foutint d'abord affez heureusement la guerre contre Amir-kasagam (60). Enfuite ayant pris ses quartiers d'hyvet aux envitons de Karshi, le tems devint si rigoureux qu'il y perdit la plus grande partie de sa cavalerie. Amir-ka; agam revint l'attaquer dans cer état, c'est-à-dire, fans autre défense que son infanterie, & le tua dans une bataille en 1348 (61). Katan fut le dernier des seize Princes descendans de Jazathay, qui regnerent avec la plénitude du pouvoir & de la dignité fouveraine. Ses fuccesseurs n'eurent que le nom de Khans, avec si peu d'autorité, que chaque Tribu ne prit d'autte loi que d'elle-même. Après la mort de Kazan, le trône fut rempli par Amir-kazagan (62),

Prince descendu d'Ugatay, mais qui fut tué après deux ans de regne (63), fans qu'on ait jamais connu son meurtrier. Après lui , Bayan-kuli , fils de Bayan-kuli. Surga, fils de Doyzi-khan, de la ligne de Jagarhay, s'empara du trône, quoiq ie Kazagan eit laife plusieurs fils. Il fit tuer un de ces Princes, nomme Abdullah , qu'il foupçonnoit d'entrerenir une liaifon criminelle avec fa femme (64). Timut-shab, fils de Yafun timur, fut élevé au trône après Bayan-

(57) Isan-bogan ayant été appellé pout re-

mer a Kashgar, laitla peut-étre le trône à Doj timer fon frere. (18) Suivant l'Histoire de Timur-bek ( Vol. I . p. 18 ) Tarmarshir , qui y porte le nom de

Turmaineria, sciriéme succeiseur de Jaga-13y, mourut en 1;36. (19 Fi's d'l'afur , fils d'Ufetaimur , fils de Kutug sy, fils de Bofsy, fils de Matugan, fils

de Jagathay (60) Que sa tyrannie avoit porica la re-

volte. Voy: z Illifioire de Timur-bek , l'ol. 1, (+1) 749 de l'Egire. Shems-addis dit 747, & lui donne un regne de quatorze ans solaires

fur le Maugra Inahr & le Tu:koftan Hoft. de Tunur-bek, p. 3 (62) Il évoit fils de Danifmanza, fils de

Kaydu, fils de Kashi, fils d Ugaday.

- (61) Shams-addin raeonte qu'il fut tué à la chafte par koduk-simur (on gendre, a qui il avoit fait quelqu'outrage , l'an 719 de l'Egire , ou 13 57 de l'Ere chrétienne. Après la mort de Kazan, Ko:luk plaça inr le trône Dashmenjek agles , descenda d'Ugaday. Mais lui avant bien-sôt ôté la vie , il donna la dignité de Khan a Es; en-kuls-nglen, & se réserva le foin de gouverner, C'étoit un Prince équitable , & d'un naturel doux & piroyable. Il foumit en 1151 Malek.hu Jeyn , Prince de Herat dans le Khorafan. Hijl. de Timur-bek , p. 3

& fairanes. (6.) L'Historien de Timur bek assure, page 15 , qu'Ab lallah fucceda à fon pere , & qu'étant devenu amoureux de l'Impératrice il tua le Klian & mit à sa place Timur-shab la même année.

kuli.

## DES VOYAGES. LIV. III.

kuli. Le successeur de Timur-shab sur Adil, fils de Mahamet-pulad, fils de Konza. Ce Prince comptoit entre ses vasfaux deux Chess de Tribus; l'un nommé Amir-timur (65), fils de Taragay de la Tribu de Burlas; & l'autre qui fe nommoir Amir-huffeyn, neveu d'Abdallah, & descendu d'Ygaday. Ces deux Seigneurs ayant formé une conspiration contre Adil, se faitirent de sa perfonne & le noverent pieds & mains liés. Ils lui donnerent pour successeur Kabul-fultan (66), fous le regne duquel s'étant rendus maîtres de la Ville de Balk, ils en tuerent le Khan (67).

Après la morr de Kabul, ces deux Seigneurs éleverent à sa place Seyruk-Seyruk-tomble.

tamish, fils de Danishmanza, descendu d'Ugaday. Seyruk-tamish ent pour fuccesseur Mahamed son fils; c'est-à-dire, que Mahamet sut revetu de la digniré de Khan (68); mais avec aussi peu de pouvoir que ceux qui l'avoient précedé depuis Kazan. Pendant cette foiblesse du Gouvernement, Amur-timur fit, avec divers fuccès, la guerre aux Tribus Mongols du Pays de Mawara-inahr. Togalak ou Togluk-timur, Khan de Kashgar (69), qui s'étoit rendu redou- Togalak timur, rable au milieu de ces troubles, profita de l'occation pour agrandir fes Etars. par compacte. Il fit entrer ses troupes dans le Mawara inahr. A son approche une partie des Habirans, fatigués de la guerre civile, prit le parti de la foumission (70).

Ceux qui entreprirent de relister furent passes au fil de l'épée; & le reste, avec Timur & Huffeyn, fe retita dans le Karazm.

Togalak, après avoir pallé une année entiere dans ses conquêtes, en donna le gouvernement à Il;as-khoja fon fils (71), & retourna dans fes Etats de Kashgar où il mourut l'année fuivanre (72). Anur & Huffeyn , réveillés à cette nouvelle, retournerenr contre Ilyas-Khoja & le forcerenr de chercher une rerraite à Kashgar. Enfuite ayant partagé entr'eux l'autoriré fouveraine, ils véretratte a Masingar. Differe a van de de cutter que que tens en bonne intelligence. Mais s'étant divifés d'interêts, ils four trène feu livrerent une fanglante bataille aux environs de Balk, dans laquelle Huffeutissis dividente. feyn perdit la vie & laissa son rival seul maître du Gouvernement. A la verité Mahamed ne cessoir pas de porter le titre de Kkan; mais Amir-rimur regna feul en effer; & loin de lui portet envie, le Khan faifoit des priéres continuelles pour sa prosperité.

Après avoir exercé l'administration pendant trente-trois ans avec cette parfaite indépendance, Timur entra dans le Pays de Kum (73) à l'âge de foi- fait priminios. xante ans, & livra au Sultan Bayazid ou Bajazeth une baraille, qui dura depuis le marin jusqu'à la nuir. Le Sultan prir la fuite après avoir vù son armée en déroute; mais quelques troupes que Timur envoya fur ses rraces tuerent le peu de gens qui l'accompagnoient dans fa fuite & le firenr lui-même prifonnier. Timur paffa un an dans le Pays; & retournant enfuite dans fes pro-

(6t) Ou Tamerlan. (66) Fils de Dorji , fils d'Ilzaktay , fils de Doyzi-khan

(67) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. p. 165 & fuiv. (68) Le dernier de la posterité d'Ugaday,

comme Kabul avoit été le dernier des descendans de Jagathay ; car le Gouvernement passa ensuite à Timur-bek & à ses descendans. (69) Nommé Roi des Jetes par Shams-ad-

Tome VII.

(70) Sa premiere invasion fut en 1355 mais la feconde, dont on parle lei, en 1360.

(71) Nomme, par Shains-aldin, Elias-

(71) En 1361.

(74) L'Auteur entend la Turquie. Cette bataille se donna près d'Angun ou Angera , dans la Natolie ou l'Asse-mineure, un Vendtedi 18 de Juillet 1402. Еe

GRANDE BURKARIE. Adit.

Kabul.

Mahamed.

Amer & trofe

BUKKARIE.

pres Etats, il y fir mourir non-seulement Bayazid, mais encore le bon Mahamed (74); après quoi il ne fit plus difficulté de se faire proclamer Khan. Bientôr après il entreprir une expédirion contre le Katay. Mais il ne pénetra pas Samon à Otrat, plus loin qu'Otrar. Une maladie, dont il fur atteint à l'âge de foixante-trois ans (75) l'enleva dans cette Ville, en 1404 (76), après un regne de trentesix ans. Abulghazi ne s'étant proposé de parler que des Princes descendus de Jenghiz-khan, ne s'étend pas sur les descendans de Timur, parce qu'ils n'étoient pas de la même race. Ils futent enfin chasses de Mawara-inahr ou de la

Khans Usbeks de la grande Bukkarie.

grande Bukkarie par Schah-bakht, Khan des Usbeks.

## INTRODUCTION ..

N trouve dans l'Histoire de Texeira (77), dans la Bibliotheque de d'Herbelor (78) & dans les autres Extraits des Historiens orienraux, quelques éclaircissemens sur les Princes qui ont regné dans la grande Bukkarie depuis les conquêtes des Mahométans, fous les dynasties des Arabes, des Perfans & des. Turcs. Les mêmes Auteurs traitent aussi des successeurs de Jenghiz-khan dans cette région ; mais ils parlent peu & fort confusément des Princes Usbeks qui ont gouverné le même Pays. Ils n'ont donné, ni leurs noms dans l'ordre de la fuccession, ni les dattes ni la dutée de leurs regnes. Ils se contentent de faire finir leur Monarchie il y a plus de deux cens ans. En un mot, ce qu'il y a de plus clair fur les Khans Utbeks de la grande Bukkarie eft ce qu'Abulghazi nous en a donné dans fon Histoire du Karazm, à l'occasion des guerres qui s'éleverent de tems en tems entre ces deux Etats. C'est de lui qu'on empruntera l'atricle fuivant. Schahbakht ou Shaybek étant entré, en 1404, dans la grande Bukkarie, en-

Scholbakhton Shapeck.

chaffa le Sulran Babor & les Jagathays, qui se rerirerent dans l'Inde, où ils se firent un érabliffement par leurs conquêtes. Enfuite il pénerta dans le Karazm. qu'il enleva aussi au Sultan Husseyn-mirra. Il acheva ses exploits militaires en 1498, qui est l'époque du commencement de son regne. En 1507 le Sultan-Hulleyn, leva une puillante armée à Herat, Capitale du Khorasan, dans le deilein d'attaquer la grande Bukkarie, Mais étant mort dans son entreprise . Padi-azzamon, fon fils, lui fucceda. Ce Prince ne se trouvant pas capable de se mesurer avec Shaybek, se retira dans le Pays de Kandahar, où il assembla de nouvelles forces pour retournet contre les Ufbeks. Mais il fur défair, & réduit à la nécessité de fuir en Perse. Schah-ismael-soft embrassa sa cause. Il. marcha contre Shaybek en 1510. Les deux armées se rencontrerent près de Maru. Celle des Usbeks fut raillée en pièces, & Shaybek fur tué dans l'acrion, après un regne de douze ans.

l'Historien de Timor-bek, qui dit (p. 170.) vie que Mahamed mourur dans la Varolie, peu après la bataille, tandis qu'il étoit à la pourfuite de l'ennemi . & que B ejazerb ou Bajazed mourut l'année d'après , à Ashale dans le même Pays, fort regretté de Timur, qui l'avoit

(74) Ces deux faits sont contredits par comblé d'honneuts & de caresses pendant sa

(75) \$07 de l'Egire. (76) Hift. des Tures, des Mongols, &cc.

p. 171 & foiv. (77) Hiffoire de Perfe, p. 335. (78) A l'atticle Sharbek.

Rushanji, fon successeur, est regardé comme un des plus nobles & des plus puillans Prince Ulbeks qui ayent regné dans le Mawara-inahr. En 1512, BURKARIE. le Sultan Babor revenant de l'Inde & s'ésant joint avec Ahmet-isfahani (79), passa le Jihun ou l'Amu, & porta ses ravages dans la région de Karshi. Ces deux Princes avoient foumis presqu'entiérement cette contrée, lotsque le Khan Kushanji paroissant à la tête de son armée les desit dans une bataille. Le Général Persan sut tué les armes à la main, & Babor retoutna dans l'Inde. En 1519, Kushanji marcha contre Schah-thamysh ou Tachmas , fils d'Ismael.. Mais la fortune l'ayant abandonné, il fut battu par les Persans & contraint de se réfugier dans ses Etats. Après quelques autres tentatives, qui furent suivies d'une paix folide entre les deux Monarques, il se rendir à Samarkand, où il mourur la même année. Son regne avoit duré vingt-huit ans (80).

Il eur pour successeur Abusayd, son fils, qui mourut en 1532, après quatre

ans d'un regne paisible (81).

Obeyd , successeur d'Abufayd , étoit fils de Mohamed , frere de Schahbakht qui avoit fait la conquête de la grande Bukkarie (82). Ce Prince entra dans le Khorasan & se rendit maître de quelques Villes, tandis que les Usbeks du Katazm firent aussi divers progrès. Le Schah Thamash prit le parti de faire la paix avec les Usbeks. Obeyd excité par Omar-ghazi, qui avoit été chasse du Karazm, se joignit en 1542 aux Khans de Samarkand & de Tashkant pour faire une invalion dans cette contrée. Ils y committent beaucoup de ravages; & s'étant faisis d'Avanash-khan, & de tous les Princes de sa famille, ils diviferent entr'eux les Villes & leurs prisonniers. Din-mahamet, fils ainé d'Ananash, reprit Khayuk & Urgenz après le départ des vainqueurs. Obeyd se hâta de revenir avec une puissante armée ; mais Din-mabamet l'ayant renconrré, dans le cours de la même année, le défit entiétement malgré l'inégalité de ses forces, & rétablit les Princes Karazmiens (83) par un échange de prifonniers.

Vers l'an 1550, Obeyd ayant pénetré dans le Khorasan, enleva Maru aux Perfans. Enfuite le Gouverneur qu'il avoit laissé dans cette Ville, & qu'il voulut rappellet fur quelque foupçon, livra la Place à Din-mahamet, alors Khan du Katazm. Enfuite Nur-mahamet-sultan , petit-fils de Din-mahamet , dont il devint le successeur, voyant les Princes de sa Maison armés contre lui, livra au Khan Obeyd ses quatre Villes de Maru, Nasay, Yaursurdi & Duruhn, dans l'esperance que ce Monarque lui en laisseroit la possession & se contenteroit d'un tribut ; mais il eut le chagrin de reconnoître qu'il s'étoit trompé. Abulghazi ne marque pas le tems de la mort d'Obeyd. Texeira & d'Herbelot, aptès Mirkond, la mettent en 1540 (84), & ne donnent à ce Prince que fix ans de regne. Ce doit être une erreur considerable ; car Abulghazi fait du moins juger qu'il regna plus de cinquante ans & qu'il mourut vers 1584 ou 1585 (85), Il paroît austi, par le même témoignage, que son successeur sut Mander-

khan (86), fils de Janibek , fils de Khojah-mahamet , fils d'Abulgazir , qui re-(79) Peut-être le même que Noiemi, ou (81) Hidem.

plûtôt Ajemi-feni , qui , fuivant Mirkend dans Texeira, fut envoyé par Ismael avec une armée pour secourir Babor.

(80) Texeira , p. 335. D'Herbelot , article Shabek , p. 771.

Abolatd.

GRANDE

Kushangi.

(81) Vovez ci deffus,

(\$3) Voyez ci-deffus.

(84) Dans la Ville de Bokhara.

(8 f) Voyez le Chapitre précédents

BUXKARIE.

gna dans le Pays des Kipjaks. Ce Prince ayant eu l'esprit aliéné, il ne se passa rien de remarquable fous ion regne. Après la mort d'Obeyd, Nur-mahamet se remit en potlettion des quatre Villes qu'il avoit cedées aux Ufbeks. Schah-Abbas I voulant profiter aussi de cet évenement (87), enleva Maru aux Karazmiens. On ne trouve rien qui puisse jetter du jour sur le commencement, fur la fin & fur la longueur de ce regne.

A'dallah.

Abdallah, fils d'Islander-khan, monta fur le trône après son pere; mais le · commencement de son regne n'est pas moins incertain. On lit seulement que quelques années après la mort d'Ali, qui arriva en 1571, Abdallah fit une invation dans le Karazm, & qu'il prit le parri de se retirer à l'approche d'Hajim ou d'Azim. Ensuite les fils d'Hajim ayant arrêré à Urgenz un Ambassadeur Turc, qui revenoit de la grande Bukkarie, Abdallah entra pour la seconde fois dans le Karazm avec une armée nombreuse. Il en sit la conquête, il se faisit de tous les Princes de la famille du Khan, & les ayant conduirs en Bukkarie il leur fit ôter la vic. Hajim chercha une retraite en Perfe, auprès d'Abbas, dans l'année du Serpent (88). Deux ans après, Abdallah étant entré dans le Khorafan, Hajim prit le tems que les troupes d'Abbas marcherent contre cet ennemi commun, pour se temettre en possession d'Urgenz & de Khayuk. Mais ces deux Places furent bien-tôt reprifes par l'armée d'Abdallah , qui affiégea lui-même Hazarash & s'en rendit maître. Il mourut après qu'il fut retoutné dans ses Erats, le dernier jour de l'année 1597, qui est celle de Tauk ou de la Poule. Suivant Texeira & d'Hetbelot, ce Prince actif étoit mort dès l'an 1540 (89), & ne regna que fix mois 190).

Abdolmonin fon fils , par une fille de Mahamet , Khan du Karazm , monra fur le trône après lui. Il se trouvoit alors dans le Khorasan, d'où il voulut retourner dans les Etats. Mais il fut tué par ses propres gens, à Zamin sur la Ri-

viere d'Amu (91). Imam-kuli, fils d'Yar-mahamet, fut le fuccesseur d'Abdolmonin (92). En 1620, Arab-mahamet, Khan du Karazm, ayant été défait par ses deux fils rébelles. Abulghazi, qui avoir embrassé la défense de son pere, chercha une retraire, après le combat, dans la grande Bukkarie, où il fut reçu favorablement. En 1622, Isfandiar reprit le Karazm & fit périt les deux Princes rébelles. Abulghazi retourna aussi-tôt à Urgenz. Mais ses Sujets l'ayant abandonné par l'effroi qu'ils conçurent d'une grande Comete, il se retira un an ou deux après, dans le Turkestan, où il paisa deux ans à la Cour de Tursum-khan. Delà il fe rendit dans la grande Bukkarie (93) à la Cour d'Imam-buli, qui le reeut froidement, parce que Tursum, auquel il s'éroit d'abord adresse, étoit l'ennemie des Bukkariens. Imam-kuli mourut vers le tems (94) qu'Abulghazi fur proclamé Khan du Karazm (95).

Nadir mahamet.

Il eut pour successeur Nadir-mahamet son frere. En 1644, les Turcomans

(87) Comme il paroit îci qu'Abbas prit dallah, ce doit être l'an 1593-Maru peu sprès la mort d'Obeyd & qu'il est certain qu'Abbas commença son regne en 1585, Obeyd doit avoir regné jusqu'à certe

année, s'il ne resta pas plus long-tems. Mais il faut peut être lire Trhmash au lieu d'Abbas; ce qui réduiroit la datre à 1575.

/88) En remontant depuis la mort d'Ab-

(89) 947 de l'Egire. (90) Voyez le Chapitre précédent.

(91) Voyez ei-deffus, ibid. (91) Apparemment en 1598. (91) Vers 1617.

(94) Voyez le Chapitre précédent.

(91) Peut-être en 1642.

des environs de Khayuk & d'Hazarash, dans le Katazm, refuserent de reconnoîrte Abulghazi pour leur Khan & fe mirent fous la protection de la grande BUKKARIE, Bukkarie. Nadir-mahamet donna le gouvernement de cesdeux Places à Kifferan fon petit-fils, qu'il rappella bien-tôt pour mettre à fa place un Seigneur de fa Cour, Il fut détroné en 1646 par quelques Seigneurs de ses vassaux, qui se plaignoient de la durere de fon regne (96).

Abdalaziz, son fils, lui succeda. Ce Prince ayant formé le desfein de conquerir le Pays de Bal , Subhan-kuli , qui regnoir dans cette contrée , implora le fecours des Karazmiens pour fa défenfe. Abulghazi, Khan de Karazm, faifit l'occasion de venger sa famille des injutes qu'elle avoit recûes d'Abdallah. Il fit, pendant plulieurs années, diverses invasions dans la grande Bukkarie; il y détruisit plusieurs Villes & signala ses armes par de grands ravages. Enfin la paix fut conclue en 1658, comme on l'a deja rapporte avec plus d'étendue (97). Depuis cet évenement, on ne trouve plus rien de régulier fur les Khans de la grande Bukkarie.

Les Hultoriens Perfans, fuivant Texeira & d'Herbelot, font succeder au Khan Abdallah, en 1540, Abdullatif, fils de Kushanji. Texeira dit que ce Prince mourut l'année d'après, & qu'il fut le dernier des fuccesseurs de Jenghiz khan dans le Mawara inahr (92). Mais il y a beaucoup d'apparence que Erreut de Tec'est une erreur de Texeira, puisque d'Herbelor nous apprend, sur le témoi- xura gnage du Lebtarikh , qu'Abdulatit vivoit en 1541 , dans le tems que cet Ouvrage fut composé (99). Quoiqu'il en soir, Abulghazi s'accorde peu avec les Historiens Perfans; & nos Lecteurs décideront sans peine à laquelle de ces deux autorités ils doivent accorder la préference.

Abdalaziz.

Al-Jullarif.

## CHAPITRE VII

Description de la petite Bukkarie ou du Royaume de Kashgar.

## INTRODUCTION.

UOIOUE la Géographie Nubienne, celle d'Abulfeda, l'Histoire de comment la Timur bek, ou Tamerlan, par Sams addin, & les Ecrirs de divers Au- princ Bukkarie teurs orientaux n'aient donné à l'Europe qu'une légere idée de la grande Buk-que la grande karie, il fe trouve que la petite Bukkarie, quoique plus éloignée de l'Europe, est beaucoup mieux connue, parce qu'elle est le passage commun de toutes les caravanes de Perse & des Indes, aussi-bien que de celles du Karazm & de la Tartarie, pour se rendre à la Chine. Les Européens ont tiré des lumiéres, non-feulement de divers Marchands qui avoient fait le voyage (1), mais encore de leurs propres observations, en traversant le Pays d'un bout à l'autre, comme il est arrivé au Pere Gues, Jésuite. D'un autre côté, les derniers

(96) Hift, des Turcs, des Mongols, &c.

(y7) Voyez le Chapirre précedent. (98) Hiltoire de Perle, p. 336.

(99) Bibliotheque orientale, p. 772, (1) Tels que ceux dont on doit le Recueil à Rannifo & a Johnjon , qui fit le voyage avec Jonkin ( n.

Ec iii

INTRODUC-

Millionnaires géographes de la Chine ayant fait ufage des Journaux de pluineurs Marchands Chuneis & Tarters a à qui le Commerce ou d'autres railons avoient fait entrependre les mêmes courfes ont desfié far est Mémoires une Carte de la petite Bukkarie & de parties abjacentes de la Tartarie, beaucoup plus exacte & plus complette que toux et qui en avoit été public judqu'à leur renu-

Carre da Pays.

Cette Carte eft contenue dans celles du Tibes, qui ont écé publiées par le Pere du Islade. A la vertiele n'Atturur des Tournaux d'o elle eft urite n'avoient pas pris affez foignemement les latindes pout fixe les politions des lieux. Mais te abilitionnaires con tipuplés, dans quelque pouries, à ce déaux. Les Peut La Millionnaires con tipuplés, dans quelque pouries, à ce déaux. Les Peut La Millionnaires et l'extrement de la Chine, à l'extrement de la Chine, à l'extrement de la grande murralle, & H. la plus Nord-Oueft de la Chine, à l'extrement de la grande murralle, & H. la plus Nord-Oueft de la Chine, à l'extrement de la grande murralle, et de la peut le la chine, à l'extrement de la grande murralle, et de la peut le la chine, à l'extrement de la grande murralle, et de la peut le la chine, à l'extrement de la grande murralle, et de l'extrement de la peut le la chine, à l'extrement de la grande murralle, et de l'extrement de la peut le la chine de l'extrement de la peut le la chine de la chine de l'extrement de la peut le la chine de l'extrement de la peut le la chine verifices, parce qu'elles ont étr tirées de Hami, dont la polition aufic bien verifices, parce qu'elles ont étr tirées de Hami, dont la polition avoir été démente mine ( § ). Il ferroir à defirer que cette celluler planeires plus loin vers l'Oueft; mais le Pere Gaubil affure que cette entreputé nivoir giéres par de la peut de la peut de la chine de

Regi nous apprend que la Carte du Pays de Thesang-oppan, qui l'este noplifilion de touval e peire Blekkraie & de la partie ortenné le la grande Tartarie, fut dreffic en partie fur les informations que les Million est procurente al Hami, en partie fur les informations que les Million este la Chine à ce Prince (5), & en partie fur les Mémoires des Généraux de l'Empire (6), Gambli viéend devanage fur les Journaux Tartares done la Carte eft circe. On lui en communiqua, dit-il, pluficurs qui regardoient le Pays entre Hamis & Harkas, dont l'un en particulier, traduit par le Pere Pa-ronnin, étoit excellent. Il marquoit la diflance & la polition des Places dans noue cette route; ce qui implica au défaut des obfervations affronomiques & des mediures plus tradérs dans la composition de la Carte. Ce Journal avoit de donné au Bere Gerbillon, par un Seigneur que l'Empereux Ranglia voit en-déd nome de les Cerbillon, par un Seigneur que l'Empereux Ranglia voit en-déd nome a le Perc Gerbillon, par un Seigneur que l'Empereux Ranglia voit en-

voyé au Prince Tfe-vang-raptan.

Ce Seigneur ennendoir la Géographie. Il s'émit procuré de bonnes informations fur les courses. Il les avoir fair méturer lai-mon avec tour l'exadimadqu'il y avoir pù apporter. Sa route avoit été de Klya-dua-quan à Humi; de Hami à Turfan, le de o Turfan à Humas-sil. Quedque-emes appès avoir tracé la route d'appès ce Journal; Gaubil vit entre les mains de Reju une Carte derffee fur les Journaux & les Mémoires de plusfurars perfonnes que l'Empéreux avoit envoyées à Harkas. Il y obferva la route tracée par le Seigneur Chinois. Il ajoute q'on rouva d'úres auters Journaux, qui donnoient aur Places des

<sup>(2)</sup> Ils trouverent eette diffance de neuf eens foixante-dix lis Chinois, dont dix font la lique de France. Cette mesure réduite en lieue en fait quarre-vingz-dix-sept.

en fait quatre-vingt-dix-fept.

(3) Voyez ci-dessus la Table des situa
Harkas on Urga.

<sup>(4)</sup> Observations mathematiques du Pere Souciet, p. 177.

<sup>(5)</sup> Qui résidoit près de la Riviere d'Ili, dans ses tentes, & dont le camp se nommoit

<sup>(6)</sup> Chine du Pere du Halde, Vol. II.



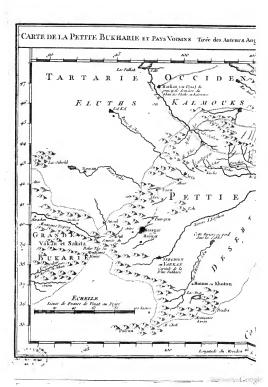

roglois Pour cervur a l'Histoire Generale des Veyages . Par N Bellu Insoneur de la Marme 1940

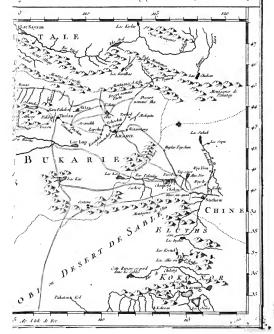



situations conformes à celles de la Carte (7), soit pour la longitude (8) ou INTRODUCla latitude; d'où l'on peut conclure que les Chinois & les Tarrares sont beaucoup plus attentifs que les Européens à tenir des Journaux exacts de leurs voyages.

Tels sont les matériaux dont nos Cartes de la petite Bukkarie sont compofées. A l'égard des Habitans & de leurs usages, outre quelques observations Pon tire ce qui regarde les Habiqu'on peut recueillir des voyages du Pere Goes, & de ceux des Missionnaires mandu rayse qui penetrerent jusqu'à Hami, nous avons un Traité exprès sur cette matiere, publié à Cologne en 1723, sous le titte d'Etat présent de la petite (9) Bukkarie, qu'on nous donne pour l'Extrait du Manuscrit d'un Voyageur. On en a l'obligation à l'Editeur que nous avons souvent cité sous le nom de Bentink .-Mais il ne paroît pas qu'il en ait fait beaucoup d'usage dans ses Notes sur l'Histoire d'Abulghazi , & cette raison nous a porté à n'en rien emprunter pour l'éclaircissement de ce que nous avons rapporté des Bukkariens sur l'autorité de ses Notes. D'ailleurs, quelqu'exactitude qu'on veuille accorder à ee Traité dans tout ce qui concerne les Habitans du Pays & leurs usages , la géo-graphie en est remplie de fautes & mérite peu d'attention.

## Nom Bornes Etendue & Division de la petite Bukkarie.

C I l'on donne à cette contrée le nom de petite Bukkarie, ce n'est pas qu'elle La resite Biblio-D'ait moins d'étendue que la Grande. Elle en a même beaucoup plus. Mais due que la gran eelle lui cede pour le nombre & la beauté des Villes, pour la bonté du terroir de-& pour l'abondance des Habitans. Les noms de Grande & de Petite Bukkarie sont venus apparemment des Usbeks, qui ont voulu distinguer la partie du Pays des Bukkariens dont ils sont en possession, à laquelle ils donnest naturellement la préference, de l'autre partie qu'ils n'ont pas subjuguée. Cependant Abulghazi n'emploie point une feule fois le nom de petité Bukkarie dans son Histoire. Il patle de Kashgar , de Yarkien & d'autres Pays qui appartenoient à cet Etat, comme d'autant de contrées différentes, auxquelles il ne connoissoit pas de nom général. .

Avant que les Usbeks eussent conquis une parrie de la Bukkarie, toute cette Elle s'as nomes région étoit connue sous le nom de Jagathay ou de Pays du Khan Jagathay, Kahasi. un des fils de Jenghiz-khan, dont elle avoit été le partage. Les Européens la nommoient aussi Royaume de Kashgar, parce que cette Province, qui en faifoir partie, étoir la réfidence ordinaire du Khan. Dans l'Histoire de Timur- Payedes Gerenbek , la petite Bukkarie est considerée comme une partie du Mogulistan , & comme le Pays des Jetas ou des Getes, que les Géographes Persans placent dans cette partie de la Tartarie qui en est au Nord.

(7) C'est apparemment la Carte du Pays de sa situation, de ses coutumes, de son gonentre la Chine & la Mer Caspienne, qui sut vernement & de son Commerce, avec une Reenvoyée en France.

lat on de la derniere révolution artivée dans (8) Observations mathématiques de Sou- ee Pays; la mort de Bosto khan & la vie decict, p. 146 & 178.

(9) Qui contient une description exacts

Contaish-aregean, In-citavo, 47 pages. .

tite Bulkane.

La petite Bukkarie est environnée de Deserts. A l'Ouest, elle a la grande Bukkarie; au Nord, le Pays des Eluths ou des Tarrares Kalmuks; à l'Eft, ce-BUKKARIE. Bornes de la pelui des Mongols fujets de la Chine; au Sud le Tiber, dont elle est séparce par le grand Defert qui se nomme Kobi , & l'extrêmité Nord-Ouest de la Chine, qui en est separce par un autre Desert ou plutôt par une partie du

Elle est siruée entre le quarre-vingr-douzième & le cent dix-huitième degré \$a fituationde longitude, & entre le trente-cinquieme degré trente-huit minutes & le quarante-cinquiéme degré de latitude. Ainsi sa longueur, de l'Ouest à l'Est, est d'environ huir cens quarante milles; & sa largeur de cinq cens soixante-dix du Sud au Nord. Mais en la confiderant dans tour son cours, parce qu'elle forme un demi-cerele du Sud au Nord-Est, sa longueur sera de douze cens milles, & fa longueur n'excede nulle part cent quarante.

C'est un Pays ailez sertile & fort bien peuplé. Mais la grande élévation de Sa. propriétes. fa terre, & la haureur des montagnes qui l'environnent de plusieurs côtés, furtout au Sud, le rendent beaucoup plus froid qu'il ne devroit l'être naturelle-

ment par fa fituation (10).

Il est fort riche en mines d'or & d'argent, quoique ses Habitans en tirent peu d'avantage. Les Kalmuks, qui en sont les mairres, & les Bukkariens, ignorent également la maniere de les travailles. Cependant ces deux Narions ne manquent pas , au printems, de recueillir l'or que les torrens entraînenr des montagnes lorsque la nége commence à fondre. De-là vient toute la poudre d'or que les Bukkariens portent aux Indes, à la Chine, & fouvent jusqu'à Tobolskoy dans la Siberie. On trouve autli, dans le Pays, beaucoup de mufe & toutes fortes de pierres précieuses, sans en excepter le diamanr. Les Habitans n'ayant pas l'art de le polir, sont obligés de le vendre brut & tel qu'ils le trouvent (11).

Tout le Pays confiste dans une longue chaîne de montagnes, qui se divise en plusieurs branches & qui traverse des Deserts sabloneux. Le pied de ces montagnes est entremèlé de vallées fertiles. Regis observe qu'entre les Villes de la petite Bukkarie on ne rrouve aucun Village (12) 3 de forte qu'en voyageant de l'une à l'aurre il ne faut pas se promettre de rrouver la moindre commodiré. Il attribue cer inconvénient au génic des Tartares, qui leur fait préferer les tentes aux maifons, fans compter la nature du Pays, qui étant divifé par quantité de branches du Kobi, en devient inhabitable dans quelques (13)

endroits.

On divisc la petite Bukkarie en plusieuts Etats, qui forment autant de Pays Division de la peute Bukkarie, différens, mais dont les noms, les bornes & l'étendue font ignorés de nos Géographes, Du tems de Goës, elle étoit composée de deux Royaumes; celui de Kashgar à l'Ouest, & celui de Chalis à l'Est. Aujourd'hui nous pouvons la divifer en quatre Parties, qui font le Royaume de Kashgar, & les Provinces d'Aksu, de Tursan & de Khamil ou Hani.

(10) Suivant l'Erat pré ent de la petite Bukkatie, elle abonde en toutes fortes de fruits la Description disent que les Villes, au nom-& de raifins. Mais la chaicut yest fi excessive bre d'environ vingt, ont un grand nombre qu'on ne pent la supporter hors des maisons.

(11) Hilt des Tures, des Mongols, &c. Tures, &c. p. 471 6 474 p. 469 & fuiv.

(11) Cependant Bentink & Jes Auteurs de de Villages dans leur dépendance. Hijl. des

(13) Chine du Pere du Halde , Vol. II. Royaume

## Royaume de Kashgar & Province d'Aksu.

PATITI BURKARIE.

K A S H G A R ou Karkar, est la plus occidentale des quatre Provinces de la perite Bukkarie, ou plutor fa véritable fituation est au Sud d'Akfu. A l'Ouest elle frembre de ce à la grande Bukkarie, dont elle est féparée pat une double chaîne de montagnes, entremêlées de Deferts; au Sud, le Tiber; à l'Est, le Kobi ou le grand Defert, qui s'étend jufqu'à la Tartarie orientale. Elle peut avoir quatre cens vingt milles de longueur, du Nord au Sud; & trois ceus foixante de largeut, de l'Ouest à l'Est. Dans un si grand espace, il ne se trouve pas plus de huit ou neuf Villes dont les Voyageurs nous aient appris les noms (14), & l'on n'en compte que trois qui méritent un peu d'attention. Leur nom est Ye, Kashgar, Yar-

Situation &c

Kashgar (15), ou, comme les Jésuites l'écrivent dans la Carte, Haskar, 8a Capitole, est située au Nord-Est des deux autres, vers les frontieres de la grande Bukka-pontince name rie, au pied des montagnes qui féparent ces deux régions (16). Elle est pla- ou Arabarab cée sur la rive Est d'une riviere, qui tombant des mêmes montagnes va se jetter dans le Defert à trente ou quatante milles de la Ville. C'étoit autrefois la Capitale du Royaume; mais Bentink observe qu'elle est extrêmement déchue de son ancienne grandeur, depuis que les Tartares en sont en possession. Cependant il ajoute qu'elle entretient encore un Commerce affez confiderable avec les Pays voitins, quoique fort inferieut à celui des anciens tems (17). Avant les conquêtes de Jenghiz-khan, Kashgat fut long-tems la Capitale du Turkestan, c'est-à-dire, du domaine des Turcs, qui étant fortis d'une Tribu peu confiderable près du Mont Altay, se répandirent au sixième siècle dans toute la Tarrarie à l'Ouest, & changerent plusieurs fois le siège de leur Empire à mefure que leur domination s'étendoit. C'est ainsi qu'aptes Kashgar ils eurent Otrar pour Capitale, fous le regne de Kavar-khan (18).

Yarkien, ou Yerghian (19) suivant Bentink, est à présent la Capitale de toute la petite Bukkarie. Sa fituation est au Nord de Kashgar, sur le bord pente bukkarie. d'une petite riviete, dont les eaux ne passent pas pour faines. Mais Bentink peut s'être trompé sur ce point , puisque la Carte des Jésuites place Yatkien au Sud-Est de Kashgar, à quarre-vingt-dix milles de distance (10), & fur une riviere qui descenda de des montagnes à la même distance au Sud-Ouest, coule vers le Notd-Est & tombe dans le Lac de Lop à six cens milles de sa source. Le même Auteur ajoute qu'Yarkien, ou Yerghian, est une grande Ville, affez bien bâtie à la maniere des Orientaux, quoique la plupart des maifons foient de briques cuites au foleil. Le Pays est très-fertile aux environs. Il prodait toutes fortes de fruits & de légumes.

(14) La Carte des Jésuites n'en offre pas cée dans la Carte des Jésuites,

(15) Abulfeda dit qu'elle se nomme aussi

kien & Khotom.

(16) Les Tables d'Abulfada, de Naffraddin & d'Uluben , placent cette Ville à quarante quatre degrés de latitude , & celle de Kryfolekka à quarante dogrés, c'est-à-dite, vingt ou reace minutes plus au Nord qu'elle n'eft pla-Tome VII.

(17) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

pag. 471. (18) Bibliotheque orientale, p. 610. (19) Bentink ecrit Terkern & Terkeben, D'autres , Irken , Irghen , Jarkan , Yarkan , Turkind & Hiarlbam,

(20) Marco-Polo le traversa austi en allant de Kasl-gar à Kotore.

PERMIT BURKARIE.

On voit dans la Ville un Château, où le Kontayki, Khan des Kalmuks, vient paffer de tems en tems que ques mois, lotiqu'il y croit fa prefence necellaire. De-là vient qu'en a quelquetois pris Yarkien pour le lieu ordinaire de

Comme cette Place est ausourd'hui le centre du Commerce entre les Indes & le Nord de l'Afie, entre le Tibet & la Siberie, entre la grande Bukkarie & la Chine, elle ne peut manquer d'être fort peuplée, ni ses Frabitans Eukkariens d'être très-riches, puisque c'est par leur entremise que le Commerce subsiste entre tant de régions différentes, Le dernier Empereur de Russie se proposoit d'en établir un régulier par la Riviere d'Irtiche, entre Yarkien & ses Ltats. Ses-Sujets en auroient tiré de grands avantages.

Khwem ou Mo-

La Ville de Khotom, cu Hotom (21), est située au Sud-Est d'Yarkien, sur la riviere de Hotomni folon , comme elle est représentée dans la Carte. Quoique foumife au grand Khan des Eluths, la grandeur de son Commerce la rend encore affez floriflante. On y voit en foule les Marchands du Tibet & des Indes. Ses Habitans font obligés de faire profession du Mahomérisme; ce qui n'empêche pas que les Payens des environs ne jouissent d'une entiere liberté. La Ville est bâtie de brique. On vante la fertilité du Pays. Il paye au Kontayki un tribut annuel, à la faveur duquel il jouit de sa protection, sans être autrement incommodé par les Eluths.

On affura l'Auteur que la Ville de Valafagun, qu'Ilik réfigna au Khan Kavar, & que les Mongols nommoient Kambalik, c'est-à-dire la bonne (22) Ville . subtiste encore dans la perite Bukkarie , près des frontieres de la Grande & du Pays des Kalmuks, & que c'est de ce coté-là un des principaux passages dans la grande Bukkarie (13). C'est la même Ville qu'Abulseda & d'Herbelot (24) écrivent Balasagon, Il est aisé, dans l'Arabe, de prendre un l pour un y, parce que la différence de ces lettres dépend d'un seul point. Le premier de ces deux Auteurs met Balafagan dans le Pays des Turcs, près de Farak ou d'Otrar (25). Dans un autre endroit, il la place sur les frontieres des Turcs, au-delà du Sihun ou du Sir, près de Kashgar (26). Mais la Carte des Jéfuites n'offre aucune Ville fous l'un ou l'autre des deux noms.

Pane d'Akfu.

Le Pays d'Akfu est sirué au Nord de Kashgar & à l'Ouest de la Province de Turfan. On lui donne environ trois cens l'oixante milles de longueur, & foixante-dix de largeur. C'est dans cette partie de la petité Bukkarie que l'Empire occidental de Lyan ou des Kitans paroît avoir été fondé (27); & par conféquent ce Pays doit être celui de Kara-kitay ou de Kara-katay , dont la fituation a caufé de l'embarras aux l'inforiens. Cette conjecture s'accorde avec le Journal du Pere Goës, qui dans fon voyage de Kashgar à Akfu traverfa

Si c'eft le Kara-Luay.

un Defert sabloneux (28) nommé Kara-kathay ou le Katay noir , parce qu'il

The concentration of the Relation of the Relat d'une grandeur incroyable, & que ses Habitaps étoient originairement du Katav. (21) Voyez ci-deffus.

(16) lind, p. 74 (17) Voyez ci deffus.

(13) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. vage, entre Kashgar & Akfu. pag. 471.

(18) Haji-mahamet en fait un Desert sau-

fut long tems habité par la Nation de Katay. En effet, comme les Kitans conquirent toute cette partie de la Tartarie qui est depuis Lyau-tong jusqu'au Burrarie. Royaume de Kashgar, le Pays à l'Ouest du Whang-lio & la Province Chinoise de Chan-si, ou du moins toute la petite Bukkarie, avec le Pays de Chacheu au Sud-Est de Khamil, pourroient avoir porté le nom de Kara-kitay sous les Mongols avant la chute de leur Empire ; après quoi les Princes naturels de ces régions ayant fecoué le joug des Kitans, le nom de Kara-kitay pourroit

être demeuré à ce Pays particulier où ils fonderent leur nouvel Empire. Akfu (19), principale Ville du Pays, est souvent nommée par les Voya- Cegaron seale de geurs; mais sans autre éclaircissement que celui du Pere Goes, qui la donne la Ville d'Alina

au Royaume de Kashgar, & qui raconte que le neveu du Roi en étoit Gouverneur. Suivant la Carre des Jéfuites, elle est située sur la rive Nord d'une petite riviere, qui tombant des montagnes au Nord-Ouest, se perd à la même distance dans les sables du Desert. La Riviere d'Ili, qui coule du côré où le Kontayki, grand Khan des Eluths ou des Kalmuks, fait sa résidence ordinaire dans son camp, nommé Harkas ou Urga, prend sa source dans les montagnes qui font dans la partie Nord-Est de cette Province. Plus à l'Ouest, fortent le Chui-muren & le Talas-muren , fur le dernier desquels M. Danville place la Ville de Sagram. Ces deux Rivieres, après un cours de cent quatrevingt milles, tombent dans des lacs de la grande Tartarie.

On doit observer ici que le Pere Goës, qui traversa la perite Bukkarie, depuis Yarkian jusqu'à Khamil ou Hami, ne donne pas une seule fois ce nom au Pays. Il ne parle que de deux Royaumes, entre lesquels cette région étoit divifée : le Kashgar , qui comprenoit la partie orientale ; & le Chalis , qui

formoit la partie occidentale (30).

## Provinces de Turfan & de Khamil.

L. A Province de Turfan est située à l'Est d'Aksu. Elle peut avoir deux cens Leurssian & dix milles de longueur, sur quatre-vingt de largeur. Celle de Khamil n'a pas teur étandue. dans fa plus grande longueur, plus de cent quatre-vingt milles. Dans fa fargeur elle est égale à l'autre. Il paroît que ces deux Provinces, ou du moins la partie du milieu qui est à l'Est de Turfan, étoit autrefois possedée par les Vigurs ou les Oygurs. Leur Capitale, que les Chinois nomment Ho-cheu (31), étoir à huit ou neuf lieues de cette Ville. Il faut arrendre de nouvelles lumiéres de l'Histoire Chinoise, pour décider si c'étoit la même que Bishalik, ou si Bishalik étoit une autre Place au Nord de Turfan, fuivant la position que lui donne le Pere Gaubil (32). Les Vigurs possedoient aussi les parties adjacentes de la Tartarie, jusqu'aux sources de la Riviere d'Irtiche & jusqu'au Mont

Le Pays de Turfan contient plusieurs Villes, entre lesquelles Turfan tient villes du Pays le premier rang. Elle est représentée dans le Journal de Goes comme une Ville de Turfanbien fortiliée. Mais les Millionnaires nous apprennent feulement que c'est une Ville confiderable (33) 3 qu'elle est à fix journées de Hami ou de Khamil , en

(19) Alifu fignifie Eau blanche.

(30) Cialis dans Trigaut,

(31) Voyez ci-deffus,

(31) Voyez ci-deffus. (33) Ils la mettent dans la Tartarie orientale, parce que les Tartares sont maîtres du Pays.

Ffi

passant une branche du Kobi ou du Desert, mais à dix journées des montagnes qui font au Nord de Hami & les plus petites de toute la Tartarie. BULKARIE.

Propriérés da

Le l'ays de Khamil ne contient qu'une petite Ville de même nom (34). On · Faya de Khamil. y voit même peu de Villages. Mais il n'en est pas moins rempli de maisons dispersées. Les Habitans sont de haute taille , vigoureux , bien faits , & d'une extrême propreté dans leurs maisons. La Ville de Khamil ou de Hami est à quatre-vingt-dix lieues de Kya-yu-ken (35), une des pottes de la grande muraille. Elle est environnée de terres assez fertiles ; mais au-delà de cet espace on ne trouve que des fables fecs & les plus stériles de toute la Tartarie.

Ce Pays n'est pas infecté de l'idolatrie des Lamas. Tous les Habitans y font profession du Mahométisme. La terre n'y produit guéres d'autres fruits que des melons, dont on vante la delicareffe & qui l'emportent si fort sur ceux de l'Europe, que se conservant long-tems après leur saison on en sert pendant tout l'hyver fur la table de l'Empereur (36). Gerbillon dit néanmoins que le Pays de Khamil offre une grande abondance de bons fruits outre les melons & le raisin (37). Mais il ne parloit pas sut le témoignage de ses propres yeux ,

comme les autres Missionnaires.

Le Defett dont on a parlé, & qui se trouve situé entre Hami & la grande muraille de la Chine, fait partie du grand Schamo ou du Kobi. On n'y trouve pas d'herbe ni d'eau. Les voyageurs perdent souvent leurs chevaux en le traverfant. Aussi les Tartares emploient-ils plus volontiers des dromadaites, parce qu'il faut peu de noutriture à ces animaux & qu'ils se passent d'eau cinq ou fix jours. Cependant le Kobi n'est pas borné à cer espace, qui n'est que de quatre-vingt-dix lieues. Il a quantité d'autres branches, qui se répandent comme autant de veines infectées & qui divisent le Pays comme en pelotons, les uns secs & tout-à-sait deserts, les autres assez fertiles pour la subsistance d'un perit nombre de Tartares (+8).

#### 6. I I.

# Habitans de la petite Bukkarie.

Figur & carne- C UIVANT la description de l'Etat présent de cette contrée , la plûpart trie des Bukka- des Bukkariens, ses anciens Habitans, ont le teint bazané & les cheveux noirs; quoiqu'il s'en trouve quelques-uns qui sont blonds, beaux & bien faits. Ils nemanquent pas de politesse. Leurs manieres sont gracieuses pour les Etrangers. Mais ils ont de l'avidité pour le gain, & beaucoup d'inclination pour le Commerce, qu'ils exercent avec allez d'avantage à la Chine, en Perfe, dans les Indes & dans la Russie. Traiter avec eux sans précaution, c'est s'expofer à devenir leur dupe.

L'habillement des hommes est peu différent de celui des Tartares. Ils por-Leur habilicment. tent des robes qui leur tombent jusqu'au milieu des jambes, avec des manches fort larges vers les épaules & ferrées autour du coude. Leurs ceintures ressem-

> (14) Bentink éctit Khamil. Goes & d'autres écrivent Khamul.

(16) Chine du Pere du Halde, Vol. II. (37) Ibidem.

(35) Le Fort qui est près de cette porte, se потте Кул-ун-диен.

(38) Ibidem.

blent à celles des Polonois. L'habit des semmes est exactement le même que eelui des hommes, & piqué ordinairement de coton. Leurs pendans-d'oreil- Burkarie. les n'ont pas moins d'un pied de long & leur descendent jusqu'aux épaules. Elles divifent leur chevelure en treffes, qu'elles allongent avec des rubans noirs, brodés d'or ou d'argent, & par de grandes toufies d'argent ou de foie, qui leur pendent jufqu'aux talons (39). Trois autres touffes moins grandes leur eouvrent le fein. Elles portent des colliers ornés de perles, de petites piéees de monnoie, & de plutieurs autres bijoux dorés on argentés, qui ont beaucoup d'éclat. Les deux sexes emploient aussi, pour ornement, de petits facs de cuit , qui contiennent des prières écrites par leurs Prêtres , comme au-

tant de précieuses reliques. Quelques femmes, fur-tout avant le mariage, se peignent les ongles de Poulse de Kengirouge. Certe couleut dure long-tems. Elle est tirce d'une herbe qui se nomme Kena en langue Bukkarienne. On la fait fécher, on la pulverife, avce un mélange de poudre d'alun; & vingt-quatre heures avant que d'en user, on

prend foin de l'exposer à l'air.

Les femmes, comme les hommes, portent des hautes-chausses fort étroites, Holliement des & des bottes légeres de cuir de Ruffie, fans talons & fans femelles, Leur chauf-femansfure pour les pieds est une forte de galloches, ou de fandales à la manière des Tures, avec des ralons fort hauts. Les bonnets sont aussi les mêmes pour les deux fexes; excepté que les femmes, & fur-tout les jeunes filles, enrichissent les leurs de divers ornemens, tels que de petites pièces de monnoie & des perles Chinoifes. Les femmes ne sont distinguées des filles que par une longué bande de toile qu'elles portent sous leurs bonners & qui se roule autour du col, pour former par detriere un nœud dont l'un des bouts leur tombe jufqu'à la ceinture (40).

Les maifons des Bukkariens font de pierre & ne font pas mal bâties; mais Maffers & meuleurs meubles font en petit nombre & ne fervent pas beaucoup à les orner. On rient, n'y voit ni chaifes, ni tables, ni d'autres commodités que quelques coffres de la Chine, garnis de ser, sur lesquels ils placent pendant se jour les matelats qui leur servent pendant la nuir, en les couvrant d'un tapis de coton de différentes couleurs. Ils ont aussi des rideaux ornés de fleurs & d'autres figures, & une forte de chalit d'une demie-aune de hauteur & long de quatre aunes, qu'ils couvrent d'un tapis pendant le jour. Ils se couchent tout-à-fait nuds i mais ils s'habillent toujours en fortant du lit. Ils s'affeyent les jambes croifées, à la maniere des Turcs.

Leut propreté est extrême dans leurs alimens. Ils les sont préparer dans leur Leur aliment. propre chambre, c'est-à-dire, sous leurs yeux, par des Esclaves qu'ils aché-

tent ou qu'ils enlevent aux Kalmuks , aux Russiens ou à d'autres Nations voifines. On voit dans ces chambres quantiré de pors & de chaudrons de fet . rangés près de la cheminée, qui fert aussi à l'entretien de la chaleur en hyver, Quelques-uns ont de petits fours, conftruits, comme les murs, de terre cuire ou de brique. Leurs autres ustenciles sont quelques plats de Capua (41) ou de porcelaine, & diverfes fortes de vaisseaux de cuivre pour faire bouillir le thé

(40) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (39) Ce sont apparemment celles que Grueber appelle Femmes de la Tartarie orientale, p. 476 & suiv. & qu'on voit représentées dans la figure. (41) Sorte de bois.

Ff iii

PATITE BUKKARIS.

& chauffer l'eau dont ils se lavent. Une pièce de calico leur sert de nappe & de serviertes. Ils n'ont pas l'usage des coureaux ni des sourchettes. On leur présente les viandes toutes coupées & leurs doigts servent à les dépêcer. Leurs cuillieres font de bois, de la forme de nos écumoits (42).

Leur nourriture la plus ordinaire cst de la viande hachée, dont ils sont des pares en sorme de croissant. C'est une provision dont ils se munissent dans leurs voyages, fur-tout pendant l'hyver. Après les avoir fair un peu dureir à la gelée, ils les transportent dans un fac; & lorsque le besoin de manger les presse, ils en sont une fort bonne soupe en les faisant bouillir dans l'eau. Ils n'ont guéres d'autre liqueur qu'une espece de thé noir (43), qu'ils préparent avec du lait, du sel & du beurre. En le buvant, ils mangent du pain lors-

Michiges des Buldaneut,

qu'ils en ont (44). Les Bukkariens achetent leurs semmes à prix d'argent; c'est-à-dire, qu'ils en donnent plus ou moins , suivant le degré de leur beauté. Aussi la plus courte voie pour s'enrichir est-elle d'avoir un grand nombre de belles filles. La Loi défend, aux personnes qui doivent se marier, de se parler & de se voir depuis le jour du contrat jusqu'à la célébration. Les réjouillances de la nôce confiftent en seftins, qui durent l'espace de trois jours. Ils ont dans le cours de l'année trois grandes fêtes, qui se célebrent de même. La veille du matiage, une troupe de filles s'assemble au soir chez la jeune semme, & passent la nuit à danser & à chanter. Le lendemain au matin , la même assemblée revient au même lieu, & s'occupe à pater la nouvelle épouse pour la cérémonie. On avertit enfuite le jeune-homme, qui paroir bien-tôt, accompagné de dix ou douze de ses parens ou de ses amis, & suivi de quelques joueurs de flute, avec un Abis (45), qui chante en battant sur deux petits tambours. A son arrivée il fait une course de chevaux, pour laquelle il distribue plusieuts prix , proportionnés à ses richesses. Ce sont ordinairement des damas . des peaux de martres & de renards, des calicos de Kitayka & d'autres étoffes, La sète qui se donne pour la circoncision des ensans, n'est pas différente de celle des mariages.

On a fait observet que les nouveaux époux ne se voient pas pendant la cérémonie du marjage; mais ils répondent, chacun de leur côté, aux questions que leur fait le Prêtre. Enfuite le mati retourne à sa maison, dans le même ordre qu'il en est venu. Il y traite sa compagnie. Après le diner il se rend chez sa femme, où il obtient la liberté de lui parlet. Il la quitte encore, pour y retourner le foir. Alors la trouvant au lit, il se couche près d'elle tout habillé, en présence de quelques autres femmes; mais ce n'est que pour un moment. Cette farce se renouvelle pendant rrois jours. Enfin il entre la troisième nuit dans rous les droits du mariage, & le lendemain il emmene sa semme à sa

maifon.

Conditions des mariages,

Quelques maris conviennent avec les parens de leur semme de la laisser plus long-tems chez eux, & ce marché dure fouvent une année entiere. Mais fi dans cet intervalle la femme meurt sans enfans de son mari, tout ce qu'elle a

(41) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. (44) Hift. des Tures , &c. p. 412. p. 473 & fuiv. (41) Espece de Prêtte. Tambours ou Tim-41) C'est le the Tartare ou le bouillon brels. de féves dont on a parle au Tome V.

### DES VOYAGES. LIV. III.

reçu demeure à ses parens ; à moins qu'après l'année du deuil ils n'aient la génerofité d'en rendre la moitié. Les quarante jouts qui fuivent l'accouchement BERRERIE. pallent pour un tems impur, pendant lequel la Loi déiend à la femme juiqu'aux Ballante des priéres de religion. L'enfant est nommé, trois jours après sa naissance, par son pere ou par quelque proche parent de la famille, qui lui fait present d'un bonnet ou d'une pièce de toile, suivant l'état de sa fortune. La circoncision se donne à l'âge de fept, de huir ou de neuf ans, & l'ufage pour les peres est de la célebrer par une fète avec leurs amis.

Quoique la polygamie foit regardée comme un péché parmi les Bukkariens, elle est si peu punie, qu'on voit des hommes chargés de dix femmes ou d'un krée. plus grand nonibre. Un mari a toujours la liberté de renvoyer sa femme ; mais dans le cas du divorce, une femme a droit de conferver tout ce qu'elle a reçu de son mari pendant leur société. Si e'est elle qui prend le parti de la sépa-

ration, elle n'emporte rien de ce qui lui appartenoit.

La Médecine a peu d'étendue dans la petite Bukkarie. Lorfqu'un Bukkarien Médecine des rombe malade, le Mullah (46) lui vient lire un passage de quelque Livre, Bukinikut fouille sur lui plusieurs fois & lui fait voltiger un couteau fort tranchant autour des joues. Les Habitans du Pays s'imaginent que cette opération coupe la racine du mal. Si le Malade ne laisse pas d'en mourir , le l'iètre lui met le Livre de l'Alcoran sur la poirtine & récite quelques priéres. Ensuite le corps est renfermé dans un tombeau , pour lequel on choisit ordinairement quelque Bois agréable, & qu'on entoure d'une haie ou d'une espece de palitsade, Les Bukkariens n'ont pas d'autre monnoie que leuts Kopeiks de cuivre, qui Leur monnoie,

pefent un Soletuik (47), c'est-à-dire, environ le tiers d'une once. S'ils ont une fomme confiderable à recevoir en or ou en argent, ils la pefent, à la maniere des Chinois & de leurs autres voifins.

Leur Religion & leur Langue ont quelque ressemblance avec celle des Turcs, Leure le jon & mais elles different beaucoup aussi. Gerbillon (43), qui leur donne mal-à-pro- leur lus ; ge. pos le nom de Tartares, dit que leur langue est apparemment celle des Ufbeks, qui est différente de celle des Mongols. Il ajoute que celle-ci est enrendue dans la petite Bukkarie, à cause du Commerce, qui est continuel entre les deux Nations.

Le même Auteur observe que ces Peuples entretenoient autresois un Commerce considerable à la Chine; mais que depuis quelques années il a été interrompu (49) par la guerte. Cependant on espere qu'il poutra renaître, par les encouragemens & les priviléges que l'Empereur accorde à tous les Marchands qui viennent dans ses Etats (50).

## Religion & Culte de la petite Bukkarie.

O U 0 1 QU E la Religion dominante, dans toutes les Villes & les Villages Libenéde milde la petite Bukkarie, foit le Mahomérisme, toutes les autres Religions y Bukkaries jouissent d'une liberté entière ; ou du moins elles y sont toletées , parce que les Kalmuks, qui sont maîtres du Pays & plongés dans une idolatrie grosiié-

(46) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 481 & fuiv.

(40' Vers 1700.

(47) Monnoie Ruffienne.

(48) Il écrivoit vers 1700. (50) Chine du Pere du Halde.

BUERARIE. Religion d'autrui (51). Opinion qu'its

re, ne croient pas qu'il foit permis d'employer la violence pour combattre la

Suivant l'Aureur de l'Etat préjent de la petite Bukkarie, les Bukkariens enidel'Alcoran- crojent que Dieu ayant compose l'Alcoran, le communiqua aux hommes par le ministère de Moyse & des Prophéres; qu'ensuire Mahomet en donna l'explication, & qu'il en tira des principes de Morale qu'ils fout obligés de recevoir

& de pratiquer. Leurs idées fa-

fus Girille.

Ils ont quelque notion de la Personne de Jesus-Christ, mais alterée par des bustum nor l'inpheline, ses parens embatrasses de la dépense de son éducation, résolurent de la faire dépendre du fort. Ils jetterent une plume dans un vase plein d'eau . après être convenus entr'eux que cette charge tomberoit fur celui au doigt duquel la plume patoitroit s'artêter. Elle s'artêta au doigt de Zacharie, d'une maniere d'antant plus sensible, que s'étant d'abord ensoncée dans l'eau elle revint furnâger lorsqu'il y eut mis le doigt. Il ne balança point à recevoir la jeune Marie. pout prendre soin de son éducation. Un jour que son ministère l'avoir rerenu au Temple trois jours de suite, il se souvint qu'il avoit laisse cet Enfant sous la clef dans fa maison, et qu'elle n'avoit pû recevoir aucun secours. Il se hâta d'y retourner. Mais au lieu de la trouver mourante, comme il s'y attendoir, il fut furpris de voir autour d'elle toutes fottes de mêts en abondance. Elle lui dit que c'écoir Dien qui les lui avoit envoyés. A l'âge de quatotze ans, éprouvant pour la premiere fois l'infirmiré particuliere à son sexe, elle alta se baigner dans une fontaine qui étoit dans une grande forêt voiline. Là, elle fur fort effrayée d'entendre une voix. Elle se hata de reprendre ses habits pour se retirer, Mais un Ange, qui se présenta devant elle, lui dit qu'elle deviendroit mere d'un enfant, qu'il lui recommanda de nommer Ifay (52). Elle répondit modestement que n'ayant jamais eu de commerce avec aucun homme, elle ne concevoir pas comment cette prédiction pouvoir s'accomplir. Alors l'Ange fouella fur la poirrine & lui fir comprendre ce mystere. Enfuire il l'instruisit de tout ce qu'elle ne devoit pas ignorer. Elle conçut au même moment. Le tems de sa délivrance étant arrivé, la consusion qu'elle en eur la conduisit dans la même forêt. Elle s'y délivra heureusement de son fruit; & sur le champ un trone d'atbre pourti, contre lequel elle s'étoit appuyée, poussa des seuilles. La terre aux environs se couvrit de seurs comme au printems. Les Anges parutent en grand nombre. Ils baignerent l'Enfant dans une fontaine qui se fit voir tout-d'un-coup à deux pas du même lieu, & le renditent à sa Mere. Elle retourna dans sa famille, où elle sut reçue avec de sanglans reproches & de fort mauvais traitemens. Elle les fouffiit fans imparience ; & ne prenant pas même la peine de se justifier, elle pria seulement son Fils de plaidet sa cause. Il la fatisht fur le champ. L'explication qu'il donna du mystere de sa naissance diflipa des soupçons injutieux à sa Mere & sit éclater la puissance du Ciel, dans un évenement fi contraire aux loix de la Nature.

Le jeune Ijay devint un Prophète & un Docteur de grande autorité. Mais il fur expose à la haine & aux persecutions de tout le monde, sur-tout des

(51) L'Auteur Anglois prérend que c'est (12) Les Arables, les Tures, &c. donnent une bonne leçon contre l'esprit de perfécution. à Jesus le nota d'Ifq.

Grande.

Grands. On attenta plusieurs fois à sa vie, quoique sans succès. Enfin ses ennemis chargerent deux personnes de le tuer, à toutes sortes de prix; mais BUKKARIE. Dieu rendit leurs projets inutiles, en prenant foin d'enlever Isay au Ciel lorsqu'ils étoient prêts à les exécuter. Il exerça aussi un châtiment fort singulier sur ses assassins. Les ayant transformés successivement sous la figure d'Isay, le Peuple, trompé par cette tesseniblance, se jetta furieusement sur eux & leur donna la mort (53).

Quoiqu'il paroisse par ce récit que les Bukkariens n'ont aucune idée des Autres princisouffrances de Jesus-Christ, ils croient la résurrection & la réalité d'une autre riens. vie. Mais ils ne peuvent se persuader qu'aucun homme soit condamné à des peines éternelles. Au contraire, ils prétendent que le Démon étant auteur du péché, c'est sur lui que la justice du Ciel en fait tomber le châtiment. Ils croient auffi qu'au dernier jout du Monde , tout doit être anéanti , à l'exception de Dieu seul'; & par conséquent que toutes les créatures , dans lesquelles ils comprennent Jesus-Christ, les Demons & les Anges, ne peuvent éviter la mort. Cependant, après la réfurrection, quelques Elus feront purifiés par le feu, fuivant la mesure de leurs péchés, qui doivent être pesés dans une balance.

Ils foutiennent qu'alors Dieu tormera huit Paradis différens (54) pour les Juftes, & fept Enfers pour les Méchans, qui feront putifiés pat le feu; que les plus grands Pecheurs & ceux qui doivent s'attendre aux plus tedoutables châtimens font les menteurs, les gens de mauvaife-foi & les Make bates; que ceux d'entre les Elus qui ne doivent pas être foumis à la peine du feu feront choifis parmi les Jultes, un fur cent pour les hommes, & un fur mille pour les femmes; que cette petite troupe fera conduite dans un des huit Paradis, où elle jouira de toutes fortes de félicirés, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de créer un nouveau Monde. C'est un péché, dans leurs principes, de dire que Dieu est au Ciel. Il est pat-tout, difent-ils; & c'est deshonorer son immensité que de borner sa presence à quelque lieu particulier.

Ils ont tous les ans un jeune de trente jours, depuis le quinze de Juillet jus- Jeune annuel. qu'au milieu d'Août. Dans cet intervalle ils ne preunent aucune noutriture pendant le jour ; mais ils mangent deux fois dans le cours de la nuit, fans boire d'autres liqueurs que du thé. Ceux qui transgressent cette Loi sont obliges, ou de mettre en liberté le meilleut de leurs Esclaves, ou de donnet un testin à trente-six personnes ; sans compter quatre-vingt-cinq coups de souet que l'Aguns, ou le Grand-Prêtre leur fait donner fur le dos nud, avec une laniere de cuir qui se nomme Dusa. Cependant l'Auteur remarqua que ce Jeune n'est pas régulièrement observé par le Peuple, & que les Arrisans obtiennent la permission de manget pendant le jour.

Les Bukkariens ont cinq tems marqués pour la Priére : 1. Le matin. 2. Le midi. 3. L'après-midi. 4. Le coucher du Soleil. 5. La troisième heure de la nuit. A chaque terme, les Abis, qui font une espece de Prêtres, donnent un sienal public. Ceux qui sçavent lire & qui sont capables d'expliquer l'Alcoran, sont fort estimés dans la Nation & portent le nom de Mullah (55), qui signifie

Homme célebre & d'un métite distingué (56). (11) Ces idées s'accordent avec la tradition (55) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 471 & 478.

(16) Voyez ci-deffus. (54) Ils les appellent Arrays. Tome VII.

PETITE BUKKARIE.

#### Gouvernement de la petite Bukkarie.

Changemens products par différences caules.

L E Gouvernement de cette contrée est peu considerable jusqu'au regne de Jenghiz-khan. Elle étoit alors divisée en plusieurs Nations ou en différentes Tribus, dont les plus considerables étoient celle des Vigurs ou des Oveurs. qui habitoient la partie la plus orientale du Pays aux environs de Turfan; celle des Whey hus, qui habitoient la partie occidentale, & les Kitans ou les Karakitayans, qui étoient établis entre Akfu & Kashar. Il est probable que tous ces Peuples avoient différentes formes de Gouvernement. Mais après la conquête de Jenghiz-khan, tout le Pays tomba fous la domination de Jagathay, second fils de ce Conquérant. Quelque-tems après sa mott, le Royaume de Kashgar, qui renferme la petite Bukkarie, devint indépendant; & dans la fuite il y a beaucoup d'apparence que cette Monarchie fut divifce entre deux ou plusieurs Princes, mais tous de la race de Jenghiz-khan. En 1603, lorsque le Pere Goës voyageoit dans ces régions, il paroît que la petite Bukkarie étoit toute entiere fous le gouvernement d'un feul Khan, qui faifoit sa tésidence à Yarkian. Mais l'Auteur, auquel on s'attache ici, nous apprend qu'en 1683 il y arriva une grande revolution. Bafton ou Buffuktu, nomme aufli Kaldan. Khan des Eluths ou des Kalmuks, conquit la petite Bukkarie fur le Prince ou fur les Princes qui regnoient alors.

Maciffrats de la pette Bukkarie.

Zign-arappan [57]. fuccelleut de Bolto, fous le tire de Kontayki, établit dans fet Ests plufeurs Maglittas dont la fuccellón due encore, & qui font fubordoune's l'un à l'autre. Ceux du dernier rang ont l'infeçèlion de dix ou douze familles. Ceux du rang au-deffu en commandant cent, & les premiers en gouverneut mille. Ils font rous dépendans d'un Commandant Général, que le Khan choifit entre les anciens Princes du Pays. Ces Magnitras décident tous els différends qui maillers entre les sujets. & font obligés de faire leur rappor aux Supérieurs ; ce qui fert à l'entretien du bon ordre & de l'union entre les Habitans [53].

Poerrer contro Jes Chinoise Bofto & Zigan eurent fuccellivement différentes guerres à foitenir contre les chinois, quis, Konodés par les Mongolsen 1720, pérétretrent dans les Provinces de Hami & de Turfan, & fe renditrent Maitres de l'une & de l'autre (191). Gerbillon razonne que celles de Yarkan & de Turfan fe diffpofoient aufil à fécoure le poug, mais que la préfence de Rapan réveilla leuir (6) fidélité (60). Gaubil pétend qu'en 1726 tout le Pays, depuis Hami jusqu'à Anphien dans la grande Bukkarie, évoit fous la procédion de ce Prince (61).

Nous n'appirenons pas dans l'Hithòure d'Abulghazi-khan, ni dans aucune des Hithòures connues, en quel tems ou à quelle occasion la petite Bukkarie échappa aux fuccestieurs immédiats de Jagathay, qui résidoient dans la grande Bukkarie. Perfonne ne nous apprend les noms des premiers Khans qui regnerent Kashgar, & perfonne n'a pousile leur Hithoire au-delious de l'an 1200.

<sup>(57)</sup> Nommé par les Eluths, Chabar arb. pog. 474.

san-ban, & par les Chinois, Tfe-vang-rap. (59) Voyez ci deffus.

<sup>(60)</sup> Chine du Pere du Halde.

<sup>(58)</sup> Hift. des Turcs, des Mangols, &c. (61) Voyez ci-deffus.

### DES VOYAGES. LIV. III.

235 En un mot, ce que nous avons de plus suportable sur cet article est l'éclaircisfement que nous allons tirer d'Abulghazi.

PETITE BURRARIE. Les Habitans des Villes de Kashgar & d'Yarkian , & les Pays d'Alatak (62) Ecisireifement & des Vigurs, ne trouvant dans leur propre sein aucun descendant de Jagathay für lei Khant de

qui leur parûr capable de remplir le Trône, furent obligés d'appeller au Gouvernement Amul-Khoja , qui regnoit alors dans Mawara-inahr lous le nom d'Ifan- 1fan boza. boga-khan (63). Satil-tamish, femme de ce Prince, ne lui ayant pas donné d'enfant, il en eut un'd'une Esclave nommée Maulaghi. Cetre infidélité fut si sensible à Satil-tamish, que, profitant d'un jour où le Khan s'exerçoir à la chasse, elle maria Maulaghi à un Seigneur Mongol, qui l'emmena aussi-tôt dans ses terres. Ifan-boga diffimula fon chagrin pour éviter une querelle ouverte avec fa femme. Mais étant mort fans héritier, il lassla le Royaume en proie à différentes factions. Dans cette extrêmité, Amir-yalauzi, un des principaux Seigneurs de Kash- Togalak thans.

gar, fit chercher Maulaghi. On découvrit fa rétraite & le fils qu'elle avoit eu du Khan. Ce jeune Prince étoit élevé sous le nom de Togalak (64). On trouva l'occasion de l'enlever; & lorsqu'il parut à Kasligar, il y fut proclamé Khan par Amir-yalauzi, sous le nom de Togalak-timur (65). Une pattie de son réone fut employée à supprimer les factions qui s'opposerent à son établissement. Ensuite étant entré dans le Mawara-inahr avec une puissante armée, il se rendit maître de cette vaste Région (66). Il laissa pour Gouverneut, à Samarkand, le Prince Ilyas-thoja, fon fils. Mais à peine fut-il retourné à Kashgar qu'il y

finit fes jours (67).

Entre les descendans de Jenghiz-khan qui regnerent dans Kashgar, Togalak-Comment de timur fut le premier qui embrassa la Religion Mahométane. Un jour qu'il étoit le Mahometane. à la chasse, il apperçut plusieurs Marchands étrangers qui s'étoient arrêtés, malgré ses ordres, dans le lieu qu'il avoit choisi pour rassembler son gibier. La colere lui fit ordonner qu'on les lui amênât chargés de chaines. Il leur demanda d'où leur étoit venuë la hardiesse de violer ses loix. Un Sheykh, qui se trouvoit parini eux, répondit qu'étant des éttangers du Pays de Kultak ils avoient ignore la défenfe. » Il me femble, répliqua le Khan, que vous êtes Tajiks; » c'est-à-dire, par conséquent, que vous valez moins que des chiens. Si nous » n'érions pas de véritables Croyans, reptit le Sheykh, vous auriez raison de » ne pas nous estimer plus que des chiens, parce qu'alors la raison, que nous » avons reçue de la nature, n'empêcheroit pas que nous ne fussions moins rai-" fonnables que les bêtes.

Ce discours toucha le Khan. A son retour de la chasse, il se sit amener le

Sheykh, & l'ayant pris en particulier : » qu'elle est donc votre Religion, lui » dit-il, vous qui m'avez fait une réponse si hardie? Cet Etranger expliqua aussi tôt les articles de la Foi Mahométane; & Togalak-timur en reconnut si clairement la vétité, qu'il lui ordonna de revenir dans un tems marqué, pour concerter avec lui les moyens d'établir cette Religion dans fes Etats. Le Sheykh partit dans cette espérance. Mais étant mort dans sa patrie, peu après son re-

(61) La situation de ce Pays nous est in-

(63) Voyez ei-deffus.

(64) Ou Toglak.

(65) Il fut créé Khan vers l'an 748 de l'Egire , & 1347 de J. C.

(66) 762 de l'Egire & 1360 de J. C. (67) Environ deux ans après.

Ggij

\* \* \* \*

PETITE BUKKARIE.

tour, son fils, qu'il avoit chargé de set ordres, se rendit à Kashgar pour suppléer à se prometies. Il y sur long-tenus sans pouvoir crouver d'accès à la Cout-Enfin il pirt un jour le parti de monter sur une colline, près du Château, & d'y faire ses prietres à si haute voix qu'il réveilla Togalak. Ce Prince le sit appeller aussis-sé, & lui demanda ce qui le potroit à sirie tant de bruit.

Combat fort étrange pour la Religion.

Le Sheykh prit cette occasion pour expliquer la commission dont il étoit chargé. Il n'en fallut pas davantage pour exciter le zéle du Khan. Non-feulement il embrassa le Mahomérisme, mais cette démarche se fit avec des méfures si fages, que tous les Grands de sa Cour imiterent son exemple, à l'exception d'un feul qui fit sa protestation dans ces termes : » Nous avons dans » notre Nation un homme rempli de dons extraordinaires : si le Sheikh a la » hardiesse de lutter contre lui & la force de le renverser, j'embrasserai sa Re-» ligion. Autrement je m'en garderai bien. Le Khan refusa d'abord de confentir à cette proposition. Mais, sur les instances du Sheykh, qui voulut accepter le défi, il eut la complaifance de se tendre. On prit jour pour le combat. Le Sheykh, s'approchant du Mongol, lui donna un coup du revers de sa main fur l'estomac, & le sir tomber à terre, où il demeura sans mouvement. S'érant enfin rélevé, il se jetta aux pieds du Sheikh, & lui déclara qu'il étoit prêt à devenir Moslem (68). Le Seigneur qui avoit proposé cet étrange combat fit la même déclaration; & tous les Mongols, Sujets de Togalak, au nombre de cent foixante mille, furent convertis par ce merveilleux événement.

lipat-khoja, fila de Togalak, eft mailacre par un Reticle.

Mnis-yalauff, qui avoit aidé le Khan à monter fur le Tròtee, étant mot dant ces conjondures, Tagalak fin paffer tous fie emploit à fon fils, Amir-khutdydas, qui n'avoit encore que fept ans. Komenadán; le plus Jeane des cinq oncles patemets d'Amis, domanda de fupplier pour fon neveu, jufqu'i fa majorité. Le refuis du Khan, qui fe dédoir de fon ambition & de fi puillance, lui infigira pour de Prince une haine mortelle, qu'il diffimula néammoins pendant fa vie. Mais, après fa mont, il fe révolta conte Hyaz-khoja, fon lit & fon fuccelfeur, & étant faif de fa perfonne, il le fit maifiacre barbactenent avec dis huit perfonnes de fa famille. Enditie, devenn Maitre du Gouvernemen, il ordonna, par une proclamation, que cous les décredans de Togalak-timur fufient rus fujqu'au demiet. Togalak étoir né en 1339 (69). Il parvint au Trône à l'âge de direch dire en mille trois cent quartante-fept, & il mourur n 1361, à l'âge de treuer quater ans.

Kezra-khojah.

Pendant la révolte de Kamaraddin, "dmir ago-khasan, une des femmes de Togalak, span mis au monde un fils nommé Karya khajah, n'eur pard'aure refloures, pour le dérober à la cruauté de ce Tiran, que de le confier aux foint d'amire khadyada; foin efferiance ne fur pas trompée. Amire khadyada; foilicité par fon oncle de lui livrer le jeune Pinne, refinita confiamment à fes infances. La guerte réfant allumée entre Amire-imure, qui regnoit dans le Mawara-inshr, & l'Ufunpateur, il pris occasión de ces troubles pour envoyer fon de le forma de la des de dadag sedan, où le J'apre de l'en plan de la des de dadag sedan, où le J'apre

Sorres de Kamarodina

Amir-timur & Kamaraddin se firent quelque tems la guerre avec tant de sureur & d'égalité, qu'après cinq batailles sanglantes l'avantage paroissoit encore-(68) Cette avanture n'étoit peut-être qu'user le changement de Religion.

ne invention politique du Khan, pour favori- (69) 730 de l'Egire.









BUKKARIE.

douteux, Mais Kamaraddin étant tombé malade, fon Ennemi profita de cette conjoncture pour s'avancer avec une puissante armée. Les troupes de Kashgar, abandonnées de leur Chef, ne penferent qu'à la fuite. Kamaraddin même chercha sa sûreré dans certains déserts à l'Est de la Ville Capitale. Mais après la retraite de l'armée ennemie, il fut impossible de le trouver (70), & ses Sujets apprirent ensuire qu'il faisoit sa résidence dans les terres d'un certain Malekagan (71), dont l'Historien ne donne pas d'autre connoissance.

Amir-khudaydat failit l'occasion de ramener Kezra-khojah , & le fit procla- Soite des Rhans, mer Khan avec les formalités établies par l'ufage. Ce Prince regna trente ans luburà la con dans le Pays de Kashgar, & laissa le trône à ses descendans, qui n'ont pas cesse de l'occuper (72). Mahamet, Khan de Kashgar & de Chalis, c'est-à-dire de la perite Bukkarie, en 1603, lorfque Goës voyageoit dans certe contrée, éroit descendu de ce Kerra-khojah , comme celui qui regnoit en 1665 lorsqu'Abulgazi finissoit fon Histoire. Mais dix-huit ans après, c'est-à-dire en 1683, la pe-

# CHAPITRE

tire Bukkatie fut subjuguée par les Eluths ou les Kalmuks (71).

## Description du TURKESTAN.

NOUS avons parcouru, dans ce Livre, une vafte étendue de Pays. Après

Introdufficat

la defeription de la grande Tartarie, depuis l'Océan oriental jusqu'à la Mer Caspienne, nous avons récueilli des meilleures sources ce qui appartient à la Corée, au Tibet, au Karazm & aux deux Bukkaries. Pour fuivre notte projet, il nous reste à parlet du Turkestan, dont la plus grande partie est renfermée à-présent dans les bornes de la grande Tartarie. Le Public aura la principale obligation des matériaux à l'Editeur François de l'Histoire d'Abulghazikhan, & dans quelque partie, aux remarques du Traducteur Anglois, auxquelles nous prendrons foin de joindre quelques autres observations.

# Nom , Bornes , ancienne Puissance & Géographie du Turkestan.

E nom de cette contrée fignifie Pays des Tures. Les Arabes & les Perfans lui donnent celui de Turan, que ceux-ci font venir de Tur, fils de Feridan, septiéme Roi de Perse de la premiere race, ou de la race de Pishdad. Mais les Tures & les Tarrares, fur-tour les Mahométans, affurent que ce nom vient de Turk, fils aîné de Japhet, qu'ils regardent comme le Fondateur de la Nation. Turque & le pere commun de tous les Habitans de la grande Tartarie (74).

Ceft peut-être vers 1375 ou 1383. Voyez tres & les hermines. l'Histoire de Timur-bek, Vol. I. p. 175 & 135. (72) Hist. des T (71) Il paroît par le même Auteur que Ka- p. 176 & fuiv.

maraddin vivoit encore en 1391 , & qu'il traversa dans ce tems l'Irtiche, vers la Ville de

(70) On ignore le tems de ces évenemens. Tow las , dans le Bois où l'on trouve les mar-(72) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

> (73) Voyez le Chapitre précédent. (74) Voyez ci dellus.

Gg iii

TERRISTAN. Tooksifan.

Le Turkestan est bordé au Nord par la Riviere de Yem ou de Yemba , & par Situation du les Arag-tags ou les Montagnes des Aigles , qui ne font que de petites collines dispersees; à l'Est par les Domaines du Grand Khan des Eluths ou des Kalmuks; au Sud, par le Karazm & la grande Bukkarie; à l'Ouest par la Mer Caspienne (75). Sa longueur est d'environ quatre cens quatre-vingt milles; & sa latgeur, de deux cens cinquante-deux. Ses bornes font aujourd'hui fort resserrées, en comparaifon de ce qu'elles étoient anciennement.

Origine des Tenes on Tugues.

On a déja fait observer que, suivant l'Histoire Chinoise, les Turcs ou les Tu-ques (76) n'étoient en 545 qu'une Nation peu confidérable, qui habitoit au Nord-Ouelt de Turfan dans la petite Bukkarie, & que peu auparavant leur occupation étoit de travailler aux mines de fer, près d'une Montagne nommée Kin (77). Mais dans l'espace d'un petit nombre d'années, ils devinrent si puisfans qu'ils fubjuguerent tout le Pays entre la Mer Caspienne & la Riviere de Lyau. Ce récit s'accorde fort bien avec celui des Historiens Bizantins, qui nous

1 eur Amhaffade apprennent qu'en 569, quatrieme année de Justin le jeune, les Turcs Orienaux Komamaranx, dont le pouvoir s'étoit beaucoup accru, firent propofer un Traité d'Alliance aux Romains par des Ambassadeurs. Ces Ministres porterent avec eux du fer à vendre, pour faire connoître qu'il y en avoit des mines dans leur Pays,

qui étoit alors divisé en quatre Gouvernemens. Leurs conquètez.

Leur Kajan, ou leur Roi, nommé Difabulas, eampoit près de la montagne d'Ektak, c'est-à-dire de la Montagne d'or (78), qui étoit située dans la Partie orientale du Domaine des Turcs (79), & qui tiroit son nom de l'abondance des fruits & des troupeaux qu'elle renfermoit (80). Elle avoit au Sud, une Place, nommée Talas : & vers l'Ouest, à quarre cens stades de distance, une plaine nommée Ikar. Dans le tems de leur ambassade, les Turcs avoient subjugué les Sogdiens (81) & les Nesshalites ou les Abdeliens (82). Disabulas, étant mort en 1580, eut Texander, fon fils, pour successeur. Ce Kagan soumit les Uzi-goriens & les Avares. Ensuite marchant contre les Ogorites (83), il les réduifir à la foumission, après leur avoir tué trois cens mille hommes, & Kalk, leur Roi. Un Prince de ses Parens, nommé Turon, s'étant révolté, il le vainquit dans la plaine d'Ikar, avec le secours de Span-zagun, de Khunakolus & de Teldik; & pour donnet plus d'éclat à cette victoire, il envoya des Ambassadeurs à l'Empereur Maurice, dans le cours de l'année 600 (84).

(25) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

pag. 162. (74) Voyez ci-deffus.

(77) Kin , en Chinois , fignific er. Altun a la même fignification en Ture. Leur Prince atiit son camp an pied de la Montagne de l'okin, qui paroît être la même que celle qui est ici nommée Kin.

(78) Ekrak ou Akrab fignifie les Montagnes blanches , Altun-14g , les Montagnes d'ot. On trouve du moins ici quelque confirmation du récit Chinois.

(79) Menander, chap. VI, jusqu'au qua-

torzieme (80) Simocana, Liv. VII, chap. 8.

(81) Peuple des environs de Samatkand, fuprà. qui est située dans la Valléo de Sogd.

(81) Ces Peuples éroient les Abtelahs des Persans & les Hagretahs des Arabes. Ils éroient en possession du Karazm & de la grande Bokkarie. (\$1) Il paroît que ces Ogerites ou Orurs

étoient les Oygars ou l'egurs dont le nom est si souvent revenu. Ils étoient devenus puissans par feur nombre & par feur habileré à manier leurs armes. Ils habitoient tes bords de la Riviere Til, nommée la Riviere noire par les Tures ; Kora-fu ou Kora-muren, Leurs anciens Princes fe nommoient Var, & Khuni on Huni; d'où les Huns semblent avoir pris leur nom. Sinnecatta , liv. VII , chap. 3.

(84) Voyez Menander & Simocatta, whi

Comme les Turcs se diviserent entr'eux par de grandes guerres, & qu'ils ne Turrestan. vecûtent pas plus paisiblement avec les Chinois & les Peuples de la Tartatie, il est à présumer que dans la suite des tems, leur Pays sut partagé entre plu-tiens des Turcs. fieurs Princes, & qu'une grande partie des Nations qu'ils avoient fubjuguées par intervalles, fécouerent le joug au commencement du dixième siècle. Les Kitans & les Lyaus, qui fonderent l'Empire du Katay au Nord de la Chine, foumirent tous les Pays à l'Ouest jusqu'au Royaume de Kashgar (85); & lorfqu'ils eurent été subjugués eux-mêmes par les Kins, en 1124, ils fonderent, près de Kashgar (86), l'Empire des Lyaus d'Occident, qui en prit le nom de Kara-kitay. Pendant ce tems-là, il paroit que les Tures éroient divifes en quantité de Tribus, sous différens Chefs. Les Kitans en trouverent quelques-unes aux environs de Turfan, & d'autres fur les bords de la grande Bukkarie, auxquelles ils firent sentit le poids de leurs armes.

C'étoit peur-êrre le Khan de ces dernieres Tribus qui faisoit sa résidence à conlebresser Yalasagun ou Balasagun, & qui, se trouvant opprimé par les Kanklis (87), de les chans de les Kanklis (87), foumit les Etats à Nusi-tayghir-ili , Roi de Kitan , pour en obrenir du secours. Nusi, l'ayant assisté avec beaucoup de bonheur, suivit le cours de sa bonne fortune, & conquit, fous le ritte de Kavar-khan, tout le Pays qui est à l'Ouest de la Mer Caspienne. Ensuite ayant réuni, sous les mêmes loix, plusieurs Tribus qui habitoient dans cet espace, il paroît qu'il rétablit l'Empire des Turcs. Abulghazi & les autres Historiens Orienraux parlent de lui sous le nom de Ka-

var . Khan (88) du Turkestan.

On doit observer que ces Auteurs donnent le nom de Turkestan à toute cette partie de la grande Tartarie qui étoir possedée par les Tures. Aussi trouve. de Tartaré nom-t-on quelquesois le siège de leur Empire dans la petite Bukkarie, aux environs de Kashgar, & d'aurres fois dans la grande Bukkarie, du côté d'Otrar; ce qui dépendoit du choix que le Khan faisoit d'un lieu pour sa résidence, ou du partage qui se faisoir du pouvoir entre plusieurs Khans.

Les Etats de Kavar khan s'étendoient beaucoup à l'Est, & peut-être avoit- Fin de l'Empire il réduit fous le joug les Turcs (89) établis aux environs de Turfan : car der Turcis. les Vigurs , leurs voilins à l'Est , furent fous sa protection jusqu'en 1212, qu'ils fe foumirent à Jenghiz-khan. En 1216, Kutluk, Prince des Naymaus, qui, après avoir éré défair par ce Conquérant, s'étoit réfugié chez Kavar, ou chez fon fuccesseur, lui enseva la moirié de ses Domaines. Un ou deux ans après, ils tomberenrentierement sous le pouvoir de Jenghiz-khan (90), & telle fut la fin de l'Empire des Turcs dans la Tartarie. Il paroir même que leur race fur détruire avec leur pouvoir, car on n'apprend plus rien d'eux dans cerre vaste Région, excepté dans le Turkestan, qui est la derniere partie de leurs anciens Etars dont ils conserverent la possession, mais une parrie peu considérable en comparaison

de ce qu'ils avoient autrefois possédé.

Quoique les Turcs euflent subjugué fort anciennement la grande Bukkarie Leur coopriers & le Karazm, on lit dans les Historiens Perfans qu'ils ne jouirent pas long-tems riede leur conquête. Ces Ecrivains racontent que, du tems des Empereurs Ro-

(84) Voyez ci-deffiis.

(86) Voyer ci-deffus.

(\$7) Une Tribu de Mongols,

(88) Ou Kar-khan & Sar-khan.

(89) Les Historiens Perfans placent ses frontieres méridionales à la Riviere de Benaket ou d'Asbaniket. l'opez d'Herbelet , p. 610.

(90) Voyez ci-deffus.

140

mains Justin & Justinien, tandis que Kofraw-nushirvan employoit ses armes à conquerir les Pays d'Abklah & de Kabulishan , Shahbasha , Kagan des (91) Turcs, foumit la plus grande partie du Mawara-inahr; mais que Harmuz, fils de Kofraw, s'en remit bientôt en pollession. Ce Prince ayant succedé à son pere, le Kagan des Turcs, qui étoit son oncle, entra dans ses Etats avee une armée de quatre cens mille hommes, qui fut défaite par un corps de douze mille Turcs, fous le commandement d'un fameux Général, nommé (91) Bahramchubi.

He ravagent la Pc.fc.

Depuis ce tems-ll, les Turcs demeurerent tranquilles, jufqu'en 654, qui fut la derniere année du regne d' Yasdejar, dernier Roi de Perse. Alors ils passerent en grand nombre la Riviere de Si-hun ou de Sir, & porterent leurs ravages dans les Régions au Midi de cette riviere. Ce fut dans le même tems que les Arabes envahirent la Perse d'un autre côté; & par degrés tout ce Royaume devint leur proie (93). Au commencement du fiécle fuivant, c'est-à-dire en 716, ils chasserent les Turcs du Karazm & du Mawara-inahr. En 894, Ismael-allummani, qui avoit pris le titre de Roi dans ces contrees, attaqua le Turkeftan, dent le Khan, qu'il fit prisonnier, & lui enleva d'immenses trésors. Quelque temsavant sa mort, qui arriva dans le cours de 909, il fit une autre expédition dans le même Pays & s'empara de plusieurs Provinces (94).

Kira - Khan da Turkeftan

Vers l'an 930, Kara, Khan du Turkestan (95), appelle par un Rebelle. qui commandoir les troupes de Nub-ebnal-manfur, de la race d'Ifmael, se rendit maître de Samarkand & de Bokkara. Mais étant mort dans cette expédition, fon armée ne pensa qu'à la rétraite. Ilek-khan, son fils, parrit de Kashgar, en 996, à l'inftigation d'un autre Rebelle, & fit une nouvelle invasion dans le Mawara-inahr. On lui proposa un accommodement dont il accepta les conditions. Cependant il reprit les armes deux ou trois ans après, & le rendit maîrre de Bokkara & de Samarkand. En 1000, il rentra dans le Pays, où s'étant faisi de la personne même d'Abdal-malek, nouveau Khan & frere de Nub, il le fit conduire à Dighand (96). On trouve aussi qu'en 1008, ce Khan, seconde de Kader, Khan de Khetau-kotan (97), passa le Si-hun ou l'Amu avec une armée, mais qu'il fur défait par Mahmud-gazni, qui réconcilia dans la fuite Ilek avee Dogan ou Togan , fon frere (98).

Findming de la Monarchie des Scijuki.

Vers le même tems, les fils de Seljuk, qui étoient fortis du Turkestan en 985 & qui s'étoient établis aux environs de Samarkand & de Bokkara, obtinrent de Mahmud la liberté de passer le Si-hun on l'Amu, & de fixer leur établiffement dans le voisinage de Nessa & de Bawerd, Mikael, aîné des enfans de Seljuk , eut deux fils , Togrul-beg & Juffer-beg , fons le Gouvernement desquels cette Colonie reçut des aecroissemens si considérables, par la jonction continuelle des Turcs (99), qu'elle devint formidable pendant le regne de Maffud, successeur de Mahmud. Ce Prince, ayant négligé les précautions de la pruden-

(a1) Texcira les appelle Tatari. (92) Hiftoire de Perfe par Texeira , pa-

ges 163 , 171 & 184. (91) Ibid. p. 197 & fuiv.

(94) Ibid. p. 110. (91) Texeira le nomme Bokkara-khan.

(96) Place force dans le Turkeftan, Texei-

ra l'appelle Uskand. (97) C'eft peut-être Kotan ou Kotom, au Sud-Eft de Kashgar.

(98) Texeira, p. 256 & fuiv. & d'Herbe-

(99) Ou les Turcomans , comme d'autres les nomment.

cc,

ce, eut le chagrin de voir son armée défaite, en 1039, par Togrel, qui prit TUREFSTAN. occasion de sa victoire pour se faire couronner dans Nishobar, alors Capitale du Togret-beg sour Khorafan. C'est le seul détail qui se trouve dans quelques Historiens Persans. bar. Mirkond raconte que les Seljuks, ayant conquis le Mawara-inahr & le Karaym, passerent dans le Khorasan, sous le regne de Massud, en 1034 (1), & fonderent leur Monarchie d'Iran ou de Perse ( 2 ).

Ce fut pendant le regne de cette dynastie que les Kitans, ou les Lyanx de l'Oc-cident, fonderent leur nouvel Empire dans la petite Bukkarie. Ils portent le Lyang d'Octnom de Kara-kirayens dans les Hittoriens Perfans. Leur puissance s'étant bien-dent. tôt accrue, Sanjar, fixième Sultan des Seljuks d'Iran, qui se trouvoit à Samarkand en 1145, se laissa persuader d'attaquer Gurjash, Khan de Kara-kitay. Il fut défait, & toutes ses semmes tomberent entre les mains de l'Ennemi ( 3 ). Enfuite le Khan de Kara-kitay (4), ayant fait valoir quelque prétexte pour entrer dans le Karazm avec une puillante armée, força Takash, qu'Abulghazi

nomme Vighis, de lui payer un tribut. Mahamed, fils de Takash, refusa de payer ce tribut. Il leva, en 1200, des Expéditions de

forces confidérables ( 5 ), avec lesquelles il soumit Bokkara & les autres Villes de Takash, de Mawara-inahr, qui étoient devenues indépendantes sous leurs propres Princes. De-là, marchant contre Kur, Khan du Kara-katay (6), il dént fon armée, qui étoit commandée pat Taniku-taraz, fameux Général. Enfuite il fe rendit Maître d'Otrar, alors Capitale du Turkestan. Quelque-tems après, les Kara-kitayens entrerent dans le Mawara-inahr & mirent le siège devant Samarkand. Mais apprenant bientôt l'approche de Mahamed & la révolte de Kukluk contre Kur fon beau-pere, ils abandonnerent cette entreprife pour retourner dans le Turkestan. Sur la nouvelle de leur retraite, Kukluk envoya des Ambaffadeurs pour conclure la paix avec Mahamed, & lui laiffa la liberté de prendre Kashgar & Kofan , s'il pouvoit obtenit cet avantage par les armes. Mais cette expedition ne réuflit pas heutenfement à Mahamed; & Kukluk, après avoir commencé avec affez de bonheut, fut enfin répouffé (7). C'est à ce petit nombre d'évenemens que se réduit l'Histoire Persane. Com- Conclusion des

me nons avons deja rapporté ce qui se trouve dans les Historiens Chinois & Ture en Tanta-Tartares, il ne nous refte pas d'autre éclairciffement à donner fur l'ancienne tiepuissance des Turcs en Tartatie, jusqu'à la ruine de leur Empire par Jenhiz-

(1) D'Herbelot, articles Selgiouk & Maf-

( 5) Voyez ei-deffus,

(6) Ou Kavar-khan, dont on vient de (2) Ils en formerent atifii deux autres ; parler. celles de Kerman & de Rum. (7) Bibliotheque orientale de d'Herbeloe.

( 3 ) D'Herbelot , p. 736 , article Sangiar. p. 609 , article Mohamed-korrarazm-shab.

(4) Ibid, Article Sultan Shab , p. 826.



Tome VII.

#### 6. I I.

### Rivieres . Provinces , Villes & Habitans du Turkestan.

bords & Villes

dont its font

courcus.

N ne connoît que deux Rivieres considérables dans le Turkestan : le Sir . qui le borde au Sud; & le Yem, qui lui fert de frontiere au Nord-Ouest. Le Sir est cette fameuse Riviere que les Arabes nomment Si-hun, & les Grecs Jaxartes. Elle prend sa source dans les montagnes qui forment les limites les plus orientales de la grande Bukkarie, vers les frontieres de la petite Bukkarie; & coulant au Nord-Ouest, par divers détours, elle va se jetter dans le lac (8) Beanté de les d'Aral. Ses bords, qui sont très sertiles, offrent un grand nombre de belles Villes, telles qu'Anghien, Adarkand, Audugan, Aksikat, Kojend, Tashkand , Tonkat , Otrar ou Tarab , Saganak , Sabrun & Yaffi. On y voyoit autrefois Jund & Yenghikant, lorsque le Sir déchargeoit ses eaux dans la Mer Caspienne, c'est-à-dite, avant que son cours eut été détourné dans le lac d'Aral. Elle reçoit plusieurs perites Rivieres. Celle de Sargena y tombe du côté du Sud, vis-à-vis d'Adurkand. Il en tombe une autre à Akfikat & une troisième à Tonkat. Celle de Taraz, ou Talash, qui se nomme aussi Arje, tombe à Otrar.

On y a cru trou

Le Sit est la même Riviere que les Moscovites nomment Daria, & dont on ver du fable d'ur, a beaucoup parlé dans ces derniers tems à l'occasion de son prétendu sable (9) d'or dont l'Empereur Pierre fit faire l'essai , & qui fut jugé fort riche, Mais l'événement a fait connoître qu'il ne venoir pas de la Riviere de Sir. En un mot ce fable d'or venoit des Bukkariens, qui le recueilloient dans les torrens des Montagnes, du côté de l'Inde (10), & qui l'apportoient en Siberie pour l'échanger contre des peaux.

Riviere de Yes min , on Yem . on Yumba.

La Riviere de Yemin ou du Yem, que les Ruffiens nomment Yemba, fort d'Uluk-tag, ou des grandes Montagnes qui sont vers le cinquantième degré de latitude. Suivant la Catte de Kyrillow, cette riviere tourne du Nord-Est au Sud-Ouest, le long des frontieres de Russie; & continuant son cours l'espace d'environ cent lieues, elle va se jetter dans le coin Nord-Est de la Met Caspienne, vers le quarante fixième degré de latitude. Ses caux sont d'une rapidité extrême, & remplies de toutes fortes d'excellens poissons. Mais elles ont peu de profondeur. La vûe en est délicieuse, & l'on vante beaucoup la fertilité de ses rives. Elles sont aujourd'hui peu cultivées , parce que les Kalmuks, qui occupent le côté de l'Ouest, n'ont pas l'usage de l'agriculture, & que les Tartares de Kafat-kia (11), qui font en possession du côté Oriental, vers la Mer Caspienne, ne cultivent que ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance. On ne trouve ni Ville ni Villages sur les bords de cette Riviere. Comme elle n'a pas plus de cinq pieds d'eau à son embouchure, les Russiens ne trouvent aucun avantage à s'y établit, & les Habirans Tartares campent dans des hutes & fous des tentes (12).

(8) Voyez ci-deffus.

kia. Ces Tartares se nomment Kasars.

(9) Ci-deffus. (10) Voyez ci-deffus.

(11) Hift. des Turcs, des Mongols, &ce. pag. 570.

(11) C'eft-à-dire, de la Horde de Kafat-

Les trois dernieres viennent du Nord-

Le Turkestan est divisé en deux parties ; celle de l'Est & celle de l'Ouest. La Turkestan. premiere, qui est occupée par les Kara-kalpaks, ou les Mankats, s'étend de- Division du Turpuis la Ville de Turkettan jufqu'à la Mer Calpienne. La feconde a pour Maittes les Tartares de la Horde de *Kafat-kia*, qui s'étendent depuis la nième Ville, jusqu'aux Montagnes à l'Est d'Andujan, & peut-être au-delà. Toutes les Villes de ces deux l'arties sont situées sur le Sir, ou sur les Rivieres qui s'y déchargent.

Partie occidentale du Turkestan, occupée par les Karaka!paks ou les Manhats.

CETTE Partie a pour Capitale la Ville de Turkestan, qui l'est aussi de tout le Capitale du Fut-Pays , & qui fert de réfidence , pendant l'hyver au Khan des Kara-kalpaks. Turkestan est située sur la rive droite d'une petire Riviere, qui, venant du Nord-Est, se jette dans le Sir, à peu de distance de la Ville. Quojou'elle soit barie de brique, c'est un Place affez tritte, & qui n'a de remarquable que la beauté de sa situation (13). Les Historiens Persans lui donnent souvent, comme à tout le Pays, le nom de Turan ou Turon. Ils attribuent sa fondation , & l'origine même de toute la Nation Turque, à Tur, un des fils de Ferdun, ou Feridan, feptième Roi de la dynastie Persanne, qui s'appelle Pishdad (14). Mais quoique cette Ville n'ait pas celle d'exilter, & qu'elle foit la Capitale du Pays du Turkestan, il est affez difficile de fixer sa situation. Strahlemberg la place un peu au Nord-Ouest de Saganak, entre Otrar & Sabran. Delisse la met aussi à 'Ouest d'Otrar , à moitié chemin entre cette Ville & le lae d'Aral , où le Sir va décharger ses eaux. Mais nous ignorons sur quelle autorité il se sonde.

Les Habitans de cette partie du Turkestan sont une Tribu de Mongols, ou Mankars pour de Tartares, nommés Mankats, auxquels les Ruflicus ont donné le furnom Karakatjukis. de Kara-kalpaks, à cause de la forme de leurs bonners, qui sont ouverts par devant & par derriere, avec de larges bords des deux côtés. Ces bonnets portent le nom de Koulpaks en Ruffie (15).

Les Kara-kalpaks sont des brigands de profession, qui n'ont pas d'autre sond pour leur fubliftance que ce qu'ils enlevent aux Kalmuks & aux Sujets de la Russie. Ils passent souvent l'Aral-tag, ou les Montagnes des Aigles, en troupes nombreuses, auxquelles les Tartares de Kasat-kia ne manquent jamais de s'affocier, pour pouffer leurs courfes jusques dans l'intérieur de la Siberie, vers le Tobol, l'Isal & l'Ishim. Les Rutliens, qui habitent les bords de ces Rivie-

résider dans des Villes en hyver; mais ils passent l'été sur les bords de la Mer Caspienne, & vers l'embouchure du Sir dans le lac d'Aral (16).

res en reçoivent beaucoup d'incommodiré. L'usage de tous ces Tartates est de Quoique les Kara-kalpaks foient une Nation puissante par le nombre, l'autorité de leur Khan est fort bornée. Leurs Mursas ont pris sur eux tant d'ascendant, que l'obciffance du Peuple est reglée par la volonté de ces Chefs (17).

(15) Deliste, dans sa deraiere Carre de de la Mer Caspienne, p. 108, à la fin des Perfe , la nomme Tiour kustum ; & Stahlemvoyages de Tavernier. berg l'appelle Turguffan. (16) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (14) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. Pag. 575

Pag. 168. (17) Ibid. p. 568. (15) Voyez la description des Pays voisins

, Hh ii

Ils vivent de

TURKESTAN-Khang. Tiere do fa femmc.

Suivant l'Histoire d'Abulghazi, les Usbeks sont descendre les Khans du Tur-Origine de Irum kestan, de Janish-fultan, quatricme fils de Janibek-khan (18). On apprend du même Historien que si le Khan des Mankats épouse la sille d'un Mursa de sa Nation, elle prend le nom de Biyim (19), & que nulle autre femme du Khan, de quelque race qu'elle descende, ne peut porter le même titre (20).

Ce que figuifie Pijaul.

especale.

Le nom de Bijaul, qui revient souvent dans la même Histoire (21), est un titre militaire entre les Kara-kalpaks & les Tartares de Kafat-chia, qui approche de la dignité de Colonel (22). Ces Tartares peuvent mettre en campagne infou'à vingt mille chevaux.

#### Partie orientale du Turkestan.

L paroît que cette partie renferme une portion de celle de l'Occident, qui est entre la Riviere de Sir & la Mer Caspienne, parce que les Kasats, qui l'occupent, s'étendent depuis cette Riviere jusqu'à celle de Yem ou de Yemba, Tashkant , Ville c'est-à-dire jusqu'aux frontieres des Etats de Russie. La Capirale particuliere de cette Province se nomme Tashkant. Elle est située sur la rive Est du Sir , vers quarante-deux dégrés trente minutes de latitude (23), à quatre-vingt-dix mil-

les Nord de Kojend fut la même Riviere.

Bentink observe que c'est une Ville sort ancienne, qui a été plusieurs sois détruite & rebâtie dans les fréquentes guerres des Princes ses voilins (24). Les Kafats possédent plusieurs autres Villes sur le Sir; entr'autres celle de Shah-rukhyah, nommée par Bentink Shahiro-khoja, qui est située, dit-il, sur la rive droite, ou Est, de cette Riviere, à seize lieues de Taskant du côté de l'Est (25). Mais il la repréfente comme une misérable Place, qui ne contient pas plus de deux cens pauvres cabanes (26). Il patoît que c'étoit l'ancienne Ville de Fenikant (27), qui, ayant été ruinée par Jenghiz-khan, fur rébâtie par Timurbek & nomnice Shah-rukhiya , à l'honneur de Shah-rukh , fon fils , qui lui fuecéda dans l'Empire du Jagathay, du Kliorafan & des Indes.

Firere des Ka-

La Horde de Kafatchia, ou des Kafats, qui occupe certe partie du Turkeftan, ressemble, pour la figure, aux Kalmuks ou aux Eluths. La taille commune de cette Nation est movenne, mais extrêmement bieu prife. Les Kafats ont le vifage large & plat, le teint fort bazanné, les yeux ronds, noirs, étincellans, & tailles comme ceux des Kalmuks. Mais ils ont le nez bien fait, la barbe épaisse, & les oreilles de la forme ordinaire. Leur chevelure est noire & d'une force extrême. Ils fe la coupent à quatre doigts de la tête. Leurs bonnets font ronds & hauts d'une palme, d'un drap épais ou de feutre, avec une bordure de

Leur habilles ment.

Leur habillement confifte dans une chemife de Kitaya, des hautes-chausses de peau de mouton, & une veite piquée de Calico. En hyver, ils portent, par-

kans.

(18) Ibid. p. 203. (19) Biim dans la Traduction.

(10) Ibid. p. 143. (21) Ibid. p. 163.

(22) Ibid. p. 575. (23) Suivant les Tables d'Abulfeda &

"Uulug-beg, où elle est nommée Alchash & Chay. Danville la place dans sa Carre, quinze

minutes plus au Nord. (24) Hift. des Tures, des Mongols, &cc.

(11) C'eft plurot au Sud, ou au Sud Eft. (16) Hift. des Turcs, des Mongols, &cc. pag. 169. (27) Ou Fenakant, Abulghazi écrit Ferna-

desfus, une robe de peau de mouton, qui leur sert comme de matelas. Leurs TURRISTAN. bottes font fort grotlieres. Ils y employent du cuir de cheval, & chacun leur donne la meilleure forme dont il est capable.

Leurs armes sont le sabre, l'arc & la lance. L'usage des armes à seu ne leur Leurs armes, est point encore familier.

La pluparr des femmes sont grandes & bien-faites. Leurs faces larges & pla- Habiltement de tes n'empêchent pas qu'elles n'ayent quelque chose d'agréable. Elles sont vê- leurs semmes.

rues à peu-près comme les femmes Kalinuks, excepté qu'elles portent des bonnets pointus, repliés du côté droit, & une espece de grandes mules. Les Kafars font toujours à cheval. Lorfqu'ils ne font pas occupés de leurs in-cursions & de leurs brigandages, la chaife est leur unique occupation. Ils aban-

donnent à leurs femmes & à leurs Esclaves le soin de leurs troupeaux & de leurs Habitations. Les chevaux Kafats ont peu d'apparence ; mais ils font pleins

d'ardeur, & les plus fiers de tous les chevaux Tartares.

Cette Nation occupe de fort belles contrées fur les bords de l'Yemba . & vers les montagnes qui separent le Pays de Turkestan de celui des Kalmuks. Mais leut inclination étant tournée à la rapine, ils ne cultivent pas plus de terres que leurs befoins ne le demandent; & leurs troupeaux, avec le gibier de leur chaffe, tont prefque leur unique nourriture. Ils mangent peu de pain. La plùpart campent fous des tentes ou des hutes, vers les frontieres des Kalmuks &

la Riviere d'Yemba, pour être à portée de faisir l'occasion de piller. Ils sont continuellement en guerre avec les Nations payennes de leur voifinage, En hyver ils visitent d'un côté les Kalmuks, Sujets du Grand-Khan, qui ordinates

prennent à peu-près ce tems pour nettoyer les frontieres de la grande Bukkarie & les autres quartiers au Sud de leur Pays. De l'autre côté ils incommodent fans cesse les Cosaques de Jaik , les Tartares Nogays & les Kalmuks d'Ayuka dans le Royaume d'Astracan. Mais, en été, ilstraverserent souvent les Montagnes des Aigles, dont le paisage n'est pas disficile vers la fource de la Riviere de Jaik. Ils poussent leurs incursions fort loin dans la grande Siberie, à l'Ouest de la Riviere d'Irtish; & comme ces cantons sont les mieux cultivés Combinils ridu Pays, ils mettent les Russiens dans la nécessité d'entretenir, pendant rout par leur travail. l'été, des gardes dans les villages & les bourgs qui bordent le Tobol, l'Ishim & le Tebendar. Cependant il leur arrive fouvent d'être fott maltraités dans ces courses. D'ailleurs ce qu'ils dérobent n'égale pas ce qu'ils pourroient recueillir de leurs propres terres, s'ils ctoient capables de les cultiver. Mais ils aiment mieux s'exposer à mille satigues & à toutes sortes de dangers pour vivre de leurs pillages, que de s'attacher à des occupations régulières qui leur feroient mener une vie plus douce & plus abondante. Les Efclaves qu'ils font dans Efclaves qu'ils le Karazm & dans la grande Bukkarie , ils les vendent aux Perfans , aux Ar- vendent méniens, & quelquefois aux Indiens. Ce Commerce est le feul qui attire chez eux des Marchands étrangers, & le feul aussi qui se faise avec sûreté dans leur Pays, parce que c'est le principal fond d'où les Usbeks tirent leur subfistance. Aussi n'est-ce que dans cette vue que la Horde de Kasatchia cultive leur amirié. Ils gardent peu d'Esclaves pour eux-mêmes, excepté ce qui leur est nécelfaire . La se réferent pour la garde de leurs troupeaux. Mais ils réfervent ordinairement toutes les

jeunes femmes & les filles Ruffiennes qu'ils penvent enlever dans la Siberie.

Quoiqu'ils failent profession du Mahométisme, ils n'ont pas d'Alcoran, ni Leur Religion. Hh iii

# HISTOIRE

## GENERALE

## DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

## PREMIERE PARTIE.

LIVRE OUATRIÉME.

VOYAGES DANS LA TARTARIE, LE TIBET, LA BUKKARIE. ET A LA CHINE.

### INTRODUCTION.



E S prodigieuses conquêtes des Mongols & des Tartares sous le célebre Jenghiz-khan, vers la fin du douziéme fiécle & au commencement du treiziéme, ayant rendu la Tartarie fameuse dans le Conrinent, cette vaste région, dont les Européens connoissoient à peine le nom , excita bien-tôt l'avidité des Marchands & la curiofité des Voyageurs. Mais ce Premiert vote

qui ouvrit le chemin à ces entreprises, ce sut le zéle des Papes, qui leur fit get en lanaire, prendre la réfolution d'envoyer des Missionnaires, en qualité d'Ambassadeurs, aux Successeurs du Conquerant, pour leur persuadet de tenoncer à leuts in-

valions destructives & d'embrasser la Religion chrétienne. En 1246, Innocent IV. chargea Jean de Plano Carpini, & Benoit, Polonois Religious ende Nation, rous deux Religieux de l'Ordre de S. François, de se rendre à la voyes p. Cour de Kuiné-khan (1). L'année fuivante, il fit partir, dans la même vûe, mais avec aussi peu de succès, Ascelin, Simon de S. Quentin, Alexandre &c Albert, de l'Ordre des Freres Précheurs, Les deux Francisquains publierent une Relation de leurs Voyages, dont Vincent de Beauvais (2), leur contemporain,

nous a confervé l'extrait dans son Miroir Historique. Il y a joint, en forme de

( 1 ) C'est peut-être une erreur, pour Kaynk-

(1) Jacobin. Son Ouvrage est en Latin. sous le titre de Speculum bifleesale,

#### HISTOIRE GENERALE

INTRODUC-TION. Robroquiz enword pur Saint

supplément, ce qu'il avoit appris de la bouche même de Simon de S. Quentin. Enfuire Louis IX, Roi de France, connu, avec plus d'éclat sous le nom de S. Louis, entreprit, en 1253, de fuivre l'exemple des Pontifes Romaine. Il honora de la même commission, à la Cour de Mangu-khan, un Capucin nommé Guillaume de Rubruquis. Mais cette Ambassade n'ayant pas été plus heureuse que les précédentes, on revint de l'opinion qu'on s'étoit formée de cesen-

treprifes, & ces religieuses expédittons furent abandonnées. Cependant l'inutilité du zele Apostolique ne réfroidit pas d'autres Voya-

cu-pour

Acuite.

geurs, qui pensoient à visiter la Tartarie dans des vues moins relevées. En t 171 Mare-paul, Venitien, nomme plus communement Marco-polo, y fut conduit, avec fon pere & fon oncle, par le simple motif du Commerce, & tira de son entreprise des avantages qui surpasserent beaucoup ses espérances. Varate de Man- Cinquante ans après, un Anglois, nommé Mandeville, fit le même voyage; & pendant plus de trois fiécles on ne connoît pas d'autre Voyageur qui l'ait entrepris. Il paroît que vers ce tems le Commerce fut interrompu, & que les guerres qui s'éleverent entre les successeurs de Jenghiz-khan, renditent les chemins de la Tartarie fort dangereux pour les Marchands. Le pailage n'étoit pas plus libre en 1404, lorfque les Ambatiadeurs de Shah-rukh, tils & fucceileur de Timur-bek, traverserent ces Régions pour se rendre à la Chine. La Relation de cette Ambassade, traduite de l'Arabe, est un morceau fort curieux, qui ne jetre pas peu de jour fur la Géographie de la Tarrarie & des deux Bukkaries.

Voyage de Jen-Liatotte

Les voyages qui succèderent de plus près sont ceux d'Antoine Jenkinson, Négociant Anglois, que pénétra par la Rutlie jusqu'à Boghar, ou Bokkara, dans la vûe d'ouvrir cette voye de commerce à sa Nation. Mais elle lui parut impraticable lorfqu'il eut reconnu le caractere des Ufbeks, qui ne vivent que de leuts brigandages, & qui pillent toutes les caravanes qui leur rombent entre les mains. Cependant Johnson, qui l'accompagnoit dans ce voyage, recueillit foigneufement toutes les lumieres qu'il put se procurer sur les routes qui conduisent à la Chine par la petite Bukkarie, & ne rendit pas peu de service Em Altion da à la Geographie. Depuis ce tems-là, on ne connoît pas d'Européen que aittenté de pouiser son Commerce par cette voye, jusqu'en 1718 que les Russiens envoyerent, dans cette vue, le Colonel Beckowits, avec trois mille hommes, pour jetter les fondemens d'une entreprise dont ils esperoient beaucoup d'utilité. On a déja rapporté le fatal dénouement de cette expédition ( 3 ).

Colonel Becker W11.4.

Vorygon Jos Mife formaites Jein-Le l'ere Goes.

Dorville & Gearner.

de la Religion, chargerent le Pere Goes, de la même Société, de trouvet un chemin qui conduisit par terre à la Chine, Il exécuta heureusement cette commillion, en se joignant aux Catavannes Marchandes qui passoient par la petite An trala & Che- Bukkarie. Enfinite le Pere Andrada , Jesuite , & Chefaud , renterent en 1624 de trouver une route plus courte par le Tibet. Mais le dessein qu'ils avoient manqué, s'il est vrai même qu'ils l'eussent entrepris, fut exécuté en 166t par les Peres Dorville & Grueber, deux autres Missionnaires du même Ordre.

En 1603, les Jefuites Millionnaires qui travailloient dans l'Inde au progrès

On pouvoir s'attendre que les difficultés ayant été vaincues pat ces deux Téfuires & par le Pere Goes, l'ardeur des Missionnaires auroit été vive à suivre cette ouverture. Cependant on n'entend plus parler de ces religieuses expédi-

( ) Voyez ci-deffus.

tions

#### DES VOYAGES. Ltv. IV.

tions jusqu'en 1714, que le Pere Desideri, Jésuite, fir de nouveaux efforts INTROPUCpour découvrir une autre roure par le Tibet. Ses deux prédécesseurs avoient pris au midi par le Bengal. Il prit du côté du Nord par Kachemir , entre la route des deux aurres & celle de Goes, qui avoient été moins droites. Tavernier & Bernier ont publié aussi quelques éclaircissemens sur ces deux routes, Bernier. furtout le dernier de ces deux Voyageurs, qui s'éroir procuré quelques informarions sur celle de Kachemir à Kashgar. Enfin le Pere Horace de la Penna & Morace de la quelques autres Capucins, envoyés en 1741 dans les mêmes vûes, nous ont feina, Capu-

donné une Relation du Tibet qui contient des effets furprenans de leur zele. Ils fe vantent d'avoir presqu'amené au Christianisme le Grand-Lama, quoique ce Chef d'une Religion fort étendue se regarde lui-même comme un Dieu rout-Tandis que les Missionnaires poussoient leur découvette avec cette lenteur

du côté du Sud, d'autres tenterent de s'ouvrir, du côté du Nord, une route à la Chine par la Tarrarie. En 1685, le Pere Avril entreprit ce voyage par la voye Avril, Jéfahes de Russie, avec les caravanes de la Siberie. Mais, n'ayant pas eu le succès qu'il s'étoit promis; il abandonna son projet de ce côté-là; ce qui ne l'empêcha point de rapporter quelques lumieres sur les différentes routes de la Chine par la Tartarie, & ses découvertes passerent alors pout un service assez important.

En 1681 & l'année fuivante, le Pere Verbieft fit deux voyages; l'un dans la Tartarie orientale (4), l'autre dans la Tartarie occidentale, tous deux à la fuite du Monarque de la Chine. Dix ans après, Gerbillon en fit huit dans la Tartarie occidentale, quelques-uns par le grand Défert qui est vers la Siberie, les autres par les Pays qui rouchene à la grande muraille de la Chine, tanrôt à la fuite de l'Émpereur & tantôt à d'autres occasions. Il ne manqua point de porter fes observations sur quantiré d'endroits de cette vaste Région. En un mot les voyages de ces deux Millionnaires forment la plus curieuse partie de tout ce que les Jéfuites ont publié fur les contrées voifines de l'Empire Chinois. Si

détail des observations en forme de Journal, ils auroient augmenté considérablement le prix de leurs travaux géographiques. Outre les Voyageurs qu'on vient de nommer, nous en avons plusieurs au- Autres voyatres qui ont quelque rapport à la Tartarie; rels que Bakhof, Isbrand-ides, Lan- Reire qui ont ge, & d'autres Russiens qui ont fait le voyage de la Chine. Mais comme ils tane. n'ont traversé la Tarrarie que dans un perit nombre d'endroits, & qu'ils ont fait les trois quarts du chemin par la Siberie, il paroît plus convenable de re-

ceux qui ont composé la Carre de l'Empire Tarrare avoient donné au Public le

mettre leurs Journaux à l'article de cette grande Région. A l'égard de Marco-Polo, de Carpini & des autres anciens Voyageurs qui nous ont donné des rélations de la Tarrarie, on se gardera bien ici de s'étendre autant qu'eux sur la description des Habitans, sur leurs conquêtes & sur leur Religion. On a déja donné là-dessus des éclaircissemens plus exacts. Ce qu'on se propose uniquement est d'emprunter d'eux tout ce qui concerne l'Histoire & la Géographie, avec les principales circonstances de leurs propres avantures, qui doivent toujours faire une partie de notre objet dans ce Recueil.

(4) Nous l'avons donné dans le Tome précédent.

Tome VII.

Defideri.

Verhieft.

11

#### CHAPITRE PREMIER.

CARPINI. 1246.

### Voyages de Jean DE PLANO CARPINI en Tartarie.

F-litions du \*Voyage de Catpini,

5.

### Ambaffade du Pape®au Grand-Khan.

Roste de Carpini par la Bobeme , la Silefie & la Pologne.

TARPINI, ayant recu les ordres du Souverain Pontife, partit accompagné d'un Polonois nommé Benoît, & se rendit à la Cour du Roi de Boheme, dont il avoit l'honneur d'être connu. Ce Prince le défrava jusqu'à la Cour de Boleslas, Duc de Silesie, qui lui rendit le même office jusqu'à celle de Conrade, Duc de Loutiscia, ou de Mazovie. Il trouva, dans cette Cour, Wasilie, Duc de Russie, qui lui apprit qu'on ne paroissoit pas devant les Princes Tartares sans leur offrir des presens. Les deux Voyageurs fitent provision d'une peau de castor & d'autres Pelleteries. Ensuite Wasilie, à la priere du Duc de Cracovie & de quelques autres Seigneurs, les prit à fa fuite & les fit conduire, par la voie de Danilow, à Kiovie, alors Capitale de la Ruffie. Là, ne trouvant plus de fourages fut la route, & leurs chevaux n'étant point accoûtumés, comme ceux des Tarrares, à découvrir l'herbe fous la nége, ils prirent, le 4 de Février. des chevaux de poste & un guide, qui les conduitirent à Kanow, premiere Ville de Tartarie. Ils gagnerent enfuite une autre Ville, où ils furent préfentés à la premiere garde des Tartares. Ils furent reaités avec beaucoup de tudesse. On leur demanda fort curieusement qui ils étoient, & ce qui les avoit amenés. Lorfqu'on fut fatisfait de leur réponfe, on les fit conduire au Camp de · Korrenfa , Seigneur des frontieres occidentales , qui avoit sous ses ordres un corps de fix mille hommes.

Il entre for les terres des l'artares,

H eft préfenté au beigneur Korsenia-

En artivant à cette Cour, ils fistent menés à la tente de Korenfa. On leur fit faire, devant la porte, trois génuléxions du genon gauche, en leur recommandant de ne pastoucher au feuil. Auffiché qu'ils fistent entrés, ils expliquement leur commission, & fe mirent à genoux pour préfenter lest ettres du l'èpre. De-là ils fistent envoyés a fosts la conduite de rois quides, à la Cour du Duc Bathi (5). Ce voyage dura depuis le premier Lundi de Carte ufique la Petal Sairt, quojouil si marchaffent au grand trot & que fouvent ils changesgussin de

(5) C'étoit apparemment Batu klian,

chevaux quarre fois le jour. Ils traverserent la Komanie, Pays plat, qui est ar- CARTINI. rofé par le Nieper, le Don, le Volga, Riviere d'une grandeur extrême, & par le Jaik. Korrensa occupoir la rive Ouest du Nieper, Montji, celle de l'Est. Le Prince Tubon, qui avoir épousé la sœur de Bathi, possédoir les rives du Don, & Bathi, celles du Volga. Un Colonel occupoit, avec ses troupes, les deux rives du Jaik.

En été, ces Tartares remontoient les Rivieres jusqu'aux Montagnes. En hyver, ils s'avançoient vers le Pont-Euxin, dont les deux Envoyés suivirent les bords, fouvent obligés de paffer fur la glace. Ils furent logés à la diftance d'en-Autience qu'il viron trois milles de la Tente du Duc Bathi; & lorsqu'ils furent conduits devant ce Prince, on les fit paffer entre deux feux. C'est un usage des Tartares, par précaution contre le poison & les fortiléges. Carpini & son Compagnon étant entrés dans la tente avec les mêmes cérémonies qu'ils avoient observées dans celle de Korrenfa, présenterent, à genoux, la Traduction des Lettres du Pape. Bathi la lut. Enfuite ils furent renvoyés dans leur tente, où ils ne recurent,

la premiere nuit, qu'un peu de millet pour toute nourriture. Le Duc Bathi parut avec beaucoup de pompe. Il éroit assis sur un siège élevé, ou sur un Trône, avec une de ses semmes au-dessous de lui. Ses freres, ses fils, & d'autres Seigneurs étoient placés fur des bancs au milieu de la tenie. D'autres étoient à terre derriere le Duc, les hommes à droite & les femmes à gauche. Les Envoyés s'affirent auffi du côté gauche. C'est la place de tous les Ambassadeurs lorsqu'ils sonren chemin pour se rendre à la Cour Impériale; mais à leur retour ils furent placés du côté droit. Ils virent, sur une table, près de la porte, des vases d'or & d'argent remplis de liqueurs. Le Duc avoit des Musiciens, qui jouoient de divers inftrumens lorsqu'il buvoit. S'il monte à cheval, on lui porte, au-dessus de la tête, un petit pavillon sur la pointe d'une Pique. C'est un usage commun à tous les Princes Tartares & à leurs femmes. Barhi étoir fort respecté de son Peuple. Quoique son Gouvernement sut plein de douceur, il s'étoit acquis, dans l'art de la guerre, une grande réputation par sa longue expérience (6).

Les Envoyés partirent le jour de Pâques pour la Cour de l'Empereur (7) Kuyne, sous la conduite de deux Tarrares. Ils étoient fort affoiblis par-le Ca- l'Empereut, rême. Leur unique nourriture avoir été du millet, crit à l'eau & au fel. Pour boisson, ils n'avoient eu que de la nége fondue. Suivant leurs observations sur la Komano. la Komanie, elle a au Nord la Russie; un Peuple qui se nomme les Morduins; les Bileris , qui habitent la Grande Bulgarie ; les Bastorsis (8), qui occupent la grande Hongrie; les Parofites & les Samogetes, qui ont pour voilins des Peuples à face de chien , sur les bords de l'Ocean seprentrional. Au Sud sont les Alains, les Circassiens, les Gazariens & la Grece, l'Iberie, les Kathos, les Brutakes, qu'on croit Juifs, & qui se rasent entierement la têre, la Scytie, la Georgie, l'Arménie & la Turquie. A l'Ouest c'est la Hongrie & la Russie. La Komanie a beaucoup d'étendue. La plûpart des Habitans ayant été maffacrés par les Tarrares, le reste prit la fuite, mais sut bientôt ramené par l'amour na-

(6) Hakluyr, Vol. I, p. 63 & fuiv.

rurel de la Patrie.

Mongols (7) C'est Kayuk, troisième Empereur des

(8) C'eft plutôc les Boskars ou les Baskits.

CARPINE. 1246. Autres Pays. Kangittes. Bucrains. Huit jours après Pâques, let Envoyés passierent de la Komanie danta le Pays de Kangittes (-), on des Habitanis four en perit nombre & Tean fort rate. Le jour de l'Afcension ils entretent dans le Pays des Bissmins (10), qui patient la langue de Komanie, mais qui font profession du Mahometissen. Ist trouverent dans cettre contrès les ruines d'une infinité de Villes & de Châteaux. Let Tartares ont détruit cette Nation, s'has avoit épagnes le Sustan Alfi qui en étoit le le Prince. Ce Pays renserne de hautes montagues. Il étoit occupé par Siksnf (11), et frere de Basis. Vers le Sud ; lette boudé par les Kêçions Malométanes (11). Le

Les Duce Burin & Kadun, per tits-fils de Jengrig-khan.

Pays fuivant appartient aux Dues Burin & Kadula", filis de Thiaday (13), file de Jenghiaz-khan. An Nord fonte Re Kingvers (14) noiss & H'Ocean. La route des deux Envoyés continua dans ce Pays, depuis le jour de l'Aftention jui-mont de une , mai friséren de Journ. Il frisére de Journ le 18 pailerent dans celul des Kitzynen noirs, ou l'Emperaut s'étoir faitbairt une maifon. Enfuire lis trouverent une petite Mer (15), qui a fur fon rivage une Montagne, avec un trou , d'où Don pretend quien hyve'il. fort des outgest épouvantables. Pendant pluifeurs poirs , ils fairviers, fur la foir fa réfidence dance Pays. L'ancienne Court de fon per y fuibilitoit encore & fervoir de denseure à une de fes femmes , fuivant l'unge des Tatracts' qui ne fouffrent jamisique les Court de leurs Princes tomberen en uine.

Premiere Cont

Enfin les Envoyés arriverent à la première Cour de l'Empereur, qui écoithabité aulip au une de les femmes. Il y fuent raisiés pendant un jour eniter, mais fans obtenit la permition d'y entrer, parce qu'ils n'avoient pas encore và Sa Majelét Impériale. Le 18, «écant remis en chemin, il se ntreternet dans le Pays des Naymans, Nation Payenne, qui aété détruite par les l'arrates. Il tomba le lendemain bacucoy de nége. Le lays et de tretiementen fioid, & templi de Montagnes entremélèes de peu de Plaines. Après avoit marché plufieurs jours, ils entretent fue les terres des Mongols, que les Européens nomment Taratres; & continuant leur marche à grands frais pendant l'espace de rois emaines, ils artivectent à la Cout de l'Empereur Ruyne le 1 al e Quillet. Mais l'éléction de ce Prince n'étant pas encore faite, ils ne furent pas admis à fon audience (17).

Les Envoyés arnivent à la Cour de l'Enspeseur.

Grande Tente.

gneus.

Cinq jours aprèsi lle sift conduire par des guides à la Cour de fa mere, qui fenominuis făra-dra, do ils trouvetent une grande tente d'écfié blandre, capable de contenit deux mille perfonnes, environnée de palifiades oméres de diverfer peintures. Il s'y étoit a alfemblé quantité de Seigneurs, qui pratrent le premier jour v'eux de blane. L'Empereur érant arrive le fecond jour, lis parturent vian d'écatale. Le troulième pour lis parturent en robes d'eures, de l'impéreur de l'autre de l'autre d'entre de l'autre d'entre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'entre de l'autre de l'autre d'entre de l'autre d'entre de l'autre d'entre de l'autre de l'autre d'entre de l'autre de l'autre du Coutride d'Empereur l'autre, avec des grades, qui l'éroui d'entrée autre Coutri-

(9) Kanghillis ou les Kanklis. (10) Peut-être Mollemans su Mahomé-

(11) Sheybani-khan. Voyez ci-deffus. (12) Tels que les Petfans.

(14) Jagathay. (14) Ou les Karakitayens. (15) C'est peut être le Lac de Saysan, que la Riviere d'Irriche traverse. (16) Ordu sizen, fils aîné de Zuzi ou Juri.

(17) Voyez ci-deffus. (18) Pourpre ou cramoifs. sans. Les hatnois de la plùpart des Seigneurs étoient garnis d'ot, jusqu'à la valeur de vingt mates. Ils entrerent dans la tente, où ils demeurerent jusqu'à midi, occupes, fuivane la conjecture de Carpini, à délibérer fur l'élection. Enfuite ils se mirent à boire une quantité surprenante de lait de jument. Ils sirent lection. inviter les deux Envoyés à boire aussi, pour leur faire honneur. Mais Carpini n'aimant pas cette liqueur, les supplia de l'en dispenser. La ste dura jusqu'au foir : & pendant ee tems une foule de Peuple, qui s'étoit rassemblée autour de la tente, demeuta tranquille dans un fort grand éloignement. On voyoit hors de la porte, Jeroflas, Duc de Sufdal en Ruffie, avec plufieurs Seigneurs du Kathay & de Solangi, les deux fils du Roi de Georgie, l'Amballadeur du Calife de Baldak (19), & dix autres Sultans de diverses Nations Mahométanes. On affura Carpini qu'il se trouvoit dans cette Assemblée plus de quatre Nombre étrançe mille Ambalfadeurs; les uns de la part des Princes tributaires ou de ceux qui envoyoient faire leurs foumissions; d'autres, au nom des Gouverneurs de Provinces ou des Rois étrangers , & tous chargés de présens. Ils étoient placés hors de la palissade, où le lair de jument ne leur fut point épargné. Cette espece de Diéte dura trois semaines. Carpini ne douta pas qu'on n'eut fait l'é- Kuyne eft cha.

Fire pour l'é-

De-là on se rendit, à trois ou quatre licues, fur le bord d'une riviere, dans Cétemories de une belle plaine environnée de montagnes, où l'on avoit élevé un autre pavillon, qui se nommoit (20) l'Orde d'or. C'étoit une tente dressée sut des pilliers & couverte de plaques d'or, qui étoient jointes au bois avec des clous du même méral. L'interieur étoit revêtu de drap Baldakin. Le 24 d'Août, route l'assemblée tourna le visage au Sud. Mais une patrie, qui étoit à quelque distance de l'autre, fit des priéres, & fléchissant les genoux, s'avança dans cette posture un peu loin vers le Sud. Après cette cérémonie, qui dura long-tems, tout le monde retourna vers la tente, & l'on fit monter Kuyne fur un trône qui avoit été préparé dans cette vue. Alors tous les Seigneurs, & le Peuple après eux, se mirent à genoux devant lui. Les deux Envoyés furent exempts de cette foumission, parce qu'ils n'étoient pas ses Sujets.

lection, lorsque Kuyne étant sorti de la rente à la fin de ce terme, la musique se sit entendre devant lui, & tout le monde lui rendit hommage, en baissant des baguettes au bout desquelles étoit un flocon de laine poutpre. Cette cérémonie, qui ne le faisoit pour aucun autre Ptince, fut observée pendant tout

L'Empereur leur parur âgé de quarante ou quarante-cinq ans. Sa taille étoit Age & caustiere médiocre; mais il reçut avec beaucoup de graviré tous les honneurs qui lui furent rendus. C'étoit un Prince sage & qui rioit fort rarement. Carpini prétend qu'il avoit autour de lui plusieurs Prêtres chrétiens (11), dont quelquesuns l'assurerent que ce Prince se proposoit d'embrasser le Christianisme. Il ne parle jamais aux Etrangers que par le ministere d'un Interpréte, & ses Sujets ne lui parlent qu'à genoux. Dans ses Lettres, il prend la qualité de Puis-

fance de Dieu & d'Empereur de tout le genre humain (21).

(19) C'est le nom que les Européens donquels Kayuk étoit fort livré. Voyez l'Histoire de Genteher than , par le Pere Gaubil , p. 105 Co

Quelque-tens après, les deux Envoyés furent invités à l'audience, avec les

noient alors à Bagdad (10) Alum-orda cu langage Mongol-

le tems qu'il demeura en spectacle à l'assemblée.

furvantes. (11) C'étoient sans doute des Bonzes, aux-(11) Hakluyt, p. 66 & fuivantes.

liiii

1245.

autres Ambassadeurs. Ils se présenterent à l'entrée de la tente, où ils furent appellés chacun par leur nom, en présence de l'Empereur & de toute sa Cour. Enfuire on leur fit plier quatre fois le genou gauche devant le feuil de la tente; après quoi ils turent foigneusement fouilles, pour voir s'ils n'avoient pas d'armes cachees. Ils entrerent par la porte du côté oriental, parce que la porte de l'Ouest est réservée pour l'Empereur, qui y reçut tous les autres Ambassa-

TEmperent.

Profess faire à deurs , mais fans en admettre un grand nombre dans la rente. Les préfens qu'on lui fit dans cette occasion étoient de belles étoffes de foie & des fourrures d'un grand prix. On prella les deux Envoyés de montrer les leurs, mais il ne leur restoit rien qu'ils pussent offrir. On découvrit, sur une montagne voisine, plus de cent chariots, chargés d'or, d'argent & de tobes de foie, qui furent partagés entre l'Empereur & ses Ducs.

Trone for tricke.

L'Affemblée ayant quitté ce lieu se rendit dans un autre, où l'on avoit élevé une magnifique tente de pourpre, qui étoit un présent des Kitayens (23). La paroiffoir, fur un grand théatre, un trône d'ivoire d'un travail curieux, qui étoit enrichi de joyaux & rond par le fommet. On y montoit par des degrés. Les Dames étoient aflifes à gauche fur des tabourets, & les hommes audessous (2.4), sur des bancs. Il n'étoit permis à personne de s'asseoir à droite. Les femmes de l'Empereur avoient en particulier de très-belles tentes.

Mort du Duc Acresias.

Enfin l'Empereur partit avec sa mere. Le Duc Jeroslas étoit mort dans cet intervalle, & l'on foupçonna les Tartares de l'avoir empoisonné dans un feilin, pour se faisir plus facilement de son Duché. L'Empereur s'étant séparé de sa mere, sit menet à cette Princesse les deux Envoyés de Rome, parce qu'avant dellein de lever bien-tôt son étendard contre les l'ays de l'Ouest , c'està-dire, contre les Chrétiens (25), il ne vouloit pas que Carpini & fon Compagnon en eussent connoissance. A leur retour, ils passerent un mois dans la Horde, montant de soif & de

Letter gre l'Empereur ecrit au Pare.

faim. La provision qu'on leur accordoit pour quatre jours sustissoir à peine pour un feul. Cependant il reçurent quelque soulagement de Cosmas , Orfévre Rusfien, qui avoit fait le trône & le sceau Impérial. Ensuite l'Empereur les ayant fait appeller , leur ordonna, par la bouche de fon Sécretaire , de mettre par écrit leurs demandes & de les lui présenter. Aussi tot qu'ils eurent satisfait à ses ordres, il leur demanda fi le Pape avoit près de lui quelqu'un qui entendît les langues Russienne, Arabe ou Tartare. Ils répondirent que ces langues étoient ignorces à Rome; mais que si Sa Majesté daignoit leur faire expliquer sa Lettre, ils l'écriroient dans leur propre langue, & qu'ils porteroient au Pape la traduction & l'Original. Cette méthode ayant paru plaire au Monarque, le premier Sécretaire leur interpréta la Lettre peu de jours après, & Carpini l'écrivit en Latin. Elle fut lue deux fois, & chaque phrase fut expliquée soigneufement, dans la crainte de quelque méprife. Les Envoyés la reçurent aufli en Arabe.

II wouldt ensoyet des Am-

Ils apprirent des Tartares, qui leur avoient éré donnés pour cortége, que l'Empereur étoit réfolu d'envoyer avec eux des Ambassadeurs en Europe ; cependant

(11) Ces Peuples possedoient les Provinces Ceptentrionales de la Chine & les parties voifines de la Tarrarie qui avoient été conquises par Jenghiz-khan. Voyez ci deffus.

(24) En cela & fur quantiré d'autres points, il paroît qu'ils imi:oient les Chinois. (25) Quelle apparence qu'il aimat les Chrétiens, ou qu'il pensat à le devenir ?

on leur fit entendre qu'il souhaitoit que cette proposition parût venir d'eux. Un Tartare leur conseilla d'en faire la demande. Mais plusieurs taisons lui donnerent de l'éloignement pour cette démarche. Ils ne fouhaitoient pas qu'on envoyât des Ambassadeuts; 1°. parce que la vue des dissensions qui regnent iont. entre les Princes chrétiens pouvoit encourager les Tartares à leur faire la guerre. 2. Parce qu'il pouvoit arriver que ces Ministres fussent enlevés ou tués sur la route. Notre Nation, ajoute Carpini, est extremement fiere & arrogante (26), & les Tartares ne se réconcilient jamais avec ceux qui insultent leurs Ambassadeurs, sans en avoir tiré vengeance (27). 3. Il y avoit beaucoup d'apparence que fous ce titre l'Empereur n'auroit envoyé que des espions, d'autant plus que leur commission se seroit réduite à porter sa Lettre, dont Carpini pou-

Carouni l'évite or diverses sai-

Le 17 de Novembre, après avoir recu leur passeport, les Envoyés reprirent le chemin de l'Europe. Leur marche duta pendant tout l'hyver, par des Deferts où ils ne trouverent pas un seul arbre. Le tems fut extrêmement mauvais. Ils étoient fouvent obligés de passer la nuit sur la nége, à moins qu'ils ne se ferviffent de leurs pieds pour nétoyer la terre. Il leur arriva plufieurs fois, le matin, de se trouver couverts de nége, que le vent avoit poulice sur eux pendant le sommeil. Enfin ils arriverent le jour de l'Ascention à la Cour de Bathi , d'où ils passerent à celles de Korrensa & de Montji. On leur donna de nouveaux guides jusqu'à la derniere garde des Tartares, d'où ils se rendirent en fix jours à Kiovie. Le jour de leur arrivée fut le 8 de Juin. Ils furent traités magnifiquement par les Ducs Daniel & Wafilik , qui firent partir avec eux des Duce Daniel des Ambassadeurs, pour informer le Pape qu'ils étoient soumis à son autorité & qu'ils reconnoissoient l'Eglise Romaine pour leur Mere (28).

#### 6. I I.

#### Mongal's & Nations conquifes par leurs armes. .

E Pays des Mongals est bordé à l'Est par les terres des Kitayens (29) & Propriété du de Solanghi; au Sud-Ouest, par celles des Huires; à l'Ouest, par les Pave des Muta-Naymans , & au Nord par l'Océan. Il est entremêlé de montagnes & de plaines, mais fabloneux & fiérile dans toutes fes parties, & presque sans rivières. Cependant il s'y trouve de fort bons pâturages. On n'y compte qu'une (30) seule Ville, à une demie-journée de Sira-orda, & l'on en parle affez avantagensement. Carpini n'eut pas l'occasion de la voit. Le climat est fort incertain. Les vents y regnent avec violence & le froid y est extrême. Il y pleut rarement en Eté. & iamais en hyver. Il tomba tant de grèle pendant l'élection de l'Empereur, que lorsqu'elle vint à fondre, cent-quarante personnes furent noyées &

(16) L'Auteut donne pour exemple que les Ambailadeurs Allemands dont il étoit accompagné, étant revenus en habit Tartare, ils faillirent d'être lapidés.

voit se charger lui-meme.

(17) Ce fut un grime de cette nature qui causa la ruine de l'Empire Karazmien. Voyez si-deffus.

(18) Voyages d'Hakluyt , p. 69 & fuiv. (19) Carpini écrit Kitay, avec plus de vérité que Haython & Marco-polo, qui écrivent Kathay. Il écrit aussi Mongals pour Mongols, (30) Hakluyt a gliffé dans le texte Cuentina

pour Karakeram.

plusieurs tentes furent emportées. Souvent le froid le plus insupportable est suivi CARPINI. d'une chaleur excettive.

Figure des Tar-ARTCH.

Les Tastares ont le visage fort large entre les yeux & les os des machoires, le nez court & plat, les yeux petits & les fourcils relevés. Ils fe rafent le fommet de la tête. Le reste de leur chevelure est pattagé en deux tresses, qui sont liées derriere les deux oreilles. Ils ont les pieds fort courts. Leur habillement est le même pour les deux sexes. Les maisons du Pays sont rondes, avec une ouverrure au fommet , qui leut fert de fenètre & de cheminée. On en voit de grandes & de petites. Quelques-unes peuvent être levées en piéces. D'autres font roujours fixées fur des chariots, qu'on rire avec un ou pluficuts bœufs.

Leur caraftere-

Le respect des Tartares est extrême pour leurs Seigneurs. Jamais ils ne leur disent rien qui blesse la verité. On voit naître peu de querelles parmi eux, dans la chaleur même de l'yvrognerie. Le larcin est encore plus rare. Ils font endurcis aux plus grandes farigues. Ils chantent & se réjouissent après avoir jeûne des jours entiers. Leurs femmes font chastes ; mais elles tiennent quelquefois des discours obscenes. Ils se traitent entr'eux avec autant de civilité & de douceur qu'ils ont de rudesse pour les Etrangers. Le Grand-Duc de Russie, le fils du Roi de Georgie & les Sultans qui afliftoienr à l'élection de l'Empereur, y étoient traités avec peu de respect. Ils eurent la mortification de voir prendre le pas fur eux à leurs domestiques Tartares, & souvent ils furent obligés de les fouffrir affis devant eux.

Punition pour les comes. Degrés surquels its igmarant.

Dans le Pays des Tartares, le vol & l'adultere font punis de mort. Le même châtiment est érabli pour la fornication. Il n'y a point d'autre degré prohibé pour le mariage que celui de mere, de fille & de fœur uterine. On cpouse sa sœur du côté du pere; & le second fils d'une famille, ou le plus proche parent, est obligé d'épouser la veuve de l'aîné. Pendant le séjour que Catpini fit en Russie, le Duc Bathi (31) ayant puni de mort le Duc André, sur la fimple accufation d'avoir vendu des chevaux Tartares hors du Pays , n'aecorda fa succession à son frete qu'après l'avoir forcé d'épouser sa veuve. Les Tartares ne mettent aucune différence entre les enfans de leurs femmes & ceux de leurs concubines. La polygamie est en usage parmi eux ; mais chaque semme vit à part avec sa propte famille. Les Tartates font profession de reconnostre un seul Dieu. Cependant l'idée

Lear Religion.

qu'ils ont d'un etat futur se réduit à croire qu'ils doivent passer dans un autre monde, où leur vie ne sera pas différente de celle qu'ils menent ici. Ils commencent leurs entreprises à la nouvelle & à la pleine-Lune, qu'ils appellent le purifications Grand-Empereur & qu'ils honorent à genoux. Tout ce qui approche d'eux, c'est-à-dite, leurs troupeaux, leurs meubles & même les Errangers, doit être purifié par le feu. Ils allument deux seux ; & dressant en terre, près de l'un & de l'autre, deux javelines, jointes par une corde tendue, ils font passer Superfittions par-deffous les chofesqu'ils veulent purifier. Ils regardent comme une faute, de

par le feu. Taitures.

toucher le feu avec un coûteau, ou de rirer la viande du por, ou de fendre du bois près du foyer avec une hache, parce qu'ils s'imaginent que c'est diminuer la vertu du feu. Ils croient qu'on ne se rend pas moins coupable, de s'appuyer sur un fouet ou d'en toucher une fléche ; de tuer de jeunes oiscaux , de répandre à

(11) Il est nommé Duc de Savogle dans la Traduction Françoise.

terre quelque liqueur, de frapper un cheval avec la bride, ou de se servir d'un os pour en brifer un autre. Celui qui pitfe dans sa maison ne peut éviter la mort qu'en payant une grosse amende. Alors la maison & le criminel doivent être purifiés par le feu. Celui qui ne pouvant avaller un morceau de viande le rejetteroit hors de sa bouche, seroit tué dans un trou qui est ouvert pour cet usage au coin de la maison. C'est un crime capital de marcher sur le seuil

de la maison des Princes (32). La Mongalie étoit anciennement habitée par quatre Nations, dont l'origine Ancient Mati-& le langage étoient les mêmes ; les Mongals-yekas ou les grands-Mongals ; suite. les Mongals-sus ou les Mongals-d'eau, qui prirent le nom de Tartares d'une

riviere de leur Pays; les Merkats & les Metrits. Jenghiz (33), qui étoit Mongal-yeka, ayant engagé le Peuple de certe Province à se joindre à lui, atta-Jengis. qua les Mongals-fus, ou les Tartares, tua leur Chef & fubjugua leur Nation. Il vainquit ensuite les Merkats & les Metrits. Alors les Naymans, qui étoient gouvernés par de jeunes Princes fans experience (34), fils de leur dérnier Empereur, à qui ces quarre Nations payoient un tribut, entrerent sur leurs terres, y ruerent beaucoup de monde & retournerent chargés de butin. Mais Jenghiz les joignit dans une vallée étroite; & quoique foutenus par les Karakitayens, il en tua un grand nombre & fit le reste prisonnier.

Okkoday (35), fils & fuccesseur de Jenghiz, bâtit, dans le Pays de Kara-Okkeday, kitay, une Ville nommée Omil (36), près de laquelle est un vaste Desert progrésseres atqu'on prétend habité par des hommes fauvages, qui n'ont aucun langage & mes. dont les jambes font fans jointure. Les Mongals ayant enfuite marché contre les Kitayens, furent défaits si entiérement qu'il n'en resta que sept en vie. Mais ils réparerent bien-tôt leurs forces, pour renter la fortune avec plus de succès. Leur premiere conquête fut celle des Huires, qui étoient des Chretiens de la fecte Nestorienne. Ils prirent d'eux leurs caracteres d'écriture (37). Le Pays de Seruyur, celui des Karanites & la Terre de Hudirat éprouverent fuecessivement la force de leurs armes. Enfin Jenghiz-khan ayant attaqué pour la feconde fois les Kirayens, s'empara par degrés du même Pays, prit leur Capi-.

tale & tua leur Empereur.

Les Kitayens font idolatres, mais fort civils. Ils n'ont pas de barbe, Ils Cequel'Auteur usent, pour l'écriture, d'une sorte de caractere qui leur est propre. Ils ont des Histoires de leur Pays, des Hermites, des Couvens, des Saints auxquels ils rendent un culte, Ils reconnnoissent un seul Dieu. Ils croient un état futur, Carpini ajoute, mais avec peu de verité fans doute, qu'ils adorent Jefus-Christ au'ils respectent le vieux & le nouveau Testament, & qu'ils ont parmi eux ce faint Livre.

Jenghiz conduitit enfuite ses troupes contre le Roi de la grande Inde , nom- Defaitemetreil-

lenfe de Je. gusto

(32) Hakluyt, p. 54 & fuiv. (33) Chinois dans l'Original, Cest le samenx Jenghiz-khan. (34) Cette Nation étoit alors divisée sous deux Khans; ear ce font les Mongols, dont on a parté ci-deffus dans leur arricle.

(35) Okray, que le Traducteur d'Abulghazi éctit Ugaday.

(36) Ainfi nommée dans l'Ouvrage-même Tome VII.

de Carpini. Mais Vincent de Beauvais la nomme Khamil dans fon Extrait. C'est peut etre Khamil à l'extrêmité de la petite Bukkarie, à l'entrée du grand Desert. Mais e'est peut-être auffi Aumil ou Yamil dont parle Abulghazi, p. 282 & 321, où commençoit la Tartarie qui tomba dans le patrage d'Oktay.

(37) Apparemment les Vigurs ou les Oygura. Mais ils étoient de la Religion de Fo.

CARPINI. 1246. mé Prue-Janz ; mais il fur vaincu. En racontant fa défaite à Carpini, on lui fictorie que les ennemis de ce Conquerant avoient employé contre lai des flatues de cuivre, creufes & remplies de fau. Ils les avoient mifes'à cheval, avec un homme dertiret exhacure, qui par le mopen d'un fouillée pouffoir le feu fur les Mongols & les brilloir; faint compte l'incommodité qu'ils recoient de la funée. En revenant par les Deferts; ils trouverent une Nation on les hommes font faits comme des chiens. Ges monitres fé pretrent dans la rivière à leur approche. Enfaite fe rodann à terre, la poulfiere & l'eau, qui gierent enfemble, parce qu'on écui dans en hyver, leur compofierent une forte d'armure à l'épreuve des épécs & des fleches. Ils fe jetterent fur les Nations, en fe fervant de leurs droits & de leurs griffes, & les chafferent ainfi de leur Pays. L'Auteur, perfuade apparemment de cette merveilleufe avanture, prottele qu'elle lui fur affirré doltemellement par quantié de Prêtres Ruf-

Autres merveilles escontées par Carpini,

fiens (48) & par d'autres personnes de foi. De-là les Mongols entrerent dans le Pays de Burithabeth, ou du Tibet, dont ils firent la conquête. Les Habitans de cette contrée sont payens, & mangent les cadavres de leurs parens après leur mort. Ils sont d'une figure très difforme. Ils n'ont pas de barbe, parce qu'ils se l'arrachent avec un instrument de ser, à mesure qu'elle renaît. Jenghiz prit de-là vers l'Ouest pour attaquer les Kirghis, & pénétra jusqu'aux montagnes Caspiennes. L'Auteur raconte qu'elles sont de diamant; que les Habitans y vivent sous terre; qu'à l'aproche des Mongols, les montagnes, auxquelles ils avoient fair une bréche, ne laisserent pas de devenir inaccessibles, par l'interposition d'une nuce qu'il fut impossible de pénetrer; que les Habirans s'étant avancés, par des passages souterrains, sous le champ où l'Ennemi étoit campé, fortirent tout-d'un-coup de ces routes obscures & firent un grand carnage des Mongals; enfin, que la raison qui les obligeoit de demeuret fousterre éroit que le Soleil faifoit un bruit fi terrible à fon lever, qu'il leur étoit impossible de le foutenir (39). Carpini n'a pas honte de rapporter des fables si ridicules; & telle est dans son récit l'Histoire de Jenghiz-khan, qui fut tué, dit il, par le tonnerre.

Compili meonte d'Orkislay. Compolites romaneiques de Bathi.

Ce quil racone de l'Empereur Okkoday, ne regarde que l'expédition de Radiustrat & de Sippodan (10), Suivant fes Memoires, Bahi dibugua d'abord Mili-faltan, enfuite les Bifomins, malgre la vigoureule réfultance qu'on lin it à Barhà (41), grand Ville qu'il dertuille. Cet exemple effraya Iakint (41), quil fut épargine parce qu'elle ouvrit fes portes, De-là les vain-queus allerent faire le fiege d'Orna, ville mahourean, qui évoit alors riche & peuplie. Il s'y renoit un marché confiderable, que fa fination fur le (43) Don frortfoit reus en la finategre la Ville & norst rous les Habitans. Après cette conquire ils marcherent vers la Ruffe, où ils fe rendirent mattres de Koye, e. Capitale du Pays. Le fiege fui fong, parce que la Ville de tois fort

<sup>(38)</sup> Notre Voyageur étoit donc fort simple, & les Prêtres Russiens de grands sourbes. Sarguis.

<sup>(39)</sup> Voyagesd'Akluyt, p. 57 & fuiv.
(40) L'Auteur Écrit Cyrpadan, Celk apparente: I Balaka.

(43) Vincent ne fait pas mention du Don; tant il y a peu de fond à faite fur cettains Extendit l'action de l'action d

<sup>(+</sup>r) Barchin dans Vincent de Beauvais.

grande & bien peuplée. Mais lorsque l'Auteur y passa, on n'y voyoir pas plus de deux maifons, & les Habitans étojent réduits à l'esclavage. Bathi s'avança dans la Hongrie & la Pologne, où il perdit beaucoup de monde. Si les Hongrois, observe l'Auteur, eussent résisté courageusement, ils auroient forcé leurs ennemis de tourner le dos. Les Mongols retournant à l'Est subjuguerent les Morduins, qui font idolâtres, & les Bileris ou les Habitans de la grande Bukkarie. De-là marchant au Nord, ils conquirent les Baflorcis, ou la grande Hongrie. Enfuite ils firent fubir le même fort aux Parofites , qui ont l'estomac si étroit & la bouche si petite, que ne pouvant manger de viande ils ne vivent que des vapeurs de leurs marmites. Bathi continua les victoires contre les Samogeres (44), qui vivent de leur chasse & qui ne sont vêtus que de peaux de bères; enfin, pour mettre le comble à fes exploits, il fubjugua une Nation qui habitoit les bords de l'Océan septentrional, & dont les hommes avoient les pieds d'un bœuf & la face d'un chien. Peu de Lecteurs prendront confiance à toutes ces merveilles, quoique l'Auteur proteste qu'il ne racoute rien dont il n'ait été témoin ou qu'il n'ait appris par des rémoignages dignes de foi-

Sirpodan, autre Pléros des mêmes régions, fur envoyé contre les (45) Ker-Sirpodan, ghis, payens fans barbe, qu'il réduisit à la soumission. Ensuite marchant au Sud contre les Arméniens, il trouva, dans certains Deferts, des monstres à qui la Nature n'avoit donné qu'un bras, qui leur fortoit de la poitrine, & une feule jambe. Ils ne marchoient qu'en fautant. Cependant ils étoient plus légers à la course que les chevaux; & lorsqu'ils commençoient à se fatiguer, ils se fervoient de leur bras & de leur jambe en rournant comme en cercle (46). Ils étoient obligés d'être deux pour tirer de l'arc. L'autorité sur laquelle Carpini fonde tant de mensonges étoit sans doute encore celle des Prêtres Russiens , qui lui dirent aussi que certe Nation avoir envoyé plusieurs fois des Ambassadeurs à l'Empereur. On doit s'imaginer que le voyant fample & crédule, ils fe firent un jouet de son ignorance.

Il rapporte, avec plus de vraisemblance, que Jenghiz-klian avoit divisé ses Frat dels milles troupes en pelotons & en corps de dix, de cent, de mille & de dix mille hom- de jeuglas de man. mes, & qu'il leur avoit donné pour Généraux deux ou trois Ducs, dont il étoit le Chef suprême. Cet ordre se conservoit encore parmi les Mongols, avec la même discipline. Celui qui prenoit la fuite dans une action étoit puni de mort ; à moins que toute l'armée ne fût obligée de plier ensemble , c'est-à-dire , que dans les pelotons de dix un fuyard étoit tué par les neuf autres ; ou si quelqu'un étoit pris par l'ennemi, les neuf autres devoient le délivrer fous peine de mort. Les armes des Mongals étoient un ou deux arcs , trois carquois rem- A-mes off ofplis de fléches, une hache, & des cordes pour tirer les machines militaires. Les plus distingués portoient une sorte de sabre, courbé & pointu (47). Quelques-uns avoient des heaumes & des cuitaffes, composés de pièces de cuir de la grandeur de la main, trois ou quatre l'une fut l'autre, qui étoient liées enfemble avec des courroies; de forte qu'elles fe prêtoient à tous les mouvement du corps. D'autres avoient des cuiraffes de petites plaques, épaiffes d'un pouce, longues de huit, & percées de huit trous. Ces perites plaques se joignoient

Discipline.

<sup>.(44)</sup> Ou les Samoiedes. (45) Kergis dans l'Original.

vement progressif & non central. (47) Une espece de cimetetre.

<sup>(46)</sup> Il faut entendre fans doute un mou-

CARPINI. 1246.

en avançant un peu l'une sur l'autre & s'attachoient par les trous. Toute la cuiraffe confistoit en quatre piéces ; deux pour le devant & le derriere, & deux pour les bras depuis l'épaule jusqu'à la main. La partie superieure du casque éroit de fer, mais celle qui couvroit le col n'éroit que de cuir. Les Mongols entretenoient ces armes extrêmement propres & luifantes. Leurs chevaux étoient couveris aussi de la même armire, mais composée de cinq piéces; une des deux côiés, depuis la iĉie jusqu'à la queue, attachée à la selle, au col & à la croupe; une autre fur la croupe, avec un trou pour y passer la queue; une quatrieme fur le pourail, qui descendoit jusqu'aux genoux. La cinquieme n'étoir qu'une fimple plaque fur le front.

Mongals pour traverser les ri-BILTER.

Quelques-uns avoient un crochet à la tête de leur lance, pour ébranfer l'ennemi sur ses érriers & le faire tomber de son cheval. La pointe de leurs stéches étoir fort aigue & tranchante des deux côtés. Ils avoienr authi des boucliers Méthode des d'ofier, mais ils ne les portoient jamais en campagne. Pour traverfer les riviéres ils avoient une pièce ronde de cuir, fur laquelle menant leurs habits, ils la tiroient avec une corde ou à la queue de leurs chevaux. L'Auteur ajoute qu'ils mettoient quelquefois leur felle fur la pièce , par-dellus leurs habits , & que fe plaçant desfus ils passoient dans cene sinuation, avec le secours de deux rames (48).

II.

ASCELIN.

Voyages d'ASCELIN & de ses Compagnons vers la Tartarie.

1247. en l'erfe au camp des l'arranes.

Ascolin serend C UR un ordre du Pape, en 1247, Ascelin & trois autres Religieux, étant. partis pour la Tariarie, se rendirent à l'armée des Tartares (49), qui étoit alors en Perfe, fous le commandement du Prince Bayath-noy (50). A la premiere nouvelle de leur arrivée, ce Général leur envoya fon Éghip, ou le Chef de son Conseil, avec des Interprétes, pour apprendre d'eux ce qui les amenoit Explications dans son Camp. Ascelin répondit qu'il étoit Ambassadeur du Pape, c'est-à-dire du Chef & du Pere des Chrétiens. Le Confeiller Tartare, offensé de cette superbe expression, leur demanda s'ils ignoroient que le Khan (51) étoir fils de Dien (52) & que Bayath-noy & Batho étoient fes Princes? Afcelin l'affura que le Pape ne connoillois aucun de ces noms, fans quoi il n'auroit pas manqué de les employer dans ses Lettres; mais qu'étant affligé du massacre de tant. de créatures humaines, fur-tout de Chrétiens, il envoyoit, de l'avis de ses Cardinaux, trois Ministres à la premiere armée Tariare qu'ils pourroient rencontrer, pour exhouer le Général à finir de si cruels ravages, & à se repentir de

qu'on lui denanác.

> (48) Voyages d'Hakluyt, p. 60 & fuiv. (49) Cette Relation est rirée des Mémoires de Simon de S. Quentin . qui se trouvent aussi dans le trente deuxième livre du Miroir historique de Vincent de Beauvais. Purchas en a donné l'Extrait , mais elle est toute entiere dans la Collection Françoise de la Haye. On donne ici l'Extrait de Purchas, avec quelques trois Compagnons d'Afectin étojent Alferie ou c'est a dire, dans un sens rigure. Alberic , Alexandre & Samon.

ceux qu'il avoit commis-

(50) Bajoth-noy dans l'Original. Vincent de Beauvais observe que Nov étoit le tirre de fa dignité. C'éroit peut-être Noyan, dont on a parie dans l'Histoire de Jengliiz-khan.

(51) Khan, dans toute la Relation, eft écrit Cham. Mais on a déja fait observer que la vérirable prononciarion est L'han ou Han. (52) -Ils pouvoient le nommer Fils du Ciel, Additions prifes du François. Les noms des comme les Chinois nomment leur Empeteur

toujours avec un nouvel habit, & marquerent beaucoup de cutiofite pour les présens que les Envoyés avoient apporrés. Mais Ascelin leur déclara que ce n'étoit pas l'usage du Pape d'envoyer des présens aux Princes Chrétiens, bien moins aux Princes Infidéles; qu'il étoit accourumé au contraite à receyoir des compliment; & que d'ailleurs les Princes Chrétiens ne s'envoyoient jamais entt'eux de préfens avec leurs Lettres. Les quatre Religieux teluferent aufli de fléchit les genoux devant Bayath-noy (53), dans la crainte que cette cérémonie ne fut regardée comme une foumillion du Pape au Khan des Tartates. Mais ils consentirent à rendre au Général tous les témoignages de respect qui étoient en usage dans leur Pays. Les Tartares irrités de cette déclaration les traiterent de chiens, le Pape & eux. Afcelin s'efforça inutilément de répondre à ces indignités. Le tumulte, que son discours avoit causé ne lui permit pas de se faire en mentan que la tendre; ce qui fut très-heureux pour lui & pour ses compagnons, car Bayath- ell exposnoy, dans le premier mouvement de sa colere, ordonna qu'ils fullent tués sur le champ. Quelques-uns de ses Conseillers furent d'avis qu'on en fit mourir deux, & que les deux autres fussent renvoyés. D'autres vouloient que le principal des quatre fut écorché vif, & sa peau remplie de foin, pour être envoyée au Pape; d'autres, qu'ils fuffent fouette jusqu'à la mort dans les rangs de l'armée; enfin d'autres encore, qu'ils fuffent placés au front de bataille dans le premier engagement qu'on auroit avec les Chrétiens, pour y être tués par leur propres freres. Le Conseil étoit ainsi divisé fur leur châtiment, lorsque la plus vieille des six femmes du Prince & ceux qui éroient charges du soin des Ambas-sont de leures. fadeurs eurent la hardielle d'embraller leurs intérêts. La Princelle représenta de quelle infamie Bayath alloit se charger en leur ôtant la vie, & le danger auquel les propres Envoyes feroient déformais expofés. Les autres ajouterent qu'il devoit se souvenir combien le Khan lui avoit sçû mauvais gré d'avoir fair tuer un Ambassadeur, de lui avoir fait arrachet le cœut, & de l'avoir sait trainer à la queue d'un cheval dans tous les rangs de l'armée, pour effrayer les Miniftres étrangers par cet exemple; qu'à l'égard d'eux-mêmes, s'il leur ordonnoir de traiter les Envoyés du Pape avec cette barbarie , loin de lui obéir ils étoient réfolus de se tendre à la Cour du Khan pour y justifier leur innocence & l'ac-cuser de cruauré & de persidie. Bayant, touché de ces représentations, changea de sentiment & prit des résolutions plus douces. Il leur fit demander quelle taisforte de respect ils rendoient à leurs Princes. Ascelin les instruits fur le champ, en baillant fon capuce & se courbant avec une inclination de tête. Un Officier Tartare lui fit cette objection: " Puisque vous ne faites pas scrupule, vous au-

fur une Croix. Quelque tems après, Bayath-noy leur fir déclater que son intention étoit de les envoyet au Khan avec leurs Lettres. Ils s'en excuserent, sous prétexte que ce voyage excédoit leur commission. Alors il leut sit demander leurs Lettres, qui surent traduites en langues Persane & Tartare. (51) Un Missionnaire Religieux, nommé Triffi , Ville de Tarratie , les assura que ce Guichard , qui avoit passé sept ans à Trifel ou n'étoit point une adoration

» tres Chrétiens, d'adorer des pierres & du bois, pourquoi réfusez-vous le mê-" me honneur à Bayath-noy, que le Khan veut qu'on adore comme lui même ? Les Envoyés répondirent qu'ils n'adotoient pas du bois & des pierres, mais le figne de la croix qui est gravé dessiis, à l'honneut de Jesus-Christ, qui est more

K k iii

Ascallin. du Pape furent traités.

Ils furent retenus dans l'armée, par diverfes raifons frivoles, pendant tout le cours de Juin & de Juillet. Lorsqu'ils demandoient la liberté de par-Avecquelmétir, on leur répondoit qu'étant venus pour voir l'armée, ils ne pouvoient être congédiés avant qu'elle fut complete. On leur avoit promis d'informer le Khan de leur Requête, mais jamais on ne leur parla de réponfe. Souvent ils étoient obligés d'attendre, à la porte du Général, depuis le marin jusqu'au foir, exposes à toute l'ardeur du Soleil, & languissant de soif & de faim. En un mot ces Barbares en firent leur jouer, & les traiterent avec le dernier mépris. Telles furent les obligations qu'ils eurent à Bayath-noy, qui se prétendoit autorifé à certe conduite par la rudelle de leurs réponfes. En effet celles dont ils fe font honneur eux-mêmes dans leur Relation paroitient fi dures & fi offencantes, qu'on a peine à croire qu'ils n'y ayent rien changé.

A feelin revient pur la Syrie. Lettre de Bayathgory au l'ape.

Il fe paffa trois ans & fept mois avant qu'Afcelin put arriver à Rome, par la route d'Acre. Cette Ville de la Syrie est à soixante journées du lieu où il avoir rencontré l'armée Tartare. Il apporta les Lettres de Bayath-noy au Pape, & celles du Grand Khan'à Bayath-noy. Le Général se plaignoir, dans les siennes, de la hauteur avec laquelle Afcelin lui avoit parlé (54). Pour réponfe au réproche que le Pape lui avoit fait faire, de tuer & de détruire une infinité d'hommes. il déclaroit que les Tartares étoient destinés par la volonté de Dieu à faire la conquête du monde, & par conféquent que tous ceux qui entreprendroient de s'opposer à leurs armes devoient être détruits comme rébelles à l'ordre divin. Il confeilloit au Pape de venir en personne & de prendre le parti de la soumisfion, fans quoi Dieu fcavoit quelles pouvoient être les fuites de fon refus. Mais il le pressoit du moins de renvoyer promptement ses Ambassadeurs, pour informer le Khan s'il étoit réfolu d'obéir au commandement qu'il recevoir par la main d' Ali-beg & de Sorgis. Cette Lettre portoit pour date le 20 de Juillet, près du Château de Sitiens (55). La Lettre du Khan à Bayath-noy, que les Tartares nomment Lettre de Dieu,

Lettre do Khan à bajana noy.

" hiz-khan, fils de Dieu, doux & vénérable, dit; que comme Dieu est grand » par-delfus tout, & immortel, & que Chinghiz-khan est le seul Seigneur sur » la terre, notre volonté est que ces paroles foient publiées dans tous les Pays, » & connues de tout le monde. Le reste ne contient qu'un ordre du Khan pour Rassons de donte faire exécuter ses intentions & pour détruire tous ceux qui resuseront de s'y conformer (56) Mais il paroit que cette Lettre, & peut-être celle même qu'on suppose adressee au Pape, sont des pièces forgées, non seulement parce que le fujet en est frivole & ne présente qu'un vain titre, mais encore plus parce que

commence dans ces termes : " Par le commandement du Dieu vivant, Ching-

for eas done pic-

(54) Il commençoit par ces termes : PAPE, (56) Pilgrimage de Purchas, Vol. III, page 19; & Collection Françoife de la Haye, ECACHE, &cc. (55) On ne connoît pas en Perse de Place p. 64 & suiv. de ce nom.

Jenghiz khan étoit mort vingt ans avant leur datte.





Ascell 12.57 Avecque pris les En du Pape 1 traites

Aferlin r gar la Syric Lerve de B guy au l'a<sub>j</sub>

Lettre di 6 bayash 1

> Rasfins de for ces des gra

l'Isle de Fer .

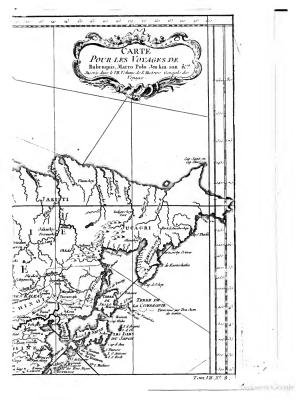

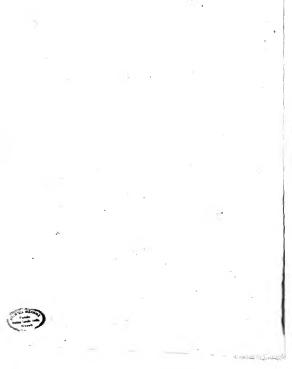

#### C H A P I T R E I.

Voyage de Guillaume DE RUBRUQUIS, dans les Parties orientales du Monde.

#### INTRODUCTION.

PENDANT que Louis IX, ou S. Louis, attendoit à Nicosse, dans l'Isse Antisseure de Chypre, un tems savorable pour passer en Syrie, il lui vint deux Amballadeurs, avec des Lettres écrites en Perfan, de la part d'un grand Prince Tartate qui se nommoit Erkaltay (57), & qui résidoit alors sur les frontieres orientales de Perfe. André Lontumel, ou Lonciumel, Religieux Jacobin, qui accompagnoit le Roi , reconnut le principal des deux , nommé David ((8) , pour l'avoir vû dans l'armée Tartare, où ce Jacobin avoit été envoyé avec d'au-

tres Religieux, par le Pape Innocent IV.

On nous apprend que ces Ambassadeurs informerent le Roi, que depuis trois Suite de l'Americane ans le Grand Khan (59) avoir embrassé le Christianisme à la persuasion de sa bassic l'acture. mere, qui étoit Chrétienne, & que tous les Seigneurs de l'armée avoient été

baptifés comme lui : qu'Erkaltay, ayant reçu auffi le Baptême, avoit été envoyé avec de grandes forces pour s'employer au progrès de la Religion, protéger les adorateurs de la Croix & détruire leurs Ennemis; enfin que le Grand Khan défiroit avec beaucoup d'ardeur l'amitié du Roi de France. Ils ajoûterent qu'à Pâques de l'année fuivante, Erkaltay devoit faire le fiége de Baldak (60). où réfidoit alors le Kalife des Mahométans, qui avoit fouvent affifté le Sultan d'Egypte, particulierement au siège de Damiette. Le Roi, fort agréablement furpris de ces nouvelles, carella beaucoup les Amballadeurs, & leur fit entendre la Meile avec lui. Ils s'y comporterent comme de bons Catholiques.

La Lettre dont Erkaltay étoit chargé pour le Roi, parle de défendre les ado- Donnes for le rateurs de la Croix, & recommande l'union entre les Latins, les Grees, les Ar- Grand Mand méniens, les Nestoriens & les Jacobires. Mais elle ne contient pas un mot de la conversion de l'Ambassadeur ni de celle du Grand Khan qui y porte le nom de Kiokay. Ce nom approche beaucoup de celui de Keyuk ou Kayuk (61). Malheureusement Kayuk étoit mort en 1248, c'est-à-dire, cinq ans avant qu'on puisse supposer que la Lettre d'Erkaltay ait été présentée à S. Louis, D'un autre côté, Mangu ou Mengho-khan monta fur le trône des Mongols en 1251. Ainsi cerre Lettre paroît suspecte, d'autant plus qu'elle est sans date. On y lie seulement qu'elle sut écrite à Fourmerhharan , Place qui n'est pas connue dans la Géographie.

(57) Purchas suppose que e'est le même que Rubruquis nomme Sarsak,

(58) Ou Sabaldia-monfat-david. L'autre se nommoit Mare. Le premier nom est plurôt Arabe ou Perfan , que Tattare ou Chrétien. Sabaldin paroit être Schab-aldm ou Adin , qui fignific Seigneur de la Religion, Mafad-

dand ou David, eft un nom commun parmi les Mahométans,

(19) Cham dans l'Original. (60) Baghdad.

(61) On l'a vû nomnié Kayak dans les Journaux précédens. Vincent de Beauvais la nomine Kek.

Istraonue.

Suivant le même técit, les Ambalfadeurs apprirent au Roi que les Tartares ont tiré leur nom du Pays de leur origine ; ce qui eft contraire à l'opinion
même des Tartates (6.9); que dans leur première expédition ils vainquiren le
fils du Prete-Jean, nom également ignoré des Tartates & des Chinois (63);

Princet Tar- que la mere de Kiokay-khan étoit Chrétienne & fille du Prett-Jean, qu'on fuptre qu'on ng.
poés avoir été detruit par Jenghiz-khan, Jong-tems aupravant; enfin que le nom du Pape étoit devenu célèbre parmi les Tarates. Qui prendra confiance à ce récit, Jorfqu'on lit dans la Relation d'Afcelin que fix ans auparavant les

Chrétiens étoient méprifés des Tartares ?

\*\*Bernayast és: Sil y a quelque téalité dans l'Ambalfide qu'on filippofe emveyée à S. Louis,

cetta apparennant qu'Etektake y, trompé jar la reflemblance du tulte des Chrétiens avec celui des Lamas on des Bonzes, qui avoient commencé à prévaloir
da tenus de Kayuke, prit le Chrittiantine pour la propre Religion 1 oui que par
des viers politiques il feiguir de le croire, pour le procurer de l'affiliance des
Chrétiens. Il paroir du moins que l'objet particulier de cere Ambalfade cion
d'engager Saunt Louis à routner les armes contre le Sultan ou le Soudan d'Egrée, pour occupre les forces de ce Prince mahomitean natisque Ethaler pet

proposoit d'attaquer le Kalife.

Cuelque jugament qu'on en porte, l'Hiftoire nous apprend que Saint Louis covoya des Ambalideurs, non-feulement au Kland des Tartares, mais même à Etkaltay, avec des Lettres & des préfens, entre lefquels étoir pour l'Empereur une Tenne ou une Chapellé d'écarlare, qui contenier en broiderie l'Hiftoire de la Paillon, accompagnée d'ornemus & d'ultenciles ecclésifiques par le Service dvin. On précondqu'il envoya, pour Erkaltay, un moreau de la vezie Croix, & qu'il le fit entendequ'il envoya, pour Erkaltay, un moreau de la vezie Legar Chon y Jogisti des Lettres, part fețules îl elar commanda la la presentat de la compagne de la vezie consentate de la vezie consentate de la consentate de la consentate de la compagne de la consentate d

Les Ambalfadeurs, nommés par Saine Louis, finent André & deux autres Religieux Jacobins, deux Sécretaires & deux Officiers du Roi. Ils partirent de Nicolie le 23 de Janvier, avec les Ministres Tarrates. Mais, quelquatems après, le zele du Roi Iui fit dépècher dans la même vie Guillaume de Rubrussis, François de nation, accompagné d'un Religieux Minorite (64). &

c'est de leut voyage qu'on va donner lei l'Extrait.

Le vogage de Rubrouguis fint d'abord écrit en Larin, dans plufieurs Lettres derfices au Roi, finvant Fordre de ce Prince, Hakuyt en public une partie, adrefices au Roi, finvant Fordre de ce Prince, Hakuyt en public une partie, traduite en Anglois (64). Mais Purchas en a donné une Traduction enviere fint um Manuferit de Cambridge (64), qui, s'il faut 1en croire, n'avoir jamais vi le jour dans aucune langue. Borgoon les traduitir en François fur la tradadijon Angloife, vers le militeu du dernier fiche, après les avoir collation-

(61) Voyez ci-deffus. chap. 90, Purchas, p. 60; & Collection Fran-(61) Voyez ci-deffus. Rubruquis en concoife, p. 151.

yjeur aufli dans la fuire. (65) Collect. d'Hakluvr, Vol. I, p. 71 & 93. (64) Vincent de Beauvais, au liv. XXXII, (66) Pilgrimage, Vol. III, p. L.

nées

nées fur deux Manuscrits Latins, & sa Traduction est entrée dans la Collection INTRODUC-

TION.

265

Françoife. Quant à la fidelité de l'Auteur, Benrink déclare qu'à juger de fa Relation par ce qu'il raconte du Pays, depuis le Boristhene ou le Nieper jusqu'au Jaik, on ne scauroit douter qu'il n'ait été sur les lieux; mais que son voyage, depuis le Jaik jusqu'à la Cour de Mangu-khan paroit fort suspect, parce qu'il contient diverses circonstances qui blessent la verité (67). Cependant il ajoute que de tous les Ecrivains de ces anciens tems, c'est lui qui a donné la description la plus exacte des Tartares & du Pays qu'ils habitent. Tout ce qu'il rapporte de leur figure, de leurs ufages, de leurs alimens & même de leurs habits, est fi conforme aux usages présens des Kalmuks, qu'on y reconnoît parfaitement ceux de leurs ancêtres (68). Cette raifon nous empêchera de répeter, après lui, des détails qui ont déja trouvé place dans les articles précédens. On se bornera ici aux circonstances de fon voyage jusqu'à fon arrivée en Tartarie; & ses observations fur d'autres Pays seront renvoyées aux articles respectifs.

### Route de Constantinople à la Cour de Mangu-khan.

UBRUQUIS s'embarqua le 7 de Mai 1253 à Constantinople, & sortant Départelles R du canal il entra dans le Pont-Euxin, que les Bulgariens nomment la grande Mer. Au Sud est la Province de Sinopolis, qui touche au Nord celle Province de Gaque les Latins ont nommée Gazaria, & les Grecs, Kaffaria (69). Cette Pro- 221.4. vince est triangulaire. Elle a du côté de l'Ouest la Ville de Kersona, devant laquelle est une Isle qui contient une Eglise, bâtie, dit l'Auteur, par les Anges. Vers le milieu, fur une pointe de la côte méridionale, est située la Ville de Soldaia, qui cft le Porr du Commerce entre la Turquie & la Russie. A l'Est est Materta (70), grande Ville située à l'embouchure du Tanaïs, qui a douze milles de large, & qui tombe dans une petite Mer (71) d'environ fept cens milles de long, si peu profonde que n'ayant pas six brasses d'eau, elle n'est navigable que pour les barques ou les petits vailleaux. Ainsi, à l'exception du Nord, la Province de Gazaric est baignée de tous côtés par la mer. Le Pays à l'Ouest du Tanais jusqu'au Danube, & de-là jusqu'à Constantinople, appartient aux Tartares, qui ont la Bulgarie & la Valachie pour tributaires.

Entre Kerfona & Soldaia, on voir quarante Châteaux donr chacun a fon langage different. Il s'y rrouve auffi des Goths, qui parlent la langue Alle-tive à Sachuamande. Rubruquis étant arrivé à Soldaia le 21 du même mois, en partit le premier de Juin avec quatre chariots converts, & deux pour servir de lits, traî- son équipage. nés tous par 'des bœufs. Il avoit d'ailleurs cinq chevaux pour lui même & pour ses Compagnons, qui étoient Barthelemi de Cremone, Religieux du mê-

(67) Ou plútôt la Géoggaphie.

(68) Hift. des Türes, des Mongols, &c. p. \$14 & 79t. (60) C'eft à dire Cafarea , fuivant l'Au-

teur. Mais il doit se tromper; car Kaffaria est Khozaria ou Khozar, comme les Atabes la

Tome VII.

nomment. Quoiqu'il en foit, il paroît pat-là que Gazaria & Kezar font le meme Pays, &c qu'il touche à la Peninfule de Krim,

(70) Matirga. (71) Les Palus-méotides, ou la Mer d'Afof.

166

me Ordre ; Gozet , qui portoit les présens ; l'Homme de Dieu , Turgeman (71) RUBBUQUIS. & un valet nommé Nicolas , qu'il avoit acheté à Constantinople ; sans comp-1253. ter deux hommes qu'on lui donna pour conduire les chariets & pour prendre

Plaine habitée

foin des chevaux & des bœufs. Après avoir passe les monragnes qui sont au Nord de la Ville, ils entrerent par des Tarrares. dans une plaine habitée par des Tartares , longue de cinq journées , qui les

Ses anciens Habuans.

conduitit à l'extrêmité de la Province. Elle est terminée dans cet endroit par une langue de terre fort étroite, qui fert comme de digue entre les deux (73) mers. La plaine étoir habirée par les Komaniens avant que les Tartares les en eussent chasses. On prérend que cette Nation fugitive s'érant retirée vers la côte maririme, y fut preifce par la famine jusqu'à s'entremanger les uns les autres. Rubruquis apprir cette circonstance d'un Marchand. Le Pays se termine par de grands lacs, dont l'eau congelée fe change en fel. Baatu & Sartak en tirent: un revenu confiderable.

Cour ou camp de Smakatay.

Ce ne fut qu'au troisiéme jour de leur marche, que les Envoyés rencontrerent pour la premiere fois des Tartares dans la Plaine de Gazaria. Ils les trouverent fort curieux & fort importuns pour obtenir quelques préfens, mais fans aueune violence. Le jour suivant ils arriverent à la Cour de Shakatay, frere de Baata, pour lequel ils avoient des Lettres de recommandation de l'Empercur Grec. Cette Cour, ou ce Camp, éroit composée de chariots chargés de maifons ou de hutes, qui lui donnoient l'air d'une grande Ville. Le nombre des bœufs, des chevaux & des moutons étoit infini ; mais le Prince n'avoit pas. autour de lui plus de cinq cens hommes. Ils le trouverent affis fur son lit, avecune guitarre à la main & sa semme près de lui. Il avoit le nez si court, que Ru-11/4m que Ru- bruquis s'imagina qu'on le lui avoit coupé. Les préfens que les Envoyés lui. offrirent furent un biscuit, du fruit & une bouteille de vin. Il les accepta. mais pour les distribuer auffi-tôt entre fes courtifans. Lorfqu'il eut entendu l'ex-

brogers tart à ce Princ.

> position de la Foi Romaine, telle que Rubruquis eut la liberté de la faire, il fecoua la tête, fans prononcer un feul mot (74). Les Envoyés fuivirent Shakatay dans une marche qui dura jufqu'au jour de la Penrecote. Il leur vint alors quelques Alains, que les Tartares nomment Acias ou Akas . Nation qui est de l'Eglise Grecque. Le même jour , Shakatay

Cour de Sariali. leur donna des guides pour les conduire au Prince Sartak, avec des provitions;

mais fort peu de Kosmos (75), parce que certe liqueur étoit rare alors & par conféquent affez chere dans le camp. Etant arrivés à cette langue de terre quitermine la Province de Gazaria, ils y trouverent une Habitation où réfidoient les Officiers qui levent les impôrs fur les falines. Ils apprirent d'eux que pendant l'espace de quinze jours ils avoient à marcher dans un Pays qui étoit sans. Habitans. On leur donna huit bœufs & plufieurs vessies pleines de lait pour Rouse defente leur fubfistance. Après une marche de dix jours, droità l'Est, ils arriverent dans une autre Habitation, Pendant cette route ils avoient eu la Mer au Sud, & des. Deferts au Nord, qui ont dans quelques endroits vingt journées de largeur, sans aucune apparence de montagne, d'arbre, ni d'une seule pierre (76,. Ils.

& difficile.

(71) Tarjeman fignific Interpréte.

ge premiere & fuivantes. (71) Il paroît ici que Gazaria est la Penin-(75) Ou Kumis. C'est du petit lait de jufule même de Krim, dans la petite Tartarie.

(74) Pilgrimage de Purchas, Vol. III, pa-(76) La Traduction Françoise porte au n'y trouverent de l'eau que dans deux puits & dans deux torrens. Cependant on RUBREQUES.

y voit d'excellens pâturages.

Là demeuroit avec ses troupeaux la Nation des Komaniens, qui se nomment Nation des Ka-Kapchaks (77), mais que les Allemands appellent Valami, comme ils don-

nent au Pays le nom de Vulamia. Toute cette région, depuis le Danube jufqu'au Volga, étoit potledée par ces Komaniens Kapchaks. Les Envoyés eurent beaucoup à fouffrir dans toutes les Habitations qui se trouverent sur leur roure. Ils étoient fans ceffe importunés par les Tartares, qui venoient visiter leur chariors, & qui pouffoient la malpropreté jusqu'à satissaire leurs besoins naturels à leurs yeux & fouvent au milieu d'un entretien qu'ils avoient avec eux. Mais ce qui caufa beaucoup plus de chagrin à Rubruquis, ce fut que dans les instructions évangéliques qu'il vouloit leur donner, son Interpréte resusoir de se conformer à ses intentions. Il lui disoit : » Vous ne me serez pas prêcher » de cette maniere; je vous le déclare. Je ne puis ni ne veux répeter telle & " telle parole. Auffi forfque Rubruquis difoit une chofe, l'Interpréte en difoit

Proffications

une autre; ce qui obligea les deux Religieux de renoncer à la prédication. Après avoir continué leur marche d'une Habitation à l'autre, & traverse llamire aubord plusieurs beaux ruisseaux remplis de poisson, ils arriverent, peu de jours avant du Tana-s.

la Madeleine, au bord du Tanaïs, qui borne la Russie à l'Est & qui sépare l'Asie de l'Europe. Ils trouverent cette Riviere aussi large que la Seine l'est à Paris. On avoir drefle fur la rive Est une cabane, par l'ordre de Baatu & de Sartak, où plusieurs Russiens attendoient les Envoyes & les Marchands pour les transporter fur l'autre rive. Ces bateliers passerent d'abord les hommes. Enfuite attachant deux barques ensemble, ils y firent entrer les chariots, en mettant une rouë dans chaque barque. La caravane s'arrêta trois jours dans ce lieu-On lui apporta des provisions d'un Village voisin, particulièrement un fort grand turbot. Les Tartares ne remontent pas plus loin la riviere en Eté, & retournent au mois d'Août vers le Sud. Il arriva ici un contre-tems facheux pour les Envoyés. Leurs guides ayant eu l'imprudence de renvoyer leurs chevaux, als se virent dans la nécessité de marcher à pied pendant quatre jours , après lesquels ils trouverent des Habitans qui leur sournirent d'autres montures. Leur marche continua jufqu'au dernier jour de Juiller, qu'ils arriverent à la Cour de Sariak, à trois journées de l'Etil ou du Volga.

Depuis le Tanais ils avoient admiré la beauté du Pays, qui est rempli de ri- Beauté du Pays vieres & de vaftes forêts du côté du Nord, & habiré par deux Nations différentes. L'une est celle des Moxels , Peuple idolatre , qui habite au fond des Morels & Mere bois dans des hutes. Leur Prince avoit été tué en Allemagne, avec un grand klas nombre de ses gens. Ils ont des porcs, des faucons, du miel, de la cire & de riches fourrures en abondance. La feconde Nation étoir celle des Merklas. nommés Merdui par les Latins. Ils font Mahométans. Leur Pays est bordé par l'Etil ou le Volga, qui se jette au Stud dans la Mer Caspienne. Les Envoyés avoient eu dans leur route de vastes montagnes au Sud, dont les côtés étoient habités par les Kerghis (78), & par les Alains on les Akas, Nation chrétienne qui étoit en guerre avec les Tartares. Au-delà, vers la Mer Caspienne,

contraire qu'on n'y voit que des montagnes dans le François. Captehat dans Purchas, & des pierres. (78) Ou les Kerku.

(77) Capebas dans le Latin d'Hakluyt &

étoient les Lesphis . Mahométans soumis aux Tattares ; & au-delà des Lesphis : RUBRUQUIS. la Porte de fer (79), qui se nomme aujourd'hui Derbent.

1253. Roberquis arrive à la Cour de Sarrak.

La Cour ou le Camp de Sartak paroilfoit d'une fort grande étendue. Il avoit fix femmes, & fon fils aîné en avoit trois. Ces Princesses étoient logées spacieusement, & chacune avoit deux cens chariots pour le service de sa maison. Les Envoyés ayant rendu visite au Janna, c'est-à-dite, dans les termes du Pays, à celui qui reçoit les Ambaffadeurs, furent traités fort civilement par ce Sei-

Prince.

gneur. Il approuva leurs excuses sur le désaur de présens. Il leur dir que Sar-Austience de ce tak avoit plus de penchant à donner qu'à recevoir. Le lendemain ils parurent devant ce Prince, dans les habits de leur Ordre, en chantant Salve Regina jusqu'à l'entrée de sa tente. Il examina leur Bible , leur Pseautier & leur Crucifix. C'étoit le premier qu'il eût jamais vù; car les Nestoriens & les Arméniens n'ont aucune repréfentation de la Croix ; foit , dit l'Auteur, qu'ils ne croient pas la mort de Jesus-Christ, soit qu'ils aient l'orgueil d'en rougir. Rubruquis rrouva ici un Chevalier de l'ordre du Temple & quelques Prêrres Arméniens, qui entendoient le Syriaque, le Ture & l'Atabe. Pendant quatre jours que les Envoyés passerent dans ce eamp, on ne leur fournit aucune sorte de nourriture.

Leur route.

Sartak avant résolu de les faire conduire à la Cour de Baatu, son pere, ils h Courde Bantu. fe remirent en marche, fans leurs chariots, qu'ils laisserent derriere eux. Ils prirent à l'Est, & dès le troisième jour ils arriverent au bord de l'Etil, qui leut parut quatre fois plus grand que la Scine. Dans cette route ils appréhenderent beaucoup de romber entre les mains de certains Russiens, Hongrois & Alains, domestiques des Tartares, qui se rassembloient pour exercer leurs brigandages, Sur la rive de l'Etil ils trouverent, dans une cabane, quelques Tarrares & quelques Russiens qui les transporterent de l'autre côté de cette riviere. Baatu la remontoir en Eré jusqu'à ce lieu. Comme il retournoit alors vers le Sud, ils descendirent par eau jusqu'à sa Cour. On compte de-là cinq journées jusqu'à certains Villages de la grande Bulgarie, dont les Habitans sont attachés aux pratiques du Mahométisme; & du même lieu jusqu'à Derbent, qui en est à trente journées, on ne rencontre aucune Ville, ni d'autre Habitation qu'un petit nombre de hutes vers l'embouchure de l'Etil ou du Volga.

Courde Dantu,

Rubruquis ne put se désendre de quelqu'étonnement à la viie du camp de Baatu. Les maisons, ou les tentes, formoient une grande Ville de trois ou quatre lieues de longueur. La Cour, qui est toujours placée au centre, tire le nom de Horda de cette situation (80). Les maisons des Tartares sont rangées. de tous côtés vis-à-vis les portes de ce Palais mobile.

Audience de ce Prance.

Dès le jour suivant, les Envoyés surent conduits à l'audience de Baatu, où ils demeurerent debout, au milieu de sa rente, la tête & les pieds nuds, dans les habits de leur profession, exposés à l'admiration de route l'Assemblée (81). Ce Prince étoit assis sur un large siège, qui avoit l'apparence d'un lit, doré de toutes parts, avec sa semme près de lui. Il avoit le teint frais & vermeil. Après avoir regardé quelque-tems les Envoyés avec beaucoup d'attention, il leur donna ordre de s'expliquer. Alors leur Guide les fit mettre à genoux, &

(79) l'ilgrimage de Purchas, p. 9 & fuiv. (81) L'Auteur observe que Carpini évita le (80) Ou Curia borda, qui fignifie la Cour mépris en changeant d'habits à propos. du milien.

Rubruquis fit une priéte pour la conversion de Bastu. Cette scene sit sourite le RUBRUQUIS. Prince. Mais tous les spectateurs battirent des mains & raillerent les deux Etrangers, Rubruquis remir à Baatu la Lettre du Roi. Ce Prince lui fit diverses questions. Ensuite, lui ayant ordonné de s'atleoir avec son Compagnon, il leur fit apporter du Kofmos. Telle fut la fin de l'audience.

Peu de tems après, leur Guide vint lent déclarer de la part de Baatu, que la permission que leur Roi demandoit pour eux de demeuter dans le Pays ne obligé de se ren pouvant leur être accordée fans le consentement de Mangu khan, il falloir né Mangu-khan. cellairement qu'ils se rendissent à la Cour de ce grand Empereur des Tarrares. Ils ne balancerent pas à partir avec leut Interprete; mais Gofet, leur Sécretaire, & le domestique qui les servoit depuis Constantinople retournerent au camp de Sarrak. Il restoit à Goset vingt-six Syrperas (82), des aumones qu'il avoit recus. Il en remir seize aux deux Envoyes, & les dix autres lui demeurerent pour son propre usage. Rubruquis s'étant mis en marche avec Baatu, suivit les bords de l'Eil pendant l'espace de cinq semaines, presque toujours à pied, & réduit le plus fouvent à manquer de nourriture. Ayant quitté la riviere le 16 de Septembre, il apprit que le voyage qu'on lui faifoir entreprendre étoit de quatre mois. On lui donna une robe, des hautes-chausses, des bottes Hebis enten

de peau de mouton avec la laine, des souliers de feutre & un bonnet fourré. Widen Son Compagnon fur pourvu des mêmes commodités. On prit à l'Est, jusqu'au premier de Novembre, par le Pays des (83) Kangles , Nation descendue des Romains. La caravane avoit au Nord la grande gles

Bulgarie, & au Sud la Mer Caspienne. A douze journées de l'Etil elle passa une grande Riviere nommée Jagak (84), qui prend fa fource au Nord dans le canton de Pajcatir (85) & qui tombe dans la même Mer. Ce Pays est bordé à l'Est par la grande Bulgarie. Les Habitans se logent dans des tentes, & parlent le même langage que les Hongrois anciennement nommés Huns (86) , qui tiroient leur origine du même lieu. Ifidore prétend que ces Peuples se faifoient paver un tribut jusqu'en Egypte, & que s'étant joints aux (87) Blakians, aux Bulgariens (88) & aux Vandales, ils étendirent leurs ravaces dans toutes les régions qui étoient entr'eux & la France.

Pendant cette marche, on faifoit faire chaque jour, aux Envoyés, autant de Incommodités chemin qu'il y en a de Paris à Orléans, & quelquefois plus. On leur fournif-de la marets. foit des chevaux, mais ils n'en changeoient que deux ou trois fois le jour. Souvent le trot de ces animaux étoit insupportable. Quelquesois ils étoient si excedés de fatigue, que les Envoyés se trouvoient dans la nécessité de monter tous deux fur le même cheval. Il arrivoit aussi que ne rencontrant aucune Habitation dans l'espace de deux ou trois jours, leur marche devenoit plus lente. On avoit l'attention de donner un cheval vigoureux à Rubruquis, parce qu'il étoit gros & pefant. Il fallut s'accoutumer au froid & à la faim, qui étoient des maux continuels. On ne donnoit pas de viande aux Envoyés julqu'au foir-

(81) Monnoie courante en Grèce & en Sy- rente de celle des Huns.

zie, de la valeur d'environ cinq fols.

(83) Les Kauklis. (84) Ou Jaik.

(81) Les Valaquiens ou les Valaques, Rubru juis dit que les Tartares ne prononçant pas

la lettre B , difent llak. (88) Il paroit qu'ils ont donné leur nom au

(86) Les Hongrois sont une Nation diffé- Volga , ou qu'ils l'ont tiré de cette Riviere.

Lliii

Reservous. 1255. royes.

Leur nourriture, pour tout le jour, étoit un peu de Kosmos ou du millet euit à l'eau. Mais le bouillon qu'ils avalloient le foir étoit fort rafraichissant. Leur Guide, qui étoit un riche Tartare, les traita d'abord avec beaucoup de mé-

Définiéresse- pris. Cependant lotsqu'il les connut plus familiérement il les fit patler par le ment des Encamp de plufieurs Princes, qui leur demanderent le fecours de leurs faintes prières, & qui paroiffoient furpris de leur voir refuser l'argent & les habits qu'on leur offroit (89). C'étoit une opinion établie parmi eux, que le Pape

étoit âgé de cinq cens ans (90).

Le 31 d'Octobre on cessa d'avancer à l'Est 3 & pendant huit jours on matcha directement au Sud, le long des montagnes. Rubruquis vit, dans ces Deferts, des Anes que les Mongols nomment Kolans, mais qu'on prendroit plutôt pour des mulets (91). Lis sont si légers à la course, que le Guide tenta inutilement d'en prendre quelques-uns. Le 7 de Novembre, on découvrit au Sud de hautes montagnes & l'on entra dans une belle plaine, qui paroiffoit Honneur mile bien cultivée. Le 8 les Envoyés arriverent à Kinkat, Ville Mahométane, dont

rend am Melia» gers du Khan.

du15.

le Gouverneur parut à la porte, pour recevoir leur Guide avee des liqueurs & des taffes. C'est un honneur qui se rend aux Messagers du Khan & à ceux de Baatu. Une grande riviere, descendue des montagnes, arrose le Pays par un grand nombre de canaux & forme ensuite un lac. Rubruquis vit ici quantité de vignobles & gouta du vin Tartare. Le jour fuivant il arriva dans une Habitation, près de certaines montagnes qui s'étendent de la Mer Caspienne à Avanture de l'Est. Ici l'Auteur demanda des nouvelles de quelques Hollandois qui demeuquel pres Hollanroient à Talas. Il apprit que leur Chef, nommé Ban, avoit été tué par l'ordre de Baatu, dans les États duquel il s'étoit établi, pour avoir parlé de lui avec peu de respect dans l'yvresse, & que les autres avoient été conduits de Talas à

> mines d'or & à fabriquer des armes. Il n'approcha de Talas qu'à la distance d'environ trois journées.

> De l'Habitation, la marche recommença droit à l'Est & continua le long des montagnes. Rubruquis apprit qu'il étoit enfin fur les terres du grand Khan. Il fut surpris de voir ses Sujets chanter & danser continuellement devant le Guide. Peu de jours après il entra dans les montagnes, ancien féjour des Karakitayens. On trouve enfuite une très-grande riviere.

Bolak . Village éloigné d'un mois de marche , à l'Est , pour y travailler aux

Kon khan.

On doit observet ici qu'en 1097, lorsque les François se rendirent maîtres d'Antioche, ces contrées septentrionales avoient Kon-khan pour Monarque. Kon, fuivant l'Auteur, est un nom propre, & Khan un titre, qui fignifie Devin (92) Ce fut à ce Prince que les Turcs demanderent du fecours contre les Chrétiens, parce qu'ils tiroient leur origine du même Pays. Kon étoit narif de Karakitay (93), Pays auguel on donne ce nom pour le distinguer du Katay, autre Pays à l'Est. Les Karakitayens habitoient les montagnes dont on

(84) Les Anglois remarquent que le refus des préfens n'est pas une vertu que ces Religieux pratiquent toujours.

(40) Ils le confondoient pent-être avec le Grand Lama , fi l'on n'aime mieux eroire que les Nestoriens répandoient ces bruits pour on a parlé ci-dellus. faire honneur au Pare.

(91) Ce sont peut érte les mules-sauvages de Gerbillon, qui produisent leur espece. (92) C'eft pluror Prince fouverain.

(93) C'est pent-être quelque prédécesseur de Kavar on Kur, Khan de Karakitay, dont

2 parlé. Les plaines interieures étoient occupées par les Naymans (94), Na- Rushuguis. rion Nestorienne, dont le Chef s'empara de l'autorité souveraine apres la morr de Kon, Les Nestoriens le nomment le Roi Jean , & racontent de lui , sui- Le Prette Jean , vant leur usage, mille choses qui paroissent autant d'exagerations. C'est ainsi fable Nelborneou'ils veulent faire paffer Sartak , Mangu-khan & Kon-khan pour des Princes chrétiens, quoique rien ne foit plus contraire à la verité. Sartak, en particulier se mocquoit du Christianisme. » En un mor, ajoute Rubruquis, sorf-» que je patfai par le Pays de ce prétendu Roi Jean, je n'en pus rien apprendre

Jean eut un frere, nommé Vut, qui étoit aussi fort puissant & qui résidoir Jean. avec ses troupeaux au-delà des montagnes de Karakitay, à trois journées de distance. Il étoit Seigneur du Village de Karakaram. Quoiqu'il fut idolâtre, les Krits ou les Merkits, ses Sujets, faisoient profession du Nestorianisme. A dix ou douze journées de ses parurages habiroient les Mongols (95), Nation pauvre & miserable, fans loi & sans gouvernement. Près des Mongols étoient les Tartares, nom que les Mongols ne peuvent pas fouffrir qu'on leur donne. Le Roi Jean étant mort sans enfans, Vut son frere se fit proclamer Khan, & poulla l'étendue de ses domaines jusqu'aux frontieres des Mongols. Il y avoit Origine de Cistos alors dans cerre Nation un Forgeron nomme Chinghiz ou Jenghiz (96), qui ghia un Jenghiz déroba quelques bestiaux au Khan Vut. Ce Prince entra sur les terres des Mongols pour en tiret vengeance, & Chinghiz chercha un afile chez les Tattares. Après l'expédition de Vut, Chinghiz fit comprendre à fa Nation que faute de Chef elle couroit risque d'être opprimée par un voisin si redoutable. Il sut élà pour la commander; & marchant aussi-tôt contre Vut , il le força de se retirer dans le Katay. Une Princesse, fille de Vut, qui tomba entre ses mains, sut mariée à fon fils, dont elle eut Mangu-khan. L'ancien Pays des Mongols, où. la Cour de Chinghiz subsiste encore, se nomme Mankerule ou Oman-kerule.

#### 6. I I.

### Continuation du voyage de l'Auteur jusqu'à la Cour de Mangu-khan.

PRÈs avoir passé la grande riviere au-delà des montagnes, Rubruquis Château taloris A arriva dans une vallée, où il vit les ruines d'un Château dont les murs n'étoient que de boue & dont les environs étoient labourés. Il trouva aussi un Village nommé Eguius , habité par des Mahométans (97) qui parloient la langue Perfane. Le lendemain, ayant rraverfé d'autres monragnes, qui ne font qu'une branche des précédentes & dont la chaîne s'étend vers le Sud, il descendit dans une belle plaine, qui a de hautes montagnes sur la droite, & fur la gauche une mer ou un lac de quinze journées de circuit (98). L'Eté suivant il revint par le côté septentrional de ce lac, où l'on voit autli de trèsgrandes montagnes. La plaine étoit autrefois remplie de Villages. Mais ils ont

(94) Yaman dans le texte Latin.

que de quelques Nestoriens.

- (95) L'Auteur met pat-tout Mont.
- (96) Cyngis dans l'Original.
- (97) L'Auteur les appelle toujours Sarrafins.
- (98) Il paroit que c'est se Lac dont parle

Carpini. Mais on n'en connoît pas de si grand dans cette partie de la Tattarie. Si c'est celui de Sayfan, il y faut comprendre une partie:

de la Riviere.

été détruits par les Tartares, qui ont changé tout le Pays en pâturages. Rubruquis trouva dans cette conirée une grande Ville de Commerce, nommée RUBBUQUIS.

ville nommée Koglak ou Kaylak , où il s'arrêta l'espace de quinze jours. Tous le Pays dont on viens de donner la description se nomme Organum Kaylak. Payr d'Orga- parce que les Habitans, remarque l'Auteur (99), jouent fort bien de l'orgue. Ils ont un langage & des caracteres qui leur font propres, & dont les Nestonens de ces cantons tont ufage ; mais toute cette région est foumife aux Kontoma-

Nations qui tenelent un culte aux Inuger. Jugars.

niens, L'Auteur commença ici à voir le culte des images en honneur. Il diftingue plusieurs Peuples (1) qui font attachés à cette pratique. Les piemiers font les Jugurs , qui habiteni les montagnes à l'Est d'Organum (2). Leur taille est moyenne, comme celle des François. Lorfqu'ils furent foumis par Jenghiz-khan, ce Monaique donna une de scs tilles en mariage à leur Prince. Ils possedent plusieurs Villes. Celle même de Karaborum est renfermée en quelque forte dans leur rerritoire, dont la fituation est au Sud des Etais du Prese-Jean & de Vut son frere. Les Sujets de ces deux Princes se logent dans des tenies. Les Nestotiens demeurent dans les Villes des Jugurs, & dans celles des Mahométans du côté de la Perfe.

Temples d'Ido-

Koylak avoit trois Temples d'Idoles, dans l'un desquels Rubruquis vit derriere un coffre qui servoit d'ausel, une figure aîlée, semblable à celle de Saint Michel, & d'auries qui tenoient leurs doigts comme prêis à donner la bénédiction. Dans un autre Temple il tiouva les Prêtres revêtus de leurs oinemens. Tous ces Idolâtres font leurs cérémonies religieuses vets le soir, prosternés & les mains joinies au-deffus du front; au lieu que les Nestoriens étendent les bras pendant leuts priétes. Les Temples Nettoriens ont leur longueur de l'Eft à l'Ouest. Du côté du

Temp'ra Neilorims.

Nord est une chambre, qui est une forte de Sacriftie. Si le Temple est quairé, on y trouve au centre, vers le côté du Nord, dans l'endroit où devioit être le Chour, une chambre qui contient un grand coffre, en forme de table, fur lequel on place des chandeliers & les offrandes. Derriere ce coffre eft la princi-Statues d'une pale Image, environnée de plusieurs autres, toutes enrichies de dorures. Rubruquis vità Karaboram une de ces statues, qui n'étoit pas moins grande que

po diometic grane diar.

celles qui représentent ordinairement notre Saint Christophe. Un Prêtre Nestorien, qui avoit fait le voyage du Katay, l'assura que les Habitans de ce Pays en ont nne si grande (3), qu'elle se voit de deux lieues. Les portes des Temples font joujours ouveries au Sud; ce qui est contraire à l'usage des Mahomerans. Ils ont des cloches, comme les Chrétiens de l'Occident ; & l'Auteur juge que c'est par cette raison que les Chrétiens occidentaux n'en ont pas (4).

U'acerdes Prèpres Jugues.

Leurs Prêtres se font raser la barbe & la chevelure. Ils s'interdisent le mariage & vivent en communauté dans des Couvens. Les ornemens de leur miniftere font jaunes. Leurs fiéges, dans les Temples, font deux longues ran-

(92) Raison qui paroît ridicule.

de Fo kyen , qui est raillée en forme d'idole . (t) Pilgrimage de Purchas , Vol. III , & dont Martini affure qu'on diftingue les yeux, le nez & la bouche, à deux milles de

1) Haycan appelle leur Pays le Royaume dittauce.

(4) La vraie raison, ecft que les Maho-(3) Peut-être parloit-il d'une Montagne métans leurs voitins n'en veulent pas fouffrir.

gees

gées de formes , opposées l'une à l'autre. Ils y lisent à voix basse dans leurs Rusauquis. livres, qu'ils quittent quelquefois pour se livrer à la méditation. Rubruquis voulut un jour les engager à parler ; mais ils ne firent pas de réponse à ses questions. Ils portent fans celle un cordon, dans lequel font enfilées une ou deux centaines de noix , assez semblable aux chapelets de l'Eglise Romaine , & sur lequel ils répetent continuellement ces mots ; Ou mam hakavi, qui fignifient, fuivant leur propre explication, Scigneur, tu connois. Ils croient cet exercice fort méritoire. Leurs Temples sont environnés de fort belles cours, bien murées, avec une porte au Sud, près de laquelle ils s'affeient & converfent enfemble. Ils placent au fommet de cette porte une longue perche, qu'on . découvre de toutes les parties de la Ville. Ces cérémonies sont communes à

toutes les Sectes idolâtres du Pays.

Entre divers ornemens, les Prêtres Jugurs portent fur la tête certains pa- Leurs ornemens. piers, & font vêtus d'une robe jaune, ferrée & liée d'une ceinture, en forme de soutane, avec une sorie de manteau qui tombe de l'épaule ganche en plis fur la poirrine & qui s'étend par derriere jusqu'à l'épaule droite. Leut manie: e d'écrire est du sommet au bas de la page, en multipliant les lignes de gauche furtà droite. Les murs de leurs Temples sont tendus de rouleaux de papier. Les Lettres de Mangu-khan à Saint Louis étoient en langue Mongol, mais les caracteres étoient Jugurs. L'Auteur nous apprend que c'est de la langue Jugur que viennent celles des Turcs & des Komaniens. L'ufage du Pays est de bruler les Morts & de placer les cendres au sommet d'une pyramide ( 5 ). On n'y reconnoît qu'un feul Dieu ; du moins les Prêtres firent cette réponfe aux questions de Rubruquis. Ils ajouterent qu'il est Esprit, sans aucun mélange de matiere, & qu'il n'a jamais pris de forme humaine; que les Statues qu'on voie dans leurs Temples représentoient, non pas la Divinité, mais des personnes de distinction de l'un & de l'autre sexe, dont leurs parens & leurs amis veulent

honoret la mémoire.

Religion des

Les Mongols ont tiré de cette Secte la croyance d'un feul Dieu & l'usage des Statues; mais ils les fout de feutre & les placent dans des carioles, auxquelles personne n'ose toucher que les Prêtres. Dans leurs marches, leurs Prêtres vont toujours devant eux. Ils marquent le terrain où les tentes doivent être dreffées, & leurs maifons font les premieres qu'on tire des chariots. Celles de la Cour ne tiennent que le second rang dans cet ordre. Aux jours de sète, les Statues font rangées autour du logement des Prêtres, & tous les Mongols viennent leur rendre des honneurs. On n'y admet pas les Etrangers , & Rubruquis l'apprit

par sa propre experience. A l'Est des Jugurs on trouve la Nation des Tanguts, qui est renommée par

Tang: tiens.

fa valeur, & qui fit Jenghiz-han prifonnier dans une bataille. Elle lui rendit la liberté, dont il n'usa que pour la subjuguer. Les bœufs du Pays ont la queue femblable à celle des chevaux, & le poil fort long au ventre & fur le dos. Ils ont les jambes plus longues que les bœufs ordinaires. Leur férocité est extrême. Ils fe jettent, comme le buffle, fur les passans qui sont veus de rouge. Leurs cornes sont menues, mais longues, droites & fort pointues. On prend soin de

Ecofs extraor-

Tome VII.

M m

<sup>(5)</sup> Les pyramides dont on a parlé au premier Chapitre de ce Volume sont peut-être de la même espece.

Rightiquis. Tiher. U'age l'arbare-

leur en couper la pointe. C'est de ces animaux que les Habirans se servent pour tirer leurs maifons. Les Tangutiens font grands & vigoureux, mais bazanés.

Le Tangut est bordé par le Tibet, dont les Habitans avoient autresois l'usage de manger les cadavres de leurs parens morts, comme la plus grande marque qu'ils pussent donner de leur affection. Le tems a détruit cette odieuse pratique. Cependant ils conservent encore leur crâne, dont ils font des tasses pour se souvenir d'eux. Rubruquis l'apprit d'un témoin oculaire. L'or est en si grande abondance dans cette région, que pour en rrouver beaucoup on n'a befoin que d'ouvrir la terre. Mais les Habitans font fort difformes (6).

Pavs de Lange on Solanga.

Le Tiber touche au Pays de Langa ou Solanga (7), dont Rubruquis vir les: Envoyés à la Cour du Mongol. Ils avoient avec eux plus de dix chariots, traînes chacun par six bœufs. C'étoient de petits hommes basanés, comme la Haldra des Enplupart des Espagnols. Leurs habits ressembloient à la dalmatique de nos Diamyes dece Pays. cres; avec cette seule différence, que les manches en étoient plus étroites. Ils. portoient fur la tête une espece de mître, un peu plus basse par devant que par derriere, & quarrée au fommer. Cette mître étoit de paille endurcie au foleil (8), & si luisante qu'elle avoit l'éclat du verre. Des deux côtés pendoient deux longues bandes de la même matiere, que le vent faifoit jouer; & lorfque ce mouvement devenoir incommode, ils les relevoient fur la mître & les plaçoient en croix d'une temple à l'autre. Leur Chef avoit une tablette d'yvoire fort uni, longue d'un pied & large de la moitié moins, sur laquelle il jettoit les yeux chaque fois qu'il parloir à l'Empereur ou à quelqu'autre perfonne ... comme s'il y eût cherché ce qu'il avoit à dire.

Part de Mak.

Au-delà du Solanga est le l'ays de Muk, dont Rubruquis apprir que les Habitans vivent dans des Villages, où leurs bestiaux sont en commun, & si samiliers qu'ils viennent au cri de ceux qui les appellent. L'usage de ces Peuples est de renfermer les Ambassadeurs & les autres Etrangers qui viennent dans leur Pays, jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées; parce que l'experience leur a fair connoître que la feule odeur d'un Erranger jetre leurs bestiaux dans une cspece de sureur.

Stand Kataye

Après Muk on trouve le grand Katay, où le crédule Rubruquis fur informé par des rémoignages dignes de foi , qu'on voit une Ville dont les murailles. sont d'argent & les boulevards d'or. Cette région contient un grand nombre de Provinces, dont la plupart n'ont pas encore été conquises par les Tartares (9). Les Katayens sont de perite taille & parlent du ncz. Ils ont les yeux. petits, comme la plupart des Orientaux. On vante leur habileré dans les arts méchaniques. Les enfans font éleves dans la profession de leurs peres. L'Auteur attribue aux Médecins du Pays une grande connoissance de la vertu des Simples & beaucoup d'habileté à juger des maladies par le poulx. Mais il obferva, dit-il, à Karakarum, qu'ils n'examinent jamais les urines. Jusqu'au Karay, on voit les Nestoriens & les Mahomérans mêlés avec les

Noftreiens du

Nations idolâtres; mais les premiers poffedent quinze Villes dans cette contrée. La plus éloignée, qui se nomme Seghin (10), est un siège Episcopal, où

(6) Purchas, ubi fup. p. 12.

Le reste est riré du Manuscrit de Cambridge, . comme un l'a foit observer dans l'Introduc-

(7) Carpini en parle dans fa Relation, (8) On fuit ici la Traduction Françoife,

( 9 ) Ici fe termine l'Exemplaire d'Hakluyt. (10) Segin dans le Latin.

l'Evêque à la verité ne vient guétes plus d'une fois en quinze ans. Les Livres Ruproquis. ecclétiaftiques des Neftoriens sont en langue Syriaque, quoiqu'ils n'entendent rien à cette langue. Ils chantent, dit Rubruquis, comme nos Moines, qui font l'Office en Latin fans le sçavoir (11). De-la vient, ajoute l'Auteur, qu'ils vivent dans une grande corruption, livrés à l'ufure & à l'yvrognerie. Quelquesuns entretiennent plusieurs femmes. Lorsqu'ils vont à l'Eglise ils se lavent les parties inferieures du corps, comme les Mahométans. Ils mangent de la chair, comme eux , le vendredi. Els célebrent des fetes. L'ufage du Pays est de confacrer les enfans dès le berceau ; de forte que la plûpart des Habitans font Prêtres. Leur avidité pour l'argent va jusqu'à faire payer l'administration des Sacremens; & les soins excessits qu'ils donnent à leurs temmes & à leurs enfans leur font négliger la propagation de la Foi, pour s'occuper uniquement de leurs interêts temporels. Ainsi, quoiqu'ils foienr chargés de l'éducation de la jeune Nobletse Mongol, leurs mauvaises mœurs & leur insatiable avarice inspirent à leurs Eléves une aversion invincible pour le Christianisme. Les Mongols, & les Tuiniens mêmes, qui font idolâtres, menent une vie beaucoup plus in-

Correption de

Rubruquis étant parti de Kaylak le 30 de Novembre, découvrit à trois lieues de cette Ville un Châțeau & un Village Nestorien, qui étoient accompagnés d'une Eglise; spectacle qu'il n'avoit pas eu depuis long-tems. Trois jours après al arriva fur la frontiere de la Province, à l'extrêmité du lac dont on a parlé, & qui lui parut aussi orageux que la mer. Il remarqua une assez grande isse au centre. L'eau du lac étoit porable, quoiqu'un peu faumache. A l'opposite, entre de hautes montagnes qui regnent au Sud-Eft, il découvrit une grande vallée. Au milieu même des montagnes est un autre grand lac, qui communique au précédent par une riviere qui traverse la vallée. Le vent souffloit avec Dificultés de la tant de violence, que pour se garantir d'être précipité dans le lac, l'Auteur source prit le parti de tourner au Nord & d'entrer dans un Pays montagneux, qui éroit déia couverr de nége. On étoit au fixiéme de Décembre. Les chemins devenoient extrêmement difficiles. On n'y rencontroit pas d'autres Habitans que les Janis, c'est-à-dire, ceux qui se trouvoient placés à la fin de chaque marche pour diriger les messagers. Cependant Rubruquis & ses Compagnons avançoient avec tant de diligence, qu'ils firent deux de ces marches pour une. Le froid étant extrême, ils marcherent la nuir plus que le jour. Le lendemain, Robensoite cha tandis qu'ils traversoient d'affreux rochers, le Guide pria Kubruquis de prononcer quelques paroles qui fussent capables de charmet le Diable , parce qu'il arrivoir fouvent que ce méchant Esprir emportoit les passans ou leurs chevaux. & qu'il arrachoit quelquefois les entrailles d'un homme, en laissant la carcasse à cheval. » Je chantai le Credo in Deum, dit Rubruquis, & graces au secours » du Ciel, nous ne reçûmes aucun mal au passage. Il se laissa engager par le Guide à mettre le charme par écrit , pour lui servit de préservatif dans les mêmes occasions.

de Xaylak.

Lac orageux,

Ensuite il entra dans une plaine où Ken-khan avoit tenu sa Cour, & qui étoit autrefois la réfidence des Naymans, alors fujers du Prete-Jean (12). Après

nocente.

(11) Ce qui étoit vrai du tems de Rubru- né par quelques autres pour le Prete-Jean. Voyez ei deffes. Que n'a-t on pas tait pour don-(11) Ung-khan, Roi des Karaits, est don- ner de la réalité à ce Personnage imaginaire.

RUBRUQUIS. tione.

la mort de Ken, Mangu avoit eu l'obligation de sa Couronne à Baatu. Mais Rubruquis ne put en apprendre les circonstances avec certitude. Le Pere André Computer le lui raconta que Baatu étoit foupçonné d'avoir avancé la mort de Ken-khan par

Khan Ninga & une médecine. D'autres prétendoient que Baatu ayant reçu ordre de se rendre à la Cour, étoit parti pour obéir ; mais que n'étant pas sans crainte il avoit fait marcher devant lui Stitchin fon frere (13), & que ce Seigneur ayant pris querelle avec le Khan, tandis que le fervant à table il lui presentoit la coupe, ils entent recours à leurs armes & se tuerent tous deux : sur quoi Mangu avoit été

choifi. Le Pere André avoit affifté à cette cérémonie,

Confeigation Ken-khan laiffa un frere, nommé Siremen, qui poussé par la veuve & par contre Mangu. fes vallaux entreprit de tuer Mangu, fous prétexte de lui rendre hommage. Mais un de ses chariots s'étant brisé à deux ou trois journées de la Cour, le charetier découvrit le fecret de fon Maitre à un domeftique du Khan qui étoit venu pour le secourir. Mangu, informé par cette voie, fit marcher quelques troupes contre Siremen , & le prit avec son fils ainé (14) & la plupart de ses complices. Il leur fir donner la mort au nombre de trois cens. Les femmes fubirent le même fort, après avoir été fouettées, pour leur arracher l'aveu de la conspiration. Cependant le plus jeune des fils de Ken-khan sut épargné, &

conferva le Palais de fon pere avec tous ses effets. Les Envoyés passerent fort pres de sa demeure ; mais leur Guide n'osa jamais les y faire entrer (15).

Suite de la route De-là ils continuerent leur marche par un Pays montagneux, toujours vers des Envoyés. le Nord, jusqu'au jour de Saint Etienne qu'ils descendirent dans une grande plaine que l'Auteur compare à la mer, parce qu'ils ne voyoient pas devant eux la moindre hauteur. Le jour fuivant, qui étoit le vingt-septième de Décembre, ils arriverent à la Cour du grand Khan. Quatre ou cinq jours avant celui de leur arrivée, un Tartate chez lequel ils étoient logés, vouloir leur faire prendre un détour de quinze journées de marche, soit pour les faire passer par Oman-kerule (16), Pays où Jenghiz-khan tenoit fa Cour, foit pour leur

faire prendre une plus grande idée de l'étendue des Etats du Khan, comme les Tartares en usent ordinairement à l'égard des Etrangers.

Harrisons 11a Cour de Manga-Lan.

lear fait.

mais celle qu'on leur donna étoir si petite, qu'elle suffisoir à peine pour les contenir avec leur bagage. Ils commencerent ici à boire du vin de riz, qui ne leur parut différent de celui d'Auxerre que par la couleur (17). On leur fit di-Per réponte aux verfes questions sur le sujet de leur voyage. Ils répondirent que Baatu devoit quittons qu'en avoir informé la Cour; que pour eux, ils n'étoient envoyés par leur Roi qu'à Sartak, fils du Khan, parce qu'on publioit que ce Prince avoir embraffé le Christianisme, & que sans cette raison le Roi de France n'auroit jamais

Les Officiers de Mangu assignerent une grande maison pour leur Guide;

pense à rechercher son amirié (18). Le lendemain, ayant été conduits au Palais, on leur fit quitter leurs chevaux à quelque distance, suivant l'usage, (11) La veuve de Stitchin tetint Rubruquis

un jour entier, pour le procurer le secours de ses priéres & sa bénédiction.

(14) Cela s'accorde avec le récit d'Abulghazi, p. 60 de fon Histoire; mais eet Aureur dit que Siremen, qu'il nomme Schiraman, obtint fon pardon.

(15) Putchas , ubi fup. p. 13.

(16) Peut-être doit-on lire qu'on leur vou-Int faire suivre l'Oman & le Kerule , deux cé-Ichres Rivieres du Pays.

(17) Purchas dit , par l'odeur-

(18) L'Auteur ajoute sei qu'il eut préché volontiers la guerre contre les Tarrares, & qu'i cut été d'avis de la continuer jusqu'à leur entiere destruction.

donr personne n'est dispensé. Ils acheverent pieds nuds le chemin qui restoit. RUBRIQUES. Le Sécretaire Impérial leur fit un grand nombre de questions.

A leur retour ils découvrirent du côté de l'Eft, à une portée de fléche du Palais, un édifice furmonté d'une petite croix. C'étoit une Eglife Arménien- nieune. ne, où ils trouverent un Moine nommé Sergius, vétu d'un liabit de crin. L'autel étoit paré de diverses statues, ornées de dorures & de perles. Sergius leur visions d'une

dit que Dieu s'étoit fait voir à lui trois fois, & lui avoit commandé de se Meme nomme préfenter au Klian des Tartares; que la crainte l'avoit d'abord empêché d'o-béir à cet ordre, mais que Dieu l'avoit renversé par terre & l'avoit menacé de le tuer s'il résistoit plus long-tems; que s'étant soumis à des loix si presfantes, il avoit déclaré au Khan de la part du Ciel, que s'il vouloit embraffer la Religion Chrétienne, le Monde entier reconnoîtroit fa puissance, sans en

la même déclaration à ce Monarque. Mais Rubruquis rejetta une proposition quis. qui auroit exposé, dit-il, ses Maîtres spirituel & temporel à devenir Sujets du

Le froid commençant à geler les orteils des Envoyés , ils prirent'le parti de fe chauffer les pieds. La rigueur de l'hyver est extrême dans toutes ces régions. Lorsque la gelce commence une fois, elle ne celle point jusqu'au mois de Mai. Il gele nième au matin pendant tout le cours de ce mois. Si le Pays étoit exposé aux mêmes vents qui se sont sentit en France, il seroir impossible d'y vivre en hyver. Mais l'air y est toujours tranquille jusqu'au mois d'Avril, C'est alors que les vents fe levent; & leur violence est si terrible, que la gelée avant commencé dans le même tems, pendant que les Envoyés se rrouvoient dans le Pays, il y périt une infinité d'animaux. On y voit tomber peu de nége en hyver; mais vers Paques elle tomba dans une figrande abondance, que les rues

de Karakarum en étoient remplies.

Les Envoyés furent appellés au Palais le premier jour de Janvier. En arrivant à la porte, dont le Feutre avoit été levé, ils chanterent un Noël, parce let Europes de qu'on étoit encore dans ce faint tems. Enfuite, après avoir été fouilles, & tiennent du foignensement avertis de ne pas toucher au seuil de la potte, ils eurent la li- Khan. berté d'entrer. On les fit asseoir sur un banc, vis-à-vis des Dames de la Cour. La falle d'audience étoit tendue de drap d'or. Ou avoit allumé au centre un feu d'épines, de grandes racines d'ablynthe & de fiente de bœuf. Le Khan étoir affis fur une espece de lit. Son habit étoit une tobe de fourrure mouchetée , auss éclatante qu'une peau de veau-marin. Il paroissoit de la raille moyenne, & fon âge d'environ quarante-cinq ans. Il avoit le nez plat. Sa femme étoit affife près de lui. Une de ses filles, nommée Sirina (20), éroit à peu de distance sur un autre lir, avec plusieurs perits enfans. Cette salle appartenant à l'Impératrice , qui étoit chrétienne & que l'Empereur aimoit passionément . tout y étoir foumis à ses ordres.

Le Khan, ou l'Empereur, fit demander aux Envoyés quelle liqueur ils vou- Ce qui s'y patrie loient boire. Ils lui en laisserent le choix. Ce Prince leur fit presenter du Se-

(10) L'Auteur Anglois observe lei mal-à- mentie par la ridicule réflexion de Rubrupropos; qu'au lieu de François qui est dans le texte il faur plurot lire les Francs, nom gé-(10) Nommée ailleurs Khirina. néral des Européens : Cette remarque est dé-

Mm iii.

RUBRUQUIS. 1254.

rafina, liqueur claire & d'aussi bon goût que le vin blanc (21). Ensuite s'étant fait apporter des faucons & d'autres oiseaux, qu'il prit entre ses mains, il demeura long-tems à confiderer les deux Religieux. Enfin il leur donna ordre de s'expliquer. On les avertit de se mettre à genoux. Rubruquis lui dit qu'ils avoient été envoyés à Sartak, dans la supposition qu'il étoit chrétien. Il s'excusa de n'avoir pas apporté de présens. & demanda la liberté de demeurer dans le Pays en qualité de Missionnaires, du moins jusqu'au retour de la belle saison. Man-

TEn percut

néronse de gu commença sa réponse dans ces termes : « Ainsi que le Soleil répand de tous " côtés ses rayons, notre pouvoir & celui de Baatu étant répandu dans tous » les Pays du Monde, nous n'avons pas befoin de votre or ni de votre ar-" gent. Mais il fut impossible aux Envoyés de rien comprendre au reste de son discours , parce que leur Interpréte , qui s'étoit placé près du buffet , avoit rrouvé le moyen de s'enyvrer, & qu'autant qu'ils en pûrent juger le Khan étoit yvre lui-même. Lorfque leur compliment fut achevé , il leur fit fiene de fe lever & de s'af-

1) accorde deux mois de repos aug Envoyes.

feoir. Ensuite après un petit nombre de questions, auxquelles ils satisfirent, ils eurent la liberté de se retirer. L'Interpréte du Khan, qui étoit un Nestorien, leur alla déclarer presqu'aussi-tôt, que Sa Majesté prenant pitié d'eux leut accordoit deux mois pour se reposer, & la permission d'aller à Karakarun, qui étoit éloigné d'environ dix journées. Il ajouta qu'on leur fourniroit tout ce qui étoit nécessaire à leurs besoins. Mais ils se déterminerent à s'arrêter dans le lieu où ils étoient, à cause du Moine Arménien qu'ils y avoient trouvé; & leur Guide prit le parti de retourner à la Cour de Baatu. (22).

Connoissan qu'els font à fa Cour.

Ils découvrirent dans celle de Mangu, un Chrétien de Damas, envoyé par le Soudan de Mont-royal & de Krak , pour offrir un tribut aux Tartares. Peu après ils liérent connoilsance avec une semme de Metz en Lorraine, nommée Pascha (23), qui étoit au service de l'Impératrice chrétienne. Elle étoit tombée dans l'esclavage en Hongrie , & sa condition avoit été long-tems misérable. Mais elle en avoit changé fort heureusement, en épousant un jeune Ruslien, qui étoit Architecte ou Entrepreneur de bâtimens, profession fort employée parmi les Tartares. Elle en avoit trois enfans. Rubruquis apprit d'elle qu'il y avoit à Karakarum un Ortévre, nommé Guillaume Boucher, natif de Paris, dont le fils adoptif étoir un excellent Interpréte; mais que les ouvrages dont le pere étoit chargé pour le service du Khan (24) ne lui permettroit peutêtre pas de se priver si-tôt du secours de son fils. En effet, Rubruquis ayant écrit pour demander ce jeune homme, on lui répondit qu'il ne pouvoit venir que dans le cours du mois fuivant.

(11) On leur en avoit nommé trois fortes: 4. du vin; 2. du Serafina, liqueur composée

(13) Ou Paquette. de riz ; 3. du Karakofmes , ou du lait de va-(14) Le Khan leur avoit fait remettre pour che; du Bal, liqueur faite de miel. Ces quatre tous ces ouvrages trois cens Jaskars d'argent, fortes de liqueurs font en ufage pendant l'hyce qui revient à trois mille marcs.

'(11) Porchas, p. 15.

#### 6. I I I.

## Séjour de l'Auteur à la Cour , jusqu'à son départ pour Karakaram.

E Ny IRON l'espace d'un an avant l'arrivée de Rubruquis à la Cour de Avanture été Taccobies, que l'Arrarie, un Clerc d'Acon en Syrie, nommé Theodolus, mais qui avoit é faitoit mempris le nom de Raymond, étoit passé de Chypre en Perse avec le Pere André, met Raymond, Ensuite, lorsque ce Religieux eut quitté la Perse, il avoit pénetré jusqu'à la Cour de Mangu-khan, muni de certains Ecrirs qu'il s'étoit procurés; & fe prétendant chargé de Lettres en caracteres d'or, envoyées du Ciel à un faint Evêque nommé Odon, sujer du Roi des Francs (25), surnommé Molos, avec ordre de les remettre à l'Empereur des Tarrares, parce que ce Monarque éroit destiné à devenir maître de toure la Terre, il racontoir que dans sa roure le cheval qui portoit ces Lettres & quantité d'autres choses précieuses, avoit rompu sa bride & s'éroit malheureusement échapé. Cependant il avoit promisau Khan de conduire ses Ambasladeurs au Roi des Francs & à l'Evêque Odon. La créduliré de Mangu alla jusqu'à faire les prépararifs de cette Ambassade. Il fit faire un arc si fort, que deux hommes suffisoient à peine pour le bander, avec deux fléches à tête d'argent, percée de plusieurs trous; ce qui les faisoit siffler dans l'air avec un agrement singulier. Il mit ces présens entre les mains d'un Mongol, avec ordre de les offrir de sa part au Roi des Francs, & de lui dire que s'il vouloir se ligner avec lui , il lui promertoit de subjuguer toures les régions Mahoméranes jufqu'aux frontieres des Francs, & de lui abandonner tous les aurtes Pays à l'Oucît de ses conquêtes; mais s'il rejetroit cerre proposition, l'Ambassadent, au lieu de lui donner l'arc & les stéches, devoit lui déclarer que son Maîrre étoit capable de rirer bien loin & de causer beaucoup de mal. En même-tems , le Khan remit à ce Ministre sa Tablette d'or , c'est-àdire, une petite plaque de ce méral, de la largeur de la main & longue d'une coudée, sur laquelle étoient gravés ses ordres. Quiconque portoit cetre précieuse marque d'autorité pouvoit commander tout ce qu'il vouloir & s'assurer d'être obéi. Alors Mangu ayanr fait fortir Theodule, donna ordre à l'Ambaffadeur d'observer soigneusement les routes des Pays par lesquels il devoir pasfer , la force des Villes & les armes des Habitans. Le fils de Boucher , qui fervoit d'Interpréte, reprocha dans la fuire à Theodule d'avoir entrepris de servir de Guide aux Envoyés Tarrares , qui n'éroient au fond que les espions de leur Maître. Il répondit que son dessein érant de conduite les Mongols par mer , ils ne reconnoîrroient pas le chemin par lequel ils feroient leur voyage. Enfin érant parri avec eux , il les mena jusqu'à la Cour de Vastas (26) d'où il se proposoit de les conduire au Pape, dans l'esperance de le tromper comme le Khan. Mais Vastas, qui ne lui vir pas de Lettre pour le Pontife Romain, se faisit de tous ses essers & le rerint dans une érroite prison. Cependant l'Ambasfadeur Mongol érant morr à fa Cour, il renvoya an Khan la Tablerte d'or

(25) Car, dit Rubruquis, il avoit appris ce qui étoit arrivé à Mallora. La Traduction Françoife met Malorre.

(26) Vaffricius dans l'Original. C'étoit Jean Ducas, qui rétidoit à Trebizonde dans l'Afie mineure.

Rennuquis, 1254. Impolare de Sergius,

par quelques Tartares du cortege, que Rubruquis à son retour tencontra ptès d'Erserum, à l'entrée de la Turquie.

Au commencement de Janvier, le Moine Sergius s'étant vanté qu'il devoit bapitier Mangu le jour de l'Epiphaine, Rubreuquis le pria de le rendre témoin de cet évenement. L'Arménien s'y engages; mais lorique cette free fur arrive, il afficià de fe dénobre aux yeax de l'Auteur. Cependant Rubraquis ayant eçqu ordre de fe rendre à la Cour vers fix heures du foir, le rencontra qui en revenoit, accompagné de quelques Pétres; avec la Croix, l'Evangile & l'Encenfoit. Cétoir l'ulége de Mangu , loriqu'il donnoit quelque free, d'avir près de la perfonne des Pétres Notoirers, Mahoménass & Payens, pour bair fa coupe. Sergius d'a l'Auteur que fi le Klan empléyoit d'autres l'externe de l'entre de l'en

Rebrevals Fen fan rouge.

En revenant de la Cour, Rubruquis paffa, chez le Moine Arménien & le fit rougir par fes reproches. Quelques Nelboriens ne laifoient pas d'affuret que le Khan avoit reçu le baptéme ; mais il répondit conflamment qu'il n'en croyoit rien, parce qu'il ne l'avoit pas vit de ses propres yeux.

des aux Envoyes-

Les Tararées avoient donné aux Envoyés françois des lites & du bois de chauffage. Ils leur avoient affigné, à pour leur nourriture, un chevreau de fix en fix jours & une petite quantité de millet. On leur avoit fourni des uftenciles pour faire cuire ces alimens. Mangu leur envoya des habits de peua ; & leur maifon étant peu commode, il les fit leger avec le Moine Sergius (27).

L'Impartice vi le l'Eglie Not stienne. Condmonies inenteres aux En-

Le 14 de Janviet, Kossa Kassa (28), principale femme du Khan, viste Teglisfe Nebroisene, a voze Batta fon his aime & Es aurres enfans, felvie d'un grand nombre de fes femmes. Leur premier acte de religion fut de fe perfetenter à la manier des Nebroisens. Enfaire Ilmpratuite touchs touse les flatues de la main droite, les baifa dévocement, & laisfa le tems au corres d'mitter fon exemple. Les Prietres chatterien quelques lymnes & préfencerne de l'encens à l'impératrice, qui le mit dans l'accerdiot. Il su firent Thomesur de l'encens à l'Impératrice, qui le mit dans l'accerdiot. Il su firent Thomesur de l'encens à l'Arpès quoi cure l'inviscel fe fir beet les comennes qui lai couqua audi qu'on aporta un baifin d'argent; mais ayant requ ordre de fe reitre, il ignora è elle avoit écè buyitée (30). Tandis qu'il gagonis fon logement, Mangu vin lui-même à l'Eglife. On y plaça un lit d'or, fur lequel il s'aftie ave l'Impératrice, yi-i-s'vis l'Autel.

On tappella les deux Envoyés François, En artivant ils faltereut l'autel, & rendirent le même honneur au Klan. On leut fit chanter un hynne. Le Khan parcourat leur, fible & leur Brevaire. Il leur demanda ce que fignificient les images (31). Enfuire s'érant retiré, il haiffa detrière lui l'Impératrice, qui fit des préfens à tous les Chrétiens de l'Affenblée. Elle donna un isakat à Sergius.

(20) Polyrimage de Purchas , p. 28. (30) Pot (28) Katon , fuivant Rubruquis , fignific ils pas dit ? Dame. La véritable ortographe est Katon ou (31) il

(30) Pourquoi les Nestoriens ne l'auroientie ils pa« dit ? (31) Il étoit venu apparemment par complaisance pour sa serome, & se faisoit un

amusement de ce spectacle.

(29) Ces ornemens s'appellent Bakka,

nn

un autre à l'Archidiacre; & se faisant apporter un Nassik, c'est-à-dire, une Rubrequis. pièce d'étoffe de la grandeut d'un drap de lit, avec un Bukkran, elle les préfenta aux Envoyés. Mais fur le refus qu'ils firent de les accepter, elle les fit donner à leur Interpréte, qui vendit enfuite le nassiè, dans l'Îsle de Chypre, pour la somme de huit Sultanins, quoiqu'il eût beaucoup perdu de sa valeur par le transport. On apporta des liqueurs, telles que du kosmos de riz, & du Les Prèves Ne vin rouge qui ressembloit à celui de la Rochelle. L'Impératrice prenant une peratrice s'esycoupe, se mit à genoux pour demander la bénédiction des Prêtres, & but la vient ensemble. liqueur tandis qu'ils chantoient des hymnes. Les Envoyés refuserent de boire, mais on les fit chanter. Lorsque tous les autres Prêtres eurent bû jusqu'à s'enyvrer, on apporta un chevreau entier & plusieurs grosses carpes, qui furent dévorés à l'instant, fans sel & sans pain. Vers le soir, l'Impératrice étant yvre elle-même fe fit reconduire au Palais dans son chariot. Baltu fils de cette Princelle, vint le lendemain à l'Eglife avec les mêmes cérémonies. Il enyvra aussi re le iendemain,

les Prêtres, mais il ne leut fit manger que du millet rôti, fans leut faire distri-

buer aucun présent.

Les Prètres

Le Carème des Nestoriens apptochant, Rubtuquis vit un Seigneur Tartate, Les Prierres Nonommé Bulgay, Chancelier & premier Sécretaire d'Etat, occupé à donner des lerver le juine au ordres pour la nourriture des Prêtres. Ils firent avertir le Khan de jeuner pen- Khandant l'espace d'une semaine, & l'on assura l'Auteut que ce Prince avoit obfervé le jeune. Le Dimanche de la Septuagétime ils étoient allés en procession folemnelle au Palais. Rubruquis , que la curiofité conduifit à cette fête , vir Sercettion de porter pat un domestique de la Cour les os de l'épaule d'un belier (32), brû- ce l'ince. lés jusqu'à paroître noirs. Mangu consultoit ces os dans les moindres occafions. Sa méthode confistoir à prendre trois os entre ses mains, tandis qu'il pensoit à l'affaire dont il étoit question. Il les donnoit ensuite, pout être brûles dans deux petites chambtes voitines du Palais. Lorfou ils étoient bien noirs. il les faifoit rapporter & les examinoit avec foin. S'ils étoient fendus en long, il en concluoit qu'il devoit faire ce qu'il se proposoit (33). Au contraire, si les fentes étoient obliques, ou s'il s'eu étoit détaché quelques pièces tondes. il changeoit de réfolution.

Les Prêtres Nestoriens encenserent le Khan, bénirent sa coupe, chanterent Procession Nedes hymnes . bûrent quelques rasades & retournerent à leur Eglise. Mais tandis fforienne que la proceilion se remettoit en marche, le Compagnon de Rubruquis s'é-tant tourné avec trop de précipitation, eut le malheut de faire un faux pas gnere de Rueuqui le fit tombet sur le seuil de sa porte. Il fut arrêté sur le champ & conduit au quis. grand Secretaire Bulgay, qui étoit le Juge criminel. La procession s'arrêta dans sa marche, au Palais de Baltu, qui étoit à la droite du Palais Impérial. Aussitôt que ce Prince vit paroître la Croix, il quitta fon lit & baissa le front jusqu'à terre pour l'adorer. Enfinite s'étant televé, il la fit placet près de lui sur un Nassik qui n'avoit jamais servi à d'autre usage. Il avoit pour Précepteur un Prêtre Nestorien, qui passoit pour un grand yvrogne. Tous les autres burent les liqueurs qui leur furent présentées, donnerent la bénédiction au Prince &

se renditent chez Kota, Impératrice payenne, qu'ils firent lever pour adorer (11) L'Auteut nous apprend ici que Lesker Tures l'emploient encore dans le même sens. est un mot Mongol qui fignifie Camp. Les (33) Il suffit qu'il y en ait un de sendu. Tome VII.

RUBRUQUIS.

la Coix, quoiqu'elle für tretune au lit par une maladie confiderable. A peind étoit-elle capable de le foutenire. Cependant ils l'obligerent de le profitere trois fois en divers endroits de fa chambre, a Sergius lui apprit à faire le figne de la Coix fur fon front. Ils allerent enfuire chez la troitieme & chez la quattiriem la prairierates, qui tenditent els miemes adorations. Elles placerent la Croix fur de belles picces d'étoffe, qui tounnerent au proit de Sergius. C'éctoile d'ort de fon Office, dans tous les lieux oil il partifolir avec ce figne facré. Les autres Moines, qui le virent chargé de tant de richelles, ne purent déguife leur jalousife (34).

Hilloire d'une

Cene Croix avoit cés apparte dans le Pays par un Arménien, qui étoir venu de Jerufalnen avec Sergins. Elle évoit d'arguer, du poids d'environ quarte marcs, avec ure pierre précieufe au milieu & une à chaque coin; maist ana caurue repréferataion de Jelos-Chrift; parc que les Nelfoniers ne peuveux fouffir qu'il paosifie araché for une Croix. L'Arménien Payant préfennée au Khan, ce Prince lui denanda e equ'il defiorit de lui. Il répondir qu'eann fils d'un Pérene, dont l'Eglife avoit été détroite par les Malsometans, il imploroit on affithace lumériale pour la faire rechair. Mangu voubut fiçavoir de quelle fomme il avoir beloin. L'Arménien ne fir pas difficulté de demander deux cons javats, qui montern à deux mille marcs. Il su future accordés, avec un ordre au Receveur Mongol des tributs, en Perfe & en Arménie, de lui payer cette fomme.

Le Compagnon de Robraquis abtiera grace.

L'Auver revenant au récir de la proceffiou Neftorienne, ajoure que rour les Prêtres, échaffie dyverfie, firett un bruit étrange & ponfferen des cris terribles en retournant à leur Eglife. Son Compagnon fut retwoyé libre 1 mais Bulgay voulur fayori de le menne pour s'il avoir cet à vertir que la Loi défend de toucher au feuil. On lai répondir que l'Interpréte n'évoir pas préfent Jorde la future avoir ééte commiét. La demande & 1 réponfé étoure une formaliée néceffaire pour fervir de prétexte au pardon. Mais il n'en fut pas moins défenda na coupbalé d'entret jamais dans acure maisfon du Khan.

Mala lie d'une langeratrice ; de renicle enployes par Ser gras de Rubrugras.

La maladie de l'Impiratrice Kose devint fi dangrecule , que la fuyerfition de co bitilis n'ayant pid fervir i fa guérifon, Mangu fir demander su Moire Sergins s'il feoit capable de faire quelque chofe pour une femme qui lui étoit chere. Les Nethoritens ne laiffenen pas chapper une fi belle occalion d'augmenter leur crefils. Sergius entrepris de guérir ceute Princelle. Il réduité de la thubarbe en poudre & la mit dans l'eau avec un pertit voitie. Ce cemede devit lui faire connoidre s'il faible efpeter que la Princelle enventée. Le maladie. El le vivra, ditoit Sergius, fi la rinhabre à trache à fon effonac comme de la glate. Mais file mal el morte , la ribubarbe paffera fins s'attacher. Rubruguis, plus habite, conchra qu'une potion fi ameur ne pouvoir manquer de canfer des manches fort dooloueusfes; th'afait valoir suffice plumiters, il perfanda à Segius d'employer de l'eau-boinie, a la maniter de Rome, parc qu'ayant la veru de challer l'Eptim-dunie, el de sovit fans doute aufit celle eguérir les maladies. D'ailleurs, il a voit conq que la maladie et Pringrie et celle de guérir les maladies. D'ailleurs, il avoit on d'un balle d'ailleurs, qu'un de veritable politique dont du blable (35). Sergius, qui o'étoit pas ricce étoit une véritable politique de la fine de la funcie de la reception de la fine de la contra de la contra de la fine de la fine

<sup>(34)</sup> Pilgrimage de Perchas, p. 30. Mais il faut fe fouvenit ici de l'ignorance qui (37) L'Auteur n'explique pas micux pourquoi il avoir pis ettet opinion de la Princeffe.

1254.

petit crucifix pendant toute la nuit.

Le lendemain, Rubruquis & le Moine, avec deux Prêtres Nestoriens, se tendirent chez la Princesse, lui firent avaller la liqueur & lurent sur elle l'Evangile Pimperanice. du jout. Elle se trouva beaucoup mieux. Le Khan sit comptet quatte jaskats aux Medecins Eccléfiaftiques; mais Rubruquis ayant tefufe de prendre les fiens, Sergius se hâta d'avancer la main & se saisit de toute la somme. Kota , fort fatisfaite du changement qu'elle éptouvoit, regretta que l'Envoyé ne put lui parler, & lui apprit quelques mots de sa langue. Le jour suivant, Mangu les fit appeller lorfqu'ils alloient visiter leur malade. Ils le trouverent avec un petit nombre de domestiques, qui prenoit du Tam, espece de pâte, bonne pour la tête. Il leur donna la permission de pottet la croix au sommet d'une lance, ou de la maniere qu'ils le jugetoient à propos. De-là, s'étant tendus chez l'Impératrice Kota, qui commençoit à reprendre des forces, ils tenouvellerent le temede. Mais Rubruquis traite ici les Prêtres Nestoriens de misérables , patce qu'ils n'instruisoient pas cette Princesse dans la Foi Chrétienne, & qu'ils ne N. florennes. lui proposoient pas de se faire baptiser. Loin de lui reprochet, dit-il, les sortiléges qu'elle pratiquoit , ils ne faisoient pas difficulté d'en pratiquer eux-mêmes. On voyoit, autour de Kota, quatre épées, à demi nues; une au chevet du lit, une au pied, & les deux autres aux deux côtés. On avoit suspendu au mut de la chambre, un Calice d'argent, rempli de cendre, avec une pierre noi-

re au fommet. L'Auteur suppose que c'étoit une piéce du butin que les Tartares avoient enlevée dans la Hongrie. Kota ne fut que trois jouts à se rétablir (36).

Seperfliti viz

La Quinquagefime étant arrivée, tems auquel tous les Chrétiens de l'Eft com-mencent leur Carème, la Grande Impératrice Kotota jeuna toute cette femai-vant. ne avec ses femmes, & se rendit chaque jour à l'Eglise, où elle faisoit distribuer des vivres aux Prêttes & aux autres Chrériens qui s'y affembloient. Elle fit présent, à chacun des deux Envoyés, d'un manteau & d'une paire de hautes chausses de Samit gris, doublé d'une fourrure grossière (37). Barthelemi en eut beaucoup de joie, parce qu'il trouvoit sa pellice trop pésante; mais Rubruquis abandonna ses droits à l'Interprète. Les Huissiers de la Cour, frappés sertin est matdu grand nombre de Chrétiens qui s'alfembloient tous les jours à l'Eglife, déclarerent au Moine Sergius qu'ils ne fouffritoient pas plus long-tems cette multirude de Peuple dans l'enceinte du Palais. Sergius, qui ptit cet avis pour un affront, ménaça d'en portet ses plaintes au Khan. Mais il fut prévenu; &, peu de jours après, ayant été appellé au Palais, on visita jusqu'à ses souliers, pour voir s'il n'y avoit pas quelque arme cachée. Enfuite, non sculement il recut du Khan une réprimande fort sévere, mais ce Prince, voyant Rubruquis detriere lui , la tête nue , lui dit ; Pourquoi n'ôtes ru pas ron bonnet , comme les Francs, quand tu patois devant moi? Il le lui fit ôter effectivement, contre l'usage des Grecs & des Arméniens; ee qui lui causa tant de mortification, que de plusieuts jours il n'eut pas la hardielle de pottet la Ctoix. Cependant, s'étant

<sup>(36)</sup> Elle ne laissa pas de mourir quelques semaines après.

<sup>(37)</sup> Dans le Latin , Stupenfera.

RUBRUQUIS. 1254.

bien-tôt técon cilié avec le Khan, il lui promit de faire le voyage de Rome, & d'engager toutes les Nations de l'Occident à reconnoître fon autorité. Rubruquis admire ici la préfomption de ce Moine.

Dispute entre Sergios & un Prine Nefto-

Vers le même tems, il s'éleva une dispute entre ce Moine & Jonas, sçavant Prêtre Nestorien. Sergius prétendoit prouver, par l'Ecriture sainte, que l'Homme fut créé avant le l'aradis. » Le Démon, disoit-il, n'apporta-t'il pas, dès le » premier jour, de la terre des quatre parties du monde, & n'en forma-t-il pas » le corps de l'homme, dans lequel Dicu créa l'ame de son souffle. Rubruquis, qui étoit Ennemi mortel de l'heresse, le pria de se raire, parce qu'il n'entendoit rien à l'Ecriture. Le Moine, offense de ce reproche, railla Rubruquis sur ce qu'il ignoroit la langue Mongol.

Cariffere vil & fortite des Prothat de cette lecte.

L'Impératrice Kotota ayant cetfe d'allet à l'Eglife, après avoit jeuné la premiere femaine, & ne faifant plus distribuer de vivres, il ne resta aux Envoyés, pour toute ressource, que du pain cuir sous la cendre, & ce que l'Auteur appelle du bouillon de pâte, parce que leur eau n'étoit que de la glace ou de la nége fondue & fort mal-saine. Le Khan, informé de leur situation par David, Precepteur du Prince son fils, leur sit donner du vin , de la farine & de l'huile. Mais ils ne s'en trouverent pas beaucoup mieux. Quoique les Prêtres Nestoriens ne cessasser pas de boire au Palais pendant tout le jour , ils avoient l'impudence de demander le foir que le vin fût partagé; & Sergius ne manquoit pas, lorfqu'il lui venoit quelque visite, d'en faire prendre une partie pour traiter ses amis. Il feignoit de ne manger que le Dimanche; mais il avoit une caisse d'amandes, de raisins secs & de prunes, cachée sous l'Autel, à laquelle il rendoir chaque jour une visite (18). L'Auteur entre dans ce détail, pour faire connoître le caractère des Missionnaires Nestoriens, & que s'ils vont s'établir en Tarrarie, c'est plûtôr pour ramasser de l'argent par leur hypocrisse & leurs artifices, que pour travailler à la conversion des Habitans.

Manga change de campa Obicivation de Rubniquis.

Depuis que les Envoyés étoient à la Cour, Mangu n'avoit fait que deux voyages au Sud; mais il prit la réfolution de retourner au Nord vers Karakarum. Rubruquis eut aush l'occasion d'observer, suvant ce qu'il avoit appris à Constantinople, qu'en avançant dans la Tartatie on ne ceffe pas de monter, parce que le terrain s'éleve continuellement, & que le cours de toutes les Rivieres est de l'Est à l'Ouest, tirant vers le Nord ou vers le Sud (19). Les Prêttes Katayens lui rendirent le même témoignage.

Région milésuble & lana Vil-

Du canton où ils avoient trouvé le Khan jusqu'au Royaume du Katay, on compte vingt jours de marche au Sud-Eft. Il n'y en a que dix, droit à l'Eft, jusqu'à Oman-kerule, veritable Pays des Mongols, où Jenghiz-khan avoit tenu fa Cour. On ne trouve pas une Ville dans toutes ces Régions. Les Habitans portent le nom de Su-Mongols, qui signifie Mongols d'eau. Ils vivent de la pêche & de la chasse, sans prendre la peine de nourrir des troupeaux. Le côté du Nord n'est pas mieux fourni de Villes, & n'a pour Habitans que plusieurs autres Narions, telles que les Kergkis, qui noutrissent des bestiaux, & les (40) Orangheys, qui, à l'aide de quelques os polis qu'ils s'attachent aux pieds, courent

(18) Pilgrimage de Purchas, p. 32. Mont-altay. Enfuite elles déclinent à l'Eft.

qu'il n'y avoit point encore de vin dans le Ka-(19) Cela cft affez vrai julqu'au delà du tay, mais qu'on y commençoit à planter des: vignes.

(40) L'Auteur obseive à cette occasion

affez lége ement sur la glace & sur la nége pour prendre des oiseaux & d'autres Russuouts. bêtes. À l'Ouest de ces Peuples est le Pays de Paskatir, ou la grande Hongrie. Suivant les loix de Jenghiz-khan, toutes ces espéces de Tartares doivent servir dans quelque profession', jusqu'à ce que l'âge les en dispense. L'excès du froid n'a pas encore permis de pénétrer jusqu'à l'extrêmité septentrionale du Continent. L'Auteur ne put se procurer aucune lumiere sur les monstres de nature humaine dont parlent Isidore & Se-lin. Cependant ayant demandé un jour à quelques Histoire racon-Prêtres Katayens, qui étoient vêtus de rouge, d'où ils tiroient cette couleur, tét a Rubraquis. il apprit d'eux, qu'à l'Est du Katay on trouve, dans des cavernes, entre des rochers escarpés, des créatures de la forme de l'homme, qui n'ont pas plus d'une coudée de hauteur; qu'elles ont le corps entierement couvert de poil; que n'ayant pas de jointure aux genoux elles ne peuvent marcher qu'en fautant; que pour les prendre, on fait, dans les rochers, des trous qu'on remplit d'une liqueur forte, composée de riz; que les Chasseurs, s'étant cachés soigneusement, voyent fortir, de leurs cavetnes, quelques-uns de ces petits animaux, qui s'approchent de la liqueur, & crient Chin-chin après en avoir goûté; que ce cri en attire un grand nombre, & qu'ayant bû avidemment toute la liqueur, ils s'endorment dans leur yvresse; qu'alors on les lie facilement; qu'on leur ouvre la veine jugulaire, d'où l'on tire trois ou quatre gouttes de fang, & qu'on leur rend la liberté. Ce fang forme une teinture pourpre d'une beauté finguliere. Il n'est

1254.

pas besoin de faire remarquer que Rubruquis étoit dispose à rout croire , excep-pourroient alors y pouffer leurs courfes, envoya des Ambaffadeurs à Mangu, pour lui offrir un tribur de deux mille Tomens de Jaskats (41), à condition qu'il les laissat vivre en paix.

té ce qui lui venoit du Moine Sergius & des Prêtres Nestoriens.

A toutes ces remarques , l'Auteur ajoute que la monnoie courante du Katay Monnoie & caest de papier de coton, de la grandeur de la main; qu'on y employe des pinceaux pour écrire, & qu'un mot s'exprime pat une seule figure qui renferme plusieurs lettres; qu'au Tibet on écrit à la maniere de France, & que les caracteres ont beaucoup de reifemblance avec celui du Roman; que les Peuples du Tangut écrivent de droite à gauche, comme les Arabes, & multiplient leurs lienes de bas en haut, contre l'ufage des Jugurs, qui vont de haut en bas; enfin que la monnoie courante des Russiens n'étoit composée alors que de petites piéces de peau mouchetée (42).

6. I V.

## Voyage de l'Auteur à Karakarum. Description de cette Ville & autres circonstances.

V E R s le milieu du Carème , Rubruquis eur la fatisfaction de voit arriver La Cour de le fils de Boucher , qui venoit apprendre au Khan que l'ouvrage donn il Leu-Leuavoit chargé son pere étoit achevé. Il apportoit une croix d'argent avec la figure de Jesus-Christ, dont la vue offença beaucoup les Prêtres Nestoriens. C'étoit un préfent destiné pour Bulgay, principal Sécretaire d'Etat; & Rubruquis ne

(41) Un iaskat fait dix marcs. Un Tomen fait dix mille marcs d'argent.

(41) Pilgrimage de Purchas , p. 35 & fuiv.

Nniii

286

fuz pas moins choqué de voir paffer l'instrument de notre falut entre les mains Reprieges. d'un Infidèle. 1254-

Autli-tôt que le Khan fut informé que l'ouvrage de Boucher étoit fini , il lui envoya ordre de le renir prèr pour son arrivée; & laitlant ses grandes maisons derriere lui, il se mir en marche avec les petites tentes ou les pavillons. Il prit

Orage qui se fa route par un Pays montagneux, où le troid étoit extrême. Dans le passage des montagnes il s'éleva un vent terrible, accompagné de tant de nége, que ce Prince fit recommandet aux Prêtres d'obtenit du Ciel un tems plus doux, parce que les bestiaux, qui étoient à la veille de se délivrer de leurs perirs, couroient rifque de perir. Sergius s'emprella de lui envoyer de l'encens, pour l'offrie 1 Dieu. Mais l'orage cetla le fecond jour.

Arrivée des Enwords à hatalias District.

Les Prêtres entrerent dans Karakasum le jour même du Dimanche des Rameaux, & rraverserent les rues des Mahométans avec la Croix, pour se rendre à l'Eglife Chrétienne. Rubruquis & fon compagnon fouperent chez Boucher, avec la femme, qui éroir de Loraine, & un Anglois nommé Basile; c'est-à-dire qu'ils croient originaires de ces deux Nations, car ils étoient nes en Hongrie & parloient facilement les langues Komaniene & Françoife. Rubruquis alla patier la nuit dans une hute qu'on lui avoit affignée, proche de (43) Highfe.

Preferipation de ettte Ville.

La Ville de Karakarum, fans y comprendre le Palais du Khan, ne vaut pas S. Denis en France, & le Palais n'est pas comparable à l'Abbaye du même Saint (44). Karakarum a deux rues, l'une de Mahomérans, où se riennent les marches & les foires; l'aurre de Katayens, qui font presque tous Artisans. Autout de ces rues, on voit de grands Palais, qui font les logemens des Sécreraires d'Etat. Il se trouve dans la Ville douze sortes d'Idolârres de différentes Narions, ourre les Mahomérans, qui ont deux Eglises, & les Chrétiens qui en

Haimana,

ont une à l'extrémité de la Ville, enrourée d'un mur de terre avec quatre portes. A la porte qui regarde l'Orient on vend du millet & d'autres grains ; des moutons & des chévres à celle de l'Occident; des chevaux à celle du Nord; des hœufs & des chariots à celle du Midi. Le voifinage de la Cour, qui ne s'éloigne pas beaucoup de Karakarum, & l'arrivée fréquente des Ambailadeurs y attirent un grand nombre de Marchands Etrangers (45).

Palais du Khana

Près de la Ville est un grand espace de rerrain, environné d'un mur de brique, qui contient un vaîte Palais, où le Khan célébre chaque année deux grandes feres; la premiere, en hyver, lorsqu'il revienr à sa Capitale; la seconde, en été, lorsqu'il retourne au Sud. La plus solemnelle est celle d'été, parce que tous les Seigneurs & toute la Noblesse, à deux mois de marche de la Cour, s'y raffemblent avec empressement, & que la magnificence du Khan s'y déploye dans les habits, & les aurres présens qu'il leur fair distribuer. Pendant l'éré, l'eau vient, dans toutes les parties du Palais, par un grand nombre de canaux. Plusieuts aurres grands édifices, qui se présentent aux environs, servent de magafins pour les vivres, les provisions & les tréfors du Khan-

(43) Ibidem.

(44) Il faut entendre S. Denis & l'Abbaye tels qu'ils étoient du teins de Rubruquis, ear l'Empereur Tarrare seroit fort heureux d'être auffi bien logé que les Bénédictins de S. Denis fuivantes.

le sont depuis trente ans , & Karakarum ne seroit pas méprisable s'il ressembloit à la Ville de S. Denis.

(45) Pilgrimage de Purchas, pag. 39 &

DES VOYAGES. LIV. IV. C'étoit à l'entrée de cette Cour Impériale que Boucher avoit élevé son ouvra-

ge. L'Auteur le représente comme un grand arbre d'argent, qui devoit servir à faire entrer du lait & d'autres liqueurs dans le Palais du Khan , pour éviter la nécessité de se servir de cuves & de pots, qui ne faisoient pas un spectacle agréable. incention sorge-Au pied de l'arbre étoient quatre lions, chacun avec son tuyau, qui, s clevant dans l'intérieur de l'arbre, fortoit au fommet, & descendoit par dehors en se courbant. Un de ces tuyaux étoir pour le vin, un autre pour le Karajinos, le troisième pour le Bal, & le quatrième pour le Tarasma, Sur chacun ctoit un ferpent d'or, dont la queue s'entrelaçoit avec le tronc de l'arbre, & par-deffous étoient des Vaisseaux pour recevoir les différentes liqueurs. Au fommet, l'Artifle avoir placé la figure d'un Ange, qui tenoit une trompette. L'aibre étoit dreffe fur une voîte, d'où montoit un tuyau jusqu'à l'Ange. Tous ces accompagnemens, aufli-bien que les branches & les feuilles de l'arbre, étoient d'atgent.

Rubruquis dit ici des choses fort étranges sur l'usage de cette machine. Le son rute, pour réservoir des liqueurs étoit hors du Palais. Lorsqu'on avoit besoin de boire, conduit des tile premier fommellier donnoit ordre à l'Ange de fonner de la trompette. Aussitôt un homme, placé fous la voûte, fouffloit dans le tuyau qui répondoit à l'Ange; & l'Ange, portant la tromperte à fa bouche, faifoit entendre un fon fort aigu, qui servoit de signal aux Officiers du réservoir. Ils versoient alors leurs quatre fortes de liqueurs dans les tuyaux respectifs, qui les conduisoient jusqu'à l'ouverture extérieure où les domestiques du Palais en venoient puiser dans des vailleaux placés au dellous. Boucher recut du Khan, pour son travail, la som-

me de cent jaskats ou de mille marcs d'argent (46).

Le Palais du Khan avoit beaucoup de reffemblance avec une Eglife. On y Defeription de voyoit une forte de nef, & deux rangs de colonnes, qui formoient des collate- qui formoient des collaterales. Sa longueur étoit du Nord au Sud, où l'on entroit par trois portes. L'arbre d'argent étoit placé devant la porte du milieu, & le trône du Khan se présentoit dans l'enfoncement du Nord, sur une estrade sortélevée, afin qu'il pût être vù de roure sa Cour, Il avoit deux escaliers, dont l'un servoit aux échanfons pour y montet, & l'autre pour en descendre. Les hommes se placoient à droite, c'est-à-dire du côté de l'Ouest, & les semmes à gauche. Des deux côtés, près des colonnes, étoient un rang de fiéges, élevés comme fur un théarre, Le fils & le frete du Khan avoient leur place marquée à droite. Ses femmes & ses filles étoient assifes à gauche. Mais ordinairement une de ses femmes s'afseyoit près de lui, quoiqu'un peu plus bas. L'espace entre les deux rangs de siéges & de colonnes, depuis l'arbre jusqu'au trône, éroir pour les Offiniers qui servoient les vivres, & pour les Ambatladeurs qui apportoient des présens. Ainfi l'on conçoit que le Khan, fuivant l'exprellion de Rubruquis, paroissoit comme une divinire au milieu de ses adorateurs.

Les Prêtres Nettoriens se rendirent au Palais, le lendemain de leur arrivée, Présent qu'il re-& se présenterent au Khan dans l'espace du milieu. Ils lui offrirent quelques soit des Pictues fruits avec deux petits pains, dont il mangea l'un. Il envoya l'autre au Prince, fon fils, & au plus jeune de ses freres, qui se nommoit Arabuka (47). Son def-

(46) Ibid. p. 35 & 39. étant morte , Boncher qui lui avoit appartenu (47) Ou Arbnen. C'étoit le sixième fils de étoit passe à son service. Elle mournt en 1252. Toley on Tuli , un des fils de Jenghiz khan. Il Voyez l'ilif. des Megols , per Gaulal , P. III. tenoit la Cour de sa mere , & cette Princesse

288

RUBRUGGIS.

fein, dit-il aux Prèttes, étoit de visitet leut Eglise. Mais il quitta Karakarum
1254fans avoirexéeuté sa prometie, parce qu'il apprit qu'ils y faissient portet leuts
morts (48).

Nation des Haf-

TeDimanto samt l'Afcenson, il les sit appellet par le premier Sécretaire d'Eart, pour (gavori d'eura de quel Pays ils étosent. On l'avoir informé que quel retre cens Haffelins (49), que les l'artares nomment Maisless (50), s'étosent mis en chemin, sous divers déguiséemens, pour lui ôret la vie. Dans une allarme, qui lui trendoit rout suspéci, il sir matcher un de fes fieres uterins avec une armée, pour extirpet cette dangeceuse Nation (51). Il avoit quarte freres du côte de la mere, & can qui coite de son per. Un autre fui enroyéen Perse, avec ordre dy employet ses sorces contre Baldak, la Turquis & Trésiçonde. Un troissiem sur despoite au Sauty, your y appasser une rébellion.

Dispute entre les Mahamétans & Sergius.

Quelques jours après, dans une assemblée du Palais, deux Seigneurs Mahométans, qui se trouvoient assez près d'Aribuga, lui ayant appris l'animosité qui regnoir entre les Mahométans & les Chrétiens, ce Prince demanda au Moine Sergius s'il connoissoit ceux avec qui il s'entretenoit. » Je les connois pour des " chiens, répondit Sergins, & je m'étonne de les voir si près de vous. Pourquoi les trairer si injurieusement, lui dit le Prince, puisqu'ils ne vous ont jamais offense ? Sergius prétendit se justifier en assurant qu'il disoit la vérité. Oui, dit-il aux deux Seigneuts, vous & votre Mahomet, vous n'êtes que des chiens fort méprifables. Irrités de ce langage, ils s'emporterent en blafphêmes contre Jesus-Christ, Mais Aribuga leur imposa silence. Nous sçavons, leur dir-il, que le Messie est Dieu. Dans une autre occasion, quelques Mahométans se trouvant avec Sergius, le presserent beaucoup dans la dispute. Comme il désendoit fort mal sa Religion, ils le raillerent de son ignorance. Mais, au défaut de raisons, il fit mine de vouloit les confondre à coups de fouet. Ces démêles, qui parvintent jufqu'aux oreilles du Khan, attirerent à Sergius & aux autres Prêtres l'otdre de se tenir plus éloignés de la Cour.

Rifimiquis peníe à tau depart-

Rubruquis s'étoit flatté, depuis son s'éjout en Tartatie, d'y voit artivet le Roi d'Arménie (32). Il y attendoit aussi un Prêtte Hollandois de Bolak, Mais, napprenant aucen enouvelle de l'un ni de l'autre, il sit price le Khan de lui faire connoître sei intentions. Si ce Prince persissoni vousior qu'il partir, il étoit ents d'y pense, avant que l'hiver sit artivé. On toit au mois de Mais, & le eterme des deux Envoyés avoit été prolongé de trois mois. Le lendemain, se trouvant à sa Cour, its siteren interrogés par les Sécretaites, comme il l'avoient

(48) Purchas, abi fap. p. 36.

(49) Cest la veitable ortographe de ce nom, qu'on écrit ordinairement si, signir. Per fonne n'ignorte ce que c'étoit que cette Nation. A fem sunt lui fait tiere fon om de Haffasse, Pays vossin de Tepit on Tipit, a doi elle étoit originaire; mais ce mot signise Montrier fetres.

Mestraire fetres.

(50) On ignore d'où vient ee nom. Les Haffaffins étoient nommés par les Arabes & les Perfans, Al-batavyala, Ifmaelim & Meladab; ce qui fignifie Hérésiques & méchant Peuple, Voyez le voyage d'Atep à Damss ; p. 6.

(51) Ils habitoient la partie Nord de l'Irak Persan.

(a) Le Moine Hayron, qui fotte partee de ce Roi, dit dans fon Hilbitor Orientale, (chap, s.); voil envoya fon frere an Khan or 115; 8 Roberousi parte enfoite de Farril; vée de ce Prince. Hayron ajouet qu'agrès un vint, & que le Roi (on frere y'rendit luimens & trouva Mangu dans la Ville d'Almavita, L'iliandi qu'al prirée de Roi, le Klun de fit baptière avec touet fa Costr. Mait quel fe fit baptière avec touet fa Costr. Mait quel nes ovientaux l'a

été

èté plusieurs fois, sur le sujet de leur commission. Ensuire ils eurent une difpure de Religion avec un Mahometan, dans la préfence même du Khan. Ce Monarque y prit tant de goût, que dès le jour fuivant, il fit dire à Rubruquis qu'ayant à fa Cour des Chrétiens, des Mahométans & des Tuins, dont chacun tre éctore attribuoit la préférence à fa Loi, il fouhaitoit que les choses sussens éclaircies

en sa présence, afin qu'il pût juget quelle cause étoit la meilleure. Il indiqua un jour, auquel les parties s'affemblerent, dans une Audience fort nombreufe. Trois Sécretaires de la Cour furent nommés pour arbitres. L'Auteur raconte qu'il confondit l'Avocat des Tuins. Cet Infidéle réconnoissoir à la vérité un feul Dieu fuprême, mais il admettoit dix ou onze Divinités inferieures. Il prétendoit qu'une moitié des créatures étoit bonne, l'autre mauvaise (53), & que les ames humaines patsoient d'un corps dans un autre (54). On peut croire jusqu'ici que le récit de Rubruquis n'a rien de contraire à la vérité. Mais son témoignage manque de vraisemblance, lorsqu'il fait dire enfuite aux Mahométans qu'ils croyoient tout ce qui est contenu dans la Bible, & qu'ils prioient Dieu continuellement de les faire mourir de la mort des Chrétiens (55),

Profeff an de

On rapporta au Khan que Rubruquis l'avoit traité de Tuin, ou d'Idolâtre. Il fit appeller aufli-tôt l'Envoyé, pour en sçavoir la vérité de lui-même. Le Doc- Foi du Mun. teur des Tuins étoir présent. Rubruquis ayant nie l'accusation, Mangu déclara qu'il étoit en effet de la Religion des Tuins, & fit ainfi fa profession de foi ; » Les Mongols croient qu'il n'y a qu'un Dieu, & lui adressent des vœux sin-» ceres. Comme il a mis plusieurs doigts à la main, de même il a répandu di-» verses opinions dans l'esprit des hommes. Dieu a donné l'Ecriture aux Chréw tiens; mais ils ne la pratiquent gueres. On n'y trouve pas qu'il foit permis » de se décrier les uns les autres, ni que pour de l'argent on doive abandonner » les voies de la justice. Rubruquis approuva toutes les parties de ce discours. Il entreprit enfuite de se justifier lui-même; mais le Khan l'interrompit, en l'affurant qu'il ne prétendoit faire aucune application personelle. Il répeta ; » Dieu vous a donné l'Ecriture & vous ne l'observez pas. Il nous a donné les » Dévins (56); nous fuivons leurs préceptes & nous vivons en paix.

Mangu fe fit donner trois fois à boire pendant cette éloquente harangue. En-fuite, changeant de fujet : » Vous avez eu la libetté, dit-il à Rubruquis, de die Rubriquis » demeurer ici long-tems. Mon intention est que vous retourniez dans vorte » Patrie, J'ai deux yeux dans la tête. Cependant ils n'ont que le même point " de vûe; & lorsque l'un se tourne d'un côté, l'autre suit la même direction, " Vous ètes venu de la Cour de Baatu; il faut que vous retourniez par la mê-» me voie. Vous m'avez dit que vous n'oferiez vous charger de la conduite de » mes Ambassadeurs; vous chargerez-vous du moins de mon message ou de » mes Lettres? Rubruquis ayant répondu qu'il se chargeroit volontiers de ses lettres, il lui demandas'il vouloit de l'or, de l'argent, ou des habits précieux,

(53) Purchas, ubi sup. p. 39. (54) Boucher affura Rubruquis qu'on avoit

amené du Karay un Enfant, qui tie paroillant âgé que d'enviton trois ans avoit le jugement admitable, qui prétendoit s'être incarné trois fois, & qui scavoit écrire. Ce trait a beaucoup qui se nomment Chammans. Tome VII.

de rapport avec l'Histoire du Grand-Lama. (55) On scait que les Mahomérans regardent les Chrétiens comme des Idolatres, & qu'ils croient la Bible fort alterée,

(56) Il faut entendre les Prêtres Mongols,

RUSRUQUIS. 1254. leur accurde.

Rubruquis refusa modestement ses offres, mais il pria le Monarque de le saire défrayer sur la route, jusqu'à la frontiere de ses Etats. Enfin il lui demanda un Faceurs qu'it Passeport jusqu'à ceux du Koi d'Arménie, Mangu répondit : « Je vous ferait » conduire jusqu'en Armenie, après quoi vous serez abandonné à vous-même. Rubruquis, ayant encore obtenu la liberté de parler, demanda qu'il lui fut permis de revenir quelque jout en Tartarie, dans la feule vue d'êrre utile à quelques personnes de sa Rétigion qui avoient besoin d'un Prètre. Mais le Khan ne fit aucune réponse à cette demande. Il dit seulement : » vous avez beaucoup de » chemin à faire : crojez-moi, mangez bien pour vous fortifier. Enfuite, après.

» lui avoir fait présenter des liqueurs, il le congédia (57).

Elius Tartares. Vers le 15 de Juin, Mangu donna une grande audience dans son Palais de Karakarum, où tous les Ambaifadeurs futent invités. L'Auteur y vit entr'autres ceux. du Kalife, & des Sultans de Turquie & de l'Inde (58). Pendant cette fête, qui dura quatre jours, Bouchet exerça l'office de premier fommellier. Toute l'Affemblée dansa & battit des mains devant le Khan. Ensuite ce Prince fit un discours dans lequel il déclara qu'il avoit emploié trois de ses freres à des expéditions. dangereuses & fort éloignées, & qu'on verroit, quelque jour, de quoi ceux qui lui restoient seroient capables, lorsqu'il les feroit marcher aussi pour l'utilité & l'agrandissement de ses Etats. Chaque jour de la fête il prit des habits d'une couleur différente. Le jour de S. Jean & le jour de S. Pierre & de S. Paul, il y eut d'autres fètes à la Cour. Rubruquis y compta cent cinq chariots & quatrevingt-dix chevaux, chargés de lait de vache.

Allarmes Compagnun de kuicugus.

Lorsque les lettres du Khan pour le Roi de France furent expédiées, on prit foin de les expliquer aux Envoyés, qui en écrivirent le fens dans leur propre langue. Barthelemy, compagnon de Rubruquis, apprenant qu'on devoit les faire pailer par le défert pour se rendre à la Cour de Baatu, alla trouver le premier Sécretaire d'Etat, & lui fit comprendre, par des fignes, que c'étoit lui ôter la vie que de lui faire prendre cette route. On eut tant d'égard pour ses craintes que, le 9 de Juillet, lorsqu'il alla prendre le passeport qu'on lui avoit promis, le Sécretaire lui déclara que Mangu lui permettoit d'attendre, s'il le It prend te parel jugeoit à propos, quelque occasion, telle que le départ d'un Ambassadeur. Rubruquis, lui ayant entendu dire qu'il étoit résolu de demeurer, le pria d'y penfer férieusement, parce qu'il auroit beauconp de peine à l'abandonner. » Vous » ne m'abandonnerez pas, lui répondir l'autre; c'est moi qui vous abandonne, » parce que si je partois avec vous, la fatigue insupportable du voyage mettroit

éc s'arrèter en Tartame.

Perfent or onfan oux Ene WYCE.

» mon corps & mon ame en danger. On leur demanda plusieurs fois, suivant l'usage du Pays, ce qu'ils désiroient & ce que le Khan pouvoit faire pour leur fatisfaction. Leur réponse étant toujours qu'ils ne défiroient rien, on leur offrit des habits, qu'ils prirent enfin le parti d'accepter, parce qu'il y auroit eu de l'incivilité à les refuser. Leur Guide leur apporta dix Jaskats (59), dont cinq furent déposés entre les mains de Boucher pour la subsistance de celui qui devoit demeurer à Karakarum (60). Ru-

rans, auxquels on avoit appris à se renir sur la (57) Pilgrimage de Purchas , p. 43. (58) Cette ambaffade venoit apparemment croupe des chevaux. du Roi Turc de Delli & de Multan. Voyet. (59) Ou cent mat (59) Ou cent mates d'argent.

l'Hillore des Tures, des Mongols, Ge. p. 775. (60) On lit dans la Traduction Françoise > pour d'frayer le pere & le frere de Boucher. Ces Ambaffadeurs Indiens avoient apporté pour prétens, huit léopards & dix chiens coubruquis remit les cinq autres à son Interpréte. Mais il en sit distribuer un aux Russuquis. pauvres Chrétiens; un autre fut employé à l'achat de quelques marchandifes qui pouvoient être utiles fur la route. Un troisième servit à faire provision de quelques habits; & ee qui reltoit fut destiné aux dépenses nécetlaires du (61) voyage.

1254.

# Route de l'Auteur, depuis Karakarum jusqu'à Tripoli en Syrie.

R UBRUQUIS, forcé d'abandonner fon compagnon, partit avec fon Inter-prére, fon guide & un valet (62). Ce guide avoit ordre de lui fournir de quatre en quatre jours, un mouton pour sa subsistance. Ce voyage dura deux Désens que Piomois, depuis Karakarum jufqu'à la Cour de Baaru; & dans un fi long espace, brugeis martina. Rubruquis n'appercut ni Ville ni Village, à l'exception d'un miférable Hameau, où il ne put se procurer un morceau de pain. Il trouva, de tems en tems, quelques tombeaux des Habitans du Pays. Jamais il ne s'arrêta plus d'un jour ; encore n'avoit-il l'obligation de ce repos qu'à la difficulté de trouver des chevaux. Dans la plus grande partie de la route, il traversa les mêmes régions par lesquelles il étoit venu, quoiqu'on le sit marcher un peu plus au Nord, parce qu'on étoit alors en Ere, Cependant il fuivit pendant quinze jours les bords d'une grande Riviere, comme il avoit fait en venant. Quelquefois il se vit reduit au Kolmos pour unique provision. Un jour que les vivres lui manquerent tout-àfait, & que ses chevaux éroient épuises de fatigue, il sut exposé au danger de périr, sans pouvoir découvrir un Habitant pour le soulager.

Dangers aug-

Après avoir marché trente jours, il apprir que le Roi d'Armenie avoir passé près de cette route; & vers la fin du mois d'Août, il rencontra Sartak, avec sa famille & ses troupeaux, qui étoit en chemin pour se rendre à la Cour de Mangu-khan. Il rendit ses respects à ce Prince, qui lui sit présent de deux habits; l'un pour lui-même, & l'autre pour le Roi de France. Rubruquis les envoia tous deux à S. Louis, par la mêmel personne qu'il chargea de sa lettre (63). Il reçur aussi, de Koyak, des lettres de recommandation, qui lui firent restituer, par le pere de ce Seigneur, les effers qu'il avoit laissés entre ses mains. Enfin le Rubronnie arrive 16 de Septembre il arriva au camp de Baatu. C'étoit le même jour qu'il en au camp de Baatu. étoit parti l'année précédente. Il y trouva les jeunes gens en bonne fanté, quoiqu'ils y euffent beaucoup fouffert, & que sans la bonté du Roi (64) d'Armenie, ils eussent été ménacés de souffrit encore davantage. Les Tartares, jugeant que Rubruquis étoit mort, leur avoient déja demandé s'ils sçavoient panser des chevaux & traire des jumens; d'où ils avoient conclu que si le retour de Rubruquis eût tardé plus long-tems, ils devoient s'attendre à l'esclavage.

Il rencontre le

Le Khan ayant écrit à Baatu de faire les changemens qu'il jugeroit à propos dans les lettres dont il avoit chargé Rubruquis, cet Ambassadeur Apostolique reçut ordre de se présenter à la Cour, pour les lire & les expliquer. Son plus

(61) Purchas, ubi fup. p. 45 & fuiv. (61) L'Aureur avoit dit ei dessus, en par-

lant de l'Ambailadeur Indien , qu'il partit avec lui, & qu'après avoir mar-hé fix femrines à l'Ouest par la même route, il le quitta pour

prendre for la gauche.

(61) C'eft de cette Lettre qu'est tiré notre Extrait. Elle fur envoyée de Tripoli en Syrie. (64) Son nom étoit Hayton I.

Oo ij

RUBRUQUIS. 1254. de patier par la Parte.

court chemin, pour retourner en France, étoit de passer par la Hongrie. Mais comme il s'imagina que le Roi, son Mastre, pouvoir être encore en Syrie, il ré-It prend te parti folut de prendre au travers de la Perfe. Baatu le fit voyager un mois dans fon Camp, avantque de lui accorder un guide. Enfin il nomma un Jugur pour cette commission. Cet homme, apprenant que l'Envoié François étoit un Religieux, dont il n'avoit aucune récompense à se promettre, & qui se proposoit de patfer droit en Armenie, se procura des lettres de recommandation pour le Sultan de Turquie (65), dans la double espérance de tirer quelque présent de

Vers le 15 d'Octobre, Rubruquis se mit en chemin par Saray, en suivant

ce Prince & de faire un commerce plus avantageux par cette route.

If part avec un Jugue pour gui-14 Aricend te long da Volga.

droit au Sud les bords de l'Etil ou du Volga, qui se divise en trois bras, chacun deux fois aussi large que le Nil à Damiette. Ensuite il se subdivise en quatre autres bras plus petits; de forte que nos Voyageurs le patferent sept fois dans des Barques. La Ville de Samarkand (66) est siruée au milieu de ce Fleuve. Elle n'a pas de murailles; mais, dans les grandes eaux, elle est environnée du Volga comme une Isle. Les Tartares ne s'en rendirent Maîtres qu'après un siège de huit ans. Elle étoit habitée par des Mahométans & des Alains. Rubruquis y trouva un Hollandois avec sa femme. Baatu & Sartak ne descendent jamais plus bas que cette Ville. Le pere de Koyak rendit à Rubruquis la plûpart de fes effets (67), & le pria, s'il revenoit jamais dans le Pays, d'amener avec luiquelque François qui entendit la maniere de faire du parchemin. Ce Seigneur Tartare avoit bâti, par l'ordre de Sartak, une Eglise à l'Ouest de la Riviere. & son delsein éroit d'y mettre quelques exemplaires de la Bible pour l'usage de ce Prince. Mais j'étois bien sûr, ajoure Rubruquis, que Sarrak seroit fort indifférent pour une affaire de cette nature.

Saray est une Ville à l'Est de la même Riviere. C'est là que Baatu tient sa Cour & qu'il a fon Palais. La plaine, qui a plus de sept lieues de large, est arrofée par plusieurs branches du Volga, où le poisson est en abondance.

Suite de la route.

Le premier de Novembre, Rubruquis prit congé de Koyak, qui l'avoit accompagné jusqu'à Saray, & continua sa marche vers le Sud. Il arriva le jour de S. Martin au pied des Montagnes des Alains. Entre le Camp de Baatu & Saray, il n'avoit rencontré, pendant quinze jours de marche, qu'un des fils de ce Prince, qui s'avançoit au-devant de fon pere, avec un grand train de Fauconniers, & un fort petit Village. Il fut expose à perir de soif dans une Region où l'eau lui manoua deux jours entiers. Les Alains étoient encore en guerre avec les Tartares; ce qui avoit obligé Sartak de faire garder les passages des Montagnes par la cinquiéme partie de ses Sujets, pour arrêter les courses de l'Ennemi, & veiller à la sûreté de ses bestiaux.

heres

Depuis le Pays des Alains jusqu'à la Porte de fer (68), on compte deux journées de marche par une Plaine nommée Arkacci, entre la mer Caspienne &c.

(65) C'est-à-dire, le Sultan, ou le Soudan rabe qu'il estimolt trois bisantins ou trois sulcomme on le nommoit alors, des Scipeks de tanins

Kum ou de la Natolie. (66) C'étoit sans doutela Ville qui se nomme aujourd'hui Aftracan ou quelque Ville voifinc.

(67) On se lui rendit pas une Bible en A-

(68) Les Turcs l'appellent Demir ou Temir kați. Les Perlans lui donnent le nom de Dertent on plutôt Darbend , qui tignific Perse fermée. C'est l'entrée Nord de la Perse , parla Province de Schirvan , à laquelle cette Ville.

appartient.

les Montagnes. Dans l'endroit où cette Plaine commence à se resserrer, on trouve une Nation Mahométane, nommée Lefghi, qui étoit en guerre aussi avec les Tartares, Rubruquis obtint une garde de rrente hommes, pour l'escorter jusqu'à la porte de fer. Il en eut d'autant plus de joie que ne les ayant jamais ghiavûs armés, il esperoit de sarisfaire sa curiosité dans cette occasion. Il observa que deux de ses gardes avoient des cuiralles , dont ils avoient l'obligation . lui dirent-ils, aux Alains, qui font d'excellens forgerons. La veille de leur arrivée à la porte de fer, il vit un Château de cette Nation, qui appartenoit à Mangu-khan, depuis qu'il avoit subjugué ce Pays. Ce fut là qu'il apperçut pour la

Nation des Lef-

premiere fois des vignes & qu'il but du vin. La Ville que Rubruquis nomme la porte de fer , fut bâtie par Alexan- La Porte de fer,

dre le Grand. Elle est fituée dans une petite plaine, qu'elle occupe entierement, entre la Mer Cafvienne & les Montagnes. Le mur s'élevant jusqu'au sommet des Montagnes, il n'y a pas d'autre patfage qu'au travers de la Ville même, qui est fermée par des portes de ser dont elle tire son nom. Sa largeur n'est que d'un jet de pierre, mais elle n'a pas moins d'un mille de long, de l'Est à l'Ouest. A l'extrêmité, on voit un Château affez fort fur la Monragne. Les murailles de la Ville sont capables de défense, & flanquées de tours de pierre. Mais elles n'ont pas de foile, & les Tartares ont démoli les fommets des Tours qui en faisoient la principale force. Avant leur conquête, le Pays voifin avoit l'air d'un (69)

A deux journées de la Porte de fer, Rubruquis arriva dans une Ville nommée Samaron (70), qui a quantité de Juifs parmi ses Habitans. De-là il prit au Sud par un Pays fort élevé, où il vit des murs qui descendoient du haut des Montagnes jusqu'à la Mer. Le jour suivant, il passa par la Ville de Samag (71), d'où il entra dans une grande & belle Plaine, nommée Moan (72), qui est ar- Plaine de Moon, rosée par la Riviere de Kur: c'est delà que les Kurjis, ou les Georgiens tirent Riviere de Kur. leur nom. Cette Riviere passe au travers de Tistis. Capitale du Pays des Kuriis ou de la Georgie. Elle produit d'excellens faumons; & coulant de l'Ouest à l'Est, elle va se jetter dans la Mer Caspienne. Au travers de la même Plaine. coule aussi l'Araxe (73), qui vient de la grande Armenie vers le Nord. Rubruquis traversa les prairies de Bakku, qui commandoit dans ces lieux l'armée des Tarrares, avec laquelle il avoir subjugué les Kurjis, les Turcs & les Persans, Ce Général, ayant reçu la visite de l'Envoyé François, lui fir présenter du vin. Il y avoit dans le Pays un autre (74) Officier du Khan, chargé de lever les tributs; mais ils furent rappelles tous deux par Mangu, lorsque le frere (75) de ce Monarque y fut revêtu du commandement. A l'Ouest de la Plaine est situé Kosjeh & Gan-Kosjeh, qui appartenoit autrefois aux Krofmins (76). Ganjeh, qui étoit leur jeb. Capitale, se présente à l'entrée des Montagnes, un peu à l'Ouest de Kur. C'é-

(69) Pilgrimage de Putchas, p. 47 & fuiv. nom, comme dans celui de Mogal ou Mongal, (70) La même l'ans doute que Sabran. (71) Samalh dans la Traduction Françoife.

C'eft Schamak, aujoutd'hui Capitale de Schirwan en Perfe.

(71) C'est plurôt Magan ou Mokan , ainsi e l'écrit Olearius & d'autres Auteurs. Obfervons que Rubruquis omet le g dans ce (73) Aujourd'hui l'Alras ou Arras. (74) Nommé Argon à Tauris. (71) C'étoit Hulaku.

(76) Les Kararmiens, qui suivirent Jalaladdin dans ce Pays , du tems de Jenghiz-

Oo iii

RUZRUOUIS. 1254. raze.

toit une grande Ville, qui empêchoit les Kurjis de descendre de leurs Mon-

Pont de batteaux fur l'A-

Rubruquis trouva enfuite un pont de batteaux (77), unis enfemble par une chaîne de ter, qui traverse une grande riviere, formée par la jonction de l'Araxe & du Kur. C'est là que le Kur perd fon nom pour prendre celui de l'Ara-

xe. Après avoir palle le pont, Rubruquis fuivit les bords de l'Araxe jufqu'à fa fource; ce qui prit depuis le jour de S. Clement jusqu'au second Dimanche de Carême. Delà, il gagna enfuite Naxuan (78), Ville autrefois très-grande, & Capitale d'un Royaume, mais ruinée alors par les Tarrares. Des huit Eglifes Armenienes, qu'on y voyoir anciennement, les Mahométans n'en avoient laissé subsister que deux. Un Evêque assura Rubruquis que S. Barthelemi & S. Thadee avojent foutfert le Martyr dans ce lieu. Il ajoûta que la Ville de Naxuan avoit eu deux Prophétes; l'un nommé Methodius . Martyr de la foi, qui avoir prédit les conquêtes des Ifinaelites, accomplies dans celles des Mahométans; l'autre, qui se nommoir Abakron, & qui , en mourant, avoit fait la pré-Prophétic d'A- diction fuivante : - Qu'une Nation d'Archers viendroir du Nord & fubjugueroir

» tous les l'euples de l'Est, mais qu'elle épargneroir la vie des hommes, pour » les faire fervir à la conquète de l'Oucit : que cependant les Francs , qui étoient » Catholiques, feroient exemts de ce terrible joug : que ces Conquérans fe » rendroient Maîtres du Pott de Constantinople; que le plus fage d'entr'eux » demanderoit la liberré d'entrer dans la Ville, où la vûc des Eglifes & des cé-» rémonies observées par les Francs (79), le porteroit à se faire baptiser; qu'il » apprendroit aux Francs la maniere de se défaite de l'Empereur des Tartares, » & que ce Monarque feroit confondu : qu'à cette nouvelle, les Francs de la » Syrie fonderoient fur les Tartates, leurs voitins, & qu'avec le secours des » Armeniens ils les diffiperoient si heureusement, que le Roi des Francs éta-» bliroit son Siege Royal à Tauris , en Perse; sur quoi roures les Nations In-» fideles de l'Est se convertiroient à la Foi, & la paix deviendroit (80) univer-» felle. Rubruquis ajoûte que les Atmeniens n'étoient pas moins perfuadés de la vérité de cette Prophétic que de celle de l'Evangile, & que, lui-même, quoiqu'il l'eût trairée de chimere, lorsqu'il l'avoit lue pour la premiere fois à Constantinople, il ne put s'empêcher de la regardet d'un autre œil après l'avoir entendue de la bouche de l'Eveque (81).

Montagnesob L'Arche s'arreta.

On voit, près de Naxuan, deux Montagnes de grandeur inégale, où l'on prétend que l'Arche de Noë s'arrêta. Au pied, qui est arrosé par l'Araxe, est une perite Ville nommée Semainum, c'est-à-dire huit, qui a tiré ce nom des huir personnes qui sortirent de l'Arche & qui l'avoient bâtie. On a tenté souvent, mais fans succès, de monter sut la plus grande des deux Montagnes, qui se nomme Massis. Le même Evêque dit à Rubruquis qu'un Moine étant fort affligé d'y avoir emploié des efforts inutiles, un Ange lui apporta une piéce de l'Atche, & lui défendit de pouller ses récherches plus loin. Cette pièce

(77) Nommée Tzawai ou Chafmai pat Olcarius & d'autres Voyageurs. (78) Nahihuan ou Naifivan. Cette Ville

est au Nord de l'Araxe i de sorte que Rubruquis devoit avoir patlé cette riviere pour y arriver.

(79) Constantiuople étoit alors entre les mains des Francs.

(8c) Le tems a fait voir qu'Abakton n'étoit qu'un faux Prophere.

(81) L'ignorance & la etédulité font depuis long-tems le partage des Evèques Grees.

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

fe conservoit encore dans une Eglise de la Ville. Il ne patoit pas que ce soit la RUBBUOUS. hauteur de la Montagne qui en rende l'accès difficile; mais un vicil Armenien en donna une étrange raifon à l'Auteur : » c'eft , lui dit-il , que la Montagne » de Mailis est la mere du monde.

Rubruquis trouva dans cette Ville Bernard Cathalana & un autre Religieux, que la nège y retenoit depuis long-tems. Enfin, étant partis ensemble le 14 de Janviet 1255, ils arriverent, en quatte jours, dans le Pays de Sahenfa (82), Sate fa, Prince Prince Kurji, ou Georgien, qui, après avoir été fort puillant, étoir devenu buvente tributaire des Tartares. Zacharie, son Pere, avoit obtenu ce rerritoire des Armeniens, pour les avoir délivrés du joug des Mahométans. Il est remp!i de beaux Villages & d'Eglifes. Chaque mailon offre une main de bois, qui foutient une croix, avec une lampe qui brule devant. Les Habitans recennoillent l'autorité du Pape. Au lieu de l'eau bénite, qu'on emploie dans l'Eglise Romaine pour chasser l'espeit malin, ils brûlent tous les jours au soir de l'encens béni dans toutes les Maifons. Rubruquis fut reçu avec beaucoup de careffes par Sahenfa & sa femme. Zacharie, leur his, jeune-homme d'une grande espérance, ne pouvant supporter le joug Tartare, paroissoit disposé à se retirer en France.

Après quinze jours de marche depuis la Ville de Sahenja , Rubruquis entra Ami, ville fiero. le premier Dimanche de Carême sur les terres des Turcs. Il avoit palle, le 2 de Février par une autre Ville de Sahenfa , nommée Ayni (83), que fa fituation rendoit très-forte. Quoiqu'elle eût un Gouverneur Tartare, on y voyoit cent Eglifes Armeniennes & deux Temples Mahométans. Rubruquis y avoit rencontré cinq Freres Précheurs, charges d'une lettre du Pape pour Mangu-khan, contre cinq Froà qui ils alloient demander la permudion de prècher l'Evangile dans les Etats, Mais ces Millionnaires, apprenant à quelle réception ils devoient s'attendre s'ils n'avoient pas d'autre affaire en Tartarie, avoient pris la résolution de se rendre à Tiflis, pour y délibérer avec les Religieux de leur Ordre fur le parti

auquel ils devoient s'ariêter.

Le premier Châreau que Rubruquis rencontra dans la Turquie se nommoit Marfengan (84). Il étoit habité pat des Armeniens, des Kurjis & des Grecs, mais fous un Gouverneur Mahométan, qui, ayant reçu ordre de ne fournir aucunes provisions aux Francs, ni même aux Ambassadeuts du Roi d'Armenie & de Vastas, laissa Rubruquis dans la nécessité d'en acherer. Son guide lui procura des chevaux , & reçut de l'argent des Fidéles pour acheter des vivres; mais il eut l'infidélité de le convertir à fon propre ulage (85),

Le second Dimanche de Carême, ils arriverent à la source de l'Araxe, qui Sources de l'Alprend nailfance dans une Montagne, au-delà de laquelle est une belle Ville nommée Erzerum (86). C'est près de cette Ville, au Nord, que l'Euphrate prend grela sienne, au pied des Montagnes de Kurjia (87), que l'Auteur auroit visitées s'il n'eut été retenu par la nége. Au-delà de ces Montagnes, vers le Sud, on trouve les fources du Tygre. Mais Rubruquis prit à l'Oueit fur les bords de l'Eu-

1255. Pourquei l'ene n'y peut monter.

(81) C'étoit peut-être Schain-Schah , titre rane , au Sud d'Erivan.

de l'Est qui fignifie Roi des Rois. (83) On Ani , fur l'Araxe.

(85) Purchas, adi fup. p. 49. (86) Ou Arzen-al-kum.

(87) Il nait dans la même montagne, à (84) Arfingan dans le François; mais c'est, une erreur. Cette Place est peut être firuée a la l'Ouest, comme l'Araxe à l'Lit. ionction de la Riviere de Zenghi avec l'A-

296

phrate, qu'il suivit, pendant huit jours, jusqu'au Château de Kamath (88), Ruskrouts' où certe Riviere tourne au Sud vers Halap (89) ou Alep. Après l'avoir passe, 1255. il continua sa marche à l'Ouest, par un l'ays niontagneux & couvert de nége.

Tremblement de terre.

Il arriva cerre année un fi grand tremblement de terre à Arzengan (90) qu'outre un nombre prodigieux de gens du commun, dix mille personnes de distinction y périrent fous les ruines des édifices. Rubruquis vit les gouffres encore ouverts, & des monceaux de terre qui étoient tombés des Montagnes pendant l'espace de trois jours. Il s'éroit formé un lac dans la même vallée où le Sultan

Lieu oh les dates.

Tures torent de-forte par les far-de Turquie (91) avoit été vaineu par les Tartares. En passant dans cette vallée, le valet du guide assura Rubruquis que l'armée Tartare, dans laquelle il servoit alors, n'eroit que d'environ dix mille hommes, & que le Sultan n'avoit pas Schafte en Ar- moins de deux cens mille hommes de cavalerie. Ils arriverent, dans la semaine de Paques, à Sebaste, Ville de la petite Armenie, où l'on voit un Château,

Dicti'c. Celarée. chands Genera

en truité pour

Laigh.

ce, où les observations de Rubruquis se bornerent à l'Eglise de S. Basile le Grand. Quinze jours après ils arriverent à Iconium, mais ils ne faisoient plus Iconium- Marque de petites journées, pour laitlet au gnide le tems de faire son commerce dans chaque Ville. Rubruquis trouva dans Iconium plusieurs Francs, entre lefquels étoient deux Marchands Genois qui tiroient tout l'alun de la Turquie, en vertu d'un Traité qu'ils avoient fait avec le Sultan; ce qui en avoit fait monter le prix, de quinze Sultanins à cinquante. S'étant fait présenter au Sultan par fon guide, il obtint facilement de ce l'rince une escorte jusqu'à la Mer d'Armenie ou de Cilicie (92). Mais les deux Marchands Genois, s'appercevant qu'il éroir meprifé des Mahométans, & tirannifé par son guide, qui lui arrachoit sans celle quelque nouveau présent, se chargerent de le faire conduire à Kurko (93), Port d'Armenie, où il arriva la veille de l'Ascension. Il s'y arrêta jusqu'au Lundi de la Pentecôte; ensuite, apprenant que le Roi étoit retourné en France, il alla voir le (94) Confelleur de Sa Majesté, qui lui confirma le départ de ce Prince, & qui le fit conduire au Port d'Ayas (95), d'où il passa dans l'Isle de Chi-

& une Eglise de S. Blaise au-dessus. Delà ils se rendirent à Cesarée en Capado-

pre, & delà à Antioche, qui étoit une Ville très foible. Ribraguis écrit

D'Antioche, il pattit pour Tripoli en Syrie, où il arriva le jour de l'Assomption. Son dessein éroit de faire voile en France, pour y rendre compte au Roi & Religion au de sa commission. Mais les ordres de son Supérieur Provincial l'obligerent de Courses J'Acres se rendre au Couvent d'Acre, où il écrivit la Relation dont on vient de lire l'extrait, dans laquelle il fupplie Sa Majesté d'engager son Provincial à lui

permettre de se rendre à la Cour de France. Il ajoure, touchant la Turquie, que de dix Habitans, neuf étoient Grecs ou Observations de Armeniens; que le Sultan fut défait par les Tartares, qui , l'ayant fait prison-

ear des Infilites & fur la conver- niet, mirent sur le trône un de ses sils, à peine sorti de l'enfance, & sans trou-Gon des Tarra-

(88) C'est peut-être une erreur pour Ka-mach ou Kama, Château-fort sur lEuphra-d'Ieonium.

ce, a vingt milles d'Arzenjan au Sud. Vojez (91) La Province de Chicie faifoit alors partie de la petite Arménie. l'Hifloire de Tamerlan , liv. V, chap. 43. (91) Ou Kurkh, Curcum en Latin.

(89) Les Tutes éctivent Halap ou Halep, (94) L'Auteur ne dit pas où il étoit. C'étolt qui fignifie Lair. (90) C'eft plutot Arzenjan. peut-étre à Sis, Capitale du Pays, à trente-(91, Ceft a dire, de Rum ou de Natelie. cinq milles d'Ayas, au Nord-Eft.

(95) Ayax dans Putchas !

pes

1255.

pes comme sans argent pour leur résister; que le Roi d'Hongrie n'avoit pas plus RUBRUQUIS. de rrente mille hommes fous les armes; que le fils de Vaflas etoit foible, & que le fils d'Affan, avec lequel il étoit en guerre, n'étoit auffi qu'un enfant : d'ou le zele fair conclure à Rubruquis qu'une armée Chrétienne pouvoit subjuguer facilement toutes ces conrrées, & pouller même beaucoup plus loin fes con-

A l'égard de la conversion des Tartares, il ne jugeoit pas qu'elle dût êrre entreprise par de simples Missionnaires, ni qu'il fur convenable de leur envoyer d'aurres Religieux; mais qu'un Legat du Pape pouvoit devenir utile au Chriftianisme, parce que l'usage des Tarrares est d'écouter tout ce qui sort de la bouche d'un Ambaliadeur, & de lui demander, lorsqu'il a fini, s'il n'a rien de plus à leur proposer. Il veut alors qu'on donne au Legat d'excellens Interprétes, & que l'argent ne lui manque pas pour fa dépeuse (96).

#### 6. V I.

Eclaircissemens virés de Rubruquis, sur les Mœurs & les Usages des Mongols.

OMME la Monarchie des Mongols étoit dans toute sa splendeur du tems Introduction, , de Rubruquis, il ne sera pas inutite de faire remarquer quelques-uns de leurs usages, qui étoient alors différens de ceux d'aujourd'hui, & d'autres choses qui n'ont pas été traitées avec assez d'exactitude par nos Ecrivains modernes.

## Habits . Maisons & Alimens des Mongols.

DANS la belle saison, les Seigneurs Mongols sont vêtus de drap d'or & des Différence d'haplus riches étoffes de foie qui viennent des Pays au Sud de la Tartarie. En hy- fution. ver, ils pottent des fourures précieuses, qu'ils tirent des Régions septentrionales, jusqu'à la Russie. Leur habillement d'hyver consiste en deux robes, qui font nécessaires pour les garantir de la cége & du vent. Leurs principales fourrures sont des peaux de loup, de renard & de Papions. Dans l'intérieur de leurs maisons, ils portent des robes moins épaisses. Le commun du Peuple emploie des peaux de chien & de chévre. Les hautes-chausses sont de peau, comme les robes. On voit quelquefois , aux plus riches , des robes doublées de (97) velours. Les pauvres se servent, pour doublure, de diverses étoffes de coton ou de laine. Ils emploient les parties groffieres de la laine ou du coton à faire des feutres, dont ils couvrent leurs maisons, leurs bancs ou leurs coffres, & dont ils fe font aussi des couvertures de lit & des manteaux pour la pluie. Ils mêlent la même laine avec un tiers de crin, pour faire des cordages; ce qui en produit une grande conformation (98).

Les Tartares se rasent la tête. Ils n'y laissent qu'une boucle de cheveux qui Pature de tête. leur tombe fur le front, & deux autres touffes qu'ils tteffent par derriete, & mesqu'ils ramenent derriere leurs oreilles. Les femmes, après le mariage, ont aussi

(96) Peluche de fois dans la Traduction (97) Pilgrimage de Purchas , p. 6. Françoife. (98) Ibid. p. 6. & fuiv. Tome VII.

298

ECHARGE: la tête rafee depuis le fommet jusqu'au front. Leur habillement, qui est le mécraturs sun me que celui des hommes, avec cette seule différence qu'il est plus long, fait a GRANDE place à une vaste robe presque semblable à celles de nos Religieuses, mais TANTABLE. beaucoup plus large de tous côtes; ouverre par devant, & ceinte du côte droit

1255. Etrange suëf-

beaucoup plus large de tous côxés; ouverre par devanr, & ceinne du côxé drois, comme les l'urcs fe ceignent du côxé gauche. Ells ont, pour la tête, un ornement, qui s'appelle Batta, compolé d'écorce d'arbre, ou de quelque autre maire l'égere you de Xercux, mais fi grand qu'il ne peut être métaré qu'avec les deux mains. Au-delfüs, s'êleve une forte de cône quarré, de la hauteur d'une coudée. Cette effocé de bonne est révêute d'une étordée de loie. Le cône est terminé par une routé de plumes ou de cannes fort minces, auili hautes que et cône même, & furmontées encore par quelques plumes de Paon. Les côtés font ornés de plumes de la canarda fauvages x de pierres précieufes. L'ufage des femmes de qualité est d'affurer cette coeffure fur teur téep ra le fecours d'un chapeau, dont le fond ell percé pour laiffer un paffage libre au cône, & qu'els le lient proprement fous le menton. Ce qu'i leur refle de cheveux et noué fous le Batta, qui les feroit prendre, dans l'éloignement, pour autrant de fols at armés de lances, dont la pointe s'éleveroir au desflus de leur Casque.

Comment les femmes font à theral.

Les femmes Tarrares montent à cheval comme les hommes, c'étà-dire les jambes écartées y lels lient leut tobe au-délius des reins avec une écharpe bleuciclefte, 8 vers le fein, avec une autre écharpe de même couleur. Elles fe lient aufil le vifage, au-délious des yeurs, d'un notecueur dérofte de foie, comme d'une Majéliers, qui leut tombe jusqu'à la poitrine. Leur confliurion natuelle les rend evrêmenmer graités. C'êt une beauté dans leur fece d'avoir le nez extrêmement petit. Elles fe fardent ou fe graitfent horriblement le (99) vifage.

Les maisons ou les cabanes des Tartarcs sont rondes, & composées de perj-

tes pièces de bois, entremêlées d'ofier. Les fondemens, qui font de la même

Forme des maifons Tarrares.

> mariere, portent fur des chariots à quatre rouës. Le plancher est un peu en tali s. Au centre cst le foyer, avec un trou au platfond, pour servir de cheminée. Ils coavrent le plancher de feutre blanc, ou quelquefois de feutre noir, fur lequel ils étendent une couche de mortier, ou de marne, ou de cendres d'os, pout le rendre luifant. Le platfond est orné de peintures. Devant la porte est un seutre, qui offre des figures d'oiseaux, d'arbres & d'animaux. Ces maisons mobiles n'ont pas moins de trente pieds de diametre, & s'étendent cinq pieds de chaque côté au-delà des roues. Rubruquis compta vingt-deux bœufs attelés à un feul chariot; onze de chaque côté (1). L'essieu étoit de la grosseur d'un mat de vaisseau. La place du cocher est à la porte de la maison. Les ustenciles & les choses précieules se conservent dans des costres d'osser, ronds par le haut, & ouverts par le bout. Ils les couvrent d'un feutre noir, bien frotté de fuif, ou de lait de brebis, pour les rendre impénérrables à la pluie, & les ornent de peintures & de plume. Ces meubles se portent aussi sut des chariots, tirés par des chamcaux, pour le passage des rivieres. En rangeant les maisons à terre, on observe d'en rourner la porte au Sud. Les cosses demeurent roujours sur les

chariots & font rangés des deux côtés de la maifon, à laquelle ils fervent com
(59) Ibid. p. 6.

ranges, l'un devant l'autre, c'est à dire, onza

(1) Purchas place les becufs for deux becufs de front.

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

me de murs. Un riche Mongol a cent ou deux cens de ces chariots avec des Ectaireis-

Baatu avoit seize femmes, dont chacune avoit une grande maison, & plu- LA GRANDE ficurs petites, par derriere, pour servir de logement aux domestiques. Ces TARTARIE. grandes maifons étoient accompagnées de deux cens chariots. La Cour de la Disostition fran principale femme formoit la face du Camp à l'Ouest, & celles des autres sui- camp cu d'une voient l'une après l'autre, à la distance d'un jet de pierre. Ainsi le Camp ou la Cout Tartare. Cour des riches Tartares a l'apparence d'un grand Village. La moindre de leurs femmes n'a jamais moins de vingt ou trente chariots, traînés par des bœufs ou des chameaux, à la queue l'un de l'autre, avec une femme à la tête, qui fussit pour conduire tout le train, dans un Pays ordinaitement fort plat & fort uni. Si le chemin devient raboteux, on rompt cette file de chariots qui tiennent l'un à l'autre, pour les faire marcher séparément; & la marche n'en est pas moins sûre, parce qu'on ne va pas plus vite que le pas ordinaire des bœufs & des moutons.

Lorsque les maisons ont été rangées à terre, on place le lit du Maître du co- Ordre interleur té qui fait face à l'entrée. Il y est atlis, le visage tourné vers la porte. Les fem-des ma ousmes se placent à gauche & les hommes à droite. Cet ordre s'observe avec tant d'exactitude, qu'on ne voit jamais un carquois du côté des femmes. Audessus de la tête du Maître est une petite statue de seutre, qui porte le nom de son frere. La principale femme en a une aussi dans la même situation & qui se nonme de même. Entre les deux, mais un peu plus haut, on en place une autre, qui s'appelle la garde de la maison. La Maitreile, c'est-à-dire la principale femme, place au pied de fon lit, du côté droit, une figure de chevreau, revêtue d'une peau, & près de cette figure une petite statue qui a le visage tourné vers les filles & les servantes de la maison. Près de la porre, du côté des femmes, est encore une Statue, avec une tetine de vache, pour les femmes qui prennent foin de traire ces animaux. De l'autre côté, on en voit une autre, avec une terine de jument, pour les hommes qui font chargés de traire les jumens (2).

Les personnes de qualité ont leurs magasins de provisions du côté du Sud. C'est la que se conserve le millet & le micl pour l'hiver. La ressource des pauvres, pour se procurer ces commodités, est l'échange des peaux. Outre la chair Animant qui de leurs chevaux, de leurs vaches & de leurs moutons, ils mangent celle de frerent de moute aux Tarplusieurs autres animaux, tels que le lapin à longue queue, dont le poil est noir tarts. & blanc. Les liévres ne sont pas communs dans le Pays; mais on y voit en abondance certains petits animaux, nommés Sogurs (3), qui se rassemblent vingt ou trente dans des cavernes, pour y passer tout l'hiver endormis. Les Tartares ont quantité d'autres petits animaux qu'ils font servir à leur nourriture; mais ils ne mangent pas de fouris. A l'égard des bêtes fauves, ils n'ont pas de daims; mais ils en font dedommagés par une prodigicuse quantité de gazelles, de chevreuils, & d'anes fauvages qui ressemblent à nos mulets. Ils Arrag, sont de ont aussi un animal nommé Artag , qui est une sorte de belier , dont les cornes belier sont crochues, & si grosses qu'à peine Rubruquis en pouvoit lever deux d'une main. Ils en font des coupes & des tasses (4).

(1) Pilgrimage de Purchas, p. 3 & fuiv. (4) Purchas , wbi fup. p. 6.

( ) Ou Sagari.

Pp ii

futio,

Il importe peu aux Tarrares que les animaux, dont ils fe nourriffent, avent ECLAIRCIS-SEMEN. SUR éré tués ou qu'ils foient morts naturellement. Pendant l'été, ils ne cherchent pas d'autre nourriture que le lait de leurs jumens. Ceux qui mangent de la chair la LA GRANDE coupent en tranches, & la suspendent en l'air pour y sécher au soleil & au TARTARIE.

1255. vent, ce qui produit le même effet que le sel pour empêcher la corruption. Le Confine des Tarboudin qu'ils font du fang & des boyaux de seurs chevaux l'emporte sur notre boudin de porc ( 5 ). Ils le mangent frais, & le reste de la chair est toujours re-

servé pour l'hiver.

Ils préparent la chair de leurs moutons avec du sel & de l'eau. C'est leur unique affaifonnement. Elle se fert dans un grand plar, pour cinquante ou cent personnes, qui prennent ce qui leur convient, avec leurs fourchettes, ou la pointe de Ce milis font leurs conteaux. Mais le Maître de la maifon se partage le premier. S'il préseneles suffes d'un re à un Convive quelque pièce de chair qu'il ne puisse manger entierement. au lieu d'en faire parr aux aurres; il doit envoyer le reste à sa maison, ou le mettre dans un perit fac quarré, qu'ils appellent Saptargat, & qu'ils portent toujours pour cet usage. Ils emportent autili les os qu'ils n'ont pas eu le tems

de ronger, tant ils craignent d'en perdre la moindre partie.

Ils ont diverfes forres de liqueurs. On en a déja nommé quatre, qui font en Leurs figueurs. ufage à la Cour du Khan & dans celles des Princes ( 6 ). Outre le vin, qui leur vient des Pays étrangers, ils font d'excellentes liqueurs de riz, de miller & de miel. Celle de miel est d'un excellent goût, & n'est pas moins riche en couleut

que le vin. Mais les principales font le Kofmos (7) & le Karakofmos. Le Kosmos est compose de lait de leurs jumens, qui est aussi doux que le lait de Maniere dont fe fais le Kuimus. vache. Ils en rempliffent une grande outre, fur laquelle ils frappent avec une espèce de massue, dont la rête est creuse. Le lait commence bientôt à bouillir, comme du vin nouveau , & devient aigre. Cette opération est continuée jufqu'à ce qu'il se change en beurre. On en fair l'essai. S'il picque assez le palais, on lui trouve la perfection qui convient. Il laisse alors un goût semblable à celuidu lait d'amande. Ce vin Tarrare est capable d'envyrer. Il est d'ailleurs agréa-

ble & diurctique.

Le Karakofmos, ou le Kofmos noir, est la liqueur des Seigneurs Tartares. Karalednot r eu katmos noir. Pour le faire, on bar le lait jusqu'à ce que les parties grossieres se précipitant au fond, comme la lie du vin blanc, les plus pures qui demeurent ayent l'apparence du miel nouveau. Les fedimens sont abandonnes aux domestiques, & leur caufent un fommeil extrêmement profond. Rubruquis rend témoignage: que cette liqueur est fort saine & d'un agrément extracadinaire.

Laireries de Baatu avoit trois laiteries, à une journée de sa résidence. Il en tiroit, cha-

que jour, le Karakosmos de cent jumens, sans comprer le lair pur que ses Sujers lui fournissoient de rrois en trois jours, comme les Laboureurs de Syrie donnent à leurs Seigneurs le tiers de leurs fruits.

A l'égard du lait de vache (8), les Tartares, après l'avoir battu, le font bien U'ages da lait

cuire au feu , & le mettent dans des outres , pour l'hiver , fans le faler. Il ne (1) Ils ne font aucun boudin de porc. Les (7) D'autres Voyageurs la nomment Ku-

Eluths d'aujourd'hui ne mangent pas même la chair de cet animal ; ce qui doit faire juges (8) Lait de chevre, dans la Traduction que leu s ancêtres n'en mangeoient pas. Françoife,

(6) Yoyez ci-deffus.

laisse pas de se conserver; ce que l'Auteur attribue à la précantion qu'on prend . de le faire cuire. Lorsque le lait de beurre est devenu austi aigre qu'il est possi- semms sue ble, on le fair bouillir austi sur le seu. Il se caille; & seché ensuite au soleil, LA GRANDE il devient aufli dur que l'écume du fer. On le mer alors dans des facs de peau TARTARIE. jusqu'à l'hivet. S'il arrive que le lait vienne à manquer dans cette faison, on y supplée en mettant ce lait de beurre caille, que les Tartares nomment Griut (9), dans des bouteilles de peau qu'on acheve de remplir d'eau chaude, & qu'on bar jusqu'à dissolution. Cerre liqueur est fort aigre. Les Tartares ne boivent jamais d'eau pure. Mais leurs esclaves sont réduits à boire de l'eau

La maniere de traire les jumens est très-simple. On attache les Poulains à une Maniere de maislongue corde, qui est érenducentre deux poteaux. La jument s'approche d'eux re les Justicia. & le laisse prendre les tetines. Lorsqu'elle fait quelque résistance, on met sous elle un Poulain qui la fuce quelque tems. Alors on écarte le Poulain, & la jument devient trainable (10)

bourbeufe.

Le Kosmos & les aurres liqueurs sont roujours placées dans l'intérieur de la maison, sur un banc près de la porte, avec un joueur de violon à côté, Rubruquis vit en Tarrarie diverses forres d'instrumens de musique, qui ne sont pas connus en France. Mais il n'y vit pas de guitatres, ni de violes telles que les nôtres.

Rejoriffinger

Lorfque les Tartares s'assemblent pour se réjouir, ils jettent quelques goûtes Réjousses des Tartares. de liqueur fut leurs statues, en commençant par celle qui est au-dessus de la tête du Maître. Enfuite un domestique de la maison, sortant avec une raise pleine, en verse trois sois du côté du Sud, à l'honneur du seu. Chaque libation est accompagnée d'une révérence. Il fait la même cérémonie du côté de l'Est. à l'honneur de l'air; du côté de l'Ouest, à l'honneur de l'eau, & du côté du Nord, à l'honneur des morts. Autil-tôt qu'il est rentré dans la maison, deux autres domestiques, qui se tiennenr prèrs pour son retour, avec deux talles & deux foucoupes, préfenrent à boire à leur Maître & à leur Maîtresse, qui sont affis fur le même lit. Avant que d'en goûter, le Maître commence toujours par en repandre un peu fur le plancher, ou fur le col de son cheval, s'il est actuellement monté. S'il a plus d'une femme, c'est celle avec laquelle il a passe la derniere nuit, qui est assise près de lui, dans sa propre maison, où toutes les autres femmes sont obligées de se rendre pour prendre part à la sète. On reçoit ce jour-là des visites & des présens.

Dans ces festins, lorsque le Maître commence à boire, un de ses domesti- Cérémonter. 100 ques crie Ha . & la mulique se fair enrendre. Si la sète est du premier ordre . tous les domestiques frappenr des mains, & se mettenr à danser; les hommes devant le Maître, & les femmes devant leur Maîtreffe. Aufli-tôt que le Maître a bû , le même domestique répéte son cri , la musique cesse , & l'on sert la liqueur à la ronde. Les rafades se renouvellent souvent, jusqu'à ce que toute la compagnie soir yvre. La maniere Tarrate, pour presser quelqu'un de boire, est de le prendte par l'oreille, & de l'agiter un peu jusqu'à ce qu'il ait ouvert la bouche pour recevoir la liqueur qu'on lui présente. Alors on se met à battre

<sup>(9)</sup> Les Tartares de la Crimée l'appelloient Tour, du tems de Cantarini. (10) Purchas, abifup. p. 5 & fuiv.

des mains & à danser devant lui (11). Dans les occasions extraordinaires de SEMENS SUR réjouillance, une personne de l'Assemblée prend une rasse pleine, tandis qu'un autre fait la même chofe : & tous deux s'avancent en chantant & en danfant . IA GRANDE TARTARIE. chacun de leur côté, vers celui qui est l'obiet de la sète, Mais au moment qu'il 1255.

avance la main pour recevoir la sasse, ils se retirent légerement; &, revenant enfuite, ils recommencent plusieurs fois le même badinage. Lorsqu'ils lui voyent un air gai & de l'empressement pour boire, ils lui donnent la tasse, & se metrent à chanter, à danser & à frapper des pieds & des mains, jusqu'à

ce qu'il ait bû (12). Mariages des

Comme les Mongols font obligés d'acheter leurs femmes, les filles vieilliffent quelquefois avant le mariage, lorsque leur famille ne trouve pas l'occafion de s'en defaire. Le mariage n'est pas permis au premier & au second degré de parenté; mais on ne fait pas scrupule d'épouser deux sœurs. Les veuves ne se remarient jamais, parce que les Tarrares sont persuadés que ceux qui les ont servis dans ce monde les serviront aussi dans l'autre . & que les femmes retourneront à leurs maris. Cependant un fils peut épouser toutes les femmes de son pere, à l'exception de celle dont il a recu la vie. La Cour ou la maifon d'un pere ou d'une mere étant le partage du plus jeune des fils, qui est obligé, par conféquent, de prendre soin des femmes de son pere comme d'une partie de la succettion, il peut user d'elles comme des siennes; mais avec la perfuasion qu'après leur mort elles n'en retourneront pas moins à son pere. Lorsque le marché est conclu avec les parens pour une fille, ils font une fete, pendant laquelle la jeune fille se retire chez ses amis pour s'y cacher. Le mari va demander fa femme à fon beau-pere, qui lui repond; » ma fille est à " yous: allez la prendre où yous pourrez la trouver. En verru de ce droit, il la cherche avec le secours de ses amis; & lorsqu'il l'a trouvée, il la mene chez lui, comme une conquête qu'il devroit à la force.

Partage des ocguestions doracitiones entre les benemes & irs emases.

Tutates.

Les affaires & le travail domestique sont partagés entre le mari & la femme. L'office des hommes est de faire des arcs & des fléches, des étriers, des brides & des felles, de construire des maisons & des chariots, de prendre soin des chevaux, de traire les jumens, de battre le Kosmos, & de faire des outres & des bouteilles de cuir pour le conferver. Ils sont aussi chargés de l'entretien des chameaux. A l'égard des brebis & des chévtes , le foin en est commun entre les hommes & les femmes. Cependant c'est aux hommes qu'appartient celui de tan-

ner les peaux, avec du lair de brebis épaissi & salé. Le rolle des femmes est de conduire les chariors (13), d'y placer les maisons & de les décharger; de faire le beurre & le Gri-ut; de netroier les peaux & de

les coudre, ce qu'elles font avec des nerfs d'animaux, divisés en petits fils, qu'elles ont l'art de tordre. Elles font toutes fortes d'habits, de sandales & de

galoches. Elles fabriquent les feutres dont on couvre les maisons.

Lour malpro-L'Auteur ne donne pas une idée avantageuse de la propreté des Tartares. Jagreté. mais ils ne lavent leut vaiselle. Lorsque leur viande est cuite, ils se contentent de jetter, dans le plat qui doit la contenir, un peu de bouillon, qu'ils temet-

> (11) Avec lui , dans la Traduction Fran- que les Dames Tartares fe font de fi beaux chaçoile. riors qu'il lui est impossible de les dé crire, & (12) Purchas, abi fup. p. 4. qu'il auroit fouhaité de sçavoir le de slein pour (15) Dans un autre endroit, l'Auteur dir en donner la représentation.

tent soigneusement dans le pot. Loin de laver leurs habits, ils maltraitent ceux Echaiscise qui les lavent, & les leur enlevent avec violence, parce que Dieu, disent-ils, semens sun seroit faché contr'eux & feroit entendre son tonnerre s'il voyoit des habits LA GRANDE fuspendus pour sécher. Ils tedoutent tellement le tonnerre, qu'aush-tôt qu'ils TARTARIE. commencent à l'entendre ils font fortir les Etrangers qui se trouvent dans leurs
lis craignent le maisons, & s'enveloppant dans un feutre noit ils y demeurent en silence jusqu'à la fin du bruit. La méthode pour se laver est de remplir leur bouche d'eau & de la cracher dans leurs mains, qui leur servent à se nétoyer le visage & les

autres parties du cotps (14). Les Tartares font leur principal exercice de la chasse. Elle contribue beaucoup à leur subsistance. Ils prennent les bêtes en les renfermant dans un cer-Tartaics, cle (15). Pour la chasse des oiseaux, ils ont un grand nombre d'oiseaux de proie, qu'ils potrent sur le poignet dtoit. Ils mettent au col du faucon une couttoie de cuir, qui lui tombe jusqu'au milieu de la poitrine; & lorsqu'ils le làchent fur fa proie, ils lui lient avec la main gauche la tête & l'estomac, afin qu'il puisse résister au vent & qu'il ne prenne pas trop haut son essor (16).

### Enterremens, Punitions, & Prétres des Tartares.

L A vue des Malades n'est accordée, en Tattarie, qu'à ceux qui en prennent Soprefficie pour toin. Aufli-tôt que quelqu'un est attaqué d'une maladie, on met à sa porte une marque qui ne permet à personne de le visiter. Dans ces occasions , les Grands ont des gardes autour de leurs maisons, dans la crainte qu'il n'y entre quelque malin Esprit ou quelque vent nuisible, avec ceux qui seroient tentés de s'approchet.

A la mort de quelqu'un, on fait pout lui de grandes lamentations dans sa Dealt en usages. famille. Ceux qui doivent porter le deuil font exempts du tribut pendant le cours de l'année. Mais tous ceux qui se trouvent dans la maison du Mott sont exclus de la Cour du Souverain, pour un an si le Mort est un homme, & pour un mois si ce n'est qu'un enfant. L'usage commun est de laisser près du tombeau Tombeux Tart-

une des maisons du Mort. S'il est de la race de Jenghiz-khan, le lieu de sa sépulture n'est guéres connu. Les tombeaux des Grands ont des gardes établis , qui font logés dans les maisons qu'on y laisse. Rubruquis ne put être informé si

les Tartares enterrent des richelles avec leurs Motts (17).

Les Komaniens, ou les Kopehaks, bâtissent pour leurs Morts de grandes tombes, fur lesquelles ils placent leur figure, le visage tourné à l'Est & tenant dans la main une tasse à boire vis-à-vis du ventre. Sur les monumens des grands. Hommes, ils élevent des pyramides ou de petites maisons, pour leur composer une Cout. L'Auteut vit, dans quelques endroits, de gtosses tours de pierre, & dans d'autres lieux des pyramides de pierte, quoiqu'il ne se trouve pas de pierres dans les cantons voifins (18). Il vit fur un tombeau feize cuirs de cheval suspendus à de grands piliers, quatre vers chaque Partie du Monde, avec du kolmos & de la viande pour la nourriture du Mort. On l'assura néanmoins que

(14) Pilgrimage de Purchas, p. 7.

· (17) D'autres Ecrivans l'assurent & l'ont (15) On a vù la description de cette chaste verifié. Voyez ei-de jus.

au Tome précédent. (16) Purchas , ubi fup. p. 6,

(18) Benrink ne pense pas de même, comme on l'a déja remarqué,

c'étoit le tombeau d'un Tartare chrétien. Il observa, vers l'Est, d'autres especes de sepulcres, quelques-uns sur-tout qui étoient composés d'un grand pavé de SIMINS SUR 4 A GRANDS pierre, ron 1 ou quarré, avec quarre groffes pierres élevées de chaque côté vers TARTARIE. les points cardinaux du Monde.

1255. Juffice des Tartares.

Les loix de la Justice Tarrare ne sont pas incommodes par le nombre. Lorsque deux hommes se battent, il n'est petmis à personne de se mêler de la querelle. Un pere même n'oferoit prendre parti pour fon fils. Mais celui qui est maltraité à droit de porter sa plainte à la Cour des Seigneurs : & qui conque enrreprendroit de lui nuite après son appel, seroit condamné à mort. Mais il ne doit pas tatder à prendre cette précaution, & la Loi l'oblige de se présenter avec l'offenseur.

Punision des criues.

Il n'y a point de crime qui soit puni de mort en Tartarie, à moins que le. e supable ne foit pris fur le fait, ou qu'il ne se trahisse lui-même pat sa propre c mfession. Aussi emploie-t-on la torture pout l'arracher. La peine du meurtre reconnu est la mort, comme celle de l'adultere & le vol. Les perits larcins. tels que celui d'un mouton, n'expofent qu'à la bastonade, à moins qu'on n'en air éré convaincu plusieurs sois. Ce châriment s'exerce avec beaucoup de séverité. Si la fentence porte cent coups, elle doit être exécutée avec autant de bârons differens. On punit aussi de mort les imposteurs qui se font passer faussement pout Ministres des Princes étrangers, & les Magiciens ou les Sorciers (19).

Office des l'eb-

Les Prêtres Mongols exercent auffi la divination. Ils sont en grand nombre . & leurs ordres doivent être exécutes promptement. Rubruquis ne rapporte rien d'eux qu'il n'eût appris de Boucher & d'autres personnes dont il respecte le témoignage. Ils ont un Chef ou une espece de Patriarche, dont la maison n'est i mais à plus d'un jet de pierre du Palais du Khan, & qui veille à la garde des chariots fur lesquels on transporte les statues religieuses. Les autres ont leur Logement dans des lieux affignés, où ils reçoivent les confultations de ceux qui 1/2 entendent fe livrent à leurs impoltures. Quelques-uns font affez versés dans l'astrologie judiciaire (20), particuliérement le Patriarche. Ils prédifent les éclypfes de Soleil & de Lune. Lorsque ces phénomenes arrivent, ils battent du tambour, ils frappent sur des batlins, ils accompagnent ce bruit de cris effroyables; & cette cetémonie se termine par un grand festin, pour lequel ils ne manquent de rien , parce que le Peuple leur fournit abondamment dequoi boire &

Fa.trologie judeeaure-

manger.

Ils font connoîtte les jours heureux ou malheureux pour toutes fortes d'entteprifes. Jamais on ne leve d'armée & l'on n'entre en guerre sans les avoir confultés. Il y a long-tems, observe Rubruquis, que les Tartares seroient retournés en Hongrie, s'ils n'étoient arrêtés par leurs Devins. Ils font passer entre deux feux rour ce qui est porté à la Cour, & l'on juge facilement qu'il leur en reste quelque partie. Ils purifient les maisons & les meubles des Morts. Le Pere André & les Compagnons avoient été purifiés par cette méthode, non-feulement parce qu'ils apportoient des préfens, mais encore parce qu'ils avoient appartenu au Khan qui étoit mort depuis peu. Rubruquis, qui n'avoit rien ap-

(19) Les Mongols & les Fluths les nomment Sammans Chammans

(20) En Aftronomic, fuivant Purchas.

porté

porté pour la Cour, ne fut pas foumis à cette épreuve. Un animal, ou toute autre chose qui tombe en paisant entre deux scux, appartient aux Prètres. SEMENS SUR

C'est un usage des Tartares d'assembler toutes les jumens blanches, le 9 de 1 A GRANDE Mai, pour les faire consacret par leurs Prêtres. On ne dispense pas les Prêtres chrétiens d'aflifter à certe cérémonie avec leurs encenfoirs. Elle confifte à répandre un peu de nouveau kosmos, parce que c'est alors qu'on commence à des jumens blauboire de cette liqueur ; à peu près , dit Rubruquis , comme on fait en France ches. pour le vin , aux fêtes de S. Barthelemy & de S. Sixte, ou pour les fruits le jour

de S. Jaques & de S. Christophe.

A la nailfance d'un enfant, on invite ces Devins à s'expliquer fut sa destinée, Devini Tartires, On les appelle autli pour employer leurs charmes sur les malades, & pour déclarer si la maladie est naturelle ou l'effet de quelque sortilege, Pascha, dont

on a déja parlé, raconta l'histoire suivante à Rubruquis.

Schirina, femme chrétienne de Mangu-khan, avoit reçu un présent de Histoire raconquelques précieuses fourrures, sur lesquelles les Prêtres avoient pris plus que leur droit dans la cérémonie de la purification. Une de ses semmes l'ayant informée de cette fraude, elle leur en fit des reproches. Quelque-tems après. elle fut attaquée d'une maladie, qui lui faisoit souffrit de grandes douleurs dans toutes les parties du corps. On appella les Devins (11), qui s'étant affis à quelque distance de l'Impératrice, ordonnerent à une de ses semmes de porter la main dans l'endroit où cette Princelle sentoir le plus de mal, & d'en tirer ce qu'elle y trouveroit. Elle en tira une piéce de feutre, qui étant mife à terre par leur ordre commença aufli-tôt à faire du bruit & à se remuer comme un animal vivant. Ils jetterent cette pièce dans de l'eau, où elle fut changée en Sangfue. Tous affurerent hardiment que l'Impératrice étoit malade d'un fortilege, & firent tomber leurs accusations sur la semme qui les avoit eux-mêmes d'une impoture. accusé d'avoir volé les fournires. Cette malheureuse créature fut menée sur le champ hors de l'enceinte des tentes, où elle reçut la bastonade pendant sept jours confécurits. Enfin l'Impératrice mourante demanda grace pour elle dans les termes les plus touchans. Cependant le Khan informé que les tourmens ne lui avoient rien fait confesser, ordonna qu'elle fut mise en liberté. Alors les Prêtres accuserent la Nourrice des jeunes Princesses, qui étoit mariée au principal Prêtre des Nestoriens. Cette femme fut mise à la torture, avec une de ses servantes, qui déclara que sa Maîtresse l'avoir un jour envoyée faire diverses questions à un cheval. La Maîtresse confessa elle-même qu'elle avoit donné quelque charme à l'Impératrice, pour gagner sa faveur; mais elle nia constamment d'avoir rien fait qui pût lui nuire. Elle déclara aussi que son mari n'avoit eu aucune part à ce qu'elle avoit fait, & que pour lui en dérober la connoissance elle avoit brûlé ses caracteres qu'elle avoit employés. Mais ses protestations ne lui sauverent pas la vie, & n'empêcherent pas que son mari ne fut livré au jugement de l'Évêque, qui étoit alors dans le Royaume du (22)

uelquefois Sorciers & Magiciens. Cependant il ne paroit pas qu'ils exerçaffent de fortileges. Ici au contraire, ils en découvrent un par la divination. Mais ce qui paroît affez vraifem-Tome VII.

(21) Dans les Traductions Françoise & An- blable, c'est que sans être ni Devius ni Sorgloife, ils font quelquefois nommés Devins, ciers, ils étoient affez fourbes pour avoir trompé les spectateurs par quelqu'artifice qu'il est aife de s'imaginer

(11) Prigrimage de Purchas, p. 43 & fuiv.

ECLAIRCIS-TARTABLE. 1255. Confectation

LA GRANDE TARTARIS.

Quelque-tems après , une autre femme de Mangu-khan ayant mis un fils an SEMENS SUR monde, les Prêtres annoncerent à ce jeune Prince une longue vie & toutes fortes de prosperités. Il ne laissa pas de mourir bien-tôt; ce qui rendit la mere si

furieuse qu'elle reprocha vivement aux Prêtres une si basse imposture. Ils eurent Autres excis des l'effronterie de lui repondre : » Madame; la Nourrice de Schirina , qu'on a Pritters Larrares. " fait mourir justement, a joint à ses aurres crimes celui d'empoisonner votre.

» fils, & nous avons la douleur de la voir actuellement qui emporte le Prince. Cette simple déclaration eut tant de pouvoir sur une mere affligée, que s'étant fait amener à l'instant le fils & la fille de Schirina, elle leur fit donner la mort. Mais ce n'étoit pas la fin de cette tragédie. Un jour que le Khan se souvint de ces deux enfans, il demanda ce qu'ils étoient devenus. On lui apprit leur fort, qu'il avoit ignoré. Dans le chagrin qu'il en ent, il s'emporta furieufement contre la femme, pour avoir ofé prononcer une fentence de mort fans. fa participation, & la fit enfermer dans un donjon l'espace de sept jours, avec ordre de lui retrancher toutes forres d'alimens. Il fit foutfrir une mort. cruelle aux exécuteurs qu'elle avoit employés à sa vengeance, & la Reine même n'auroit pas été plus épargnée si elle n'eût eu de lui plusieurs enfans. Après une scene si sanglante il quitta sa Cour , & son absence duta plus d'un . mois (23).

Pouvoir one Rubromis lear at-

tr.bue.

Rubruquis ne fait pas difficulté d'attribuer aux Prêtres Tartares le pouvoir de troubler l'air par leurs charmes. Mais lorsque leur art n'a pas la force, ditil, de chasser le froid, qui est extrêmement rigoureux vers les fêtes de Noël, ils en rejetteut la caufe fur quelque malheureux Sujet du Khan, qu'on arrête aussi-tôt & qui est condamné à la mort. Entre plusieurs récits de cette nature, . Rubruquis affure que ces Prêtres invoquent le Diable, pour apprendre de lui. ce qu'ils veulent scavoir. Lorsqu'ils sont obligés de répondre aux consultations. du Khan, ils placent au milieu de leur maifon une pièce de viande bouillie. Un d'entr'eux, qui est choisi pour cette opération, prononce quelques paroles. mystericuses & trappe contre terre, d'un tambour qu'il tient à la main. Ensuite il tombe dans une espece de delire, accompagne d'étranges agitations. On le lie. Le Diable, die Rubruquis, vient à lui dans les rénebres, lui donne un peu de viande à manger & répond à fes questions.

L'Auteur raconte encore, fur le témoignage de Boucher, qu'un Hongrois. curieux s'étant caché dans la maison des Prêtres, pour être témoin de ce qui s'y paffoit, entendit au milieu de leurs conjurations la voix du Diable, qui se plaignoit de ne pouvoir entrer parce qu'il y avoit un Chrétien parmi eux. Le Flongrois, qui s'apperçut aufli-tôt de quelques mouvemens qu'on faifoit pour le chercher, prit le parti de se retirer par le plus court chemin. On soupçonneroit volontiers Rubruquis d'avoir forgé toutes ces fictions pour donner l'air plus merveilleux à fon voyage, fi la simplicité de son caractère ne faisoit juger.

qu'il étoit persuadé lui-même de toures les fables qu'il raconte.

Lettre de Mangu-klan à paint

La Lettre qu'il avoit reçue du Khan pour le Roi, commençoir par ces termes : » Voici le Commandement du Dicu éternel. Comme il n'y a qu'un Dieu -» éternel dans le Ciel; qu'il n'y ait qu'un Seigneur fouverain fur la terre. C'est

(11) Il auroit été plus naturel de faire tomber sa colere sur les Prêties. On épargne ici : 2012 Lecleurs d'autres détails audi ridieules.

" Chinghir-khan (14), fils de Dieu & de Tuningu-tinjey (ou Chinjey), qui Echaireis-" fignific Son de fer (25), Nous Mongols , Naymans , Markats & Moflemans , SIMENS SUR " faifons sçavoir par Mangu-khan, à Louis, Roi de France, & à tous autres LA GRANDE » Seigneurs & Prêtres, &c. Cette Lettre, qui est assez longue, se réduit, pour le sens, à déclarer » que David, qui avoit pris la qualité d'Ambassadeur " des Mongols vers le Roi Louis n'étoit qu'un fourbe & un imposteur ; que les " Ambailadeurs que le Roi Louis avoit envoyés au Khan avec David étaut ar-" rivés à la Cour de ce Prince après sa mort, Kharmis, sa veuve (16), les avoit » congediés avec une pièce de foie & des Lettres; mais qu'une femme, qui étoit » méchante & plus méprifable qu'un chien , pouvoit avoir ignoré les affaires de » paix & de guerre, & ce qui appartenoit au bien de l'Etat : que les deux Re-» ligieux que le RoiLouis avoit envoyés à Mangu-khan n'ayant pas ofé se char-- ger de conduire avec eux un Ambassadeur Mongol, Mangu envoyoit à Louis, » par ces mêmes Religieux , ce Commandement du Dieu éternel ; sçavoir , que » s'il étoit disposé à se soumettre au Khan , il pouvoit recevoir des Ambassa-» deurs pour traiter des conditions de la paix; mais qu'au contraire, si se fiant » trop à la distance des lieux, à la largeur des mers & à la hauteur des monta-» gnes, il comptoit pour rien la haine des Mongols, il éprouveroit de quoi ils " étoient capables contre leurs ennemis (17).

# CHAPITRE III.

Voyages de MARCO - POLO ou MARC - PAUL, Venitien, en Tartarie.

### INTRODUCTION.

'AN 1210, sous le regne de Baudouin (18), Empereur de Constantino-Vorger de deux ple, Nicolas & Maffio, ou Mathieu, deux freres de l'illustre famille de Cour de Brita-Polo, s'embarquerent à Venise pour Constantinople, d'où faisant voile par le Pont-Euxin à Soldadia, ou Soldaia, ils se rendirent ensuite à la Cour d'un grand Prince des Tartares (19), nommé Barka, qui tenoit sa Cour dans les

(24) Il seroir surprenant que cette Lettre ent parlé de Jenghiz-khan comme s'il eut encore vécu , ce qui porte à eroire qu'il s'y est glitlé quelqu'erreur ; à moins qu'on n'aimat mienx regarder le nom de Jenghiz-khan ou Chinghiz-khan comme un titre. Mais la Lettre d'Afcelin ne s'accorde pas avec cette idée.

(15) C'est ainsi , dir Rubruquis , qu'ils ap pellent Jenghiz-khan, patce qu'il étoit fils d'un Forgeron, quoiqn'ils lui donnent aussi le nom de fils de Dieu. Mais ce Voyageur connoissoit mal l'origine de Jenghiz-khan, quoi-qu'il eur été si long-tems en Tartarie. Les parentheses qui renferment Chinjey sont du Traducteur François.

(16) Celt peut-être Khanmis , que les Auteursvotientaux nomment Ogul-janmish. Mangu la fit mourir pour avoit embrassé les interêts de Sicamon, ce qui l'a fait maltraiter par les

Historiens Chinois.

(17) Pilgrimage de Putchas, p. 45. Au reste, les Allemands appellent Rubruquis Ruisbrouk. Le Manuscrit Latin porte Rubruk, (18) Conftantinople for prife fur Baudouin en 1591. Ainfi le voyage de Marco-polo ne peut s'être fait en ta69, comme le porte le Manuscrit de Basse.

(19) Gurbat dans le Manuscrit de Baffe, & Barba dans celui de Berlin.

.Qq ij

MARCO POLO-INTRODUC Leve recour jufqu'en l'erle.

Villes de Bolgara & d'Affara. Après y avoir passé une année entiere, ils penfoient à leur retour, lorique la guerre s'alluma entre Barka & un autre Prince Tarrare nommé Allau, Cette querelle s'étant terminée par la défaite de Barka, les deux Venitiens quitterent le Pays par des chemins détournes, & se rendirenr d'abord à la Ville d'Oukak (30), à quelque distance de laquelle ils passerent le Tigre. Ensuite, étant entrés dans un vaste Désert, où ils ne trouverent ni Villes ni Habitans, ils arriverent à Bokara, Ville considétable de Perse, qui étoit la réfidence du Roi Barka.

Ils s'y arrêterent trois ans, au bout desquels un Grand Seigneur Tarrare,

Réfolation qu'ils 'a Cour de

premient d'aller député par Allau à l'Empereur de Tartarie, passant par Bokara, les engagea I't repereur Ku- par fes carelles & fes prefens à l'accompagner dans son voyage. Ils scavoient déja la langue Tartare. S'étant fait un cortége honorable de quelques personnes qu'ils avoient amenés de Venife, ils partirent avec cet Envoyé. Leur route fut pénible & dura quelques mois; mais ils arriverent enfin à la Cour de l'Empereur Kublay, qui, les ayant reçus avec bonté, leur fit diverses questions sur Ce Prince les les loix & la Religion des Pays Chrétiens. Après les avoir retenus quelqueenvoie à Rome. tems, il forma le dessein de les envoyer au Pape avec un Ambatsadeur, nommé Kogatal (21), pour demander au Souverain Pontife des Chrétiens, cent hommes instruits dans les sciences, qui fussent capables de convaincre les Prêtres Tartares que la Religion Chrétienne étoit non-feulement la meilleure, mais la feule par laquelle les hommes puffent être fauvés, & que les Divinités de la Tarrarie n'éroient, que des Diables, qui avoient avenglé les Nations orientales

qu'a Vennic-

jusqu'à s'en faire adorer. L'Empereur leur donna une petite tabletre d'or, fir laquelle étoient gravées Lear meta jufles armes Impériales. Elle devoit leur fervir de palleport dans tons fes Etats , &c leur faire obtenir des Gouverneurs toutes les commodités nécessaires pour leur route. A peine furent-ils à vingt milles de la Cour, que l'Ambassadeur étant tombé malade, ils furent obliges de continuer leur marche sans lui. Les chemins étoient fi couverts d'eau, qu'ils emploierent trois ans pour arriver à (32) Jazza , Ville d'Armenie , d'où ils se rendirent à Acre , au mois d'Avril de l'année 1269, & delà à Venife. Nicolas Polo qui avoit laisse fa femme enceinte. la trouva morte à fon retour. Elle avoit mis au monde un fils , nommé Marc , qui étoit alors âgé de dix-neuf ans (33).

De resournent en Tattarie avec le jeung Marque

Deux ans après, les deux freres & le jeune Marc, chargés des lettres du Pape Gregoire, entreprirent de retourner en Tarrarie, avec deux Freres Prêcheurs nommés Nicolas & Guillaume, De Tripoli, s'étant rendus par mer à Jarra. en Armenie, ils s'engagerent par terre dans une route fort pénible, qui les

font regus.

Commentity conduitit enfin à Klemen fu (34), Ville de la dépendance du Grand Khan. Ce Prince fut informé de leur approche, quoiqu'ils fuilent encore éloignés. Il envoya au-devant d'eux un corps de quarante mille hommes, pour leur fervir d'escorte jusqu'à sa Cour. L'accueil qu'ils y reçurent sut si honorable, & les carelles du Khan fi diftinguées, que les Courtifans Mongols en conçurent de la jalousie. Le jeune Marc se rendit capable de parler & d'écrite en quatre diffé-

> (10) Gribata dans le Manuscrit de Berlin. Glaza. C'est pour être Ayas ou Lajazza.

(55) Un Manuscrit lui donne dix-sept ans ; (31) Gogacal dans le Manuscrit de Berlin. ce qui mettroit fa maissance en 1151. Auffile (11) Glafia, Le Manuscrit de Batle potte Manuscrit de Berlin met il leur depart en 1152. (34) Klesnini-fu dans le Manul. de Berlin.

rentes langues Tartares. Il acquit tant de faveur auprès de Kublay, par les éclaircissemens qu'il lui donna sur les Pays qu'il avoit traverses, que malgré sa jeu- INTRODUGnetfe le Khan l'emploia aux affaires les plus importantes. Il le chargea de diverses commissions a Karahan & dans d'autres parties de l'Empire. La methode de ce jeune Voyageur éroit de commencer par l'exécution des ordres de l'Empereur, & de donner le reste du tems à s'instruire de tout ce qu'il y avoit de curieux dans les Provinces & les Villes, & à remarquer leur fauation. Il éctivoit ses observations, telles qu'on les lit au second Livre de ses Voyages.

Quelques années après , nos Vénitiens prirent la réfolution de retourner dans Aquelle pressure leur patrie; mais le Khan ne put consentir à leur départ. Le chagrin qu'ils en fon els oleureurent ayant été connu de l'Ambatladeur d'Argou, Roi des Indes, qui étoit de paus venu demander en mariage, pour son Mairre, une Princesse du sang de Kublay, ce Ministre obtint pour eux la permission d'accompagner cette Princesse, qui se nommoir Kogatine (35) sous prérexte de faire honneur au Roi son Maitre. Ils quitterent la Cour du Khan, à bord d'une Flotte de quinze Vaiffeaux à quarre mars, chargée de munitions. Ils avoient deux tablettes d'or, pour l'usage qu'on a déja pris soin d'expliquer, & la Flotte portoit avec eux divers Amballadents pour le Pape & pour d'autres Princes Chrétiens. Après trois mois de navigation, ils gagnerent l'Isle de Java (36), d'ou traversant la mer de l'Inde, ils arriverent entin à la Cour d'Argon. Ce Monarque étoir mort; mais la Princelle Rogatine fut marice à son fils. Les Vénitiens pattirenr, après avoir obtenu deux tablettes d'or de Khia-kato, qui gouvernoit ce

d'honneur & de richetles.

dans les dix premiers Chapitres de la Relation qu'il composa après son retour. R les 1700 12 Nons avons un grand nombre de traductions & d'édirions de cet Ouvrage, en de Marco pour différentes langues. Il fut d'abord publié à Lifbonne, en 1502, traduit en langue Portugaife, avec deux autres Relations de Voyage; celle de Nicolas le Venitien, ou de Conti (37), qui avoit passe vingt-cinq ans dans les Régions de l'Est. vers l'année 1400; & celle de Jerôme de S. Etienne, Genois, qui confifte dans une lettre écrite en 1499 de Tripoli à un ami Allemand. Ce fut particulierement fur les lumieres de ces trois Auteurs, que les Portugais entreprirent & continuerent leurs découverres aux Indes Orientales, par le Cap de Bonne-Esperance; & c'étoit dans la vûe d'encourager un si grand dessein

Royaume pendant la minorité. Ils elluyerent beaucoup de fatigues jusqu'à Trebizonde & Constantinople, d'où ils se rendirent à Venise en 1295, charges

que ce Recueil avoit été publié (38).

Les Sçavans doutent si l'Ouvrage sur composé d'abord en Italien ou en La- On deuts sur tin. Muller présend qu'il est aise de juger, par les Présaces des deux Traductions rourine langue Latines, qu'il fortit des mains de l'Auteur en Italien. La premiere de ces deux sompoies Traductions fut faite à Boulogne en Italie, par François Pepin, Contemporain de Polo; ce qui est une preuve assez forte qu'il avoit été composé d'abord

(35) Koganin dans le Manuf. de Berlin-(16) Jana dans le même Manuscrit. (471 Ortolius le nomme Nuclas des Ca-

mus. Poggsus , Sécretaire du Pape , l'écrivie en Latin, fut les récits de l'Auteur même. Elle

fe trouve dans Ramusio, Purchas & d'autres Collecteurs. (18) Voyez la Préface de Muller, dans fon

Edition des Voyages de Marco-polo.

Qq iii

MARCO-POLO

en Italien, La feconde fist faire en Allemagne, & le Tradudzur nous appernd dans la préfece qu'il avoit ravaillé fau l'Italien même de Marco-pol. Muller n'ole affurer que la copie publiée en 1533 par Ramuslo fist d'apres l'Original. Mais, en 1590, il s'en fit une destinon latienne à Travisjo, que Malter navoit pas viue, & qui, s'il en faut croire Bergeno (39), fut imprimee d'après l'Original, eciti par l'Austeur même, en latien de fon terms, qui éroit différent de celui qu'on parloit du tems de Ramuslio, comme on peut le vérifier par la comparation des deux tirers. Ceux qui criorient que Polo écrivir en Lain, racontent qu'ayant été long-emm priformier à Genes, il compost fon Ouvrage-batter de verte vertille, s'équ'enfaire il en para une autre Tradudion latine par un Religieux Franciquain. Mais Muller, qui fait ce recit ne put découvrit rien de certain fur l'empirionnement de Polo.

La premiere de ces deux Traductions Latinesn'a jamais été imprimée. Il s'en trouve une copie manuférite à Padouë, dans la Bibliothéque des Chanoines de Latran, & une autre à Berlin dans la Bibliothéque du Roi de Pruffe.

La feconde Traduction latine, finire en Allemagne, fut d'abord publiée feule à Balle, fous le tirte de Marci Pauli Vinnici, de Regionibus Orientalbus, Libri 11sts. Elle fut enfuire inferée dans le Novus Orbis ou la collection de Simon Grynaus, donn il s'est fait plusieurs éditions. La première paru 2 l'aris en 1531. Deux ans après, Michal Herniss en publia une Traduction Allemande 2 1531. Deux ans après Michal Herniss en publia une Traduction Allemande 2

Stratsburg. L'édition fuivante fut celle que Ramofo donna en Italien, dis-neuf ans après celle de Strafbourg, c'est-à-dire en 1553, fous le titre De i Viaggi di Melfer Marco-polo, Gentilhumo Venetano &C.E. In. 1885 elle fut publice en latin, avec d'autres piéces, à Manifad, par Reyneux Reyneticius.

En 1590, l'autre édition Italienne sur publiée à Treviso, sous le titre de Marco-pole (ao) Pentiene delle meravigit et di Mondo, per lui vedux. Jerôm Megiferus composa une Géographie Tattare, sur le texte Italien de Ramisso, qu'il fit imprimer à Leipsk en 1611. En 161; Purchas instra, dans sa grande Collection de Voyages, une Traduction Angloise de la Copie de Ramisso. En 1664, Giatemaker publis à Amsterdam une Traduction Hollandoise du latin de Revneicius, avec les Relations de S. Estienne & Ce Haison.

Enfin l'on vit paroître à Berlin , en 1671, par les foins d'André Mullet , une nouvelle édition du Latin , publié à Bafle , dont on a fait une Traduction en François , qui fe trouve inferée dans le Recueil des anciens voyages en Afie ,

imprime à la Haye en 1735 (41).

Cette édition de Mallér ell la plus ample qui cut jamais téé publiée. Outre une differation fur le Katay, & les jugemens de puliticus Etrivains, accompagnés des propres remarques de l'Editeur, on y trouve une comparation du Manuferit de Bujle, donn il fait ufage, avec celui de Betün, & Îtalien de Ramifio. Il a pris foin de ranger, en colonnes opposées, pulsueurs apfligest qui ne s'accordent point. Il fait remarquer aufli que les nombres des Chapitres ne fon pas toujours les mêmes, & que l'édition Allemande en a deux qui ne fe

(19) Traité des Tattares, chap. 9, par Ber- mine ici pour Polo, plutôt pour Paolo ou

(40) C'est d'après ce titre qu'on se déter- (41) Voyez ci-dessus-

. ...

trouvent pas dans les autres. Ce qu'il y a de plus surprenant, observe Muller, Marco-rolos. c'est de trouver dans nos Ecrivains Modernes plusieurs passages cités de Marco- INTRODUCpolo, qui ne sont dans aucune édition de son Ouvrage. Il en apporte quelques

Caracheres de

exemples.

Rubruquis & Polo font les plus distingués de nos anciens Voyageurs en Tartarie. Leurs Relations ont été d'un fecours d'autant plus avantageux à la Géo-Robraquis & ser Marco-polo. graphie, que fi l'un a fait connoître les Parties septentrionales de la Tartarie, l'autre nous a donné la connoissance des Parties méridionales. Rubruquis a joint à la fienne des éclairciffemens très-exacts fur les ufages & les mœurs des Mongols. Mais il n'a voyagé que dans des Deferts : au lieu que Polo a traverfé des régions fertiles, remplies de Villes & d'Habitans. Rubruquis n'avoit pas pénetre plus loin que Karakarum. Polo s'avança par différentes routes jusqu'à l'extrêmité orientale du Continent. Il décrit avec ordre les Provinces & les-Villes de la perite Bukkarie, de Tangut, du Katay & des contrées voitines de: la Tartarie; tandis que l'autre ne nous en donne que des idées imparfaites & très confuses. Polo ne se borne pas au Continent. On le voit entrer dans l'Océan oriental & faire voile autour de l'Inde ; course sans exemple parmi les anciens Grees & Romains. Il reprend terre, & continue fon voyage autour de la Perfe & de la Turquie. Aux counoitfances dont il n'a l'obligation qu'à fes yeux, il joint celles qu'il s'est procurces par ses informations. Enfin il rapporte dans sa Patrie une infinité de lumières sur toutes les contrées maritimes. de l'Afie & de l'Afrique, depuis le Japon à l'Ouest jusqu'au Cap de Bonne-Esperance.

On ne scauroit lui disputer ce dernier avantage, s'il cst vrai, comme on Quon a aux cenous en affute, qu'on conferve à S. Michel de Murano, dans Venife, une de courseres de fes Carres du Monde, dans laquelle il a marqué distinctement le Cap qui a Marco poloreçu depuis le nom de Bonne-Esperance, la Côte de Zanzibar ou Zenjibar, &c l'Isle qui se nomme aujourd'hui S. Laurent (42). Il en faut conclure que les Portugais, dans leurs fameuses expéditions vers l'Est à la fin du quinzième siècle & au commencement du seizième, ne découvrirent qu'une partie des régions dont il avoit deja fait la découverte deux fiécles auparavant, & qu'ils en eurent même l'obligation à ses lumières (43). Ce ne sur qu'au commencement du dix-septième siècle que les Européens commencerent à marchet sur fes traces dans la Tartarie; mais d'un pas fi lent, que depuis fon voyage jufqu'à ceux des derniers Miffionnaites Jéfuites, à peine avoient-ils vifiré la troisième partie des Pays dont il donne la description. A la verité, Polo, voyageant par l'ordre du Khan ou dans les armées Mongols , avoit un avantage qu'aucun de ceux qui ont précedé les Missionnaires n'a pù s'attribuer.

Cependant on est forcé de reconnoître que les Relations de Marco-polo font de fon Ourrages. remplies de défauts. 1 ". Les noms font écrits avec si peu d'exactitude, qu'il est fouvent impossible de sçavoir à quelles Places ils appartiennent. Les difficultés augmentent par l'affectation qu'il a fouvent de donner les noms Mongols aux

Provinces & aux Villes Chinorfes; noms dont la plupart ne font peut-être pas connus aujourd'hui des Mongols mêmes. S'il y avoit joint auffi les noms Chi-(41) Ou plurot Madagafear, puifque e'eft ehap. \$1 & 41,

le nom que Polo lui donne dans son Ouvra- (43) Voyez le Giornal de Litterati, année: ge. Mais il fait une Isle de Lanzibar, Liv. III, 1656, vol. 1, p. 72.

MARCO, POLO. INTRODUC-TION.

nois, fon Ouvrage feroit d'une extrême utilité. Y a-t il bien long-tems qu'on a decouvert que Khambalu ou Palu est Peking , que Quin-say est Hangcheu, &c? Ce n'est pas-là néanmoins ce qu'il faut qualifier de faute dans Polo , puifqu'il en peut réfulter quelque jour un avantage pour la Géographie.

2°. Il n'a pris la latitude d'aucune Place, & l'on ne sçautoit faire beaucoup de fond fur ses distances & sur ses gillemens. Ses erreurs sont souvent manifeftes, & quelquefois l'ordre dans lequel il décrit un Pays ne s'accorde pas avec la verité. Aufli feroit-il impossible de composer une Carte avec quelque justelle fur ses descriptions, qui sont d'ailleurs extrêmement superficielles (44) & qui ne contiennent qu'un petit nombre de Places.

Errore on ficde Missu-polo,

A l'égard de la partie historique de sa Relation, elle est remplie d'erreurs & defables. On peut mettre dans ce rang ce qu'il raconte de vingt mille hommes qui furent tués aux funérailles de Mangu-khan (45). Les Habitans de la Tartarie ne font pas en fi grand nombre & la foule n'est pas fi grande fur les routes, qu'on puille fe prêter à cette exagération. On marcheroit trois femaines enrières dans le Pays sans rencontrer la dixième partie de vingt mille hommcs. Polo rapporte qu'on trouve dans le Tenduk deux districts, nommés Gog & Magog (46). C'est une fausseté reconnue. Qui pourra croire ce qu'il raconte des Magiciens Tartares, ou des Prêtres, qui excitent, dit-il, des tempêtes, au milieu desquelles ils garantissent le Palais Impérial de toutes fortes de vents, & qui font fauter les plats d'eux-mêmes du buffet fur la table du Khan (47) ? Cependant il donne toutes ces fables fur le témoignage de ses propres yeux. Le récit qu'il fait d'une montagne transportée près de Tauris en Perfe, par le pouvoir miraculeux d'un faint homme (48), est de la même nature. Après cela, ne peur-on pas le foupçonner d'erreur ou de fiction , lorfqu'il affure que de fon tems la plupart des Sujets du Prete-Jean faifoient profession du Christianisme (49)?

Entre une infinité de fautes dont son Livre est rempli, il fait Jenghiz-khan Roi des Tartares & tributaire d'Ung-khan ou du Prete-Jean. Il nous donne pour ses succelseurs immédiats, Kui, Barkhim, Allau, Mangu & Kublay; quoique sur des témoignages certains on connoille pour tels Ogathay ou Oktay , Kayuk , Mangu & Kublay. Comment notre Vénitien n'a-t-il pas été mieux informé, s'il entendoit les langues du Pays & s'il étoit à la Cour dans

la haute faveur dont il se vante ?

Il y a lieu de foupconner qu'il n'avoit jamais fait le voyage de Tartarie ni celui du Karay; car, pourquoi n'auroit il pas traité ce qu'il rapporte de ces Pays avec la même exactitude que ce qui regarde les autres régions & les Isles, dont la description forme une grande partie de son Ouvrage & paroît en général allez exacte? Ses éclaircissemens sur différentes Parties de l'Inde & sur les Côtes d'Afrique paroissent tirés des Livres ou du récit des Mahométans (50). Du moins la plupart des noms font les mêmes qui fe trouvent dans les Auteurs Arabes & Perfans.

(44) Il ne fait guéres que nommer Karakarum, alors Capitale de la Tarrarie.

(45) Livre premier, chap. 54. (46) Ibid. chap. 64.

(47) Ibid. chap. 65. (48) Chap. 18.

(49) Chap, 64. (10) Il en eft de même de la fiction qui regarde Gog & Magog , car les Auteurs du Pays placent ces deux Nations dans les parties

orientales de la Tartarie.

Si le Voyageur Vénitien avoit été véritablement fur les lieux, comment MARCO-POLOs'imaginer qu'avec tous les avantages qu'il avoit pour s'instruire il n'eût pas dir INTRODUCun mot de la grande muraille, qui est ce que la Chine & peut-êtte le Monde contiennent de plus remarquable ? On répondroit en vain, avec Martini, qu'il Objettions conentra dans l'Empire de la Chine par les Provinces méridionales, à la fuite voyages de Polo. de l'armée Tartare ; car il commence fon Itinéraire par l'Ouest , au travers de Kashgar & du reste de la perite Bukkarie jusqu'à Kanul ou Kamil, qui en est la derniere Ville sur le bord du petit Desert entre ce Pays & la Chine, De-là, la route passe à Sukkuir & à Kampion , où elle se divise ; d'un côté vers le Nord . julqu'à Etzinet & Karakarum; de l'autre, vers l'Est jusqu'à Chandu, une des Capitales de la Tartarie, proche de la grande muraille, au Nord de Kambalu ou de Peking. S'il est vrai que Sukhuir soir Su-cheu, à l'extrêmité orienrale du mur, & que Kampion (51) foit Kan-cheu, comment Polo peut-il avoir voyagé par quelqu'une de ces routes sans passer par la grande muraille ou fans l'avoir vue? C'est ce qui ne se conçoit pas plus aiscment, s'il passa entre Chandu ou Chantu & Kambalu. Après tout, en supposant qu'il n'eur pas vû cette merveille de la Chine, il n'est pas plus facile de comprendre qu'il n'en eût pas entendu parlet.

En un mot, ce qu'on peut croire de plus favorable pour Marco-polo, c'est que s'il avoir effectivement visité toutes les régions dont il parle comme témoin plus favorable à oculaire, il n'avoit jamais fait, comme il l'affure, un journal régulier de ses voyageur. voyages; mais qu'après son retour à Venise il composa sa Relation par les seules forces de sa mémoire, qui le trompa sur plusieurs points; & que sans avoir verifié ses informations, il jetta par ecrit, comme ses propres remarques, des récits fabuleux auxquels il avoit légerement ajouté foi. Il ne seroit pas difficile à tout homme curieux, qui auroit eu beaucoup de commerce avec ceux qui ont voyagé dans ces Parties du Monde, de composer une Relation infiniment meilleure que celle de Polo ; quoiqu'on doive confesser qu'il est le Pere des

l'ont fuivi-

découvertes modernes, & qu'il a comme ouvert le chemin à toutes celles qui

N'oublions pas d'observer par rapport à son Prete-Jean, que c'est un personnage tout-à fait différent du Prete-Jean de Rubruquis , de Carpini & des nions sur le Preautres. On peut dire même que chacun de ces Voyageurs a le sien. Rubruquis place le Pays de ce Monarque dans les montagnes des Katakitayens , ou au Sud de ces montagnes. Il ajoute qu'à la mott de Kon-khan , le Prete-Jean fe faisit de ses Etats, qui sont au-delà de ces montagnes, vers le Nord; que Vut, fon frere, étoir Seigneur des Pays à l'Est jusqu'à Karakarum, & que ses Sujets, nommés Krits ou Merkits, étoient Nestoriens (52). Carpini fair le Prete-Ican Roi de la grande Inde (53). Zarkut, dans fa Chronique, en donne la même idée & l'appelle Unad-khan (54); ce qui n'est peut-être qu'une erreur des Copistes ou des Imprimeurs, qui ont écrit Unad pour Ung ou l'ang. Abulfaraj, qui lui donne ce dernier nom, dit que le Roi Jean étoit Souverain des Tutes orientaux & fortoit de la Tribu de Kerrit (55) ou Kara-it, qui habitoit

Diverses out-

<sup>(51)</sup> Voyez ci-deffus, chap. I.

<sup>(51)</sup> Voyez ci-deflus. (53) Ci-deflus.

Tome VII.

<sup>(54)</sup> Bergeron , Traité des Tartares , cha-

<sup>(55)</sup> Hifter. compent. d maft. p. 180,

MARGO POLO, au Nord des Mongols & des Naymans (56). Mais Polo, fort différent des au-INTRODUC- rres, place fon Prete-Jean dans la Province de Tenduk (57), qui fuivant le cours de son Itinéraire doit avoir été située dans les parties remplies de Villes . près de la grande muraille, au Nord de Chan-fi. Ainfi ce Roi, Prêtre chrétien imaginaire, existe par-tout, comme le Juis-errant, & ne se trouve nulle-

Lumiéres qu'on trmens.

Cependant il y a quelques lumiéres à tirer de tant d'obscurités & de contrapent mereld ett-te variétésle finquelle nous entendons le Tiber, qui jusqu'à ces derniers tems a toujours passé pour une partie de l'Inde. Cette opinion paroît affez confirmée par Rubruquis, qui place le Pays du Prete Jean au Sud des montagnes de Karakitay : ce qui 1 Prete-fein ell s'accorde avec la fituation du Tibet. Dans cette supposition, le Prete-Jean ne le trand Lama fera que le Grand Lama, qui, par la reflemblance de sa Religion avec le Chri-

du librt. stianisme, aura été representé par les Nestoriens & regardé par les Mahométans. comme un Prince Chrétien.

> Ce Prete-Jean de l'Inde s'empara, fuivant Rubruquis, des Etats de Konkhan après la mort de ce Prince, & passa ainsi dans la Tarratie. On prétend que les Sujets du Prince Vut fon frere étoient Nestoriens ; & de-là lui vint le nom de Prêtre. En effet, il paroît manifellement que le Vut de Rubruquis, l'Unad de Zabut, l'Un ou l'Ung de Polo, l'Ung d'Abulfaraj & le Vang des Aureurs Chinois, ne sont que la même personne, c'est-à-dire, un Khan des Kara-its, nommé Prêtre par les Nettoriens, & tué par Jenghiz-khan. Mais nous avons déja fait remarquer que les Hittoriens Tartares, Perfans & Chinois ne lui donnent pas ce titre (58); & l'on ne doit pas être moins furpris que Hayton, dans toute fon Hittorie des Tarrares, ne faile pas la moindre mention d'un Prête-Jean ou d'un Roi Chrétien.

Il ne conviendroit pas de finir cet article fans y joindre ce que Ramufio a

Supplément de Rumais for ce recueilli dans fa Préface pour suppléer à l'omission de Marco-polo. Lorsque les tour de Marco- trois Voyageurs furent retournes à Venife, ils ne furent reconnus de personpoto.

ne. On les croyoit morts. D'ailleurs la fatigue de leurs voyages avoit mis tant de changement dans leur phytionomie, qu'ils resembloient à des Tartares. plus qu'à des Italiens. Ils avoient presqu'oublié la langue de leur Patrie. Leurs Nom/e foa Pa- habits étoient à la Tartare. Ils allerent descendre à leur Hôtel, dans la rue de S. Jean-Chryfostome. Il subsitte encore. C'étoit alors un fort beau Palais, qui s'appelle aujourd'hui la Cour des millions. Ramufio nous apprend l'origine de ce nom. C'est que dans la fuite Marco polo fut nommé Mare-millions (59), parce qu'en parlant des tréfors du Khan il ne comptoit jamais que par mil-

lair . qui fabente encore.

lions.

Fite fingstiere Ils retrouverent à Venise plusieurs de leurs parens. Mais ayant eu quelque peiqu'il donne a ton ne à se faire reconnoître, ils firent une sète somptueuse à laquelle ils les inviresout. terent. A l'arrivée de leurs convives , ils parurent vêtus en fatin cramoifi. Lorfque la compagnie fut à table pour diner, ils se présenterent en damas de la même couleur. Enfin ils prirent les habits du Pays ; & chaque fois qu'ils en

avoient changé, ils avoient donné aux domestiques ceux qu'ils avoient quittés. (18) Voyez le Chapitre précédent. (56) Voyez ci-desfus, Chapitre précédent.

Rubruquis lui donne les Naymans pour Sujets. (57) Liv. I , chap. 64 & 30.

(19) Meger Marco Milliani.

Après le festin , Marco apporta les habits dans lesquels ils étoient arrivés à MARCO-POLO. Venife, & déchirant la doublure en plutieurs endroits, il en fit tomber fur la Introductable un grand nombre de pierres précieuses, qu'ils avoient apportées heureufement par cette rufe au travers des dangers d'une longue route, & qui venoient de la faveur & de la libéralité du Khan (60).

Maffio, ou Mathieu, fut honoré de la Magistrature à Venise. Ils eurent tous nes fot prilontrois la farisfaction de fe voir extrêmement confiderés. Quelques mois après nier de puerte de leur retour, Lampa-Doria, Général de la Flotte Génoise, ayant paru vers l'Isle de Cuzzola avec foixante dix Galeres, la République envoya contre lui André Dandolo, avec une Flotte où Marco-polo commandoit une Galere, Mais il eut le malheur d'être fait prisonnier & d'être conduit à Genes, où il fut retenu long-tems, avec le chagrin de voir rejetter toutes ses offres de rançon. Son pere se remaria, dans la crainte de mouiir sans héritier, & laissa trois autres fils. Mais le mérite de Marco lui valut enfin la liberté, qu'il n'avoit pû obtenir par toutes ses offres. Il se hâta de retourner à Venise, où s'étant engagé dans le mariage, il eut deux filles, nommées Moretta & Fantina. Les trois fils du second mariage de son pere moururent sans laisset d'enfans mâles, & la sa-

Tandis que Marco étoit prisonnier à Genes, la réputation de ses voyages s'y étant bien-tôt répandue, un Gentilhomme de cette Ville, qui le visitoit lation. chaque jour, le pressa d'écrire ce qu'il avoir vu. Marco se sit apporter de Venife les journaux de ses courses & composa sa Relation avec cet Ami. L'Ouvrage fut d'abord écrit en Latin. Ensuite ayant été traduit en Iralien, il devint fort commun dans toute l'Italie. Ramulio prit la peine de comparer avec la Traduction Italienne une Copie Latine, transcrite sur l'Original, qu'il avoit obtenue d'un Gentilhomme Vénitien de la famille de Ghiffy. Cette Copie étoit précedée de deux Préfaces Latines, l'une composée par le Génois qui avoit aidé au travail de Marco-polo en 1298 (61); l'autre, pat Francisco Pepino, Frere Precheur, qui avoit traduit en Latin la Traduction Italienne en 1322. Pourquoi cette nouvelle Traduction Latine, si l'Original étoit en Latin? Ramulio répond que Pepino n'avoit pu se procurer & n'avoit même jamais vû l'Original. Cependant ce Traducteur s'explique dans sa Présace comme s'il n'avoit jamais sçu que l'Ouvrage eût été composé en Latin, & prétend que l'Italien dont il faisoit usage étoit de Polo même. Au reste, Pepino traduifit moins la Relation de Polo qu'il ne l'abrégea, & donna peut-être lieu, fuivant l'observation de Purchas, à la corruption du Texte, qui n'a fait qu'aug-

Comment II

L'Extrair qu'on va donner de Marco-polo fera borné aux Pays qu'il traverfa. A sooi l'on fe On n'entreprend pas non-plus de régler la veritable fituation de chaque Place; trait fich aut. car d'un fi grand nombre dont il a l'occasion de parler, il y en a fort peu dont les noms foient connus avec certitude. Un commentaire fur un Ouvrage de cette nature pourroit faire le fujet particulier d'un Livre.

de son pere, de son grand-pere, &c.

menter dans la fuite (61).

mille de Polo s'éreignit en 1417.

(61) On lit dans la Préface, que les Remarques contenues dans la Relation font en

(60) Ramulio tenoit ce détail de Gaspard petit nombre, en comparaison de ce qu'elles Malipiero, homme d'honneur, qui le tenoit auroient été fi l'Auteur cût et à pouvoir jamais recourner en Italie.

(61) Pilg: mage de Purchas, p. 68 & fuiv.

Rrij

MARCO POLO 1171.

# Voyage de l'Auteur depuis Venise jusqu'en Tartarie.

l'Auteur. leiquels il patie.

→ E fameux Voyageur ne donne pas un Journal régulier de ses courses. 

1 s'attache seulement à décrire les Pays, à peu près dans l'ordre qu'il les a Divers Payapur parcourus. Le premier dans lequel il entra fut l'Arménie mineure, où est le Port de Jazza (63), Place fréquentée par les Marchands. Il fait , fuivant sa méthode, une description très-courte de ce Pays, de la Turquie, de la grande Atménie, de la Zorzanie ou Georgie, du Royaume de Mojul & de celui de Baldak ou Baydahd, divise, dit-il, par une riviere qui entre dans la mer à Kisi, audessous de Balfara (64). Ensuite il parle de la Ville de Tauris & de la Perse, qu'il vante pour ses chevaux. De-là il passe à Yaza, riche & grande Ville, d'où I'on ne trouve aucune habitation julqu'à Kermain (65), qui est une grande

Pays de Reobarle. Sea bornfs & fer moutons.

Ville, fameuse par le commerce des Turcoises. Polo prit sa route, de Kermain, par une vaste plaine, où, après sept jours de marche on arrive à une descente qui continue sensiblement pendant deux jours. On entre ensuite dans une autre plaine, où l'on trouve les restes d'une grande Ville nommée Kamandu, qui a été détruite par les Tartares. Le Pays le nomme Reobarle (66). La les bœuts ont une boile fur le dos, & les moutons font de la grandeur d'un âne, avec des queues monstrueuses, qui pesent Brigands, nomjufqu'à trente livres. Cette région étoit remplie de Villes, mais infestée par des

mies Karawnas. de Nugodar.

brigands qui se nomment Karawnas (67). Ils campoient en corps de dix mille hommes, sous la conduite de Nugodar, neveu du grand Khan, qui com-Erabliffemens mandoit dans la grande Turquie (68). Ce Nugodar ayant entendu parler des Malabares, Sujets du Sultan Afadid, pénetra dans leur Pays, se rendit maître de Deli & de plusieurs autres Villes , & s'y établit une nouvelle Principauré. C'étoir du mélange de fon Peuple & des femmes Indiennes qu'étoient fortis les Karawnas (69). Nugodar apprit dans fon nouvel Etat l'arr d'obscurcir le Soleil, pour empêcher qu'on ne s'apperçûr de son approche. Il s'en fallut peu que par ce moyen Polo ne tombar un jour entre ses mains. D'autres n'échaperent pas si heureusement; mais il eut le bonheur de se sauver dans un Château tort, nommé Kofalmi (70). A l'extrêmiré de la plaine, qui s'étend au Sud l'espace de cinq journées, la route descend & devient fort mauvaise pendant vingr milles. On entre enfuite dans les belles plaines d'Ormus (71). Elles conduifenr à la mer, où l'on trouve une Isle qui contient une Ville nommée (72)

Pulo raffe par O10114.

> (63) Voyez le commencement de l'Introduction.

> (64) Le veritable nom est Baseab. (64) C'eft plutot Kerman, On lit Crerman dans le Latin de Baffe.

(66) Le Manuscrit de Berlin porte Realbarde. Mais on ne connoît en Perfe aucun heu

(67) Karavas dans le Manuscrit de Basse.

(48) C'est-à-dire . la grande Bukkarie & les contrées voilines.

(69) Ce qui regarde jusqu'ici Nugodar ne se trouve pas dans les Copies de Muller, qui different beaucoup de celle de Ramufio-

(70) Kanefalem dans la Copie de Balle, Vey. Purchas, wbi fup. Vol. III , p. 69. (71) Le Manuscrit de Baste porte Fermofa, qui fignitie Belle , & que nous ne prenons pas

ici pour un nom propre (71) Cormofa dans le Manuscrit de Basse. Cormiess dans celui de Berlin.

Ormuz, fréquentée par les Marchands de l'Inde. C'étoit la Capitale du Royau-Marco-roso. me de Kermain. Oukmedin-achmach (73), qui en étoit le Roi, devoit un tribut à cette Couronne. Sur le refus qu'il avoit fait de le payer, le Roi de Kermain avoit envoyé contre lui cinq mille hommes d'infanterie & quinze cens Remain. chevaux, qui furent détruits jusqu'au dernier par un vent suffoquant auquel le Pays est sujer. Les Navires de cette Mer n'ont qu'un mâr, une voile & un ont. Ils ne font joints qu'avec des chevilles de bois, & des cordes d'un tillu

Revaume de

d'écorces de coco. Aussi s'en perd-il un grand nombre en passant dans l'Inde. On retourne d'Ormuz vers Kermain, & dans trois jours de marche on arrive à l'entrée d'un Desert qui s'étend jusqu'à Kobinam (74), c'est-à dire, l'espace

Kebinam.

de sept journées. On n'y trouve que de l'eau saumache, qui cause des flux de ventre aux hommes & aux bêtes. Kobinam est une grande Ville, où l'on fabrique des mitoirs d'acier, de la Tutie, qui est bonne pour les yeux, & du Spode. Les Habitans mettent dans leurs fournaifes une espece de terre, d'où s'éleve une vapeur grasse qui s'attache à une grille de ser placée au-dessus. C'est cette vapeur épaillie qui se nomme Tutie ou Tutin. Les parries grossières qui demeurent dans la fournaise portent le nom de Spodio ou Spode.

Au-delà de Kobinam on trouve un autre Desert stérile, de huit journées de marche, où la Nature n'offre que de l'eau amere. On entre de-là dans le Royaume de Timo-kaim, fitué fut les frontieres méridionales de Perfe. Les Villes y font en grand nombre, & l'on y voit les plus belles femmes du monde. Une Artre du Solelle grande plaine, où les Habitans racontent qu'Alexandre battit Darius, contient un arbre qui se nomme l'Arbre du Soleil ou l'Arbre sec. Il est d'une grosseur & d'une dureté extraordinaire. Le bois en est jaune comme le bouis : les feuilles . vertes d'un côté & blanches de l'autre. Il porte une espece de coques armées de pointes, mais qui ne renferment rien.

Polo parle enfuite d'un Pays qu'il nomme Mulchetik, c'est-à-dire, en Arabe, Pays des Mult-Pays des Hérétiques, Les Habitans portent le nom de (75) Mulcheticiens ou Mulchetiks. Leut Prince, nomme Aladin (76), étoit distingué par le titre de Histoire du Vieux de la Montagne (77). Il entretenoit, dans une vallée, de beaux jardins tagne, & de jeunes filles d'une beauté charmante, à l'imitation du Paradis de Mahomet. Son amusement étoit de faire transporter de jeunes hommes dans ce para-

dis, après les avoir endormis par quelque potion, & de leur faite goûter à leur réveil routes fortes de plaisirs pendant quatre ou cinq jours. Ensuite, dans un autre accès de sommeil, il les renvoyoit à leurs maîtres, qui les entendant parler avec transport d'un lieu qu'ils prenoient effectivement pour le Paradis, promertoient la jouissance continuelle de ce bonheur à ceux qui ne manqueroient pas de courage pour défendre leur Prince. Une si douce esperance les rendoit capables de tout entreprendre, & le Vieux de la Montagne se servit d'eux pour faire tuer plusieurs Princes. Il avoit deux Lieutenans; l'un près de Damas, & l'autre dans le Kurdistan. Les Etrangers qui passoient par ses terres étoient dé-(71) C'est sans doute une erreur au lieu de la Ville de Sagestan , dans la Province du mê-

Kohn-addin-mahmud, douziéme Roi d'Ormuz, qui mourut en 1278, après un regne de trente ans. Voyez Texeira , Histoire de Perfe ,

me nom. (75) Proprement Molakelah. Voy. le Chapiere précédens

(74) Deliste place Kabin ou Kawin près de

(77) En Arabe , Sheyth-al-jelal , qui fignifie Seigneur des Montagnes

Rriij

mine, après trois ans de tiège, & lui fit donner la mort (79). 1272. Sapurgan.

En fortant de ce l'ays on trouve une contrée agréable & fertile, qu'on nequitte qu'après six jours de marche, pour traverser un Desert de quarante ou cinquante milles, par lequel on se rend à Sapurgan (80), Ville célebre par Balak. l'excellence de fes melons. De-là on s'avance à Balack (81), qui étoit une riche & grande Ville avant qu'elle eût été ruinée par les Tartares. Sa fituation est

Thaikan. fut les frontieres de la Perse. Enfuite marchant au Nord-Est-quart-de Nord , on arrive en deux jours au Château de Thaikan (82). Quelques-unes des hautes montagnes qui se font voit au Sud, sons composées du plus beau sel de ro-Skaffim. che. Trois journées plus loin, après avoir traversé un bon Pays, mais habité

par une Nation meurtriere, on trouve Skaffem, Ville défendue par quantité de Châteaux qui font dans les montagnes. Elle est arrosée par une grande riviere. Ses Habitans ont une langue qui leur est propre, & le Pays produit quan-Balaviam. tité de porc-épis. Trois journées au-delà, on arrive par une contrée déferte dans la Province de Balaxiam (83), dont les Princes font Mahométans &

portent le ritre de Zulkarnan (84), parce qu'ils se croient descendus d'Alé-Pierres nomxandre. C'est-là que se trouvent les pierres précieuses qu'on nomme Balasses, more Balatics. fans compter de l'azur excellent & de fort beaux chevaux. Le Pays produit du grain en abondance, de l'huile de noix & de l'huile de Sefame. Les Habitans ne sont vetus que de peaux. Ils fortifient soigneusement les passages de leurs montagnes. Les femmes emploient cinquante ou foixante aunes d'étoffe de coton dans les pans de leurs robes.

Provinces de A dix journées de Balaxiam, vers le Sud, est la Province de Bassia (85), Jatfig & de Kef-Pays chaud, dont les Habitans font bafanés & idolârres. Sept journées plus loin agur. on entre dans la Province de Kefinur (S6). Les Habitans, qui font livrés auffi à l'idolatrie, one leur langue particulière. Ils mangent la chair des animaux qui ont été tués par les Mahométans du même Pays, mais ils se gardent eux-mêmes de tuer le moindre animal. Leur maigreur est extrême; ce qui ne les empêche pas de vivre très-long-tems. On trouve parmi eux des Hermites, qui

font scrupuleusement attaches à l'abstinence & au célibat. Le corail est une marchandife chere dans cette Nation. Le Roi du Pays est indépendant.

Mais en suivant directement la route du Kathay, on trouve au-delà de Balaxiam une Riviere (37) bordée de Châteaux & de Villages , qui appartienrevince de Vo- nenr au frere de ce Roi. Trois journées plus loin est la Province de Vokan, Sun. qui a trois jours de marche en longueur & en largeur. Le gibier de chasse y est en abondance. Les Habitans font belliqueux & parlent une langue qui leur est propre. Ils reconnoissent Mahomet.

(78) Hulaku-

(79) Pilgrimage de Purchas, p. 71 & fuiv. (80) C'eft peut-ètre Nishapur. (\$1) On Balk. Purchas suppose que c'est Baldak.

(81) Cayeam dans la Copie de Berlin. Mais e'est sans doure Talkan, qui est à peu près à la même distance de Balk.

(81) Badarshan ou Bodakshan. (84) C'eft plutor Kulkarnaya, comme pro- que l'Auteur n'en dise rien-

noncent les Perfans; ou Hulkarnayn, fuivant la prononciation des Arabes. Ce mot fignific Seigneur des deux Cornes, par allusion aux Empires d'Orient & d'Occident.

(85) Bafeia dans les Manuferits. (86) Chefmur dans les Manuscrits. C'est

(87) Badagshan est situé lui-même sur une grande riviere, qui est l'Amu. Il est éconnant

De-là continuant de marchet au Nord-Est-quart-d'Est, on ne cesse pas de MARCO-FOLO. monter pendant trois jours & l'on arrive sur la plus haute montagne de l'Unid'où coule une belle riviere qui prend son cours dans une plaine (88). Les paturages font charmans fur les bords. On y voir un grand nombre de chevres fauvages, avec des cornes qui ont quelquefois deux pieds de long, dont les Habitans font diverfes forces de vatileaux & d'uftenciles. Cette plaine, qui se Pixnede Pamer. nomme Pamer, a douze journées de longueur; mais elle est entiérement dé-

ferre, & si froide qu'on n'y voir pas même d'oiscaux. Ensuite la route est pendant quarante jours à l'Est-Nord-Est, par des montagnes, des collines & des vallées, où l'on rencontre plusieurs rivieres, mais sans habitans & fans herbe. Le Pays se nomme Biloro (89). On trouve neanmoins, au sommet des

montagnes, un Peuple fauvage & idolatre.

Polo passa dans la Province de Kashkar (90), qui a cinq journées de longueur & qui paye un tribut au grand Khan. Le terrain de cette région est ferrile. Il produit des fruits, des vignes, du coton, du chanvre & du lin. Les Habitans exercent le Commerce & divers métiers. Ils ont un langage qui leur est propre , & leur avarice se reconnoît à la mauvaise qualité de leur noutriture. Il se trouve parmi eux quelques Nestoriens qui ont des Eglises.

Samarkand est une grande & sameuse Ville de cette contrée (91), qui abonde Samarkand, Réen jardins & en plaines fertiles. Elle est foumife au neveu du grand Khan. Za- miracles gatay, qui occupoit le trône il y a près de deux cens ans, s'étant déterminé à recevoir le baptême (92), les Chretiens y bâtirent une Eglife dont la voute étoit soutenue par un seul pilier, qui portoir sur une pierre quarrée que Zagatay leur avoit permis d'enlever à quelqu'édifice Mahométan. A la verité ils recurent ordre du fils de ce Prince, qui lui succeda au trône sans avoir hérité de ses sentimens pour le Christianisme, de restituer la pierre aux Prêtres de Mahomet. Mais leur zéle ne leur ayant pas permis d'obéir, on vit avec admiration , dit Marco-polo , cette pierre s'elever d'elle-même & demeurer fuspen-

due dans l'air (93).

Après avoir quitté cette Ville (94) on entre dans la Province de (95) Kar- Provincede Karkan, qui est longue d'environ six jours de marche. La plapart des l'abitans ont les jambes enflées & une tumeur au col ; ce qu'on attribue à la mauvaise qualité de leurs eaux. On voit parmi eux quelques Nestoriens. Le Pays abonde en provisions; mais il n'a rien de plus temarquable.

(\$8) Seroit-ce le Lac ou la Riviete dont parlent Carpini & Rubruquis : Il faudroit, dans cette supposition, que l'Auteur cut ptis un grand détour au Nord. (89) Ou Beloi, C'est peut-être Belur. Voyen

ci-deffers. (90) Ou Kashgar, Mais ce Pays ne peut être à cinquante deux journées de Balaxiam ,

cumme Polo place Kaskar. (91) Il faut peut-être entendre la grande

Turquie ou les Étars de Zagathay. Ce féroit une grande etreur de suppoter ici Kaibgar; ear Samarkand eft dans la grande Bukkarie,

trente ou quarante journées à l'Ouelt, fuivant : la marche de Polo. Il femble qu'il n'introduife ici Samarkand qu'en faveur du prétendu mi-

(92) Ce baptême est une fiction, comme le reste de l'histoire,

(93) Comme la Tombe de Mahomet en Arabie, ou la Colomne de Poncet dans l'Abyffinie (94) Silrement Kashgar, & non Samate-

(95) N'est-ce pas ici Tarkan ou Tarkien ... Capitale de Kashgar ?

110

La Province de Kotam (96) se présente ensuite à l'Est-Nord-Est. Sa lon-MARCO-POLO gueur est de huir journées. Elle a plusieurs Châteaux & diverses Villes, dont 1272. Province de Ko- Kotam est la Capitale. Le coton , le chanvre , le lin , le bled & le raisin y sont tame en abondance. Les Habitans de ces deux Provinces sont Marchands ou Arti-

fans, & dépendent du neveu du grand Khan (97). Province de

La Province suivante est celle de Peim, qui a cinq journées de longueur & qui dépend du grand Khan. Elle est remplie de Châteaux & de Villes, dont la principale porte le même nom. Près de cette Place coule une tiviere, où l'on trouve du jaspe. Les loix du Pays permettent à une semme dont le mari est absent plus de trente jours, de s'engager dans un autre mariage. Un mari a la même liberté dans l'absence de sa femme.

Province de

Charchan (98) est une autre Province, qui a quantité de Villes & de Châteaux. Ses rivieres abondent en pierres précieuses, qui se transportent à Oukak. Charchan. Cette Province & celle de Peim n'offrent que des fables & font mal pourvûes de bonne eau. Ce Pays n'est pas plus favorisé de la Nature jusqu'à la Ville de Lop, qui en est à cinq journées. Kaskar & toutes les régions qu'on vient de décrite bordent la grande Turquie. Les Habitans font profession du Mahométisme.

Ville & Defett de Lop.

Peim.

Lop est une grande Ville de la dépendance du Khan. Elle est située à l'entrée d'un Desert du même nom (99), dont la situation est entre l'Est & le Nord-Est. Il ne faut pas moins d'un an , si l'on en croit Polo , pour arriver au bout de cette vaste solitude, ni moins d'un mois pour la traverser dans sa largeur. On n'y trouve que des fables & des montagnes stériles. Cependant il s'y présente de l'eau tous les jours, mais souvent en très-petite quantité & fort amere en deux ou trois endroirs. Les Marchands qui traversent le Desert de Lop, font obliges d'y potter des provisions. On n'y voit aucune espece d'animaux. Fables qu'en ra. C'est une opinion établie, dit l'Aureur, qu'il est habité par des Esprits qui appellent les Voyageurs par leurs noms, & qui leur parlant comme s'ils étoient leurs compagnons de voyage, les conduisent ainsi dans des précipices. On y

conte de ce De-Gir. Sakian.

entend, dans les airs, un bruit de mutique, d'armes & de tambours. Après avoit traversé ce Désert, de l'Est au Nord-Est, on arrive à la Ville de Sakian (1), dans la Province de Tangut. Les Habitans de cette Ville n'ont aucun Commerce & font Mahométans, à l'exception d'un petit nombre de Nestoriens. Mais le Pays est peuplé de Payens, qui ont des Monasteres remplis d'idoles, auxquelles ils offrent des facrifices. Un enfant est confacré dès la naissance à quelqu'une de ces statues, & l'on éleve en même-tems dans la maison du pere une brebis pendant l'espace d'un an. L'enfant & la brebis sont ensuite présentés à l'Idole, le jour de sa fête. On tue la brebis. On la fait cuire dans l'eau. On la place devant l'Idole, afin qu'elle en succe le jus ; après quoi on l'emporte pout en faire un festin dans la famille, & l'on en conserve les os.

(96) Ou Hotom, Mais Hotom eft firué au (97) Purchas, ubi fup. p. 73 & fuiv.

(98) Ciarcian dans l'Italien , & Ciartiam dans les Manuscrits de Baste & de Berlin. (99) Peut-être près du Lac de Lop, qui se grouve dans la Carre des Jéluites.

( 1 ) Sachion dans les Copies. Gaubil nous apprend dans son Histoire des Mongols (p. 50 131 ) que c'est le l'a-chen de la Carre des Jésnites , entre le Lae de Lop & So-cheu , premiere Ville de la Chine de ce côté-là . à l'extrémité de la grande muraille.

La part des Prêtres est la tête de l'animal, ses pieds, ses entrailles, sa peau & MARCO-POLO. une parrie de la chair.

L'usage du même Pays est de brûler les eorps des Morts, à certains jours marqués par les Attrologues, & de les tenit foigneulement renfermes dans l'in- ce Pays, tervalle, en leur offrant chaque jour des alimens. Quelquefois il est défendu aux parens de les faire paifer par la porte de la maison, ils sont obligés alors de faire une ouverture à la muraille. Dans le chemin par lequel on transporte le Mort au tombeau, on s'arrête devant de petits autels de bois, où i'on offre aux Esprits, du vin & des vivres. Au lieu même de la sépulture on brûle des figures de papier, qui représentent des hommes, des bestiaux, de l'argent &

des habits, dans l'idee que le Mort trouvera toutes ces commodités dans l'autre

monde.

Contumes de

La Province de Khamul (2), qui appartient à celle de Tangut, renferme quantité de Châteaux & de Villes. Sa Capitale poste le même nom. Ce Pays Khamul. touche à deux Defeits ; le grand , dont on vient de parler ; & le petit , qui n'a que trois journées de longueur. Khamul produit abondamment tout ce qui est necessaire à la vie. Les Habitans sont idolatres. Ils ont une langue qui leur est propre. Leur tems se passe dans toutes sortes d'amusemens, tels que la danse & la musique. Lorsqu'un voyageur s'arrête dans quelque maison, le mairre or- Use intimedonne à fa famille de lui obéir pendant tout le sejour qu'il y fait. Il quitte luimime fa maifon & laitle à l'Etranger l'ufage de fa temme, de ses filles & de tout ce qui lui appartient. Les femmes du Pays sont fort belles. Mangukhan voulur les délivrer d'un affervissement si honteux. Mais trois ans après, à l'occasion de quelque disgrace qui étoit arrivée à la Nation , & qu'elles regatderent comme une punition du changement de leurs usages, elles firent prier

le Khan de retracter fes ordonnances. Il leur répondit : » Puifque vous delirez " ce qui fait votre honte, je vous accorde votre demande. Après la Province Khamul on trouve celle de Kinkin-talas , qui est bor- Provinced: Kin-

dee au Nord par un Desert de six jours de marche. Cette Province a ses km-talas-Châteaux & ses Villes, Les Habitans sont un mélange de Mahometans, d'i-

dolârres & d'un petit nombre de Nestoriens. On trouve dans une montagne de ce Pays, de l'acier & des Salamandres, dit l'Auteur, dont on fair une Frofe incométoffe incombustible. Un Turc, nommé Kursisar (3), qui avoit l'intendance bustible. des Mines, dit à Polo qu'on tiroit d'une terre minérale des fils semblables à ceux de la laine, & qu'après les avoir battus & lavés on les filoit pour en faire divers tissus. Pour nétoyer ees étoffes, on les jette au seu (4). Polo ajoute que de son tems on prétendoit qu'il y avoit à Rome une serviette de Salamandre; mais qu'il n'apprit pas, en voyageant à l'Est, que cet animal vècut dans le

feu (5). Du Pays de Khamul, en continuant de marcher dix jours à l'Est Nord-Est, Province de Suon arrive, par un petit nombre d'Habitations, à la Province de Sukuir (6),

( 1 ) Ou Khamil , suivant les Chinois. La nue du Katay. Voyez l'Etat preent de la Reffie , Carre des Jésuites met Hami, Vol. II , p. 417.

(3) Kusficar dans le Manuscrit de Basle, (5) Personne n'ignore aujourd'hui ce que & Tufifar dans celui de Betlin. c'est que l'Asbeste ou l'Amyante.

(4) Le Brun vit en Russie une pièce d'é-(6) Suchur dans le Manuscrit de Basle, & toffe incombustible, qui passoit pour être ve- Sucuir dans celui de Berlin. Gaubil en fair Tome VII.

#### HISTOIRE GENERALE 322

qui est remplie de Villes, dont la Capitale porte le même nom que la Pro-MARCO-POLOvince. La meilleure rhubarbe croît ici dans les monragnes. On trouve quel-1272. ques Nestoriens entre les Habitans du Pays, qui sont Idolâtres.

Kampion (7), Capitale de Tangut, est une grande Ville. Ses Habitans Kampion, Capitale de Tangut. font un mélange de Chrétiens, de Mahomérans & d'Idolâttes. Le Paganifme y a ses Monasteres, où l'on adore des statues de pierre, de terre & de bois. Il s'en trouve de fott belles, de la hauteur humaine & richement dorces, avec d'autres plus petites qui les environnent. Les Religieux fonr chastes. Ils comptent le tems pat des mois, dans chacun desquels ils observent quatre ou cinq jours de jeune. Les Laics ont la liberté d'épouser autant de semmes qu'ils en peuvent nourrir. Les femmes se marient sans dot, & peuvent être congediées au gré du mari. Les Polos s'arrêterent un an dans cette Ville, pour y exercer le Commerce (8).

> Toures les Villes qu'on vient de nommer, depuis Sakian, en y comprenant Etzina , appartiennent à Tangut (9).

#### 6. I I.

### Route depuis Kampion jusqu'à Karakarum & Scandu, avec la Description de Kambalu.

Druz routes de-Y AUTEUR décrit deux routes, qui se présentent en quittant Kampion ; pus Kampion. l'une au Nord-Nord-Est, vers Karakarum ; l'autre à l'Est, vers Schandu ou Schantu, une des Capitales de la Tartarie (10). Dans la premiere de ces deux routes on rrouve, à douze journées de Kampion, la Ville d'Erzina (11), qui a du côté du Nord un grand Deferr fabloneux. Ses Habitans font idolâtres & ne font aucun commerce. Les Voyageurs qui veulent traverser le Desert doivent être pourvûs de leurs nécellités. Il a quarante journées de largeur, & l'on n'y trouve ni habitations, ni herbe, à l'exception d'un petit nombre de miférables hutes au fommet des montagnes, où quelques Tartares se tetitent pendant l'Eté.

Mais on y voit en abondance des ânes fauvages & d'autres animaux. Kara koram. Après avoir rraversé ce Deserr on arrive à la Ville de Karakoram ou Karakarum, qui est au Nord (12) & qui a trois milles de tour. Elle est revêtue de bons remparts de terre, parce qu'il ne se trouve pas de pierres dans le Pays. Près de la Ville est un grand Château, avec un beau Palais, qui sert de résidence au Gou-

> Su-chen ou So-chen. Dans cette supposition , qui paroît confirmée par les circonfrances de la rhubarbe & par d'autres Journaux , la roure depuis Khamul jusqu'ici par Kinkin-talas, doit être non-feulement éloignée, mais même vers le Sud-Eft.

(7) Campition dans le Manuscrit de Basle, & Campition dan@celui de Betlin ; mais on lit Campion dans le Journal de Heri-mehemet, qui trouvera place dans la suite de ce Recueil. (8) Polo auroit pû faire une description

plus particuliere de cette Ville, & du Pays de Tangut.

(9) Pilgrimage de Porchas, p. 75 & fuiv. (10) Cette observation est necessaire pour faire remarquer que l'Auteur ne fuit pas directement la route de son Itinéraire.

(11) Ou Etzina & Echina, fur la Riviere de même nom. Voyez es-deffus. La route de Kampion jusqu'ici doit avoir été au Nord-Nord Ouest. En changeaut sa route sans en avertir, il a donné lieu aux méprifes des Géographes.

(11) La route de Polo change encore ici au Nord-Est, sans qu'il en avertisse.

verneur. C'étoit autrefois près de cette Place que les Tartares s'assembloient. Ils MARGO-FOLO. habitoient les contrées du Nord, qui se noniment Charza (13) & Bargu, où l'on voit quantité de plaines & de rivieres sans aucune Ville. Ces Peuples n'avoient pas de Princes particuliers. Ils payoient un tribut au grand Empereur Jengliz-khan. Um-khan, nom qui suivant quelques-uns, observe Polo, signific Prete-Jean ou Prêtre-Jean dans nos langues de l'Europe (14). Leur nombre s'étant fort accru, Um-khan effrayé de leurs forces, prit le garti de les disperser. Ils se retirerent dans les Deserts au Nord, où, vers l'an 1162, avant choisi pour leur Prince le sage & brave (15) Jenghiz-khan, toure leur Nation, chatmée de sa justice, se soumit volontairement à lui. Avec cette puissance il passa dans les régions du Sud, où s'étant rendu maître d'un grand nombre de Villes & de Provinces, il fit demander en mariage la fille d'Um-khan. Ce Prince, irrité de l'audace d'un Sujet, le menaça de mort s'il ofoit renouveller sa demande.

Jenghiz-khan se crut outragé. Il marcha vers la plaine de Tanduk (16), où il consulta ses Altrologues. Pour découvrir sa destinée ils fendirent un roseau, pour decouvrir sa fur une partie duquel ils écrivirent le nom de Jenghiz-khan, & fur l'autre ce- Princelui d'Um-khan. Ensuire les ayant plantées dans la terre, ils prononcerent leurs invocations & leurs charmes. Les deux moitiés du tofeau commencerent à fe mouvoir; & combattant l'une contre l'autre, celle de Jenghiz-khan renversa son ennemie; d'où les Prêtres conclurent que le Ciel lui destinoit la victoire. En effet, Um khan s'étant avancé avec une armée formidable, perdit la bataille & la vie. Le vainqueur reana fix ans, après cette glorieufe journée, & fubjugua un grand nombre de Provinces. Mais il mourut enfin d'un comp de fléche qu'il avoit reçu au genou devant le Château de Thaigin (17), & il fut enféveli dans la Montagne d'Altay.

Au-delà de Karakoram & du Mont-Altay (18), on entre dans la plaine de Flaine de Barga-Bargu, qui s'étend l'espace de six journées au Nord. Elle est habitée par les (19) Mikrits, Sujets du grand Khan. Leurs ufages sont les mêmes que ceux des Tar-

tates. Ils vivent de la chasse; mais ils manquent de bled & de vin. Après quarante jours de marche (10) on arrive sur les bords de l'Océan, où Polo nous apprend pour toute remarque qu'on vend des Aftoris & des faucons d'une ef-

pece extraordinaire, qui se transportent à la Cour du Khan (21). La seconde route, depuis Kampion, est à l'Est pendant cinq journées, pat des seconde route,

omis dans les Copies Latines, aussi bien que Cette Montagne est à l'Onest de Karakoram, la courre defeription de Karakaram , qui porte à quelques semaines de matche. dans la Copie de Baffe le nom de Taraceram

& de Carecaram, (t4) C'est ignorer la langue Tarrare : car en supposant que.Um , Un ou Ung signific Jean , ce nom signification le Roi Jean & non

le Pritte Jean. (15) Cingis-khan dans Ramulio.

(16) Tanduth dans la Copie de Betlin. (17) Mangn fur the devant Ho-ches ou Seehun. Mais Jenghiz khan mourut de ma-

(18) Alchay, dans les Copies Larines; mais e'est une faute. On a vu ci-deffus que

Pays fort incommodes, qui conduifent à Erginul (22) Capitale d'un Royau-depuis hampon, (11) Cirras dans l'Italien. Ces noms font Jenghiz-khan fut enterré dans un autre lien.

> (to) Mediter dans le Manuserit de Baste & Mestites dans celui de Berlin.

(10) Les autres Copies ne parlent point iei du rems, mais font mention de quelques Isles dans l'Océan, & difent que ce Pays borde la

Komanle & l'Arménie (21) Pilgrimage de Purchas, p. 77 & fuiv. (22) Eriginul dans le Mannicrit de Bafle, & Ergmul dans celui de Berlin. Le premier y joint le Royaume de Cerguth ou Cherguth , &

dit que la Ville de Singui est entre les deux Royaumes.

Sfij

MARCO-POLO. 1272. Singil. Ses fingulatités.

me du même nom, qui contient d'aurres Royaumes rempis de Villes & de Châreaux. Les Liabitans font idolâtres, avec quelque melange de Nestoriens & de Turcs. En avançant au Sud-Est, vers le Katay, on rencontre Singui (24), Ville fameufe & Province de Tangut, qui paye un tribut au grand Khan, oit l'on voit des taureaux fauvages autiligros que des éléphans. Ils ont le poil noir & blanc, de la longueur d'un pied & demi fur les épaules, quoiqu'il foir court dans toutes les autres parties du corps. Ce long poil est auffi fin & auffi blanc que la foie. On rend ces animaux tort utiles en les apprivoifant. C'est de la Province de Singui qu'on tire le meilleur mufe. L'animal qui le produit est de la grosseur d'une chevre. Il a le poil grossier, comme le cerf, les pieds & la queue d'une gazelle. Il n'a pas de cornes ; mais il lui fott de chaque machoire deux dents longués de trois pouces & blanches comme l'yvoire. Sa chair eft un fort bon aliment. Les Habitans du Pays doivent leur fubliftance au Commerce. Ils font idolâtres. Polo remarque que les hommes font d'une taille puissante; qu'ils ont les cheveux noirs, le nez perit; que, pour barbe ils n'ont que quarre poils au menton (24), & que leurs femmes au contraire font blondes. La longueur de la Province est de vingt-six jours de marche (25). Elle est très fettile & l'on y voit un grand nombre de beaux oifeaux, entre lefquels l'Auteur admira des Faisans qui ont la queue de deux & trois pieds de long.

Province d'Egri-

Huit journées plus loin, à l'Est, on entre dans la Province d'Egrigaia, qui offre quantité de Châteaux & de Villes, dont la principale qui se nomme Kalacha (26), e tonjours de la dépendance de Tangut & du grand Khan (27). Les Habitans font idolâtres. On fait à Kalacha les plus beaux camelors du monde, d'un mélange de laine blanche & de poil de chameau.

D'Egrigaia, la route conduit à la Province de Tenduk (28), qui est remplie de Châteaux & de Villes. C'est la résidence du Prètre-George, descendu, remarque Polo, du Prete-Jean, & rributaire du grand Khan. La plûpart de ses Suiets sont Chrétiens. Depuis le Prete-Jean, ce Prince est le quatrième de ses succelleurs auxquels le grand Khan donne toujours ses filles en mariage. Na ion nommée Mais George ne pollede pas tous les domaines qui appartenoient à Jean, On v trouve une Nation, nommée Argon, experimentée dans le Commerce, qui habite deux districts nommés Og & Magog, mais auxquels les Habitans na-

Ar,∞.

wor & Marce, tutels donnent le nom d'Ung & de Mongul, Gog est dans Ung , & les Tartares font dans Mongul (29). A fept joutnees de-là, vers le Katay , on trouve plusieurs Villes d'Idolâtres, de Mahomérans & de Chrériens, entr'autres celle de Sindisin, qui est fameuse par ses manufactures d'armes. La contrée montagneuse, qui se nomme Idifu (30), produir de riches mines d'argent.

> (13) Les rapports des tauteaux, du muse & du nom, font eroire que ce doit être Sining ou Sining-chen , à l'extiemité de la grande muraille Sud-Est de Su chen. Vojez ci-

(14) Il paroît à leur figure que ee sont des

(15) L'Aureut ne nomme qu'une Ville dans certe érendue. Il auroit rendu service à la Géographie s'il en eut nommé plufieurs dans chaque Province.

(16) Ou Kalafia, On lit Calacia dans les Copies. (17) Tout ce qui est dit ici de Tangut con-

wient aufli a l'Empire d'Hya, avec lequel l'autre fue comme incorporé. Kangion, ou Kanchen , pourroit bien avoir été la Capitale de Tangut, comme Nyug-hya étoit ceile d'H, a. (18. Traduk dans la Copie de Baffe.

(19) Quel jargon, dans la vúc apparemment de marquet la ficuation du Gee & du Magog de l'Ectiture 1

(10) Isign dans le Manuferit de Berlin.

A trois journées de Sindifin se présente la Ville de Jangamur (31), c'est-à- MARCO-POLO. dire, du Lac blane, où le Khan a fon Palais & s'amufe fouvent à la chaffe 1272. des cygnes, dont les lacs & les rivieres font remplis, comme les plaines le font Jangamet,

de grues, de Faifans, de perdrix & d'autres oiseaux. On y distingue cinq especes de grives. Les unes ont le plumage du Paon, mais jaune. Dans d'autres c'est un mélange de rouge & de bleu, avec les ailes noires. D'autres ont la tête noire & rouge.

A trois journées de-là, vers le Nord-Est, on trouve Schandu (32), Ville bâtie par le grand Khan Kublay, qui occupoit alors le trône. Elle est environnée d'un mur, d'où le Palais Impérial s'étend jusqu'au centre de la Ville,

Cet édifice est composé de marbre & d'autres pierres. De l'autre côté du même mur on trouve un parc de seize milles de tour, où l'Empereur prend plaisir à Impérial. la chaffe de l'oiseau & des bêtes fauves, monté sur des léopards qu'on a dresfés à le porter. Au milieu de ce parc est un beau bois, dont le centre est occupé par un Palais élevé fur des piliers dorés & vernisses, dont chacun a son dragon, qui foutient l'édifice avec la tête & les aî:es. Le toît est de cannes dorces auffi, & fi bien vernisses qu'il est impénérrable à la pluie. Ce Palais peut être abbartu & dresse comme une tente, par le moyen de deux cens cor-des de soie. L'Empeteur Kublay y saisoit sa résidence pendant tout le cours des mois de Juin , de Juillet & d'Aoûr. L'usage de ce Prince étoit d'en partir le 24 du mois d'Août, pont aller célebrer un facrifice folemnel. Il se faisoit suivre d'un haras de dix mille chevaux blancs, dont il n'étoit permis de boire le lait qu'aux descendans de Jenghiz-khan & à la famille de Boyrat (33), qui avoit mérité cette distinction par ses services. Le facrifice Impérial consistoit à répandre du lait dans divers lieux, à l'honneur des Esprits tutelaires de l'Empire (34).

On distingue en Tarrarie deux sortes (35) de Prêtres; l'une, qui se nomme laite. Thebeth , & l'autre nommée Kalmir. Ils affectent de négliger leur parure,

Bafte , & Crangamer dans celui de Berlin. Ceft plutot Changan ner on Naur. qui eft un lac blanc de la l'arratie, comme Il de l'obferve dans fon Epitte de Menfuris & Ponderibus Sininfibres, p. 11. Ulan-hotum tépond, dans la Carte, à Seban, eu, pour la firmation & la diftance Mais il est impossible au fond de de viner la fituation des Pays , parce qu'on ne connoir pas les noms modernes entre Kampion & Schangeru, ni fi la route est roujours au côté Nord de la grande muraille, ou partie au Sid jufiu'a Tendak , Pays du Preie Jean , qu'il faut u pofer en Tattatie Comme Singni ou vining eft dans la route, & que le Pays ne ecife par d'être rempli de Villes, nous panchons pour la feconde de ces deux opintous a car fi la route cut roujours éré par la Tartarie, sa premiere partie autou été par des Deferts jusqu'anx froncieres de Schan fi. Mais , d'un autre côré , pourquoi n'entend-on pas parler ici de la grande muraille , ui du Whaz, bo, que l'Aureur doit avoit passé dans cette toute. Au

(11) Cyanicanier dans le Manuscrit de fond, cette Relation est fort obscute & fort imparfaite.

(11) Schausu on Schang-tu. Ramufio met Xanda, & les Copies Latines Cianda, qui répond à Chardu ou Schardu. Cette Ville étoit située dans le Pays de Karchin, sur la Riviere de Schan-tw. Kublay , qui l'avoit batic, y fut couronné. Ses Aftronômes trouverent que la latitude de cette Ville est de quarantedeux degrés vingt-deux minutes. Elle est firuée en Tartarie , au Nord-nord-Eft de Peking ou de Kambalu. Gerbillon en vit les ruines. Il eft furprenant qu'elles ne se trouvent pas marquees dans la Carre des Jésnites. Sily a quelque Place marquée, ce doit être Chau-Nay-ma-juone-hotum, fut la Riviere de Schantu.

(35) Peut être les Burnis ou les Virati, (3+) Pilgrunage de Purchas, p. 79 & fuiv. (15) Il y a de l'apparence que ce font les-

mêmes Prêtres que ceux du l'iber & le Kachemer , arriquels Polo donne trop facilement les nom de Sorciers.

Schandy, Ville Little par Kultay.

Palais & pare

que Polo leur atdubuc.

Dans les grands orages ils montent sur le toit du Palais, & par la vertu de leur fainteré ils le garantissent de la pluie. Ils ne mangeut de chair qu'avec les Tours de magie préparations qui leur conviennent. Leut Ordre se nomme Bakli. Polo . dont rien ne rebutoit la créduliré, raconte que par le secouts de la magie ils faifoient passer le vin & le lait, des bouteilles dans les tasses, & que du buffer ils faifoient volet les taffes dans la main du grand Khan, qui étoit affis à une table haute de huit verges. Lorsqu'il avoit bu, elles retournoient d'elles mêmes à

Lens Monally BCS-

leurs places. Quelques uns de leurs Monasteres ne sont pas moins grands que des Villes. On y compre jusqu'à deux mille Moines, qui sont distingués des Laics par leur tonfure & leur habit. Dans les cérémonies de leur culte, ils allument des chandeliers & chantent des hymnes. D'autres , nommés Sensims (36) , menene une vie fort auftere & ne mangent rien qu'à l'eau. Les Senfims n'adorent que le feu & condamnent le culte des statues ; ce qui leur fait donner par les Baskis la qualité d'hérériques. D'ailleurs ils ne se marient pas comme les Baksis, & leurs habits font de chânvre, noir, ou d'un jaune fort luifant.

Pendant trois mois de l'année, qui font Décembre, Janvier & Février,

Kambala, mion. prend anjourbus pour l'e-

Kublay réfidoit à Kambalu (37), dont le nom fignifie Ville du Prince. Elle est située sur la frontiere Nord-Est du Katay, au bord d'une grande riviere, & Taylar, ville de tout teins elle a fervi de fiége à la Cour. Le Khan, de l'avis de fes Aftrolo-

gues, qui lui avoient fait déclarer qu'elle devoit se revolter, bâtit sur la rive opposée une autre Ville nommée Taydu (38), dans laquelle il transporta les Habitans de l'ancienne. Cette Ville neuve forme un quarré parfait , de vingtquatre milles de tour. Ses murs sont de terre; mais leurs fondemens ont dix pieds de largeur & diminuent par degrés jusqu'au sommet. Les creneaux sont blancs. On y compte douze portes, trois à chaque face, dont chacune supporte un fomptueux édifice, qui fert de magasin pour les armes de la garnison. Chaque porte est gardée par mille foldats.

Deferirtion de sour Ville.

Les rues font bien biries, & si régulièrement allignées qu'elles se croisent à angles droits. Tous les Habitans doivent se retirer au troitiéme coup d'une cloche qui est suspendue dans une Tour, au centre de la Ville, & n'osent sortir de leurs maifons fans quelque nécellité pressante, telle que de secourir une femme en travail. Ils doivent porter de la lumière, sous peine d'être arrêtés par la garde & de recevoir une rigourense bastonade. A chaque porte on voit un grand fauxbourg de trois milles de long, qui est habité par les Etrangers & les Marchands. L'usage des Idolâtres est de brûler les corps des morts. Tous les autres sont enterrés hors de la Ville. Polo sut informé qu'il y avoit dans les fauxbourgs vingr-cinq mille femmes de joie autorifées, fous le commandement d'un grand nombre d'Officiers, foumis à un Général dont l'office confilte à fournir chaque nuit une nouvelle femme aux Ambaifadeurs. Le tribut qui se leve sur ces semmes appartient à l'Impératrice.

(16) C'eft Sene, Voyez ei-deffus,

(37) Cest proprement Khan pala ou Hanking par les Chinois; ou du moins Peking Gaubil, p. 175.

est fort près du même lieu.

(38) Ou plutôs Tay-in ou Ta-in, e'eft a. palu , qui fignifie Palais du Prince ou du Rei ; dire , la grande Cour. C'est l'origine de la car les Tartares n'ont pas l'ulage de la lettre , . Ville Tartare de l'eking. Les murs ont foicomme Trigaur & Magalhaens nous l'appren- nante lis on fix lieues de tour, & douze pornent. Cette Ville est nommée aujourd'hui Pe- ses. Voyez l'Heftoire de Jenghiz-khan , par

& tes dependan-

Le Palais du Khan est dans la partie méridionale de cette nouvelle Ville. Son Marco-rolo. mur exterieur est quarré. Il a treize milles de circonference & un profond fossé qui l'environne, avec une porte au milieu de chaque face. On voit ensuite Palais Impérials une place d'un mille de tour, qui fett pour les parades militaires. Elle est fuivie d'un autre enclos quarré, de six milles, qui a trois portes du côté du Sud & trois du côté du Nord. Les deux portes du milieu, qui font les plus grandes, ne s'ouvrent jamais que pour le Khan, lorsqu'il est obligé de forrir . & ne servent de passage qu'à lui. A chaque coin du mur & au centre de l'enclos font de grands & beaux Palais, au nombre de huir, où l'on gatde les chevaux, les armes & les autres équipages militaires du Khan. Plus loin se présente un autre quarté de quatte milles, avec six portes, & huit Palais comme les précédens, qui fervent de magafins pour les provisions. Entre ces deux quarres, ce sont de petits bois & des prairies bien peuplées de daims & d'autres animaux. Les sentiers y sont élevés trois pieds au-dessus de la terre, pour conserver l'herbe dans toute sa beauté. C'est dans ce dernier enclos qu'est le Palais même du Khan, touchant des deux côtés aux murs du Nord & du Sud.

Il n'a pas proprement d'autre toît qu'une voûte fort élevée, où l'on n'apperçoit que de l'ot & des figures. Le fond du pavé s'éleve d'environ cinq pieds audessus du rez-de-chaustee. Il est environné d'un mur de marbre, qui avant deux pas de faillie forme une espece de promenade à l'entout. Les murs des falles & des chambtes font ornés de bas-reliefs dorés, qui représenteur des figures d'hommes, de dragons & d'autres animaux. Chaque place du Palais contient une grande falle de marbre, où l'on voit une multitude infinie de cesfigures. La disposition des chambres est bien ordonnée. Les plat-fonds sont de diverfes couleurs. Derriere le Palais on a bâti de grandes chambres, qui fonr des licux de surere pour les tréfors & les joyaux du Khan & de fes femmes, Visà-vis cette demeure Impériale est un autre Palais, qui avoir été bâti pour Chinghiz (39), fils du Khau, & dans lequel ce Prince renoit une Cour aussi brillante que celle de son pere. Atlez près de l'autre, du côté du Nord, on voit une montagne artificielle, d'un mille de tour, revetue d'arbres toujours vetds. qui lui ont fait donner le nom de Montagne verte. Les endroits d'où l'on a tité la tetre dont elle est composce, forment deux lacs paralleles, qui reçoivent leur eau d'une jolie riviere où le poisson est en abondance. La Cour du Khan esi gardée par douze mille hommes de cavalerie , nommés Kasitans (40) . c'eit-à-dire', Fideles Soldars du Seigneur. Ils ont quarre Capitaines, qui montent successivement la garde avec leur troupe, & qui sont relevés de trois en trois jours (41).

De Kambalu on a pratiqué des routes, qui s'étendent par les Provinces voifines jusqu'à l'extrêmité de l'Empire. On y trouve, de vingt-cinq ou de trente & despoles. en trente milles (41), des hôtelleries qui se nomment Lambs, c'est-à-dire, Maijons de poste (43). Les chambres y sout bien meublées, & toujours en état de

<sup>(39)</sup> Ou plutôt Chenkin , qui mourut avant ghiz-khan par Gaubil , p. 6 , Note 2. fon pere & laitla un fi's nommé l'imar, fur (41) Pilgrimage de Purchas, p. 81 & furv. lequel Polo fair tomber la succession.

<sup>(42)</sup> Plus exactement quatre-vingt-fept. (45) Janli on logement pour les chevaux,

<sup>(40)</sup> Questires dans le Manuferie de Bafle , & Onglicas dans celui de Berlin. Le vrai nom dans le Manuscrit de Baile ; & Janib dans ceelt Quejye en Mongol. Veyez i Hijleire de Jes- lui de Berlin.

MARCO-POLO. 1272.

recevoir les Princes & les Seigneuts. On y compte jusqu'à quatre cens chevaux pour les Messagets & les Envoyés de l'Empereur. Polo fait montet le nombre de ces hôtelleries à dix mille, & celui des chevaux à deux cens mille. Les Villes qui touchent aux Deferts sont obligées de sournir des chevaux & des provisions pour les traverser. Celles qui sont voisines des rivieres sournissent des bacs & des pontons. Les chevaux de poste sont deux cens , & jusqu'à deux cens cinquante milles, dans l'espace d'un jour. Quelquesois ils marchent jour & nuit, éclairés par des flambeaux lorsque la Lune refuse sa lumière. Les postillons sonnent du corps à leur approche, pour avertir que les chevaux doivent êrre prêts. Ils se ceignent les reins & la tète . & dans cet état ils courent avec antant de légereré que les chevaux mêmes.

Postes à pied-

Il y a d'autres maisons de poste pour les couriers à pied, éloignées l'une de l'autre de trois ou quatre milles. Ces couriers portent des ceintures garnies de fonnettes. Ils fervent à la communication des ordres du Khan, qui reçoit ainsi avec beaucoup de diligence, en deux jours, des nouvelles d'un lieu fort éloigné. Polo affure que la marche de dix jours se fait en deux , comme de Kambalu à Schandu. Outre de bons gages, qui font allignés à toutes ces poftes, elles font exemtes des taxes publiques.

6. III.

## Voyages de l'Auteur dans le Katay & dans d'autres Pays. par l'ordre de l'Empereur.

A confiance du Khan pour Marco-polo l'ayant porté à le charger de quelques affaites d'Etat dans les Provinces fott éloignées de la Cour, cette commission, qui dura quatre mois, donna occasion à l'Auteur d'examiner curicufement tout ce qu'il jugea digne de ses observations dans un si long voyage. On doit avertir le Lecteur que cet Exorde se trouve dans les Copies de Baffe & de Berlin ; mais que dans celle de Ramufio, on lit feulement que l'Auteur paile à la description des aurres Pays où il voyagea par l'ordre de Kublay.

Riviere & Pont

A dix milles de Kambalu on trouve une grande Riviere, nommée Puli-fande l'uli-fangan- gan (44), qui se jette dans l'Océan oriental & dans laquelle on voit remosstet un grand nombre de Vaisseaux. On la passe sur un pont fort curieux, qui a trois cens pas de long & huit de large. Il est composé de vingt-quatre arches, foutenues par vingt-quatre piliers d'une pierre nommée Serpentine. Le pavé en est plat. Des deux côtés il est orné de colomnes, à neuf pieds l'une de l'autre, au sommet desquelles sont placés des lions (45), & qui ont entr'elles de beaux paneaux

> (44) Puli-fanguis dans le Manuferie de Berlin. Pali-fachniz dans celui de Bafte. Gaubil , qui s'étoit servi de celui de Baste, prétend que ce Pont, qui n'a que dix-lept arches, avec celui Puli fachniz est la Riviere de Sankan-when ou Luker , à deux lieues de Peking. l'oyez l'Hift.

> de Surm-, trois lieues plus à l'Ouest, qui répond à la Description. de Jenghiz-khan, p. 14 & 139. Magalhaens weut la même chose dans sa Relation de la (45) C'est une erreur au lien de rygres ; car

> on a vu au Tome VI que les Chinois n'ont Chine , p. 11; & le nom femble en effet le aucune idee du lion,

prouver. Puli-fangan, dit il, est le nom Mongol. Mais il ajoute que Polo a confondu

#### VOYAGES. LIV. IV.

de marbre enrichis de bas-reliefs. Celle du centre est beaucoup plus grande que MARCO FOLO. toutes les autres & porte fur une tortue de marbre, avec un lion au pied & un autre au sommet. Vis-à-vis, à neuf pieds de distance, est une autre colomne

A trenre milles de ce pont, du côté de l'Ouest, on rencontre, après avoir travetsé des campagnes remplies de vignobles, une grande & belle Ville nommée Gouza (46), qui est fameuse par ses toiles & par son Commerce.

Un mille plus loin , le chemin se divise en deux ; l'un qui conduit à l'Ouest Division du chepar le Katay, & l'autre au Sud-Est vers Manji. En suivant le premier pendant min. dix jours, on rencontre de belles Villes & des Châteaux, des terres cultivées, des vignobles, & l'on arrive au Royaume de Tain-fu (47), dont la Capitale, Royau porte le même nom, fait un commerce de munitions pour les armées du

Khan. Le vin qu'on recueille dans ce eanron fournit soute la Province. Sepr journées au-delà, on entre dans un Pays aussi riche par le Commerce

& auili beau que le précédent. Enfuite on arrive à la grande Ville de Pianfu (43), où le commerce des foies est forr en honneur. A l'Ouest est le beau Chitesu de Tay-Château de Tay-jin (49), anciennement bâti par le Roi Dor. On y voit, dans jin. une grande falle, les portraits de tous les Princes qui ont regné dans certe région. On raconte du Roi Dor (50), qu'il étoir fort puillant, & que n'employant que des semmes à son service , il en faisoit atteler quelques-unes à un Roi Docchariot fort léger pour se promener autour de son Château. Cette Place érant également fortifiée par l'art & la nature, il en conçut l'audace de se revolter contre Um-khan ou le Prete-Jean , son Souverain (51). Mais ayant été pris à la chasse par sept Officiers qui le trahirent, il sut conduit au Khan, qui le réduisit pendant deux ans à l'humiliation de garder ses troupeaux. Ensuite il lui

Pian-fu-

fit grace (52) & le renvoya noblement avec une fuite nombreuse. A vingt milles de Tay-jin coule une Riviere nommée Kara-muran (53), Rivierede Karad'une largeur & d'une profondeur extraordinaires, bordée d'un grand nombre

Avanture do

de belles Villes où le Commerce est florissant. Le Pays abonde en gingembre, en soie & en Faifans, dont rrois ne reviennent qu'à quatre sols de Venise. Les cannes y sont fort hautes, & grosses d'un pied, ou même de dix-huit pouces Après avoir passé cette Riviere, on arrive en deux jours à la fameuse Ville

de Karian-fu (54), où l'on fabrique des étoffes d'ot. Les épices, telles que le gingembre, la Galeng & l'huile d'aspic, y sont en abondance, La Religion des Habitans est l'idolatrie (55). En avançant sept jours à l'Ouest, par un beau

Karian fo.

(46) Plus correctement, Geogui dans la Copie de Bafle, C'est Cho-chen, suivant Ganbil , p. 239. (47) Taymen-fu , dans Schan-fi. (48) C'est Ping-yang-fu , au Sud-Ouest ,

(§1) Les Copies Latines rapportent un Dialogue entre les deux Rois, Purchas l'a supprimé, & pat la même méthode il a fort alteré la description du Pont de Puli-sancan. (53) Kara-muram ou muren fignific, en

dans la même Province. Voyez Magalhaens, (49) Khinkui dans les Copies Latines. (50) Les Copies Latines le nomment Darius. Elles placent le Château à deux journées Mongol, Reviere notre. Ceft le Whang bo. (14) Ciam-fu dans le Manuferit de Roffe . & Kafiam-fu dans celui de Berlin. Il seroit difficile de deviner quelle étoit cerre Ville. (15) Ceci doit être entenda de la fecte de

(11) Suivant ce récit , le Prete-Jean auroit possedé une portion de cette partie de la Chine

Fe, qui étant fort nombreule, donna lieu à Polo de eroire que tous les Chinois n'en avoient pas d'autre.

qui se nomme Katay.

avec fon lion.

330

Pays & quantité de Villes, on trouve un grand nombre de Mahométans & de MARCO-POLO. 1271.

Quenzan-fu.

Sept journées plus loin on arrive à Quenzan-fu (56), Capitale du Royaume, qui a éré le siège de plusieurs fameux Monarques. Elle avoir alors pour Gouverneur le Prince Mangala, fils du grand Khan. A cinq milles de certe Paluis du Prince Ville, on voir dans une belle plaine bien arrosée, un enclos de murs qui n'a pas moins de cinq milles dans la circonference, au centre duquel est le Palais du Prince, brillant d'or & d'azur. Le Pays produit toutes fortes de provi-

Mangala.

fions, fans compter la foie & le gibier, qui y abondent. Les Habitans font idolâtres.

A rrois journées de ce Palais, vers l'Ouest, on arrive, par des plaines remplies de Villes, dans un Pays montagneux, mais fort peuplé, qui appartient à la Province de Kunkin (57). Ses Habirans sont livrés à l'agriculture & à l'idolâtrie. On y voir des lions, des ours, des cerfs, des chevreuils & des Province d'Ab- loups. Certe contrée s'étend l'espace de vingt journées à l'Ouest. On en sort pour entrer dans la Province d'Abdaluk-manji (58), dont le nom signisse Pro-vince blanche des fronzieres de Manji. Elle est bien peuplée, & pendant deux jours de marche elle n'offre que des plaines. On ne trouve enfuite, pendant vingr jours à l'Ouest, que des monragnes, des vallées & des bois. Enrre les

daluk manji. Sindin-fu.

animaux fauvages, on y distingue celui qui produir le musc. Entre les végetaux, on vante le gingembre, le bled & le riz de cerre Province (59). Après l'avoir traversée, on entre dans une plaine qui appartient à la Province de Sindin-fu (60), sur les frontieres de Manji. La Capirale, qui porte

fes ponts.

le même nom, a vingr milles de rour, & ses richesses répondent à sa grandeur. Ses Rois étoient aurrefois riches & puissans. Mais le dernier, qui éroit mort fort âgé, avoir laissé rrois fils, entre lesquels la Ville avoir été divisée en rrois parries, séparées par un mur; & le grand Khan n'avoit pas tardé à les Set Rivires & foumerree, eux & leurs Etars. La Ville de Sidin-fu & ses environs sont arrosés par diverfes rivieres, quelques-unes d'un demi-mille de largeur, d'autres de deux cens pas, mais toutes fort profondes & couverres de ponrs de pierre, dont plusieurs ont quatre-vingt pas de large. Les deux côtés sont ornés de colomnes de marbre, qui fouriennent une voûre de charpente, fous laquelle on voir des boutiques de chaque côté. Au-dessous de la Ville, roures ces rivieres en forment une grande, nommée Kyang (61), qui coule l'espace de cont jour-

Kyang.

(56) Quen-qui-na-fu dans le Mannferit de Bafle, & Gyan fu dans celui de Berlin. Suivant Gaubil , e'est Si-nean-fu , Capitale de Schen-fi , qui se nommoit alors Chan gan. Ubi Suprà , p. 15 6 139.

(17) Cunchin dans l'Italien. Chunchi dans le Manuscrit de Baste, & Chunchem dans eelui de Berlin.

( s. 8. Ach-balak dans l'Italien. Ach ou Ak , en Mongol, fignifie Blanc ; & Baluk , Balik ou Baleg , figuifie Ville. Le Mannferit de Bafle porce Achain-mangi. Celui de Berlin , Archilechi-mangi. Ainfi c'eft Ramufio qui approche ordinairement le plus de la verité.

Manji est cette partie de la Chine, au Sud du-Karay, qui étoit foumife anx Empereurs Chinois de la race de Song, avant que Kuhlay l'eût conquile.

(59) Pilgrimage de Purchas , p. 89.

(60) Syndi-fu dans le Manuserit de Berlin. On ne comoît pas de Place qui réponde fi bien à la firuation & à la defeription de cette Ville que Ching-su-su, Capitale de Se-chuen. (61) Quan dans l'Original. Quian-su dens

le Manufcrit de Bafle, & Quian-fu dans celui de Berlin. C'est la grande Riviere de Yang-

tfe-kyang.

nées jusqu'à l'Océan. Le Commetce y amene un grand nombre de Vaisscaux, & Marco-Poto. leurs bords font couverts de Villes & de Châteaux.

Cinq journées plus loin, après avoir traversé une plaine bien remplie de Province de Te-

Villes, de Châreaux & de Villages, on entre dans la Province de Tebeth (61), bette facouches. une des conquêtes du grand Khan, où pendant l'espace de vingt journées on ne voit que les ruines d'une infinité de Villes & de Châteaux. La solitude qui regne dans le Pays y a fait multiplier à l'excès toutes fortes de bêtes farouches. Les Voyageurs n'ont pas d'autre ressource, pour s'en garantir pendant la nuit, que de brûler des roseaux verds, dont le craquement se fait entendre à plus de quarte milles. Ils font d'une hauteut & d'une grosseut extraordinaites.

Au-delà du Tebeth on recommence à voir, comme auparavant, des Villes & des Villages en grand nombre. Le goût des Habitans ne leut faifant pas de- vischenieux firer la virginité dans leurs femmes, l'usage du Pays est d'amener de jeunes des jeunes filles. filles aux Etrangers, pour leur servit d'amusement pendant leur séjout. Une fille, au départ de son galant, lui demande quelque petit présent, comme un témoignage de la satisfaction qu'il a reçûe d'elle. On ne la voit plus paroître sans cette preuve de sa honte, dont elle se sait un ornement; & celles qui peuvent en montret le plus, jouissent d'une réputation distinguée. Mais le matiage les prive de cette liberté, & les hommes observent soigneusement entr'eux de ne pas troublet le repos des maris. Leur Religion est l'idolatrie. Ils sont matu- Caraffere des rellement cruels & portés au larcin , qu'ils ne regardent pas comme un crime. Habitan & portient l'aix. Ils se nourrissent des animaux qu'il prennent à la chasse & des productions de leurs tertes. Polo ajoute qu'ils sont grands Sorciers, jusqu'à pouvoir causet des orages & du tonnerre. Les animaux qui produisent le musc sont sort communs dans cette contrée & portent le nom de Gudderis (63). Le cotail y sert de monnoie coutante. Les Habitans ont une langue qui leur est propte, & sont vêtus de peaux ou d'étoffe de chanvre. Leur Pays appartient au Tibet (64), qui comprenoit autrefois huit Royaumes, remplis de Villes, de Bourgs, de Montagnes, de Lacs & de Rivieres, où l'on trouve de l'ot. La pature des femmes & des Idoles est une pièce de corail, qu'elles porrent au col. Les chiens du Pays sont de la grandeur de nos ânes. On les dresse à la chasse des bêtes farouches, fur-tout des taureaux fauvages, qui se nomment Beyaminis. Le Pays produit diverses fortes d'épices, qui ne sont pas encore connues en

A l'Est du Tebeth est la Province de Kaindu (65), qui avoit ses propres Rois Province de avant que d'être subjuguée par le Khan. Elle contient plusieurs Villes. Sa Ca-Kainon. pirale, qui porre le même nom, est située à l'entrée de la Province. On y voit un grand lac salé, qui ne laisse pas d'être rempli de poisson, & qui produit tant de perles qu'elles n'autoient aucune valeut s'il étoit libre de les prendre. Mais la loi défend, sous peine de mort, d'y touchet sans la permission du grand Khan. On trouve auili, dans une montagne voiline, une grande abondance de turquoises, qui sont sujettes à la même désense. Le Pays est rempli de bêtes fauvages & de divetses especes d'oiseaux. Il ne produit pas de vignes; mais on y fait d'excellentes liqueurs de bled, de riz & d'épices, telles que la

(61) Thebet dans le Manuscrit de Berlin. (63) Gadders dans les Copies Latines.

Europe.

(64) Il paroît que c'est la partie occidentale (65) Caynan dans le Manuscrit de Berlin. Tt ii

canelle, le gingembre & le girofle, qui y croissent en abondance. Les cloux MARCO-POLO. de girofle viennent sur de petits arbres, dont les seuilles ressemblent à celles du 1272. laurier, mais sont un peu plus longues & plus étroites, avec de petites fleurs blanches.

Les Habitans de Kaindu sont idolâtres, & croient rendre un culte agréable à leurs Idoles en proftituant leurs femmes & leurs filles aux Etrangers. Ils leur abandonnent leurs maifons, avec la même indifference qu'on a remarquée dans les Habitans de Khamul (66). La Province de Kaindu a deux fortes de monnoie: l'une, qui confilte dans des particules d'or, qu'on prend au poids, la seconde, qui n'est que du sel réduit en petites tablettes, marquées de l'image du Prince. C'est avec ces especes qu'ils achetent de l'ot & du muse des Habitans des montagnes, où l'un & l'autre se trouvent en abondance.

Riviere, de

En fortant du Tebeth on traverse pendant quinze jours (67) des Villages & des Châteaux, où les usages ne sont pas différens de ceux qu'on vient de rapporter, & l'on arrive à la Riviere de Brius (68), qui borne la Province de Kaindu. On trouve dans certe Riviere quantité de fable d'or, que les Habi-

ration.

tans du Pays nomment Dipaiola (69); & fur ses rives, des arbres d'où l'on tire de la canelle. Le Brius va se jetter dans l'Océan. Après l'avoir traversé , on passe à l'Ouest dans la Province de Karajan (70), qui contient sept Royaumes, gouvernées par le Prince Sentemur (71), fils du grand Khan, & renommé par sa justice & sa prudence. Les l'abitans sont idolatres & parlent une langue fort difficile.

Yaki.

On continue de marcher par un Pays fort peuplé, qui nourrit d'excellens chevaux, jusqu'à Yaki (72) sa Capitale, grande Ville où le Commerce est florislant. Les Idolâtres y font mêles avec les Chrétiens, les Nestoriens (73) & les Mahométans. Leut pain & leurs liqueurs font composés de riz. Ils hachent leurs viandes fort menu, & l'affaifonnent avec des épices & de l'ail. Les Ettangers ont la liberté de coucher avec leurs femmes lorsqu'elles y confensent. La monnoie & les ornemens du Pays sont une espece de porcelaine blanche (74) qui se trouve dans la mer. Il se fait beaucoup de sel dans la Ville, avec de l'eau de fontaine. On voit dans cette Province un lac de cent milles de tour, qui produit du poitson en abondance (75).

(66) Voyez ci-deffus.

(67) Dix dans les Copies Latines.

(68) C'est apparemment le Kincha-tyang on la Kiviere au jable d'er, qui tombe dans le grand Kyang dont on a parlé ci dessus. Il bor-de en parrie la Province de Yun-nan, du côté du Nord: ce qui favorifa l'opinion de Gaubil , qui prend le Karajan pour une pattie de

l'Yun-nan. Heft- de Jen hiz-khan . p. 400. (60) Pariola dans le Manuferit de Bafle, & Depaglola dans celui de Berlin

(70) Suivant cerécit, le Kaindu feroit and partie de Ne-chuen, du moins, en supposant que le Brius foit le Kinches on le Kang. D'un autre côté , il est peu probable qu'en sorrant du Tibet, Polo, au lieu d'avancer à l'Oueft. ou entre le Sud & l'Oucit, comme il le mat-

que dans un endroit, cut fait un tour à l'Eft ou au Sud-Eft , & qu'il fur entré par ce point dans le Katajan ou l'Iun-nan. (71) E/enterner dans le Manuferit de Baffe .

& Ousenness dans celui de Berlin. On ne trouve pas ce nom entre les dix fils de Kublay dont parle Gaubit , sebt fup. p. 125. (72) Jacci dans l'Original.

(73) Ici & dans quelques autres endroits l'Anteur (emble diftinguer les Nestoriens des Chréciens (74) La Copie de Basse porte des coquilles 5

& celle de Berlin , des pierres (75) Yun-nan eft fieue a l'Eft d'un grand lac ; mais on ne dit pas que l'ais foit fut le lac dont parie le texte.

A dix journées d'Yaki, vets l'Ouest, on entre dans la Province de Kara- MARCO-2010. çan (76), qui étoit alors gouvernée par Gogatin (77), un des fils de Kublay. La Capitale de cette contrée porte le même nom. Ses rivieres roulent Province de Kadu sable d'or, & ses montagnes en offrent des mines. Ce métal s'y échange pout raran, six sois sa valeut en argent. La monnoie du Pays est une espece de porcelaine qui vient de l'Inde, où les Karazaniens menent leurs chevaux. Ils fe fervent vieres de l'ave. d'étriers fort longs. A la guerre ils ont des boucliers & des cuirasses de peau de bufle, des lances, des atbalètes & des fléches empoisonnées. Ceux qui ont commis des crimes portent sur eux du poison, & le prennent aussi-tôt qu'ils

font arrêtés, pour se garantir, des tourmens d'une rigoureuse question. Mais leurs Magistrats ont trouvé le moven de le leur faire rejettet, en leur faisant avallet du fumiet de chien. Avant qu'ils eussent été subjugués par le Khan, ils poussoient la barbarie jusqu'à tuer les Etrangers auxquels ils voyoient de l'esprit ou de la beauté, dans l'esperance que ces qualités demeureroient à leur Nation.

"La Province de Karazan produit des serpens longs de dix brasses & gros de Serpens profiquatre ou cinq pieds. Ils ont, vers la tête, deux petits pieds armés de griffes. gieux. les yeux plus grands que ceux d'un bœuf & fort brillans, la gueule assez grande pour avaller un homme, les dents larges & tranchantes. La chaleur les oblige de se tenir cachés pendant le jour, mais ils cherchent leur proje pendant la nuit. Les Habitans du Pays les prennent en femant des pointes de fer dans le fable, au long des traces qu'ils font pour aller boire. Ils en mangent la chair, qu'ils trouvent délicieuse. Le fiel est bon pour les femmes en travail, pour les ulceres (78) & pour la morfure des chiens enragés. On en prend le poids d'un

liard dans du vin (79).

Cinq journées à l'Ouest du Karazan on trouve la Province de Kardan (80), Province de Kardont la Capitale se nomme Vocham (81). Elle est soumise au grand Khan, On y emploie, pour monnoie, de la porcelaine, & de l'ot au poids. Il ne s'y trouve pas de mines d'argent, ni dans les contrées voifines. On y donne cinq onces d'argent pour une once d'ot. C'est un usage des Habitans, de s'incruster les dents de petites plaques de ce dernier métal. Les hommes se font, avec une aiguille & de l'encre, des raies noires autour des jambes & des bras. Leur unique occupation est la chasse & l'exercice des armes. Ils abandonnent les foins domeftiques à leurs femmes, & aux Esclaves qu'ils prennent à la chasse ou qu'ils acherent. Aussi-tôt qu'une femme a mis au monde un enfant, elle se leve, elle lave fon fruit & l'habille. Le mari fe met au lit (82) avec l'enfant, s'y tient pendant quarante jours & reçoit les visites ; tandis que sa femme apporte des bouillons, prend foin des affaires & nourrit l'enfant de son sein.

Le séjour ordinaire des Flabitans est dans des montagnes sauvages, dont le mauvais air est mortel aux Etrangors. Ils se noutrissent de tiz & de viande crue.

(76) Caraiam dans la Copie Latine. (77) Gogracam dans le Manuscrit de Baste, & Coream dans celui de Berlin. C'est peut-être Kekecha, troifiéme fils de Kublay. (78) Pour les bimarraides, dans le Manuf-

crit de Baffe. (79) Pilgrimage de Purchas , p. 91 & fuiv.

(80) Ardandan dans le Manufcrit de Bet-

lin . & Arcladan dans celui de Baffe (81) Vociam dans l'Italien. Unchtam dans le Manuscrit de Baffe; & Once dans celui de

(81) Parchas observe que Strabon , 1.4, rapporte la même chose des Espagnols , Apollensus , des Tibereniens , & Lerrus des Bra-

HISTOIRE GENERALE 334

Leur liqueur est du vin de riz. Ils n'ont pas d'idoles, mais ils rendent un culte MARCO-POLO. au plus agé de chaque famille, comme à l'Etre auquel ils doivent tout ce qu'ils 1272. Culte rendu au font & tout ce qu'ils possedent. Ils n'ont aucune sorte de caracteres. Leurs conp'us âre de cha- trats se font avec des railles de bois, dont chaque Partie garde la sienne, que le que famille. créancier remet après avoir été payé.

Maniere de trainor los Malades.

On ne connoît pas de Médecins dans les Provinces de Kaindu, de Vocham & de Karazan. Si quelqu'un tombe malade, sa famille appelle les Prêtres, qui fe mettent à danser & à chanter au son de leurs instrumens. Le Diable, dit Polo, ne manque pas d'entrer dans le corps de quelqu'un d'entr'eux. Les autres s'en apperçoivent & finissent leur danse pour consulter le possedé. Ils supplient l'Esprit d'implorer la Divinité offensée, & promettent que si le Malade en revient il lui offrira quelque partie de son sang. Lorsque le Prêtte juge la maladie mortelle, il allure que la Divinité ne veut pas se laisser fléchir, parce que l'offense est trop grande. Mais s'il voir quelqu'apparence de guérison, il ordonne qu'un certain nombre d'autres Prêtres, avec leurs femmes, ayent à sacrifier un certain nombre de beliers à tête noire. Aussi tôt on allume des flambeaux. La maison est parfumée. On égorge les beliers, qu'on fait cuire à l'eau. Le sang & le bouillon sont jettés en l'air, tandis que les Prêtres recommencent à danser avec leurs femmes. Ils prétendent alors que la Divinité est appaifée, & se mettant à table ils mangent avidement la chair des victimes (83)

Cherete du grand Khan comre les Ross de Mein & de Bengaie.

En 1272, legrand Khan fit marcher une armée de douze mille hommes (84) fous la conduire de Nestardin, Général d'une grande expérience (85), pour garder les Provinces de Vocham & de Karazan. A la premiere nouvelle de ce mouvement, les Rois de Mein (86) & de Bengale joignirent leurs forces, qui se trouverent composées de soixante mille hommes d'infanterie & de cavalerie, avec mille élephans chargés de tours, dont chacune portoit quinze ou seize hommes (87). Le Roi de Mein, qui commandoit cette armée, s'avança pour attaquer les Tartares. Ils s'étoient campés près d'un bois, parce qu'ils avoient jugé qu'il seroit impossible aux éléphans d'y entrer. Leurs chevaux furent si effrayés à la vûe de ces monstrueux animaux, qu'ils ne purent les faire avancer. Ils mirent pied à terre, & les ayant attachés à des arbres, ils fatiguerent les éléphans par une si furieuse grêle de fléches qu'ils les mirent en fuire vers les bois, où les hommes furent bien-tôt renversés avec les châreaux. Alors, remontant à cheval, ils tomberent sur le Roi de Mein & le défirent entiérement. Le carnage fut terrible dans les deux Partis. Après la victoire, les Tartares priteur dans les bois deux cens éléphans à l'aide de leurs prisonniers; & depuis cet évenement le Khan a commencé à faire usage de ces animaux dans ses guerres. Le Général Nestardin profitant de son bonheur subjugua les Royaumes de Mein (88) & de Bengale.

(8;) Purchas, ubi sup. p. 91.

(84) L'Auteur observe ensuite que la plûpart de ceux qui composoient cette armée étoient des bouffons, dout la Cour du Khan est roujours remplie.
(85) Nascordin dans le Manuscrit de Basle,

& Nafoulatin dans Gaubil. (86) Gaubil & d'autres Missionnaires pren-

ment Mein pour Pegu.

(87) Les éléphans ne portent ordinaire-

ment que trois ou quatre hommes-(88) L'Histoire Chinoise place la conquête de Mein , ou du Pegu , en 1183. Ce for dans le cours de cette année que le Prince Siantar, accompagné de Kulye, Nafulating & d'autres Généraux de l'Oueit, paffa de Yun-nan dans ce Pays & fubjugua les Villes royales de Kyang-few & Tay-kong. Voyez Gaubil, ubi

fup. p. 99.

En quittant la Province de Kardandan on trouve une grande descente, qui continue l'espace de deux journées & demie, sans aucune Habitation, excepté dans une valte plaine, où les Marchands se rendent trois sois la semaine pour le Commerce. On voit fortir alors les Habitans de leurs montagnes, qui font inaccessibles aux Etrangers, pour apporter de l'or, dont ils donnent une once pour cinq onces d'argent.

1272. Grand Marché: dans une pizine.

Au-delà de cette plaine, après quinze journées au Sud, par des bois & des Royanne de pays qui n'ont que des éléphans, des licornes & d'autres animaux pour habitans, on arrive à Mein, Capitale du Royaume du même nom, qui borde l'Inde. Les Habitans sont idolarres & parlent une langue qui leur est propre. Lors- Monoment d'une que les Tartares s'emparerent de cette Ville ils épargnerent un affez beau monument, qui est éleve sur la tombe d'un des anciens Rois de Mein. Il consiste

en deux pyramides de marbre, hautes de dix toises, l'une à la tête, l'autre au pied du tombeau ; terminées , l'une par une boule d'ot , l'autre par une boule d'argent, qui font environnées de petites cloches des mêmes métaux, que le vent agite & fait sonnet. Le monument même est revêtu de plaques d'or & d'argent (89). La Province de Bengale, qui borde l'Inde au Sud, est gouvernée par fon

propre Roi. On y parle une langue particuliere au Pays. Les Habitans, qui font idolâtres, ont des écoles de Théologie magique. Leur noutriture est la chair des animaux, le riz & le lait. Ils ont des bœufs de la groffeur des éléphans, diverses fortes d'épices & de coton, dont ils font un grand commerce. Ils ne tirent pas moins d'avantages de celui de leurs Eunuques. Polo donne au Pays trois journées de longueur. Il est bordé à l'Est (90) par la Province de Kanjigu, qui produit en abondance des éléphans, de l'or & des épices; mais

Bengales

à la distance où elle est de la mer, le transport en est difficile. Ses Habitans sont idolâtres & tributaires du grand Khan. Leur nourriture est la même qu'au Bengale. Ils suppléent au défaut de vin par des liqueurs composées de riz & d'épices. Leur usage est de se graver, sur toutes les parties du corps, des figures inéfaçables d'animaux. Ils ont leur propre langue, & font gouvernés par un-Roi qui entrerient trois cens femmes.

Vingr-cinq journées plus loin, à l'Est, on entre dans la Province d'Amu (91), qui appartient au grand Khan. Les Habitans sont livrés à l'idolatrie. Ils ont leur propre langue; & pout parure, ils portent aux bras & aux jambes des brasselets d'or & d'argent, Le l'ays abonde en toutes fortes de provisions, en busses. en bœufs & en chevaux excellens, qui se vendent aux Indiens,

Huit journées au-delà, du côté de l'Est, on trouve la Ptovince de (92) Tholoman, qui dépend aussi du grand Khan. Elle est remplie de Villes bien peuplées. & de Châteaux fortifiés. Les Habitans adorent des Idoles & parlent une langue qui leur est propre. Ils sont de haute taille & de belle figure, mais bazanés. Cette Nation est belliqueuse. Elle brûle ses Morts & cache leurs cendres dans les montagnes. L'or y est en abondance; mais la monnoie courante n'est qu'une

> Aims dans un endroit de celul de Bafle: (41) Col. man dans le Manuscrit de Berling. C'est peut-ctre Leloman ou le Pays de Lola-

<sup>(89)</sup> Purchas, abi fup. p. 93. (90) L'Auteur change ici fa marche du Sud-Oueft à l'Eft, ou plûtôt Nord-Eft. (91) Anyn dans le Manuscrit de Berlin , & dans Inn-nan. l'oyez le Tome précédens.

3

MARCO-POLO. 1272. Chinti-gui,

force de porcelaine (93), comme dans les Provinces de Kanjiga & d'Amm. De Tholmana, I a route continue, 4 JPE 1, le long d'une riviere qui eth bordée d'un grand nombre de Villes & de Châteaux. Dans l'espace de douze journées na rivre à la grand Ville de Châteaux. Dans l'espace de douze journées na rivre à la grand Ville de Châtea, gui (94), le Psycel floumis au grand Khan. Les Habitans font idolleres, mais renommés par leur valeux. Ils font d'excellence étodifs d'étorce d'arbre. Leur monnoie et d'un papier. Leur foie, qui est en abondance, se transforte par la riviere (93) dans les Frovinces voulnes.

en abondance, se transporte par la riviere (91) dans les Pevinices volines, calience siams. Le Pays et intefiété de lions i mais on yéteve de granda chiens, qui ont a har
ser la partie de la strauguer. Un chaffour en mene deux, qui s'élancent fur ce terinde animal & qui l'Obliggen de le retiere près de quelqu'arbre pour défendre fes parties de derrière, où les chiens portent leurs morfures. Le chaffour lui lance fes téches dans fa reraite, ou le true quelquesties avant qu'il y foit

Sidin fa. Jongal. Passa-fa. arrivé. Dir journées plus loin, on arrive à Sidin fu; & vingt journées au-delà, on trouve lnggul (pS). Quatre journées de plus conduifent  $\hat{x} Patton fu$ ; were les conduifent  $\hat{x} Patton fu$ ; were les conduifent  $\hat{x} Patton fu$ ; vers le stud. Cente Ville, qui en a plaifeaure fous la principal content  $\hat{x}$  content  $\hat{x}$  and  $\hat{x}$  are necournant par l'aure côté de cente Province  $(p\gamma)$ , for le bord d'une cananux. La monnoie couranne di ti du papier. On y fabrique des colfers d'or & de foie , & de très-belles lances. Les Habrans font idolitres & brûlent leurs Morrs. Cependant il s'y trouve quelques Chécitiens, qui one une Ejent

Changle-

En déclinant au Sud du Katay, ou tencontre à trois journées de-là une autre Ville, nommée Chapigu. Les Habitans, qui font livrés à l'isloharie, pivilent aufil leurs Morts, & n'on pas d'autre monnoie que le papier. Ce l'ays produit d'écrellentes péches, qui pefent quelquefois jusqu'à deux onces. On fair beaucoup de fel dans la Ville & dans le canton, fans autre embarras que d'élevre de grandes maffe d'une terre, qu'int impreçnée de ce minéral, & de jetter deffus de l'eau fraiche, qui en fair fortir le fel. On le congele enfluite en le faifant bouillir fur le fu ç qu'el ui du donne une blancheur extraordiarie fur la faint bouillir fur le fui qu'el ui du donne une blancheur extraordiarie.

Changli.

serre.

Cinq journées au-delà de Changlu, roujours au Sud du Kray, on arrive par quanite de Villes & de Châneux à Changli (193), oàcoule une grande riviere qui fixorife le Commerce. Sir journées plus loin, au Sud, on entre dans le bobbe Royaume de Tudin-fué Kan la grande Ville du même nom, qui en a dans fon district onze autres, également fameuses par leur Commerce. Ce Royaume érois gouvernée par les propress Rois-Jordfuil fur fulspage de 11721 par le grand Khan. Il est tiche en foie & renommé par la beauté de fes jardins. Un Gouverneur nommé Lukanfio, qui se vojori quatre-vingt mille hommes de eavaleire foius se sorders, s'éant revolée contre Kublay, s'ut désit & tué par autre armé de de cent mille hommes que ce Monarque site marcher contre liu.

A sept journées vers le Sud, après avoir continué de traverser un Pays rem-

(93) Ce font de petites coquilles de mer , qui paroiffent être les mêmes que les Keris. (94) Cintigui dans l'Italien.

(95) C'est apparemment le Kinfcha dont on a déja parlé, & qui coulant au Nord de Yun-nan passe dans Se-chuen; ou c'est peurère le Kyan, qui est une continuation da Kinfcha.

(96) Gingui dans l'Italien. Tout ce qui est entre ce lieu & Tholoman ne se trouvé pas dans les Copies Latines. (97) Ce doit être la partie méridionale,

(97) Ce doit êtte la partie méridionale, puisque l'Auteur étoit parti sur la route du Nord.

(98) Cinngli dans l'Italien.

pli

pli de Villes, on trouve Sin-gui-matu (99), Ville célebre, qui est arrosée du Marco-poro, côté du Sud par une grande riviere. Les Habitans ont divisé cette riviere en deux canaux, dont l'un coule à l'Est vers le Katay, & l'autre à l'Ouest vers Sin-gui-manu. Manii : tous deux si favorables au Commerce , qu'ils sont couverts d'une multitude incroyable de Vaisseaux.

Seize journées plus au Sud, sans avoir cessé de passer par de grandes Villes de Commerce & par quantité de Bourgs, on arrive à la grande Riviere de Karamoran (1), qui vient, dit-on, du Royaume d'Un-khan ou du Prete-Jean,

Riviere de Ka-

fitué au Nord. Elle est fort profonde & capable de recevoir des Vailseaux du plus grand poids. On y voit, à une journée de la mer, quinze mille Vaiffeaux, dont chacun porte quinze hommes & vingt foldars, fans comprendre gieute. les matelots dans ce nombre. L'objet d'une Flotte si puissante est d'avoir une armée toujours prête à passer dans les Isles qui pourroient se révolter, ou dans tout autre Pays. Près de cette riviere & du lieu où la Flotte est à l'ancre, on trouve la Ville de Koyganzu (2). Sur la rive opposée est celle de Quanzu (3); l'une grande, l'autre perite. Après avoir passe la riviere, on entre dans le Royaume de Manji.

Polo prend foin d'avertir ici fes Lecteurs, que loin d'avoir décrit route la Province de Katav il n'en a pas représenté la vingtième partie, & que les Villes qu'il nomme font uniquement celles qu'il a rencontrées dans la route (4). Nous nous bornerons à deux autres circonstances de sa Relation. La premiere regarde le vin de riz & d'épices, qui furpasse, au jugement de l'Auteur, le & charlou comvin de raifin pour l'agrément du goût, & qui enyvre plus vîte : l'autre concerne une espece de pierre noire qu'on tire des montagnes, & qui brûlant comme du bois, cft d'un grand usage dans plusieurs Provinces où le bois n'est pas en assez grande abondance pour suffire à chausser trois sois la semaine les étuves & les poiles ( c ). Cette pierre noire n'est que le charbon de terre . commun dans plusieurs Pays de l'Europe, mais étrange, comme l'observe Purchas, aux yeux d'un Italien. Le même Aureur ajoute qu' Eneas Sylvius & les premiers Jésuires Chinois en ont rapporté des effets admirables (6).

Vin d'épices

(99) Main signifie une Place de Commermerce. Il ne parole pas que toutes les Villes ici nommées fussent des Fus, c'est-1-dire, du premier rang.

(1) Ou le Whang ho. Mais s'il est queltion de ce Fleuve, fon cours depuis Jingui ou depuis Pazan-fu devoit être au Nord & non au Sud.

( 2 ) Corcangui dans le Manuscrit de Basle . & Cyangam dans celui de Berlin, Suivant Magalhaens , p. 8 , Koy-ganzu est Whay gan-fu. ( 3 ) Cuigni dans le Manuscrit de Baste.

(4) Toutes ces circonstances ne conviennent pas fi bien au Whang be qu'au Kyang,

fur les bords duquel, à la même distance de la mer, on trouve Ching-kynng-fu, une des Isles de la Chine, & Qua-chen fur la rive opposée. Il est vrai que Koy-ganza approche plus de Whay-gan-fu; mais cette Ville eft à quelques milles du Whang-ho & n'a pas d'autre Ville vis à vis d'elle. Magalhaens suppose que Polo a corrompu les noms. Mais auffi le différence est trop grande pour ne venir que de cette cause. Il est plus vraisemblable qu'il donne les noms Tartares. Karamoran & Kambalu en

( 5 ) Pilgrimage de Purchas , p. 94 & fuiv. (6) Ibid. p. 88.

Lont un exemple.

Toma VII.

V 11

MARCO POLO

6. I V.

#### Voyage de Marco-polo dans une partie de Manji, ou de la Chine méridionale.

Division du Maryi en neuf Royaumes.

M. A Province de Manji, fuivant Polo, écoit la plus rince & la plus fameute de de toutes les régions de l'Et (m). Elle contenoit neue Rosyammes; divietion qui s'étoit faire par l'ordre du Khan; mais Polo en vit feulement deux, qu'il nomme Quisfigs K Roinjin, x et qui partifiert avoir été composité de Che-kyang, de Fo-kyan x d'une partie de K-yang nam. Ses courfes se borneuent aussi aux parties martines de ces deux Royammes.

Koyganzu.

Lofsquon ett pallé da Katary dans le Manji, on trouve la belle & riche Ville de Koygang (§ 3), quion a deja nommie. Sa fination et Ners le Sud-Ett & l'Ett, a l'entrée de cette Province, fut la Riviere de Karamman. Cette Ville ett continellement fréquencé par un nombre infini de Vailléaux, & l'ion y fait du fel en abondance. De-là on prend an Sud-Ett, par une chaullée qui a des deux côcès un Pays marchagenx & des eaux navigables. Cette chauffice ett la feule entrée de Manji par terre. Après une journee de marche on rencorre Paughin (9), grande & belle Ville. La monnoic courante ett ici le papier du Khan.
Une journée plus join, au Sud-Ett, on arive à Kaim (10). Ville fameu-

Kai-n-

fe, où le poilfoñ & le gibier fuifonnent. On y donne trois gros Faifans pour quarte fols. Une journe au-del de Kaim, vers le Sud-Eff, le préfente Tingui (11), petite Ville, mais riche & d'un grand Commerce. Le volinage de la mer, qui n'en et qua' trois journess, y ammen un grand nombre de Vaiffeaux. Vers la côte on a formé des falines, qui produitent du fel en abontimpad dance. Plus loin et l'Grimpui (12), grande Ville, qui fournit du fel 1 rout le

Yangui-

En continuant de marcher vers le Sud-Est (13) on trouve Yangui (14), Ville slorissante pat le Commerce, qui a vingt-sept autres Villes dans sa dé-

(7) Celt la partie méridionale de la Chine, alors polícdée par les Empereurs Chinois de la race de Song. Le Katay en étoit la partie feprentrionale. Manji, fluivaut Magalhaems, p. 6, elt dérivé de Mantzu, qui fignifie Banbare. Les Chinois du Nord, pour ue tien de-

voir à ceux du Soud, qui lei appelleun Penary.

céth à dur Fanu Morel, leur out donné le
nom de Nan-manu, Barbarer du Sud ; on finplemeut de Mar-tau, Barbaret. Les Trarares
nomment auffi par mépris les Chinois Marrau, Mais comme ce Peuples, fut-tout les
Tararare de l'Eft, ne (paroient pronouer le
tau, lit prononert Manij, & Polo a pist malà-propor er nom pour cétul du Pays.

[3) Conigangia dans le Manufetit de Balle,

& Coygangui dans celui de Berlin.
(9) Pan-chi dans les Copies Latines. Il

(7) Cest la partie méridionale de la Chiparoîs que c'est Pan-iu-hyen, au Sud de Whangc, alors possedece par les Empereurs Chinois gan-fu.

(to) C'est peut-être Kau-yeu-chen, sur le Lac de Kau-yeu. On lis Cham dans le Manuferis de Baste, & Caym dans celui de Berlin. (t1) Cyngui dans le Manuscrit de Berlin :

e'est peur-être Ting-kyang-byen, près de l'embouchure du Kyang. (12) Cingui dans l'Italien. Gaubil observe

que le gui de Polo répond à Chen, mot qui dénore une Ville du fecond rang. (13) Le Manuscrit de Basse met au Nord. (14) Janqui dans Firalien. Tanqui dans le Manuscrit de Berlin. Celui de Basse ne la nom-

me pas. C'est peut-être Tang chen-fu, entre se Lae de Kau-you & la Ville de Qua-chen sur le Kyang, vis a-vis de Ching-kyang-fu. dence d'un des douze Barons qui gouvernent ces Provinces. Polo fut revêtu d'un de ces Gouvernemens par l'Empereur Kublay, & l'exerça pendant Nanghin (15), Province à l'Ouest, est une des plus grandes & des plus ri-

pendance. On y fait des armes & d'autres instrumens de guerre. C'est la resi-1272.

ches de Manji. La Ville du même nom doit ses richesses au Commerce, & ses douanes sont d'un fort grand revenu. On y sabtique des étosses d'or & de soie. Le bled y est en abondance, & le papier sert de monnoie (16)

Sian-fu (17) est une belle & grande Ville, qui commande à dix autres Villes opulentes. Elle est si bien fortifiée qu'elle soutint un sière de trois ans contre les Tarrares. Plutieurs lacs dont elle est environnée n'y faissant d'accès que ette Ville four par le Nord (18), elle recevoit de ce côté-là ses provisions par eau. Une si ment elle sur longue rélitance caufa tant de chagrin au grand Khan, que Nicholo & Maffio- Pilica

Polo, qui étoient alors à la Cour, crurent se faire un mérite d'offrir leurs setvices à ce Prince. Ils s'engagerent à construire une machine à la maniere de l'Europe, pour lancer des pierres qui peseroient trois cens livres (19). Leurs charpentiers furent des Neltoriens. Ils composerent en effet trois pierriers, qu'ils tirent conduire devant la Ville. La premiere pierre qui tomba fur une maison y causa tant de ravage , que les Habitans demanderent austi-tôt à

Sinemi.

De Sian-fu à Singui, on compte quinze milles au Sud-Est (20). Cette Ville, sans être fort grande, est fréquentée par une multitude extraordinaire de Vailleaux, parce qu'elle est située sur les bords du Quian (21), une des plus grandes Rivieres du monde. Sa largeur dans quelques endroits, est de six, de huit & de dix milles. L'étendue de son cours est de cent journées. Elle arrofe feize Provinces & deux ceus grandes Villes. Il y tombe un nombre infini d'autres rivieres navigables, & le Commerce y a même une prodigieuse quantité de Vailleaux. La principale marchandife qui s'y transporte est le sel (22). Polo compta un jour à Singui cinq mille Navires. Mais il alfure qu'il s'en Mobiule de Valificaux & ter trouve beaucoup plus dans d'autres Ports de la même Riviere. Ces Bâtimens forme, de commetce sont entierement couverts , & n'ont qu'une voile & un mât. Leur charge ordinaire est de quatre à douze milles Cantares Venitiens. On n'y emploie des cordes de chanvre que pour le mât & la voile. Le reste des cor-

(15) Navigui dans le Manuscrit de Baste, & Nayngui dans celui de Berlin. C'est sans doute une erreut de copifte. On peut croire

que c'est Nanking, Capitale de Kyang-nan. (16) Pilgrimage de Putchas, p. 96. (17) Suivant Gaubil, p. 157, c'est Syang-7ang su c dans Hu-quang, sur la Riviere de

Haz, qu'on a déja décrite. (18) Gaubil dit , p. 157, qu'il paroit évidemment que Polo a décrit cette Ville sur le témoignage d'autrui.

(to) Purchas observe que suivant ce passae les Chinois n'avoient pas l'ulage du canon.

Gaubil fait dire à l'Histoire Chinoise que ce

furent les Whey-hus, c'est-à-dire, les Mahométant, qui inventerent ces machines; mais il ajoute que l'Historien peut s'être mépris sur la religion des inventeurs. Ubi fup. p. 157. (10) C'est peut-être Kin-ehen-fu , qui cst la Ville la plus proche sur le Kyang, mais qui est a cent milles au Sud; ce qui ne s'accorde

pas avec la distance matquée. Qui sçait s'il ne faut pas lire cinq journées au lieu de quinze

(11) Ou Kyang, qui s'appelle austi l'augtfe , Kyang & Ta-kyang.

(11) Ceci s'accorde avec ce qu'on a rapporté ci-deflus d'après les Missionnaires.

MARCO-POLO.

dages eft de canne fendue (13) en petites pieces, qui fe tordent auffi facilement que le chanvre, & dont on fair des cables de deux emb suffis de long, que vez léguels on tire les Vaiifeaux pour remoner & dérendre la riviere, avec le fecours de dix ou douxe chevaux. Dans quantié d'endroits, on voir des rochers fort élevés, fur lefquels on a confluxir des Monafteres. Toure la coure, le long des rives, et termpis de Villes et de Villages bien peoplés.

Kayngala

Kayagui (14) eft une petite Ville (15) au Sud-fif de la même Riviere, où fon tallemble tous les ans du bled ck du riz, pour le transporter & Khambake par les lacs, par les rivieres, & fur-tour par le grand canal que le Khan a fair conflurire, dans la vie d'épargner aux Vaisseaux le passage de la mer. Celt un ouvrage admirable. On a tormé, le long des rives, de grandes chausses pour la commodiré des gens de pied. Au milieu de la riviere est une Ille pier-raise, où l'on a baix un Temple, avec un Monaster qui continent deux cens Moines. Ces deux Edinces paisser pour l'origine de toures les Fondarions de cette nature.

Chinghian-fu.

Ching-hian-fu (16) est une Ville riche par son Commerce, où toures les nomodirés sont en abondance. Elle a deux Eglises, bàries par un Nestorien nommé Mashis, que le Khan y envoya pour Gouverneur en 1274 (17).

Tenguigui

De-là, rois jourinées de marche au Sud-Eile, par quantiré de Villes & de Chiesaux, conduitent à Tinaguigui (18) grande & belle Ville, qui eft fortifice d'un double mur. Kinfam bayara (19), Général Tartare, ayant fait marher contre centre Place un corps des Chrétiens nommés Aláins, le Afliégés fe 
retrierent dans le must intérieut; & Lialiferent prendre poilefilon de l'enclos 
du debors à l'ennem. Ils y avoient laifle beaucoupé ev in, dont el Alains ne 
manquerent pas de s'enyvete. Les Cioyens fortant alors de leur terraite tueent actilement, jusqu'au demire, des genq qu'ils rouverent enfevelsi dans 
le fommeil. Bayan irrité de cette rufe, parts bien-rôt avec une armée plus 
monbreufe, pir la Ville, & gaffa ous les Habitans au fil de l'èpéc (30).

(15) Canne de bambou.

(14) Caigui dans le Manuscrit de Basse. (15) Magalhaens dit que cette Place n'est toprement ni une Ville ni un Bourg. Les Chinois la nomment Chin-kyang-ken, c'estdire, Bouche du Fils de la Reviere, parce qu'il fe forme ici un bras qui coule jufqu'à Hongchen , Capitale de Che lyang. Aux deux eôtés de l'embouchute est un Main, c'est-à-dire une Place de Commerce, ott les Barques mouillent pendant la nuit. Polo a pû leur donner le nom de Ville, malgré lent petiteffe & quoign'elles foient fans murs. Voyez, Magalonens, p. 7. Mais il patolt que certe Place eft plutot Qua-chen, qui eft un Matu & vis-2-vis de Ching kyang-fu, avec une Ific & un Rocher tel que Polo le décrit. Quoiqu'il en foit, on doit coneinte qu'il est bien difficile de reconnoîrre les Places nommées par Polo. Il parcourt ici un espace d'environ cinq cens milles, sans autre lumiere pour nous

Kyang, par exemple, est plitôt au Nord-Est de Kin-chen-fu ou de route autre Ville voisine fur ses bords. Magalhaens setrompe aussi lotsqu'il fait signifier à Chin-hyang-cheu la Benche du Fils de la Riverer. C'est Tse-kyang cheu

qui a cerre fignification en Chinois.

(16) Cinglian-fu dans l'Italien. Cinglamfu dans le Manufeit de Balle, & Systum-fu
dans celai de Berlin. Nous apprenons de Magalhaens, p. 8, & de Gaubil, p. 173, que
cette Place est Chin-chang-fu, su Sud du
Kyang, vist-avis de Qua-cheus.

(17) Les Manuferirs de Bafle & de Berlinmettent en 1183, ce qui doir être nne erreur. (18) Cincingui dans le Manuferit de Bafle, & Chimehimgus dans celui de Berlin.

(19) Polo dit que Chinfam fignifie Cent year. Mais Ganbil, qui regarde ce mor comme une corruption de Târs-fyang, veut qu'il fignifie Ministre d'Erst. Il écrit le nom Peyen & non Bayan. Ubi fup p. 171, Note 4. (30) Cette circonflance fair reconnoître

conduire que le gissement des Places, encore (30) Cette circonstance fait reconnoître faut-il qu'il se trompe, car l'embouchure du Tinguigui pour Chang-chen. Ainsi la distance

Singui (31) est une Ville grande & bien peuplée, qui n'a pas moins de vingt MARCO-TOLO. milles de tour (32). Elle est remplie de riches Marchands, d'Artisans, de Mcdecins & de Philosophes. Seize Villes florissantes par le Commerce reconnoissent sa Jurisdiction, & les montagnes du pays produisent beaucoup de Rhubarbe & de gingembre. Il a d'ailleurs un grand nombre de Manufactures de soic. Singui signifie, la Ville de la terre. Une journée plus loin on trouve Vagiu, Ville abondante en foie, & remplie de Marchands & d'Artifans, Trois jours de marche, par un pays bien peuplé, où les Villes, les Bourgs & les

Villages sont en fort grand nombre, conduisent ensuite à Quinsay (33) Polo qui avoit été plusieurs fois à Quinfay , en donne une description fort Description de

détaillée. Il fait observer que le mot de Quinsay signifie du Ciel (34) & qu'elle Quintay. n'a rien d'égal en effet dans le monde. C'est un véritable Paradis terrestre. On lui donne cent milles de tour; mais cette grandeut extraordinaire vient principalement de ses tues & de ses canaux qui sont sort larges. Elle a d'ailleurs de très-grands marchés. D'un côté de Quinsay est un lac d'eau douce (35), & de l'autre côté une grande riviere, qui entrant dans la Ville par plusieurs mien. endroirs & chariant toutes fes immondices, passe au travets du lac, & va se jetter dans l'Océan à vingt-cinq milles Est-Nord-Est (36). Elle a près de son embouchure une Ville nommée Gampu (37), où mouillent les Vaisseaux qui arrivent de l'Inde. Les canaux de Quinfay font couverts d'une multitude de ponts, qu'on fait monter au nombre de douze mille, & dont quelques-uns font si hauts qu'un Vaisseau passe dessous avec son mât dressé, tandis que les chariots & les chevaux paisent par-dessus. Du côté qui restoit ouvert, ses anciens Rois ont ceint la Ville d'un large fossé, qui n'a pas moins de quarante milles de long, & qui reçoit son eau de la riviere. La terre qu'on en a tirée, fert comme de rempart.

Entre une infinité de marchés qui sont distribués dans toute la Ville , on en Ses marchés & compte dix principaux, dont chacun forme un quarré de deux milles. Ils font à quatre milles de distance l'un de l'autre, & font tous face à la principale rue qui a quarante brasses de largeur, & qui traverse toute la Ville. On voit à Quinsay un grand nombre de palais avec leurs jardins, melés entre les maifons des Marchands. La presse est si grande dans les rues , qu'on a peine à comprendre d'où l'on peut tiret assez de vivres pour noutrir tant de monde. Un Officier de la Douane assura Polo qu'il s'y consume tous les jours quarante-trois

& le gissement sont ici exacts. Voyez Gaubil , cette explication est fausse, & que Quinsay out p. 170 0-172, od il raconte que Chang-chenfu fut prife pour la feconde fois par Peyen en 1275, & tous les Habitans tués. Ce Général avoit dans fon armée une tribu nommée Walonno, dont il y a apparence que l'olo a fait fes Alams ou ses Alams, & dans cette supposstion il les fait Chrétiens

(11) Cinqui dans le Manuscrit de Berlin. Suivant Martini & Gaubil c'est Su-chen , nom-

mée alors Ping kyang. (32) Soixance milles dans les Copies Latines.

(33) Purchas , ubi fup. p. 97.

(34) Magalhaens prétend , p. 18 , que

King-fay , ou plurôt King-fu , fignific la principale Cour. Gaubil veur , p. 177, que Kingtie on King-che foit le nom que les Chinois donnent au lieu où l'Empereur tient fa Conr , & qu'alors le nom de cette Ville ait été Ping.

(35) Voyez ci-dessus la description der Hang cheu

(16) Le giffement & la distance sont ici fort justes

(17) C'est peut-être Nin-po, quoique cette Ville soit fort éloignée de l'embouchure , & dans la baye qui est devant.

V a iij

MARCO POLO.

5. Somas de poivre; chaque foma contenant deux cens trente-trois livres; par où 10 npeut juget quellé doir tre la quantiré des autres provisions. Des deux côtés de la grande rue et un pavé large de dix beafles. Le militeu eft de gravier, avec des paflages pour l'eux. On appercois de rous côtés de longe chariors, capables de contenir far perfonnes, qui font à louer pour prendre l'air, ou pour d'autres ulages. Toures les autres tures font pavées de pierre. Derrière le marché coule un grand canal, bordé de fipacieux magafins de pierre pour les marchandifés de l'inde & des autres lieux.

Abondance qui y regne. Dans ces marchés, où quantie de rues aboutiflent, il fe raffemble trois la femiane quarante ou cinquante mile perfonnes, qui apportent par les canaux une il grande abondance de toutes fortes de légumes, de viandes & de gibier, que quatre canadas y donnent pour quatre fols de Veuife. Entre les fruits on y trouve d'excellentes poites qui pefent jufqu'à dix l'iver. Le raifin y vient de divers autres lieux, parce qu'il ne croit pas de vigne aux envitons de Quinfay. Mais on y apporte chaque pour, de la mer & cha, un per odifequel quantité de posifion frais. Tous les marchés font envisue, une prodigeut quantité de posifion frais. Tous les marchés font envise de marchandifes. Quelques-unes ont des bains d'ens froide & d'acu chaulés, les premiers, pour les Habitans du Pays, qui ont, dès leur enfance, l'ufage de s y laver tous les jours; les autres pour les Estrangers, qui ne font pas accoutumés à l'eau froide.

Police des mac-

Il n'y a pas de Ville au monde où l'on trouve tant de Médecins, d'Aftrologues & de Femmes publiques. A chaque coin des marchés est un palais, où retide un Magistrat, qui juge tous les différens du Commerce, & qui veille sur les Gardes des ponts.

Caractere des Habitans.

Les Habitans du pays ont le reint blanc. La plupart font vêtus de fois, qu'în ont en fort grande abondance. Lears maifons font belles. Il le so ment de peintures & de meubles précieux. Leur caractère eft fort doux. On n'emend qu'on croitoir chaque rue composte d'une même famille. L'état conjugal eft fie réspecté, que la jabusité et lu ne patifion qu'ils connoiléent peu. Ils regardenr comme une infamis de prononcer un mot trop libre devant une femme mariée. Ils font extrémement civils pour les Estrangers, & toujours prisé; à les aider

de leurs confeils dans toutes leurs affaires. Mais ils ont peu d'inclination pour

Ordre dans les profeillons.

la guerre; on ne voir même aucune arme dans leuts maifons. Les Artifans font diviriés en douze principales Préclifons, dont chacune a mille boutique to chaque boutique une maifon pour le travail, où le Maitre a fous lui depuis dir jufqu'à quarante cuuvires. Quoique la Loi oblige un fils d'embraffer la profetifion de fon pere, elle permer à ceux qui fe font enrichis, de fe dispendre un-mêmes du revail de de potret des habits for riches, fur-tout a leurs femmers. Chaque rue a des tours de pierre, pour mettre en fuerei les meables de les marchandifes dans les incendies, auxquelles les maifons de lois font fort expoféres. Le lacel environné de beaux éditires, de grands Palais, de Templés de de Monaftere. Il a deux 1fles vest le centre, de claque Ille un palais, avec une multitude d'appartemens y où les Habitans vont celébrer des mariages de d'autres fères. Les baques qui révent un paffage ou à la promenande, s'font

convertes d'un pavillon plat, qui forme une espece de chambre, peinte avec

tiles du lac & p'aifirs des Habeaucoup de propreré. Les bateliers font dessus avec leurs avirons, & n'ont MARCO-FOLE. pas besoin de voiles, parce que l'eau a peu de prosondeur. Les Habitans de la Ville viennent se réjouir le foir dans ce lieu, avec leurs femmes & leurs amis: s'ils n'aiment mieux s'amuser à parcourir la Ville dans des chariots.

1272. Hépitaux,

On voir à Quinsay un grand nombre de riches Hôpitaux, fondés par les anciens Rois. On y transporte ceux à qui la maladie ôte le pouvoir de travail-

Aftrolegus.

let; mais lorsqu'ils sont rétablis, on les oblige de retourner au travail. Les marchés font templis d'Astrologues, qu'on va consulter à chaque occasion. Il ne se fair pas un mariage, il ne nair pas un enfant, sur lequel on ne

les interroge, pour sçavoir à quel bonheur on doit l'attendre. A la mort d'une personne de quelque distinction, sa famille, vêtue de toile grossière, accompagne le corps jufqu'au bucher avec des instrumens de musique & des chants à l'honneur des Ídoles. Elle jette dans le feu diverfes figures de papier. La plûpart des ponts de Quinfay ont une garde de dix hommes, cinq pour

le jour & cinq pour la nuit. Dans chaque corps-de-garde on place un grand ponts. bailin fur lequel on frappe les heures , qui commencent au lever du Soleil , & qui finissent lorsqu'il se couche (38), pour recommencer ainsi successivement. Les Gardes font des patrouilles dans leur quartier. Ils doivent éxaminer s'il y a de la lumiere dans quelque maifon, ou s'il arrive à quelqu'un d'en fortir après le tems marqué pour la retraite de la nuit. Dans les incendies , la Garde des ponts se rassemble de divers endroits, pour mettre les meubles & les marchandifes en fureté, foit dans les barques, ou dans les ifles du lac, ou dans les tours dont on a parlé. Il n'est permis de sortir alors, qu'à ceux dont les maisons sont en danger.

Quinfay est gouverne par un des Vice-Rois qui commandent dans les neuf Gouvernements Provinces de Manji. Le Khan y entretient une gatnison de ses meilleures trou- de Quintay. pes. On a formé, dans plusieurs endroirs de la Ville, des monts de terre (29). eloignés d'un mille l'un de l'autre, avec une guérite de bois pour les sentinelles, qui frappent à grands coups fur une planche, pour avertir la garde voiline, des incendies, des événemens du peuple, & des autres accidens (40).

Le Palais, qui servoit anciennement de rélidence à Fanfur (41), Roi de Manji, étoit litué dans un enclos quarré de dix milles de tour. Cet enclos Fantur, étoit divisé en trois parries. On entroir dans celle du milieu par une porte, qui avoit des deux côtés plusieurs grandes terrasses en galerie, dont le toit étoit soutenu par des piliers peints en or & en azur. Ces galeries ou ces terraffes s'élargilloient par degrés. Le toit étoit doré, & l'histoire des premiers Rois du Pays étoit peinte sur les murs (42). C'étoir là que le Roi Fanfur célébroit certaines fêtes avec une magnificence incroyable. Il y traitoit les Seigneurs de sa Cour, les grands Docteurs & les principaux Citoyens de Quinsay, qui composoient une assemblée de dix mille personnes, & ces réjouissances duroient dix ou douze jours.

(18) On lit dans l'Original, qui commencent avec la nuit.

des Arabes & des Perfans. Abulfeda nomme: l'Empereur de la Chine, Fajfur ou Tumnaithan. D'autres le nomment Baghan,

(19) Purchas dit des machines de bois. (40) Pilgrimage de Purchas, p. 98 & fuiv. (41) Le Manuscrit de Balle porte Facfur; re qui est plus conforme à la maniere d'écrire

(41) Cette description n'est pas si étenduq dans les Copies Latines.

MARCO POLO. 1172. Logement de ce Prince & de fes femmes.

Derciere l'édifice du milieu, on avoit élevé un mur, & formé un passage, qui faisoient la division du palais. La partie suivante étoit une espece de cloitre, environné de terrasses & de portiques soutenus par des colonnes, qui contenoit les appartemens du Roi & de la Reine. De ce cloîtte, on entroit dans une galerie couverte, de la largeut de six brasses, qui s'étendoit jusqu'au lac. Les deux côtés de cette galetie étoient bordés par dix cours, ou dix autres cloîtres, dont chacun contenoit cinquante appartemens avec leurs jardins. C'étoit le logement de mille jeunes concubines du Roi, avec lesquelles il se promenoir quelquesois sur l'eau dans des barques, lorsqu'il s'ennuyoir du commerce de sa femme.

Vie molle qu'il y menost.

Les deux autres parties de l'enclos étoient divifées en petits bois, en lacs & en jardins fort bien plantes, où l'on nourrissoit toutes fortes d'animaux, tels que des cerfs, des chevreuils, des chevaux, des lievres & des lapins. L'accès n'en étoit libre qu'à la personne du Roi & aux concubines qui aimoient la chaile. Après cet exercice elles se dépouilloient de leurs habits dans les bois qui bordoient les lacs, & se baignoient en sa présence. Il dinoit quelquefois dans ce lieu délicieux, fervi seulement pat ses femmes. Le foin des armes étoit sa moindre occupation. Mais cette voluptueuse indolence lui couta chet. Polo apprit ce détail d'un riche Marchand qui avoit eu beaucoup de part à la faveur de Fanfur, & qui lui fit voir le palais de ce Prince, où le Vice-Roi du grand Khan faifoit alots fa réfidence. Il trouva les premieres galeties en fort bon état : mais les appartemens des femmes étoient tombés en ruine. Le mur des bois & des jardins ne s'étoit pas mieux confervé, & l'on n'y voyoir plus d'arbres ni d'animaux.

Polo vit l'état du revenu de Quinfay, & le rôle des Habitans, tel qu'il

fur dreffé pendant le féjour qu'il fit dans cette Ville. On y comptoit cent

5 umbre des Habicans.

foixante tomans de feux ou de maifons; chaque toman de dix mille : ce qui faifoir feize cens mille familles (43). Il n'y avoir dans ce nombre qu'une feule Ordre de poisce. Eglise Nestorienne. Chaque maître de maison étoit obligé d'avoir en écrit. sur sa porte, les noms des personnes de l'un & l'autre sexe dont sa famille étoit compolée, & le nombte même de ses chevaux. Il devoit marquer les accroiffemens & les diminutions. Cet ordre s'observoit dans toutes les Villes du Katay & de Manji. De même, les maîtres d'hôtellerie éroient obligés d'éctire les noms de leurs hôtes & le tems de leur départ, sur un livre qu'ils devoient envoyer chaque jour aux Magistrats qui résidoient aux coins des marches publics. Dans le Royaume de Manji, les pauvres qui n'ont pas le pouvoir

d'élever leurs enfans, font libres de les vendre aux riches.

Revenut que le grand Khan tire ik Quintay-

Le revenu annuel que le grand Khan tiroit de Quinsay & de ses dépendances, passoit pour la neuvième partie de ce qu'il tiroit de tout le Manii. Pour le sel seulement, Polo le fait monter à quatre-vingt Tomans d'or (44), ce qui revient à six millions quatre cens mille ducats. Il faut attribuer, dit-il, une si grosse somme à la quantité de lacs qui se trouvent sut la côte mari-

impossible . & doit même paroître affez mo- d'un florin d'or. deré en comparaison de ce que les Missionnal-

(41) En ne comptant que sept personnes res rapportent de Peking & de Nan-king. par famille, ce nombre monte a onze mil-lions deux cens mille ames, ce qui n'est pas mille Saru d'or, & que chaque Sari fait plus

time

1272.

time du Royaume de Quinsay, d'où l'on tire assez de sel en Eté pour en sournir cinq autres Royaumes de Manji. Le sucre du pays, les épices & le vin de riz payent trois & un tiers pour cent. Les douze profellions qui occupent douze mille boutiques, & les marchandises qui entrent ou qui sortent par mer paient de même. Les Marchands de l'Inde & des autres pays étrangers payent dix pout cent. Le grand Khan tire aussi la dîme de tous les animaux. de tous les végétaux, & de toutes les especes de soie. Tous ces droits, sans y comprendre celui du sel, montoient, suivant le calcul dont Polo sut témoin, à deux cens dix tomans d'or, c'est-à-dire à seize millions huit cens mille ducars.

Tous les environs de Quinfay au Sud-Est, dans l'espace d'un jour de mar- Beauté des enche, sont remplis de villages, de maisons & de jardins. On trouve à cette ville, distance Tapingu (45), grande & belle Ville, de la Jurisdiction de Quinsay. Trois journées plus loin au Sud-Est, on arrive à celle d'Oguiu (46). La route au-delà ressemble pendant deux jours à une Ville continuelle ; & trois journées plus loin, on trouve une autre belle Ville nommée Gengui (47).

En continuant de marcher quatre jours au Sud-Est, par un pays où l'on rencontre des bœufs, des buffles, des chevres & des porcs, on arrive à (48) Zengian , Ville bâtie fur une colline, au milieu d'une riviere qu'elle divife , & dont

une partie coule au Sud-Est, & l'autre au Nord-Ouest. A trois journées de-là , on arrive , par un pays aussi peuplé que le précédent , à Giera (49), grande Ville, & la derniere du Royaume de Quinfay. On entre

ensuite dans le Royaume de Konka (50), dont la principale Ville se nomme Fugiu (51). En avançant au Sud-Eit, par des montagnes & des vallées, on trouve un pays affez bien habité, mais rempli de lions, de gibier & de volaille. Le galengal & le gingembre y font en si grande abondance, qu'on y donne quatre-vingt livres de gingembre pour quatre fols de Venife. On compte

Girza. Fegin.

(45) Tampingui dans le Manuserit de Balle fi ee n'est Chu-eken-fu même. & Tampigui dans eclui de Berlin. Cette Ville , fuivant Magalhaeus, est Tay-ping-fu, Ville de Kyang-nan fur le Kyang, à une journée de Nan-kiug au Sud-Oueft, & einq ou fix au Notd-Ouest de Hang-theu. Si cela est vrai, on en doit eonclure qu'il est presqu'impossible de fuivre Polo avec quelqu'exactitude dans la plus grande partie de son Itineraire : ear outre qu'il se trompe ici sur la distance & le gissement, il omet la circonftance du Kyang, qui auroit été à éclaireit.

(46) C'est peut-être Hu-cheu-fu, qui cst à peu pres dans cette polition, à deux journées de Hang-cheu-fu au Nord-Ouest. Iguin est omis dans les Copies Latines.

(47) Le Manuscrit de Berlin porte Cheugui. C'est peut-être Yen-chen-fu dans Che-kyang, à deux journées de Hang-cheu-fu au Sud-Ouest, sur la même riviere & Sud-Sud-Ouest de Hu-cheu-fu.

(48) Crangiam dans le Mannferir de Baffe. C'est peur êrre Suen-ping-lyen dans Che-kyang, une journée au Nord-Ouelt de Chu-chen-fu ,

Tome VII.

(40) Cuzui dans le Manuserit de Baste, & Cingui dans celui de Berlin. C'est peut être une erreur, au lieu de Cuigui. Ces leçons sone plus exactes que dans l'Italien, & marquent, fuivant l'observation de Martini, que cette Ville est Kyu-cheu-fu sur la frontiere de Cliekyang, Voyez ei-deffies. Le même Auteur observe qu'au lieu de cheu les Tarrares prononeeut gin. Mais l'Iralien met souvent gin & in. On voir par ces variations qu'il s'est commis beaucoup d'erreurs dans l'impression.

(10) Conches dans l'Italien. Les Copies Latines ne difent rien ici de Concha, & nomment ce Royaume Fugus, en le représentant forr différent de celui de Konka dont elles parlent enfuite; mais il est clair qu'elles le déplacent.

(11) Fugui dans le Manuscrir de Baste, & Seugui dans celui de Berlin. C'est elairement Fu-chen on Fu-chen-fu, aujourd'hui Capitale de Fo-kyen. Marrini, Magalhaens & Gaubil font de la même opinion.

1272.

MARCO-POLO. couleur & l'odeur, & par ses autres qualités, & dont on fait usage dans les fauces. Les Habitans sont livrés au Commerce. Lorsqu'ils vont à la guerre, ils se rasent le detsus de la tôte, & se peignent le visage d'azur. Leurs armées ne sont composées que d'infanterie, & seur Général est le seul qui marche à cheval. Ils ont pour armes des épées & des lances. Polo leur attribuant un caractere fort cruel, ajoute qu'après avoir tué leur ennemi, ils commencent par boite son sang, & qu'ensuite ils mangent sa chair, la préférant à celle des au-

Many. Onelin-fa-

tres animaux, lotfqu'un homme n'est pas mort de maladie... Six jouts de marche conduitent dans une grande Ville nommée Quelinfu (52), qui a trois ponts (53), larges chacun de huit toises, & longs de plus de cent. Les femmes y sont fort belles; la soie & le coton en abondance. On ailura Polo que le pays produit des poules sans plumes, & tevêtues d'un poil femblables à celui du char, qui font une fort bonne nourriture.

Vogucon.

Trois journées plus loin (54), se présente la Ville d'Unguem (55), où le sucre est en abondance, & se transporte à Khambalu. Les Habitans ignorant la maniere de le faire, avant la conquête, ne riroient des cannes qu'une espece de pâte noite. Mais quelques Babyloniens qui réfidoient à la Cour du Khan, leur apprirent à le rafiner avec la cendre d'un certain bois.

Kangig.

Quinze milles plus loin on rencontre Kangiu (56), toujouts dans le Royaume de Konka. On entretient près de cette Ville une armée pour la garde du pays. Il passe au travers de Kangiu une riviere large d'un mille, bordée de beaux éditices, & chargée de Vasseaux qui transportent (57) du sucre & d'autres marchandifes. Elle va se jetter dans l'Ocean, à cinq journées au Sud-est, près d'un Port maritime, nommé Zaytum (58), où arrivent les Vaisseaux de l'Inde, qui remontent enfuite jusqu'à cette riche & délicieuse Ville, Les bords de la riviere offrent un grand nombre de ces arbres qui produisent le camphre.

Zaviem . Port Enners.

Zaytum est un Port fameux & très-fréquenté par les Vaisseaux Indiens. Polo le nomme un des plus commodes du monde. Le poivre qui se transporte à Alexandrie, dans l'Egypte, n'est pas la centième pattie des marchandises qui arrivent à Zaytum. Elles payent dix pour cent. Cette Ville a des manufactures de tapisseries & d'étoffes brodées. La riviere se divisant en deux bras, dont l'un

(52) Quami-fu dans le Manuscrit de Ber- e'est aujourd'hui. lin. Martini conclur des montagnes qui font entre Cuigui ou Kyu-chen dans Che-kyang, & Quelin-su dans Fo-kyen, que cette derniere Ville est Kyen-ning fu. Magalhacos pense de même. Quelin-fu pasoissane un nom Chinois, & le nom de la Capitale de Quang-si étant le même, e'est beaucoup que Marrini ne l'ait pas trouvé entre les divers noms que Kyen-ning a pris de tems en rems, suivant l'ufage des Chinois.

(53) Apparemment fur la riviere qui coule près des murs, suivant la Copie de Baste. Elle ajoute que ces poots sont otnés de magnifiques piliers de marbre.

(54) La Copie de Baffe met à quinze milles. (15) Unquem daos les Copies Latines. Mais il feroit diffiche de devioer quelle Ville

(16) Fueni dans le Manuscrit de Baste . &c. Sengus dans celui de Berlin, qui ajoute que:

e'elt la Capitale du Royaume de Konka. (17) Martini, qui se servoir de l'édition de Baffe, où cette Place est nommée Fugui, conclut de la circonstance du sucre que c'est Fu-chen. Mais ne pouvoit-oo pas embarquer du fucre à Chang-cheu-fu & dans d'autres lieux comme ici?

(58) Zarsen dans le Manuscrit de Baffe . &c Capean dans eclui de Berlin, qui différence beaucoup ici de l'Italien, comme dans d'au-tres codroirs. Marcini preud Zanten pour Chang-chen-fu on pour Suen cheu-fu, à cinqjournées de Fn ehu, comme Polo place Carten, Gaubil veut oue Suen-chen fu foit le Zar ..

res de l'olo.

coule à Quinfay (59), on trouve au point de fa division une Ville nommée MARCO FOLO. Tingui (60), où l'olo fut informé qu'on fabrique de la porcelaine, d'une terre dont on fait de grands amas, & qu'on laisse trente ou quarante ans sans y toucher. Lorsqu'elle est rafinée par le tems, elle devient propre à composet faifoit la porcetoutes fortes de vases, qu'on peint avec beaucoup d'art & qu'on fait cuire dans des fournaises. Huit de ces vases se donnent pour quatre sols de Venise.

Le revenu du Royaume de Konka n'est guéres inférieur à celui de Quinsay. Polo voyagea dans ces deux Royaumes de Manji. Il se dispense de patier des fept autres, parce qu'il n'avoit pas eu l'occasion de les voir. On a deja remarqué qu'après la conquêre du Royaume de Manji, qui ne formoir qu'une scule Royaume de Monarchie, Kublay le divifa en neuf Royaumes, dans chacun desquels il établit un Roi, ou un Vice-Roi pour l'administration de la justice. Ces grands Officiets du Khan lui rendoient compte chaque année du revenu de leur Province; ils étoient changés de trois en trois ans, comme tous les autres Officiers de l'Empire.

Division du

Le Vice-Roi de Quinfay a dans fon Gouvernement plus de cent quarante Membre & gar-Villes grandes & riches. Oh n'en compte pas moins de douze cens dans tou- des des Villes de te l'étendue de Manji. Le grand Khan y entretient des gatnifons de dix & de douze mille hommes, qui ne sont pas toutes composées de Tartares, parce que cette nation n'ayant que de la cavalerie, est bornée aux lieux où les chevaux peuvent être exercés. On emploie les troupes nationales du Katay pour garder Manji, & celles de Manji pour la garde du Karay. On les change de trois en trois ans , & l'on observe de les placer dans des Villes qui soient à vingr journées de leur propre pays. La garnison de la Ville de Quinsay est toujours de trente mille hommes. Il n'y a pas de Ville qui ait moins de mille hommes pour sa garde, soit d'infanterie ou de cavalerie. La plus grande partie du revenu impérial est employée à l'entretien de tant de troupes. Mais on en tite cet avantage, qu'à la moindre révolte on peut former fur le champ une armée des garnifons voilines, pour faire rentrer les mutins sous le joug (61).

En 1269, Manji avoit un Roi nommé (62) Fanfur, plus riche & plus puiffant qu'aucun de ceux qui l'avoient précédé depuis un siecle, mais d'un caractere qui lui faisoir aimer la paix. Toutes ses Villes étoient défendues par des prince. folles pleins d'eau, & d'une portée d'arc de largeur. Il s'étoit rendu si cher à son peuple, qu'il paroissoit invincible. Dans l'excès de sa sécurité, il négligeoit d'entretenir de la cavalerie , & ses semmes l'occupoient uniquement. Le peuple à son exemple perdit l'usage & le goût des atmes. Cependant il faifoir veiller si soigneusement à l'observation de la paix & de la justice, que les chemins publics étoient surs, & que les boutiques mêmes demeuroient ouvertes pendant la nuit. Il n'étoit pas moins charitable, & sa bonté s'éxerçoit à

(19) Fo-kven n'a pas de riviere à laquelle cette description convienne. Mais il ne faut pas attendre d'exactitude de l'Auteur, qui s'en rapportoit ici à fes informations.

(60) Le Manuferir de Berlin porte aufft Fingui; mais on lit Figui dans celui de Baste. C'eft peut-être Fing-cheu-fu , près de la frontiere de Kyang-fi ; ear ec que l'Auteur dit de la Riviere mérite peu d'attention.

(61) Pilgrimage de Purchas, p. 100. (61) Farfur dans le Manuscrit de Baste. On a déja remarqué qu'Abulfeda donne le nom de Fagfur au Roi du Katay & d'autres eclui de Bajbun, Voyez les anciennes Relations . de Renaudot, p. 181 & 186. On y trouve que e étoit le titre que les Tartares ou les Peuples de l'Ouest de l'Asie donnoient à l'Empereur de la Chine. Polo l'avoir tiré d'eux.

foulager les pauvres. Il faifoit enlever chaque année vingt mille enfans, que la MARCO-POLO. nécetlité forçoit leurs parens d'exposer dans les rues; & les saisant élever, il 1171. les rendoit utiles à l'Etat dans diverses professions.

It eft attaqué per Kubiay.

Kublay fit marcher contre lui une armée nombreuse, soutenue par une puisfante flotte, fons la conduite de Kinfan-Bayan (63). Ce Général s'étant préfenté devant Koyganzu (64), pressa les Habitans de se rendre. Sur leur refus, il marcha vers une autre Ville, & de-là vers une troificme & une quatriéme, aufquelles il fit les mêmes fommations. Mais ne les trouvant pasplus disposces à lui ouvrir leurs portes, il en attaqua une avec rant de surie, que l'ayant prife d'affaut, il fit paffer tous les Habitans au fil de l'épée (65.)

C-nquîte du Ri-vune de Mange

Cet exemple jetta la terreur dans toutes les autres & leur fit prendre le parti de se rendre. Bayan marcha ensuite (66) contre Quinsay. Capitale du Pays, d'où le Roi se vit forcé de se retirer avec ses trésors dans certaines Isles maritimes, où il mourut. La Reine sa semme étoit restée à Quinsay pour la défendre. Il paroît que les Devins de Fanfur (67) lui ayant prédit que fa Capitale ne feroit jamais prife que par un ennemi qui auroit cent yeux, ce fut cette prédiction qui arrêta la Reine , dans l'idée qu'un monstre de cette nature ne pouvoit iamais exister. Mais elle apprit bien-tôt que le nom du Général Tartare fignifioit cent yeux (68); & croyant fon deltin rempli, elle ne fic pas difficulté de lui livrer la Ville. Toute la Province suivit ausli-tôt cet exemple. La Reine fut conduite à la Cour de Kublay, qui lui fit un accueil honorable . & qui lui alligna une fubfiftance convenable à fa dignité (69).

6. V.

## Observations de Marco-polo sur les Tartares & sur la Cour de leur Khan.

Diffrence entre h Relation de Polo & ceile de Robenquis.

Tota que Polo nous donne des Mongols, qu'il nomme toujours Tar-tares, concernant leurs mariages, leurs habits; leurs alimens, leurs occupations, leurs maifons & leur religion, s'accorde affez avec la relation de Rubruquis, quoiqu'il s'étende beaucoup moins dans le détail des circonfrances. Ainsi nous ne nous arrêterons ici qu'à ce qui paroîtra nous offrir des vues nouvelles ou des connoitlances plus exactes.

Caraftere des Tattares,

Les Tartares parlent un langage agréable, se saluent d'un air ouvert & ci-

(61) On Peren.

(64) Ou Whar gan fu.

(61) C'étoit Chang-chen fu , comme on l'a déja observé. Cet évenement attiva en 1175. (66) Polo parle ici d'un évenement postérieur. La Ville que les Chinois nomment Lingan , fut attaquee & fe rendit en 1176. L'Empercur Kong tlong, qui n'avoit alors que fept ans , & l'Impératrice sa mere qui étoit Régente, furent faits prisonniets & conduits a Peking. Ensuite les Chinois proclamerent Twon-tjoug, âgé de neuf ans. Ce fut lui qui fe retira dans une Isle en 1178 & qui y mourut la même année. Gaubil fait le récit de certe guerre dans la curicuse Histoire de Gentchiskhan , p. 160 & fuiv.

(67) Il est remarquable que Polo prend Fan ur ou Facfur pour un nom propre. C'est un titre, qui fignifie Fils du Ciel & qui répond au titre de Tyen-tse que les Chinois donnent

à leur Empereur. (68) Bayan méritoit d'ailleurs le nom d'Argus ou d'homme à cent yeux, par les grandes qualités militaires & civiles

(69) Pelgrimage de Purchas , p. 95 & fuiv.

vil, ont les manieres gracieuses, & mangent avec beaucoup de propreté. Ils MARCO-POLOS porrent beaucoup de respect aux auteurs de leur naissance. Ceux qui manquent à ce devoir font punis par un Tribunal érabli dans cette vûe.

Ils comptent le tems par un cycle de douze années, dont chacune porte le Leur ealeul les nom de quelque animal. Ainfi la premiere se nomme l'année du Lion ; la se-temp. conde, celle du Bœuf; la troisième, celle du Dragon; la quatrième, celle du Chien, &c. Un Tartare, à qui l'on demande son age, répond qu'il est né à telle minute de telle heure & de tel jour de l'année du Lion. Les peres prennene foin de tenir un registre exact de la naissance de leurs ensans (70).

Lorfqu'une fille & un garçon de différentes familles meurent fans avoir été : Marfartt est les maries, l'usage des parens est de les marier après leur morr. On écrit le contrar, qui est brûlé avec les figures, les habits, la monnoie de papier, les do-

meftiques, les bestiaux & les aurres victimes confacrées aux funerailles. Tous ces biens, disent les Tartares, passent dans l'autre monde par le moyen de la fumée, & servent aux besoins des morts. Ils ne croient pas moins que les mariages posthumes sont ratifiés au Ciel (71).

Leurs troupes font divifees en corps de dix, de cent, de mille & de dix Divifeen & dif-

mille hommes. Une compagnie de cent hommes porte le nom de Fuk; une ef- cipline des trescouade de dix, celui de Toman. Ils onr toujours des gardes avancées, pour se garantir de routes fortes de surprises. Chaque cavalier mene dix-huit chevaux, donr les jumens font le plus grand nombre. Ils portent auffi en campagne leurs dont les jumens tont le plus grand nombre de l'air, Leur nourriture, Commercité tentes legeres, pour se mettre à couvert des injures de l'air, Leur nourriture, neurinere dans dans ces expéditions, est du lait sec, qui forme une sorte de pâte. Els font cuire teurs marcienle lait; de la crême, ils font du beurre; le reste, ils le font secher au soleil. Chacun en porte dix livres dans un petit sac; & le matin, lorsqu'on se mer en marche, on en mèle une demie livre avec de l'eau dans un petit flacon de cuir, où le mouvement du cheval en fair l'unique préparation pour le dincr. Dans les occasions où les Tartares attaquent une armée, ils voltigent de côté & d'autre en se servant de leurs armes à seu. Quelquesois ils seignent de suir, & chacun tire en fuyant. S'ils s'apperçoivent que l'ennemi s'ébranle, ils se réumissent pour le poursuivre. Mais du tems de l'olo, ils étoient mêlés avec d'autres nations dans toutes les parties de l'Empire; ce qui rendoit leurs usages

La punition, pour les petits larcins, confifte à recevoir un certain nombre Profition peur ter de coups de bâtons, qui montent quelquefois jusqu'à cent, mais que le Juge volordonne toujours par fepr; c'est-à-dire que la sentence porte, ou sepr, ou dixfept, ou vingt-fept, &c. Mais s'il est question d'un cheval, ou de quelqu'autre vol de cette importance, le coupable est coupé en deux par le milieu du corps, avec un fabre, à moins qu'il ne puisse racheter sa vie en restituant neuf fois la valeur de ce qu'il a pris. Ils marquent leurs bestiaux avec un ser chaud, & les laissent sans garde dans les pâturages (71). Un criminel qui a mérité la prison, n'y est jamais retenu plus de trois ans; mais en lui rendant la liberté. on le marque à la joue (71).

A l'égard de leur Religion , ils reconnoissent une Divinité , & le mur de Religion que Po-

(71) Ibid. p. 88.

Tamanur.

(70) Ibid. p. 80.

(71) Pilgrim. de Purchas, Vol. III, p. 79.

X x iii

350

leur chambre n'est jamais sans une tablette, sur laquelle on lit en gros caracletes, Le grand Dieu du Ciel (73). Ils brulent chaque jour de l'encens devant cette espece d'autel; & levant la tête, ils grincent trois sois les dents, en priant ce grand Dieu de leur conferver la fanté & la raison. C'est à quoi se bornent leurs demandes. Ils ont un autre Dieu, qu'ils nomment Notigay, & dont ils reconnoillent l'empire sur les choses terrestres, sur leurs familles, leurs troupeaux & leur bled. Ils le représentent, lui, sa semme & ses enfans, par des figures de feutre qui sont placées debout; sa femme à gauche, & ses ensans devant lui. Les honneurs qu'ils lui rendent ne font pas différens de ceux qu'ils adref- fent au Dieu du Ciel. Ils lui demandent du beau tems, des fruits, des enfans & d'autres biens. Avant leurs repas ils frottent la bouche de leurs Figures avec de la graisse. Ensuite ils répandent un peu de bouillon hors de leur porte, à l'honneur des Esprits.

Ils croient que l'ame est immortelle, & que l'homme passe en mourant dans un autre corps, pire ou meilleur que celui qu'il a quirté, fuivant la maniere dont il a vécu, qu'un honnête pauvre devient d'abord Gentilhomme, enfuite Seigneur ou Prince, & qu'il s'éleve enfin à la qualité de Dieu. Au contraire, le méchant commence par devenit pauvre. Il passe ensuite dans le corps d'un

chien, & descend ainsi jusqu'aux degrés les plus vils (74).

Premiers Fraeureute des l'at-Priffance de Kudiay.

Le premier Empereur des Tartares se nommoit Chinghiz (75); le second, Kyu; le troisième, Bathin; le quatrième, Esu; le cinquième Mangu; & le fixième, Kublay (76). La puillance de Kublay l'emportoit sur celle de tous ses prédecesseurs. Aux Erats qu'il avoit reçus d'eux, il avoit ajouté en quelque sorte, fuivant l'expression de Polo, l'Empire du reste du monde. En un mot, dit encore l'Auteur, l'immensité de ses richesses, la multitude de ses Villes & celle

de ses sujers, en faisoient le plus grand Monarque qu'on eût jamais vû sur la terre. Il monta fur le trône en 1256, à l'âge de vingt-sept ans. Il en regna près de foixante (77). On le nommoit Kublay-Khan, parce que le dernier mot de ce nom fignifie Empereur.

44 4-tre & fun saidir.

Kublay étoit un fort bel homme, de taille moyenne, robuste, bien prife & bien proportionnée. Il avoit le teint blanc, avec un agréable mélange de rouge, le nez bien fait, les yeux noirs & gracieux. Il entendoit parfaitement la guerre, & fa diligence étoit admirable dans l'exécution. Comme il s'étoit élevé à l'Empire malgré l'opposition de ses freres, il avoit eu souvent l'occasion de faire éclater fa valeur & fa prudence, deux qualités par lesquelles il surpassoit tous les anciens Généraux Tartares. Mais dépuis son élévation , il n'avoit paru qu'une fois en campagne. C'étoit sur ses Fils & sur ses Généraux qu'il se reposoit de toutes ses expéditions.

d'ignorance ou de malice. Il parle des Tartares de la Chine, qui observant une grande partie des usages Chinois ne rendent pas leurs adorations à la tablette , mais à Dieu , dont le nom y est écrit.

(74) Purchas , nti fup. p. 78 & 88.

(75) Cingis dans l'Italien.

(76) Nous avons déja remarqué que cette Este est fauste. Le Manuscrit de Basse porte mencé à regner.

Chinchis, Cui, Barchim, Allau, Mongu & Cublai; celui de Berlin, Chinchis, Caree, Saim, Rocou, Mongu & Cublay. (73) Les Auteurs Anglois accufent lei Polo

(77) Mangu ou Mengko regna jnfqu'en 1259 , & Kublay fut élu l'année d'après. Il mourut en 1194. Ainsi son regne ne fut que de trente-quatre ans. Comme il étoit âgé de quarre-vingt ans à fa mort, il n'en pouvoit avoir que quarante-fix lorfqu'il avoit com-

En 1286 (78), Nayan, fon oncle (79), alors âgé de trente ans, & Gouverneur MARCO 7010 d'un pays si vaste qu'il y pouvoit lever quatre cens mille hommes de (80) cavalerie, entreprit de le révolter. Dans cette réfolution il fit propofer à Kaydu, (81) neveu de Kublay & fon ennemi , qui policdoit quelques Provinces vers la per une fiancie. Turquie, de se joindre à lui avec ses forces. Ce Prince lui promit de se mertre en campagne avec une armée de cent mille hommes. Kublay informé de leur complot, plaça des gardes fur les chemins, pour rompre leurs intelligences, & donna des ordres ii pretlans, qu'en vingt jours il affembla trois cens foixante mille hommes de cavallerie & cent mille d'infanterie, à dix journées de Khambalu (81). Il fe mit en marche avec cette redoutable armée; & dans l'efpace de cinq jours & de cinq muits, il arriva fur les terres de Nayan, où il fir prendre deux jours de repos à ses troupes. Cet intervalle sut employé à consulter ses Astrologues, à la vue de toute l'armée. C'est un usage que les Généraux Tarrares observent roujours, pour encourager leurs soldats. Les Astrologues déclarerent que le Ciel favorisoit Kublay (84).

11 eft mei bide

. Un jour au matin, tandis que le fommeil retenoit encore Nayan dans fa Victoire de Rostente, le Khan se sit voir sur une colline peu éloignée, avec ses troupes qu'il Mayanavoit divifées en trois corps. Il étoit affis fur un château de bois porté par quatre éléphans, avec l'étendard Royal, où l'on voyoit la figure du Soleil & de la Lune. Il fit avancer ses deux ailes vers l'ennemi, après avoir placé, de dix en dix mille cavaliers, cinq cens hommes d'infanterie, qui avoient appris à faurer en croupe s'ils étoient obligés de fuir . & à remettre pied à terre au moindre avantage, pour tuer les chevaux de l'ennemi à coups de lances. Kaydu. n'étoit point encore arrivé avec ses forces. L'action s'étant engagée entre les deux armées, elle fut fanglante depuis le marin jufqu'à midi. Mais Navan avant été fait prifonnier (84), Kublay, pour empêcher que le fang Royal ne

(78) ta80 dans le Manuscrit de Berlin. (79) Les Chinois placent la revoite de Nayan ( e'est le nom qu'ils lui donnent ) en

1287. Il étoit neves de Kublay. (80) Il ne postedoit pas moins de neuf parties, far vingt qui faitoient alors la division

de la Tartarie. (\$1) Laidu dans le Manuscrit de Basse, & Hayrn dans l'Histoire Chinoise. Ce Prince s'étoit révolté depuis long tems. Il avoit cot-

tomen Navan.

(81) L'aslemblée se fit à Schang-tu. (81) Pilgrimage de Purchas , p. 78 & 8 t. (84) Polo se trompe dans ce recit, comme il lui artive toujours dans ce qu'il raconte fur le rapport d'autrui. Voici le fait, d'après les Historiens Chinois, Nayan éta it un Prince fort puissant par l'étendue de ses domaines dans la Tartarie orientale, Hay-iu, qui ne l'étoit pas moins à l'Ouest, & qui s'étoit oppolé à Kublay depuis l'année 12.68, l'engagea dans son parti. L'Empereur affembla ses armées dans la réfolution de combattre son neveu, & s'étante exmpé près de la Riviere de que les Chinois n'avoient pas encore de gros. Lyau , s'avança avec un petit nombre de troupes. Le Général de Nayan vint pout recon-

noître le camp Impérial; mais Kublay, qui le rencontra, fit bonne coorenaoce, quoiqu'il courut risque d'être fait prisonnier. Son armée fut avertie qu'il avoit befoin de fecouts. & la cavalerie s'avança effectivement en prenant l'infanterie en cronpe. Pendant ce tems-là-Nayan étoit tranquille dans fon camp, & fon-Général n'eut pas la hardieffe d'attaquer l'Empercur , dans la crainte d'une embuscade. Liting , Général Chinois, s'approcha du camp de Nayan avec dix folders refolus, & fit tirer un coup de canon. Ce bruit causa tant d'éponvante aux ennemis, qui étoient mal disciplines, que leur Chef croyant avoir toute l'armée Impériale fur le dos ne penfa plus qu'à la fuite. Les forces Chinoifes & Tartares arrivane dans le même tems, fondirent fur les fayards & les défirent entiérement, animées par Kublay même, qui se sit voir à la tête de ses gardes. Nayan fut pris & tué enfuire. Voy. Gaubil , ubi fup. p. 147 en 206. Ce que ect Ecrivain appelle Canon , est nomme Pot à fen dans . l'Hilloire Chinoife. On a remarqué ci-deffus. canon.

fut exposé au soleil, ordonna qu'il sut cousu entre deux tapis, & seconé dans MARCO-POLO. cette fituation, jufqu'à ce qu'il en moutût. Après cette victoire, il recut l'hom-1272. mage des vaincus, qui étoient composés de quatre nations (85), les Chorgas, les Kartis , les Barskols & les Sittinguis.

Nayan étoit Choruen,

Navan, fi l'on en croit Polo, avoit tecu fectettement le Baptême, & portoit le tigne de la Croix fur fon principal étendard. Il avoit parmi ses troupes une infinité de Chrétiens qui se trouverent tous au nombre des morts. Là-dessus les Mahométans & les Juifs qui étoient dans l'armée du Khan, reprochetent aux Chrétiens la défaite de la Croix. Mais Kublay prenant parti pour eux contre ces railleurs, dit publiquement : » Si la Ctoix de Christ n'a pas » accordé de fecours à Nayan, elle s'est déclarée pour la justice, parce qu'il » étoit traître & rébelle à fon Seigneur, & que la Croix n'est pas capable de fa-» vorifer les méchans (86), »

Francis Kapla & coathre de

Kaydu qu'on vient de nommer, étoit un Prince indépendant de la race de Jenghiskhan, établi dans les Provinces Septentrionales de la Tartarie (87), tics fartages. dont les Habitans, attachés aux usages de leurs ancêttes, habitoient des campagnes ouvertes, fans Villes & fans Châteaux. Ils n'exerçoient pas même l'a-

griculture. Leurs alimens étoient la chair de leurs bestiaux. dont ils nourrif-soient un grand nombre. Outre les chevaux, les vaches, les montons & d'autres animaux domestiques, cette région produit des ours blancs, auxquels Polo donne vingt paumes de long, de grands renards noirs, des ánes fauvages, de petits animaux nommés Ronds, qui donnent les peaux nommées Zibelines, des Varis, des Arkolins, & des Rats de Pharaon. Comme les lacs, qui font glacés pendant la plus grande partie de l'année, rendent les chemins presque inaccessibles en hyver, les Marchands qui vont acheter ces peaux ont èlevé dans l'espace de quatte journées de déserts, une cabane à chaque journce, pour s'y loger & faire leurs échanges. Pendant l'hiver ils voyagent dans des traineaux, tirés par des bêtes qui tellemblent à des chiens, & dont on attele trois couples à chaque voiture.

Région des Té-Balbatt.

Au-delà de cette contrée Tartare, est la Région des Ténebres (88), ainsi nommée parce qu'en continuant d'avancer vers le Nord, on n'est éclaité pendant la plus grande partie de l'hyver que pat un faux jour. Le Soleil ne s'y éleve

Tunotia , Cauli , Barfeol & Chinfintingui ; dans celui de Berlin , Fuciorcia , Cauli , Barfel & Sichimtingui.

(86) Purchas , mbi fup. p. 82.

(87) On nous dit que ce Prince fonda un Etat dans le voifinage d'Almalig , Ville que nous avons souvent nommée, mais dont il est difficile de fixer la fituation. Il y a peu de lumiere atirci des Tables de Nafir-addin & d'U-Ing beig , qui la placent à quarante-quatre degrés de latitude & à cent deux degrés, trente minures de longitude; c'est-à-dire, un degré cinquante minutes plus au Sud , & huit de grés trente minutes ou cinq cens dix milles plus à l'Ouest que Bischalig , qui suivant Gau-

(85) Quatre Provinces, dans les Copies La- bil, p. 126, est au Nord de Turfan. Schamtines; nommées, dans le Manuscrit de Balle, faddin . Historien de Timur-bek, remarque au Chapitre 9 du Livre III , qu'Almaleg est ptes de la Montagne d'Arjatu. & que l'atmée de ce Conquerant palla dans cet endroit la Rivicte d'Aberle. Si cette Riviere est celle d'Ili . eat ab en Perfan marque une tiviere, il reftera beaucoup moins de difficulté, parce que le cours de l'Ili est décrit dans la Carre des Jéfuites. D'Almaley , l'armée de Timur-bek s'a-vança vers l'Est à Karatal , àSchna-buchna. à l'ker-kepsaja, & de la fur les bords de l'Ir-

(88) Les Arabes donnent ce nom à la Siberie, qui étoit alors peu connuc, & celui de Mer des ténebres à la mer qui elt au-delà de ces régions septentrionales.

pas

per au-dessus de l'horison. Les Habitans de ce triste pays ont le teint pale; MARCO-POLO. mais ils font d'assez grande taille. Ils vivent sans Chefs, & sont peu differens des bêtes. Les Tartares profitent souvent de l'obscurité de leur climat pour en- Ses Habitanz. lever leurs bestiaux, & dérober leurs foututes, qu'ils trouvent meilleures que celles de Tartarie. Ils prennent en Eté les animaux qui fournissent ces belles peaux, & les vont vendre jusqu'en Russie. Polo tournant aussi ses observations les la Russie, en parle comme d'une vaste région, qui s'étend jusqu'à l'Océan, de la Russie. & qui est bordée au Nord par celle des Ténebres. Les Habitans sont Chrétiens

Grees. Ils font blonds & d'une fort belle figure. Ils payent, dit l'Auteur, un tribut aux Tartares de l'Ouest. Leut pays produit une grande abondance de fourures, de cire, de minétaux, & beaucoup d'argent (89).

Kublay, après sa victoire, retourna triomphant à Khambalu dans le cours du mois de Novembre. Le jour de Pâques de l'année fuivante, il fit paroître Ce que Kuhlay devant lui les Prêtres Chrétiens; il baifa leur Evangile, & lui fit rendre le mê- peniort for les me honneur par ses Barons. A la vérité il traitoit de même les Mahometans, gions. les Juifs & les Payens aux jours de leurs grandes Fètes, dans la vûe, disoit-il lui-même, d'obtenir le fecours de Soyomombar-khan, Dieu des Idoles, de Mahomet, de Moyfe, & de ce que le Ciel a de plus grand. Cependant Polo ajoute que le goût de ce Prince paroissoit déclaré pout la Religion Chrétienne;

parce qu'il ne pouvoit fouffrir qu'un Législateur aussi bon, aussi faint qu'on lui teprésentoit Jesus-Christ, eût été crucifié & mis à motr.

quoiqu'il ne voulût point abfolument que les Chrétiens portatfent la Croix;

Lorfque l'Ambassadeur fut nomme pour le Pape, Nicolas & Mathieu Polo Raisons qui ayant remoigné quelque espérance de voir Kublay soumis à la Religion Chré- removement d'embrasser le tienne, ce Monarque leur dit : » Comment pourrois-je me déterminer à vous Christiannine. » satisfaire : vous voyez vous-mêmes que les Chrétiens de ce pays sont dans » une si profonde ignorance, qu'ils ne sont capables de rien; randis que les

» Idolâtres exécutent tout ce qu'ils entreprennent, font passer les couppes d'el-» les-mêmes, du bufet fur ma table, font parler leurs Idoles, leur font prédire » les choses futures, & nous causent de l'admiration par d'autres merveilles. » Il ajouta que s'il embrassoit le Christianisme, il ne voyoit pas quelle raison il en pourroit apportet à ses sujets ; sans compter qu'il étoit à craindre que les Idolâtres ne lui nuififient beaucoup par leurs arts. Mais il atfura les deux Polos que si le Pape lui envoyoir cent Docteurs de sa Loi, qui convainquissent les Idolârres qu'ils ne faifoient rien que par l'assistance du Diable, & qui rendiffent toutes leurs opérations impuissantes, il recevroit aussi-tôt le Baptême avec tous fes fujets (90).

Le Khan avoit près de sa personue douze Barons ou douze Conseillers, qui Ordre qui rel'informoient du mérite de chaque Officier, & fur le témoignage desquels Generaux. il distribuoit les commandemens. Il donnoit en même tems, à ceux qu'il avoit nommés pour les Offices militaires, des tablettes d'or ou d'argent. Le Capitaine d'une Compagnie de cent hommes recevoit une tablette d'argent. L'Officier qui commandoit mille hommes, en recevoit une d'or ou d'argent doré.

(89) Il paroît que la plûpart des informations de Polo lui venoient des Mahométans de l'Oueft, qui étoient à la Cour & dans les ar- trouve rien dans le Manuscrit de Basle, & mées de Kublay.

(90) Ces belles dispositions n'ont pas d'autre garand que la bonne foi de Polo. On n'en Purchas n'en dit presque tien non plus.

Tome VII.

MARCO POLO-1272.

Celui qui étoit à la tête de dix mille hommes, avoit une tablette d'or, fur laquelle étoit gravée la tête d'un lion. Le poids de ces tablettes étoit proportionne à la grandeur du poste. On lisoit , sur chacune, l'inscription suivante : « Par » la force & la pussance du grand Dieu, & par la paix qu'il a donnée à notre " Empire, le nom du Khan foit beni, & que ceux qui refusent de lui obeir. " meurent & foient détruits ». Les Officiers qui étoient honores de ces tablettes, obtenoient autil des lettres patentes ou des brevets, dans lefouels leurs devoirs & l'étendue de leur autorité étoient spécifies. Tous les grands Généraux, c'est-à-dire ceux qui commandoient cent mille hommes, avoient le droit de fe faire porter un parafol fur la tète, lor squ'ils paroissoient en public, & ne s'affeyoient jamais que sur un fauteuil d'argent. Leur tablette pesoit trois cens Sangis . c'est-à-dire environ quinze onces. On voyoit dellus , la figure du Soleit & eelle de la Lune. Les Barons avoient un griffon fur les leurs, ils pouvoient prendre pour leur garde les troupes mêmes des Princes, & les chevaux des personnes d'un rang inférieur.

Femmer & ubines de Aubiay.

Kublay avoit quatre femmes légitimes, dont le fils aîné étoit reconnu pour l'héritier de la Couronne Impériale. Elles portoient le titre d'Impératrice . & chacune avoit fa Cour, composée de rrois cens Dames, & d'une infinité de scrvantes & d'Eunuques. On comptoit dans chaque Cour jusqu'à dix mille domestiques. Les Concubines étoient en grand nombre, & presque toutes de la Tribu d'Ungut. Kublay envoyoit de deux en deux ans des Ambailadeurs à cette Tribu, pour en amener une recrue de quatre ou cinq cens jeunes beautés. Lorfque ces belles filles étoient arrivées, il nommoit des Commillaires pour les examiner & fixer leur prix, depuis feize jusqu'à vingt-denx carats. Celles de vinet, ou de plus, étoient préfentées au Khan, qui les faisoit examiner encore par d'autres Commitlaires. Trente des plus parfaites étoient confices aux femmes des Barons, pour reconnoître fi elles ne ronfloient pas dans leur fommeil, fi elles n'avoient pas quelque odeur défagréable, ou quelque autre défaut dans leur personne, ou dans leur conduite. Cinq d'entre celles à qui rien ne manquoit pour plaire, étoient destinées à passer successivement trois jours & trois nuits dans la chambre du Khan. Les autres étoient logées dans un appartement voifin, pour lui fervir à boire & à manger, & tout ce qui leur étoit demandé par les cinq femmes de garde. Celles d'un prix inférieur étoient employées à la pârisserie, & à d'autres offices du Palais. Quelquelois le Khan en donnoit quelques-unes à ses Gentilhommes, avec de riches dotes.

See enfine.

Il avoit de ses femmes légitimes vingt-deux fils (91), dont sept gouvernoient de grandes Provinces avec beaucoup de réputation. L'aîné de sa premiere semme, qui devoit succèder à l'Empire & qui se nommoit Chinhir (92), mourut du tems de Polo, & laissa un fils nommé Tenur qui étoit destiné à la succesfron (93). Le Khan avoit de ses concubines vingt-cinq fils, tous élevés aux plus grandes dignités, ou employés dans les offices de guerre (94).

(91) Suivant l'Histoire Chinoise il en avoit plus de dix. Mais fouvent on ne nomme que celies qui font diffinguées dans l'eftime de la l'Histoire en donne un grand nombre à Kublay. Voyez Gaubil , ubi fup. p. 233 , dans la

(91) Cingis dans l'Italien. Ce doit être Chenkin, comme on l'a déja fait observer. (93) Timur n'étoit pas fils unique, ni même Nation. Polo ne parle pas des filles , quoique l'ainé de Chenkin. Il avoit un frere ainé , nommé Karmala i mais Kublay déclara Timur pour successeur. Ganbil, ibid. p. 113.

(94) Purchat , nbs fup. p. 82.

Fêtes publiques de la Cour, & Magnificence du grand Khan.

MARCO-POLO 1272. Ordre de la ta-

AU x grands jours de Fête, la table du Khan est placée du côté septentrional de la falle, où il s'affied le vifage tourné au Sud. À fa droite, cft la premiere ble du Khan-Impératrice. Ses fils & les autres Princes du fang font à fa gauche. Mais leurs tables font si bas au-dessous de la sienne, qu'à peine leur réte toncheroit-elle à ses pieds. Cependant la place du fils aîné est plus hante que celle des autres. Le même ordre s'observe pour les femmes. Celies des Princes du sang sont afsifes du côré gauche, plus bas que l'Impératrice, & sont au-dessus de celles des Seigneuts & des Officiers, qui les fuivent dans le degré convenable à leur rang, mais la plupart affifes fur des tapis, parce que les tables ne fuffifent pas pour le nombre. A chaque porte font placés deux gardes d'une taille ex- Défenée de sontraotdinaire, avee des bârons à la main, pour empêcher qu'on ne touche au penal. feuil. Si quelqu'un avoit cette hardieile, ils doivent le dépouiller de ses habits, qu'il est obligé de tachetet par une somme d'argent, ou en recevant un certain nombre de coups. Tous les domettiques ont la bouche couverge d'une piece d'étoffe de foie, afin que les alimens on les liqueurs du Khan ne foient pas fouillés de leur haleine. Lorfqu'il demande à boire, la Demoifelle qui présente la coupe fair trois pas en arriere & flechir les genoux. A ce signe, tous les Barons & le refte de l'Affemblée se profternent, & la Mutique se fait en-

Les Tartares n'épargnent rien pour célébrer avec éclat le jour de la naissance Pête anniverdu Khan. Celle de Kublay tomboit au 28 de Septembre. Ce Monarque paroiffoit veru du plus riche drap d'or. Ses Barons & ses Officiers, au nombre de reur. vingt mille, portoient des habits de foie, couleur d'or, avec des ceintures brodées d'or & d'argent, que le Khan leur faifoir diffribuer. Il leur donnoir audi, à chacun, sa paire de souliers. Quelques-uns des Quiechetaries étoient couverts de perles & de joyanx d'un grand prix; mais ces habits extraordinaires ne se portent qu'aux sères Chinoises (95). Dans celle-ci, les Rois, les Princes & les Nobles de la dépendance du Khan, font obligés de lui offrir des préfens, comme à leur Empereur. Ceux qui aspirent à quelque poste considérable, choisissent ce jour pour présenter leur demande aux douze Barons, qui forment un Tribunal Souverain. Les peuples de routes fortes de Religion sont obligés

tendre.

de faire des prieres pout la vie & la prospérité du grand Khan. La Fête du nouvel an, qui commence au mois de Février, est encore plus Fite de nouvel folemnelle (96). Tour le monde paroit en habit blane, qui passe pour une cou- anleur heureuse, dans l'espérance que la fortune leur sera favorable pendant route l'année. C'est le jour auquel les Gouverneurs des Provinces & des Villes envoient à l'Empereur des présens en or & en soie, des perles & des pierres précieuses, des étosses blanches, des chevaux & d'antres galanteries de la même couleur. L'ufage des Tarrares entr'eux est aussi de se faire des présens de couleur blanche. Les perfonnes aifees s'envoient muruellement neuf fois neuf, c'est-à-dire quatre-vingr-une choses de la même nature, soit en ot, ou en étoffes, ou en toute autre espece. Cet usage procute quelquesois cent mille che-

(91) Il faut se souvenir que Kublay Coie (96) Cette fete est nommée Fete blanche un Conquerant Tartare. dans les Copies Latines.

MARCO-POLO 1272.

vaux au Khan. C'est dans la même Fète que les cinq mille éléphans de l'Empereur font amenés à la Cour, couverts de tapis brodés, & portant chaeun deux. malles remplies de vafes d'or & d'argent. Les chameaux paroiffent auffi, en caparaçons de foie , chargés des uttenciles qui fervent aux offices du Palais (97).

Des le marin de ce grand jour, les Rois, les Barons, les Généraux, les Soldats, les Médecins, les Astrologues, les Fauconniers, les Gouverneurs de Provinces & les autres Officiers de l'Empire s'ailemblent dans la grande falle du Palais, & faute d'espace, dans une Cour voitine (98), où le Khan peut les voir. Lorfqu'ils font tous places dans l'ordre de leurs emplois, un grand homme, à qui Polo attribue l'air d'un Evêque (99), se leve, & erie d'une voix haute, Prosternez-vous & adorez. Austi-tot toute l'allemblée se prosterne & baisse le front jusqu'à terre. Le même Officier reprend : « Que le Ciel maintienne " notre Maître en vie & en bonne fanté ». Chacun répond ; » Que le Ciel » lui faile cette faveur «. On recommence quatre fois cette cérémonie. Enfuite le Prélat s'approche d'un autel richement orné, où le nom du Khan est écrie fur une tablette rouge. Il prend un encenfoir, dont il parfume avec beaucoup de respect l'autel & le nom. Chacun reprend sa place. On apporte alors tous les préfens ; après quoi les tables sont couvertes, & l'Empereur donne un grand fettin à l'attemblée. Pour derniere scene, on amene un lion apprivoisé, qui se couchant aux pieds du Khan, comme un agneau, semble le reconnoître pour fon Maître (1).

Refrect out n nere au l'alais impenal.

Dans l'espace d'un mille, autour du Palais où le Khan fait sa résidence, il regne un si profond silence, qu'on n'y entend jamais le moindre bruit. On n'a pas même la liberté de cracher dans le Palais; & les Barons font porter prèsd'eux, pour cet usage, un perit vase couvert. Ils sont obligés d'ôter seurs bottines, & d'en prendre de cuir blanc, pour ne pas souiller ses tapis qui couvrent le pavé de chaque falle.

Chaffer Tarsares.

Pendant les trois mois que l'Empereur passe à Khanbalu, les chasseurs qui lui appartiennent dans toutes les Provinces voifines du Karay, font continuellement occupés à la chasse. Ceux qui ne sont pas à plus de trente journées de la Cour Impériale, envoient au Khan, par des barques & des fourgons, toutes fortes de groffe venaifon, telle que des cerfs, des ours, des chevreuils, desfangliers, des daims, &c. Tous ces animaux arrivent fans cortuption, parcequ'on a pris foin de les éventrer. Mais les chaîleurs qui font à quarante journces de la Cour, n'envoient que les peaux, pour les armures & pour d'autres usages. On dreise pour les chasses du Khan, des loups, des léopards & des lions. Le poil de ces lions offre des étoiles de diverses couleurs, blanches, noires & rouges. On est furpris de la force & de l'adresse avec laquelle ils ptennent des taureaux & des anes fauvages, des ours & d'autres animaux de cettegroffeur. On en porte deux dans un chariot, avée un chien, dont on se sere:

sette Cour, qui est vis-à-vis la grande salle du Trône. (99) Polo , rempli de ses idées Italiennes ,

croit voir pat-tout des Evéques. C'eft un He-

(93) On a vu au Tome V la description de Ides. Voyez ei-dessus, Tome V. On a désa re-. marqué que les Tartares avoient adopté la plu. part des usages Chinois

(1) Pilgrimage de Purchas, p. 85.

pour les apprivoifer, & l'on observe de marcher contre le vent, afin que les MARCO-POLOI bètes ne s'apperçoivent pas de leur approche à l'odeur. Le Khan fait apprivoifer aussi des aigles qui prennent le lievre, le chevreuil, le daim & le renard. Il s'en trouve de si fieres, qu'elles attaquent les lours, & qu'elles les incommodent affez pour donner aux chaffeurs le moyen de les prendre fans peine & fans

Bayan & Mingan , deux freres du Khan , qui portoient le titre de Chivichis , c'est-à-dire d'Intendans des chasses, commandoient chacun dix mille hommes. Ces deux corps avoient leur livrée de chasse; l'un rouge, l'autre bleu céleste. Ils nourrifloient cinq mille chiens de meute, & d'autres especes différentes. Dans les challes, un des deux corps marchoit à la droite de l'Empereur, l'autre à sa gauche. Ils occupoient ainsi l'espace d'une journée de chemin dans la plaine; de forte qu'il n'y avoit pas de bête qui pût leur échapper. Le Khanmarchant au milieu d'eux, prenoit beaucoup de plaisit à voir poursuivre les cerfs & les ours par fes chiens. Depuis le commencement d'Octobre jusqu'à la fin de Mars, les Chivichis étoient obligés de fournir chaque jour à la Cour un millier de Tètes de bêtes, sans y comprendre les cailles & le poisson. Par une Tète, on entendoit ce qui fushit pour la nourriture de trois hommes.

Au mois de Mars, le grand Khan s'éloignoit de Khanbalu l'espace d'environ

deux journées, en tirant au Nord-Est, vers l'Océan. Il étoit suivi de dix mil- frau. le fauconiers, qui portant des faucons, des gerfauts, des éperviers & d'autres oifeaux de proie, se divisoient en deux compagnies de cent ou de deux cens, pour commencer la chasse. La plupate des oiseaux qui se prenoient étoient apportés aux pieds du Monarque, qui étant incommodé de la goute, étoit affis dans une litiere portée par deux éléphans. Cette voiture étoit couverte de peaux de lions & doublée de drap d'or. Le Khan avoit près de sa personne douze faucons choifis & donze courtifans de fes favoris. Il étoit environné d'une partie de sa garde, & d'un grand nombre de gens à cheval, qui avertissoient les douze fauconiers lor fau ils vovoient paroître des faifans, des grues ou d'autres oifeaux. On découvroit alors la litière, on lâchoit les faucons, & Sa Majefté paroiffoit fort amufée de ce spectacle.

Outre les deux corps de dix mille hommes, il y en avoit un troisième du même nombre, qui fuivoient les faucons deux à deux lorsqu'ils avoient pris l'elfor, pour les aider dans l'occasion. Ils portoient le nom de Taskaols, quifignifie Observateurs ou Marqueurs. Leur principal office étoit de rappeller les faucons avec un fillet. Chaque faucon portoit au pied une petite plaque d'argent, fur laquelle étoit le nom de fon maître. S'il arrivoit qu'il s'égarât & que la marque ne pût être reconnue, celui qui le trouvoit, devoit le rendre à un Baron nomme Bulangazi ( 2 ) , c'est-à-dire , Gardien des choses qui n'ont pas de maître, fous peine d'être traité comme un voleur. Tour ce qui se perdoit pendant la chasse, devoit être porté au Bulangazi, qui avoit pour cette raison son quartier fur une éminence, avec une enfeigne déployée pour le faire recon-

La chasse continuant ainsi pendant tout le cours de la toute, on arrivoit enfin dans une grande plaine, nommée Kakzarmodin (3), où l'on avoit pré-

(1) Bulagurei dans le Manuscrit de Baste, & Bugtomi dans celui de Berlin.

(3) Caciamordia dans le Manuscrit de Basse. Kachamordim ou mordin dans celui de Berline. Yy iii

MARCO-POLO. 1272.

paré un camp de dix mille tentes, qui avoit, dans l'éloignement, l'apparence d'une grande Ville. La principale tente étoit celle du Khan, composce de plufigure parties, dont la premiere pouvoit contenir dix mille foldats, fans y comprendre les Batons & les autres Seigneurs. La porre faifoit face au Sud. À l'Est étoit une autre tente, qui servoit de falle d'audience. Celle d'après étoit la chambre de lit du Khan, dont le pavillon étoit foutenu par trois piliers d'une belle sculpture, couverts de peaux de lions rayées, pour les garantir de la pluje. L'intérieur étoit tendu des plus riches peaux d'hermine & de martre. Polo remarque ici que les Tartares donnent à la peau de martre, le nom de Reine des peaux; & qu'elles font quelquefois fi cheres, qu'une paire de veftes revient à deux mille Sultanins d'or. Les cordes qui fouriennent le pavillon font de foie. Il y a autii des tentes pour les femmes, les enfans & les concubines du Khan. Plus loin font celles qui fervent de logement aux oifeaux de

Le Khan continue fa marche dans la même plaine. On y prend un nombre infini de toutes fortes de bêtes & d'oifeaux. Perfonne n'a la liberté de chaffet dans aucune province du Katay, du moins à plutieurs journées de la route Impériale. Il n'y est pas même permis de garder des chiens ni des oifeaux de proie, fur-tont depuis le mois de Mars jusqu'au mois d'Octobre. Toute forte de chaife est alors défendue; & de-là vient que le gibier y est en si grand nombre ( 4 ).

Dens Cours fu-

La Cour des douze Barons, dont on a parlé plus d'une fois, est le Conseil promo des Ba- de guerre du Khan. Elle se nomme Thay (5), c'est-à-dire, La haute Cour. C'est elle qui dispose de tous les Emplois militaires. Mais il y a douze autres Barons, qui forment le Confeil des trente-quatre Provinces de l'Empire, & qui ont un magnifique Palais à Khanbalu. Chaque Province y a fon Juge, & quantité de Notaires, dans des appartemens séparés (6). Cette Cour de Jultice se nomme Fingh, ou la seconde Cour. Elle a le droir de choisir des Gouverneurs de Province, dont elle présente les noms au Khan, qui confirme fon choix. Elle est chargée ausli du revenu de l'Empire. Ces deux Cours ne reconnoitsent pas d'autre Supérieur que le Khan.

Attentions du klin pour le bull printer

Ce Monarque envoie chaque année des Commissaires dans les Provinces. pour s'informer si les grains ont fousfert quelque dommage des tempêtes, des fauterelles, des vers ou de quelqu'autre cause. Dans ces tems de calamité publique, il dispense du tribat les cantons qui ont fait des pertes considérables; il fournit du grain de ses greniers, pour la nourriture des Habitans. &

Greniers de pro- pour ensemencer leurs terres. C'est dans cette vue que profitant des années d'abondance, il fait d'immenses provisions, qu'il garde l'espace de trois ou quatre ans, & qu'il vend trois quarts au - dellous du prix commun, lorsque le peaple est affligé de la moindre diserte. De même, si la mortalité se met parmi les bestiaux, il répare les pertes sur ceux du tribut. Lot sque le tonnerre est tombé fur quelque bète, il ne leve pendant trois ans aucun tribut fur le troupeau, quelque nombreux qu'il puisse être. Cet accident passe pour un châti-

(4) Purchas, ali sup. p. \$5.

(s) Ou Tay. litaires, rels qu'ils subfaltent encore a la Chi-ment.

ne , avec onclose différence peut-être pour la forme. Mais il elt difficile d'en bien juger, (6) C'étoient les Tribunaux civils & mi- parce que Polo les décrit trop superficielle-

ment du Ciel, & fait juger que Dieu étant irrité contre le maître du troupeau, MARCO-POLO. fon malheur ne peut manquer d'être contagieux.

L'attention de l'Empereur s'étend aussi sur les ouvriers qui travaillent aux Grandschamina chemins publics. Dans les cantons fertiles , il fait border les grandes routes de deux rangées d'arbre, à peu de distance l'un de l'aurre. Dans les terrains sabloneux, il fait aligner des pierres ou des piliers pour le même utage. Ces ouvrages ont leurs infrecteurs. Kublay aimoit beaucoup plus les aibres , parce que ses Astrologues l'avoienr assuré qu'ils servent à prolonger la vie. Lorfqu'il apprenoit qu'une famille de Khanbalu croir tombée dans la mi-

fere, ou que n'erant point en étar de travailler, elle manquoit des nécessités ordi- faitait de Sunaires de la vie, il lui envoyoit une provition de vivres & d'habits pour l'hyver, biay. Les étoffes qui servoient à cet usage, & celles dont il faisoit habiller ses Troupes, se fabriquoient dans chaque Ville sur le tribut de la laine. Polo fait observer qu'anciennement les Tarrares ne faisoient aucune aumône, & reprochoienr leur mifere aux pauvres, comme une marque de la haine du Ciel. Mais les Idolàtres, dir-il, parriculierement les Baksis, avoient recommandé la charité au Khan, comme une œuvre agréable à Dieu. Depuis ce tems-là, on ne refusoir jamais du pain aux pauvres qui en demandoienr à sa Cour; & chaque jour on y distribuoir pour vingt mille écus de riz, de miller & de Pannik. Ausli ce Monarque étoit-il respecté comme un Dien.

Il entretenoit de vêtemens & de vivres, dans la Ville de Khanbalu, environ Afrologues and cinq mille Astrologues , qui éroient un mélange de Chrétiens , de Mahonié- uniteunen. rans & de Katayens. Ces Aftrologues, ou ces Devins, avoient un Aftrolobe. fur lequel étoient marquées les planettes, les heures & les moindres divisions du tems pour toute l'année. Ils s'en servoient pour observer les mouvemens des corps célettes, & la disposition du rems. Ils écrivoient aussi, sur certaines rablettes quarrées qu'ils nommoient Tacuini (7), les évenemens qui devoient arriver dans l'année courante; avec la précaution d'avertir, qu'ils ne garanri soient pas les changemens que Dieu y pouvoit apporter. Ils vendoient ces ouvrages au public. Ceux dont les prédictions se rrouvoient les plus justes, étoient fort honores. Personne n'auroit entrepris un long voyage ou quelque affaire importante (8), fans avoir consulté les Astrologues. Ils comparoient la constellation qui dominoit alors, avec celle qui avoit préfidé à la naissance.

Sa monnole,

La monnoie du grand Khan n'étoir composée d'aucun métal. Elle étoit d'écorce de meurier (9), durcie & coupée en pieces rondes de différentes grandeurs, qui portoient le coin du Monarque. Il n'y en avoir pas d'autre dans rour l'Empire, & la Loi défendoit, sous peine de mort, aux Etrangers comme aux Habitans du pays, de la refuser ou d'en introduire d'autres. Les Marchands qui apportoient leur or, leur argent, leurs diamans & leurs perles à Khanbalu, éroient obligés de recevoir cette monnoie d'écorce pour le payement de leurs richesses; & ne pouvant espéter de la faire passer hors de l'Empire, ils fe trouvoient forcés de l'employer en marchandifes du pays. Le Khan

(7) C'est peut-être Tacuim, qui répon- peut conclure que le Kalendrier Chinois étoit droit à Taquin ou plûtôt à Takmin , mot Ara- alors fous la direction des Aftronomes Arabes. be, qui fignifie proprement un Ouvrage divi-(8) Purchas, wbi fup. p. 88.

fe par tables , & qui pourroit fignifiet par analogie un Almanach ou un Kalendrier. On en

(9) L'écoree du milieu , suivant le texte.

360

ne donnoit pas d'autte paye à scs Troupes. C'étoit pat cette méthode qu'il MARCO-POLO. avoit amailé le plus grand tréfor de l'univers (10). 1272.

## 6. V I.

## Isles & Pays maritimes de la grande Inde.

Indien.

winds.

mesde l'Océan L Es Vaisseaux de l'Inde sont composés de sapin , & n'ont qu'un seul pont , latten. L sur lequel sont les cabines des Matchands , au nombre de vingt , ou moins, suivant la grandeur du Vaisseau. Quelques - uns ont deux mâts, & Vallegaur. d'autres quatre, avec autant de voiles. On y emploie aussi des rames, dont chacune est scrvie par quatre hommes. Le corps du Navire est divisé en chambres . qui pottent le nom de Koltis. On en compte treize dans les plus grands Bâri-Précaction conmens; de forte que s'il se fait une ouverture par le heurtement d'une baleine -cre ics votes ou d'un rocher, l'eau ne palle jamais plus loin que la premiere division, & I'on y apporte facilement du remede. Toutes ces divisions sont doubles, c'est-2dire, composées de deux rangs de planches, qui entrent les unes dans les autres, bien calfatées d'Ouam, & jointes avec des cloux de fet. Au lieu de goudron, les Indiens font usage d'une huile d'arbre, mêlée avec de la chaux &

de l'étoupe, qui vaux mieux que nos mélanges de poix & de chaux. Les plus grands Navires de l'Inde portent cent cinquante marelots & cinq ou fix mille facs de poivre. Ils font ordinairement accompagnés de quelques moindres Bâtimens, du port de mille sacs, & montés de soixante hommes, qui servent à remorquer les grands. Ils ont aufli dix petires chaloupes, ou dix nacelles, pour la pêche & pour d'autres services, qu'on laisse flotter aux flancs du Vaisseau, où elles sont attachées. On leur donne tous les ans un nouveau doublage, jus-

qu'au fixième, après legnel on les met en pieces,

Zipangu, ou Selana.

Zipangu (11) est une fort grande Isle, à quinze cens milles de la Côte de Manji vets l'Est. Les Insulaires sont Idolatres, mais civils dans leurs manieres. Ils ont le teint blanc. Leurs Idoles & celles des Isles voisines ont des têtes de vache, de chien & d'autres animaux. Quelques-unes ont les visages sur les épaules, & des mains en si grand nombre, qu'on en compte depuis quatre jusqu'à cent (12). C'est à celles-ci qu'on rend le plus d'honneut & qu'on attribue le plus de pouvoir. Les Habitans de Zipangu mangent quelquefois la chair des prisonniers qu'ils sont à la guerre, & la trouvent excellente. L'or est en abondance dans leut Isle. Elle est peu fréquentée des Matchands, parce que la fortie de ce métal est défendue par le Roi, qui prend plaisir à demeurer dans

Ses richeffes.

un Palais couvert & pavé de lames d'or ( comme nos Églifes, dit Polo, sont convertes de plomb dans l'Europe ) & qui veut que toutes ses fenêtres soient Kuhlay en tence dorées. Les perles ne font pas moins communes à Zipangu. Kublay, tenté par la tenommée de tant de richesses, entreptit la conquête de cette Isle, Il y envoya une puissante Flotte sous la conduite d'Abbakkatan & de Vonsanchin .

le conquese.

(10) Purchas , mli fup. p. 86. confone. (11) Zipangri dans le Manuscrit de Baste-(11) Il eft surprenant que Polo ne parle En retranchant la svilabe gu & pefant d'autres pas des monstrucules figures du Katay ou de Manji. Il s'y en trouve un grand nombre. circonstances, on trouvera que c'est le Japen; d'autant plus que le Z repond à notre J

deux

deur de ses Barons (13), qui firent voile de Kautum (14) & de Quinfay. Mais MARCO-POLO. un différend qui s'éleva bien-rôt entr'eux ne leur permit de prendre qu'une feule Ville, dont ils pafferent rous les Habitans au til de l'épée. Polo raconte néanmoins qu'il s'en trouva huit à l'épreuve du fer. Ils porroient, dir-il, au bras droir, entre cuir & chair, une pierre enchantée, qui obligea les deux Généraux de les faire affommer à coups de maffue. A la fin , un orage du Nord , qui fubmergea dans le Port quelques Vaitleaux de la Flotre & qui en jetta d'autres en pleine mer, força le teste de retournet sur ses traces. De ceux qui périrent il fe fauva quelques milliers d'hommes, qui gagnerent fur des planches une Isle déserte (15) à quatre milles de Zipangu. Les ennemis n'eurent pas plutôt appris leur difgrace qu'ils se haterent de les suivre avee leur Flotte. Mais ayant debarque sans ordre, les Tartares firent le tout de l'Isle, dont le centre étoit fort élevé, & se faissrent de leurs Vaisseaux, avec lesquels faisant voile droit à la Capitale de Zipangu, ils y furent reçus fans défiance par les femmes, qui étoient restées presque seules après le départ de leurs maris. Ils y surent bien-tôt affiégés & contraints de se rendre, à condition que la vie leur für confervée. Cet évenement arriva en 1164 (16). Le Khan, pour punit ses deux Généraux, fit couper la réte. à l'un, & transporter l'autre dans l'Isle de Patre Zorza, où les coupables subifient un autre genre de morr. On les coud, mains liées, dans une peau de bufle nouvellement écorché, qui se refferrant à mesure qu'elle séche les étouffe misérablement.

Ponition des

La mer qui conrient cette Isle se nomme Met de Chin (17), mot qui signifie Mer opposée à Manji , & dans le langage des Infulaires , Manji poste le nom de Chin (18), Polo ajoute que fuivant le récit des Pilotes on compte dans cette Met sept mille quatre cens quarante Isles, dont la plupart sont habitées; qu'on y trouve en abondance de l'alors, du poivre & d'autres fortes d'épices, & que tous les arbres y font odoriferans. Les Navires de Zaytun emploient une année à ce voyage; c'est-à-dire, que partant en hyvet ils reviennent à la fin de l'Eté, avec le secouts de deux vents différens qui regnent dans ces deux faifons (19). Mais l'Auteut confelle qu'il n'a jamais voyagé dans ces

En faisant voile de Zaytum on entre dans un grand golfe ou dans une met, nommée Kheynan (10), où la navigation dure deux mois vers le Nord. Du côté du Sud, elle baigne les Côtes de Manji, celles d'Ania (21), de Tolo-

de Basle. Abatam & Vosanchim dans celle de

(14) On Suppose que ce Port est Suen-chen, Vovez ei deflus.

(15) C'est peut-être l'Isle de Ping-hu, fort res du Japon', dont la fituation caufoit de Combarras au Pere Gaubil. Ubi fap. p. 94,

(16) Suivant l'Histoire Chinoise, l'expédition du Japon fe fit en 1280 & 81, fous le Général Argan , qui étant mort en mer eut pour successeur' Auabay. Un orage dispersa la Flotte a la vue de l'Isle de Ping-hn. Astabay le fauva avec quelques Vaiifeaux. Mais le rette Tome VII.

(10) Abatan & Nanfathum dans la Copie romba entre les mains de l'ennemi, qui fit prifonniers soixante dix mille Chinois ou Co-

réens, & tua trente mille Mongols. Voyez Gaulel, ubi fup. 2. 104. (17) Cin dans l'Italien. (18) Ceci prouve que le nom de Chin ou

Chine vient de l'Est. (19) Ce sont les Monjons ou les vents alifer. (10) C'est sans doute Haynan, qui peut s'écrire Khaynan, & qui fignific Mer du Sud.

(11) Celt peut-erre Gan-nan , qui comprend le Tong-king & la Cochinchine, Gaubil observe oue les Européens écrivent par corroption Anam , & qu'ils appellent la langue du Pays , Anamatique. Ibid. p. 194.

man, & d'autres Provinces dont on a déja rapporté les nons (22). Elle est MARCO POLO. parfemée d'une infinité d'isles, la plupart habitées, qui produisent beaucoup 1272.

d'or & qui font lices par le Commerce. Iff : de Ziamba.

Après avoir navigue dans ce golle l'espace de quinze cens milles au Sud-Ouest, on arrive à Ziamba (23), riche & grande lile, qui a fon Roi & fon langage particuliers, mais qui paye au grand Khan un tribur de vingt éléphans & d'une grotle quantite de bois d'aloès. En 1268, Kublay informé des richeiles de cette Isle, envoya Sagatu pour s'en faisir (24). Les Infulaires, qui avoient alors un Roi fort agé, nomme Akkambalu, acheterent la paix à grand prix. L'Isle de Ziamba est remplie de forêts d'ébene.

Grande Java.

En faifant voile de-là, entre le Sud & le Sud-Eft, on rencontre, après quinze cens milles de navigation, la grande Java, qui palle, dif Polo, pour la plus grande Isle de l'Univers. Il ne lui donne pas moins de trois mille milles de circuit. Son Roi est independant. La longueur & les dangers du voyage n'avoient pas permis au Khan d'en tenter la conquete (25). Mais les Matchands

de Kaytum y vont chercher de l'ot & des épices. Grande Sandur

Entre le Sud & le Sud-Ouest de Java, à la distance de six cens milles, on & printe Kundor. trouve deux Isles desertes, nommées, l'une la grande Sandur (26), & l'autre la petite Kondor. Cinquante milles plus loin, au Sud, se présente Lokak, grande & riche Province du Continent, mais fort montagneuse. Ses Habitans font idolâtres. Ils ont leur Roi & leur langage particuliers. Le bois de teinture, l'or & les éléphans font en abondance dans le Pays. On y vante un fruit nommé Berchi, de la groffeut du limon. Il se transporte de la quantité de ces petites coquilles, que Polo nomme porcelaine, & qui fervenr de monnote dans plusieurs autres régions. Mais le Roi n'en est pas plus disposé à favorifer les Errangers.

Ide de l'entan.

Cing cens milles au Sud de Lokak (27), on rencontre Pentan (28), Isle deferte, mais remplie d'arbres odoriferans. Dans cette route la met n'a , pendant l'espace de cinquante milles, qu'environ quatre brasses de profondent. Trente milles plus loin, au Sud-Eit, paroit l'Isle de Malayur (19), qui abonde en épices, & qui a fon Roi & fon langage particuliers. A cent milles de Pentan, au Sud-Est, on trouve la petite Java. Cette Isle (30) n'a guéres

Petite Java.

(11) Voyez ei-deffus. (13) Cramba dans le Manufcrit de Bafle, C'est peut-être le Royaume de Champa, dans la partie méridionale de la l'eninfule ulterieure de l'Inde , quoique le nom n'approche pas moins de celui de Siam, en retranchant la terminaison la. Suivant le Manuscrit de Basse, Polo vilita ce Rosaume.

(14) Il paroît que c'est le Général Sangtutay, dont parle Gaubil, p. 179; ou Sura, dent il parle, p. 202. Mais nons ne trouvens pas d'expédition étrappere avant 1180, qui est l'année ou Kublay subjugua la Chine. l'olo est ratement exact dans ics dates.

(15) Si c'est l'Ille qui est nommée Qua-ma dans l'Hiftoire de la Chine, la conquête en fut tentée en 1191 avec une l'lotte de mille Vasffeaux, mais fans fueces. Gaubil fuppole, d'anjourd bus-

p. 110, que Qua-ma est Borneo; & Purchas a la même opinion de cette Grando Java ou 1000

(26) C'est probablement la Sender/idea des Arabes, qui écrivent fulat au lieu de Pulo, terme Malayen , qui fignifie Ifte. Ce n'elt pas dn moins l'ule-kan ter ou kender, comme Renaudot le suppose dans ses anciennes Rela-150-1. p. 145, quoiqu'elle n'en foit pas cloigr.ée; supposé pourtant que Kondor soit ici la même.

(17) Bei ach dans le Manuscrit de Baile , & Locarh dans celui de Berlin.

(18) Paran dans les Copies Latines (19) Maleur dans le Manufcrit de Baffe ,

& Malonti d'uns celui de Betlin (50, 11 cft à préfumer que c'est la Java

moins de deux cens milles de tour. Elle abonde en épices, en yvoire & en Marco-rolo, bois de reinrure. Son éloignement au Sud ne permet jamais d'y voir l'Étoile du Nord. Elle est divisée en huit Royaumes, dont chacun a sa langue dissérente. Polo en visita fix, auxquels il donne les noms de Felekh, Baima, Samara, Dragoian, Lambri & Funfur.

Les Mahométans que le Commerce artire à Felek (31) ont introduit leur religion dans les Villes de ce Royaume. Mais les Habitans des montagnes, qui font antropophages, demeurent encore attachés à l'idolatrie. Ils adorent, pendant le jour, le premier objet qu'ils ont apperçu le matin.

Le Royaume de Bafma (32) est habité autili par des Peuples bruraux, qui n'ont pas d'autres loix que les bêtes. Ils envoient quelquefois des oifeaux de proie au Khan, qui s'attribue des droits fur l'Isle entiere. Il se trouve dans leur Pays des éléphans & des licornes (33). La licorne est moins grande que l'éléphant, mais elle a le pied de la même forme & le pied du bufle. Sa corne est au milien du front. Elle ne lui fert pas pour se défendre. La Nature apprend aux licornes à renverfer d'abord les animaux qu'elles ont à combattre, à les fouler aux pieds & à les prefler enfuite du genou, tandis qu'avec leur langue, qui est âtmée de longhes pointes, elles leur font quantité de blessures. Leur tête ressemble à celle du sanglier. Elles la portent levée en marchant. Loin d'être aufli délicates qu'on les repréfente en Europe , elles prennent plaifir à se tenir dans la boue. Ce Pays a quantité d'Autours noirs, & diverses especes de singes, entre lesquels on en distingue de fort perits, qui ont le visage de l'homme. On les conferve embaumés dans des boctes, & les Marchands errangers qui les achetent les font patler pour des pygmees.

Polo fut retenu fix mois, par le mativais tems, dans le Royaume de Samara, qui fuit immédiatement celui de Bafma. Il y avoit débarque avec deux mille hommes, & fon premier foin avoit été, de le fortifier contre les Habitans, qui font aussi antropophages. Cependant il se procura d'eux quelques provisions. Ils ont d'excellent poisson & du vin de dattier , rouge & (34) blane, qui est forr bon pour l'hydropisie, la plittie & les maladies de la rate. Leurs noix de coco font autili grotles que la rête d'un homme, & remplies d'une \* liqueur plus agréable que le vin. On n'apperçoit, de cette contrée, aucune Etoile de la grande Ourfe (35).

Dragoyan (36) est un Royaume sur lequel le grand Khan s'attribue des Dragojan. droits. On y affura Polo que les Habitans, dans leurs maladies, s'adretlent aux Sorciers, pour sçavoir d'eux s'ils deivent esperer de se rétablir. Lorsquele Diable, continue l'Auteur, fait une réponfe négative, les parens du Malade font appeller des Officiers établis pour l'étrangler. Enfuite ils coupent le cadavre en pièces & mangent rout jufqu'à la moèfle. Ils prétendent justifier cet usage barbare. S'il restoit, disent-ils, quelque partie du corps mort, il y naîtroit des vers qui mourroient bien-tôt fante de nourriture, & l'ame du Mort en feroit tourmentée dans l'autre monde. Ils placent les os dans les cavernes de leurs

(35) Suivant le Manuscrit de Berlin , on

<sup>(31)</sup> Ferleih dans le Manuferit de Paffe. (12) Bojman dans le même Manuferit.

<sup>(11)</sup> Il faut entendre ici le shinoceros.

quoique la delcription ne foit pas exacte.

voit la grande Outle, mais on ne voit pas le Pole du Nord.

<sup>(34)</sup> Cette liqueur fe nomme To late.

<sup>(36)</sup> Desgriam dans le Manuferit de Bafle, & Dagotam dans celui de Berlin.

Zzij

rolo. montagnes, où les bètes féroces ne peuvent pénetrer. Polo ajoute qu'ils man-

Le Royaume de Lambri produit plusieurs sortes de bois pour la teinture. Polo en apporta de la semence à Venise; mais elle ne produitir rien dans un climat si temperé. La Nature donne à la plùpart des Habitans de Lambri une queue de la longqueur de celle des chiens, unais sans poil. Ils habitent les mon-

tagnes, fans aucune forme de Villes.

Le demier Royaume, que l'Auteur nomme Fanfur, produit d'excellent, camphre, qui fe vond fon poist d'or. On voir danse ce Paysées arbres d'une hauteur evtraordinaire, & li gros que deux hommes auroien peine à les ensafler , d'où l'on tire, en levant l'écorec & perçant le bois à trois pouces d'épaifleur, une mocîfle qui est une efpece de larine (37). On la mer dans l'eau, ou la remuant avec force, les pairies groffieres fourtagent & les plus paterombene au fond du vaifleua. Les Habitans not une pière, qui a le gout du pain d'orge. Polo cut la curiofité d'en apporter à Verifie. Le bois de l'arbre fe précipier au fond de l'eau comme le ter. On en fait de courtes lances, parce qu'elles feroient trop pefantes fi elles étoient plus longues. Lorique la pointe elt modure cau feu, elles foto frui pus reprantes que la lance d'acier.

A cent cinquante milles de Lambri, vers le Nord, on rencontre deux lles, dont la première fe nomme Nokarzan (8). See Habitans vivent nuds8c fans loir, comme les bètes. Ils adorent des Idoles. La Nature leur fait de 
tiches préfens, tels que du girofle, du bois de fandal, rouge & Babarç des 
cocos, divers bois de teinue & pluifeurs fortes d'épices. La feconde Ifle, qui 
frontme Angaman (19), n'efl pas moins fauvage. On affura Pol que fes.

L'abitans ont des têtes de chien.

A vinge milles de-là, Nord-Oueft-quart de Nord, on trouve Zeylan (40) ha meilleure lle du Monde. Pol) bui donne deux mille quarte cens milles dictionference. Autrefois, dit-il, elle en avoit trois mille fox cens, comme il paotip par les Cartes maritimes qui font en diage dans le Payst mais les vents-du Nord en ont fubmerge une grande partie. Les Habitans font idolátres, & non pour couvri leur mudié gu'une petrie picce d'étofie par devant. I'îlle ne produit pas de blied. Mais le raz, l'huile de Sefame, le lait, le vin d'arbre Sci hait de touses forces d'animant y font en abondance. On y trouve les plus beaux rubis jul monde, des faphirs, des topazes, des amethyltes & d'autres prese pécielerés. On affura l'olo que le Noi, nommé Sendérary, avoit un rubis inclimable, de la longueur d'une paanne & de l'épaitleur du bras, fans tache, sch millant comme le leu, kubley en in Griffi a Senderan la valeur d'une de fes plus grandes Villes. Mais ce Prince répondit que l'ayant reçu de fes ancettres, il ne le donneroit pas pur tous les trois du Moude (41).

(37) C'eft Sagu ou Sagor.

(33) Neuram dans le Mannferit de Bafle, & Peuram dans celui de Berlin, où l'on trou-

(10) An, ania dans les Copies Latines. Si c'ell l'ille d'Andumao, à l'oppointe de la Côte - Indét d'an de Malaka & de Siam (car telle étoit la route des Arabes pour la Chine, s. 8 Polo lemble l'a-wair fuivie, el lelle fik eit roup éloignée de Ja-43) l'ille Mair fuivie, el l'elle fik eit roup éloignée de Ja-43) l'ille

va , à moins que Sumarra ne foit comprise fois le même nom, ce qui paroit affez pro-

(40) Seylam dans les Copies Latines. Cest l'Islede Ceylan, qui se nomme Selan ou Seylamidé dans la langue Malabare, d'où les Arabes ont fait Serandié. Cojmas Indopleuses écite.

(41) Filgrimage de Purchas, p. 204,

On voit dans cette Isle une haute montagne, où l'on assura Polo qu'on ne MARCO POLOS peut monter qu'avec des chaînes de fer (42). On montre au sommet un sépulchre, que les Mahométans donnent pour celui d'Adam (43). Mais les Payens prétendent qu'il renferme le corps de Sogomonbar-khan, fils d'un Roi. dam. de l'Isle, qui se retira dans ce lieu pour y mener une vie solitaire, & que roupline laditie 
per les durines de l'entre de l'entr mort, le Roi son pere sir représenter sa figure en or, enrichit cette statue de pierres précieuses & donna ordre qu'elle sut adorée de tous ses Sujets. On vient de fort loin en pélerinage sur cette montagne, où l'on montre, comme de précieuses reliques, la chevelure & les dents (44) de Sogomombra. En 1281, le grand Khan, fur le récit de quelques Mahométans, y envoya des Ambaffadeurs, qui obtintent du Roi de Zeylan deux de fes dents & quelquescheveux, avec un plar qui avoit appartenu au Prince folitaire. Ces préfensfurent reçus des Habitans de Kambalu (45) & préfentés au Khan avec de grands honneurs (46)-

#### Contrées maritimes de la grande Inde.

A foixante milles de Zeilan, du côté de l'Ouest, on arrive dans la grande Province de Malabar (47), partie du Continent qui se nomme la grande Ir.de, & qui passe pour le plus riche Pays de l'Univers. On y comptoit alors quatre Rois, dont le plus puissant se nommoir Senderbandi (43). Son Royau - Pie me (49) renfermoit une pêcherie de perles , entre la Côte & l'Isle de Zeylan (50), dans une baye qui n'a pas douze braffes d'eau. Cette pêche se tait par des plongeurs, qui se lient autour du corps des sacs & des filets, dans lesquels ils rapportent des huîtres qui contiennent des perles, Pour se garantir des poissons voraces, dont la baye est infestée, ils emploient des Bramines, qui les charment par leurs fortileges & qui tirent le vingtième de leur pêche. Le Roi tire le dixième. C'est dans la rade de Betala qu'on trouve desperles en plus grand nombre. Les huîtres s'y rassemblent pendant le cours du mois d'Avril jusqu'au milieu de Mai. Enfhire elles disparoissent au mois de Septembre jufqu'au milieu d'Octobre pour se retirer , dans un endroit qui est à trois cens milles de cette rade.

Le Roi de Senderbandi étoit nud , comme ses Sujets , à l'exception de ses ornemens royaux, qui étoient un collier de pierres précieuses, & un cordon de cent quatre perles qu'il portoit au col pour compter ses priéres. Elles consistoient dans le mot de Pakaukka, qu'il repetoit autant de sois qu'il y avoit de

Picherie de per-

puérilités ; mais elles fervent à faire connoître verfes additions, le earactere de l'Auteur. (43) Ou pour la marque de son pied. Voyez

l'Histoire de Ceylan par Knex , p. 3; les aneiennes Relations de Renaudot, p. 134, & le Ge) Lan de Rabeiro , p. 172. (44) Des Voyageurs plus modernes ne par-

lent que d'une dent , qui fut enlevée par les

(41) On auroit pu supprimer toutes ces Copies Latines, comme on y a fait aussi di-

(46) Purchas , whi fup. p. 116. (47) Manhar dans les Copies Latines. (48) Senderba dans le Manuscrit de Bafle ,

& Neuderba dans celui de Berlin. C'eft peutétre le Samorin de Calecur. (19) Nommé Var ou Vaar dans les Copies

(50) C'est apparemment la Pécherie de la (as) Tont ce Paragraphe est omis dans les Côte de Tutekorin, près du Cap de Komore-

Z z 14

MARCO-POLO.

perles I fon cocho & qu'il adenlibi divantement à fost lobles. Il avoit aufficée bracelles de perise en trous endoits des brax & és jambes, fan compete celes qu'il portout aux doigs des mains & des pieds. Ce Prince entretenoit mille femmes, & pouvriet chairé dans fes Estas celles qu'il al platifoite. Il ne fit pas difficulte d'en cellever une à fon ferre, qui fe fetoit vengé de cette violence par une genere civile, i létte une commune ne l'eit décounte de ce defein en le mengant de couper les manuaelles dont elle l'avoit nourit, le Roi de Var et l'ouspars accompagné d'un grand nombre de cavalles qui lui fervent de grade & qui fe jettent, après fa mort, dans le bucher oit fon corps et brilé, pour lui reudre leus révises dans l'autre monde.

A should be

Le Maibu ne produit pas de chrvaux; mais on y en amene d'Omme, de Duffar, de Pedre C d'Alm. Cett un tiege du Pays, de condammer certaunes personnes à la factine aux Males. Ces malhumentes victimes s'exécutent de leur popre main, en le fragpant doute fois, d'autant de contenut diffétois, dans divertes parties du corps. A chame coup elles font obligées de pronuers J. Am activisée aux d'insumer de ritte Males. Le demire coup fe dommer l'alm est mois-mus d'informat de ritt d'Ales. Le demire coup fe domfine de leur mair, & celles qui fe debbeen à corte los pallen pour infainte.

Lluies du Pays,

L'Idac's a plus commune du Malabar et le beuf. Les l'abrims n'en mangroient pas la chit pour l'empire du monde. Cependant il fe trouve parmienx une autre feche d'Idacities, noumnis Garis, quiten mangent, Jorfque cet animal et mort naurellement, & qui enduitent leurs maisons de fa fiente, Polo, toujours feluir par l'apparence du merveilleux, raconte que ces Garis font defendas des bourreaux de S. Thomas, & qui arriers par une verur fierette ils ne peuvent entre dans le licu où ell le corps de ce Liint Apôtre 3 quand ils firoient poullés, di-il ] par dis hommes.

Avere ufiges du Maisiste

Les l'abients du Pays a'ont pas d'autre manière de s'all'esti qu'il ergre, fut est aspis. La Nature ne leur produit pas de blod, mais elle leur donne du ris en abondance. Ils n'ont pas d'inclination paut la glorre. A peius ofent-ils turt les animums, ou de moinsi les en môngent la chiri que de con qui ont cét entis par les Arabes ou pir d'autres terrangers. Ils fe lavent fingnealment le matric par les Arabes appeir no le meur pas permit de manger. Ceux qui ne s'affigire tolleur pas à cei ufage font regards comme heirètiques. Ils ne ouchent jamais a leurs aimmes de la main gauche paure qu'el des ne doit leur fevrir qu'i s'effiquer, ou i d'autres offices de la main manuer. Ils ons, pour boire, chacun leur vouloiteur pas fe ferrir du vard d'autruit, ils obdirevent même, en benaire, de ne pas faire toucher leur propre vale à leurs léves, d'el tenant fulpendu, ils everfort d'enhur la la loguer dans la booche. Comme les Errangers ne peuveur afre des vales du l'ays, ils leur verfont à boire dans le creux de la main.

Maniere de faire payer les dettes. L3 Juffice du Malabar eft févere pout toures fortes de crimes. Un créancier peut faire un cercle autour de fon débiteur, § ce celui-ci n'ôfe en fortir, fous peine de mort, fans avoit payé on fans avoit donné des sirreés pour le payennent. Polo vit un pour le Roi intend, à cheval, dans un cercle qui avoit été tracé autour de lui par un Marchad, qu'il l'entenctivi de pour nojur. Ce Pripee.

ne quitta cette situation qu'après avoit satissait son ctéanciet, & s'attira les MARCO POLO. applaudiffemens du Peuple par cet exemple de justice. La Loi ne permet point aux Habitans de boire du vin de vigne, & ceux qui la violent ne peuvent fervit de témoins dans les affaires civiles ou criminelles. Les matelors & tous ceux qui entreptennent des voyages fur mer font exclus du même droit, parce qu'ils pailent pour des avanturiers de sesperés. Ils n'ont de pluie qu'aux mois de Juin, de Juillet & d'Août. La chaleur du Pays feroit insupportable fans ce rafraichitlement.

Le Malabar est rempli de Devins & de Physionomistes , qui tirent des ho- Devins & 17roscopes & qui observent les mouvemens des animaux. Ils assignent chaque fonominajour une heure malheureuse, qu'ils appellent Khoyak. Le lundi, c'est depuis deux heures jusqu'à trois. Le mardi , c'est l'heure suivante. Le mercredi , c'est la neuvième heure du jour. Ces observations sont marquées pout toute l'année dans leurs livres. A treize ans , ils abandonnent leurs enfans à leur propie Les cofans malconduite, après leur avoir donné un perit fond qu'ils doivent faire valoir & mes diex mes fur lequel ils font obliges de se nourrir. Le Commerce de cet age consiste, dans la faifon de la pêche, à trouver dans les Ports l'occasion d'acheter des perles, pour gagner quelque chose à les tevendre aux Marchands, que la chaleut te-

Les Prêtres du Malabar ont des Idoles mâles & femelles, auxquelles la cré- Moles mêles & dulité des ciabitans va jusqu'à présenter leurs filles. Dans ces occasions , les fametes Pretres s'affemblent & font des feltins & des danfes. Les filles confacrées leur fervent diverfes fortes de viandes & chantent pendant le festin. Le prétexte de ces fêtes est de rétablit la paix entre les Dieux & les Déesses, qu'on suppose capables de fe quereller. S'ils n'étoient pas appaifés par des réjouissances, ils refuseroient leur bénédiction à ceux qui la demanderoient.

Les personnes de qualité ont des litiéres de cannes (51), qui leur servent de lit pour le fommeil, en les élevant au-deffus de la terre avec des cordes. Ils ont befoin de cette précaution pour se garantir de la morsure des Tarantules, des mouches & de diverfes autres vermines, autant que pour fe procuter un air plus frais.

Le Tombeau de S. Thomas (52) est une petite Ville (53), peu fréquentée des Marchands, mais visitée sans cetse par les Chrétiens & par les Mahométans mêmes, qui regardent cet Apôtre comme un grand Ptophéte, & qui lui donnent le nom d'Ananias ou de faint Homme (54). Les Chrétiens font avallet à leurs malades de la terre du lieu où il fut tué, mêlée avec un pen d'eau. Poloraconte qu'en 1258 (55) un grand Prince ayant plus de riz que ses magazins n'en pouvoient contenir, eut la hardielle de prendre une chambre où l'on reçoit les Pélerins, près de l'Eglife de S. Thomas. Mais les menaces de ce Saint, qui lui apparut pendant la nuit, le firent bien-tôt renoncet a fon

(51) Des palan-joins de bambou. le Coromandel dans le Malabar.

tient alots dans leurs maifons.

(13) Les Syriens le nomment But Tums. ect-a-dire . Marion de S. Thomas ; doni est venue la corruption de Betomo dans deux anciens Voyages Arabes publiés par Renaudot, Avarnam dans celoi de Berlin. p. 13 & 145. Jean d'Empoli , Barcoja , Cor-

fali & prefique tous les Voyageurs modernes , \* (52) Purchas observe que Polo comprend affurent que ce Tombeau est à Madras, que les Portug is appellent S. Thomas. 154] An mans eit un mot Hebren, qui fi-

gnific Auce, ou Dromation du Sergi eur. On lit Averyam dans le Manuferit de Pafle , &c

(55) 1277 dans le Manuscrit de Basse.

1272.

entreprise. L'Auteur attribue la noirceut des Habitans à l'huile de sesame dont ils se frottent. Ils peignent le Diable blanc, & leurs Idoles en noir. Ceux qui adorent le bœuf portent sur eux dans les barailles quelques poils de taureau fauvage, comme un préservatif contre le danger. Vers le Nord, à cinq cens milles de Malabar, on trouve le Royaume de Murfili ou Monful, où les monragnes produisent des diamans, que les Habitans cherchentaprès les grandes pluies

Caraftere des firamacs.

A l'Est de S. Thomas est le Pays de Lak, Loak ou Lar (56), d'où les Bramines (57), rigent leur origine. Ils patlent pour les plus honnêtes Marchands du Monde. Le menfonge & le vol leur sonr également en horreur. Ils ne trompeur jamais la confiance de ceux qui les emploient pour acheter ou pour vendre. On les reconnoît à un fil de coton qu'ils portent fur l'épaule & qui leur passe devant la poitrine. Leur sobriété est extrême & leur procure une longue vie. Ils se bornent au commerce d'une seule femme. Mais ils sont fort livrés à la digination. Lorsqu'ils entreprensient quelqu'affaire de Commerce, ils examinent leur ombre au foleil, & forment là-dessus leurs conjectures, suivant les regles de leur méthode. Ils mâchent une forte d'herbe (58), qui leur conferve les dents & qui aide à la digestion.

Cents Prestes fe posteriorat Tin-

On diftingue parmi eux une espece de Moines, qui vont nuds pieds & qui menent une vie fort auftere. Ils font connus, fous le nom de Tinguis, par une petite figure de bœuf qu'ils portent en cuivre au somniet de la tête. Les Tinguis réduisent en cendre les os de cet animal, & s'en font un onguent dont ils se frotrent diverses parties du corps. Ils ne ruent & ne mangent aucune créature vivante. Les herbes même & les racines ne leur Tervent d'alimens qu'après avoir été foigneusement sechées, parce qu'ils leur croient une ame dans leur fraîcheur. Au lieu de plats, ils emploient des feuilles de pommier de paradis pour fervir leurs viandes. Ils fe déchargent le ventre dans le fable, avec aurant de foin que les chars , non pour couvrir leur ordure , mais pour la difperfer ; de peur qu'il ne s'y engendre des vers, qui périroient bien-rôt faute de nourriture (59).

Kael est une grande Ville, gouvernée par un Prince nommé Assias, qui " avoir trois freres, & qui s'étant enrichi par le Commerce trairoir les Marchands avec beaucoup de douceur. Ses femmes étoient au nombre de rrois cens. Les Habitans du Pays mâchent continuellement une feuille qu'ils nomment Tambous (60), préparée avec de la chaux & des épices.

Louism.

Koulam (61), Royaume indépendant, est situé à cinq cens milles au Nord-Ouest de la Côte de Malabar. Les Habitans sont un mélange d'Idolâtres, de Juifs & de Chrétiens, qui ont un langage particulier à leur Nation. Le Pays produit du poivre, du bois de teinture, de l'indigo, des lions noirs & des perroquets de diverses especes, les uns blancs, d'autres bleus, rouges, &c. & d'aurres fort petits. Les paons y font beaucoup plus grands que les nôtres & leur ressemblent peu. Les fruits y sont plus gros qu'en Europe. La débauche

(16) Lee dans les Copies Latines.

(17) Atrajamini dans le Manuscrit de Bas-(60) Peut-être fur la Côte , vers Surate. le, & Abrajans dans celui de Berlin. (61) On lit Corlum dans les Copies La-(58) Pilgrimage de Purchas, p. 105. (59) C'elt le nom Arabe du Betel, qui est tines.

le nom Malabat. Voyez Textira . p. 18.

y regne

y regne, & l'usage permet d'y épouser sa sœur. Les Astrologues & les Méde- MARCO-POLO. cins y font en fort grand nombre. La Province de Kumari (62) produit des finges de grandeur humaine. Polo y apperçut l'Etoile du Nord. À trois cens milles de Kumari, vers l'Ouest, on entre dans le Royaume de Deli (63), qui a fon langage particulier & donr les Habitans font idolâtres. Ils ont des épices en abondance. Quoique leur Riviere foit fans Port, elle est grande, & l'embouchure en est si favorable qu'elle reçoit en Eté les Vaisseaux de Manni.

Kumari. Deli.

Malabar (64) est un Royaume à l'Ouest, dont les Habitans, comme ceux de Guzarat, exercent la pyraterie. Ils se mettent en mer avec plus de cent voiles, accompagnés de leurs femmes & de leurs enfans ; & pendant tout l'Eté ils font des courses, pour se faisir des Marchands, qu'ils jettent sur le rivage après les avoir dépouillés. Le gingembre, le poivre, les Kubebs & les noix d'Inde, ou les cocos, font des richelles commines dans le Pays. Il y vient des Vaisseaux de Manji, qui apportent des rames, des étoffes d'or & de soie, de l'or, de l'argent & d'autres marchandises précieuses, qui se transportent. avec celles du Pays, dans les Ports d'Aden & d'Alexandrie.

Royaume de

Le Royaume de Guzarat, qui a fon Roi & fon langage patticuliers, s'érend Royaume de Guà l'Ouest sur la Côte. Les pyrates du Pays sont avaller aux Marchands un breuvage composé d'eau & de tamarins, qui leur fait rendre les perles qu'ils ont avallées. Le gingembre, le potvre, l'indigo & le coton, font ici en abondance. Polo y donne six brasles de hauteur aux arbres qui produisent le coron . & les fait durer vingt ans. Mais après la douzième année, dit-il, le coton ne peut plus être filé & ne fert qu'à faire des matelas. Les Rhinoceros , qu'il nomme roujours Licornes, font fort communs dans le Pays de Guzarat. On y fait les plus belles broderies du monde & d'autres ouvrages propres au Commerce.

En continuant d'avancer à l'Ouest, on trouve un grand Royaume nommé Royaume de Ka-Kanam (65), qui produit beaucoup d'encens, & qui fait un riche Commerce nam. en chevaux. Nambaze (66) est un autre grand Royaume à l'Ouest, qui produit de l'indigo, du chanvre & du coton. Plus loin, à l'Ouest, on trouve le Royaume de Servenath (67), qui a fon langage particuliet & dont les Habitans exercent le Commerce ; Nation de fort bon naturel, quoique livrée à l'idolatrie.

Khefmakoran (68) est un grand Royaume, où la plûpart des Habitans font profession du Mahométisme. Le reste est Idolâtre ; mais cette différence de Khesma-koran-Religion n'empêche pas qu'ils ne cultivent de concert le Commerce & les manufactures. Il leur vient des Marchands par mer & par terre. Ce Royaume elt le dernier de la grande Inde , à l'Ouest du Malabar. Polo fair observer ici que

(61) Comari dans les Copies Latines. Ce Caris dans celui de Berlin. Pays est loin du Cap de Komor ou Komoran. (63) Els dans le Manuscrit de Balle. Hels dans celui de Berlin. C'est peut-être le Royausne de Dehli ou Delli, qui s'étend au Sud jusqu'à la mer.

(64) Melibar dans les Copies Latines. (65) Tana dans le Manuscrit de Baste, &

Toms VII.

(66) Cambaeth dans le Manuscrit de Bas-

le . & Cambaech dans celui de Berlin. (67) Semenath dans le Manusc. de Baste, & Semenach dans celui de Berlin.

(68) Resmakeram dans le Manuscrit de Rafle. C'est peut être la Province Persane de Makran, qui borde l'Inde.

A 3 2

les Royaumes, les Provinces & les Villes dont il vient de parler, forment la MARCO-POLO Côte maritime.

1272. Liles måle åt femeile.

A cinq cens milles de Kelmakoran au Sud, on assura Polo qu'il se trouve deux Isles, l'une à trente milles de l'autre, habitées, l'une par des hommes, & l'autre par des femmes (69) ; ce qui leur a fait donner le nom de Mâle & Femelle. Les hommes visitent les femmes, & patient avec elles les mois de Mars, d'Avril & de May. Il paroît que l'air ne seut permet pas d'y être plus longtems. Les fils qui naissent de ce commerce demeurent avec leurs meres jusqu'à l'age des douze ans , & passent ensuite dans l'isse des peres. Ces insulaires de l'un & de l'autre sexe entendent fort bien la pêche, & font de grosses provisions d'ambre. Polo ajoute qu'ils font Chrétiens, & qu'ils tirent leurs Évêques de Sokotora, à cinq cens milles vers le Sud.

Pele de Sullotura

Sokotora (70) est une grande Isle, dont l'Archevêque n'est pas soumis au Pape, & reconnoît l'autorité d'un Zatolia (71), qui rélide à Baldak, & qui nomme à cette dignité. Les Habitans de l'Isle sont nuds, à l'exception du devant. Ils n'ont pas d'autres grains que le riz, & passent pour les plus grands Magiciens du monde. Polo leur attribue le pouvoir de former des orages, de susciter des vents à leur gré, & de faire venir dans leuts ports les pyraies qu'i leur ont causé quelque dommage. Ils reçoivent d'ailleurs, sans scrupule, ceux qui leur apportent des marchandises enlevées aux Idolâtres & aux Mahométans. On trouve beaucoup d'ambre gris fut cette Côte, & Polo ajoute qu'il vient du ventre des baleines. Les Infulaires prennent ces animanx avec des harpons de fer attachés à une longue corde, qui tient par l'autre bout une piece de bois flottante, pour faire connoître le lieu où la baleine s'arrête en mourant. Aptès l'avoir attirée au rivage avec cette corde , ils lui ouvrent le ventre , d'où

Pêche de la baleine.

L'ambre erle fe hab itset. tile de Magaf-

140.

ils tirent l'ambre gris (72). La tête donne plusieurs tonneaux d'huile. Mille milles plus loin, au Sud-Ouest, se présente l'Isle Madagascar (73), une en ou Madagate des plus grandes &c des plus riches du monde. Polo lui donne trois mille milles de circuit, la représente habitée par des Mahométans, & gouvernée par quatre vieillards (74). Les Infulaires vivent du Commerce, & vendent quantité de dents d'éléphans. Ils préferent la chair de chameau à toutes les autres. On trouve beaucoup d'ambre gris sut leurs côtes. L'Isle est remplie de bêtes farouches, telles que des lions, des Girafes, des ânes fauvages, &c. On y apporte, des Pays étrangers, des étoffes d'or & de soie, & d'autres marchandi-Déficulté de la ses précieuses. Peu de Vaisseaux font voile vers le Sud, jusqu'aux Isles qui y

font en grand nombre, excepté celles de Madagascar & de Zenzibar. Ils sont ef-

Pavisation de Sad as Nord.

> dans les auciens Voyages Arabes, publiés par Renaudot, p. 11 & 11. Mais on ne peut la prendre que pour une fiction des Arabes, (70) Scorea dans le Manuscrit de Baste , &

Scora dans celui de Berlin.

(71) C'eit plutôt Zatolice . c'eft-à dire , un Carlolicos ou un Patriarche des Neitoriens de Baghdad. Voyez les anciennes Relations de Remanilot , p. 173.

(72) Purchas & les Copies Latines ont

emis cette curieuse découverte » qui a été vé-

(69) Il paroît que c'est l'Iste de Loyebalus, zifiée depuis peu, fuivant la remarque de nos Auteurs Anglois. Il leur paroît étrange que Renaudot, qui cite fi souvent l'édition Italienne de Polo, n'air pas fait mention de cette autorice dans la Differration fur l'ambre gris.

> l'oyez la page 110 des anesennes Relations. (73) Madazgascar dans le Manuscrit de Baile , & Madeigafenr dans celui de Berlin.

(74) L'Italien porte Sicebi , c'est-à-dire , Sheykhe , qui fignific Vieillards , ou plutôs Seigneur loriqu'il est question de Couvernefrayés par la violence des courans, qui rendent leur retour au Nord extrême- MARGO-FOLO. ment difficile. Un Bâtiment, dit Polo, qui a fait le voyage de Malabat à Madagascar en vingt ou vingt-cinq jours, a besoin de trois mois pour son retour.

Polo fut informé par un témoin oculaire, que dans un certain tems de l'an- Rehb, elfeau née on voit arriver du Sud dans cette Isle un oiseau merveilleux, nommé Rokh, productes de la forme d'un aigle , mais si grand , qu'il enleve un éléphant dans ses griffes; que ne le laitfant tomber qu'après l'avoir tué, il en fair sa nourriture; que ses ailes érendues n'ont pas moins de seize bratses; que les plumes en ont huit de longueur, & font grotles à proportion; qu'un Officier du grand Khan, envoyé pour faire ses observations dans l'Isle, en rapporta une de ces plumes, qui avoit neuf (75) pans de longueur. Le ruyau étoit de deux paumes. Cet Officier rapporta ausli une dent de Chinghial, qui pesoit quarorze livres. Cet animal, qui se trouve dans la même Isle, est de la grosseur d'un bufle.

On trouve ensuire l'Isle de Zenzibar (76), qui a deux mille milles de cir- 16e de Zenzibat. cuit. Les Habitans sont noirs, & vont nuds. Ils ont la taille courte & épaisse; mais leur force est si extraordinaire, qu'un feul est capable de porter cinq Italiens. Ils mangent à proportion. Les traits de leur visage sont grands & disformes. Ils se nourrissent de la chair des animaux, de lair, des dattes & de riz, Ils font, de riz & de sucre, une espece de vin, qui n'est guères inférieur à celui de raifin. Ils ont de l'ivoire & de l'ambre gris, qui attirent des vaisseaux fur leur côte. L'Auteur fair ici quelques observations sur l'accouplement des

La Giraffe est un sort bel animal, qui se trouve dans l'Isse de Zenzibar. Il a les jambes de devant plus longues que celles de derrière, le cou long & la têre perite. La nature n'ayant pas donné de chevaux aux Habitans, ils combattent fur des chameaux & sur des éléphans, qui portent des châteaux capables de contenir quinze ou vingr hommes armés de lances, d'épées & de pierres. Ils font boire du vin à leurs éléphans, pour les rendre plus hardis dans l'action.

Rel primal

S'il en faut croire les matelots de ces Régions, & leurs écrits, que Polo avoit Orand nombre lus (77), les petires Isles des Mers Indiennes, dépendantes des grandes dont on Mers Inshances a donné la description, montent au nombre de douze mille sept cens, tant défertes qu'habirées. La grande Inde, qui commence au Malabar, & qui finit à Khelmakoran, contient treize Royaumes d'une grande étendue, quoique Polo n'en ait nommé que dix. La petite Inde, qui commence à Ziambi, & qui se termine à Murfili, tenferme huir Royaumes & quantité d'Isles. Il reste à parler de l'Inde moyenne, qui porte le nom d'Abascha (78).

Le Pays d'Abascha produit en abondance toutes sortes de provisions, de l'or, Pays d'Abascha,

(75) Ce ne doit pas être vraisemblable- nomest fituée près de la Côte & est fort perite. ment plus de neuf; mais il paroît que c'eft eucore beaucoup trop, & que c'est une fiction de Polo est tiré principalement des Livres des Arabes de qui Polo avoit emprunté bien orientaux ou de leur rémoignage. des chofes.

("6) Zenzibar dans le Manuserir de Baste, & Zamzibar dans celui de Berlin. L'Aureur prend mal - à . propos ce Pays pour une lile. C'est une partie du Continent. L'Itle de ce

(77) C'est une nouvelle preuve que le récit (78) Ak ofein dans le Manuferit de Berlin,

& Abiglia dans celui de Baste. C'ett le Pavs qu'on nomme communément Abyffuse. Les Arabes écrivent Abash.

Aaaij

MARCO-POLO. 1272. did rentes Beligrons.

des éléphans, des lions, des giraffes, des ânes & d'autres animaux. Il est gouverné par fept Rois, quatre Chrétiens & rrois Mahométans, rons soumis à l'un Marque de trois des Rois Chrétiens. La distinction des Chrétiens consiste en trois marques qu'on leur fait au visage avec un ser ehaud; l'une au front, & les deux autres aux machoires. C'est ce qu'ils appellent le Baptême du feu. Les Mahométans ont aufli leur marque, depuis le haut du front jusqu'au milieu du nez. Celle des Juifs est à la machoire. Le principal des Rois Chrétiens réside au centre du pays, & les Rois Mahoniétans du côté d'Adem. S. Thomas passa dans le pays d'Abascha, après avoir prêché dans la Nubie. Il se rendit de-là au Malabar,

Extens Abstin etroanuis malgré

Les Abischins ont l'humeur très-belliqueuse. Ils sont sans cesse en guerre avec le Sultan d'Adem, avec les Nubiens & les autres nations voifines. Polo raconte qu'en 1288, le Grand Roi se proposoir de faire le voyage de Jerusalem. Mais avant été détourné de ce dellein, parce qu'il avoit à traverser plufieurs Royaumes Mahométans, qui étoient les ennemis, il envoya un Evêque pour y faite ses dévorions. Ce Prélar fut arrêté, à son retour, par le Sultan d'Adem, & forcé de recevoir la Circoncision. Son Maître en tira bien-rôt une rigoureuse vengeance. Il attaqua le Sultan, le desit & pilla sa Capitale.

Commerce d'Ade l'Inde.

Le l'ays d'Adem (79) est rempli de Villes & de Châreaux. Il a un fort beau dem , de roure Port , où les Marchands Indiens apportent leurs marchandises , & les mettent dans des Vailleaux plus légers, pour les transporter à Alexandrie, Après vingt jours de navigation dans le Golfe, ils arrivent dans un autre Port, ou ils prennent des chameaux qui les condusfent en trente jours fur le bord du Nil. Là. ils rrouvent des barques, nommées Zermas (80), dans lefquelles ils descendent jusqu'au Caire, d'où ils se rendent à Alexandrie par un Canal nommé Kalizena (81). Cette voie est la plus courte pour le transport des marchandises de l'Inde. Adem fournit aulli des chevaux à routes les Régions Indiennes. En un mot, l'étendue de son Commerce a rendu son Sultan fort riche. On assura Polo qu'en 1200, lorfque Sultan de Babylone (82) fit le fière d'Acre (83), celui d'Adem feconda fa haine pour les Chrétiens par un fecours de trente mille chevaux & de quarante mille chameaux.

Effler & fun Commerce.

A quarante nilles d'Adem, au Sud-Est, on trouve une Ville nommée Escher (\$4), qui lui est soumise, mais qui a sous sa propre Jurisdiction un grand nombre de Villes & de Bourgs. Son Port est fréquenté par les Vaisseaux Indiens, pour le commerce des chevaux & pour celui de l'Encens blane, qui distile d'un petit arbre de la forme du fapin, par des incisions qu'on fair à l'écorce. Le Sultan, qui ne le paye que dix bifantins le Kantara, le revend quarante. Le pays ne produit pas d'autre grain que du riz & du millet. Les dattiers y font en abondance, & l'on fait de leur fruir une espece de vin, avec un mélange de riz & de fucre. Polo fait une description fort étrange des mou-

(79) Les Copies Latines portent Aden , qui est le nom commun. C'est une Ville & un territoire dans la partie méridionale de l'Arabie.

(80) On Jerma. (83) Ou Kalji, qui fignifie en Arabe sas

(81) Il faut entendre ici par Babylone, Kahera on le Caire en Egypte, & par le Sultan , Salabadain , nomme communement

Saladin. Mais ce fut en \$187 qu'il prit Acre. (83) Arera dans le Manuscrit de Baste. C'est une Valle de Palestine, qui est la même que Prolemande.

(84) Escier dans l'Italien , & Ester dans le Manuscrit de Berlin. Cest peut étie Schahr en Arabie. Mais cette Place est au Nord-Est d'Adem, comme toute la Côte

tons d'Escher. Ils sont petits ; au lieu d'oreilles, dit-il, ils ont deux cornes, MARCO-POLOavec deux trous au-dessous. On prend sur cette côte une grande abondance de tons & d'autre poisson, sur-tout au mois de Mars, d'Avril & de Mai. L'usage des Habitans est de les faire secher, pour en noutrir pendant toute l'année leurs moutons & leurs autres bestiaux, parce que le pays ne produit aucune sorte d'herbe. Ils en font une espece de pain pour eux-mêmes, en le réduisant en poudre, dont ils composent une pare, qu'ils font cuire au soleil (85).

Dulfar (86) est une belle & grande Ville, à vingt milles d'Escher, au Sudest. Son Commerce & ses productions sont les mêmes. Elle a un fort bon port, qui dépend aussi d'Adem, mais qui a dans sa propre dépendance un grand

nombre de Villes & de Châreaux.

A l'entrée du Golfe, qui se nomme Kalatu, cinq cens milles au Sud-Est de Dulfar (87), est une grande Ville nommée Kalayat, dont le Port est estimé. Elle est soumise au (88) Melikh , c'est-à-dire au Souverain Nemuz', qui s'y retira, comme dans un lieu de sureré (89), lorsqu'il fut attaqué par le Roi de Khermain, pour avoir refusé de lui payer un tribut. Le Château qui est trèsfort, commande tellement la baye, que l'accès en est impossible aux Vaisseaux, fans le consentement du Gouverneur. Les Habitans du pays n'ont pas d'autte bled que celui qu'on leur apporte du dehots, & vivent de dattes & de poitfons.

On trouve à trois cens milles, au Nord, l'Isle d'Ormuz, qui a sur sa côte une grande & belle Ville. Elle est gouvernée par un Melikh, titte qui répond a celui de Marquis (90). Toutes les maisons de l'Isle ont des Ventiducs. ou des conduits pour le vent (91), sans lesquels la chaleut y seroit insup-

pottable.

On a rendu dans cet article, un compre fidele de la Relation de Marco-Polo, Orfervation fin en le servant de l'Italien de Rhamuso, pour augmenter & cortiger la Traduction de Purchas. Le texte latin paroît moins exact & moins complet. Il en est différent dans une infinité d'endtoits. Les additions & les omifions y sont en fort grande nombre. On a pris ici beauconp de peine pour les faire remarquer, & plus encore pour éclaireir la Géographie de l'Auteur. Quoiqu'on ne se flatte pas d'avoit découvert les noms présens de tous les Pays & de toutes les Villes qu'il a nommées, ce qui est peut-être impossible, on croit avoir assez heureusement téuth dans un grand nombre de points considérables, pour s'attribuer l'honneur d'avoir jetté du jour sur la plus grande partie de l'Ouvrage, & d'avoit mis le Lecteur en état de tracer les voyages de Marco-polo dans les

(85) Purchas, ubi fup. p. 106.

(86) C'est plurôt d'Hofar. Mais cette Place est à soixante - dix milles au Nord-Est de Schahr. Purchas & les Copies Latines ont omis cette Ville & les deux suivantes.

(87) Il y a ici deux grandes erreurs, ear cette Ville est au Nord Est-quart-d'Est, envison à cent milles de Dhofar. Voyez notre Carte d'Italio, au Tome premier. Sa ficuation est près du Cap Ras-al-gat , à la pointe la plus orientale d'Arabie, vers la Perfe

(88) C'étoit probablement Malek-feyfad-

1272.

Dulfar;

Kalayata

din-Abubeir, qui usurpa la Contonne d'Ormuz fur Amir-feyfaddin-noferat , mais qui fut enfuire cliaffe. Amir fut rétabli , mais affacliné en 1191, apres un regne de douze ans, pendant lesquels on comprend les deux ans de l'usnrpation de Malek. Voyez l'Hestoire de l'erfo

par Texeira , p. 181. (89) Les Rois d'Ormuz tiroient leur origine de l'Arabie, aux environs de Kalayat.

(90) Maiek, en Arabe, fignific Res. (91) Yoyez Ramuño, Vol. II, p. 59.

Aaa iii

MARCO-POLO. 1171.

differentes parties de la Tattarie & de la Chine. C'est faute de ces avantages que les premieres Editions de ses Voyages ont eu peu d'utilité pour la Géo-

graphic. Ajoutons qu'avec toutes fes imperfections, fi l'on confidere dans quel tems il voyagea, on est obligé de reconnoître qu'il a fait de grandes découvertes; & que de quelque source qu'il ait tiré ses lumieres, il a rapporté dans sa patrie un grand nombre d'observations utiles. La Relation qu'il nous fait des usages de la Tartarie & de la Chine, est non-seulement fort curieuse, mais contorme à ce qu'on nous en apprend aujourd'hui. Il paroît même qu'il a pénerré plus loin au Sud-Ouest de la Chine, qu'aucun autre des Voyageuts qui l'ont fuivi. S'il y a quelque chofe à regretter, c'est qu'il n'ait pas été plus exact à nommer toutes les places de son retour, & à marquer leur situation.

## CHAPITRE

Ambassade de Schah-rokh, Fils de Tamerlan, à la Cour de l'Empereur du Katay ou de la Chine,

### INTRODUCTION.

feurs ani ent

N ne connoît pas de Voyageur qui ait visité plutôt les Régions Orien-Finferers Vorgadans le Frioul. Il partit vers l'année 1318. A fon rerour, en 1330, un autre Cordelier, nomme Guillaume de Solanga, écrivit sa Relation sur ses propres récits. Elle se trouve insérée en Italien dans le second Tome de la Collection de Ramufio, & en latin, dans celle d'Hakluyt, avec une Traduction en Anglois. Cet Ouvrage est non-seulement très-superniciel, mais templi de sables & de mensonges grotliers. On y trouve des Nations qui ont des têtes d'animaux & des vallées fréquentées par des Esprits. L'Auteur entra dans une de ces vallées, après s'être muni du figne de la Croix. Mais il n'en vit pas moins une figure horrible, qui le fit fuir par l'effroi qu'il reffentit de ses grimaces. Enfin, quoique dans plusieurs choses qui regardent les Tartares & Manji , qu'il appel le Manei, il s'accorde avec Marco-polo, on découvre facilement aux noms des places & par d'autres circonstances, qu'il n'avoit jamais vû les pays dont il patle, & que fon Ouvrage n'est qu'un mélange de ses propres fictions, avec un petit nouibre d'informations qu'il avoit tirées d'autrui. Il se remit en chemin pour les Pays de l'Est en 1331; mais ses Editeurs nous apprennent qu'étant retourné à Padoue, fur une apparition qu'il eut à quelques milles de cette Ville, il y montut.

Le Chevalier de Mandeville

En 1212, le Chevalier Jean de Mandeville, Anglois, entreprit de visiter les mêmes Régions. Il employa trente-trois ans dans ce Voyage. A fon retour, s'étant arrêté à Liege, où il mourat, il y écrivit sa Relation en trois langues, Angloife, Françoife & Latine. Bergeron nous apprend (92) que le Manuferit

(21) Traité des Tattares, chap. 9.

fe conferve à Paris dans la Bibliotheque du Roi. Hakluyt a publié le Latin & INTROPUCl'Anglois en cinquante Chapitres, dans sa grande Collection (93). On lit aussi, dans Bergeron, que les Relations d'Odoric & de Mandeville ont tant de reffemblance dans les remarques, foit vraies ou fabuleuses, que l'une paroit tirée de l'autre. Mais comme le Chevalier de Mandeville ne revint de ses voyages qu'en 1355 (94), Bergeron conclut qu'il n'a fait que copier l'Italien. Cependant, continue-t'il, on rrouve dans l'un & l'aurre des recits si semblables, & fouvent avec protestation qu'ils ont été témoins des évenemens , qu'on est porté à croire que, suivant les idées romanesques de leur siecle, ils ont pris les tables qu'on leur racontoit pour autant de vérités.

Purchas, qui a donné un abregé des Voyages de Mandeville (95), fuppose dans son Introduction qu'ils ont été corrompus par quelque imposteur. Quoiqu'il en foit, nous n'avons pas cru qu'ils méritallent d'entrer dans notte

On connoît aussi un Voyage en Tartarie de Guillaume de Baldensel , ou plus Guillaume de proprement Baldensleve, comme Fabricius l'observe. C'étoit un Gentilhomme Baldensleve, Allemand, qui avoit porté auparavant le nom d'Otton de Rienbuil. En 1315, ayant quitté l'ordre des Freres Prêcheurs , avec la permission du Pape , il fir le voyage de la Terre Sainte, celui de l'Egypte & du Mont Sina, enfin celui de la Tartarie. Après son retour , il en composa une Relation latine, qu'il adressa au Cardinal Thalyrandus (96). On conferve dans la Bibliothéque du Roi de France une ancienne Traduction Françoife de cet Ouvrage, composée en 1351 (97) par Jean-le-long d'Ypres. Canifius a donné place dans fa Collection (98) à la Copie Latine, & nomme l'Auteur, Baljenfel. Baluze l'a nom-

mé de même (99).

Après ce Voyageur, on ne trouve aucun Européen qui ait publié quelque Jenkinfon-Relation remarquable de la Tarrarie, avant celle de Jenkinfon en 1557. Ce- Miffion & Lespendant les Papes entretintent une forte de liaifon avec ce Pays & les Princes divers Princes Tartares, par le moyen des Missions, qui avoient commencé sous Innocent Tartares. IV. En 1256, Alexandre IV. écrivit au Sultan de Perfe, dans l'espérance de lui faire embrasser le Christianisme. En 1269, les Tartares de Svrie, assistés par les Arméniens, firent la guerre aux Mahométans; & le grand Khan fit inviter S. Louis , Jacques d'Arragon , Charles de Sicile , & d'autres Princes Chrétiens, à joindre leurs forces aux siennes. Ce fur à cette occasion que Saint Louis entreprit un fecond voyage en Affrique, dans lequel il mourur. Le Roi d'Arragon reçut les Ambassadeurs Tarrares à Valence, & leur fit de magnifiques promelles qui n'eurent pas d'exécution.

En 1272, le Pape Nicolas IV. envoya aux Tartares, aux Jacobites & aux Antres commo-Arméniens, des Cordeliers charges de ses lettres, dans la double vue de les meations des Papes avec la convertir & de les exciter à la guerre contre les Mahomérans. Il écrivit auffi Tanaire,

(93) Elle est dans la premiere Edition, la Relation complette qui est dans Hakluyt. mais en Latin seulement. (96) Bergeron l'appelle Valsrand. (94) Ceci doit être entendu de son rerour

en Angletetre. Il mourut à Liège le 17 No-vembre 1171, & fut enterré dans l'Abbaye de l'Ordre des Guillelmites : c'est ce qu'on apprend dans la Préface d'Hakluyr.

(95) Dans son troisième Tome & d'après p. 689.

(97) Il traduifit aufli Hayton & Oderie.

(98) Lectiones antique, Tome V, part. 2, pag. 96 de la vieille Edition ; & Tome VI, page 132 de la nouvelle Edition par Bafnage. (99) Fabric. Bibliotheca med. op mam, atat.

INTRODUC-TION.

à Argon, Roi de Petfe, & à Oblay & Kaydan (1), Ptinces Tattates. En 1294 ou 1300, Kassan, Roi Tattate de l'erse, ayant porté la guette en Syrie, sit inviter le Pape Boniface VIII. & les Princes Chrétiens à le secourir, en leur promettant de leur abandonner la Terre Sainte. En 1307, Clement V. écrivit au Khan des Tartares, pour l'exhorter à recevoir le Baptême, En 1314, le même Pontife envoya, dans les Régions Orientales, un Cordelier Archevêque de Khanbalek, avec huit ou neuf Evêques. Deux ans après, il fit composet un Caréchisme pour l'usage des Tattares," par Ægidius-Romanus, grand Théologien & l'envoya aux Tarrares, aux Mahomérans & aux Pavens de l'Est & du Nord.

En 1212 d'aurres Evêques & d'autres Religieux futent envoyés dans les mêmes Régions par l'ordre de Jean XII; & fix ans après, c'est-à-dire en 1328, Benoît XII. reçut des Ambassadeurs du grand Khan (2), des lettres de ce Prince qui lui demandoit sa bénédiction. Bergeron nous apprend que ces lettres étoient dattées de Khanbaleck (3), l'année du Rat (4), le troisième jout de Mats, & le sixième de la Lune. En 1341, le même Pape envoya des Cordeliers, qui firent un grand nombre de conversions en Tartarie, avec le consentement du Khan. En 1354, Innocent VI. envoya des Inquisteurs Jacobins aux Nestoriens de Tartarie. En 1365, Urbain V. accorda quantité de privileges à ces Religieux. Enfin Urbain VI. donna ordre, en 1378, au Genéral des Dominiquains, de faire partir trois Inquisiteurs; l'un pour la Géorgie, le second pour la Grece & la Tartarie, & le troisième pour la Russie, & la Tarrarie ( 5 ).

Communicacions mutuelles des Oriencaux-

Unique Relation qui ait eté trabute.

Pendant ces communications du côté de l'Europe, la Tartarie étoit visitée par les curieux, comme par les Marchands des contrées voifines, & par les Ambassadeurs que les Princes s'envoyoient mutuellement (6). Plusieurs Relations de ces Voyages furent publices en Orient. Mais la feule qui air été traduite par les Européens, est celle de l'Ambassade de Schah Rokh, à la Cour de l'Empereur du Karay. Thevenot l'a publice dans le quatrième Tome de sa Collection Françoife. Il nous apprend (7) qu'elle fut composée en Persan, mais fans nous en faire connoître l'Auteur. Il n'y a pas même joint de notes, ni d'autres explications. En la faifant entter dans ce Recueil, nous observerons que le tems de cette Ambassade fut le regne de Ching-tfu, ou Yonglo (8). troisième Empereur Chinois de la race de Ming, sondce par Hongvu, qui avoit chaffe les Mongols cinquante-un ans auparavant.

(1) C'est peut-ètte Hublay ou Kublay- d'autres Voyageurs, qui lui étoient familiers, ( 5 ) Traité des Tartares par Bergeron , chap. tt.

Ectivent Khan. (6) C'est ce qui paroît par les récits de Carpin & de Rubrus

(7) Dans la Préface de la quarrième Par-(4) C'est plurot de la fouris, qui est le tie de sa Collection, où il nous dit qu'il avoit une autre Relation d'un Voyage par terre depuis les Indes jusqu'à la Chine, traduire de l'Arabe par lui-même, mais qu'il ne la pu-

blioir pas.
(8) Cet Empereur commença fon regne en 1404 & mourur en 1425, l'année du retour des Amballadeurs,

Routs .

khan, & Kayaw done parle Polo. (1) La plupart des Ecrivains François

(3) Cambaleth dans la Traduction Fran-

nom de la premiere année du cycle duodenzire des Tartares. Bergeron nous dit à cette occasion, que le Khan prend pour son Dieu pendant route l'année le premier animal qu'il rencontre, & qu'il en donne le nom à l'année, Il est étrange que cet Auteur ait pû se laisser abuler par une fable si ridicule, lui qui devoit setre mieux instruit dans Rubruguts , Polo &

## 6. L

# Route des Ambassadeurs depuis Herat jusqu'à Khambalu.

'An 812 de l'Hegire, ou 1419 de J. C. Schah-rokh fit partir pout le Katay, Départ des Amdes Ambassadeurs, dont le principal ou le Chef se nommoit Schadi-bassadeurs.

khoja (9). LePrince Mirzabayfangar, fils de Schah-rokh, choisit, pour les accompagnet, Sultan-ahmed, & le Peintte Khoja-gayatk-addin, aufquels il donna ordre de tenir un Journal exact de leur Voyage, & d'observet soigneusement tout ce qu'ils trouveroient de remarquable dans chaque Pays, concernant les chemins, la police & les usages des peuples, la magnificence & le gouverne-

ment de leurs Souverains, &c.

Les Amballadeuts partirent d'Herat (10) l'onzième jour du mois de Zi'l- Commencement kaadeh (11). Ils arriverent le 9 de Zi'lkijjeh , à Balk , où ils furent arrêtés par de leur route. les pluies, jusqu'au premier jour de Moharram, 823 de l'Hegire (11). De-là, s'étant rendus en vingt-deux jours à Samarkand , ils y apprirent que Mirza-ulugbeg (13) avoit déja fait partir Sultan-Schars & Mchemmed bakhschi , ses Ambassadeurs, avec tout leur correge. Ceux du Khorasan, de Badagschan, & des autres Princes étant arrivés ensemble, ils partirent avec ceux du Katay.

Après avoir traversé les Villes de Taskend , de Sayram & d'Ash , ils entrerent dans le pays des Mongols, l'onzième jour du detnier Rabiya. Cette Horde étoit dans un grand trouble, à l'occasion de la guerre qu'Aviskhan avoit déclatée à Schir-Mehemmed aglan. Austi-tôt que la paix fut rétablie , l'Amir-Khudadad, qui commandoit dans cette contrée, vint déclarer aux Ambassadeurs

qu'ils pouvoient continuer tranquillement leur voyage.

Le 18 du premier Jonada, ils arriverent dans une Ville nommée Bilgotu, de la dépendance de Mehemmed-beg , où ils attendirent les Dajis (14) & le correge du Schah de Badakschan. Erant partis à son atrivée, ils passerent la Riviere de Kenker le 22; & le 23, ils virent Mehemmed-beg, Prince de cette Horde, dont le fils Sultan schadi-kharkhan, étoit gendre de Schah-rokh. Ce Prince avoit donné une de ses filles en mariage à Mirza-mehemmed-juki (15). Le khan serné 28, étant entrés dans le pays d'Ilduz (16) & de Shir-behram, ils furent surpris

lent, mais c'est plus proprement Kitay. Il faut entendre fous ce nom, la Chine , où regnoient alors les Empereurs de la race de Ming.

alors la réfidence de Schak-rokh,

(21) On Qu'lknaich , fuivant la prononcation Perfane ; ou Dhu thaadeh , fuivane celle des Arabes. C'est l'onziéme mois de l'année Mahomérane, qui est lunaire. Donnons ici le nom des autres mois à la Persane, pour faciliter l'intelligence de cet article : 1. Mobarram. 2. Safar. 3. Rabsya-al-awal, ou le premier. 4. Raiya-al akher, ou le dernier. 5. Le premier Jomada. 6. Le dernier Jomada. 7. Rajeb. 8. Schanban. 9. Ramazan. 10. Schawal. Tome VII.

(9) C'eft ainsi que les Orientaux l'appel- 11. Zu'lkandeh. 12, Ku'lbeijeb. (12) Qui commença le 16 de notre Jan-

vier 1410, un mardi (13) Fils & successeur de Schak-rokh, fa-

(10) Capitale de Khorafan dans la Petfe, meux par fes Tables astronomiqu (14) Dagis dans la Traduction Françoise. Ailleurs , Dakghis,

(15) Cinquiéme fils de Schah-rokh. (16) Peut-être le même qui est nommé Int-

duz par d'autres, & Tilduz. On suppose que e est le Chialis des Auteurs modernes, dans la etite Bukkarie. Il y a dans la Carte des Jéluires une Riviere nommée Cheldos, près de celle d'Ili, sur l'aquelle cette Ville peut avoit été fityée,

378

de trouver la glace épaisse de deux pouces dans ce vaste Désert, quoiqu'on sût AMBASSADE alors au folstice d'Eté (17).

SCHAH ROKH.

Le 8 du dernier Jonada, ils apprirent avec effroi que le fils d'Ahmed-beg avoit pillé le Daji, qui étoit l'Ambatladeur d'Aviskhan. Ils se hârerent de paiser les défilés des montagnes, malgré la pluie & la grèle. A la fin du mois, ils arriverent à Tarkan (18), où ils virent un grand Temple, avec une monftrueuse Idole, que les Habitans donnent pour la figure de Schakmonui. Etant partis de-là, le 2 de Rajob, ils artiverent le 5 à Karakoja (19). Le 10, il leur vinr dans ce lieu quelques Officiers Katayens, qui prirent par écrit les noms des Ambassadeurs & de toures les personnes de leur suite. Le 19 ils artiverent dans la Ville d'Atafust, résidence de Khanzadach-tapoddin, de la race du Prophete, originaire de la Ville de Formul, & gendre de l'Amir Fakardin, Chef des Moflems qui habitent le Pays de Kabul.

Kalul, Mofquée bitie par Fakradin.

Karakoja,

Le 22, ils arriverent heureusement à Kabul (20). C'étoit dans cette Ville que l'Emar Fakradin avoit bâti une belle Mosquée, près d'un Temple d'Idolàtres, qui étoit environné de Statues & de Figures étranges. Aux portes, on voyoit deux Statues gigantesques, qui paroilloient combattre. Mengli-fimurbayri, jeune homme d'une figure gracicule, étoit Gouverneur de cette Ville.

Defert

Les Ambassadeurs en partirent le 25, & s'engagerent dans un Désert, où ils ne trouverent de l'eau que de deux jours l'un. Le 12 de Schaaban, ils virent des lions, des tauteaux, & d'aurres animaux féroces. Ces raureaux sont d'une groffeur & d'une force extraordinaires. Le 14, ils arriverent dans une Ville qui est à douze journées de Sakju (21), premiete Ville du Katay.

Amballadorra forent maires le reste de la soure.

Depuis ce jour, ils ne cesserent plus de voir venit, chaque jour, au-devant d'eux, des Officiers Katayens, qui drefloient des tentes dans le Défert, & qui fournissoient leur table de gibier, de fruits & d'autres provisions. Ils étoient servis en porcelaine. Les liqueurs fortes ne leur étoient pas épargnées. En un mot, ils n'aurojent pas été plus magnifiquement trairés dans les Villes. Suivant la liste qu'ils avoient donnée de leur cortege, celui d'Amir-schadi-khan & de Gakscheh éroir de deux cens personnes; celui de Sultan-ahmed & de Gryathaddin, de cinq cens; celui d'Argdak, de soixante; celui d'Ardvan, de cinquante: & celui de Tapoddin, de cinquante. Ce grand nombre étoit composé de Marchands, qui passoient pour appartenir à l'équipage des Ambassadeurs. On leur fit jurer qu'ils n'avoient pas plus de monde que ne portoit la lifte, en leur faifant connoître que les Katayens méprifoient ceux qui étoient capables de blesser la vérité.

Fire qu'an leur denne.

Le 16 de Schaaban, ils furent informés que Dankgi, Gouverneur de la frontiere où ils étoient artivés, se proposoit de leur donner ce jour-là une sère Impériale. En arrivant à ce lieu où il avoit assis son camp pour les recevoir, ils trouverent un terrain quarré, d'un arpent d'étendue (11), environné de

(10) C'est sans doute Kamul ou Khamul .

nommé auffi Khamil , & Hams par les Chi-

(17) Thevenot, Part. IV, art. 4, pag. 1. (18) C'eft fans doute une erreur, au lieu de Tarfan on Turfan dans la petite Bukkarie.

nois. Voyez ci-deffus. (21) C'est So-chen près du passage de la La lettre F en Arabe ne differe du K que par grande muraille dans Schen-fi-(19) On suppose que c'est l'Aramuth du (22) L'arpent est une mesure Françoise,

Journal de Goez, & l'Oramehi de la Carte des Une acre d'Angleterre fait un arpent & demi. Jéfuites.

tentes, dont les cordes attachées à des poteaux étoient si bien entrelacées, qu'on AMEASSADE ne pouvoit entrer dans l'enclos que par quatre grandes portes. Au centre de cette place, on avoit élevé un grand pavillon, foutenu par des piliers de bois, Schan ROKHau fond duquel s'offroit le dais impérial, dont les foutiens éroient vernis. On voyoit fous ce dais le fauteuil Impérial, & d'aurres fiéges des deux côtés. Les Ambassadeurs s'assirent à gauche, & les Officiers Katayens, à droite. Devant chaque Ambailadeur on plaça deux tables; l'une couverte de viandes & de fruits; l'autre, de diverses fortes de pâtiflerie, ornée de festons en foie & papier. Les Officiers Katayens n'eurent que chacun leur table. A l'opposite étoir le buffet, chargé de porcelaine & de vase d'argent pour le service des liqueurs, Il y avoit une bande de mufique, & plufieurs jeunes garçons qui firent divers tours d'adresse. Ce premier spectacle sur suivi d'une comédie , représentée par des Acteurs masqués, qui paroissoient sous des figures d'animaux. Enfin l'on vit paroître un grand animal artificiel, que l'Auteur nomme Stark, dans lequel étoit renfermé un enfant, qui fit quantité de mouvemens & de fauts avec une foupletle & une variété furprenantes (13).

Le 17, les Amballadeurs s'erant remis en marche dans le Défert, arriverent en peu de jours à Karaul, Forterelle fituée dans les montagnes, qui barre rellement la route, qu'on est obligé d'entrer par une porte & de sortir par l'autre. On fit ici un nouveau dénombrement de la caravanne, & tous les noms furent écrits pour la feconde fois. De Karaul, les Ambassadeurs gagnerent Sekju, où ils furent logés dans un grand édifice public, qui étoit élevé fur la porte de la Ville. Ils rrouverent à chaque logement des vivres, des lits &

des chevaux, pour eux & leurs domestiques.

Sekju (24) est une grande & forre Ville à l'entrée du Katay. Sa forme est un quarré parfait. Elle a seize places ou seize marchés, qui forment autant de Sekju. quarrés de cinquante coudées, & qui sont entrerenues fort proprement. On y voit plusieurs galeries couvertes, bordées de boutiques, avec une belle salle ornée de peintures, qui leur fert d'entrée. Chaque maison de la Ville nourrit quelques porcs : & les Ambassadeurs, étant Mahométans, furent extrêmement scandalisés de voir la chair de ces animaux érallée à la porte des bouchers. Les murs de la ville de Schiu font flanqués de tours, de vingt en vingt toifes d'intervalle. Chaque face a sa porte, d'où l'on apperçoit la porte opposée & les quatte quartiers de la Ville. Sur chaque porte est un édifice à deux étages, dont le fommer est couvert de porcelaine en dos d'âne, suivant l'usage du Katay & de Mazanderan. Les Temples de la Ville occupent chacun dix arpens de terrain. Ils font d'une propreté extrême, & pavés d'une espece de brique fort polie. On trouve, aux porres, de jolis enfans qui, après avoir offert des rafraichillemens aux Etrangers, leur montrent les curiofités du Temple.

Depuis Sekju jusqu'à Khanbalek, où l'Empereur tient la Cour, on compte Ce que c'eff que quarre-vingt-dix-neuf journées de marche, par des Provinces extrêmement Kidifas. peuplees. On loge chaque nuit dans quelque grand Bourg, & l'on trouve en chemin quanrité de Kargus & de Kidifus. Les Kidifus (25) font de grands bâtimens hauts de foixante coudées, où l'on veille fans cesse, & d'où la vûe

<sup>(23)</sup> Thevenot, whi fup. (15) Il paroît que c'eft plutot un Kargu , (14) Ou So-chen, comme on l'a deja fait dont l'Auteur fait ici la description. Voyen le observer. Tome VI.

AMBASSADE

s'étend de l'un à l'autre, pour donner l'allarme dans les incendies & les autres accidens. Il ne faut pas plus d'un jout & d'une nuit pour la communication Schah Rorn. de ces facheuses nouvelles, dans une étendue de trois mois de marche. Les lettres d'avis pailent aufi, de Kidifu en Kidifu, des extrêmités de l'Empire jusqu'à la Ville Impériale. Ils sont à dix Merres (26) l'un de l'autre. Les gardes des Kargus sont relevées de dix en dix jours; mais ceux des Kidifus sont permanens. Ils y ont leur logement, & même des terres à cultiver dans le voilinage (27).

Commodit(s grion formiffaileurs.

De Tekgu à Kampu (18) on compte neuf journées. Le Dankji de cette Place prion fournif-oit aux Ambal- est supérieur à tous les autres Dankjis des frontieres. A chaque logement, on fournissoit aux Ambaisadeurs quatre cens cinquante bêtes de charge, tant chevanx qu'anes & mulets, & cinquante-fix chariots. Les palfreniers se nomment Ba-fus; les muleriers, Lu-fus; & les charetiers, Jip-nus. Ces chariots sons traînés, d'un logement à l'autre, chacun pat douze hommes, avec des cordes qui leur passent sur les épaules, sans qu'aucune difficulté soir capable de les arrêtet. Les Ba-fus courent devant pour servit de guides. Il se trouve des pro-Comment ils visions prêtes à chaque logement. Les Ambassadeurs étoient traités d'ailleurs par les Officiers de chaque Ville, dans une falle bâtie pout cet ufage, fous le nom de Rasun (29), où l'on voit un Trône Impérial, tourné vers la Capitale de l'Empire, & couvert d'un dais, avec des rideaux de chaque côté. Au pied du Trône est un grand tapis, sur lequel les Ambassadeuts & les Officiers ont la

froiene traités dans les Villes.

> levoit trois fois la voix. Auflitôt les Officiers baiffoient respectueusement la tête jusqu'à terre, & forçoient les Ambailadeurs de suivre leur exemple, Ensuite chasun se levoir, pour aller prendre sa place à table. Le 15 de Ramezan, se Dankji de Kampu envoya prier les Ambassadeurs à dîner, en leur faifant déclatet que c'étoit le festin de l'Empereur, & qu'ils devoient le regarder comme tel. Mais s'étant excusés sut le jeune de Religion qu'ils observoient pendant tout le cours de ce mois, il leur envoya tous les alimens qu'il avoit fait préparer dans cette vûe.

> liberté de s'affeoir. Les personnes de leur suite étoient rangées derrière eux en plusieurs lignes, comme les Moslems dans le tems de leurs prieres. Lorsque les convives étoient rassemblés, un Garde qui se tenoit debout derriere le Trône,

Temple & finpriiere Idole de Karnou.

Ils virent, à Kampu, un Temple de cent coudées de longueur, au milieu duquel étoit une Idole couchée, qui étoit longue de cent cinquante pieds. Ses mains & ses pieds avoient neuf pieds de long, & sa tête vingt-un pieds de tour. Elle avoit d'autres statues derriere le dos & sut la tête. La grande éroit dorée dans toute fon étendue. Elle avoit une main fous la tête, & l'autre qui tomboit sur sa cuisse. Les Katayens la nommoient Samonifu, & s'empressoient pour lui rendre des honneuts. Les murs du Temple étoient ornés d'autres Figures. Autour de l'édifice, on avoit pratiqué de perites. chapelles, semblables aux chambres des Caravanserais (30) Orientaux, ornées.

une liene Perfane, qui fait quatre milles d'Angleterre & huit cens foixante huit pieds.

(17) Thevenot, ubi fup. p. 3. (18) Kamgion dans le Texte François. C'est

Kan-cheu, la même Ville que le Kampion de Polo. Elle est dans la Province de Schen-si.

(a6) Six merres font une parasange, on près de la grande muraille & du Desert, (19) Il faut observer que ce ne sont pas les noms Chinois que l'Auteur emploie dans cerre Relation. On fçait que les Chinois n'ont pas. la lettre r.

(30) Cette comparaison est de l'Auxeur.

de tapisseries & de rideaux de brocard, de siéges commodes & dorés, de chan-

deliers, de vases, &c. Ils virent, dans la même Ville, dix autres Temples de la même beauté, & Schah-rokh. un Edifice que les Moslems nomment Tekerki-felek. Cétoit une espece de Autres Temples.

Kiosk (31) à huit faces, de trente coudces de tour, & haut de quinze étages, Kyork d'une dont chacun avoit douze coudées de hauteur, & des chambres bien vernissees, avec des galeries à l'entour. Ces galeries étoient enrichies de peintures, entre lesquelles on voyoit l'Empereur du Katay assis au milieu de ses courrisans. avec quantité de jeunes filles & de jeunes garçons à fa droite & à fa gauche. Au pied du Kiosk étoient des figures gigantesques, qui paroissoient le foutenir sur leur dos. Il étoit composé d'un bois parfaitement poli, & si richement doré, qu'il paroiffoit d'or massif. Un axe ou un pilier de fer, qui tournoir fur un pivot (22) du même métal, dans une voûte au - dessous de l'édifice, & qui s'élevoit jusqu'au sommet du toit, donnoit un mouvement si admirable à toute la machine, que tous les charpentiers, les forgerons & les peintres du monde auroient du, fuivant l'expression de l'Auteur, venir contempler un si bel ouvrage pour apprendre les secrets de leur art (33).

Avant que de quitter Kampu, les Ambassadeurs furent pourvûs de chevaux & de voitures, qu'ils y laisserent à leur retour. Ils remirent aux Officiers de certe Ville les présens qu'ils apportoient pour l'Empereur, à la réserve d'un lion qui fut conduit à la Cour. La magnificence des Katayens ne fit qu'augmenter, à mesure que la caravane s'avança vers la Capitale. Elle trouvoit chaque jour au foir un Yam (34), c'est-à-dire, un bon logement; & chaque semaine elle s'arrêtoit dans une grande Ville, jufqu'au 4 du mois nomme Schaval , qu'elle arriva fur le bord de Karamuran (35) , qui n'est pas moins large que le Jihun ou l'Amu (36). Les Ambassadeurs passerent ce Fleuve sur un pont de trente-fix bâteaux, couverts de planches, & liés ensemble par des crochets de fer & des chaînes qui étoient attachées de chaque côté à des piliers de fer de la groffeur de la cuisse. Au-delà de la riviere, ils trouverent une grande Ville de Breute, Ville, où ils furent traités d'une manière plus somptueuse qu'ils ne l'avoient été dans aucun autre lieu. Ils y virent un Temple, plus magnifique aussi qu'ils n'en avoient encore vu. Leur curiofité s'étendit jusques sur trois poîles publics, remplis de femmes publiques d'une beauté extraordinaire. Comme certe Place est celle du Katay où l'on trouve les plus belles semmes, elle se nomme la Ville de beauté.

Après avoir passe par quelques autres Villes, ils arriverent le 13 de Ku'lkandeh, fur le bord d'une autre riviere, large ausli comme le Jihun (47),

dans Polo.

(31) Sorte de pavillon ou de cabinet d'Eté, fort commun dans tous les Pays de l'Orient. C'étoit une Tour octogone, dans le goût de celle de Nan-king & de quantité d'autres Villes de la Chine.

(31) Ceci a l'air d'une fiction , quoiqu'on ait peine à étoire que l'Aureut eût olé rappor-ret à Schah-rokh des fables qui autoient été démenties pat les Ambassadeurs.

(11) Thevenot, p. 4.

(14) Iam dans le Texte François, & Lamb

(35) C'est le Whang-ho , ou la Riviere same, dont Polo parle fous le même nom. (16) Thevenot met l'Oxus au lieu de l'Amu.

Ce Fleuve sépare la grande Bukkarie de la (37) Ce doit être le Whang-ho, qu'ils

ferent une seconde fois entre Schen fi & Schan-ft. Il y est beaucoup plus large que ver Lan-chen, où probablement ils l'avoient pallé la premiere fois.

Bbbiii

AMBASSADE with-fu& fon

qu'ils traverserent dans des barques. Ils en patierent plutieurs autres, soit dans des barques, foir fur des ponts; & le 17 ils arriverent à Sodin-fu, Ville gran-5:HAH-RORH. de & bien peuplée (38). On leur fit voir, dans un grand Temple, une Statue de cuivre dore, haute de cinquante coudces, qui pottoit le nom de Status aux mille mains, patce qu'elle en avoit effectivement un grand nombre, avec un œil dans chaque paume. La longueur de ses pieds étoit d'environ dix coudées. Elle étoir environnée de plusieurs arches, ou de niches du même métal, de différentes hauteurs; dont l'une s'élevoit jusqu'à la cheville de son pied, une antre jusqu'à son genou, & une troisième jusqu'à sa poittine. On prétendoit qu'il étoit entré dans cer ouvrage cent mille quintaux de cuivre. Le fommet du Temple étoit un chef d'œuvre. Il se terminoit par une salle ouverre. Les Ambassadeurs y virent huit de ces éminences (39), ou de ces monts artificiels, sur lesquels on peut montet également par l'intérieur & par le dehors, & qui contiennent des grottes où l'on rrouve en peintute des représentations de prêtres, d'idoles & d'hermites, de tigres, de léopards, de serpens & d'aigles. Les environs du Temple offroient de très-beaux édifices, sur-tout une Your tournante à plusieurs ctages, semblable à celle de Kampu, mais plus

Les Ambaffas denra acroyat 4 la Cogitate.

grande & plus belle (40).

Les Ambassadeurs continuerent leur voyage, en faisant chaque jour quatre ou cinq parasanges, jusqu'au & de Zulkajjeh, qu'ils arriverent avant le jour à Khanbalek (41). Cette Ville leur parur fi grande, qu'ils ne donnerent pas moins d'une parafange à chaque face du niur. On y voyoir encore les ruines de cent mille maifons qui devoient être rebâties. Les Ambaifadeurs furent eonduits à pied, par une chaussée de sept cens pieds de longueur, jusqu'à la potte du Palais, où se présentoient de chaque côté einq éléphans. Ils entretent dans une belle & grande cour pavée, où ils trouverent près de cent mille perfonnes qui attendoient à la porte de l'appartement Impérial, quoiqu'il ne fit point encore jour. Au fond de cette Cour étoir un Kjosk, dont la base étoit de trente coudées. Sur cette base portoient des colonnes de cinquante coudées de hauteur, qui fourenoient une galerie longue de foixante, & large de quarante. Il y avoit trois grandes portes, & plufieurs petites à côté des grandes. Celle du milieu étoit pour l'Empereur. Au-dessus du Kiosk, & sur les portes, à droite & à gauche, on voyoit (42) un Kurkeh, c'est-à-dire, un grand tambour, place fut une fellerre, & une cloche fuspendue, près de laquelle étoient deux personnes, qui attendoient l'approche de l'Empereur, pour avertir qu'il alloit paroître fur fon trône (43).

L'Empereur fe trone.

On affura les Ambaffadeurs qu'il y avoit plus de trois cens mille perfonnes montre punte sur son affemblées devant le Palais, & plus de deux mille musiciens qui chantoient des hymnes pour la prosperité de l'Empereur. Deux mille gardes armés de hallebardes, de batons, de dards, de fleches, de lances, d'épés & de masses,

> (18) Ce devoit être quelque Ville de Pe- & fancexactitude. che-li, ou fur la frontiere dans Schan-fi. Mais nous oe connoifions tien de ce nom, foit à présent soit autrefois.

(19) L'Auteur o'a point encore parlé de ces

(40) Toutes ces descriptions sont obscures

(41) La même Ville one le Khanbalu de Polo. L'un de ces noms fignifie le Palais ; l'aurre, la Ville du Khan.

(41) Comment diftinguoit-on tous ces objets s'il ne faifoit pas encore jour ?

(43) Thevenot, whi fup. p. s.

s'employoient avec beaucoup de peine à écarter la foule. D'autres portoient des Ambassane éventails & des parasols. La Cour étoit environnée d'appartemens; & sous de hauts portiques qui étoient fermés de gtilles, on avoit placé quantité de Scham-Robin.

Ausli-tôt que le jout parut, les tambours, les trompettes, les flûtes, les haurbois & la cloche commencerent à se faire entendre. En même tems, les trois portes s'ouvrirent, & le peuple s'avança tumultueusement pour voir l'Empereur. Les Ambassadeurs étant passes de la premiere cour dans la seconde, apperçurent un Kiosk plus grand que le premier, où l'on avoit préparé une estrade triangulaire, haute de quatre coudées, & converte de satin jaune, avec des dotures & des peintures qui représentoient le Simorg, ou le Phenix (+4), que les Katayens nomment l'Otfeau Royal.

Sur l'estrade étoir un fauteuil ou un trône d'or mailif. De chaque côté paroissoient des rangs d'Officiers, qui commandoient, les uns dix mille, d'autres mille, & d'autres cent hommes. Ils avoient à la main chacun leur tablette, longue d'une coudée, sur un quatt de largeur, & tenoient les yeux fixés dessus, sans paroître occupés d'autre soin (45). Derriere eux écoit un nombre infini de gardes, tous dans un profond filence. Enfin l'Empereur fortant de son appartement, monta sur le trône par neus degrés d'argent. Il étoit d'une taille moyenne. Sa barbe étoit aussi d'une longueut médiocte; mais deux ou trois cens longs poils postiches lui descendoient du menton sur la poitrine. Des deux côtés du trône s'offroient deux jeunes filles d'une beauté éclatante, le visage & le cou à découvett, les cheveux noués au sommet de la tête, avec de riches pendans de perles aux oreilles. Elles tenoient à la main une plume (46) & du papier, pour écrire foigneusement tout ce qui alloir sortir de la bouche de l'Empereut. On recueille ainsi toutes ses paroles; & lorsqu'il se retire, on lui présente le papier, afin qu'il voie lui-même s'il juge à propos de faire quelque changement à ses ordres. Ensuite on les porte au Divan (47), qui est chargé de l'exécution.

Aussi-tôt que l'Empereur fut assis, on sit avancer les sept Ambassadeurs visà-vis de son trône, & l'on fit approcher en même tems les criminels, au nombre de sept cens. Quelques-uns étoient lies par le cou; d'autres avoient la tête & les mains passées dans une planche (48), & la même planche en tenoit jusqu'à fix dans cette posture. Chacun étoit gardé par son geolier, qui le tenoit par les cheveux. Ils venoient recevoir leur fentence de la bouche de l'Empereur. La plupart furent envoyés en prison, & peu furent condamnés à la mort; pouvoit que les loix réfervent au Souverain. À quelque distance de la Capitale que le crime ait été commis, les Gouverneurs font conduire les criminels à Khanbalek. Chacun a le sien, écrit sur la planche qu'il porte autour du col avec fa chaîne. Les crimes qui regardent la religion sont le plus séverement punis-On apporte tant de foin aux procedures, que l'Empereur ne condamne perfonne a mort, sans avoir tenu douze sois conseil. Il arrive quelquesois a un

(44) C'est le Feng-whang ou l'oiscau fabu- les Tartares. l'eyez sa Relation. leux des Chinois, dont ou a parlé au Tom. VI. Les Persans sont exister Simorg ou Simorgaffifta Salumon dans les guerres.

(46) Ou plutôt un pinceau à la Chinoife. (47) C'eft un terme Turc ou Tartare, qui auka entre les Préadamites , & racontent qu'il fignifie Confeil d'Etat & Tribunal de Juffice,

(45) Rubruquis parle du même usage chez au Tome VI.

(48) Voyez la description de ce chariment

:34

DE
SCHAH-RORH.
Audience particuliere des Amballadeuts.

AMBADSADE criminel d'être déchargé dans le douzième confeil, après avoir été condamné ne onze fois dans les précédens. L'Empereur y elt toujours préfent, & ne condamne Schallenbell, que ceux qu'il ne peut fauver (49).

Lorfqu'on eut renvoyé les criminels, les Ambassadeurs furent conduits à quinze pas du trone par un Officier, qui lut à genoux un mémoire, dans lequel étoit contenu le fujet de leur Ambassade. Il ajouta qu'ils avoient apporté, pour présent, des raterés de leur Pays, & qu'ils étoient venus pour bailler le front jusqu'à terre devant Sa Majesté. Alors le Khadi (50) Mulana-haji-yusof, Chef d'un corps de dix mille hommes, un des douze Conseillers du Sultan & son Favori, s'approcha d'eux avec quelques Mostems qui parloient leur langue, & leur donna ordre de fléchit les genoux , & de toucher trois fois la terre du front. Mais ils ne firent que bailler trois fois la têre. Ensuite ils présenterent les lettres de Schah-rokh & des autres Princes à Mulana, qui les mit entre les mains d'un Khoja d'un Palais, au pied du trône. L'Empereur les reçut du Khoia, les ouvrit, y jetta les yeux, & les rendir au même Officier. Il descendit du trône; & s'étant ailis au-dessous, dans un fauteuil, il se fit apporter trois mille robbes d'une belle étoffe, & trois mille d'une étoffe groffiere, pour ses enfans, & pour toute sa maison. Les Amballadeurs furent invités à s'approcher. Ils se mirent à genoux près de Sa Majesté, qui leur demanda comment se portoit Schah-rokh. Après quelques autres queltions aufquelles ils répondirent, le Monarque leur dit de se lever, & d'alier prendre les rafraichissemens dont ils avoient besoin après un si long voyage. Ils furent conduits immédiatement dans la premiere Cour, & traites avec les mêmes cérémonies qui s'étoient obfervées dans les autres festins.

Après le repas, on pir fioin de les mener aux logemens qui leur avoient cis priparies. La principale chambre cioi meubleci dun in ; d'une effrade avec des coulins de foie, d'un réchaud &c d'un grand baffin. Il y avoir à droite & à gauche d'autres chambres, meubles auilfi de list, de couffins de foie, & de tapis de pieds, ou de belles natres, pour loger feparément chaque Ambalfadeur. Dans chaque chambre on avoir place une table, un chaudron, un plat & une cuilliere. La fubilitauce qui leur fur affignée pour fin perfonnes, cois un mouton, une oie, deur pieces de vohille, avec deux neuflure de fairne par de l'ail, des oignons, du fel, diverfies fortes de légumes, un flacon de Dramos, & un bufin de noirs, de chataigues & d'autres fruits fact. On leur donna aufi quelquet dometiques de bonne mine, pour les fervit depuis le matin jufqu'i la nut (§1).

Provisions affigrees and Ambale-leurs.

> (49) On a dija remarqué que ce ménagement pour la vie des criminels reflemble peu sh énglois. À la ingeue excessive de nos Tribunaux. (51) Collection de Thevenot, p. 7 & 9. (50) Ou Kari, futurant la prononciation

> > 3636

Diverses

Diverses Audiences. Fétes & Présens. Retour des Ambassadeurs.

AMBASSADE

SCHAH-ROKH.

L E 9 de Zu'lkaijeh , un Sekjin , c'est-à-dire un Officier chargé du soin des etrangers à la Cour de Khambalik, vint troubler le sommeil des Ambassa- ordres sont comdeurs avant la pointe du jour, pour leut déclarer que l'Empereur se proposoit Ambassaseurs. de leur donner une fête. Il les fit monter fur des chevaux qui se trouverent prêts dans cette vûe; & leur ayant fervi de guide jufqu'au Palais, il les plaça dans la cour extérieure, où deux cens mille perfonnes s'étoient déja railemblées. Aussi tôt que le soleil parut, on les sit avancer au pied du trône, où ils faluerent l'Empereut en baillant cinq fois la tête jusqu'à terre. Sa Majesté étant descendue du trône, ils furent reconduits à la premiere cour, pour y satisfaire leurs besoins naturels; précaution qu'on leur représenta fort nécessaire, parce que durant tout le tems de la fête, il ne leur seroit pas permis de sortir fous aucun prétexte.

On les fit ensuite tetourner sur leurs pas, par la premiere & la seconde Fellin Impérial. cour, jusqu'à celle du trône de la justice, d'où ils passerent dans une quatriéme, qui étoit entierement ouverte & pavée de belle pierre de taille. Le fond de cette derniere cour étoit occupé par une falle de cinquante coudées de long, fur laquelle regnoient plusieurs chambres. Dans la falle étoit une grande estrade, de la hauteur d'un homme, fur laquelle on montoit par trois rangs de degrés d'argent ; l'un en face , & les deux autres aux côtés. On voyoit fur l'eftrade deux Khojas du Palais, la bouche couverre d'une espece de carton, qui étoit attaché à leurs oreilles; & un fopha ou un lit de repos, avec des oreillers pour la tête & des coutlins pour les pieds. D'un côté & de l'autre étoient placés des cassolettes, avec leurs vascs de partums. Le sofa étoit de bois doré, & paroiffoit doré neuf, quoiqu'il n'eût pas moins de foixante ans. Tous les autres meubles étoient revêtus d'un beau vernis. Autour de ce trône étoient les principaux Dakjis; &, derriere eux, les gardes de l'Empereur, qui tenoient le fabre nud. On plaça les Ambassadeurs à la gauche, côte qui passe pour plus honorable. Les Emirs (\*) & les autres Seigneurs du premier ordre furent servis à trois tables. Ceux de l'ordre suivant le furent à deux, & tons les autres n'en eurent qu'une seule. Il n'y avoit pas moins de trois mille tables à cette sète (52).

Devant le trône, près d'une fenêtre de la falle, on voyoit fortir d'une espece d'orchestre, un Kurkeh, ou un grand tambour, avec deux hommes d'office. & le reste de la musique. Une partie de la falle étoit remplie de rideaux, qui s'avançoient presque jusqu'au trône, pour la commodité des Dames, qui vou-

loient voir l'affemblée fans être vues.

Lorfque les tables furent fervies, deux Khojas tirerent les rideaux qui couvroient une porte, derriere le trône, & l'Empereur parut au son des instrumens. Il s'affit fous un dais de fatin jaune, otné de quatre figures de dragon. Les Amballadeurs, après s'être profternés cinq fois, s'affirent à table, & furent traités comme ils l'avoient été d'autres fois. On donna une Comédie. Les premiers Acteurs qui parurent fur la fcene avoient du blanc & du rouge au vifage, comme de jeunes filles, des perles aux oreilles, & des robbes de brocard d'or. Ils portoient, dans leurs mains, des bouquets de fleurs artificielles.

(52) Thevenot , ikid. (\*) L'Auteur emplore les titres de dignité de son Pays. Tome VII.

DE white.

liers.

La scene ayant changé, on vit un homme couché sur le dos, comme s'il eût été endormi, mais les pieds en l'air. On lui mit entre les jambes plufieurs Schan Rokh, cannes, qu'un autre tenoit droites avec la main; tandis qu'un garçon de dix ou douze ans, montant dessus avec une agilité surprenante, fit divers tours au fommet. Enfin les cannes s'étant dérobées fous lui, il n'y eut perfonne qui ne le crût prêt à tomber & dans le danget de se casser le cou, lorsque le prétendu. dormeut se levant plus vîte que le mouvement des yeux, le recut dans l'air entre ses bras. Un Acteur joua divers airs sur douze instrumens différens Deux autres jouerent ensemble le même air; c'est-à-dire, chacun jouoir d'une main fur son propre instrument, & de l'autre main sur l'instrument d'au-Oifeaux fami trui. D'un autre côté, on làcha dans la cour du Palais plufieurs milliers d'oifeaux de différentes especes, qui volerent au milieu du peuple, &c se reposerent à terre pour manger ce qu'ils y purent trouvet, sans être effrayés de la

> Pendant cing mois que les Ambassadeurs passerent à Khanbalik, on leur donna plusieurs autres festins, avec de nouvelles Comédies qui l'emportoient beaucoup fur les premieres. Le 17 de Ku'lhajjeh, tous les criminels recurent le châriment que leut imposoir la loi, suivant la nature de leur crime.

an.

Le 25 de Mohatram , le Khadi Mulana-yufof fit avertir les Ambassadeurs que le jour suivant étant le premiet de l'année, l'Empereur devoit se rendre à son nouveau Palais, & qu'il étoit désendu de portet le blanc, qui est la couleut de deuil au Katay. Le 18 à minuir, le Sekjin vint les prendre, pour les conduire au palais neuf, qu'on avoit employé dix-neuf ans à bâtir, & qui venoit d'être achevé, Toutes les maisons & les bouriques de la Ville furent illuminées de flambeaux, de lanternes & de lampes. On se croyoit en plein jout. Les Ambassadeurs trouverent au Palais plus de cent mille étrangers, qui étoient venus non-seulement de routes les parties du Katay, mais encore des pays de Tachin, de Machin, de Kalmak (53), de Tebet (\*), de Kabul, de Karakoja, de Jurga, & des côtes maritimes. Dans le festin de ce jour là, les tables ne furent pas placées dans la falle du trône, quoique celles des Emirs (54) y fussent. Ils virent près de deux cens mille hommes armés, qui portoient des parafols & des boueliers. Entre les airs de musique, on chanta des hymnes à l'honneur du nouveau Palais, & la sète dura jusqu'après midi (55).

Palais neuf.

L'Auteux entreprend de donner quelque idée de ce superbe édifice. Depuis la porte de la falle jusqu'au premier mur de l'enclos, il compta neuf cens vingtcinq toifes. On voyoit des deux côtés divers corps de bâtimens, & plusieurs. jardins entremêlés. Ces bâtimens étoient de pierre de taille, de porcelaine & de marbre, si délicatement unis qu'on les auroit cru enchasses. Il y avoit une étendue de pavé, d'environ trois cens coudées, dont les pierres étoient si égales & jointes fi parfaitement, que l'œil n'y trouvoit rien à desiret. Les Katavens l'emportent sur toutes les autres nations pour les ouvrages de Maconnerie, de peinures, de relief en plarre, & pour l'excellence des vernis.

Le 9 de Safar , les Ambassadeurs futent appellés de bonne heure à l'Au-

(53) C'est-A-dire , les Eluths Mongols , (54) Il faut entendre par Emirs ou Amirs auxquels le nom de Kalmiks a été donné fort les grands Officiers & les Seigneurs de la Cour auciennement par les Maliométans Tartares, Impériale.

(\*) Teber pour Tibet.

(55) Theyenot, p. 8.

dience, parce que l'Empereur avoit fini ce jour là fa retraite de huit jours. Il AMBASSAUE s'étoit imposé la loi de se retirer, chaque année, pendant quelques jours, sans prendre aucune forte d'alimens dans fa folitude, sans recevoir la compagnie de Schahl Rokh. personne, & sans votr mênie ses semmes. Il n'y soustiroit ni tableaux, ni statues (56), & fon unique occupation, difoit-il, étoit d'y adorer & d'y invo-pereur. quer le grand Dieu du Ciel. Le jour qu'il en fortoit, les éléphans étoient ornés avec une magnificence au-dellus de toute expression. Ils portotent sur le dos des siéges d'argent, en forme de littietes rondes, avec des étendards de fept couleurs, & un certain nombre d'hommes armés. On en comptoit cinquante, qui n'étoient chargés que de musiciens. Ils étoient précédes & faivis de cinquante mille hommes, qui marchotent en bon ordre & dans un profond

filence. Ce fut au milieu de cette pompe, que l'Empereut rentra dans l'appartement de ses semmes; après quoi tout son cortege se sépara,

Les Aftrologues ayant prédit que le Palais Impérial étoit menacé de feu dans Fête à Peceale cours de cerre année, il y eut, à cette occasion, des illuminations qui dure- dellon. rent fept jours entiers. On éleva dans la cour du Palais un mont artifictel de bois, eouvert de branches de cyptès, autour duquel on plaça cent mille torches. Elles furent allumées par de petites fouris de bitume (57), qui après en avoir allumé une, couroient à l'autre fur une corde tendue, avec tant de vitelle, qu'en un instant tout parut en feu , depuis le pied de la montagne jusqu'au tommet. Une infinité de lumieres se fitent voir en même tems dans toutes les parties de la Ville. Pendant les fept jours que dura cette fête, on ne fit aucune recherche des criminels. L'Empeteur fit de grandes libéralités, paya les dettes de plusieurs malheureux opprimés par leurs créanciers, ouvrit les prisons, & déchargea tous les coupables, à l'exception des feuls meurtriers. Ses intentions furent publices le 13, par un Edit donné au Palais, qui portoit aussi que pendant trois ans l'Empereur n'enverroit aucun Ambassadeur dans les Pays étrangers, Plus de trois cens mille étrangers affilherent à cette cérémonie. L'Empereur étoit Moniere dein assis sur son trône, dans le premier Kiosk de la premiere cout. L'Edit, après taux se publicut, avoir été lu par trois Officiers, sur un banc qu'on avoir placé devant Sa Majesté Impériale, fut attaché par un anneau à des cordons de foie, qui servirent à le faire descendre du Kiosk. Il fut reçu dans un plat bordé d'or , & porté dans la Ville, au bruit des instrumens, jusqu'au logement des Ambassadeurs. Lorfque l'Empereur se sur retiré, ils surent traités avec les sormalités ordinat-

res ( § 8).

Le 1 jour du premiet Rabiya, les Ambassadeurs avant été rappellés à la resense de Cour, l'Empereur qui s'étoit fait apporter plusieurs Schankars (59), leur dé- aux Amhailaclara qu'il avoit deflein d'en faire prefent à ceux qui lui avoient amené les plus deurs. beaux chevaux. Là-deilus il en donna trois aux Amballadeurs de Mirza Uluybeg, de Mirza Baizangar & de Schak rokh. Le jout fuivant, il les fit reparoître devant lui , pour leur tenir ce discours: » Mon armée est prête à marcher vers " les frontières de l'Empire. Fréparez - vous à retourner en mênte tents chez

(16) L'Auteur met Lleler. On scrit que les Mahomérans , serupuleusement attachés au précepte du Décalogue qui défend les Images , oiféaux de proie , fameux en Tartarie. On en seur donnent le nom d'Idoles. a déja parlé.

(58) Thevenot, p. 9. (59) Schuckers ou Schangers. Ce sont des

(57) Des feux d'artifice.

» vos Maîtres ». Enfuite se tournant vers Arjah (60), Ambassadeur de Siurgat-AMBASSADE mish-mirza: " Il ne me reste pas de Schankars à vous donner, lui dit-il; & quand

Schan-Roan. wil m'en resteroit, je ne vous en donnerois pas, de peur qu'on ne vous les prît, » comme il est arrivé à Ardeschir , ancien Ambailadeur de votre Maître ». L'Amballadeur répondit : » Si Votre Majesté veut me faire cet honneur , j'en-» gage ma parole que personne ne sera capable de me les prendre. A cette » condition, repliqua l'Empereur, je vous en donnerai deux, qu'on doit bien-» tôt m'apporter «.

Le 8, les Ambassadeurs Sultan-schah & Bakschimalek furent appellés à la Cour , pour recevoir le Sankish ou le présent de l'Empereur. On donna au premier un bassin d'argent, trente robbes sourrées, vingt-quatre vestes, deux chevaux, dont l'un avoit son harnois; cent saisceaux de fiéches de canne, vingt-cing grands vafes de porcelaine & mille,.....(61). Bakichi recut les mêmes présens, à l'exception d'un Balische d'argent. On ne donna point d'atgent aux femmes des Ambassadeurs; mais elles reçurent la moitié autant d'é-

toffes que leurs maris.

Le 13, les Ambaffadeurs ayant été rappellés, l'Empereur leur dir : » Je Il fe plaint des chevaux qu'il a » pars pour la chaife. Prencz vos schankars & faites-en l'essai dans mon absecus d'eux. " fence. Les schankars volent fort bien; mais les chevaux que vous m'avez » amenés sont très-mauvais ». Le fils de Sa Majesté étoit revenu ce jout-là du Pays de Nemray. Les Ambassadeurs allerent le complimenter dans son Pa-

lais, qui étoit à l'Est du Palais Impérial. Ils le trouverent assis au milieu de ses courrisans, & sa table leur parut servie comme celle de l'Empereur.

L'Empereur est jetté à terre par un cheval.

Le premier jour du second Rabiya ils recurent ordre d'aller au-devant de l'Empereur, qui revenoit de la chaffe. Etant montés à cheval avant la fin de la nuit, ils trouverent, à la potte de leur logement, le Khadi-mulona-yasof, avec les marques d'une grande triftelle. Sur l'empressement qu'ils eurent d'en scayoir la cause, il leur dit à l'écart, que l'Empeteur ayant été jetté à terre par le cheval que Schah-rokh lui avoir envoyé, avoit ordonné dans fon reflentiment qu'ils fussent conduits les fers aux mains dans les Villes orientales du Katay. Cet avis les jetta dans une profonde consternation. Cependant ayant continué leur marché, ils firent vingr milles pour arriver au camp de l'Empereur. Les Katayens avoient pour la nuit un enclos quarré de cinq cens toifes . fermé d'un mur de terre entre des planches. Il avoit deux portes, & le sossé d'où l'on avoit tiré la terre fervoit de retranchement. Cet enclos en contenoit deux autres, ou plûtôt deux grandes tentes de fatin, qui étoient le lozement de l'Empereur, chacune de vingt-cinq coudées de haut & foutenues par des piliers quarrés.

Se colere.

Lorfque les Ambasfadeurs furent à cinq cens pas du quartier de Sa Majesté, Mulana-yusof leur sit mettre pied à terre & prit les devans. L'Empereur n en accasse apprenant leur arrivée, sut sur le point de les faire atrêter. Mais Lidaji & par des repreiers Jaudaji (62), deux Seigneurs qui le trouvoient avec ce Monarque, se profternerent devant lui avec Mulana-yusof, & le conjuretent de ne pas se porter à cette extrêmité. Ils lui représenterent qu'il ne pouvoit condamner les Am-

> (60) Argdak dans le Texte François-Il est impossible d'y suppléer.

(61) Nommés , dit l'Auteur , Setalid & (61) Cette lacune se trouve dans l'Auteur. Jik-fu en laugue Katayenne. C'est à-dire, Chinoife.

balladeuts à mott sans s'exposet à des suites facheuses, & sans donner su- AMBASSADE ier de lui reprocher qu'il avoit violé le dtoit des gens. Il fe rendit à la force de ces taifons, & Mulana-yufot fe hâta de leur porter cette heuteufe nou- Schan Roen. velle. Après leur avoit pardonné, l'Empereur donna ordre qu'on leur envoyât des vivres; mais ils n'ofetent y toucher parce qu'il y entroit de la cliair de porc.

Le même jour, Sa Majesté monta un grand cheval noit qui avoit les pieds Sa marche en blancs, & qu'il avoit reçu de l'Ambassadeur de Miza-ulug-beg; mais avec la Capitale. précaution de faire marcher deux personnes à ses côtes. Il étoit vétu d'une veste de brocard d'or à fond rouge. Sa batbe étoit renfermée dans un perit sae de fatin noir. Ses femmes le fuivoient dans fept litiétes couvertes, poriées par plutieurs hommes. Après elles venoit une littére beaucoup plus grande, qui demandoit jusqu'à foixante-dix porteurs. L'Empereur éroit précedé à la diftance de vingt toiles, par un corps de cavalerie divisé en escadrons, & fuivi d'un autre qui faifoit l'arriere-gatde. Il avoit autout de sa personne dix Dajis & les trois Seigneurs qu'on vient de nommer. Nulana-yufof s'avança vers les Ambassadeurs, pour les avertir de mettre pied à terre & de se prosterner. Sa Majesté les trouvant dans cette situation , leur donna ordre de remonter à cheval & de l'accompagner. Dans la marche, il dir à Schadi-khoja; » Que les Plaintes on II

» presens qu'on me sera désormais, sur-tour les raterés, telles que les che-fadeurs. » vaux & les bètes farouches, foient mieux choisis, si vous voulez augmenter » l'amitie que j'ai pout votre Maître. J'ai monte à la chasse le cheval que vous " m'avez préfenté. Il est si vicieux, & je suis si vieux, qu'il m'a jetté à terre. » J'en fuis bleile. Il me refte à la main une contufion qui m'a caufé beaucoup » de douleur ; mais j'en fuis un peu foulagé depuis que j'y ai fait appliquer » beaucoup d'or «. Schadi-khoja répondit , pour se justifier , que c'étoit le cheval qui avoit toujours fervi de monture au grand Amir-timur-karkan (63), & que Schah-rokh le regardant comme une rareté, l'avoit envoyé à Sa Majesté comme le plus précieux cheval qu'il eût dans ses Etats. Le Monarque, satisfait de cette réponse, se fir apporter un schankat, qu'il lâcha sur une grue. Mais

cheval, pour s'avancer vets la Ville, où il fut reçu du Peuple avec mille acclamarions. Le 4 du même mois, les Ambassadeuts futent conduits à la Cour, pour y recevoir leurs présens de la main même de l'Empereur. On apporta devant ce Prince, qui étoit assis sur son trône, des tables chargées de diverses richesses, à peu près de la même nature que celles qu'on avoit déja données à Sultan-fehah & à Bakfehi-malek.

le voyant revenir fans sa proie, il lui donna trois coups sur la tête. Ensuire quittant fon cheval, il s'affit dans un fauteuil, le pied pofé fur un autre, & dans cette situation il fit présent à Sultan-schah & à Sultan-ahmed de chacun leur schankat, sans faire la même faveur à Schadi-khoja. Il remonta aussi-tôt à

Vers le même-tems, l'Empereur ayant perdu la plus chere de ses semmes, on publia la mort de cette Princesse le 8 du ptemier Jonada, & le jour d'après fut marqué pout son enterrement. Le seu prit au Palais la nuit suivante. On

(63) C'est plûtôt Karkan, qui n'est autre que le fameux Timur-bek, nommé Tamerlan par nos Ecrivains.

Ccc iii

AMBASSADE DÉ

founconna les Astrologues d'y avoir contribué. Le principal appartement, qui avoit quatre-vingt coudces de long & trente de large, dont les colomnes étoient Schau Rorn. revêtues d'un admirable vernis bleu, & si grolles que quatre hommes auroient eu peine à les embrailer, fut entiérement confumé. De-là les flammes gagnerent un Kiosk de vingt braffes & s'étendirent jusqu'à l'appartement des femmes, qui étoit encore plus magnifique. Il y eut deux cens cinquante maifons de brulées, & plusieurs personnes des deux sexes périrent dans l'incendie (64).

L'Empereur & ses Emirs ne firent pas réflexion, observe ici l'Auteur Mahométan, que le Ciel faisoit tomber sur eux cetre disgrace pour les punir de leur infidelité. Au contraire, le Monarque alla se prosterner dans un Temple d'idoles (65), où il exprima fa douleur dans ces termes : " Le Dieu du Ciel est " irrité contre moi, puifqu'il a brûlé mon Palais. Cependant je n'ai commis aucun mal. Je n'ai offense ni mon pere ni ma mere, & l'on ne peut me re-» procher aucun acte tyrannique «. Il fut si touché de cette infortune, qu'il en tomba malade. L'Auteur remarque, à l'occasion de la femme que ce Prince avoit perdue, que les Dames du Palais sont enterrées sur une montagne, où les chevaux qui leur ont appartenu sont abandonnés à eux-mêmes, dans un espace de terrain fixé pour leur noutriture. On y laisse aussi plusieurs filles & quelques Khojas du Palais, avec des provisions pour un certain nombre d'annces, au-dela desquelles manquant de vivres, ils meurent à leur tour.

Désart des Ambeliefeite.

Comme l'Empereur ne se rerablissoit pas de sa maladie (66), le Prince son fils suppléant à ses fonctions, donna l'audience de congé aux Ambalfadeurs. Depuis ce jour jusqu'à leur départ, ils ne reçurent plus leur subsistance de la Cour. Enfin étant partis de Kambalik le 15 du premier Jonada, ils furent accompagnés par les mêmes Dajis qui les avoient amenés, & traités fur leur route comme ils l'avoient été en venant à la Capitale. Ils arriverent, le premier jour de Rajab, dans la Ville de Nikian (67). Les Magistrats vinrent audevant d'eux; mais, par un ordre exprès de l'Empereur, ils les dispenserent de la visite ordinaire du bagage, & le lendemain ils les traiterent avec beaucoup de magnificence.

Courts de leurs market.

Le ( de Schaaban , les Ambassadeurs arriverent au bord du Karamuran , & le 24à Kamju (68), où ils avoient laisse une partie de leurs domestiques & leur gros bagage. Les chemins du Mogolistan (69) n'étant pas surs, ils furent obliges de pailer dix mois dans cette Ville, d'où ils partirent le 7 de Zu'lhaadek. Ils arriverent le 9 à Sokju (70). Les Ambailadeurs d'Ispaham & de Chiras en Perfe, qu'ils trouverent dans cette Ville, leur apprirent qu'ils avoient eu de grandes difficultés à surmonter dans la route. Cette nouvelle crainte les arrêta quelque-tents à Majus. Ils se déterminerent à partir, dans la pleine-Lune de Moharram de l'année 825 (71). Après quelques jours de marche ils arrive-

(64) Thevenot, nbi sup. p. 11. (65) Erreur ou malice de l'Auteur , car Il n'y en a pas même qui en aparoche. l'Empeteut fit fans doute les dévotions dans un des Temples Impériaux de Peking, qui

Cont fans statues & fans idoles. (66) Il moutut dans le cours de l'année, & graifemblablement de la même maladie.

(67) On ne trouve pas ce nom entre les Décembre 1421, un jeudi.

Villes de Pe-che-li, ni entre celles de Schan-fi, (68) Ou Kan-chen dans Schen-fi.

(69) C'est à-dire, le Pays des Mogols. (70) So-chen ou Su-chen , à l'extremité occidentale de la grande muraille.

(71) Leur voyage avoit commencé le 15

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

rent à Karaul, où leur bagage fut visité. Ils se remirent en marche le 19, & AMBASSADE pout éviter les obstacles dont la guerre sembloit les menacer, ils prirent leur route au travets du Defert (72), où la difette d'eau les incommoda beaucoup, SCHAH-ROEH. jusqu'au 16 du premiet Rabiya qu'ils en sottitent heureusement. Le 9 du dernier Jomada ils arriverentà Khoten (73), & le 16 de Rajeb à Kachegar. Le 21, ils se séparerent, un peu au-delà d'Endkoyen (74). Les uns prirent la route de Samarkand . & les autres celle de Badagfehan. Les Ambailadeurs de Schah- Brattirens L sokh arriverent au Château de Schadman le 21 de Schaaban; à Balt, le pre- Mera-

mier de Ramazan, & le 10 à la Cour de ce Prince (75).

On a trouvé dans ce curieux Journal une grande variété de remarques, sur Remandes fins la magnificence des Chinois & fur le cérémonial qu'ils observent dans les ce Justicel. audiences des Ambassadeurs ; car leuts usages sont presque les mêmes aujourd'hui. Ces Observations de l'Auteur répandent aussi quelque jour sur le voyage de Matco-polo à Khanbalu, par la petite Bukkarie, & par Kampion, qu'on reconnoît clairement pour Kamju. Il doit paroîtte fort lingulier que l'Auteur ne dise rien de la grande muraille de la Chine, quoique les Ambassadeurs dussent l'avoit patice pour se rendre à Su-cheu, & qu'on ne puisse supposer qu'elle eût échapé aux yeux de tant de petsonnes dont leur train étoit composé-Mais il faut confiderer que ne l'ayant vûe précifément qu'à fon extrêmité, en ttaversant apparemment le Fort de Khya-yu-quan, ils pouvoient l'avoir ptise pour un simple mur qui servoit à la désense de cette Place. Au tieu que Polo devoit l'avoit passe plusieurs fois dans d'autres endroirs où elle étoit entiere, & qu'entendant la langue du Pays, avec la liberté que les Ambassadeuts n'avoient pas d'observet tranquillement les circonstances, il n'y a pas d'autre maniere d'expliquer ses omitions que celle qu'on a lûe dans son article.

### CHAPITRE

Voyages d'Antoine Jenkinson, de Russie à Boghar ou Bokhara,

## INTRODUCTION.

ENKINSON étoit un Négociant fort éclairé dans fa profession (76), canses du rora-que la Compagnie Angloise de Moscovie envoya, par la voie de Russie, à se de Jenkinost. Boghar ou Bokhara, dans la grande Bukkarie, pour y jetter les fondemens d'un Commerce durable, s'il le jugeoit avantageux & commode. Il partit de Gravesend le 12 de Mai 1557, à la tête d'une Flotte de quatre grands Vaisfeaux, & commandant particuliérement le Prime-rose, dans lequel étoit avec lui Osep-nepea Gregoriwich, Ambassadeur de Russie, qu'il avoit ordre de re-

(71) Probablement par le Lac de Lop, au Riviere de Sir. Sud de la petite Bukkarie. (75) C'est à dire , à Herat. Voyez. Thous-(73) La même Ville que Hotun . Koton not , p. 11 & fuiv.

(76) Hakluyt l'appelle, ee vaillant, co (74) C'est probablement Enghien , sur la sage & ce respectable Négociant.

INCHOOUC-TION.

conduire dans sa Patrie. Après avoir fait le tour de la Norverge , il arriva le 12 de Juillet à Saint Nicolas en Russie, d'où il se rendit à Moscou. Le Czar lui ayant accordé des Lettres de recommandation pour différens Princes , dont il devoit traverser les Etats, il se mit en chemin pour Boghar, accompagné de Johnson, de Robert Johnson & d'un Tartate-Tolmach (77), qui portent tous trois, dans fa Relation , le titre de domestiques, avec diverses sorres de marchandises.

I) eft le premier

Joannal.

Ce Voyageur est le premier qui ait pénetré, par cette voie, dans le Pays des qui ait vittle les Tartares-Ufbeks. Il n'y a pas même long-tems que les Russiens ont entrepris de suivre son exemple, & jusqu'à présent seurs rentatives ont manqué de succès. Jenkinson fit ensuite trois autres voyages en Ruslie, dans l'un desquels il éroit revêtu de la qualité d'Ambassadeur de la Reine Elisabeth. Les Relations de ces voyages furent envoyées, en forme de Lettres, à la Compagnie de Mos-Utilité de son covie & à quelques Particuliers. Hakluyt & Purchas n'ont pas manqué de les inférer dans leurs Recueils, parce qu'elles contiennent un grand nombre d'observations curieuses, & qu'elles tirent un prix particulier des latitudes, que l'Auteur observa soigneusement dans les principales Places qu'il eut l'occasion de visiter. Nous commencerons ici son Journal à Moscou, ou plûrôr à Astracan (78), & le reste sera renvoyé à l'arricle de la Russie. Richard Johnson s'étant procuré à Boghar diverses lumières sur la route de cerre Ville au Karay,

nous les joindrons à cet article, comme un Appendix qui lui convient, avec les éclair cissemens qui furent donnés à Ramusio par Haji-mehemet, Négociant 6. I.

JINKINSON. 1558.

de Perse.

# Voyage de l'Autenr sur la Mer Caspienne & à Urgenz.

E 20 d'Août 1558, Jenkinson partir de Moscon par eau. Le 29 il artiva Départ de Mofà Kazan, Ville située sur le Volga & conquise depuis neuf ans sur les Tattares. De-là on ne tencontre aucune autre Ville de Commerce jusqu'à la Mer Caspienne. Jenkinson ne quitta Kazan que le 13 de Juin. Quinze lieues Pays de Vachen, au desfous, le Kama se jette dans cette Mer. On nomme Vachen tout le Pays qui està gauche dans cer intervalle. Ses Habitans sont idolâtres. A droite de l'aurre côté du Kama, est la Narion des Chermifes, moirié Payens & moitié Tartares. Enfuite tout le Pays qui est à gauche jusqu'à la Ville d'Astracan, & Mangae. tous les bords de la Mer Caspienne jusqu'aux Turkomans, se nomment Mangat .(79) ou Nogay. En 1558, tandis que l'Auteur se trouvoit à Astracan, les guerres civiles, la famine & la peste firent de grands ravages dans cette contrée. Il y périt plus de cent mille hommes, & Jenkinson remarque que leur

Erim ou Crimée.

malheur causa beaucoup de satisfaction aux Rustiens. Depuis le Kama julqu'à Astracan, tout le Pays qui est à droite du Volca se nomme Krim (80). Les Habitans sont attachés au Mahométisme & vivent comme les Nogays. Ils font sans cesse en guerre avec les Russiens, contre lesquels ils fout protegés par les Tures, Le 18 de Juin , Jenkinson vir les ruines

(77) Peat-être est-ce une erreut pour Kel- tion. mach ou Kalusuk. (78) Ce qui regarde le voyage de Moscou autrement Karakalpaks.

à Aftracan n'entrera ici que pour introduc-

(79) C'est le Pays des Mankats, nommés (\$0) C'eft ce que nous oommons la Crimée.

Ancien Aftra

arriva au nouvel Aftrakhan, conquis par le Czar en 1552. Cette Place est la derntere qu'il ait enlevée aux Tartares vers la Mer Caspienne (81).

La Ville d'Aftrakhan est située dans une Isle, fur le revers d'une colline. Description de Elle a , dans l'interieur, un Château dont les fortifications font de terre & hann de bois, mais qui n'étant, ni beau, ni régulier, seroit peu capable de défense si l'on n'y entretenoir une bonne garnison. La Ville est environnée aussi d'un mur de terre. Les maifons, à l'exception de celle du Gouverneur & d'un petir nombre d'autres, font batles & miférables. Le pain & la viande étant forr rares dans le Pays, les Habitans ne se nourrissent que de poisson, sur-tout de chair d'esturgeon, qu'ils suspendent dans les maisons & jusques dans les rues pour la faire fecher. Auffi la Ville est-elle infectée d'une prodigieuse quantité de mouches & l'air y est-il fort mauvais. Pendant la peste & la famine . dont Destrotion des on a parlé, les Tartares Nogays eurent recours à la charité des Rutliens leurs Tattares Nogays. ennemis; mais ils en reçurent si peu d'affistance, qu'il en mourut un trèsgrand nombre dans l'Isle. Le reste sur vendu ou chasse par les Habitans. C'éroit une occasion favorable pour les converrir au Christianisme, si les Russiens mêmes eussenr été meilleurs Chrétiens. L'Auteur auroit pû acheter, pour un pain de trois fols, des milliers de jolis enfans, si la prudence ne l'eut obligé lut-même de ménager fes vivres. Le Commerce est peu considerable à Astrakhan, quoi-

qu'il y vienne des Marchands en affez grand nombre.

Les principales marchandifes Ruffiennes font des cuirs rouges, des peaux commerce d'A-. de mouron rouges, des uftenciles de bois, des felles & des brides, des cou-fleakian. reaux & des bagatelles de la même nature, du bled, du lard & d'autres provisions. Les Tartares y porrent diverses sortes d'étoffes de soie & de coton. Les Perfans viennent de Schamakki avec du gros fil à coudre, des ceintures de foie, des Kraffos, des cottes de maille, des arcs, des épées, &c. Ils apportent quelquefois autil du bled & des noix; mais tout en si petite quantité, qu'il n'y a aucune forte de Commerce qui mérite qu'on s'y attache. L'Itle d'Aftrakhan est dépourvue de bois & de pâturages. La terre n'y est pas plus propre à porter du bled. Sa longueur est de douze lieues, sur trois de largeur, à quarante-sept degrés neuf minutes de latitude (\$2).

Jenkinfon s'embarqua le 6 d'Août fur le Volga, accompagné de quelques L'Armir s'em-

Tartares & de quelques Perfans. Il fe chargea du foin de la navigation, parce que cette Riviere et: fort torrueuse & remplie de basses vers l'embouchure. Le 10 il entra dans la Mer Caspienne, à l'Est du Volga, qui s'y décharge par sept bouches, à vingt lieues d'Aftrakhan, & quarante-lix degrés vingt-fept minutes de latitude (8 4).

Le vent étant affez fort, il rangea la Côte Nord-Est; & portant l'espace de Mentre dans la Mer Casprenne. fept lieues au Nord-Est-quart-d'Est, il arriva dans une life nommée Akkurgar, Met Carpaine. où l'on découvre une affez haure montagne, qui est une fort bonne marque gat & de Bandas-

(81) Purchas , Vol. III , p. 132. (81) Olearius dit quatre minutes. (83) Pilgrimage de Parchas, p. 233.

Tome VII. .

Ddd

Livié.

de mer. A dix lieues d'Akkurgar, vers l'Est, est une autre Isle, nommée JENKINSON. Bawhiata, beaucoup plus haute que la premiere. L'espace qui est entre ces 1558. deux isles forme une grande baye, qui se nomme la Mer bleue, De-là, portant au Nord-Elt-quart de Nord avec un vent contraire, l'Auteur, après avoir fait dix lieues, fut obligé de mouiller fur une braffe de fond, fans pouvoir avancer jusqu'au 15. Il esluya dans cette situation un violent orace du Sud-Est. Ensuite le vent étant devenu Nord, il fit ce jour-la dix lieues au Sud-Est.

Le 17 il perdit de vue la terre & ne fit pas moins de trente lieues. Le lendemedeBauchles- main en ayant fait vingt, avec un détour à l'Est, il eut la vûe d'une Isle nommée Baughleata (\$4), à foixante-quatorze lieues de l'embouchure du Volga, quarante-fix degres cinquante quatre minutes de latitude (85); le gillement de la Côte Sud-Est-quart de Sud, & Nord Ouest-quart de Nord. La pointe de cette Isle est célebre par le Tombeau d'un faint Tartare, où les Manométans vont faire leurs dévotions (86).

Le 19, tournant au Sud-Est, il fit dix lieues & passa devant une Riviere Riviere de Jaik. nommée Jaik, qui prend sa source en Siberie, près de Ahama, & traverse ville nommée tout le Pays des Tartates-Nogays. A la distance d'une journée dans cette Ri-Serachak. viere, on trouve une Ville nommée Serachik (87), qui appartient au Murfa Smille, le plus grand Prince du Pays de Nogay, & maintenant ami des Ruffiens. Ce Pays eit fans Commerce. Les Habitans n'ont pas d'autres richesses

que leurs bestiaux, & vivent de leurs brigandages. Danger done

Le 20, tandis que la Barque étoir à l'ancre devant l'embouchure du Jaik, l'Auteut eft detout l'équipage érant à terre, excepté Jenkinson qui étoit indisposé, & cirq Tartates, dont l'un, qui se nommoit Ait, passoit pour un saint homme parce qu'il avoit fait le pélérinage de la Mecque, on vit paroître une autre Barque, chargée de trente honnies bien armés, qui se disposerent à monrer à . bord. Azi leur demanda ce qu'ils destroient, & sit sa prière au Prophète. Un fentiment de respect arrêta ces inconnus. Ils se donnerent pour des Gentilshommes bannis de leur Pays, qui vouloient sçavoir s'il ne se trouvoit pas, dans la Barque, quelque Ruttien ou d'autres Kaffres (88); c'est le nom qu'ils donnent à tous les Chrétiens. Mais le dévot l'élerin ayant juré hardiment qu'il n'y en avoit aucun, ils ne balancerent point à se retirer. L'Auteur obferve qu'il dut ainsi sa conservation, & celle de ses gens & de ses marchandises, à la fidélité d'un Tartare. Il se hâta de lever l'ancre, & le même jour il sit feize lieues, en tournant au Sud-Est-quart de Sud.

Le 21, il traversa une Baye large de six lieues, après laquelle il doubla un Riviere d'Yens, Cap qui a deux Isles au Sud-Est. La terre se rerire ensuite au Nord-Est, & forme une autre Baye dans laquelle tombe la grande Riviere d'I'm, qui prend sa source dans le Pays de Kolmak (89). Jenkinson passa trois jours à l'ancre. Le 25 il fit vingt lieues avec un bon vent, & palla près d'une Isle baile, dont les environs offrent beaucoup de fables & de bas fonds, & qui a une

> (84) Il faut faire attention que l'Aureur est Anglois, & qu'il écrit par conféquent à l'Angloife. Ce nom écrit comme il est, reviendroit à Bagliese dans notre langue.

(SS) Caphars dans l'Original. Kafr eft un mot Arabe , qui figuifie Infidelle. (85) Quinze minutes plus Sud que l'em-

bouchure du Volga.

(86) Purchas, whi fup. p. 134.

grande Baye au Nord. De-là il fit dix lienes en tournant au Sud, pour trouver plus d'eau. Enfuite ayant fait quelques lieues Eft-Sud-Eft, il eur la vûe du Continent, qui n'offre en cet endroit que des montagnes pointues. Il fuivit la Côte pendant l'espace de vingt lieues, trouvant la terre plus haute à mesure qu'il avançoit.

Le 27 il traversa une bave, dont la Côte Sud paroissoit la plus haute; & delì il gagna une pointe fort elevée, où il effuya un violent orage qui dura rrois jours. De ce Cap, il s'avança vers un Port, qu'il nomme Manguflave. Le lieu où il se proposoit de prendre terre est au fond d'une Baye de douze lieues, à gulave, l'extrêmiré la plus méridionale de la Mer Caspienne (90). Mais il sur poussé, par un orage, de l'autre côté de la Baye, vis-à-vis Mangullave, dans une rade

où l'on n'avoit jamais vû arriver de Navire ni de Barque.

Il envoya quelques-uns de fes gens au rivage, pour sçavoir du Gouverneur Mennals traites'il pouvoit debarquer en sûreré ses marchandises., & trouver des chameaux mens que l'Au. pour les transporter à Sellizure, qui étoit éloigné de vingt-cinq journées. Ses Députés étant revenus avec de belies promelles , il débarqua le 3 de Septembre. On lui fit d'abord un accueil fort civil. Mais il ne fut pas long-tems à découvrir la mauvaise disposition de ses hôres. C'étoient des différends, des larcins ou des demandes continuelles. Ils firent monrer au double le prix des chevaux, des chameaux & des vivres. Ils forcerent les Anglois d'acheter leur eau, Enfin, l'on convint que pour la charge de chaque chameau, qui n'étoit que d'environ mille livres de poids, on donneroit trois cuirs de Ruille & quatre écuelles de bois. Le droit du Prince ou du Gonverneur fur d'un neuvième & de deux septièmes. L'Auteur observe que ces Peuples ne connoitsent pas l'usage de la monnoie.

Il partit le 14, avec une caravane de mille chameaux, & dans l'espace de Pays de Timercing jours, il arriva fur les terres d'un Prince nommé Timur-fultan, Gouverneur du Pays de Manguflave, où l'orage l'avoit empêché de débarquer. Il fit en chemin la rencontre de quelques Tartares, qui ouvrirent ses balles au nom de leur Prince & qui prirent le neuvième des meilleures marchandifes (91). Après avoir inutilement disputé contr'eux , Jenkinson prit le parti de se rendre au camp du Prince, pour implorer sa protection & lui demander un pas- oblige se visiter feport, à la faveur duquel il pût traverser son Pays sans être volé par ses Sujers. Il fut reçu fort civilement. Le Sultan lui accorda fa demande, & donna ordre qu'il fur bien traité, avec de la chair & du lair de jument ; car on ne connoît pas l'ufage du pain dans cette région, ni d'autre liqueur que le lait, à l'exception de l'eau. Pour les dédommager de ses marchandises, qui montoient à quinze roubles (92), il lui fit présent d'un cheval qui en valoit sept. Jenkinson sut charmé d'avoir obtenu le passeport à si bon marché, sur-rout Iorfqu'il apprit que ce Prince étoit un véritable Tyran & qu'il avoir donné des ordres cruels contre les Anglois s'ils eaffent manqué à lui rendre visite,

Il tenoit fa Cour en pleine campagne, fans Ville & fans Châreau. Jenkinfon Cour de Timat,

(90) Cette citconstance fait juger, autant nous le prendrions pour Minkishlak, dont une le cours & l'éloignement de la Rivierc d Tem, que Manguflave doit être plus au Sud qu'il n'est placé par l'Anteur lorsqu'il le met a quarante-cinq degrés de latitude; fans quoi

parle fouvent Abrighazi. Voyez ei-deffins. (91) Pilgrimage de l'intelias, p. 1351

(92) Monnoie Rufficane.

Ddd ij

396

JENKINSON. 1558.

le trouva dans une petite maison ronde, composée de roseanx, couverte de feutre & tendue d'une tapitlerie. Il avoit près de lui le Pontife du Pays, que l'Auteur nomme le grand Métropolitain, & d'autres Chefs de la Narion. Ils lui firent diverses questions sur son Pays, sur ses loix & sa religion, & sur les motifs de son vovace.

Defert de trente justnécs,

La caravane avant eu la liberté de continuer sa marche, traversa un Deserr de trente journées, fans rencontrer aucune Ville, ni tien qui eut l'apparence d'habitation. Les provisions manquerent, & l'on fut réduit à vivre de la chair des bêtes de charge. Jenkinfon tua un chameau & un cheval. On n'avoit pour boire que de l'eau faumache, tirée de quelques puits fort profonds, qui étoient éloignes de deux ou trois journées l'un de l'autre. Le 5 d'Octobre (93) on arriva près d'un Golfe maritime, cù l'on eut le bonheur de trouver de l'eau fraîche. Mais il s'y présenta des Officiers du Prince des Turkomans, qui prirent pour droits fur les marchandifes un vingt-cinquiéme & deux neuvieines. au nom du Prince & de ses freres. La caravane s'arrêta un jour entier dans le même lieu pour s'y rafraîchir.

La Riviere d'Oxus (94) se jettoit autrefois dans ce Golse; mais elle va se décharger à présent dans l'Ardak (95), qui après avoir coulé au Nord l'espace de mille milles, se dérobe à la vûe dans des passages souterrains qui ont plus de cinq cens milles de longueur, & reparoît enfin pour se jetter dans le Lac du Katay (96).

Château de Sel-Prince.

La caravane se remit en marche le 4 d'Octobre (97). Le 7 elle arriva à Sellizure (98), miférable Château fitué fur une montagne, où réfidoit Azim-Audience que khan (99) avec trois de ses stetes. Le 9, Jenkinson ayant reçu ordre de l'Aureur eut da paroître devant ce Prince, lui présenta les Lettres de l'Empereur de Russie. Et le neuvième de ses marchandises. Il fut reçu civilement & traité avec de la chair de cheval fauvage & du lait de jument, fans pain. Le lendemain, avant reparu devant le Sultan, fur un nouvel ordre, il répondit à diverfes questions touchant les affaires de Russie & d'Angleterre. A la fin de cette audience on lui

Il fe rend à Urgena.

remit un passeport, qu'il appelle des Lettres de sauf-conduit. Il partit, le 14, de Sellizure; & le 16 il arriva dans une Ville nommée Urgenz (\*), où il paya les droits pour lui-même & pour ses gens, pour ses chevaux & pour ses chameaux. Il y passa un mois, & dans cet intervalle il recut ordre de paroître devant Ali-fultan, frere du Khan (1) & Prince de ce Pays, qui revenoit d'une Ville du Khorazan, fur les frontieres de Perfe, dont il avoit fait depuis peu la conquête. Il lui présenta les Lettres de l'Empereur de Russie (2). Ce Prince le traita civilement & lui donna des Lettres de sauf-con-

for) Ce doit être le 4.

(94) Le Jibun ou l'Amu. (91) C'est apparemment le Khefel, qui cou-

le par Tak on Dek , comme dans l'Ardak. (96) L'Auteur fut mal informé fur et point , ear on a vû ei-deffus que cette Riviere le jette

dans le Lac d'Aral , à foixante milles au Nord

(97 Ce doit être le 5.

(98) On trouve à la marge, dans Hakluve & dans Purchas , Sellizure ou Schayzore , comme le nom de cette Place. Peut-être Sellizure n'est-il autre choie cue Sals/ayay, maifon de plaifance.

(99) On lit Hadsim on Hajim, dans la Traduction de l'Histoire d'Abulghazi, Mais ce Prince résidoit à Wazir.

(\*) On a donné ei-dessus la description de cette Ville, d'après Jenkinson.

( t ) Il étoit coufin du Khan.

(2) Pilgrimage de Purchas, p. 236 & fuiv.

duit. Les principales marchandifes d'Urgenz viennent de Perfe & de Boghar ;

mais elles n'en méritent pas plus d'attention. Tout le Pays qui s'érend depuis la Mer Caspienne jusqu'à Urgenz, potte le nom de Terre des Turkomans. Les Habitans n'ont pas d'autre logement que des tentes. Ils font errans, en fort grand nombre, avec leurs chevaux, leurs chameaux & leurs moutons, qui font d'une groffeur extraordinaire, & dont la queue pefe jufqu'à foixante & quatre-vingt livres. Ils font Sujets du Khan & de ses eing freres. L'Auteur remarque que ces eing freres ont peu de soumisfion pour leur ainé, & qu'en général les ordres du Khan ne font respectés que fistes dans les Pays où il commande immédiatement. Chacun de ses freres se croit Souverain dans ses propres terres & cherche à détruire les autres , parce qu'étant nés de différentes meres , la plupart esclaves , ils connoissent peu le lien de la

Nature. Ils ont chacun quatre ou cinq femmes, fans compter les concubines, avec lesquelles ils menent une vie fort déreglée. Lorsqu'ils se font la guerre, celui qui se trouve le plus soible se retire dans le Desert, pour y piller les pas-

JINKINSCH. 1558. Nom & propriétes du Pays.

Autorité d'u

sans & les caravanes, jusqu'à ce qu'il ait rétabli ses sorces & qu'il puisse tenir la campagne. La phipart des chevaux & des moutons du Pays font fauvages. 6. I I.

Les Habitans emploient des faucons pour prendre les chevaux ( 3 ).

## Voyage de l'Auteur, d'Urgenz à Boghar, & son retour.

E fut le 26 de Novembre que Jenkinson partit d'Urgenz, avec les pré- L'Arteur passe eautions necessaires pour la sureté de sa ronte. Après avoir suivi l'Oxus l'Ardok. pendant l'espace de cent milles, il passa une grande Riviere, qu'il nomme Ardok. On lui fit payer un petit droit au pallage. Le 7 de Décembre il arriva à Kait (4), Château de la dépendance du Sultan Siramet (5). Ce Prince ngarante su'avoir réfolu de piller tous les Chrétiens ; mais redoutant le Prince d'Urgenz ton de Kait par fon frere, qui avoit conscillé à Jenkinson de lui envoyer un présent, il se contenta de cet hommage & d'un cuir rouge de Russie qui lui fut payé pour chaque chameau. Ses Othiciers reçurent audit quelques presens de peu d'importance. La nuit du 10 de Décembre, tandis que sa caravane étoiren pleine marche, on vit paroître quatre hommes à cheval, que cette course nocturne rendit apparemment suspects. Jenkinson les sit saisir & les envoya liés au Sultan de Kait. Ce Prince leut fit confeiler, à force de menaces, qu'ils appartencient à un Prince banni, qui s'étoit posté à trois journées de distance, dans le dessein de piller la caravane. Aufli-tôt il envoya quatre-vingt hommes à Jenkinfon, pour lui fervir d'escorte. Le 15 au matin ce perit cotps prit les devans, sous prétexte de nétoyer le Defert ; mais quatre heures après il revint au grand galop ; & le Chef déclarant aux Voyageurs qu'il avoit découvert les traces d'un grand nombre de chevaux, leur demanda ce qu'ils vouloient lui donner pour les efcortet plus loin. Le marché ne s'érant pas conclu, il rejoignit le Sultan avec sa troupe; ce qui fit juger aux Marchands de la caravane que toute cette avan-

(3) On a vû ci-dessus la description de cette chasse.

(4) Kaite dans l'Original. C'elt Kat, dont on a déja parlé. (1) Pent-etre Sariahmed.

Dddiii

quelques Tarta-

J. NKINSON, Tare n'étoit qu'un artifice, & que le Sultan avoit part lui-même au complot. Lorsque l'escorre eut disparu, quelques Tartares qui passoient pour Saints, Superflition de parce qu'ils avoient fait le voyage de la Mecque, tuerent un mouton, dont ils brulerent les os ; & melant la cendre avec le sang, ils écrivirent certains carac-

teres, avec quantité de cérémonies & de paroles mysterieuses. Ils prétendoient avoir découvert par ce charme qu'ils rencontreroient des voleurs, mais qu'ils auroient le bonheur de les vaincre (6). Jenkinson & ses gens n'ajouterent

quee.

aucune foi à leur prédiction. Cependant ils en reconnurent bien-tôt la verité. La restrante de Trois lieures après, on apperçut trente-neuf cavaliers bien armés, qui s'avanl' vereur est arras coient vers la caravane & qui avoient à leur tête le Prince banni. Ils exhortes rent les Voyageurs à se rendre, avec menace de les détruite s'ils entreprenoient de relitter. Mais les trouvant disposés à se défendre, ils commencerent un combat qui dura depuis le matin juiqu'à deux heures de nuit. Il y eut beaucoup de monde tué ou bleife de part & d'autre. Les chevaux & les chameaux ne furent pas plus épargnés. Enfin les brigands étoient si bien armés & se servoient si bien de leurs stéches, que la victoire n'auroit pas balancé si long-tems fans le fecours de quatre mouiquets, avec lesquels Jenkinson & ses gens leur Treve post la ôcerent la hardielle de s'approcher. Ils proposerent une treve jusqu'au lendemain. Elle fut acceptée. La caravane se posta sur une éminence, où elle se fit un rempart de ses marchandises; & l'ennemi campa si près qu'il n'étoit qu'à la portée de l'arc. Mais dans cette fituation il coupoit l'eau aux Marchands ; ce qui leur causa d'autant plus de chagrin qu'eux & leurs bestiaux n'avoient pas bû

Propositions des bergamin.

dennis deux jours.

proposer vers minuir, au Bascha de la caravane, de s'avancer dans l'intervalle des deux camps, pour y recevoir ses propositions. Le Bascha répondir qu'il se gardetoit bien de cette imprudence, mais qu'il enverroit volontiers un de ses gens, à condition que le Prince & sa troupe juraillent par leur Loi d'observer fidellement la treve. Le serment fut prononcé à si haute voix, qu'il sur entendu de tout le monde. Alors on ne fit pas difficulté de députer un faint Homme de t's lemindent la caravane, L'Agent du Prince sui dit que son Maitre & ses compagnons étoient des Buffermans (7), qui demandoient qu'on leur livrât les Caffres ou les Infidéles ( c'est-à-dire les Chrétiens ), avec toutes leurs marchandises, & qu'à cette condition ils promettoient de laisser passer librement la caravane s mais qu'autrement ils ne feroient de quartier à personne. Le Bascha, informé de cetre demande, répondit qu'il n'y avoit pas de Chrétiens dans la carayane, ni d'autres Etrangers que deux Turcs ; mais que supposé qu'il y en eût, il étoit réfolu de mourir plûtot que de les livrer; & qu'à l'égard de la menace, il feroit connoître le lendemain qu'elle étoit peu capable de l'effrayer.

Tandis qu'on veilloit soigneusement de part & d'autre, le Prince banni fit

les Chretiens.

Les voleurs emmenerent le faint Homme, malgré leut ferment, & firent en-Acrommodement an t depend tendre plusieurs sois le cri d'Ollo, ollo (8), comme un témoignage de vicder Marchands. toire. Les Anglois en furent d'autant plus allarmés, qu'ils avoient fuiet de craindre quelque trahifon. Mais tous les mauvais traitemens des voleurs ne

> (6) Voyez ci-dessits une superstition de cette narure, dans le Journal de Rubruquis. Il des Mofleme paroît que Jenkinson y ajouta foi après l'éve-

(7) Des Mostemans; ou plus proprement, (8) Cest sans doute Allan, Allah, écrit a l'Angloite.

#### DES VOYAGES: LIV. IV.

pûtent arracher la verité de la bouche du saint Homme, ni lui faire même déclarer combien il y avoit eu de personnes tuées ou blessées dans la caravane. Le matin du jour suivant, lorsqu'ils la virent disposée à se désendre, ils proposerent un accommodement. Leurs demandes, à la verité, furent excellives. Ils exigerent neuf vingtièmes de pluficurs fortes de marchandifes, avec un chameau pour les porter. La plûpart des Marchands n'étant pas disposés à recommencer le combar, fur-tout ceux qui n'avoient pas beaucoup à perdre, les autres se virent dans la nécessité de subir une loi si dure. On livra les marchandises aux voleurs. Ils partirent, & la caravane continua fa marche (9).

Le foir elle arriva fur le bord de l'Oxus, où elle passa le jour suivant à faire bonne chere, de la chair des chameaux & des chevaux qui avoient été tués dans le combat. Enfuite se remettant en marche, dans la crainte de rencontrer d'autres voleurs ou les mêmes, elle quitta la grande route qui fuit le cours de la riviere, pour traverser un Desert sabloneux. Après quatre journées sarigantes, elle trouva un puits d'eau fort faumache, & les provisions étant épuifées, on fut obligé de tuer des chameaux & des chevaux pour y suppléer. Le danger se renouvella aufli de la part des voleurs. Dans une nuit fort obscure, Autre danger, tandis que tout le monde étois livré au fommeil, des cavaliers inconnus enleverent quelques personnes qui s'étoient endormies à l'écatr. On entendit pousfer des cris. Les Marchands ayant chargé aufli-tôt leurs chameaux fe hâterent de partir & firent beaucoup de diligence pour retrouver l'Oxus (10), où leurs allarmes cofferent parce que cette Rivière les mettoit à couvert. Le refte du Lacourage an

voyage fut affez tranquille, jufqu'au 23, qu'ils arriverent à Boghar dans la ree à Boghar.

Boghar (11) est une grande Ville, qui n'a pour désense qu'un haut mut de Déscription de rerre. Le Château, où le Khan fait fa refidence, occupe un tiers de la Ville. Il cette Ville. est de pierre de taille; mais la plupart des autres édifices sont de terre. L'eau d'une perite riviere, qui traverse Eoghar, engendre des vers aux jambes. Les liqueurs fortes y font défendues , par une loi du grand Pontife , dont les ordres font plus respectés que ceux des Khans. Il les dépose même à son gré. Jenkinson sut rémoin du sort tragique d'un de ces Princes, que le Pontise tua pendant la nuit. Le Khan de Boghar n'a pas plus de richeffes que d'autoriré. Il leve le dixième fur toutes les marchandiles qui se vendent; & dans ses besoins, il emploie la force pour les prendre à crédit. Ce fur par cette méthode qu'il paya

dix-neuf piéces de Kerfey qu'il avoit achetées de l'Auteur.

Badrie.

Le Pays de Boghar croit anciennement foumis à la Perfe, & l'on y parle en- 'Ent du Payse core la langue Perfane. Il est continuellement expose aux attaques des Tartares, qui prennent droit de quelques différends de Religion pour y porter la guerre. Leur principal fujet de haine vient du refus que font les Boghariens de le rafer la lévre superieure. On ne connoît aucune monnoie d'or à Boghar; & l'unique monnote d'argent est une piece d'environ douze fols, qui monte ou baisse au gré du Khan. Comme ces altérations sont fréquences & qu'elles arrivent fouvent deux fois dans le cours d'un mois, on emploie plus volontiers, dans le Commerce, une monnoie de cuivre qui se nomme Poule, & donr cent sont la valeur de la piece d'argent.

(9) Purchas, p. 238. controit cette Riviere en divers endroits. (10) Il faut supposer que la caravane ren-(11) Ou Bokhara. Voyez ci-deffus.

JENKINSON. 155S. Jenkinfon eft frien reçu du Kion.

Le 16 de Décembre, Jenkinson reçut ordre de paroître devant le Khan de Boghar, auquel il préfenta les Lettres de l'Empereur de Ruslie. Ce Prince le reçut avec bonté & lui fit fervir des rafraichillemens en sa présence. Il continua de lui accorder des audiences familieres, dans lesquelles il lui faisoit diverses questions sur la puissance de l'Empereur d'Allemagne & sur celle du Grand-Turc. Il s'informoit ausli de la religion, des loix & des forces de l'Angleterre. Il prenoit plaifit à fe faire apporter les mousquets des Anglois, pour les faire rirer devant lui & pour apprendre lui-même l'exercice de cette arme. Mais après tout, remarque l'Auteur, c'étoit un vrai Tarrare, si peu délicat sur les loix de la bonne foi & de l'honneur, qu'il partit pour la guerre fans avoir payé ce qu'il devoit aux Marchands. A la verité il laissa des ordres pour le payement de Jenkinfon; mais il fallut confentir à la diminution d'une partie de la dette, & prendre des marchandifes du Pays pour le reste. Cependant il méritoit quelque éloge, pour avoir envoyé, à l'arrivée de la caravane, cent foldats contre les brigands qui l'avoient attaquée. Ils en tuerent une partie & ramenerent quatre prisonniers, deux desquels avoient été blesses par les armes à feu des Anglois. Après les avoir fait voir à Jenkinson, le Khan donna ordre qu'ils fussent pendus à la porte de son Palais, pour servir d'exemple, & sit restituer à l'Auteur une partie de ses marchandises, qui avoient été reprises avec

Commerce de Bugiat. eux (1a).

La Ville de Boghar est assec fréquencie par les carvanes du Kaup, de La Veste, de la Perfe, de Baigh (1s), de Rustie de depulieurs autres régions; mais les Manchands sont in parace de le la publicular autres régions; que ce Commerce mérine peu d'arent mest de la publicular le fique que Jenkinnon fin à Boghar, il y arriva vec le quel la commanication éveit interrompue de-pusitorios are part au pereres de deux grandes régions & de deux grandes Villes, publicular de la publicular de la commanicación éveit interrompue de-pusitorios are part au pereres de deux grandes régions & de deux grandes Villes, publicular de la commanicación éveit interrompue de-pusitorios are part au grandes régions & de deux grandes Villes, de la ville de la commanicación éveit interrompue de la villes de la verta de la villes de l

Incertitude de l'Auteur sur le court de fon voyage.

L'Aueur s'étant procuré de sinformations fur le Karay (15), apprit que le voyage de certe controe à Boghar étoit de neuf mois. Mais comune la faifon écuit artivée pour le départ des caravance & que les Bogharions fe croyoient menacié d'un fiese, fut le benuit qui s'étoit répundu que leur Rois avoir été vaineu dans une bataille, il fe laisil pertiader, par le Pontife, de quirre la Tararie. Son pennier deslien fut de prendre par la Petris, pour yaprofondir l'étet du Commerce, quoiqu'il en est ail giaz appris, foit à Adrakhan, foit à Boghar, pour juger que le Commerce Petrin ne valoit pas beaucopp mieur que éche de Tarates, & qu'il éoit particuliérement roumé du côté de la Syrite & de la Méditetranée. Mais lorfqu'i le diffusofuir à partir, il fur articé par divertés condétarions. La geure qu'i s'écuit allamée depuis peu neutre le Sophi le Se Princédéraions. La geure qu'il s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi le Se Princédéraions. La geure qu'il s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi le Se Princédéraions. La geure qu'il s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi le Se Princédéraions. La geure qu'il s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi le Se Princéderaions. La geure qu'il s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi le Se Princéderaions. La geure qu'il s'écuit de la lamée de puis peu entre le Sophi le Se Princéderaions. La geure qu'il s'écuit de la s'écuit de la

(:1) Purchas , p. 119 & fuiv.

(14) Balth ou Balt.
(14) On a vû ei-deffut, avec la defeription
de Boghar, tout ce qui regatde le Commerce

de cette Ville & d'autres circonftances, tirées de Jenkinfon. (15) Ce'les de Johnson en faisoient sans doute la medigure partie.

ces

ces Tartares, avoit rendu les chemins fort dangereux. A dix journées de Bo- JENKINSON. ghar, une caravane de l'Inde & de la Perfe avoit été pillée par des brigands, ec quantité de Marchands y avoient perdu la vie. Le Pontife, qu'il appelle toujours le Métropolitain, lui prit les Lettres de protection du Czar, sans lesquelles il ne pouvoit s'attendre qu'à l'esclavage dans tous les lieux où il devoit passer. Enfin les marchandises, qu'il étoit obligé de recevoir en payement du Roi & de ses Nobles, ne pouvoient être vendues en Perse. Toutes ces raisons le déterminerent à retourner en Ruille par la route qu'il avoit prife en vemant (16).

1559.

Le 8 de Mars 1500 il quitta Boghar, avec une caravane de fix cens cha- Il quitte Boghar. meaux. Le tems de son départ ne pouvoir être choisi plus heureusement, puis- par la Moscorie. qu'un peu plus tard sa vie & ses biens eussent été exposés au dernier danger. Dix jours après, le Roi de Samarkand vint mettre le fiége devant la Ville, pendant l'absence du Khan, qui étoit en guerre contre un autre Prince de son fang. On a deja remarqué que ces divitions font fréquentes en Tartarie, & qu'un regne ne durant gueres plus de trois ou quatre ans, les Habitans du Pays & les Marchands étrangers se ressentent également d'un si grand nombre de révolutions.

La caravane arriva le 15 à Urgenz, mais ce ne fut pas sans avoir couru de nouveaux dangers de la part de quatre cens volcurs qui s'éroient artroupés pour la piller. On apprit de quatre espions, qui furent arrêtés, que la plupart de ces brigands éroient parens de ceux qui avoient atraqué l'autre caravane. L'Auteur s'étoit chargé de deux Ambassadeurs pour la Cour de Russie ; l'un , du Khan de dont il se charge, Boghar ; l'autre, de celui de Balk (17). Après avoir patlé huit jours, tant à Urgenz qu'à Sellizure, pour se donner le tems de rassembler la caravane, ils partirent avec quatre autres Ambatfadeurs pour la Russie, de la part du Khan d'Urgenz & des Sultans ses freres. Mais ces Princes firent promettre à Jenkinson, sement qu'on . par un ferment fur l'Evangile, que leurs Ministres seroient bien traités en Rus- lui fait sairefie & qu'ils auroient la liberté de revenir, fuivant l'engagement que le Czar avoit pris dans ses Lettres. Ils croyoient avoir quelque sujet de défiance, parce que depuis long-tems ils n'avoient point envoyé d'Amballadeur à cette Cour.

Ambaffedoire

Le 23 d'Avril on arriva fur les bords de la Mer Caspienne, où Jenkinson Barrive for le retrouva fa Barque, mais fans ancre, fans cable & fans voile. Cependant, Carringer comme il avoit apporté une provision de chanvre, il fit filet un cable & d'autres cordages. Pour la voile, il employa de l'étoffe de coton. L'art suppléa de mit ett cuat de même à la plûpart des autres agrets. Mais l'Auteur n'en demeuroit pas moins pariis. fans chaloupe & fans ancre. Tandis qu'il s'efforçoir de faire une ancre d'une roue de charette, on vit arrivet d'Astrakhan une Barque qui en avoit deux. Jenkinson s'en procura une, & n'attendant plus rien que de son courage, il arbora le pavillon rouge de Saint George & mit à la voile. Avec les deux Johnfons, qui fervoient de pilote & de matelots, il avoit à bord les fix Ambassadeurs, & vingt-cinq Ruffiens, qui ayant été long-tems efclaves en Tartarie

s'étoient offerts à servir de rameurs dans le besoin. Il fuivit d'abord la Côte, quoiqu'obligé quelquesois de prendre le large juf- ti en menacé da qu'à perdre la terre de vue. Le 13 de Mai un orage, qui dura quarante quatre naulage,

(46) Pilgrimage de Purchas, p. 240. Tome VII.

(17) Ce nom eft cerit Balgh ei-deffus.

JINKINSON.

heures, le força de mosilité à trois lieues du rivage. Son cable étant rompsi; il pedris fon anerc. Comme le ven portois fur la Cére & que la Barque coix fans chaloupe, il remit à la voile, dans l'artente continuelle du nautrage. A la fini l'engage dant une ancli l'unioncaté, o di le foruvar tout-d'un-coup en sitreé. Le danget avoit été d'aurant plus redourable, que fi la Barque crit échoué, où fi elle s'etont brité fur le rivage, il ne devoit antendre des Habitanis du Pays que la mort ou l'efclavage. Audit-tôt que l'orage fur appaife, il remit en mer se fe fervant de fa boufloie & d'autres marques pour resourare à l'endroir où il avoit predu fon ancre, il cur le bonheur de la retrouver. Deux jours après, il effuya un autre cange du Nord-Ét, qui le jetts fort bine ne met & qui lui fit fellips un autre cange du Nord-Ét, qui le jetts fort bine ne met & qui lui fit

effuya un autre orage du Nord-Eft, qui le jetta fort loin en mer & qui lui fit du arinéeà craindre de couler à fond. Cependant lorfque le terms lui permit de prendre la Aftizhan-latitude, il fe rapprocha de la terre & fe trouva devant la Riviere de Jaik (18).

Grandeur de la Mer Carpiene

Enfin il arriva le 33 de Mai au Port à Afteikhan.

L'Auteur donne à la Mer Calpienne environ deux cens lieues de long & cent cinquante de large. Elle a, du-til, a l'îtê, le grand Defert des Turkomars; a l'Oueft, le Pays de Chiridiget (19) & le Mont-Causeft. La Mer-noire, ou le Pont-Euxin, n'en est étoignée que de cent lieues. Au Nord-Elt est la Riviere de Volga & le Pays de Norgy ; au Sud la Médie & la Peré, Penkinfon ajoute qu'en plusfeus rendroits, l'eau de la Mer Cafpienne est douce, & que dans d'autres lieure de le n'ett pas moins falie que l'Océan. Quoiqu'il 37 decharge plusfeus rivieres, elle ne fe décharge elle-même de fise aux que par des ca-aux fouerraisns. Les principales de ces rivieres font le Fofga, que les Tartates nomment Edd (10), & qui fortant d'un Lacvossin de Novegned en Nuffe, n'a pas moins de deux cens milles d'Angleterre (13) jusqu'às sin embouchure; le Jaik on le Yom, qui prend si fource en Siberie; le Cyvus (12) & Parash (31), a qui décendent du Mont Caucafe. Mais la rarcée des Vasifieux, le défaut de Ports & de Marchés, la pauveré des Habitaus & l'incommodité de la glace, réduitent le Commerce prégula 'in sur faur ceux évet, plashisson

ec an erus Ner.

More Petrash (13), qui defeendent du Mont Caucafe. Mais la rarcté des Vaiffeaux, Neile défaute de Ports x de Marchés, la pauvect des Habians Se l'incommodité de la glace, réduifent le Commerce prefqu'à rien fur cette Met. Jenkinfon avant offert des échanges à qu'elques Marchands des Schamach; ils lui répondirent qu'ils trouvoient ailleurs les mêmes marchandifes au prix qu'il en demandoit.

Petotr de "Auteur à Moicou.

Il partit d'Aftrikhan le 10 de Juin, avec les fix Ambrildeurs, fous l'éccorte de cent connoiers. Le 18 de Juillet lis artivernent à Kagen (14), fans avoir trouvé, ni habitations, ni provisions fraiches, dans le Pays qu'ils avoient raverfel. Le 7 d'Aout si firent uraisponere leurs équipages de leurs marchandifes par eau, de Kazan à Morum ou prenant par terre le chemin de Moscou, illy artiverent e 2 de September.

Forent qu'il re-

Jenkinfon parus le 4 devant l'Empereur, auguel il eur l'honneur de baifer la main. Il firpétien, 4 ce l'hunce, de la queue dune vache blanche du Kany & d'un rambour de Tarrarie. Ensuire il lui présents les Ambalsadeurs Tarrares & les Esclaves Ruthens. Le mime pour il eur l'honneur de dinrer en présence de l'Empereur, un lui envoya quelques mêts de farable par un Due, & qui lui

(18) On a vû julqu'à préfent ce nom écrit Jaik, par Jenkinson même. (19) On Chercas, nommés communément

(19) On Chercas, nommés communément les Circaffiens.

(10) Add on Apri.

(11) Pilgrimage de Parchas, p. 141.

(21) Ou Kur. (23) Ou Arras. C'est l'ancien Araxe.

(24) A quarante-cinq degrés trente-trois minutes de latitude.

-- Different but as we

Et divetses questions sur les Pays qu'il avoit parcourus. Le 17 de Février, ayant Jinsinson. pris congé de Sa Majesté, il partit pour le Comptoir de Vologda (25), où il arriva le 21. Il y fitembarquer les marchandises de la Compagnie; & quittant cette Ville le 25 de Mars, il arriva le 9 de Mai 1560 à Kolmogro (26), où mogro, il finit fon Journal.

## Latitude des principales Places.

|              |   |    |     |     |     |    |   | Z | Degrés |  |  | Minut |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|----|---|---|--------|--|--|-------|
| Aftrakhan,   |   |    |     |     |     |    |   |   | 47     |  |  | 9.    |
| Entrée de la | M | et | Caf | pic | nne | ,  |   |   | 46     |  |  | 27.   |
| Manguslave   | , |    |     | ٠.  |     |    |   |   | 45     |  |  |       |
| Urgenz ,     |   |    |     |     |     |    |   |   | 42     |  |  | 18.   |
| Boghar,      | · |    |     |     |     |    |   |   | 39     |  |  | 10.   |
| -            |   |    |     |     |     |    |   |   |        |  |  |       |
|              |   |    |     |     |     | 6. | I | I | I.     |  |  |       |

# Informations de JOHNSON fur la Route du Katay.

JOHNSON. 1559.

Es informations, ou ces Mémoires, confiftent en cinq Itinéraites, dont 800 Richard Johnson, qui accompagna Jenkinson dans son voyage, se profon a puife. cura les trois premiers à Boghar, de plusieurs Marchands Tartares avec lesquels il avoit forme quelque liaiton. Quoiqu'assez stériles, elles peuvent être utiles à la Géographie, en servant à confirmer, à éclaireir & à rectifier les Relations des autres Voyageurs. On peut attribuer encore plus justement le même avantage au quatrieme Itinéraire. Il fut donné à Ramusto par Haji-mehemet (27), Matchand très-judicieux de la Ville de Tabas dans le Khilan (28), Province de Perse, qui avoit fait lui-même le voyage avec les caravanes. Ramusio eut l'obligation de ce présent d'Haji-mehemet , à Michel Mambré , Interprére de la Seigneurie de Venise pour les langues orientales, dans lesquelles il éroit parfairement versé. Une Piéce si précieuse a trouvé place dans le second Tome de fa Collection des Voyages (29); & Purchas en a donné la traduction dans le troisième Tome de son Pélerinage. Les Notes de Johnson ont été publiées aussi par Purchas , mais d'après Hakluye (30). Enfin l'Itinéraire de Kashmir , ou Kachemir , à Kashgat , vient de Bernier.

I. Johnson nomme pour Auteur de sa premiere information, un Tartare de Premier Hiné-Boghar, nommé Sernichok. Elle est conçue dans les termes suivans :

D'Astrachan à Serachik, dix journées de marche, d'une longueur médioere, telles que des Marchands peuvent les faire avec leurs marchandifes.

être Tabas-kileki , Ville du Kubestan ou du (15) Ou Wologda, (16) Pilgrimage de Purchas, p. 141. Mont Irak.

(17) Ramufio écrit Chaggi-memer. Le Ch (19) Dans fa Differration fur les voyages arolt être ici pour la gutturale aspirée H ; de Marco-polo. dans d'autres endroits il est pour le K. (10) Hakinyt n'a marqué néanmoins que

(18) On ne trouve pas certe Place dans la les noms des Places qui se trouvent sur la ron te , avec leurs diftances entr'elles. Voyez le Province de Khilas ou de Ghilas. C'elt peut-Toma premier de fa Collettion , p. 337.

Ecc ij

JOHNSON. 1559. Second hinéDe Serachik à Urgent, quinze journées. Quinze d'Urgent à Boghar. Trents de Boghar à Kaskar. Trente de Kaskar au Catay (51).

Le même Tartare enseignoit une autre route, qu'il croyoit plus sûre.

D'Altrakhan au Pays des Turkomans (31) par la Mer Caspienne, dix jours de navigation.

Du l'ays des Tutcomans à Urgenz, par tetre, fur-tout avec des chameaux, chargés chacun de quinze Poods (33), dix journées. Quinze, d'Urgenz à Boghar. L'Auteur remarque ici que Boghar est le Marché ou le centre d'allemblée des Tures, des Carayens & des autres Nations de ces contrées. Le droit

est d'un quarantième sur toutes sortes de marchandises,

De Boghar à Karkar, frontiere du grand Khan, un mois de marche. De Kafkar au Katay, un mois par caravane, on rencontre dans cette route un grand nombre de Villes & de Fortereifes. Samichós álfuira aufil Johnson qu'on peut fe rendre par mer du Catay dans l'Inde (34s). Mais il ignoroit quelle Côte il falloif fuirve (451), & il ne conomifoite pas micur les autres routes.

Troifiéme Iti-

101 Un autre Marchand de Boghar donna la route fuivante à Johnson, telle qu'il l'avoir reçue des Voxageurs de lon Pays: D'Astrakhan, par mer, à Serachit, quinze joutnées (36); ou si l'on veut f.

au Pays des Turcomans, dix journées.

De Serachik à Urgenz (37) quinze journées. Quinze d'Urgenz à Boghar; lurquoi l'Auteur observe que les Voyagens ne devant trouver aucune Habitation entre Serachik & Urgenz, se munissen de tentes & de provisions. Dans centeroure, on tencontre chaque jour des puits de sort bonne cau, à des distances écales.

De Boghar à Taskant (\$3), quatoraz journées d'une marche facile avec des marchandites. Sept journées d'Taskant à Occione (\$3). Vingt à Occione à Kaskar, Ville capitale de Refebir-khon (40). Treinte de Kaskar à (41) Soveilà y premiere frontiere du Casta (42). Come de Soveilà à Kanchik (43). Deux mois de Kunchik au Kasty (44), par un pays defert, mais remperé , qui produit d'overées forces de fruste en abondance.

\*Khanbalu, Capitale de tout le Pays, est encore à dix journées du (45) Karay.

(11) Johnsoo écrit Carkara.

(31) Johntoo eerir Canaya.
(31) En prenant le plus court.
(34) L'Auteur n'explique pas ce mot. Mais

il joint celui de Weigh, qui fignific en Auglois un poids de deux ceus cinquante. La difficulté est que cette charge parois excessive.

(34) Hakluyr, Vol. I, p. 335. (35) Polo nous l'avoir appris deux cens

einquante ans auparavant.
(36) Cette dithance paroit trop grande. Jenkinfon avoir fair voile en fept jours à la Riviere de Jask, fur laquelle cette Ville est

(37) L'Auteur écrit Urgence.

(18) Sur la Riviere de Sir.
(19) La seule distance ne nous peut faire juger fi c'est Uskant.

(40) C'elt plutot Rafebid ou Al-rafebidiban.

(41) C'est sans doute So-then, à l'extrêmité de la grande mutaille de la Chine. (42) Il semble que c'est plurôt la première

Ville des frontieres du Karay.

(43) Kan-chen, qui est le Kampion de
Polo.

(44) Cependant route cette route parost etre

dans le Catay ou dans la Chine même; à moins qu'on ne veuille înspoéer qu'à Kamehith, ou Kamehith, ou Kamehith, ou Kamehith, ou Kamehith, ou Kamehith, ou can de mutaille, la route forre du Catay & conduife par la Tartarie a une des potres de la grande mutaille, à d'ix journées de Khanbalm ou

Peking.
(a5) Si Kanbalu étoit la Capitale du Catay,
comment pouvoit-elle en être éloignée de lar
journées! En supposant que depuis Kamehik
la soute fut par la Tattatie, le sens doit être

- I to ed to Cua

Au-delà du Katay, dont les Habitans sont célebtes par leur politesse, comme leur Pays l'est par la tichelle incroyable du terroir, on trouve une région que les Tarrares nomment Kara-kalmak, habitée par un Peuple noir (46), au lieu que les Katayens font blancs. La religion de Kara-kalmak est le Christianis- Caray. me (47), ou lui ressemble beaucoup. On y parle une langue particuliere au

Dans toutes les routes qu'on vient de nommer il n'y a point d'autres bêtes farouches que des loups blanes & noirs. Les bois y étant fort rares, on n'y voit pas d'ours. Mais il s'y trouve d'aurres especes d'animaux, entre lesquels on en diftingue un, que les Russiens nomment Barje (48). A juger de sa peau par la grandeur, on la prendroit pout celle d'un lion; mais elle est si bien moucherée, que dans une vente qui s'en fit à Aftrakhau on la prit pour celle d'un léopard ou d'un tiere.

A vingt journées du Catay on trouve un Pays, nommé Angrim, où se ren- Récirs fabritus.

contre l'animal qui produit le meilleur muse. Les Habitans sont bazanés & sans barbe. Pour distinction des deux sexes, les hommes portent sut les épaules une plaque de fer qui repréfente la figure du Soleil, & les femmes la portenr devant leurs parties naturelles. Dans ce Pays, & dans un autre qui se nomme Titay (49), on se nourrit de chair crue. Le Souverain y porte le titre de Khan. On y adore le feu. Ce Pays est I trente-quatre journees du grand Catay. Dans l'intervalle est une belle Nation, qui se nomme Komoron, & qui ne mange qu'avec des couteaux d'or. Le Pays des Petits-hommes (50) est plus près de Moscou que du Katay (51).

Haji-mehemet tacontoit à Ramufio, par le ministere de l'Interpréte Mambré. Quantine nie qu'il avoit fait le voyage de Sukkuir & de Kampion (52), Villes du Pays de Tangut, à l'entrée des États du grand Khan ou du grand Empereur des Tattares, nommé Daymir-khan (53). Ces deux Places, qui appartenoient à ce Prince étoient les premieres Villes du côté de l'Estau-delà des Pays (54) Mahométans. Il n'est pas permis aux caravanes de pénetrer plus loin , ni même aux fimples Marchands, s'ils ne vont à la Cour du Khan (55) avec la qualité d'Ambassadeurs. Haji-mehemet avoit fait ce voyage avee une earavane partie de Tauris en Perfe. Il revint par une autre route, avec un Ambalfadeur que les

one Kanbalu est à dix journées de l'entrée du Catav de ce côté-là.

(46) Ce font les Mongols payens, auxquels les Mongols Mahométans, qu'on nomine communement & mal - à - propos Tartares, donnene ce nom par mépris.

(47) Ceci prouve que l'opinion d'un établiffement du Christianisme en Tattarie ne vient, comme on l'a déja remarqué, que de la refemblance de la Religion du Pays avec la nôtre.

. (48) Plus correctement Bars ou Para, qui fignific un lionard en langue Mongol. (49) On Kitay , fuivant Hakluyt. Mais il

fe trompe : car Kitay ou.Katay, font un meme Pays, ou pour mieux dire, font la Chine, à laquelle ce récit ne convient pas.

(50) Ou des Pigmées. Tout cet article se reffent du earactere des Voyageurs, qui donnent leuts fictions pour des verités.

(51) Hakluyt, p. 336. (51) Polo parle de cesdeux Villes. (53) Par le grand Khan il fant entendre lei l'Empereur de la Chine. C'est peut-être Daymin ou Taymin , nom ou titre de la famille qui regnoit alors ; fi l'on n'aime mieux que Daymir foit le nom que lui donnoient les

l'erfans ou les Tarrares (54) Il faut entendte les Habitans de Khamul & des autres Villes de la petite Buckarie, quoiqu'ils foient mélés d'Idolaires.

(55) Ou dans le correge de l'Ambaffadeur. tels que ceux qui accompagnoient celui de-Schab-roles. Voyez ci-deffus.

Ecc iii

JOHNSON. 1559.

Yeschilbashs (56) ou les Tartares à tère verte envoyoient à Constantinople, pour se liguer avec le Grand-Turc contre les Persans, leurs ennemis communs. Ces Tartares Yeschilbashs sont Moslems, & possedent les Pays au Note de la Perse. Bokkara & Samarkand font renfermées dans leurs terres, quoique gouvernées par des Khans particuliers. Ils portent de grands turbans verds de feutte piqué, pour se distinguer des Persans, qui portent le turban rouge, & qui sont toujours en dispute avec eux sur la religion ou pour le réglement des limites. Haji-meheinet leur arrribuoit trois sciences, dont ils font, disoit-il, une étude parriculiere; la Chymie, qui est la même qu'on cultive en Europe; la Limie. ou la maniere d'inspirer de l'amour ; & la Simie, qui est l'art de faire voir à quelqu'un ce qui n'existe pas. Ils n'ont pour monnoie que de petites verges d'or & d'argent, comme à Sukkuir.

Defeription de Sukkuit ou Susheu-

La Ville qu'Haji-mehemer nommoit Sukkuir, est grande & bien peuplée. Ses maifons font belles & bâtics à l'Italienne. On y voit un grand nombre de Temples & d'Idoles. Tous les édifices y sont de pierre. Elle est située dans une plaine, arrosce d'une infinité de ruisseaux. La soie & les vivres y sont en abondance. Le Pays est trop froid pour la vigne; mais on y boit, au lieu de vin, une liqueur composée de miel. Il y croît d'ailleurs des melons, des concombres, des poires, des pommes, des abricots & des pêches. La thubarbe y est fort commune, & Mehemet en apporta une quantité considerable à Venise.

Description de Kampoun,

La fituation de Kampion est dans une plaine fertile & bien cultivée. Cette Ville est revêtue de murs épais, dont l'interieur est rempli de terre; si larges que quatre chariots y rouleroient de front, & flanqués de Tours, qui sons défendues par une artillerie de la groffeur de celle des Turcs. Le fosse est fort large, mais sec, quoiqu'il soit facile aux Habitans d'y faire entrer de l'eau dans le besoin. Les maisons de la Ville sont de pierre, à deux ou trois étages, & peintes d'une variété de figures. On voit dans Kampion une rue qui n'est composée que de Peintres. Les personnes de qualiré ont une espece d'échafaut ou de rhéatte mobile, sur lequel ils élevent deux tentes, brodées en or & en argent, enrichies de perles & d'autres pierres précieuses. Là , pompeusement assis avec leurs amis, ils prennent plaisir à se faire porter par toute la Ville sur les épaules de guarante ou cinquante Esclaves. D'autres sont portés par cinquante les épaules de guarante ou cinquante Esclaves. ou fix hommes dans de simples palanquins, sans autre affectation de grandeur.

**BCIFLS** 

Temples de

Les Temples sont bâtis dans le goût des Eglises de Venise, & peuvent contenir quatre ou cinq mille personnes. On y voit des statues d'hommes & de femmes, étendues à terre, qui n'ont pas moins de quarante pieds de long ; tout d'une pièce & fort bien dorces (57). Elles font accompagnées d'autres petites statues, à six ou sept têres & à dix mains, dont l'une tient un serpent, l'aurre un oiseau, l'autre une seur, &c. Il y a dans la Ville quelques Monasteres de Religieux, qui ne sortent jamais de seur retraite pendant tout le cours de leur vie. Mais le nombre de ceux qui ont la liberté de paroître dans les rues est si grand, qu'il ne peut être compté. Les Habitans entendent parfaitement la coupe des pierres. Ils les font apporter fur des chariots ferrés, à quarante roues, trai-

(56) Jeseilbar dans l'Italien. Ce font les unfi leut sobriquet, qui fignifie Teter ronger Tartares Ufbeks, qu'on nomme Tests werter, parce qu'ils portent des turbans verds. Les Schah-rokh. Perfans , qui portent des turbans rouges, ont

(57) Voyes le Journal des Ambastadeurs de

nés par cinq ou fix cens chevaux ou mulets, d'une carrière qui est à soixante ou JOHNSON. quatre-vingt journées de distance. Outre ces bêtes de charge, ils ont de gros bœufs, dont le crin est blane, long & fort délié (58).

On trouve, dans les Places publiques de Kampion, des Charlatans, qui caufent de l'admiration au Peuple par leur habileté dans la science de la Simie (59). Ils donnent les plus érranges spectacles, tels que de se couper un bras, de se passer leur épée au travers du corps, de paroitre couverts de sang, &cc.

Charlatans. Habitt de Kam-

Les Habitans sont verus d'une étoffe noire de coton, doublée en liyver de peau de loup ou de mouton, s'ils sont pauvres; mais de précieuses fourrures, forfque leur fortune le permet. Leur robe a des manches fort amples & descend jusqu'à terre. Ils pottent des bonnets noirs pointus, en sorme de pain de sucte. Le blanc est la couleur du deuil. Leur raille commune est plurôr perire que grande. Ils laissent croître leur barbe, sur-tout dans un certain tems de l'année. La monnoie du Pays ne porte pas le coin du Prince. Elle confifte dans de

Monnoie de

petits lingots, ou de petites verges d'or & d'argent, qui se coupent en picces du poids d'un Saggio. En argent, la valeur de ces pièces est d'enviton vingt fols de Venise, & d'un ducat & demi en or (60).

Les Katayens ont l'usage de l'Imprimerie. Quelque goût qu'ils ayent pour le Commerce, il leur est defendu, comme aux Idolatres (61), de sortir du Pays pour l'exercer. Ils donnent à la rhubarbe le nom de Ravend-chini (62). La Rhubarte nommeilleure croît dans les lieux voisins de Sukkuir, sur des montagnes pierreuses, Chini, remplies de fources & couvertes de fort grands arbres. La terre est rougearre & presque toujours bourbeuse, à cause des pluies fréquentes & de la multitude des sources. Haji-mehemet sit voir à Ramusio la peinture de cette Plante (63), telle qu'il l'avoit apportée du Pays. La longueur ordinaire de ses seuilles est de deux pans. Elles sont étroites par le bas, larges par le haut & couvertes d'un perir duvet. La rige est verte, haute de quarre doigts & quelquesois d'un pan au-dessus de la terre. Les seuilles vertes deviennent jaunes en vieillissant. Au milieu de la rige croît une branche fort mince, qui porte des fleurs de la forme des violetres de Mamole, mais plus grandes, couleur de lait & d'azur, & d'une odeur défagréable. La racine est longue d'un pan ou deux, & quelquesois de la grosseur de la cuisse ou de la jambe. Il en fort de petits rejettons, qui se répandent fous terre & qu'on en retranche. Sa couleur est bazance en dehors & jaune en dedans. La substance est rayée de veines rouges, remplies d'un jus rouge & jaune, de nature visqueuse. Ce jus sort de la racine lorsqu'elle est coupée en piéces. Aussi, pour leur conserver autant de vertu qu'il est possible, on les laisse dans des plars, où l'on prend soin de les remuer & de les tourner plusieurs fois le jour, afin que le jus s'y incorpore. Au bout de quatre ou cinq jours, on les suspend pour les faire sécher à l'air, dans un lieu dont le soleil ne puisse approcher. Il faut deux mois pour les rendre propres à leur usage. On

(18) Marco-polo, Conti & d'autres Voyageurs, parlent de ces berufs.

(19) Ce ne sont que des tours d'adresse. (60) Putchas remarque que six Saggi font unconce.

(61) Peut-être faut-il entendre ici par les

Karayens, seulement ceux qui sont de la secte de Confucius.

(61) Ce sont les Persans qui lui donnent ce nom. Les Chinois n'ont pas la lettre r.

(63) Ramuño en a donné la figure, mais différente de la notre , qui est d'après les Milfionnaires Jéfuites.

arrache ordinairement la racine en hyver, patce qu'on lui croit alors toute fa vertu, qui se ditribue en d'autres saisons dans les seuilles & dans les sleurs. Le sus s'évaporant, la racine devient creuse & sleere.

Un charlor chargé de racines avec leurs fequiles fe vend feize. Soggi d'asgent. Mais no doi les couper de les faire fécher avant que les porter au marche. Si certe opération étort différée, elles fe corromptoienn en moins de cinq ou fis jours, de de fept charges vertes on n'en tircorie paru me de feches. Au refle, i.e. Catayens font fi peu de cas de la rhubarbe, que fi les Marchands érrangers ne leuren demandoient pas il no prendroien pas la peine d'en cueillit. Le font les Chinois (64) & les Indiens qui en achetent la plus grande partie. Avant que d'étre feche, elle ett d'une amerume infupportable. On ne la fair pas fervir, dans le Catay, aux ufages de la Médecine; mais après l'avoir en parfimer les fulloles. L'abondoine en et fil grande dans quediques endoirs da Pays, qu'on la brûle feche au lieu de bois. Dans d'autres lieux on en fait manger aux vieux chevaux.

Existe nommée Les Katayens elliment beaucoup une autre petite racitte, nommée Mambro-Manuelle Chief de la Company de la Company

prix en eft fixeculif, qu'Haj, mehemen ne croyori pas qu'on en ait jamis apprèx éude por dans aunus Pays de l'Europe. Les Kiaques hun aufi beaucoup diufage ges.

Est évale por l'autilité au l'autre Plante, qu'ils nomment Chiey-catey (66). & qu'he coi dans le canton de Kechan yle (76). Ils la func buillité abut l'eau, de qu'en ou dans fafrischeur. Une ou deux tallés de cette décoction, a vallée à jeun torchaude, chaile la hivre, ditible les maux de trèx de éclomac, les douleurs da dos, des jointures, & quantité d'autres maladies, mais particulièremen la goute. Elle est excellente aufil pour la digellion. Les Habitains du Pays ne voyagent jamis fans ce préfervatif, & domeroient un fac de rhubarbe pour une onc de Chiey-carvy, Ils précedent que fi les Marchands étrangers en

Fronte de Pauris au Caroy.

connoillisient toures les vertus, ils n'achteroient pas de rhubarbe. A l'égad de la toute, H<sub>di</sub>i-mément dit l'Ammiée que s'il cit voulu revenir du Catsy par le même chemin qu'il avoit pris pour y aller, il auroit paffe par les Villes fuivantes: De Kampion 3 Ganta, fui souriees. Cinq, de Ganta à Sakkiar, Quinze, de Sokkiar's Khamul, où l'on commence à trouver des Mambiérs. Treite, e de Khamul Hurlen, Dis, y de Turfon's Khiait (88). Dix, de Khiait's Kucha. Vingt, de Kucha's Alfl, a par des Pays inhabités. Vingt, 2dKhā Kissis, par un Defert des plus fluwages (69). Vingt-cinq, de Kas-dish, a Kissis, par un Defert des plus fluwages (69). Vingt-cinq, de Kas-

(64) Il faut enteudre jei par Chinois, les Habitans de la partie méridionale, que Polo nomme Manji. Cette divition s'étoie établie avant la conquêre des Mongols, & paroit fubfifter encore dans l'idée & le langage des Na-

tions occidentales de l'Atic.

(65) Mambron-chini, que Ramulio écrit
civi, doit être le nom Perfan de certe racine.

eini, doit être le nom Perfan de certe racine. Il y a béaucoup d'apparence que c'elt le Faling ou Foiling des Chineis, dout on a patié dans l'Histoire naturelle de la Chine, au Tome VI. (66) C'est apparemment le thé, que les Chinois nomment Cha.

(67) Cacan-fu dans l'Italien.

(65) Chralis dans l'Italien.

(69) Ces diffances, rapportées de mémoire, ne font pas exaftes. Celle de Kya-puquan, prês de Sa-cheu, jufqu'à khasund ou Han's, et l'o quatre-vingt-dis lieues modurées, qu'à fix lieues par iour font quanze journées. Suivant Carred est Jéuires, il y a de-là jufqu'à 1 m/an cinquante-dis lieues, ou kar à Samarkand. Cinq, de Samarkand à Bokhara dans le Korassan (70). TORNSON. Vingt, de Bokhara à Eri (71). Quinze, d'Eri à Veremi (72). Six, de Veremi 1559. à Kasbin. Quatre, de Kasbin à Soltania; & fix, de Soltania à Tauris. Johnson fait observer que ce qu'on appelle une journée, consiste en huit For-

fengs (73), chacun de trois milles d'Italie. Mais, fur les Montagnes & dans les Deserts, on ne fait pas la moitié de ce chemin dans l'espace d'un jour (74). Hakluyt a donné cette route renversée, c'est-à-dire, de la Perse au Katay,

dans l'ordre fuivant :

| and forthe furrant.    |    | J | ournées. |                          | Journées. |    |  |
|------------------------|----|---|----------|--------------------------|-----------|----|--|
| De Tauris à Soltania,  |    |   | 6        | D'Akful Kukhi,           |           | 20 |  |
| De Soltania à Kasbin,  |    |   | 4        | De Kukhi à Khialis,      |           |    |  |
| De Kafbin à Veremi     |    |   | 6        | De Khialis à Turfon,     |           | 10 |  |
| De Veremi à Eri, .     |    |   | 15       | De Turfon à Khamul, .    |           | 13 |  |
| D'Eri à Boghara,       |    |   | 20       | De Khamul à Sukkuir (75) | ,         | 15 |  |
| De Boghara à Samarkand | ١, |   | 5        | De Sukkuir à Gauta,      |           | 5  |  |
| De Samarkand à Kaskar  |    |   |          | De Gauta à Kampion, .    |           | 6  |  |
| De Kaskar à Akfu, .    |    |   | 19       |                          |           |    |  |
|                        |    |   |          |                          |           |    |  |

Nous joindrons à tous ces Itinéraires celui que Bernier donne, de Kashmir Rosse de Kacheou Kachemir , dans l'Empire du Mogol , jusqu'à Kashgar. Les Marchands du Pays, qui venoient à Kashmir pour la traite des Esclaves, lui dirent que Kashgar en est à l'Ouest, en rirant un peu vers le Nord, & que le plus court chemin est par le grand Tibet; mais que les passages étant alors fermés par la

guerre (en 1664), ils éroient forces de traverser le perit Tibet.

En quittant Kashmir, on se rend en quatre jours à Gurche, petite Ville & derniere dépendance de Kashmir. De Gurche à Eskerdu , Capitale du petit Tibet (76), huit journées. Deux, d'Eskerdu à Scheker, petite Ville du même Royaume, située sur une perite riviere qui est fameuse par ses vertus médicinales. Quinze , de Scheker jusqu'à une Forêt sur les frontieres du petit Tibet. Quinze, de cette Foret jusqu'à Kashghar ou Kashgar, perite Ville, qui étoit autrefois la résidence du Roi de Kashgar. Mais ce Prince fait à présent son séjour à Yarkand ou Yarkian, dix journées plus loin & un peu plus au (77) Nord.

De Kashgar au Catay, il ne reste environ que soixante journées. Les carava- Route de Kasknes de Perfe y vont rous les ans par cette route & reviennent par le Pays des gar au Catay. Usbeks, comme d'autres prennent leur chemin par Patna & par l'Indoltan. Pour aller de Kashgar au Caray, les Voyageurs doivent gagner une Ville qui

est à huit journées de Koten, derniere Place du Royaume de Kashgar. Les cheenviron dix journées; de Tarfan à Akfa cent lieues , ou dix-lept journées ; & d'Atfu à

Kashgar , soixante-quatre lieues ou treize (70) Cela est contraire à ce qu'on a lû d'a-

bord, que cette Ville appartenoit aux Tetes veries, c'est. a dire aux Ulbeks, qui possedent la grande Bukkarie (71) C'elt Hers ou Herst , Capitale du Kho-

rafan en Perfe. Tome VII.

(71) On Varami , que Delifie place dans l'Irak , au Sud-Eft de Kalbin.

(73) Mot Persan, dont nous avons fait Parajange (74) Purchas , Vol. III , p. 164 & fuiv.

(75) On Sukonir. (76) Voyez ei-deslus, Article du petit

(77) Ce doit être au Sud ou au Sud-Eft.

Fff

JOHNSON. 1559.

mins sont si difficiles, qu'en toutes saisons on est obligé, dans un certain endroir, de faire un quart de lieue sur la glace. C'est à quoi se réduisent toutes les informations que Bernier put tirer des Marchands de Kashgar; gens, dit-il, aussi ignorans que ses Interpréres étoient mauvais (78).

### CHAPITRE VI.

Voyages de BENOÎT GOEZ, Jesuite Portugais, de Lahor, dans l'Empire du Mogol, à la Chine.

## INTRODUCTION. EPUIS Marco-polo, à qui l'Europe doit la connoissance du nom de

Laison bur le Ca-

Catay, on avoit entendu parler si peu de cette région, que la plûpart Ecisirciflement des Sçavans doutoient qu'elle eût jamais existé. Mais tandis que les opinions des Jestiries de étoient partagées là-dessus, on reçut des Missionnaires Jésuites de Lahor (79) quelques éclaireissemens sur ce fameux Empire. Ils avoient tiré leurs informations d'un vieux Mahométan, qui après avoir passé treize ans à (80) Khanbalu, en qualité d'Ambassadeur du Roi de Kaygar (81), avoit distribué à la Mecque cent mille pieces d'or en aumônes. Ce dévot Mufulman leur avoit appris que les Catayens étoient une belle Narion, qui avoit le teint blanc & qui furpassoit en politesse les Turcs on les Rums ; qu'ils étoient Chrétiens, & que leurs Temples étoient remplis de statues & de peintures ; qu'ils avoient des Crucifix, auxquels ils rendoient leurs adorations; des Prêrres, qu'ils respectoient beaucoup & qu'ils enrichissoient par leurs présens ; des Monasteres, des Autels, des Lampes, des Processions & d'autres cérémonies eccléssaftiques. Il ajouta qu'on trouvoit parmi eux quelques Juifs, & un grand nombre de Mahomérans, qui se flattoient de pouvoir convertir à leur Religion le Roi chrétien du Pays.

Its donnent lieu au projet d'une nouvelle Millione

Nicolas Pinenta, Jefnite Portugais, Visiteur des Indes à Goa, sentit son zéle enflammé par ce récit. Il forma le dessein d'envoyer des Missionnaires au Caray, pour y repandre des instructions qu'il crut nécessaires à des Peuples si éloignés du centre de la Foi. Il se hâta d'en donner avis au Pape & au Roi d'Espagne. Bien-tôt Arias-Saldanna , Viceroi de l'Inde , reçur ordre de seconder cette entreprise sous la direction de Pimenta, & de sournir à rous les frais. Goez, Compagnon de Xavier dans la Mission de l'Empire Mogol, qui parloit fort bien la langue Perfane & qui connoissoit les usages des Mahométans, se rrouvant alors à Goa avec la qualité d'Ambassadeur du (82) Grand-Mogol, dont il étoit fort estimé, Pimenta jetta les yeux sur lui, comme le plus propre de tous les Religieux de son Ordre à jetter les sondemens de la nouvelle Miffion.

(78) Mémoires de l'Empire du grand Mogol, Tome IV, p. 119 & fuiv. (79) Dans une Lettre du Pere Jérême-Xa-

vier , dattée de 1558. (80) Purchas cerit Xambalu.

(81) Ce doit être Kashear ou Kachesar. (82) Il étoit affocié à un Ambaffadeut, Le Grand-Mogol de ce tems-la se nommoit Albar.

Cependant les Jésuites furent informés par des Lettres du Pere Mathieu Ricei, qui téfidoit alors à Peking, que le Catay étoit le même Pays que la Chine. Mais cet avis ne s'accordant point avec le témoignage des Jéfuites de Lahor, le Visiteur, partagé quelque-tems entre ces deux opinions, se déclara pour la derniere. D'un côté, il ne pouvoit se persuader qu'une secte aussi solle que le le Pere Ricci fait Mahométisme eût pénetré dans un Royaume aussi éclairé que la Chine. On malue, assuroit d'ailleurs que jamais on n'y avoit connu la moindre apparence de Christianisme ; au lieu que le Caray étoit représenté comme un Pays Chrétien, avec d'autant plus de vraisemblance que ce récit venoit des Mahométans mêmes. A la verité le Catay pouvoit avoir communiqué fon nom à la Chine, dont il étoit voisin. Mais cette conjecture n'étant appuyée d'aucune preuve, Pimenta réfolut de pourfuivre fois dessein, dans la double vûe d'éclaiteit ses doures & d'ouvrir du moins une voie plus courte pout le voyage de la Chine.

1602.

INTRODUC-

Trigault nous explique d'où venoit l'erreur des Mahometans, fur ce grand Fauste opinion nombre de Chrétiens qu'ils mettoient au Catay. S'ils n'avoient pas pris plaisir, medu Catay, dit-il, à tromper les Missionnaires par des fables, ils avoient été trompés euxmêmes par les apparences. Comme ils ne rendent aucun culte aux images, & qu'ils avoient vu, dans les Temples de la Chine, un grand nombre de statues qui ont quelque ressemblance avec les images de nos Saints, ils avoient pû s'imaginer que les Chinois n'avoient pas d'autre Religion que la nôtre. Ils avoient observé que les Prêtres de cet Empire allument des flambeaux ou des lampes fur leurs autels; qu'ils pottent des vêtemens affez femblables aux chafubles de l'Eglise Romaine; qu'ils sont des processions; que leut chant ressembloit beaucoup au Chant Grégorien; enfin, qu'ils imitent un grand nombre de nos cérémonies. Cette conformité avoit pû faire croire aux Etrangets, furtout aux Mahométans, que le Christianisme étoit établi à la Chine.

Goez ayant été choisi pour répondre aux vûes de Pimenta, reçut ordre du d'abit & prend Visiteur de Lahor (83) d'accompagner les Marchands qui partoient de cinq en d'autre précaucinq ans pour la Chine avec la qualité d'Ambassadeurs du Roi de Perse. Il se tions pour son rendit, en 1602, à Agra, où le Grand-Mogol approuvant son dessein, lui donna non-seulement des Lettres pour divers petits Rois, ses amis ou ses tributaires, mais encore quatre cens écus pout les frais de son voyage (84). Il commença dès cette Ville à se vêtir en Marchand Arménien, & à laisser croître sa barbe & ses cheveux. Il prit le nom d'Abdallah (85), auquel il ajouta celui d'Isaie, pour marquer qu'il étoir Chrétien; & ce deguisement lui fit obtenir la liberté du passage, qui ne lui autoit jamais été accordée s'il eût été connu pour Portugais.

De l'argent qu'il avoit teçu des Viceroi de l'Inde, il acheta divetfes marchandifes Indiennes, autant pour favorifer fon travestiflement que pour se procurer par des échanges les commodirés nécessaires à fa route. Ce sur le 13 de Décembre qu'il arriva dans Lahor. Xavier lui donna pout Compagnons deux Grecs, dont l'un, nommé Leon Grimani, étoit tevêru du Sacerdoce. L'autre qu'on au donnée. étoit un Marchand, nommé Demetrius. Ils connoissoient tous deux les chemins. Mais, au lieu de quatre domestiques Mahométans qu'on avoit destinés

Compagnicis

(83) Alors Capitale de l'Empire Mogol.

être les avoit-il reçûes du Vicerol. (84) Purchas ajoute, d'après Jarrie, mille (85) Purchas dit, après Jarrie, qu'il se ste toupies que Goez avoit déja dépensées. Peut-nommer Branca-abdallah.

Fff ij

1602. INTRODUC-TION.

à le fuivre, il prit un Arménien, nommé Isaac, à qui nous avons l'obligation Gotz. du Journal de ce Voyage. Goez étant mort à So-cheu, c'est-à-dire, à l'entrée de la Chine, Ifaac continua fa marche jufqu'à Peking, où Ricci fe chargea de dresser la Relation de leur entreprise, tant sur les Memoires mêmes de Goez que sur les récits d'Isaac (86).

Publication de fon Journal,

Ce curieux Ouvrage se trouve inseré dans les Commentaires de Ricci (87), que Nicolas Trigaule traduifit en Latin d'après le Manuscrit Italien, & qui furent publics à Rome en 1678 (88). Purchas en a donné la traduction en Anglois, dans fon Pilgrimage; & Kirker, un Abrégé, dans sa Chine illustrée, fur lequel Ogilby a fait sa Traduction. Mais l'Extrait qu'on va lire est d'après l'Original, quoiqu'on y ait profité aussi des lumiéres de Purchas.

9. I.

Route de Goez depuis Lahor, Capitale de l'Inde, jusqu'à Kashgar.

1601 Départ de Goez.

A PRès s'être pourvû de divers Ecrits, & d'une Table des Fêtes mobiles jufqu'à l'année 1610, Goez partit de Lahor, en 1603, dans le cours du Carême, avec une caravane de cinq cens Marchands, qui faisoit chaque année le voyage du Royaume de Kashgar. Dans l'espace d'un mois ils arriverent à la Ville d'Athek, qui appartient à la Province de Lahor; & quinze jours après ils palferent une Riviere, large d'une portée d'arc, sur les bords de laquelle ils s'arrêterent quinze jours, dans la crainte d'une troupe de brigands qui infestoient la route. Enfuire deux mois de marche les conduisirent à la Ville de Paffaur, Ville de Paffaur, où ils prirent vingt jours de repos. Dans une petite Ville au-

delà de Passaur, ils apprirent d'un l'élerin qu'à trente journées de-là on trouve Kafreflan & fee une grande Ville, nommée Kafreflan (89), d'où les Mahométans sont bannis sous peine de mort, & où les Payens sont reçus, mais sans avoir la liberté d'y entrer dans les Temples ; que les Habitans du Pays portent des habits noirs dans les exercices de leur Religion; que leur terroir est très-fertile & produit du raifin en abondance. Le Pélerin fit goûter du vin de cette contrée à Goez, qui le trouva fort bon, & qui en conclut, dit l'Auteur, qu'elle étoit habitée par des Chrétiens (90). Après s'être arrêtée vingt jours , la caravane se remit en marche, avec la précaution de se faire escorter par quatte cens soldats qu'elle avoit obtenus du Prince du Pays.

Nihideli.

Elle fit vingr-cinq journées, en suivant le pied d'une montagne, jusqu'à la Ville de Ghideli, où l'on fait payer un droit aux Marchands. Les voleurs qui étoient répandus fur la route, causoient des allarmes continuelles. Ils incommodoient la caravane à coups de pierre, du sommet de la montagne; & malgré la vigilance de l'escorte, ils l'attaquerent plusieurs sois avec tant de surie, que plufieurs Marchands furent bleffes & n'eurent pas moins de peine à fauvez

<sup>(86)</sup> Vovez Purchas, Vol. III, p. 3111 & Trigault , De Christiana expeditione , Cap XI ó XIII

<sup>(87)</sup> Livre V, chap. 11, 11 & 13. (88) Sous le tirre , De Christiana expeditione apud Sinas. Cet Ouvrage fut traduit en

François & publié à Paris la même année. (89) Kafreftan fignific Pays d'Infidéles. L'Original porte Capherstam.

<sup>(90)</sup> Apparemment parce que l'usage du vin est interdir aux Mahomérans.

leur vie que leurs marchandises. Goez fut obligé de se mettre à couvert dans

les bois.

GOEZ.

413

On fit vingt joutnées jusqu'à Kabul, grande Ville & Marché fameux, qui Kabul, Ville faappartient encore aux Etats du Grand-Mogol. On s'y arrêta huit jours. Quelques Marchands, effrayés de se voir en si petit nombre, balancerent s'ils de-

Gorz prête de

voient continuer leur voyage. Il y avoit alots à Kabul une Princesse, sœur de Maffamet-khan (91), Roi de Kashgar, & mere du Roi de Kotan, qui por- Princelle. toit le nom d'Haji-hanem (91) parce qu'elle avoit fait le pélerinage de la Mecque. Elle revenoir de ce fanctuaire du Mahomérisme; & l'argent commençant à lui manquer pour sa route, elle proposa aux Marchands de lui en prêter. Goez sit réslexion que ses passeports Mogols lui seroient bien-tôt d'un foible usage. Cette occasion lui parut favorable pour se procurer d'autres protections. Il ne fit pas difficulté de prêter six cens écus à la Princesse, sur certaines marchandises qu'elle lui mit entre les mains. Il refusa même de prendre le moindre interêt pour cette fomme. Mais elle eut la générolité de le rembourfer fort avantageusement en picces de marbre, qui étoient la meilleure marchandise qu'on pûr porter à la Chine. Le Prêtre Grimani , rebuté des farigues (93) de la route, refusa d'aller plus loin; & Demetrius s'arrêta dans la Ville pour le Commerce.

La caravane s'étant groffie par la jonction de plusieurs Marchands, Goez fentit ranimer fon courage & partit avec Ifaac. La premiere Ville qu'ils rencontrerent se nomme Charakar (94). On y trouve du fer en abondance. Mais le sceau d'Akhar, qui avoit dispensé jusqu'alors le Missionnaire de payer les droits, cessa ici d'être respecté. Dix jours après, on arriva dans une petite Ville nommée Parvam, à l'extrêmité des États du Grand-Mogol. Après y avoir pris cinq jours de repos, on traversa de hautes montagnes, & dans l'espace de vingt journées on arriva dans un Pays qui se nomme Aingharan. Quinze journées plus loin on entre dans un autre Pays, nommé Kalkha (95), dont les Habitans vivent dans des Villages & sont presque tous blonds comme les Hollandois. Dix journées au-delà, on passe par une Ville nommée (96) Jalalabad, où les Bramines levent des droits qui leur ont été accordes par le Roi Buearate.

Charakara

Aingharan-Kalkha.

Jalalahad. Talkhar.

Quinze journées plus loin, la caravane arriva à Talkhan (97), où elle fur arrêtée un mois entier par une revolte des Kalkhans. De-là elle gagna Kheman, petite Ville murée de la dépendance d'Abdulahan , Roi de Samarhan , de Burgania & de Bukharata (98), & de plusieurs Royaumes voisins. L'armée des Kalkhans étant campée aux environs , le Gouverneur de cette Place fit dire aux Marchands de ne pas continuer leur marche pendant la nuit, parce qu'il ap-

(91) C'est sans doute une errent ou une méprife, pour Mahamet-khan s d'aurant plus que dans la fuite on lui donne encore mal-àpropos le nom de Mahametain, (91) Haje fignifie Pelerin, C'eft un titre

fort honorable parmi les Mahomérans. (95) Pilgrimage de Purchas , p. 311 ; & Trigault, De Christiana expedicione , Leb. V ,

(94) Ciaracar dans l'Original.

(95) Calcia dans l'Original. (06) Gralalabab dans l'Original , par cor-

ruption fans doute de Jalalabad , qui fignifie Gloire de la Ville (97) Ou Talthan , Ville entre Balk & Baldaskan

(98) Adallah , Khan de Samarkand , de Burgania & de Bukkarie. Purchas écrit Burgavia & Bocharate. On ignore ce que c'est que Burgavia & Bocharare.

Fff iii

pittée dans Kh.min.

préhendoit qu'ils ne fussent surpris par les rebelles, qui se seroient accommodes de leurs chevaux. Il leur conseilla de se rerirer dans la Ville & de se join-La caravancest dre à lui pour les repousser. Mais à peine se furent-ils approchés des murs, que fur le bruit de quelque mouvement des Kalkhans, le Gouverneur & tous les Habirans prirent la fuire. Les Marchands n'eurent pas d'autre reflource, contre le danger, que de se faire à la hâre un rempart de leur bagage & de remplir leur enclos de pierres, pour les employer à leur défense lotsqu'ils viendroient à manquer de fléches. Ils reçurent bien-tôr un messager de la part des rébelles, qui les faisoient exhorrer à ne rien craindre, en leur offrant de les escorrer & de les défendre. Mais n'osant se fier à leurs prometses, ils prirent le parti de se regirer dans les bois & de leur abandonner roures leurs marchandiles. Ces brigands ayant enlevé rour ce qui se trouva de leur goûr, les rappellerent avec de nouvelles offres, & leur permirent de renrrer dans la Ville déferre, où leurs balles éroient restées à demi vuides. Goez eut le bonheur de ne perdre qu'un cheval dans cette avanture ; encore fut-il dédommagé par un préfent d'éroffes de coton. La caravane demeura dans Kheman avec beaucoup d'allarmes, jusqu'à l'arrivée d'un Officier Tarrare, frere d'Olobet-ebadaskhan, Général d'une grande répurarion, qui força les rébelles, par ses menaces, de laisser parrir les Marchands. Leur arriere-garde ne laissa pas d'êrre maltrairée par quelques coureurs, dont quatre s'arracherent sur Goez. Mais il leur jerra son rurban à la Persane; & tandis qu'ils se faisoient un jeu de se le renvoyer à coups de pied de l'un à l'autre, le Missionnaire picqua son cheval & rejoignit le corps de la caravane.

Tenga-badaf-

Après huir jours de marche, par des chemins fort difficiles, elle arriva à Tenga-badashan (99), nom qui fignifie Mauvaise route. En effet, le passage en est si étroit, au bord d'une grande riviere, qu'on ne peut avancer deux de front (1). Aussi les Habirans profiterent-ils de la situation de leur Ville pour faite effuyer de nouvelles pertes à la caravane. Ils enleverent trois chevaux à Goez, qui eut néanmoins la liberté de les racheter. Les Marchands n'en furent pas moins obligés de passer dix jours dans un lieu si dangereux. Ensuire ayant gagné Charchunar ( 2 ) dans l'espace d'un jour, ils y furent arrêtés cinq jours entiers par les pluies, en pleine campagne, où pour comble d'infortune ils furent encore arraqués par des voleurs. Dix jours après ils arriverent à Serpanil, Ville abandonnée, De-là ils grimperent sur une haute montagne, nommée Sakrithma, pat laquelle il n'y eut que les plus forts chevaux qui purent passer. Les autres ayant été forcés de faire un grand tour, Goez faillit d'en perdre deux, qui

eurent beaucoup de peine à rejoindre la caravane.

En vingt jours on arriva dans la Province de Sarchil, où les Villages sont en Sarchilfort grand nombre & peu éloignés les uns des aurres. Après deux jours de repos, on parvint en deux autres jouts au pied d'une monragne nommée Che-Montagne de chalith (3), qui éroit couverte d'une nége fort épaille. Dans la nécessiré de la traverser, un grand nombte de Marchands eurent beaucoup à souffrir de

Chechalith.

l'excès du froid; & le même tems ayant duré six semaines, Goez coutut plus (99) Ou Badakshan. Badafeian dans l'O- lequel Badaskan eft fituée. riginal. Purchas mer, à Badascian nommée (1) Ciarcinnar dans l'Original.

( 3 ) Ciccialith dans l'Original. (1) Ce doit être le Jihan ou l'Amn, fur

tale de Kashgar.

Neuvelle cara-

Hiarkan (5), Capitale du Royaume de Kashgar, est fréquentée pat les Hiarkan, Capi-Marchands, qui la fournissent de toutes sortes de commodités. C'est dans cette Ville que la caravane de Kabul se sépare, & qu'il s'en forme une autre pour rane ent se forle Catay. Le Capitaine (6) qui la commande achete ce poste à grand prix meà Hiarkan. du Khan de Kashgar, qui lui donne une autorité absolue sur les Marchands, Il se passa un mois, avant qu'ils sussent rassemblés en assez grand nombre pour entreprendre un voyage si long & si dangereux. D'ailleurs les caravanes ne partent d'Hiarkan, chaque année, que dans certains tems où l'on sçait qu'elles seront admises au Catay.

La marchandise la plus propre à ce voyage est une sorte de marbre luisant, sorte de marbre que les Européens nomment Jaspe, parce qu'ils n'ont pas d'autre nom qui lui convienne mieux. L'Empereur du Caray l'achete à grand prix, & ce qu'il 100. en laisse aux Marchands ne se vend pas moins cher aux Catayens. Ils en sont des vales, des ornemens pour leurs habits & leurs ceintures, & diverles fortes de bijoux, sur lesquels ils gravent des sleurs, des seuilles & d'autres signres. Ce jaspe se nomme Thuse (7), dans le Pays. On en distingue deux especes, dont l'une, qui est la plus précieuse, est une sorte de gros caillou, qui se pêche en D'où il se tire. plongeant dans la Kiviere de Kotan, près de la Ville royale de Kashgar (8). L'autre espece se tire des carrieres, pour être sciées en pièces d'environ deux paûmes de large. La montagne qui contient ces carrieres & qui se nomme Konsaughi-kasho, c'est-à-dire, Montagne pierreuse, est à vingt journées de la même Ville. Ce marbre est si dur qu'on est obligé de l'amollir avec le seu pour le tirer des carrieres. Elles sont affermées tous les ans à quelque Marchand,

qui y fair porter les provisions nécessaires pour ses ouvriers. Goez eur l'honneur de paroître devant le Roi ou le Khan, qui se nommoit Mahametain (9). Il fit présent à ce Prince d'une montre, d'un mitoir & de quelques marchandises de l'Europe, qui lui procurerent un passeport pout le Royaume de Chalis (10); car il ne parloit pas du dessein qu'il avoit de pénérrer jusqu'au Catay. Il étoit depuis six mois à Hiarkan, lorsqu'il eut la sarisfaction de voir arriver Demetrius, de Kabul. Quelques présens qu'il répandit à propos parmi les Marchands, fauverent cet Arménien de la prison & lui épargnerent d'autres mauvais traitemens, auxquels il s'étoit exposé en refusant de payer cettains droits à un Empereur imaginaire, que les Marchands élisent avec la permission du Roi.

Séjour de Goez

- (4) Putchas, p. 312, & Trigault, ch. 2. \* viere de Khotan paffe à quatre-vingt-dix mil-
- ( 5 ) Tarkian ou Jar: and. les de Hiarkan. (6) Il porte le titre de Bascha de la ca-( 9 ) On lit Mahamethin dans Purchas ; &
- l'on a lu ci deflus Maffamet iban : ce qui (7) C'est sans doute nne erreur pour Inmontre combien les noms sont corrompus fiche, Voyer, l'Heftoire Naturelle de la Chine,
  - (8) Suivant la Carte des Jésuites, la Ri- dans Ramusio.

(10) Ceales dans l'Original. Mais Chialis

Gosz. 1604. Goez eft erpolé à divers dangers pour la Religion.

Un jour, quelques voleurs s'étant ouvert un passage dans la maison de Goez, lierent Isaac, & lui porterent un poignard à la gorge pour l'empêcher de crier au secours. Mais Demerrius entendit quelque tulmulte & trouva le moyen de faire prendre la fuite à ces brigands. Goez profita de son loisir pour aller recevoir la somme d'argent qu'il avoit prêtée à la Princesse, mere du Roi de Khotan (11), dont la réfidence étoit à fix journées (12) de Kabul, Comme il n'employa pas moins d'un mois à ce voyage, les Mahométans firent courit le bruit qu'il avoit été tué par leurs Prêtres, qu'ils nomment Kachischas, pour avoir refusé d'invoquer Mahomet (13); & sous prétexte qu'il n'avoit pas saisse de restament, ils se disposoient à se faisir de ses biens, lorsqu'ils eurent la confusion de le voir reparoître en bonne santé, avec une grosse quantité de jaspe qu'il avoit reçue de la Princesse. Un jour, qu'il étoit à dinet chez quelques Mahométans qui l'avoient invité, il vit entrer un homme armé, qui lui appuya la pointe de son épée sur la poirrine, en le pressant d'invoquer Mahomet. Il eur le bonheur de répondre que ce nom n'étoit pas connu dans sa Religion. L'affemblée prit parti pour lui & chassa de la maison ce furieux Musulman. Un autre jour, Goez reçur ordre de se rendre au Palais du Roi, où ce Prince lui demanda, devant ses Prétres & ses Mullas, quelle Loi il reconnoissoit; si c'étoit celle de Moyse, de David ou de Mahomet, & de quel côté il se toutnoit pour faire ses priéres ? Il répondit qu'il faisoit profession de la Loi de Jefus, que les Mahométans nomment Ifau, & qu'il regardoit comme une pratique indifférente de se tourner d'un côté ou de l'autre en priant, parce qu'il croyoit que Dieu étoit par-tout. Cette réponse devint pour eux l'occasion d'une grande dispute (14). Cependant ils conclurent que la pratique de Goez pouvoit être bonne. Vers le même tems, Haji-ast (15), Sujet du Khan, ayant été nommé pour

Adreille qu'il emploie pour aller an Caray avec des Mabomécaus.

commander la nouvelle caravane, donna une fète, accompagnée de mufique, à laquelle il invita Goez. Après cet amusement, il lui proposa de faire avec lui le voyage du Catay. C'étoit tout ce que le Missionnaire desiroit, parce que dans les dispositions qu'il connoissoit aux Mahomérans, il avoit crû devoir attendre qu'ils l'invitailent à partir avec la caravane. Il affecta de se faire presser. Asi pria même le Roi de seconder ses instances. Enfin Goez parut se laisser vaincre, à condition que Sa Majesté lui accordât des Lettres de protection. Périts que le zele Les Marchands de la premiere caravane, fachés de perdre sa compagnie, firent toutes fortes d'efforts pour lui faire perdre le goût de son entreprise. Ils lui conseillerent de se défier des Kashgariens, qu'ils représentoient comme des traîtres, capables de l'affailiner. Cet avis méritoit d'autant plus d'attention, que les Habitans mêmes de Kabul ne faisoient pas difficulté d'assurer que les trois Arméniens de Goez feroient massacrés par leurs compagnons aussi-tôt qu'ils feroient fortis de la Ville. Demetrius fut si frappé de ce bruit, qu'il renonça

pour la seconde fois au voyage & qu'il tenta d'inspiret la même résolution à

bui fait nasprifer.

(11) Kotan , Hoten ou Hotem. (12) On lit dix journées dans Purchas. Mais fix s'accordent mieux avec la Carre. (13) C'eft une erreur , ear les Mahomérans n'invoquent pas Mahomet. Mais on supposoit apparemment que Goez avoir refusé de pro-

noncer la Confession de Foi Mahomérane. (14) La Meeque, vers laquelle les Mahomérans se rournent roujours, est à l'Ouest ou au Sud-Ouest de Kashgar. (15) On lit Agiafi dans l'Original.

Goos.

Goez. Mais le fervent Missionnaire étoit déserminé à braver tous les dangers, pour répondre aux esperances de ceux qui l'avoient chargé de sa commission.

1603.

#### 6. I I.

Continuation de sa route . depuis Kashgar jusqu'à So-cheu, Ville du Catay.

THACUN s'occupant des préparatifs du Voyage, Goez acheta dix che- Départ de Kabul. vaux; c'est-à-dire, un pour lui-même, un pour Isaac, & les huit autres pour le transport de son bagage. Il reçut en même tems un Exprès du Bacha de la caravane, qui s'étou retiré dans ses terres, à cinq journées de la Ville, pour mettre ordre à ses affaires, & qui le faison exhorier à presser les

autres Marchands par fon exemple.

On partit enfin, vers le milieu du mois de Novembre de l'année 1604, Volchi & plu-& le premier jour de repos fut dans une Ville nommée Yolchi (16), où l'on les paye les droits, & où les passeports sont examinés. De-là, en vingt-cinq jours, on gagna la Ville d'Aksu, après avoir passe par celles de Hanchalisch (17), Alcheghet , Hagabateth , Egriar , Mesetalek , Horma , Thalek , Thoantak , Minjeda , Kapetalkol-zilan , Tarkghebedal , Kanbashi , Akonferfek & Chakor. La route fur très-fatigante, à travers des fables & des pierres (18). On avoit traverse le Desert qui se nomme Karakatay , c'est-à-dire le Katay noir. Un des chevaux de Goez 10mba dans une riviere fort rapide, & nagea jusqu'à l'autre bord, d'où le Missionnaire raconte qu'il revint de lui-même, par l'invocation du Nom de Jesus.

Aksu est une Ville du Royaume de Kashgar, dont le Gouverneur, neveu du Abia, goores-Khan, étoit à peine âgé de douze ans. Ce jeune Ptince, dont les affaires ne de doute ans. ésoiens administrées par son Précepteur, voulur voir Goez, qui lui offrit du facre & d'autres préfens convenables à fon âge. Il reçut le Missionnaire avec beaucoup de careifes; & pour lui temoigner sa reconnoissance, il lui donna le spectacle d'un bal solemnel. Goez parut aussi devant la Reine-mete, & lui fit présent d'un verre de crystal & d'une piece de calico des Indes. La caravane s'arrêta quinze jours dans Akfu, pour attendre d'autres Marchands. En- Autres Villes. fuite s'étant remife en marche, elle passa par les Villes de Oitograkh, de Gaza, Kashani, Dellay & Saragabedal , d'où elle arriva à Ugan , & de-là à Kucha . autre Ville, où elle fut obligée de prendre un mois de repos, pour faire rafraîchir les bêtes de charge, qui étoient presque épuisées de fatigue & de la mauvaise qualiré des nourritures. Les Prêtres de Kucha, qui ésoient alors dans leur carême, voulurent forcer Goez de déjeuner, dans la seule vûe d'obtenir de lui quelque présent.

De-là, on arriva dans l'espace de vingt-cinq jours à Chalis (19), petite Vil- Chalir Goery le, mais bien fortifiée. Ce Pays éroit gouverné par un fils naturel du Khan de mort. Kashgar, qui apprenant que le Millionnaire étoir d'une Religion différente de la sienne, lui reprocha l'audace qu'il avoit eue d'entrer dans un Etat Maho-

(16) Jolci dans l'Original. (17) Hancializ dans l'Original. Tome VII.

(18) Purchas , p. 313. Trigault , chap. 124 (19) Cielis dans l'Original.

Ggg

pendant toute la nuit.

GOEZ. 1603. d'Haze.

métan, & déclara qu'il se croyoit en droit de lui ôter ses marchandises & la vie. Mais il n'eut pas plutôt lu les lettres-patentes du Khan fon pere, qu'il prit un ton plus doux. Oucloues préfens qu'il recut de Goez le rendirent encore plus traitable. Il le fit appeller une fois pendant la nuit; & cet Terreur panique ordre effraya si vivement Isaac, qu'appréhendant les derniers malheurs pour fon Maître, il ne put le voir partir lans répandre des larmes. Mais l'intrépide Millionnaire fe rendit courageufement au Palais. Il n'y étoit question que de l'engager dans une dispute avec les Prêtres & les Sçavans du Pays. La victoire lui coûta peu contre des adverfaires si foibles. Le Viceroi reconnut la force de ses argumens, & déclara que les Chrétiens étoient les véritables Fidéles. Il ajouta même que ses Ancêtres avoient fair profession du Christianisme (20). Après quoi donnant un festin au Missionnaire, il le retint au Palais.

Ce qui amétoir la caravane.

La caravane s'arrêta trois mois dans cette Ville par l'obstination du Bascha qui fouhaitoit de voir groffir le nombre des Marchands, dans l'espérance d'en tirer plus de profit. Il n'accordoit même à perfonne la liberté de partir avant lui. Cependant Gocz, ennuyé du retardement & de la dépenfe, obtint du Goez appernd Vice-roi, par un préfent, la permission de se mettre en chemin. Il étoit prêt à partir de Chalis, lotfqu'il y vit arriver les Matchands d'une caravane précé-

des nouvelles du Pere Ricci de de la Chine.

dente, qui revenoit du Catay. Ils lui raconterent qu'ayant feint, suivant leur nsage, d'être revêtus de la qualité d'Ambassadeurs, ils avoient pénétré jufqu'à la Capitale, & qu'ils avoient logé pendant trois mois dans le Palais. des Etrangers, avec Ricci & les autres Missionnaires Jesuites. Goez apprir enfin par ce témoignage que le Katay étoit la Chine, & que Khanbalu n'étoir pas différent de Peking. Entre diverfes preuves de la vérité de leur récir, ils lui firent voir une piece d'écriture en Portugais, qu'ils avoient trouvée dans leur appartement de Peking, au milieu d'un tas de pouffiere, & qu'ils rapportoient, comme une curiolité, dans leur pays.

II mm de Challe

Goez s'étant procuré du Viceroi des lettres de protection, partit avec Isaae avant la carava- & un petit nombre d'autres Voyageurs. Dans l'espace de vingt jours , ils arriverent à Puchan, Ville du même Royaume, dont le Gouverneur leur fournit généreusement toutes leurs nécessités à ses propres frais. De-là, ils s'avancerent à Turfan, Ville forte, où ils s'arrêterent l'espace d'un mois. De Turfan, ils. fe rendirent à Aramueh, & d'Aramuek à Khamul, autre Place fortifice, où ils firent un séjour de trois semaines, parce qu'ils avoient été bien traités dans. Il aules à l'en- toute l'étendué du Royaume de Chalis , qui se termine à cette Ville. De tree de la Chine. Khamul, ils arriverent en neuf jours à Khya-yu-quan (11), Fort qui borde la muraille Septentrionale de la Chine. Là, ils furent obligés de s'arrêter vingt-

Ger passe la cinq jours, pour attendre la réponse du Viceroi de cette Province (12). Après grande muraille. beaucoup d'impatience, ils reçurent la permission de passer le mur; & dans l'espace d'un jour ils se rendirent à Sochen (23), où ils entendirent beaucoup parler de Pe ing, & de plusieurs autres Villes dont les noms étoient connus.

> (10) Cette réponse du Vicetoi est peu vraifemblable; ou du moins il falloit qu'il confondit le Christianisme avec la Religion de-Fo, qui étoit dominante dans ces régions servent à faire connoître combien les noms avant la conquête de Jenghiz-khan-

(21) Chiaccum dans l'Original. (12) Cétoit la Province de Schen-fi. (24) Socieu dans l'Original Ces remarques propres font alterés.

Alors Goez demeura parfaitement convaince que le Katay & la Chine n'étoient que des noms différens du même Pays. Tous les chemins, depuis Chalis jusqu'aux frontieres de la Chine, étant insestés par les brigandages des Tartares, la crainte de les rencontrer fait le tourment continuel des Marchands. Mins Pendant le jour, ils observent du haut des montagnes s'il ne paroît pas quelque parti dans les plaines; & lorsqu'ils croient le pays libre, ils marchent pendant la nuit dans un protond filence. Goez ayant eu le malheur de tomber de fon cheval dans une de ces marches nocturnes, les autres arriverent au premier logement sans s'en être apperçus. Haac retourna auili-tôt sur ses pas , & retrouva son Maître dans un état fort dangereux, avec peu d'espérance de revoit jamais fes compagnons.

1604. Danger des chemins juliju'h he

Ils trouverent, en pluficurs endroits de la route, les cadavres d'un grand nom- Outroit ufages. bre de Mahomérans qui avoient eu l'imprudence de voyager feuls. Cependant les Tartares ôtent rarement la vie aux Habitans de ces regions. Ils les regardent comme leurs valets & leurs pasteurs, parce qu'ils leur enlevent les beftiaux donr ils prennent foin. Ils ne connoillent pas l'ufage du bled, de l'otge & des légumes. C'est la nourriture des animaux, disent-ils, & non celle des hommes. Leur unique aliment est la chair des chevaux , des mulets & des chameaux ; ce qui ne les empêche pas de vivre contens. Les nations Malioméranes qui habitent de ce côté font si peu guerrieres, qu'il feroit sacile aux Chinois de les subjuguer, s'ils pensoient à s'étendre par des con-

quêtes (24).

L'extrêmiré de la fameuse muraille de la Chine est du côté de l'Ouest, & s'é- Kan-cheu & Sutend au Nord l'espace d'environ deux cens milles. C'est dans cette étendue cheu, Aut l'laque les Tarrares faifoient autrefois leurs courfes, & qu'ils les continuent même Chinois pour les encore, mais avec moins de danger pour la Chine, parce que les Chinois ont contenir. bâti, pout les contenit, deux Villes très-fortes & défendues par une nombreuse garnison, dans la Province de Schensi. Ces Places our leur Viceroi particulier & d'aurres Magistrats, qui dépendent immédiatement de la Cout, & qui font leur réfidence dans l'une des deux, nommée Kan-cheu. So-cheu, qui est la seconde, a son propre Gouverneur. Elle est divisée en deux parties, l'une habitée par les Chinois, auxquels les Mahométans donnent le nom de Katayens; l'antre par dès Mahométans, que le Commerce amene de Kashgar & des autres contrées de l'Ouest. La plupart de ces étrangers ont leurs femmes & leur famille. Mais n'ayant pas de Magistrars de leur nation, ils sont pouvernés par les Chinois, qui les renferment chaque nuit dans les murs de leur quartier. Il est défendu, par une Loi particuliere, à tous ceux qui ont passé neuf ans à So-cheu, de retourner jamais dans leur pays.

Les Marchands qui arrivent à So-cheu viennent la plupatt des pays de traité pour les l'Ouest, sous de fauties apparences d'Ambassade. L'Auteur parle d'un Traité Ambassades cuqu'il appelle Contrat, entre la Chine & sept ou huit Royaumes qui ont ob- quantié de l'in. tenu le privilege d'y envoyer, de fix en fix ans, foixante-donze perfonnes en cenqualite d'Ambassadeurs, pour offrir un tribut à l'Empereut. Ce tribut confifte en pieces de marbre fuifant, tel qu'on l'a déja décrit, en diamans, en azur , &c. Les Marchands vont jusqu'à la cour sous ce voile ; & reviennent

GOIZ. 1604. Marchands en funt,

aux frais du public. Il leur en coute peu pour les marchandises mêmes qui composent le tribur, car l'Empereur paye ce marbre plus cher que personne, Abus que les & regarderoit comme un deshonneur de recevoir gratuitement quelque chofe d'un Etranger. D'ailleuts ils sont si bien traités à la Cour Impériale, que toutes charges faites, chacun peut y gagnet journellement son ducat. Aussi regardent-ils comme une faveur distinguée d'être reçus dans la caravanne à titre d'Ambassadeur. C'est un privilege qu'ils sollicitent ardemment, & qu'ils achetrent du Bascha par de gros présens. Leur méthode est de contresaire des lettres de leurs Rois, par lesquelles ces Princes se reconnoissent vassaux de l'Empereur. Il arrive, à la Chine, des amballades de cette nature d'un grand nombre d'autres Royaumes, tels que la Cochinchine, Siam, Leukheou, la Cotée, ignorent le fond de l'artifice : mais comme ils y trouvent leur intétêt , ils font les premiers à flatter leur Souverain de la chimérique idée que toutes les na-

mus aident à l'ae unic.

Let Chinois me- &cc. Les Chinois font une dépense incroyable dans ces occasions; non qu'ils tions lui payent un tribut, tandis qu'effectivement c'est lui qui est plutôt le tributaire des autres. En arrivant à So-cheu, vers la fin de l'année 1605, Goez se trouva riche

Richesse de Betz.

des fruits de son commerce pendant une si longue route. Il avoit rreize chevaux, cinq domestiques, & deux petits esclaves qu'il avoit achetés; sans compter son marbre qui valoit seul plus que rout le reste. Il estimoit tout environ 11 étric de So- deux mille cinq cens ducats. Quelques Mahométans qui tevenoient de la Cacheaper Mi fion . pitale, lui ayant confitmé ce qu'il avoit appris à Chalis, il ptit le patri d'écrire à Ricci, pour lui donner avis de son arrivée. Mais l'adresse de ses lettres étoit écrite en caracteres Européens. Les Chinois qui s'en chargerent, ne

nairesde Peking.

connoissant ni les noms Chinois des Jesuites, ni leut logement à Pcking, ne purent les délivret. L'année suivante, vers les Fêtes de Pâques, il écrivit d'autres lettres, par un Mahométan qui avoit quitté Peking fans la petmission des Magistrats, quoiqu'elle soit également nécessaire pour en sortir & pout y entrer. Il informoit Ricci & les autres Missionnaites, de son Voyage & de sa fituation. Il les priojt de le délivrer de sa prison, afin qu'il pût resourner par mer dans quelque partie de l'Inde, avec les Portugais. Les Jesuites de Peking étoient insormés depuis long-tems de son Voyage.

Ils l'attendoient chaque année, & n'avoient pas manqué de demander de ses nouvelles à tous les Ambassadeurs contrefaits qu'ils avoient vû paroître à la Cour. Mais n'ayant recu jufqu'alors aucun éclairciflement fur fa route, ils reçutent sa lettre avec une vive satisfaction, au mois de Novembre suivant.

Les Haites de lls lui dépêchetent auffi-tôt un homme de confiance pour l'amener à la Cour. de continuer.

P. king ui depeCe ne fut pas un Européen, parce qu'un Etranger n'auroit pu faire naître que de nouveaux obstacles pour un autre Etranger; mais un jeune homme né à la Chine, & Chinois par sa mète, nommé Ferdinand, qui aspiroit apparemment à la qualité de Jesuite, puisque l'Auteur ajoute qu'il n'avoit pas encore achevé son Noviciat. Ils lui donnerent pour valet un nouveau Converti, qui connoissoit parsaitement le Pays & ses usages. Leur commission portoir que s'ils ne pouvoient amener Goez avec la permission des Magistrats, ils devoient s'arrêter dans le même lieu, & donner de leurs nouvelles au College de Peking, où l'on examinetoir ce qu'on poutroit espérer de la faveur de la Cour.

Les deux Députés entreprirent un Voyage de quatre mois dans le cours d'un

hyver fort rigoureux, car ils partirent le 11 de Décembre. Pendant leur route. Goez expose à plus de chagrins de la part des Mahométans, qu'il n'en avoit essuyé dans le Voyage, sut sorcé de vendre son marbre pour douze cens ducars; c'est-à-dire pour la moitié de son prix. Cette somme sut suffisante, à la vérité, pour payer ses dettes, & pour faire subsister sa famille une année entiere. Mais la caravane étant arrivée dans l'intervale, il épuisa bientôt le reste de son rtésor par les festins qu'il sur obligé de donner au Capitaine. L'embarras de sa situation le mit dans la nécessité d'emprunter de l'argent, Comme il avoir été nommé entre les foixante-douze Ambassadeurs, il acheta quelques pieces de marbre, dont il cacha un quintal sous terre, pour le dérober à l'avidité des Mahométans. Sans cette marchandise, il n'auroit jamais obtenu la liberté de faire le Voyage de Peking (25).

GOEZ. 1604. See embarras dans l'interval'e.

Mais revenons à Ferdinand, qui avoit austi ses afflictions. En passant par Si-ngan-fu, Capitale de Schen-st (26), il fut abandonné par son valet, qui prit la fuite avec une partie de l'argent qui lui avoir été confié pour les nécessités du Voyage. Cependant il ne laissa pas de se trainer avec beaucoup de fatique jusqu'à So-cheu, où étant arrivé le 7 de Mars, il trouva Goez au lit de la mort. Cer infortuné Missionnaire reçut un peu de consolation des lettres de ses Confreres; mais il n'en mourut pas moins, onze jours après l'arrivée de Ferdinand.

Les Mahométans ne furent pas exempts du foupçon de l'avoir empoisonné (27); fur-tour, lorsqu'immédiatement après sa mort on leut vit mettre la main sur tout ce qu'il avoir laisse. Entre les effets qui disparurent, rien ne mériroit plus de regret que le Journal da ses Voyages. Ses persecureurs eurent d'autant plus d'empreisement à s'en faisir, que c'étoit le moyen de se mettre à couvert de toutes recherches pour ce qu'ils pouvoient devoir à l'Auteur. Ils l'auroient enterré comme un Mahométan, si Ferdinand & Isaac ne s'y étoient opposés. Goez étoit un homme de mérite, qui avoit rendu de grands services à fa Compagnie, quoiqu'il ne fut pas encore parvenu à l'honneur du Sacerdoce. En expirant, il avoit recommandé à Ferdinand d'inspirer de la dé-

fiance aux Missionnaires pour les Mahométans, & de leur conseiller de ne jamais prendre la même roure pour se rendre à la Chine, parce qu'une triste ex-

périence lui en avoit appris les embarras & les dangers. Comme l'usage des Marchands est de partager entre eux les biens de ceux Procès pour la qui meurent dans la route, Isaac fut chargé de chaînes, & menacé de la mort, Gozz, s'il refusoit d'invoquer Mahomer (28). Ferdinand présenta une requête au Viceroi de Kan-cheu, qui donna ordre au Gouverneur de So-cheu d'examiner cette affaire fans partialité. Le Gouverneur prit d'abord les intérêts de la justice; mais s'étant bien-tôt laisse corrompre par les Mahométans, il menaça d'siac. Ferdinand du fouet, & le fit arrêter pendant trois jours. Ce mauvais traitement n'eut pas la force de le décourager. Il vendit ses habits, faute d'argent, pour squtenir un procès qui dura six mois. Comme il n'entendoit pas la lanque Perfane, & qu'Ifaac ne sçavoit ni le Portugais ni le Latin, ils ne pouvoient s'entretenir ensemble. Lorsqu'ils paroissoient devant le Tribunal, l'un

<sup>(</sup>a5) Purchas, p. 313. Trigault , lib. V, méprife.

<sup>(</sup>f7) Ce fut un foupçon fans prenve (18) Ou d'embraffer le Mahométifme. (26) Schans dans l'Otiginal; mais c'est une

récitoit la Priere Dominicale; & l'autre répétoit le nom de Benoît Goez, avec quelques mots Portugais qu'il avoit appris de lui dans le Voyage. Mais n'é-1604. tant entendus de personne, le Juge s'imaginoit qu'ils parloient la langue de la

Province de Canton (29), & qu'ils s'entendoient entre eux. Comment ils es-Cependant deux mois sufficent à Ferdinand pour apprendre la langue Pergnent leur caule. fane. Entre leurs moyens de défense, les Mahométans alleguoient que Ferdinand paroiffoit Chinois, & qu'Isaac étoit Sarrazin (30); d'où ils vouloient faire conclure que ni l'un ni l'autre ne pouvoit former de prétentions sur les biens de Goez, qui avoit été connu pour Chrétien. Dans la nécessité de répondre à cette accusation, Ferdinand assura qu'Isaac étoit ennemi mortel de la loi de Mahomer. Pour le prouver, il tira fur le champ une piece de lard qu'il avoit apportée dans sa manche, & tous deux en mangerent aussi-tôt de fort bon apperit. Ce spectacle fit rire toute l'assemblée. Les Mahométans confus reprocherent à Ifaac de s'être laissé séduire par les artifices du Chinois, parce que dans toute la route il s'étoit abstents de la chair de porc, à l'exemple de Goez,

Us fe rendent & Paking.

pat ménagement pour les Mahométans de la caravane. Enfin les effets du mort furent adjugés à Ferdinand. Mais il ne se trouva que les pieces de marbre, que Goez avoit eu la précaution de cacher fous terre. Il les vendir, pour payer ses dettes & celles d'Isaac, & pour acheter les commodités nécessaires fur la route de Peking, où ils arriverent tous deux après, de longues fatigues. Ils y porterent une Croix parfaitement bien peinte fur du papier doré, avec les passeports des Rois de Kashgar, de Kotan & de Chalis, que les Missionnaires ont conservés comme de précieux monumens du zele de Goez.

Ricci, à qui nous devons le Recueil de tous ces évenemens, ajoute qu'il les cerivit sur le récit d'Isaac & sur quelques papiers de Goez (31). Après un Son d'Une mois de séjour à Peking, Isaac fut envoyé à Macao (32) par la route commine. Là, s'étant embarqué pour l'Inde, il fut pris par les Hollandois; mais il fut racheté par les Portugais de Malaka. La mort de sa femme, dont il fut informé, lui ayant fait perdre le desir de retourner dans l'Empire du Mogol, il s'établit à Chaul, où il étoit encore vivant en 1615, lorsque Trigault composoit son Ouvrage (33).

> & le Latin à So-cheu, on ne conçoit pas qu'entre les Mahométans il n'y cut personne qui entendit le Perfan. D'ailleurs Ferdinand ne devoit-il pas (cavoir du moins le Chinois? (10) L'Auteut donne toujours le nom de Sarratins aux Mahométans. On l'emplole ici pout avoit occasion de faire cette temarque. (st) Il y a quelque lien de eroire , nonfenlement que les distances sont souvent représentées plus grandes qu'elles ne sont effec-

(19) Si personne n'entendoit le Portugais

tivement, mais que les Places mêmes ne sont pas toujours placées dans leur véritable ordre, e'est a dire qu'il s'en trouve après, qui devroient être devant. On conçoit qu'il étoit moralement impossible à I sac de retenir par mémoire la distance & la position d'un si grand nombre de Places. On ne scait pas non plus de quelle nature ou de quelle étendue étoient les minutes de Goez. (32) Amakao dans l'Original.

(33) Purchas, p. 316. Trigault, chap. 13.



### CHAPITRE

Plusieurs Voyages au travers du Tibet, pour aller à la Chine & en revenir.

### INTRODUCTION.

UOIQU'UN des motifs du voyage de Goez ait été de découvrir Diverks entre une route à la Chine par la petite Bukkarie, il paroît que les Mission- Priles peur tros naites renoncerent à ce dessein, détournés sans doute par l'avis qu'il leur sit la Chies. donnet en mourant. Cependant, vers l'année 1660, Amé Chefaud, Jéfuite François, Superieur de la Résidence d'Isfahan, entreprit de se rendre à Peking par le Pays des Ufbeks & par le Turquestan; mais il fut bien-tôt rebuté pat les difficultés & les dangers de la route. Depuis ce tems, on ne trouve aueun Miffionnaire qui ait tenté le même projet ; quoique les caravanes passent & repassent continuellement de ce coté-là , & que les Arméniens , qui ne font pas difficulté de s'y joindre, fallent le voyage avec sûteté.

L'esperance de réussir par cette route étant comme morte avec Goez, les Jé- Route rentée sur suites penserent à s'en ouvrir une par le Tiber; Pays dont on les assura que les le Tiber. Habitans étoient Chrétiens, ou du moins d'une Religion qui ressembloit beaucoup au Christianisme. Ils se confirmerent d'autant plus dans cette résolution, qu'ils fe flattoient d'y trouver de la facilité à tépandre les femences de l'Evangile; au lieu qu'ils en avoient perdu l'esperance dans les Pays Mahométans. Les Voyageurs nomment deux routes qui conduifent au Tibet; l'une au Nord , par les parties septentrionales de l'Empire Mogol ; l'autre au Sud , par le Bengale. En 1624, Antoine Andrada, Jefuite Portugais, entreprit le voyage par

celle du Nord, & penetra heureusement jusqu'à la Chine. En 1661, Grueber & d'Orville, deux autres Jéfuites, tevinrent de la Chine à l'Inde par la route du Midi; & ce sut vers le même tems que Tavernier se procura quelques informations fur la même route. En 1714, Desideri , autre Jesuite, traversa le Ti-

bet jusqu'à Lassa par la route du Nord. Horace de la Penna, Capucin, se rendit à Lassa en 1732, par la route méridionale. C'est à ce nombre qu'on peut réduire tous les voyages qu'on a tentés dans nemarques sur cette grande tégion, du moins les voyages qui ont été publiés. Ceux d'An- les divers mesdrada & de Chefaud font fort courts & ne contiennent rien d'extraordinaire, tentes sans rette Il paroît qu'Andrada fit le fien, dans l'opinion que les Habitans du Tibet pro-viefelloient le Christianisme. Sa Relation contient en substance, qu'il partit de Lahot en 1624, & qu'ayant passe le Gange il traversa Skrinejar (34) & Chafaranga, deux Villes grandes & bien peuplées, dans la feconde desquelles ilvit pluficurs monumens, qu'il attribue aux Chrétiens; que de-là, paffant par

Andrada,

des montagnes d'une hauteur extrême, il découvrit du fommet un vaste Lac. d'où fortent l'Indus, le Gange & d'autres grandes Rivieres de l'Inde; qu'ayant (14) C'eft peut-être une erreur pour Serineger ou Kashmir. Mais cette Ville eft fitude endeca du Gange.

INTRODUC-TION.

Schtiment de Bentink fur ce Voyageur.

continué sa marche par des montagnes fort hautes, il arriva par quantité de marches dans une Ville nommée Redor, située dans la froide contrée du même nom ; enfin , qu'après avoir traversé les Royaumes de Maranga & de Tankhut , il arriva heureusement au Catay, c'est-à-dire à la Chine.

Bentink , dans une Note sur l'Histoire généalogique des Tarrares , déclate qu'il se croit sûr que l'Auteur de la Lettre d'Andrada sur l'état présent du Tiber & sur la Religion des Lamas (35), n'a jamais fait le voyage de cette région, parce que ses raisons ne s'accordent point avec l'état présent des chofes. Ils sont tirés, suivant la conjecture de Bentink, des Observations de Rubruquis sur certains Religieux Tartares. En effet, le Journal d'Andrada est extrêmement superficiel; sans compter qu'il jette peu de lumiéte sur la géographie du Pays, & qu'il nomme des Places , telles que les Royaumes de Redor (36) & de Morango, qui ne paroissent pas situées dans la route septentrionale du Tibet. D'ailleurs on n'y connoît pas de Lac qui foit la fource commune des Rivieres qu'on vient de nommer. On sçait même que l'Indus & toutes les autres Rivières de l'Inde , à l'exception du Gange , prennent leurs sources dans l'Inde même (17).

Chefaud,

Les voyages de Chefaud ont plus d'apparence de verité que ceux d'Andrada; mais ils ont encore moins d'utilité pour l'objet dont il est question. Chefaud ne palla point les frontieres de la grande Bukkarie & revint de là fur ses pas. Il envoya sa Relation en forme de Lettre, de Kashan près d'Ispahan ècrite en Persan au célebre Kitker, qui en a publié l'extrait dans sa Chine illustrée (38). Elle porte, que l'Auteur s'étoit rendu de Sfahan ou Ispahan, 3 Balkh, qui est, dit-il, la Ville royale des Ufbeks (39), dans le dellein d'examiner si l'on pouvoit passer par le Turquestan pour se rendre à la Chine mais qu'ayant pénetré jusqu'aux frontieres des Kezalbash (40), à la suite d'un Ambassadeur Usbek, il trouva la route également difficile & dangereuse; que cette raison le fit séjourner pendant quelques mois à Hayrath (41), nommée, dit-il, anciennement Skandria; qu'il y vit à loisir la Ville que les Anciens nommoient Bakhira, & sa grande Université, fondée par le fils de (42) Tamerlan, mais à demi ruinée, & quantité d'autres édifices bâtis par les Usbeks lorfqu'ils étoient en possession du Pays (43) : que de Hayrath il revint à Mashahad (44), nommée par quelques-uns la Ville fainte, où l'on voir un

(35) Imprimée à Paris en 1619, avec l'approbation des Superieurs, & dédiée au Général des Jésuites.

(36) C'eft peut-être Redek dont Grueber parle, auffi-bien que de Maranga.

(17) Hift. des Turcs , des Mongols , &c. Pag. 49 L. (18) Ogilby en a donné une traduction

dans la Chine, Vol. 1, p. 363. Elle eft fans (39) Ce n'est qu'une des Capitales descrois

Erats Ufbeks de la grande Bukkarie. (40) C'eft - à - dire du domaine des Per-

fans, auxquels leurs tutbans rouges ont fait donner le nom de Kezilbash , c'est-à dire ,

(41) Heras on Heri , Capitale de la Province Perfane de Khorafan.

(41) On Timur-leng , qui fignifie Timur le boiteux , parce que ce Prince l'étoit effectivement. Son fils étoit Schah-roth, qui lui fucceda & qui renoit sa Cour à Herat.

(41) L'Auteur paroît confondre Timur & fes descendans avec les Usbeks, qui possedérent à la verire le Khorazan fous Schaybekkhan, mais dont l'Empire dura peu dans ce

(44) Ou Maschad , qui est Tus dans le Khorafan. Voyez, ci-deffus. L'Original porte Maxahad.

Masjid

Masjid otné d'ot (45); qu'il y passa deux mois, dans des disputes continuelles INTRODUCfut la Religion avec les Sçavans, qui y fonr en fort grand nombre; qu'il partit de cette Ville pour se rendre à Nishapur, & de-là à Sabazwar (46), Ville du Khorasan; que passant ensuite par les Villes de Setam, de Damgan & de Jamnam (47), il se rendit à Kashan, dans la Province d'Arakand (48), par des chemins la plûpart fabloneux, & de-là à Sfahan, qui en est éloigné de trente Farlangs.

Telles font les Observations d'Andrada & de Chesaud sut les Places de leur route. Celles de Grueber font beaucoup plus abondantes, quoiqu'elles le foient les Voya moins qu'il ne seroit à souhaiter pour l'utilité de la Géographie. Tout ce qui a Ilssont écrits en rapport à ses voyages est contenu dans cinq Lettres, écrites en Latin par lui- sinq Lettres. même; excepté la premiere, qui est en Italien & qu'on donne pour l'ouvrage d'un Scavant, qui avoir recueilli de la bouche de ce Voyageur diverses circonstances qui regardent particuliérement les usages de la Chine. La seconde est de Grueber à Jean Gomans, Jésuite d'Aschaffembourg en Allemagne. Elle contient un técir affez court de fa route jusqu'à la Chine. La troisième, dattée le 11 Décembre 1664, à Dantzick, est une réponse à plusieurs questions que les Sçavans lui faisoient sur la Chine & sut les Tartares qui en ont fait la

conquere. La quatriéme toule presqu'uniquement sur le même sujet, & porte pout datte le 14 de Mars 1665, à Bresleau en Silesie. La dernière, qui contient la substance de plusieurs autres Lettres écrites à Kirker (49), office le détail le plus circonstancié du retour de Gtuebet dans l'Inde. On y trouve les La-

titudes des principales Places, observées par l'Auteur, & des Planches dessinées par lui-même, qui représentent les habillemens du Pays, le Grand-Lama du Tibet, Putala, le jeune Meurtrier & d'autres objets remarquables (50). Les Lettres de Gruebet ont été publices par Thevenot, dans sa Collection Françoise de Voyages (51); mais il a supprimé les Planches. Elles se trouvenr dans la Chine illustrée de Kirket, & dans la Traduction d'Ogilby. On se propose ici d'incorpotet, dans un seul article, toutes les remarques des cinq Lettres.

9: I.

# Voyage de GRUEBER à la Chine , & son retour en Europe.

N est réduit aux conjectures pour le départ de l'Auteur; mais il y a beau- Récit aborgé du coup d'apparence qu'il quitta la Chine en 1656. Suivant sa premiere Lettre, il passa de Venise à Smytne, d'où il se rendit pat terre à Ormuz dans l'espace de cinq mois. D'Ormuz , il en employa sept pout arrivet par mer à Macao. Erant débarqué dans cette Ville, il travetsa toute la Chine; tantôt par tette

166t.

(45) Ou Temple. On lit Mefquit dans Kirher. Le mot Persan est Mesku , d'ou vient

(46) Nommées auffi Nischabur & Sebzwar. (47) C'est sans doute Bastam , Damagan & Semnan , trois Villes sur la route de Nischapur à Kashau.

(48) Il faut eutendre par ce nom l'Irak Tome VII.

Perfan.

(f1) Part, IV.

(49) Accompagné du Seigneur Carlo-Dati. (50) Il dit dans sa troisieme Lettre, qu'en arrant de Rome il avoit laisse à Kirker plafieurs Remarques géographiques, & que Kirker, en 1664, étoit pret à les publier. Elles le furent en 1667, dans la Chine illustrie.

Hhh

GRUEBER. 1661.

& tantôt par eau, pour se rendre à Peking, où il arriva dens l'espace de trois mois (52). Son séjour à la Chine dura trois ans. Il assure que dans le cours d'une seule année cinquante-cinq Jésuites, qui étoient alors dans ce grand Empire. y baptiferent plus de cinquante mille personnes (53). A son retour, il prit une route qu'aucun Européen n'avoit tentée jusqu'à lui.

Retour de l'Auteur en humpe.

Grueber partit de Peking au mois de Juin de l'année 1661, accompagné d'Albert d'Orville, Religieux de la même Compagnie. Trente jours de marche le conduilirent à Si-ngan-fu, & trente autres jouts à Sining-fu (54). Il avoit traversé deux fois, dans cette route, le Whang-ho ou la Riviere jaune.

Descripcion de de la grande mu-

Sining fu ou Sining (55), est une grande Ville, bien peuplée, qui étant Mangener & struée à la grande muraille de la Chine (56), sert de porte aux Marchands de toile de la Chi- l'Inde pour entrer dans l'Empire du Catay ou de la Chine. Ils s'y arrêtent jusqu'à l'arrivée des Lettres de l'Empereur, fans lesquelles il ne lenr est pas permis de pénetrer plus loin. La grande muraille est si large près de cette Ville, que six chevaux y peuvent courir de front, sans causer d'embarras l'un à l'autre. Les Habitans de Sining y vont prendre l'air, qui est fort sain parce qu'il vient du Defert, & jouissent d'une fort belle vue. On y monte par des degrés. Il arrive souvenr aux Habitans de Sining & de Su-cheu de fuivre le deslus du mur pour se rendre d'une Ville à l'autre, quoique la distance soit de dix-huit jours de marche (57). C'est un voyage de curiosité, pour lequel ils doivent obtenir néanmoins la permission du Gouverneur. La perspective est charmante dans cette route. On voit, comme d'une haute Tour, d'un côté, des habitations innombrables, & de l'autre, une variété extraordinaire de bêtes farouches, qui se montrent aux bords du Defert; telles que des taureaux sauvages, des tygres, des lions, des éléphans, des Rhinoceros & des Monoceros, qui font une espece d'anes cornus (58). Les Marchands étrangers se donnent aussi le plaisir de voir sans péril cette varieté d'animaux, fur-tout du côté de la muraille qui s'étendant au (59) Sud approche des Provinces de Quang si, de Yun-nan & du Tiber; car dans certains tems de l'année les bêtes farouches se retirent vers la Riviere jaune & vers les parties de la muraille où les bois sont en plus grand nombre, pour y cherchet leur pâture ou leur proie.

Deferipeien Jar Dian.

Le Desert est composé de montagnes & de plaines; mais il est par-tout également fabloneux & stérile, excepté qu'en divets endroits on y rencontre de petits ruisseaux, dont les bords offtent d'assez bons pâturages. Il commence au milieu de l'Inde, & s'étend du Sud au Nord ; mais personne n'a découvert en-

## (52) Lettre premiere de Grueber.

(ct) Lettre II.

(14) On lir dans la seconde Lettre qu'ils partirent le 13 d'Avril, envoyés par le nouvel Empereur (Kang-hi), en qualiré de Ma-thématiciens de l'Empire C'étoir Adam Schaul

qui leur avoit procuré cette faveur. (55) Capitale de Schen-fi.

(56) C'est une erreur, pour Sining-then ou wey, Dans la seconde Lerrre, cerre Ville est nommée Civiara, près de la grande muraille. (17) La distance n'est pas si gran-le. Elle n'est que de plufieurs milles. Grueber leva un P.an de la muraille , qui a été publié pat

Kirker.

(58) Dans un autre endroit de cette Lettre l'Auteur dir qu'il re se trouve pas d'autres animaux dans le Défert que des taureaux d'une prodigicuse grosseur.

(59) L'Aureur se trompe ici , car la muraille ne s'étend point au Sud de Si-ning & ne touche point à cette Ville. Il finit à vingt milles du côcé de l'Ouest Il n'est pas vrai non-, plus qu'on puisse aller de Si ning à Su-cheu sur la muraille. Outre qu'elle n'ett pas commode, par diverses raisons, pour ce voyage, elle est interrompne en pluseurs endroits par des bréches confiderables.

core ses bornes, que plusieurs étendent jusqu'à la Met glaciale. Matco-Polo lui donne le nom de Lop. Les Tartares l'appelloient autrefois Beljan. Aujoutd'hui ils le nomment Chamo. Mais les Chinois l'appellent Ka'muk, & d'autres lui donnent le nom de Kara-kathay (60). C'est dans ces vastes & stériles espaces que les Tartares font leur séjour. Ils se logent dans des tentes, qu'ils transportent de rivieres en rivieres, ou dans les lieux qui leur offrent de bons pâturages (61).

La route de Sining jusqu'à Lassa est représentée différemment dans différen- Different est tes Lettres. On lit, dans la premiere, que Grueber fortant de la Chine entra fe trocsent dans dans les sables de la Tartarie, & que les ayant traversés en trois jours il arriva Grueter, fur le rivage du Kokonor, qui fignifie grande Mer, mais qui n'est qu'un grand Lac, comme la Mer Caspienne, où la Riviere jaune prend sa (62)

GRUEBER.

1661.

Il laissa cette Mer derriere sui pour entrer dans le Pays de Toktotay, qui est presque desert & que sa stérilité met à couvert des invasions. On n'y trouve qu'un petit nombre de tentes Tattates (63). Il est arrose par le Toktotay, beile riviere dont il tire son nom. L'Auteur la croit aussi large que le Danube, mais si peu profonde qu'elle est guéable de tous côtés. De-la, traversant le Pays de Tangut, il arriva dans le Reting, Province fort peuplée, qui appartient au Royaume de Barantola. Enfin il te rendit à Lassa (64), Capitale de ce Royaume.

Dans la cinquieme Lettre, ou l'Extrait de Kirker, on nous dir qu'immédiatement après la grande muraille l'Auteur trouva une tiviere poissonneuse, sur le bord de laquelle il soupa dans une tente ouverte; qu'ensuite ayant traversé la Riviere de Saffran (65) il entra aussi-tôt dans le vaste & stérile Desert de Kalmuk, habité par les Tartares Kalmuks (66), qui font fans cesse errans pour piller les caravanes, mais qui dans certaines faisons s'arrêtent sur le bord des rivieres avec leurs maisons mobiles. Grueber rencontra plusieurs de leurs Ha- Diseries sirves bita ions dans sa route, & dessina les sigures qu'on joint ici ; c'est-à-dire, un schinces Kalmuk avec son habit de cuir & son bonnet jaune. Une femme de la même Nation, vêtue d'une certaine peau verte ou rouge; tous deux portant au col un charme ou un amulet, pour se garantir de toutes sortes de dangers. Un Lama, ou un Prêrre Tartare, vêtu, suivant l'usage du Pays, d'une espece de manteau blanc rejetté par derriere & soutenu d'une ceinture rouge. La robe est jaune, avec une bourfe qui pend de la ceinture. Le bonnet est rouge. On voit aussi les Habitations Tartares, qui ne sont que des tentes composées de bâtons entrelasses, & couvertes de quelqu'étoffe groffière (67). La Roue-tournante est une sorte d'instrument, que le Peuple fait tourner tandis que le Lama fait sa

(60) Il paroit que Kirker a mélé ici ses re- fort d'autres lacs au Sud-Outeft. marques avec celles de Grueber, qui n'autoir pas commis tant de fautes en fi peu de lignes. Les Chioois nomment le Defert , Schamo , & les Tartares , Kobi ; deux mots qui fignifient Defert fabloneux. Kalmuk eft un fobriquet, qui vient des Tarrares Mahomérans.

(61) Lettre V.

priére.

fource.

(61) C'eft encore une effeur; car on a vit ci-deffus que le Whang-ho ou la Riviere-jagne

(61) La seconde Lettre porte qu'il ne rencontra ai hommes ni oifeanz; qu'il vit feulement quantité de bêtes farouches, & qu'il eur beaucoup à fouffrir dans la soute. (64) Lettre premiere. (65) Ou le Whang ho.

(66) Ce font les Eluths ou les Tartares de

(67) C'eft une forte de feutre. iihh n GRUIDER.

Lassa, que les Tartares nomment Barantola (68). Le Roi, qui porte le titre 1661. de Teva (69), descend d'une ancienne race des Tartares de Tangut, & fait sa réstience à Putola ou Butala, Château bâti à la maniere de l'Europe, sur une Idée que Gra montagne (70) où ce Prince entrerient une Cour nombreule (71). Le Grandber donne du Prêtre du Pays se nomme Lama-konju (71). Il est adoré comme un Dieu (73). Grand-Lama.

C'est le Pape des Chinois & des Tartares, qui l'appellent Dieu le pere. Sa Religion a beaucoup de reflemblance avec celle de Rome, quoiqu'il n'y air pas d'apparence, suivant l'opinion de l'Auteur, que jamais aucun Chrétien air pénetré dans le Pays (74). Grueber & d'Orville s'y arrêterent un mois . & se se seroient flattés de pouvoir

converrir un grand nombre d'Habitans s'ils n'eussent trouvé des obstacles de la part du Grand-Lama (75), qui impose la peine de mort à tous ceux qui lui refusent leurs adorations. Cependant ils furent trairés sort humainement par le Peuple, & par le Roi même, qui étoit frere de ce Grand-Pontife (76).

Nabier des femmes de Baranto-

Ils virent à la Cout de Teva, Roi de Tangut (77), une femme née dans la Tartarie septentrionale, qui étoit vêrue d'une maniere fort étrange. Sa ceinture & fa tête étoient chargées de coquillages (78), & fa chevelure treffée en forme de cordes. D'aurres femmes, qui eroient venues de Koin, Royaume voisin, ne leur parurent pas moins bizarres dans leurs habits. Les Dames de Barantola laissent pendre leurs cheveux en tresses par derriere, & portent sur le front un fil rouge chargé de perles. Sur la tête elles ont une couronne d'argent. enrichie de turquoifes & de corail.

Figure da Roi de Targus.

Grueber deslina la figure du Grand-Lama, d'après un portrait qui étoit suspendu à la porte du Palais, & celle du Han, dernier Roi de Tangut (79). Ce Prince avoit laisse quarorze fils. Sa bonté & sa justice l'avoient sait respecter comme un Dieu. Il avoit le teint brun, la barbe, châtein mêlé de gris, & les yeux fort gros (80).

De Latfa ou Barantola, les deux Missionnaires se rendirent en quatre jours au pied de la Montagne de Langur, qui est d'une hauteur extraordinaire. L'air est si subtil au sommet qu'à peine y peur-on respiter. On n'y passe point sans danger pendant les chaleurs de l'Eté, à cause des exhalaisons de certaines herbes venimeuses. Les rochers & les précipices rendent d'aillenrs le passage impossible aux voirures. & l'on est obligé de marcher à pied l'espace d'un mois. jusqu'à Kuthi (81), une des principales Villes du Royaume de Nekbal. Cerre chaîne de montagnes est remplie de sources froides & chaudes, qui forment de toutes parts des ruisseaux, Ausli le poisson & les parurages y sont-ils en abondance.

Montagnes renoum/es

- (68) Lettre V.
- (69) Ou Deus, comme il se lit dans la cinquiéme Lettre. D'autres écrivent Tipa. (70) Voyez ci-desfus, article du Tibet.
  - (71) Vayez ei-dellus , ibid. (71) Une surre Lettre porte mal-a-propos
- Sama kenjun. (73) Voyez ci-dessus.
  - (74) Lettre V.
  - (75) Lettre premiere.
  - (76). Lettre IL.

- (77) Barantola porte ici ce nom-
- (78) Céroit une femme de L'hamil ou Hami.
  - (70) Voyez les Figures. (80) Grueber a dooné d'autres Planches 2
- qui ont déja paru dans l'article du Tibet avec
- les descriptions auxquelles elles ont rapport.
  (81) Kirker suppose que c'est ici le Parapanisus de Prolemée, & le Bosor de Polo. Mais il fe trompe , dans la feconde du moins de ces



III. - Fr. Google



De Kuthi, les Missionnaires arriverent en cinq jours à Nesli (82), autre Ville du Royaume de Nekbal, où l'abondance des provisions est si extraordinaire, que trente ou quatante poules ne s'y vendent qu'un écu. De Nessi ils arriverent en cinq jours à Kadmendu (83), Capirale du même Royaume; & Nekbuh de-là, en deux jours & demi, à la Ville royale, qui porte le nom de Nikbal, comme le Royaume; mais que les Habitans du Pays nomment Baddan (84).

GRUEBER. Royaume de

On lit, dans la premiere Lettre, que le Royaume de Nekbal ne peut être travetse que dans l'espace d'un mois, & qu'il a deux Villes capitales, nommées Katmandir & Patan (85), qui ne sont séparées que par une riviere. Le Roi qui se nommoit alots Partasmal, tenoit sa Cour dans la premiere. La seconde étoit la résidence de Novagmal, son frere, jeune Prince d'une fort belle fignre, qui commandoit toutes les troupes du Pays, & qui pendant le séjout des deux Missionnaires, mit en campagne une armée considerable, pour arrêter les incursions d'un perit Roi nommé Varkam.

Grueber lui préfenta un relefcope; & dans l'essai qu'il en fit en sa présence, Effectes influences avant découvert une Place que Varkam avoit fortifiée nouvellement, il le pria finere for un de jetter les yeux de ce côte-là. Ce jeune Prince, surpris de voir l'Ennemi si Prince Tattaraprès & ne scachant point encore que c'étoit l'effet de la lunette, s'écria toutd'un-coup qu'il falloit marcher sans perdre un moment. Mais lorsqu'il eut appris que ce n'étoir qu'une illusion du verre, il reçut le présent des Missionnaires avec une vive fatisfaction (86). Grueber donna au Roi plusieurs autres instrumens mathématiques, dont ce Prince fut si charmé, qu'il ne lui autoit pas permis de quitter ses Etats s'il n'eût promis solemnellement d'y revenit. Dans cette esperance, il donna sa parole royale de lui faire bâtir une maison, à laquelle il arracheroit de grands revenus, & de lui accorder la permission d'introduire le Christianisme dans ses Etats (87). Ulage med Si

Entre plusieurs usages de cetre contrée , l'Auteur en rapporte un fort cruel, Lotfau'on désespere du rétablissement d'un Malade, on le porte hots de la Ville, où il est jerré dans une fosse remplie de cadavres, pour y périr misérablement. Les corps morts sont abandonnés aux oiseaux de proie, & l'on regarde comme un honneur d'avoit pour tombeau l'estomac d'une créature vivante.

Les femmes sont fort malpropres, par un caprice de religion, qui les empêche de se laver. Elles se frottent d'une espece d'huile, qui les rend tour à la fois laides & puantes.

A cinq journées de Nekbal on trouve une Ville nommée Hedonda (\$8) , Helonda Colonne de la Royamare. qui est une Colonie du Royaume de Maringa dans le Tibet. La Capitale de ce de Maringa Royaume se nomme Radok (89). Les noms de Dominique, de François & d'Antoine, qui y font encore en usage (90), semblent marquet que le Christianismen'y a pas toujours été inconnu (91).

(81) Cette Place & Kuthi font nommées plus bas pout les deux Capitales de Nekbal.

(81) Kainandir dans la premiere Lettre. (84) Lettre V. (85) Ce doit être ici le Baddan ou le Nek.

bal de la cinquiéme Lettre. Mais les deux Letttes ne s'accordent pas fut la distance de Katmandir.

(86) Lettre V.

(87) Comment Grueber négligea-t-il cette

(\$8) On lit, à la fin de cette Lettre , que c'est la premiere Ville de l'Empire Mogol, (19) Kirker observe que c'est le terme des-

voyages d'Andrada. (90) On ne scait quel fond l'on doit saire fur de tels récits.

(91) Lettte V. Hhh iii GRUEBER. 1661.

Grueber raconte, dans sa ptemiere Lettre, qu'il n'a pas vû de Villes dans le Royaume de Maringa, & qu'on n'y trouve que des maifons ou des hutes de chaume, entre lesqueiles est un édifice pour la douane. Le Roi paye au Grand-Mogol un tribut annuel de deux cens cinquante mille rifdales & de fept (92)

éléphans.

fciences.

De Hedonda, traversant le Royaume de Maringa, les Missionnaires arrivetent en huit jours à Mutgari, premiere Ville de l'Empire Mogol (93). De Mutgati ils se rendirent, par une matche de huit jours, à Battana (94), Ville Académie des du Bengale fur le Gange. Dans l'espace de huit autres jours ils arriverent à Benares, Ville bien peuplée, fur le Gange, & fameuse par une Académie de Brachmanes, qui y donnent des instructions publiques sur la religion & les

king a Agra.

Une marche d'onze jours les conduisit de Benares à Katampor, & seut jours de plus les rendirent à Agra (95). Suivant le calcul de cette route, Peking est à deux cens quatorze journées d'Agra. Mais si l'on en retranche le tems que les caravanes emploient à se reposer, il ne reste qu'environ quatre mois de marche. Ce fut dans la Ville d'Agra que D'Orville, compagnon de Grueber, fut appellé par le Ciel à une meilleure vie (96).

Leur voyage, depuis Maringa, est raconté avec quelques différences dans la premiere Lettre. On y lit, qu'étant entrés de-la dans l'Inde ils se renditent à Minapor , Capitale du Pays , où ils passcrent le Gange , qui leur parut deux fois auffi large que le Danube. Enfuite ils arrivetent à Patan; & de cette Ville. en vingt-cinq jours, à Agra, Capitale de l'Empire Mogol, onze mois après leur départ de la Chine,

Barrer de Cones bet d'Agra en Europe.

La premiere Lettre contient aussi le retour de Grueber en Eutope, & plusieurs autres particularités qui ne se trouvent pas dans les Mémoites de Kirker. D'Agra , Grueber se rendit en six jours à Delli ; & de Delli , en quatorze jours . 1 Lahor, fur le Ravi, qui est de la largeur du Danube & qui se jette dans l'Indus, près de Multan (97). Il s'embarqua sur l'Indus, dans cette detniere Ville, & einquante jours de navigation le conduifirent à Tata, derniere Ville de l'Indostan & résidence d'un Viceroi , nommé Laskartan. Il y trouva quantité de Marchands Anglois & Hollandois. De-là étant passé à Ormuz , il y prit terre pour traverser la Perse, l'Armenie & l'Asse-mineure. Il se rembarqua à Harriveà Rome. Smyrne, & relâcha d'abord à Melline. Enfin il arriva heureusement à Rome. quatorze mois après son départ d'Agra.

11 eft renvoyé à la Chine. goute.

Il n'avoit pas fait un long séjour à Rome , lorsqu'il y reçut l'ordre de retourner à la Chine. Sa foumission & son zéle le firent partir austi-tôt pour Diverses raisons l'Allemagne, & de-là pour la Pologne, dans le dessein de s'ouvrir une autre polificari foisi de route par la Russie. Il obtint, pat la protection de l'Empereur, des passeports
soute.

du Duc de Curlande & de Molcovie; mais en arrivant sur les frontietes de la Russie, il y sut insormé que le Roi de Pologne, ligué avec les Tartares, avoit attaqué les Etats du Grand-Duc. La crainte de ne pouvoit pénetrer aisement

(e1) Lettre V.

(93) L'Auteur met Moger.

(94) Paran dans la premiere Lettre.

(95) Kirker déclare qu'il tenoit les détails (97) Mai précédens de la bouche de Grueber & de d'Or-une méptife,

ville. Cependant il nous dit enfuite que d'Orville mourge à Acra,

(96) Lettre V. (97) Multain dans l'Original. Mais c'eft lusqu'à Moscou, que les Tarrates nomment Stoliza, lui sit prendte le parti de retourner à Venise. Il y arriva dans le tems que le Comte de Lessy, Ambassadeur de l'Empereur, y passoit pour se rendre à la Porte Ottomane; & profitant de cette occasion, il fit ce voyage avec lui, dans la-vûe de reprendre sa toute par la Natolie, la Perse & les Indes. Mais en arrivant à Constantinople il sut attaqué d'un flux violent & de grands maux d'estomac, qui le mirent dans l'impuissance d'aller plus loin. Il retourna par mer à Livourne, & de-là à Florence. Sa maladie commençant à diminuer, il se rendit encore une sois à Venife, pour traverser le Frioul & se rendre par Vienne à Constantinople, réfolu de retourner à la Chine par cette voie. Mais on ne nous apprend point fuccis eut i n quel fut le succès de cette nouvelle entreprise.

Grueber, à son retour de la Chine en 1665, étoit âgé de quarante-cinq ans. On vante fon caractere doux & civil, qui joint à la sincerité naturelle de son & celui de les Pays rendoit son commerce extrêmement agréable (98). Les différences qui se Leures trouvent dans les Lettres qu'on a publices sous son nom, paroissent venir de la foiblesse de sa mémoire, ou des méprises de ceux qui éctivirent ses Relations fur fon récit. On y trouve quelques circonstances, concernant les Tarrares & les Chinois, mieux expliquées que dans les autres Voyageurs; & quelquefois il ne s'accorde pas avec eux fur les mêmes points,

# Latitudes observées dans le Journal de Grueber.

|                     |  | Degres. |    |  |  | Minutes. |    |     |    | Secondo |  |
|---------------------|--|---------|----|--|--|----------|----|-----|----|---------|--|
| Sining,             |  |         | 36 |  |  |          | 10 | (99 | 9) |         |  |
| Lassa ou Barantola, |  |         | 29 |  |  | ٠        | 6  |     |    |         |  |
| Kadmandu,           |  |         | 27 |  |  |          | •  |     |    |         |  |
| Hedonda,            |  |         | 26 |  |  |          | 36 |     |    |         |  |
| Battana ou Gange,   |  |         | 24 |  |  |          | 44 |     |    |         |  |
| Benares ou Gange,   |  |         | 24 |  |  |          | 50 |     |    |         |  |

Ajoutons, en forme de supplément, les informations que Tavernier te- supplément stre out des Marchands de Bengale fur cette route méridionale par le Tibet.

Le Royaume de Butan, d'où viennent le muse, la rhubarbe & quelques pelleteries, est un Pays de fort grande étendue. Mais il fut impossible à Tavernier de s'en procurer une parfaite connoissance. Il observe que les carava- Route des caranes emploient trois mois à se rendre, de Patna dans le Bengale, au Royaume de Butan (1). Elles partent vers la fin de Décembre; & dans l'espace de huit jours elles arrivent à Gorroschepur, derniere Ville des Etats du Grand-Mogol.

De Gorroschepur jusqu'au pied des hautes montagnes, on compte huit ou neuf journées. Comme le Pays n'est composé que de vastes forêts, remplies

(98) Lettres I & IV.

les observations de Grueber ne sont pas exac-(99) Les Jésuites qui ont composé la Carte tes, & laissent du doute pont les autres Plaont trouve que Sining est à trente-fix degrés ces. Ogilby met vingt minutes au lieu de dix, comme Thevenot. trente neuf minutes & vingt fecondes. Cette différence de vingt-neuf minutes montre que

( 1 ) Butan est le Tiber, Voyez ci-dessus à

### HISTOIRE GENERALE

GRUEBER. 1661. 432

d'éléphans, les Marchands y font expofés à de grandes farigues. Au lieu de prendre un peu de repos dans le terms du fommeul, ils font forcés de veiller, d'entreenir des feux allumés, & de titer leurs moofquets pendant toure la muit; fans quoi les éléphans, qui font peu de bruit dans leur marche, fondroient fur la caravane, au moment même qu'elle s'en déferoit le moins, non pour nuire aux hommes, mais pour enlevre les provisions de vives.

Comment elle traverie les montagnes.

On peut traverfer les montagnes en Palanquin, depuis Patra. Cependant Pufage el de faire porter par des besufs, des chameaux, ou des thevaux du Pays. En général, les chevaux font si petits, qu'un cavalier monté touche la terre de ses piedas. Mais ils sont d'une sorce extraordinaire, jusqu'à faire vingr lieues fans reprendre halcine. Aussi (locatent-ils que quefois deux care écus. Les chemins sont il étroits & si raboteux dans les montagnes, qu'on n'y peut employer aucune attre forte de voitures.

Cinq ou fix lieues au-delà de Gorrofchepur, on entre fur les terres du Raja de Napat (1), qui s'étendent jusqu'aux trontieres de Butan. Ce Raja donne au grand Mogol un Elephant pour tribut annuel. Il fair sa réfidence dans la Ville de Nupal, d'où il prend son tiree. Mais son Pays ne contenant que de

Femmes qui portent les Marchands & les traschan-lifes.

vaîtes forêts, on y trouve peu d'argent & de commerce. Lorfque la caravane est arrivée au pied des montagnes de Naugrolot, il s'y rassemble un grand nombre d'Habitans du Pays, sur-tout de femmes & de filles, qui s'offrent à potter les Marchands & leurs marchandises au travers des montagnes. Cette marche est de huit journées. Chaque Voyageur est porté par trois femmes qui se relevent alternativement. Elles ont sur les épaules un rouleau de laine; auguel est attaché un large coussin qui leut tombe sur le dos. & fur lequel le Marchand est assis. Le bagage & les provisions sont portés par des boucs, dont la charge est de cent cinquante livres. Ceux qui se déterminent à prendre des chevaux sont forcés dans plusieurs endroits de faire lever leurs montures avec des cordes. Ils ne leur donnent à manger que le matiu & le foir. La noutriture qu'ils leur font prendre le matin, consiste dans une livre de farine, une demie livre de fucre brun & une demie livre de beurre, mêlées ensemble avec de l'eau. Le foir ils ne leur donnent qu'un peu de pois broyés & trempés une demie heure dans l'eau. La pave de chaque porteuse, pout leur voyage de dix jours, est de deux roupies. On leur paye la même fomme pour chaque bouc & chaque cheval qu'elles amenent.

Après avoit palle les montagnes, on peut continuer le voyage jusqu'à Butan, avec des beufs, des chameaus & des chevaux, ou dans un Palankin. Tavernier ne poulfe pas plus loin fes remarques fut cette route. Ce qu'il rapporte du Commerce & des Habitans du Pays, a déja trouvé place dans un au-

l'article de ce Pays, ce qui regarde le muse, (1) Peut être le Pays que Gruebet nomme a rhubarbe, &c.

Nekbal, & que Desiders appelle Nepal.



# Voyage d'HYPPOLITE DESIDERI au Tibet.

INTRODUC-TION.

C ETTE Relation fut écrite en Italien, par l'Auteur, à Hildebrand Graffi, autre Missionnaire, Jesuite de la même nation, qui résidoit dans le Royaume de Mayssur, Pays de la Peninsule de l'Inde en - deça du Gange. La lettre de Desideri porte pour datte le 10 d'Avril 1716; & du Halde en a publié la Traduction dans le quinzième Tome des Lettres édifiantes & curieufes. Elle est fort superficielle, comme la plupart des autres Relations des Missionnaires. On n'y trouve ni le joutnal régulier de la route, ni la description du Pays & des Habitans du Tiber. Tour consiste dans quelques remarques imparfaites & peu liées, mais qui ne laissent pas d'avoir leur utilité, parce qu'elles regardent un Pays peu connu. Les Auteurs Anglois observent, à cette occafion, qu'il doit paroître surptenant que les Jesuites ayant été si long-tems à la Chine & dans l'Inde, entre lesquelles cette vaste Région est située, ne puissent nous en donner de meilleure description que celle de Desideri & d'Horace de la Penna, son successeur.

Desideri, nommé pour la Mission du Tibet, partit de Goa le 20 Novem- L'Auteur se rend bte 1713, & vint debarquer à Surare le 4 de Janvier 1714. Après avoir emprente la lanployé le tems qu'il passa dans cette Ville, à l'étude de la langue Persane, il se gue Persane. mir en chemin le 26 de Mars, pour se tendre à Delli (3), où il atriva le 11 de Mai. Il y trouva Manuel Freyre, destiné à la même Mission, avec lequel il #1 s'associe avec partit pour Lahor, le 23 Septembre. Ils y arriverent le 18 d'Octobre; & l'ayant partent colemquitté le 19, ils se rendirent en peu de jours au pied du Caucase, qui est une belongue chaîne de montagnes fort hautes & fort escarpées. Après avoir pallé. Montagne de la premiere, on en trouve une autre beaucoup plus élevée, qui est suivie d'une rroisième; & plus on monte, plus il reste à monter, jusqu'à la derniere, qui est la plus haute, & qui se nomme Pir-panial. Les Payens la respectent beaucoup. Ils y portent leurs offrandes, & rendent leurs adorations à un vénérable Vieillard, qu'ils supposent établi pour la garde du lieu. L'Auteur a cru trouver, dans cette fable, un reste de celle de Promethée, que les Poètes repré-

Le sommet du Pir-panjal est roujours couvert de nége ou de glace. Il fallut douze jouts, aux deux Missionnaires, pour traverser à pied cette montagne, obliges, avec des peines incroyables, de passer des torrens de nége fondue, qui le précipitent si impétueusement sur les rochers & sur les pierres, que Desideri auroit eu plus d'une fois le malheur d'être entraîné, s'il n'eût sais la queue d'un bœuf pour se soutenir. Il n'eur pas moins à souffrir du froid, parce qu'il n'avoir pas pensé à se pourvoir d'habits convenables au Voyage.

Le Pays, qui finit ces montagnes, quoique terrible dans ses approches, ne Pays qui la suit.

fon nom moderne, qui seroit bien plus sur l'Empire Mogol, Part. IV, p. 81 & suiv.

seutent enchaîné sur le mont Caucase (4).

(3) Delli ou Debli dans l'Empire Mogol. & plus utile. Ces fausses lumiéres de sçavoir (4) C'est peut-être sur un fondement si éclaireissent moins la Géographie qu'ils n'y incertain que Desideri donne le nom de Cau-jettent d'obsentité & de contusion. Bernier case à cette montagne, sans nous apprendre parle du Pir-paujal dans ses Mémoites de Les Missionnaires arriverent le 10 de Mars à Kachemir (6), où la ptodi-

DESIDIRI. 1715.

laisse pas de devenir agréable par la multitude & la variété de ses arbres, par la fertilité de fon terroir, & par le grand nombre d'habitarions qu'on y rencontre. Elles forment divers perirs cantons, dont les Princes dépendent du Grand-Mogol; & les chemins n'y font pas si mauvais, qu'on n'y puisse voyager à cheval, ou dans un Jampan, qui est une espece de Palanquin ( c ).

L'A neur arrive à Kichemir-

gieuse quantité de nége qui étoit tombée pendant l'hyver les retint l'espace de fix mois. Desideti y sur réduit presqu'à l'extrêmité, par une maladie qu'il crut devoir attribuer aux farigues du Voyage. Elle ne l'empêcha pas néanmoins de continuer l'étude de la langue Persane, & de se procurer des informations sur Lumiéresqu'il le Tiber. Après beaucoup de recherches, il ne put découvrir que deux con-Fy procine con-trées de ce nom; l'une à peu de journées de Kachemir, nommée le perit Tiber. ou le Baltistan (7)), qui s'érend du Nord à l'Ouest, & dont les Habitans & les Princes sont Triburaires du Grand-Mogol, mais peu favorable au travail des Missionnaires, parce que le Mahometisme y est la Religion dominante. L'aurre qui se nomme le grand Tibet, ou Butan, & qui s'étend du Nord à l'Est, un peu plus éloignée de Kachemir que le premier. La roure, quoique fort érroite en divers endroits, est fréquentée pat des caravanes qui font chaque année ce Voyage pour le commerce de la laine. On y trouve affez de commodités, les fix ou sept premiers jours; mais le vent, la nége & l'excès du froid tendent ensuire la marche extrêmement difficile. On n'en est pas moins obligé de passer la nuit à rerre, & quelquefois sur la nège ou sur la

rese qui le condent à Leb ou Laglace.

Le grand Tiber commence au fommet d'une affreuse monragne, qui se nomme Kautal, & qui est sans cesse couverre de nége. Elle appartient d'un côté au pays de Kachemir, & de l'autre au Tibet. Les Missionnaires, étant partis de Kachemir, le 17 de May 1715, employerent quarante jours pour se rendre à Leh. nommée aussi Ladak, où le Roi du Tiber fait sa résidence. Ils firent le voyage à pied. Le 30, qui étoit le jout de l'Ascension, ils passerent Affreu'es mon- la montagne; c'est-à-dire qu'ils entrerent dans le Tibet. L'Aureur s'arrêre ici à la description d'une suite de montagnes qu'il avoit traversées dans cette route, & qu'il représente comme un rhéatre d'horreur. Elles sont comme enrassées l'une sur l'autre, & séparées par de si petits intervales, qu'à peine laisfent-elles un passage aux torrens, qui se précipitent entre les rochers, avec un bruit capable d'effrayer les plus intrépides Voyageurs.

eignes & leur description.

> Le fommet & le pied de ces montagnes étant également impratiquables , on est obligé de tournet sur les revers ; & les chemins ont si peu de largeur, qu'on a quelquefois peine à placer le pied. Il y faut veiller d'autant plus sut soi-même, que le moindre faux pas expose à tomber dans des précipices où la vie setoit en danger. On s'y briseroit du moins misérablement tous les membres, comme il arriva à quelques malheureux de la caravane; cat on n'y trouve aucun buisson, ni même une plante qui puisse arrêter le poids du corps, Pour passet d'une montagne à l'autre, on n'a pas d'autres ponts que des planches etroites & rremblantes, ou des cordes croifées qu'on entrelaise de bran-

( 1) Lettres Edifiantes , T. XV, p. 183 & fuivantes.

(7) C'est peut-être nne corruption de Beladestan, qui fignific Pays de la Montagne. Voyez ci-dessus l'article du Tiber.

1715.

chès d'arbres. Souvent on est obligé de quitter ses souliers pour marcher avec Distorat. moins de danger. Le seul souvenir de ces horribles passages faisoit trembier l'Auteur, sans parler des autres incommodités qu'il a déja touchées, telles que le mauvais tems & la maniere de se reposet pendant la nuit. Il y joint la qualité des alimens, qui se réduisoient à de la farine de Sactes, espece d'orge qu'on mange ordinairement cuite à l'eau, locsqu'on peut trouver un peu de bois pour le préparer ; quoique les Habirans du Pays l'avallent crue. Pour comble de miferes, on étoir presque aveuglé par la réflexion du Soleil sur la nége. Desideri sur obligé de se couvrir les yeux, en se ménageant une petite ouverture pour se conduire. Enfin, de deux en deux jours, il falloit s'attendre à tronver d'impitoyables Officiers de la Douane, qui ne se bornant point aux droits établis, demandent aux Voyageuts tout ce qui convient à leur avidité ( 8 ).

Ces Montagnes sont sans Villes, & l'on n'y voit pas d'autre monnoie que celle du Grand-Mogol, dont chaque piece vaut cinq jules Romains. Le Commerce ne s'y fait d'ailleurs que par des échanges de marchandifes.

La caravane arriva le 15 de Juin à Leh ou Ladak, Forteresse où téside le Les Missiannes-Ghiampo,, c'est-à-dire le Roi du Pays, qui se nommoit Nima - nanjal. Ce res attivent à La-Prince exerce une autorité absolue sur ses sujets, & compte un Souverain enrre ses Tributaires, Les premieres habitations qu'on rencontre dans le Tiber Roi du Tiber, sont Mahomeranes. Le reste est Idolatre, mais moins superstitieux que la plu-

part des autres Régions qui font plongées dans l'Idolâtrie.

Le climat du Tibet est fort rude. On n'y connoît presque pas d'autre saison téres propriéque l'hyver; & le fommet des montagnes est perpetuellement couvert de nége, La terre n'y produit que du bled & de l'orge. On n'y voit ni plantes, ni arbres, ni fruits. Les maisons sont fort petites, & composées de pierres entassées sans art. Les Habitans sont vêtus d'étoffe de laine. Leur caractere est naturellement doux & traitable; mais ils font ignorans & impolis, fans aucune teinture des sciences & des arts, quoiqu'ils ne manquent pas de génie. Ils n'ont aucune correspondance avec les Nations étrangeres.

A l'égard de la Religion, ils reconnoissent un Dieu, sous le nom de Konchok, & l'Auteur leur attribue quelque notion de la Trinité. Quelquefois, dit-il, Sa refiemblance ils nomment Dieu Konchok-chik, c'est-à-dire le seul Dieu; & d'autres sois ils arec le Curittal'appellent Konchok-sum, nom qui fignifie le Dieu Trion. Ils ont l'usage d'une sorte de chapelet, sut lequel ils tépetent sans cesse Om ha hum. Le premier de ces trois mots fignifie Intelligence, ou Le bras, c'est-à-dire, Pouvoir. Ha fignifie la Parole; & Hum, le Cœur ou l'Amour. On adore aussi dans le Pays un Etre nommé Urghien, né depuis environ sept cens ans. Lorsqu'on demande à ses adorateurs, s'il jest homme ou Dieu ; ils répondent qu'il est l'un & l'autre ; qu'il n'a eu ni pere ni mere , & qu'il a été produir par une fleur. Cependant leurs Statnes représentent une Femme, avec une fleur à la main; & c'ett, disent-ils, la mere d'Urghien.

Ils ont des Saints, aufquels ils rendent un culte. On voit dans leurs Eglises un autel couvert d'un drap & paré d'ornemens. Au centre est une espece de tabernacle, où ils prétendent qu'Urghien réside, quoiqu'en même tems ils

foient persuadés qu'il est au Ciel. Ils rejettent d'ailleurs la Transmigration DISIDIRI. des ames, l'usage de la Polygamie, la distinction des viandes défendues; trois 1715. articles sur lesquels ils different beaucoup des Idolâtres de l'Inde.

Cariofité du Roil & des Lamas pour les Livres des Millionnai-

Leurs Prêtres portent le nom de Lamas. Le Roi & plusieurs de ses Courtisans regarderent les deux Missionnaires comme des Lamas de la Loi Chrétienne. En leur voyant réciter leur Office, ils eurent la curiolité d'examiner leur Breviaire,& de demander ce qui étoit représenté par quelques figures qu'ils y voyoient. Après les avoir bien examinées, ils se contenterent de donner un figne d'approbation, & de dire Nuru, qui fignifie Fort bien. Ils ajouterent que leur Livre étoit femblable à celui des Millionnaires; ce que Desideri eur peine à se persuader. Il avoue qu'ils ont des Livres mystérieux, dont la plupart des Lamas sçavent lire les caracteres; mais il atlure qu'aucun d'eux ne les entend. Ils lui témoignerent beaucoup de regret de ne pas sçavoir la langue. pour lui entendre expliquer les principes de sa Religion. Desideri donne cette curiofiré pour une preuve qu'ils étoient disposés à recevoir le Christianisme (9).

Deux jours après son arrivée, il rendit visite au Lampo, qui est la premiere personne après le Roi, & qui porte le titre de son bras droit. Le 2 de Juin, il parur à l'audience de Sa Majesté. Le 4 & le 5 , ce Prince sit rappeller les deux Millionnaires, & les traita plus familierement. Le 6, ils visiterent le grand Lama, qu'ils trouverent accompagné de plusieurs autres Lamas, dont l'un étoit proche parent du Roi, & un autre, fils du Lampo. Ils en furent recus. avec beaucoup de politesse. On leur présenta des rafraîchissemens , suivant l'ufage du Pays.

Cependant ces honneurs & ces témoignages d'amitié ne mirent pas leur

Mauvais office en'on lear rend.

tranquillité à couvert. Quelques Marchands Mahométans, arrivés de Kachemir avec eux pour faire le commerce de la laine, déclarerent au Roi & à son Ministre que les Missionnaires étoient de riches Marchands, qui avoient apporté des perles, des diamans, des rubis, & d'autres richelles. Defideri attribua ce mauvais office à leur haine & à leur jalousie. Mais de quelque source qu'il fut venu, les deux Millionnaires en ressentirent bientôt de facheux effers. Confusion des Ils virent bientor arriver un Messager de la Cour, qui après avoir visité toutes les parties de leur logement, rrouverent un grand panier & une bourse de cuir, dans lesquelles ils conservoient leur linge, divers écrits, & quelques instrumens de mortification, avec une provision de chapelers & de médailles. Ce butin fut potté au Roi , qui prit plus de plaifir , s'il en faut croire

Matomerana.

l'Auteur, à la confusion des Mahometans, qu'il n'en auroit eu à voir des diamans & des perles. Defideri avoit déia commencé l'étude de la langue, dans l'espérance de fixer fon sejour à Ladak, lorsqu'il apprit qu'il y avoit un troisiéme Tibet. Après de longues déliberations, il se détermina, contre son penchant, à faire cette nouvelle découverte. C'éroir un Voyage de fix ou fept mois, par des Déferts continuels. On l'avoit informé autli que ce troisième Tibet étoit plus exposé que les deux autres aux incursions des Tarrares qui le bordent.

Les deux Millionnaires partirent de Ladak le 17 du mois d'Août 1715. Ils.

(9) Lettres édifiantes & curienfes , p. 194 & fuivantes.

arriverent à Lassa le 18 de Mars 1716. Que n'eurent-ils pas à souffrir au milieu de la nége, de la glace & du froid excessif qui regne dans les montagnes ? A peine furent-ils arrivés, qu'une affaire embarrallante (10) les obligea de se présenter à certains Tribunaux. Leur chemin étant proche du Palais, ils vie un tresseme furent apperçus du Roi, qui se trouvoit sur un balcon avec un de ses premiers Ministres. Ce Prince demanda qui ils étoient. Le Ministre, homme de grande con du Roi. probité, qui n'ignoroit pas leur avanture, prir cette occasion pout apprendre au Roi l'injustice qu'on leur faisoit. Desideri sut appellé sur le champ au Palais, & le Roi donna ordre qu'on cessat de le chagriner.

DESIDERI. 1716. Delideri décen-

Audiencede ce

Quelques jours après, le Ministre, auquel les deux Jesuites s'éroient crus obligés de rendre une vitite, leur demanda pourquoi ils n'avoient pas encore été introduirs à l'audience du Roi. Ils répondirent qu'ils n'avoient pas de préfenr qui mérirat d'erre offert à un si grand Monarque. Cette excuse sur jugée foible. Desideri n'avant pu se dispenser d'aller au l'alais, y trouva dans la falle plus de cent personnes de distinction qui attendoient l'audience. Deux Officiers parurent bien-tôr & prirent la liste de leurs noms, qu'ils porrerent au Roi. Desideri sut le premier qui reçut l'ordre d'entrer avec le grand Lama. Los présens du Lama surent considérables; & celui du Jesuite l'éroit peu. Cependant le Monarque se le sit apporter de la porte de sa chambre, où il étoit demeuré suivant l'usage; & pour faire connoître qu'il en étoit satisfait, il le garda près de sa personne; ce qui passe dans le Pays pour une marque singu-liere de distinction. Ensuite ayant ordonné au Missionnaire de s'asseoir vis-àvis de lui, il lui parla pendant près de deux heures, fans adresser un seul mot à ceux qui étoient présens. Mais, dans un si long entretien, Desideri ne put trouver l'occasion de hazarder un mot en faveur du Christianisme & de sa Missfion. Enfin le Roi, après avoir témoigné qu'il étoit fort fatisfait de lui, le congédia.

Ce Prince étoit un Tartate, qui avoit fait depuis quelques années la conquêre du Tibet. Lassa n'est pas éloigné de la Chine. Le voyage de cette Ville à Peking ne demande que deux mois. Un Ambaffadeur Chinois envoyé au Roi du Tibet étoit parri depuis peu pour retourner à la Chine.

#### 6. I I I.

# Voyage d'HORACE DE LA PENNA;

Contenant l'origine & l'état présent de la Mission des Capucins au Tibet & dans deux Royaumes voisins.

ETTE Relation, qui fut publice à Rome en 1742 (11), n'avoit pas Introduceéré composée dans la même forme. Elle sur mise en ordre par le Procurenr Général des Capucins, ou par la Congrégation de la Propagande, fur les

TION.

(10) Pourquoi n'est-elle pas expliquée ? (11) Sous le titre de Relazione del pri scipio e flato prefeme della Miffione del vafto Regno de Tibet , ed altri dui Regni confinanti , recommandata alla vigilanza e zelo de Padri Capucini della Provincia della Marca, nello flaco

della Chiefa. In Roma, Nella flamperia di Antonio de Roff 1742. Con licenza de Superiori. C'est un perit m 4°. On en trouve latraduction au Tome XIV de l'Histoire Littéraire avec les Remarques du Journaliste,

Lii iij

4:8

1741.

Mémoires & les Récits d'Horace de la Penna, qui avoit été employé en qua-DELA PENNA, lité de Supétieur, pour établit une Million au Tibet. La difficulté qu'on rrouve à concilier diverses circonstances de cet Ouvrage, avec ce qu'on a lû ici Jugement fur la dans quelques articles précédens, porte à croite non-seulement qu'Horace de Refation d'Ho-tace de la Penna- la Penna ne s'est pas tonjours attaché scrupuleusement à la vérité, mais que ses Editeurs, dans la vue apparemment de rendre service à la Mission, ont exageré les fuccès des Missionnaires, pour leur procurer de nouveaux secours pat une peinture trop avantageuse de leurs espérances. C'est la seule explicarion qu'on puisse donner à quantité de récits qui blessent absolument la vrai-

semblance. Comme nous avons deja joint à l'arricle du Tibet ce que certe Relarion peur offrir d'utile à la connoissance du Pays & des Habitans, nous nous bornerons ici au Voyage & aux travaux des Milfionnaites.

Confes de la mit-

Clement XI. regrettant qu'un Pays où S. Thomas prècha l'Evangile, ne fut habité aujourd'hui que par des Idolârres (r 1), résolut dans la dernière année de son Pontificat, d'y envoyer douze capucins de la Province Ecclésissique de la Matche, sous la conduire de François Horace de la Penna, avec ordre de s'instruire de l'étar de ce Royaume, & de chercher les moyens d'y introduire la Foi Chrétienne. Après une longue & ennuyeuse route, par l'Empire du Mogol & par les Royaumes de Battia & de Batyao, les Millionnaires arriverent Esta où il la laif enfin dans la Capitale du Tibet. Il se passa plusieurs années, sans qu'on eût aucune information de leur forr. Neuf d'entr'eux moururent dans l'intervalle. Enfin leur Supérieur revint à Rome avec cette trifte nouvelle, & reptéfenta les trois Religieux qui éroient restés dans la Mission , comme des ouvriers épuifés par le travail, par l'âge, & par les fatigues qu'ils n'avoient pas ceffé d'ef-

fuver, Il ajouta qu'il étoit envoyé par le Roi du Tibet, pour demander un nouveau nombre de Missionnaires, & pour établir une correspondance, nonsculement de lettres & d'informations, mais encore de secours annuels, & de

Comment il avoit été reçuau Tibet.

tout ce qui étoir nécessaire au secours de la Mission. Horace & ses Compagnons s'érant présentés au Roi du Tibet & au Grand-Lama, en avoient été reçus avec l'humanité qui fait le caractere naturel de cette Nation. Après avoir sçu d'eux les raisons qui les avoient amenés dans ses Etats, le Roi avoir ordonné au Supérieur de lui expliquer par écrit les princines de la Loi qu'ils se proposoient de ptêcher. Le Grand-Lama lui donna le même ordre. Horace l'ayant exécuré, se rendit au Palais, peu de jours après,

Le Roi prend

pour recevoir la réponse du Roi sur son Memoire. « Lama, lui dit ce Prince, de l'effine pour le Cernitamine, » apprens que la Loi que je professe m'a roujours paru bonne, parce que c'est » celle où j'ai été élevé; mais je confeile que la rienne me paroît meilleure. Le Missionnaire encouragé par ce discours, pressa vivement Sa Majesté, nonfeulement d'embrasser une Religion qu'il approuvoit, mais d'obliger tous ses Sujets à suivre son exemple. Le Roi ne s'attendoit pas sans doute à des instances fi vives. Il répondit qu'il n'en étoit pas tems encore, mais qu'en atrendant, les Millionnaires pouvoient apprendre la langue du Pays, & se mettre en état d'enseigner leur doctrine.

Horace vit ensuite le Grand-Lama, pour s'assurer de ses dispositions. Ce Le Grand-Lama fait des objections par écrit, & lui en ne des Capucins.

(12) Ce préambule est de la Relation même.

### DES VOYAGES.

demanda la folurion. Les Millionnaires s'attacherent aussi-tôt à ce travail. Ils porterent leur Réponse au Lama, qui se contenta de leur dire qu'il prendroit DE LA PLANA. son tems pour l'examiner (13). Cependant ayant remarqué leur humilité & leur defintereffement, il leur témoigna beaucoup d'estime & d'affection. Il leur recommanda autli d'apprendre la langue; & pour leur faciliter cetre étude. le Roi les mit entre les maius d'un Lama fort estimé à la Cour. Bien-tôt il lui accorda, par un Edit, la permission de bâtir une Eglise & une Maison. avec défense à tous ses Sujets de leur causer le moindre chagtin, & un ordre exprès à fes Ministres de les protéger parriculierement, & de n'exiger d'eux

aucun rribut. Ces faveurs du Che, de l'Étar & de celui de la Religion leur attirerent le respect de rous les Seigneurs de la Cour. Cette Region est si vaste, qu'on fait monter le nombre des Habitans à trente- Mombre des Hatrois millions. Leur caractere est naturellement doux & trairable. Quoiqu'ido- bitans én Tibre. lârres, ils ont dans leur Religion quantiré de prariques qui ont beaucoup de reffemblance avec celles de l'Eglife Romaine (14).

Horace se disposant à retourner en Europe, pour exécuter les ordres du Passeporte Ho-Roi, tels qu'on les a rapportes, recut de ce Prince le palleport fuivant ; » De for rivoir " Lassa, Ville d'excellence, & résidence du Roi. Qu'il soir connu à tous nos » Sujets, Ministres, grands & perits, sur la route qui conduit au Royaume

HORALE

- " de Niverri, vers l'Ouest, que le Lama Européen étant venu à Lassa, Capi-» tale du riche Royaume du Tiber, pour s'y rendre urile à tout le Peuple, & " devant retourner audit Royaume de Niverri, aucun Officier des Douanes » n'exigera des droirs de lui. Nous ordonnons qu'il ne reçoive aucune injure,
- " & qu'on l'assiste sur son passage. De notre Palais de Khaden-khagn-san , cette " année Chilvino-kagn ; c'est-à-dire , de la Région de l'eau , le 23 de la Lune , qui répond au 7 d'Août 1 7,32.

A son déparr le Roi lui recommanda de lui écrire, & au Grand-Lama, lorsqu'il seroir arrivé à Nepal (15), Capitale du Royaume de Batyao, dans du Tiber à Bosa la feule vûe d'apprendre des nouvelles de sa santé. Il se garda bien d'oubliet des ordres si honorables. Le Roi & le Grand-Lama firent réponse à ses Lettres.

Celle du Monarque éroit dans ces termes : » Lama Européen, nous apprenons » avec beaucoup de plaisir que par la grace de Dieu vous êtes en bonne santé, .. & que votre corps augmente comme la Lune jusqu'à ce qu'elle arrive à sa » plénitude. Nous avons reçu votre Lettre, avec les crystaux, qui nous sont

» extrêmement agréables. Revenez promptement & vos autres Peres , & sontinuez de m'écrire fans interruption, comme le cours du Gange (16).

" De Lassa, le bon jour 23 du septieme mois. Ce jour répond au 3 d'Août » 1733 «.

La Lettre du Grand-Lama éroit dans les termes suivans. » Ce n'est pas un Lettre du Grand-» petit plaisir ni une petite consolation pour moi d'apprendre par votre Let-Lama.

(13) Il seroit à souhaiter que les objections de Tavernier. L'oyez ei dessus le Paragrathe du Lama & la réponse des Capucins cusseot premier de ce Chapure. (16) Les Aureurs Anglois trouvent ici la trouvé place dans la Relation

Voyez l'arricle du Tibet, où toutes vraisemblance bleffée sur plusieurs points. Quelle appareoce , disent ils , que le Roi enz ces conformités sont rapportées.

(15) Ou Napal. C'est pent-être le Nupal nommé le Gange, qui ne coule pas dans les

HORACE DE LA PENNA 1741.

» tre que vous ètes en bonne fanté. Puisque vous conservez toujours les en-" trailles d'un pere pour votre cher Ami, je ne doute pas que votre vie ne soir " toujours heureuse. Tous vos discours sont gravés dans mon cœur. Cette Let-

" tre est enveloppe dans une piece de brocard jaune, qui se nomme Torche-» selam (17). Donné le bon jour premier du sixième mois, l'année du Bœnf

» d'eau. Ce jour répond au 23 de Juillet 1733.

Lettre da premicr Minutre-

La Lettre du premier Ministre commence par une espece de transport religieux, » Puisliez - vous triompher fur tous les Infideles, & devenir faint ! Je » me rejouis d'apprendre que vous vous portiez bien, & que les branches de » votre cœur foient allez étendues, pour faire cueillir les fruits de votre excelw lente Loi n.

Le Pape envoie

Sur le récit d'Horace, le Pape & la Congrégation de la Propagande nomneuf autres Ca-paints at Diet. merent neuf autres Capucins pour la Mission du Tibet. Ils aflignerent à chacun quatre-vingt écus Romains pour son Voyage, & la même somme pour sa substitunce annuelle. On leur paya d'avance une année de cette pension ; après quoi ils partirent de Rome en 1738, chargés de Présens & de deux Bress pour le Roi du Tibet & pour le Grand-Lama. Horace écrivit à Sa Sainteté en 1742 qu'ils éroient arrivés à Lassa l'année d'auparavant ; que ses Présens avoient été recus avec beaucoup de fatisfaction; que le Roi & le Grand-Lama se préparoient à lui en envoyer à leur tour, avec leur Réponfe à ses Brefs, par un Capucin de la Million, qui devoir retourner en Italie l'année fuivante, parce que son grand age le rendoit incapable des travaux Apostoliques.

La Lettre d'Horace étoit accompagnée de l'Edit original que le Roi avoit fait publier dans tous ses Etats, pour accorder à ses Sujets la liberté de con-

science. Il étoit concu dans ces termes :

Fife portant Warre de conkience zu Tibet.

Nous, Nivagu, Roi du Tiber, donnons avis à tous les hommes fous le Soleil, & particulierement aux Ministres de la résidence du Suprème Lama, aux Ministres de Lhasa, aux Chefs de mille, de cent & de dix hommes, aux Chefs des Tartares, & à tous Grands & Perits; aux Ministres nommés Hemor, Gnalep & Chirlajis, à tous les Gouverneurs de Provinces & de Forteresses. aux Gouverneurs de plusieurs Châteaux, aux Gouverneurs subordonnés, aux Nobles de rour le Tiber, aux Personnes Privilégiées, & autres Personnes puisfantes & non puissantes, qu'aucun de vous n'ait la témérité d'empêcher l'exécution du présent Privilege en faveur de tous les Peres de la Religion de l'Europe, nommes les Capucins, ou vrais Lamas-Gohara, pourvû qu'il n'en vienne pas d'aurres qui n'aient en vûe que leur propre intérêt ; ceux-ci étant venus, non pour le Commerce, mais pour faire du bien à tout le monde, pour recommander les œuvres aux vrais Saints, pour conduire tous les hommes au Paradis par la vraie route, pour apprendre aux Sujets à obéir d'un cœur sincere à leurs propres Rois, à leurs Vicerois & à leurs Ministres, & pour étendre la Loi Evangelique, c'est à dire la Loi du vrai Dieu.

Le Souverain Pontise, ou le Grand & Suprême Lama de ces Peres, uni étend sa compassion paternelle & son amour sur tous les hommes, pour les détourner de la voie de l'Enfer, & les rendre participans de la gloire & de la

(17) Autre fujet de foupçonnner la bonne rieur ; ce qui ne s'accorde guéres avec l'idée foi d'Horacc. Il semble ici que le Grand-La- qu'on en a disprendre dans toutes les autres ma reconnut déja le Capucin pour son Supé- Relations. Imposture, concluent les Anglois. felicité

félicité éternelle dans le féjour du Paradis, envoie, sans considérer la dépense des Prédicateurs de la vraie Loi dans tous les Pays; & c'est, dans la même DELA PENNA. vue, & non par d'autres motifs, qu'il en envoie quelques - uns dans notre Royaume. Cette raifon nous porte à donner notre (ceau perpetuel à ceux qui le nomment les Peres Européens, ou proprement les Lamas-Gokhar (18), & à tous ceux qui viendront après eux, pour prêcher librement, & étendre la Loi du vrai Dieu ouverrement & publiquement, non-feulement dans la Ville de Lhafa, mais encore dans tout le Royaume du Tibet, c'est-à-dire dans tou-

tes les Places, & à toutes personnes Religieuses ou Séculieres. Ordre à vous tous en général, qui avez été nommés ci-dessus, plus puissans ou moins puissans, & en particulier aux Chinois, aux Tartares Hor (19), & à tous autres, foir Religieux ou Séculiers, de ne pas apporter d'empêchement à ceux dont le cœur est éclairé de la lumière du vrai Dieu, pour embraffer la vraie Loi, & qui desirent de l'embraffer ou qui l'ont déja embraffee. Ordre à vous tous, comme ci-dessus, de ne pas les empêcher d'apprendre cette vraie Loi; & lorsqu'ils l'auront apprise, de ne pas les empêcher de l'observer librement, ouvertement & publiquement. Qu'il soit connu à tout le monde que ceux qui embrasseront & observeront cette vraie Loi pasferont à nos yeux pour des Sujets plus fidéles que ceux qui demeureront attachés à la premiere (20), & que par respect pour les Prédicareurs de la vraie Loi ou pour les Millionnaires Apostoliques, Nous les garderons, les défendrons & les prendrons sous notre protection particuliere. Que Nous ne ferons rien qui puisse leur donner le moindre sujet de chagrin, & que Nous vivrons paisiblement avec eux. Vous tous, comme ci-dessus, qui y êtes obligés par vos Offices, imprimez ces Lettres. Donné à Kadma khagfer (11), réfidence du Vainqueur de tous côtés, l'année de l'Oiseau de fer, le 10 du septiéme mois (22).

Pendant l'absence d'Horace, qui fut d'environ huit ans, le penchant du Zee du Roi du Roi pour le Chtistianisme avoit paru croître plûtôr que diminuer. On en Tiberdonne pour preuve un fragment de Lettre, qui fut écrite de la part du Roi, par fon Sécretaire, au Pete Horace, randis qu'il étoit en Italie. On v lit que » ce » Prince n'avoir crù à sa propre Religion que parce qu'il y avoir été élevé; " au lieu qu'il croyoit vérirablement à celle des Capucins, & qu'il y étoit fort » attaché «. On recommande à Horace de rendre ce témoignage à son Grand-Lama. Mais le Roi n'explique pas les raifons qui l'avoient potté à changer de Foi, & la Lettre d'ailleurs est publiée sans datte.

On nous apprend ensuite que l'exposition de la doctrine chrétienne, telle Zéle du Grande que les Missionnaires l'avoient présentée au Grand-Lama, fit la même impresfion fur ce Grand-Pontife que fur le Roi. Il leur accorda un privilege, qui est peu différent de l'Ordonnance royale. La datte est, dans notre grand Palais de PUTALA , l'année de l'Oifeau de fer , & le 28 de l'Automne de l'Etoile, nommé THRUMAHO; ce qui revient au 7 du mois d'Octobre 1741.

(18) Il est surprenant que ce nom ne soit pas expliqué par l'Auteur. (19) Espece de Tarrases qui ne sont pas connus en Europe.

Tome VII.

(10) Les Auteurs Anglois s'emportent ich fort indécemment. (11) Nommé auparavant Khaden-khagn-

(21) Qui répond au 9 de Septembre 1741,

HOZACE

L'Auteur fait le récit de plusieurs conversions dont il fut l'instrument . & DE LA PENNA. nomme quelques personnes qu'il eut le bonheur de baptiser. Il observe que les nouveaux Millionnaires qu'il avoit amenés avec lui ayant eu le tems d'ap-Convertions, prendre la langue du Pays par les leçons qu'il leur avoir données pendant le le voir agnern conts du voyage, il espere qu'ils seront bien-rôt en état de prêchet l'Evangile. à des Peuples qui sont très-disposés à l'embrasser. Il ajoute qu'avec la protection du Roi, du Grand Lama & du premier Ministre, il se promet de voir bien-tôt la Capitale entiérement convertie, fur-tout lorsqu'il considere avec quels applaudiflemens la doctrine de l'Evangile a été reçûe par la plus grande. parrie des Religieux du Pays & des Séculiers.

O'facles de la ort de la Chambee Apulbiliques

multitude des Habitans demanderoient un plus grand nombre de Missionnaires, qui se dispersassent dans les Provinces. D'un autre côté, on lit dans la Relation, que loin d'être en état d'entretenit de nouvelles Missions, la Chambre Apostolique est si pattyre & si chargée de dettes, qu'elle ne peut sournir, aux Missions deja établies, le nombre de Missionnaires qui conviendroit à de st grandes entreprifes; & que cette impuillance est d'autant plus malheureuse, que d'antres Rois, voilins du Tiber, lui demandent aussi des Missionnaires. Antre Million Recanati, Superient d'une Million de Capucins, envoyés en 1735 dans le Royaume de Bateau, écrivoit qu'étant arrivé avec deux de ses Compagnons à

Mais il donne avis au Saint-Siège que la grande étendue du Royanme & la

Jans le Royaume d. Burgan.

Nepal , Capitale de cet Etat , ils avoient eu le bonheur d'inspirer au Roi tant d'inclination pour leut doctrine, que ce Prince leur avoit donné pour logement un grand Palais, confifqué fur un des Grands du Royaume, & qu'il avoit accordé la liberté de confeience à ses Sujets par un Edit public. On nous donne autil la forme de cet Edit, qu'il ne fera pas inutile de pouvoir comparer avec le précédent :

Elit de Roi en turgio.

Nous, Zaervanejitta-maila, Roi de Batgao, réfidant à Nepal, accordous fin a de l'E- par ces Lettres, à tous les Peres Européens, la liberté de prêcher & d'enseigner leur Religion à tous les Peuples de notre dependance; & Nous permettons de même à tous nos Sujets d'embrailler la Loi des Peres Européens, sans crainte d'être chagrinés, foit par Nous, foit par ceux qui font revêtus de notre autorité. Cependant les conversions doivent être volontaires, & la force ne doit y avoir aucune part. Tels font nos ordres. Le Docteur Kasika en est l'Ecrivain. Grifnanfarang , Gouverneut général , les confirme. Bifaraja , Grand-Prêtre , les confirme & les approuve. Donné à Nepal , l'année 861 , dans le mois de Marglies. Bon jour. Santé.

Midian de Bartia.

Recanati envoyant cette Pièce au Procureur général, certifie que c'est une Copie fidelle, d'après l'Original. Son zéle le conduitit enfuite, avec fon Compagnon, dans le Royaume de Battia, qui touche à l'Empire du Mogol. Le Roi, informé que ces deux Etrangers piéchoient une Loi fans laquelle il n'y a pas d'esperance de salur, envoya un de ses Ministres dans le lieu où ils étoient, pour apprendre d'enx-mêmes ce qu'il en devoit penfer. Ils expliquerent leur doctrine, en faifant remarquer les erreurs de celle du Pays. Enfin le Roi fut si satissait de l'explication qu'on lui présenta par écrit, qu'il donna ordre aux Missionnaires de rester dans ses Etats, parce que leur Religion ne respirant que chariré, il souhaitoir ardemment qu'elle y fur prêchée. Recanati ayant repréfeuté qu'ils étoient destinés par le Pape à la Mission de Batgao dans.

Nepal, & que leur devoir les y rappelloit nécessairement, le Roi répondit qu'il écriroit lui-même au Pape, pour leur faire obtenit la permission de s'arrêter DELA PINNA. dans fon Royaume, & qu'il ne doutoit pas qu'on ne lui envoyât d'autres Mifsionnaires. Le Capucin reçur en effet de ce Prince une Lettre pour le Pape, qui Le Roi veut être étoit conçue dans res termes: « Je suis en bonne santé, & je sais le mén e » fouhait pour la vôtre. Ayant appris, il y a quelque-tems, que les Peres Mif- Il cerit au Pape.

- » fionnaires ont été envoyés pour faire du bien au Genre-humain, j'ai fouhairé » d'avoir quelqu'explication de leur doctrine; & reconnoissant qu'elle ne re-» commande que la charité, je leur ai donné ordre de demeurer dans mon
- » Royaume. Mais comme ils me repréfentent qu'ils ne peuvent m'obeir fans » la permission du Souverain Pontife, je supplie ce Seigneut Souverain Pon-
- » tite de leur commander ce que je defire ; je lui en feraj obligé, comme de » la plus grande faveur. Donné à Battia l'année 184, au mois de Bufadabi. » Signé, le Roi. Ainsi est «. La fidelité de cette Copie est attestée aussi par le

Superieur de la Million.

Cette Lettre & l'Edit du Roi de Bargao arriverent à Rome avant les informations du Tibet. Le Pape, qui les reçur des mains du Procureur général, les envoya auffi-tôt à la Congrégation de la Propagande. Elle étoit accablée de dettes, & dans une pauvreté qui lui permettoit si peu de s'engager dans de nouvelles dépenfes, que fur les repréfentations qu'elle en fit, Sa Sainteté prit le parti d'envoyer des Missionnaires à ses propres frais. Mais elle n'envoya pas le nombre qui auroit été nécessaire à l'interêt de la Religion. Cependant elle écrivit un fort beau Bref au Roi de Battia , pour l'informer des égards qu'elle avoit eû pour sa prière & pour le féliciter de son zéle, en l'exhottant à donner l'exemple d'une fincere conversion aux Princes voisins & à tous ses Sujets. Elle remercia aussi le Roi de Batgao, par un autre Bref, de la protection qu'il donnoir au Christianisme; & ses remercimens furent accompagnés de la même exhortation.

On lui cavole

Tel est aujourd'hui l'état des Missions du Tibet, de Bargao & de Battia. Mais comme il est impossible qu'elles se soutiennent sans une dépense qui excede les forces du Pape & de la Congrégation de la Propagande, le Procureur général des Capucins a publié la Relation qui fait le fujet de cet Article, pour faire connoître aux Fideles fut quels fondemens les Millionnaires fe flattent des plus heureuses esperances, & pour encourager les Grands à contribuer de leur crédit & de leurs richesses au succès d'une si glorieuse entreprise.



### CHAPITRE VIII.

Voyages dans la Tastarie Occidentale, par l'ordre de l'Empereur de la Chine ou à sa suite, en 1688 & 1698.

## INTRODUCTION.

Superiorité des Journaux du Pese Geibillon for ceux des autres Voyageurs en Tartacis.

UOIQU'ON ne puisse passer entre la Russie & la Chine sans traverser la Tartarie, & que par conséquent ce Pays ait été visité plusieurs fois par divers Européens qui ont voyage de l'un à l'autre de ces deux Empites, on n'en connoît aucun qui ait composé la Relation de ses courses avec tant d'exactitude & d'abondance que le Pere Gerbillon , Jéfuite François. Ilavoit fait huit voyages, de Peking en différentes parties de la Tartarie occidentale, par l'ordre ou à la fuire de l'Empereur Kang-hi ; ce qui lui avoit donné l'occasion de faire des remarques plus certaines & plus étendues qu'on n'en peut attendre de ceux qui voyagent avec les caravanes ou par d'autres voies. D'ailleurs, étant très-bon Mathématicien, il y a beaucoup plus de fond à faire fur la description qu'il donne des Places. Aussi trouve-t-on dans ses Journaux, non-seulement le nom de chaque Place qui s'est renrontrée sur sa route, mais encore les gissemens, les distances, & souvent les latitudes; trois connoissances qu'on ne puise guéres dans les autres Voyageurs. Il y a joint, de jour en jour, les variations du tems, la disposition & les propriétés du tertoir : enfin , divers éclairciffemens fur les Habitans du Pays . & fur les évenemens qui s'y passerent pendant le cours de ses voyages.

Quelulage on en

Les Curieux attendoient depuis long-tems ces Journaux, lorsqu'enfin le Pera Du Halde les a publiés dans sa Description de la Chine & de la Tartarie (23). C'est de cette fource que nous allons tirer nos Extraits; mais sans nous assujettit à l'ordre de l'Editeur, & sans donner la même étendue aux matieres que nous emprunterons de son Recueil. Nous rapprocherons celles qui sont de la même nature & qui se trouvent dispersées dans les différens Journaux, pour les réduire fous un même article. Les giffemens & les diftances des Places ne feront pas marqués non plus avec le dérail qu'on a comme affecté dans l'Original. Souvent, pour abréger les récits, nous joindrons ensemble plusieurs articles de la même espece. La plus grande partie du voyage se faisant dans des contrées defertes, où il ne se trouve point de Villes, & presqu'aucune Placequi mérite de l'attention (excepté, par intervalles, quelque Lac ou quelque Riviere ) le réfultat d'un jour de marche & quelquefois de deux ou trois jours ». peut avoir autant d'utilité que les divisions plus particulieres; d'autant plus que cette région ayant été mesurée assez exactement par les Jésuites Géographes, les fituations des Places doivent être plus justes dans leurs Cartes qu'elles ne peuvent l'être par des observations faires comme en courant.

Cinq ans avant le départ de Gerbillon pour ses voyages de Tattarie, c'est-

(13) Vol. IV de l'Edition Françoife, & II de l'Edition Angloife.



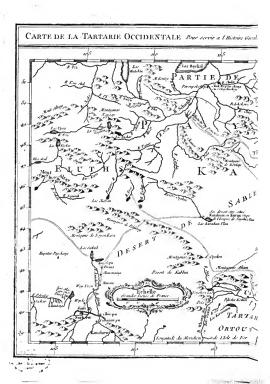

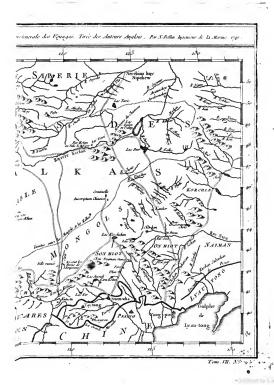



à-dire en 1683, Verbieft, célebre Missionnaire du même Ordre (24), avoit INTRODUCfait un voyage dans la Tartarie occidentale avec l'Empereur Kang hi. Mais fa Relation, qui a été publice avec fon autre voyage dans la Tartarie orientale (25), ne donne aucun éclaircissement particulier sur la route, & se borne moins géograà quelques remarques générales fur le Pays & fur les Habitans, avec une ex- phoques. plication de l'ordre que l'Empereur observe dans ses marches & des motifs qui lui font entreprendre ces fatiguantes expéditions. La substance de cette Pièce peur fervir proprement d'Introduction aux Voyages de Gerbillon.

Diverses raisons, suivant le Pere Verbiest, potterent l'Empereur Kang-hi à Motifs des voque faire ces voyages en Tartarie. La premiere étoir pour exercer fon armée. Après per de l'Empeavoir affermi la paix dans toutes les parties de fon vaste Empire , il rappella ses meilleures troupes de la Province de Peking; & dans un Conseil

il prit la réfolution de les affujettir chaque année à trois expéditions de cette nature, pour leur faire apprendre, dans les chasses des ours, des fangliers, des tygres & des cerfs, à vaincre les ennemis de l'Empire, ou du moins pour foutenir leur courage contre le luxe Chinois & contre l'amollissement du

En effet, ces fortes de chaffes reffemblent plus à des expéditions militaires Image de con qu'à des parties de plaifir. Les Tarrares qui composent le corrège de l'Empereur font armés d'ares & de cimeterres, & divises en compagnies, qui marchent en ordre de bataille sous leurs étendards, au son des tambours & des trompettes. Ils forment, autour des montagnes & des forêts, des cordons qui les environnent, comme s'ils affiégeoient réguliérement des Villes à la manière des Tartares orientaux. Cette armée, qui consiste quelquesois en soixante mille hommes & cent mille chevaux, a fon avant-garde, fon corps de bataille & fon arriere-garde, avec fon aile droite & fon aile gauche, commandes par un grand nombre de Chefs & de Regules. L'Empereur marche à leur tôte, au travers de ces régions déferres & de ces montagnes escarpées, exposé pendant tout le jour aux ardeurs du foleil, à la pluie & à toutes les injures de l'air. Plusieurs Officiers qui avoient fervi dans les dernieres guerres, assurerent Verbiest qu'ils y avoient eu beaucoup moins à fouffrir que dans ces chasses. Pendant plus de foixantedix jours de marche, ils font obligés de transporter toutes leurs munitions sur des chariots, des chameaux, des chevaux & des mulets, par des routes fort difficiles. Dans la Tartarie occidentale, que l'Auteur nomme ainsi par opposition à la Tartarie orientale, on ne trouve que des montagnes, des rochers & des vallées, fans villes, fans villages (16) & même fans aucune apparence de maifons, parce que les Habitans, avec leurs tentes, font dispersés dans les plaines, où ils prennent soin de leurs troupeaux. Ils n'y élevent, na porcs, ni volaille, ni d'autres animaux que ceux qui peuvent se nourrir d'herbe.

La seconde raison qui détermina Kang-hi à ces voyages annuels , sut la nécessité de contenir les Tartares orientaux dans la soumission, & de prévenir les embarras qu'ils pouvoient caufer à l'Empire. C'est dans cette vûe que l'Empereur marche avec de si grands préparatifs de guerre. Il fait mener à sa suite

(14) Il étoit accompagné du Pere Gri-

(15) Voyez ei-deffus, Vol. VI. (26) Excepté vers la grande muraille.

Kkkiii

INTRODUC-TION.

plusieurs pièces de gros canon, dont on fait, par intetvalles, diverses déchatges dans les valiées, pour répandre la terreur autour de lui par le bruir & le feu qui fortent de la gueule des dragons dont cette attillerie est ornée. Avec eet équipage de guerre, il est accompagné de toutes les marques de grandeut qui l'environnent à Peking. Il a le même nombre de tambours & d'Instrumens de musique qui se font entendre lorsqu'il est à table au milieu de sa Cour, ou lorsqu'il fort du Palais. Le but de cette pompe exterieure est d'éblouir les Tartares . & de leur inspirer aurant de crainte que de respect pour la Majesté Impériale. L'empire de la Chine n'a jamais eu de plus redourables ennemis que cerre multitude infinie de Barbares, dont elle est comme assiégée du côté de l'Ouest & du Nord.

Cuanta muesitte de la Chate.

La célebre muraille, qui fépare leur Pays de la Chine, n'a été bârie que pour arrêter leurs incursions. Elle passe dans plusieurs endroits sur de rrèshaures montagnes, & Verbieft parle d'un lieu où il lui trouva mille trentefeot pas géométriques d'élévation au-dessus de l'horison. Elle tourne aussi, fuivant la fituation des montagnes ; de forte qu'au lieu d'une simple mutaille ; on peut dire qu'il y en a rrois, dont une grande partie de la Chine est environnée (17).

Raifing Je fante gus porte l'Estre percura voyager.

Enfin , le troisième motif de l'Empereur Kang-hi fut celui de sa propre santé. L'experience lui ayant appris qu'un trop long féjour à Peking l'exposoir à des maladies confiderables, il s'étoit perfuadé que le mouvement d'un long voyage étoir capable de l'en garantir. Il se privoit du commerce des semmes pendant toute la durce de ce voyage; & ce qu'il y a de plus surprenant, dans une si grande atmée, on n'y en voyoir pas d'autres que celles qui étoient au service de la Reine-mere. C'étoit même pour la premiere fois que cette Princesse (28) accompagnoir l'Empereur. Il n'avoit mené aussi qu'une seule fois les trois Reines (19), lorsqu'il avoit fait, avec elles, sa visite aux tombeaux de ses an-

On peut joindre à ces trois raisons celle de la chaleur, qui est extraordi-

Chalcurz de Pe-Tarra-le dans la eanscule.

tarig.

naire à Peking pendant la eanicule. Au contraire , cetre partie de la Tartarie est sujette, pendant les mois de Juillet & d'Août, à des vents si froids, surtout la nuit, qu'on y est obligé de prendre des habits chauds & des fourrures. Elévation du Verbieft artribue cette rigueur de l'air à l'élévation du terrain & au grand nomterram de la Larbre de montagnes dont certe région est remplie. Dans sa marche il employa fix jours entiers pour en monter une. L'Empereur, surpris lui-même, voulut scavoir de combien la hauteur du Pays surpassoit celle des plaines de Peking qui en font à plus de trois cens milles. Les Jéfuites, après avoir mefuré plus de cent montagnes fur la route, trouverent que la Tartarie occidentale est plus

haute de trois mille pas géométriques que la mer la plus proche de Peking. Le salpêrre, dont ce Pays abonde, peut aussi contribuer au grand froid. En ouvrant la terre, à trois ou quatre pieds de profondeur, on y trouve des mottes glacées, & quelquefois des masses entieres.

Vifices one PEme-Per-ut reçuit des Reguler-

Les Regules de la Tartarie orientale viennent de trois cens, & quelquefois de cinq eens milles, avec leurs enfans, pour faire leur cour à l'Empereur,

(17) Du Halde , Vol. II , p. 171. (20) En 1681, dans le Voyage de la Tar-(18) Elle étoit grand'mere de l'Empereur, tarie orientale. & fort livrée aux Bonzes.

INTRODUC-TION.

Quelques-uns de ces Princes ayant traité les Missionnaires avec une bonté particuliere, il y avoit quelqu'apparence que cette disposition pouvoit les conduire à recevoir le Christianisme dans seurs Etars. Mais Verbiest jugea que la méthode la plus sûre étoit de commencer par les Tartares qui ne sont pas Sujets de l'Empire, pour tevenir par degrés à ceux qui sont moins éloignés.

Pendant tout le voyage, l'Empereur ne celfa pas de donner aux Jéfuites des Faveurs qu'il témoignages publics de son estime, tels qu'il n'en accordoit à personne. Il accorde aux Maiss'attêtoit, pour leur voir mesurer les hauteurs. Il faisoit demandet souvent des nouvelles de leur fanté (30). Il parloit avantageusement d'eux aux Seigneurs de sa Cour. Il leut envoyoit divers mets de sa table, & quelquefois il les faifoit dinet dans la propre tente. Le Prince, son fils ainé, qui se fit une blessure à l'épaule en tombant de son cheval, ne leur témoigna pas moins d'affection. Dans l'humilité de leur cœur, ils confideroient ces faveurs de la famille royale, comme un effet de la Providence, qui veilloit fut eux & fur le Christianisme.

Dans l'espace de plus de six cens milles, qu'on sit en avançant jusqu'à la montagne où se terminoient ces voyages, & en tetournant à l'eking pat une autre route, l'Empeteut fit ouvrir un grand chemin, à travets les montagnes & les vallées, pour la commodité de la Reine-mere, qui voyageoit en chaife. Il fit jetter une infinité de ponts fur les tortens, applanir des fommets de montagnes & couper des rochers, avec un travail & des depenfes incroyables (31).

#### 6. I.

Premier Voyage de GERBILLON, depuis Peking jusqu'à la Ville GIRENLLON. de Selingha, sur la frontiere des Etats de Russie.

1688. I. Vovace.

Es Russiens, s'étant avancés pardegrés jusqu'aux frontieres de la Chine, Causes du vojar-avoient fait construire le Fort d'Albasin, nommé Yaksa pat les Chinois 80. & les Tartares (32), à la jouction d'un Ruisseau du même nom avec la grande Riviere que les Tartares nomment Saghalian-ula, & les Chinois, l'a-longkyang (33). L'Empereur de la Chine se rendit maître de ce Fott & le rasa. Les Ruffiens l'ayant rétabli l'année suivante, y furent encore assiégés; & redoutant les fuites d'une guerre dangereuse, ils proposerent à ce Monarque de nommer un lieu, où la paix pût s'établir fur le fondement d'un Traité.

L'Empereur accepta leurs offres, & promit d'envoyer quelques-uns de ses Congrès de Se-Officiers à Selingha pour y traiter avec eux. Au commencement de l'année 1688 lingha entre les il confia cette négociation à deux Seigneurs de fa Cour. L'un étoit le Prince Rusiens. So-fan , Capitaine de la Gatde Impériale & Ministre d'Etat ; l'autre , Tonglau-ya, Commandant de l'Etendard Impérial, nommé aussi Kiw-kyew (34), parce qu'il étoit oncle maternel de l'Empereur. Ils partirent accompagnés de L'Auteur & Poplusieurs Mandarins de différeus ordres & de deux Jesuites , Thomas Pereyra & reyra , nommer Auteur, nommés pour servit d'Interprétes en Latin & dans les langues de l'Eu- terpretes.

(30) Le nom Chinois de Verbiest éroit Nan-wha-jia , qui figuifie , Comment vous pertex-vent?

(31) Du Halde, nbi/up. p. 171. (31) Voyez ci-deffus, Tome VL

(33) Saghalian-ula fignific Riviere noire, Ya-long-kyang fignific Riviere du dragon noir. (34) Ce mot figuille Oncle du cité de La GERBILLON. 1683. Voyage.

rope. Ces deux Missionnaires furent considerés dans cette occasion comme des Mandarins du fecond & du troisième ordre. Ils recurent des préfens de l'Empereur, au nombre des principaux Mandarins de l'ambassade. Il sut reglé qu'ils mangeroient à la table de Tong-lau-ya, & qu'ils seroient placés près de lui dans les conferences. Entre les préfens qu'ils reçurent, étoit une longue tobbe du plus beau brocard, ornée de dragons, mais fans broderie, parce que cette distinction est réfervée pour l'Empereur & pour les Princes du Sang, à moins que Sa Majesté Impériale ne l'accorde elle-même à quelque Particulier. Ce Monarque leur donna aussi des robbes courtes de martre, à boutons d'or, doublées d'un beau fatin, qui venoient de sa propre garderobbe. Cependant ils n'eurent pas l'honneur de le voir, comme les autres Seigneurs de l'ambassade. Lorsqu'ils se présenterent le 9 de Mai, pour prendre congé de Sa Majesté, elle fe contenta de leur faire dire qu'elle leur fouhaitoit un heureux voyage.

Leur départ de Peking.

dears.

Etant partis de la maifon du Prince So-fan , le ; 1 au matin , ils trouverent à la porte de la Ville, Tong-lau-ya, avec un pompeux correge. Il étoit compose de mille chevaux, de soixante Mandarins, & de huit petres pièces de canon, portés par le même nombre de chevaux. D'autres portoient les affuts, Cette troupe étoit rangée en bon ordre, des deux côtés du chemin. Les deux de aux Ambaila- Ambailadeurs se tangerent auili, pour laisser le passage libre au Prince fils aîné de l'Empereur, qui parut bien-tot, monté fur un petit cheval en harnois jaune, & fuivi de fept ou huit Seigneurs du premier rang, avec un chapelet autour du col, fort semblable à ceux de l'Eglise Romaine, dont chaque dixième grain étoit d'ambre. Mais au lieu de croix, le sommet paroissoit composé de

quatre perles ou de quatre grains de cristal. Cet Héritiet de l'Empire s'arrêta sous une belle tente, à une lieue de Pe-

king, & s'affit fur un couffin de foie placé fur un tapis de laine. Les Mandarins de l'Ambassade & les Chess des Etendards se rangerent des deux côtés. atlis comme le Prince sut des coussins. Il leur sit présenter du théà la Tartare. Enfuire, lorfqu'il se sut levé, tout le monde se prosterna neuf sois vers le Palais, pour rendre graces à l'Empereur de l'honneur qu'il avoit fait aux Ambaffadeurs de les faire accompagner si loin pat son fils. Le Prince s'entretint avec eux d'un air riant. Enfin, s'étant approchés de lui pour fléchir le genou, il les prit par la main ; après quoi il remonta à cheval & reprit le chemin de la Ville (+4).

He arrivent à Cha-bo.

Les Ambassadeurs marcherent droit au Nord jusqu'à la Ville de Cha ho. qui est à cinquante lis de Peking. Ils passerent deux beaux ponts de marbre brur, exactement semblables, l'un en-deça, l'autre au delà de cette Ville. Leur longueur est de soixante pas géometriques, sur six ou sept de large. A quarante ou quarante-deux lis de Cha ho, ils arriverent, fur les deux heures après midi, dans un Camp dresse au pied d'une montagne, près d'un Fort, qui bouche

(15) Du Halde, ubi fup. p. 171.

# ROUTE DE PEKING A SELENGHA

30 de Mai, Plus loin, Nord-Nord-Oueft. 50 Et Nord julqu'a Nan-keu

le passage d'un défilé fort étroit, & dont les murs s'étendent, des deux côrés, GERELLOIS. juiqu'aux montagnes. Elles paroiffent inacceflibles. La, comme dans tous les autres lieux où les Ambaffadeurs s'arrêterent fur la route, les Mandarins des I Voyage, Villes voitines vintent en habits de cérémonie pour leur rendre les respects dus Honneurs qu'ils à leur rang, & se mitent à genoux dans le grand chemin en présentant leurs reçoirent. billets de visite (26).

La chaleur étoit extrême ; mais elle n'avoit point empêché les Missionnaires d'admirer la beauté du Pays, qui est très-bien cultive jusqu'aux montagnes. Comme elles sont si stériles qu'on n'y découvre pas même un arbre, elles pot- Mortignes pustent le nom de Montagnes pauvres. Leur fituation est au Nord-Ouest quart- vica. d'Ouest de Peking. Elles se joignent à d'autres qui environnent cette Ville, excepré du côté de l'Ouest & du Sud-Ouest, où le grand chemin passe entre les deux chaînes.

Le Fort voifin du Camp se nomme Nanken, c'est-à-dire, Bouche ou En- Fort de Nanken, trée méridionale (37). Les murs de cette Forteresse ont trente-cinq pieds de hauteur. Ils sont de pierre de taille jusqu'à trois ou quatre pieds du rez-dechauffee; enfuite, d'une espece de gros cailloux & de pierre de roc jusqu'aux creneaux, qui font de brique. Leur épaisseur, près du passage, est de six ou sept pieds; mais ils font moins hauts & moins épais fur les montagnes. Les Tours dont ils font flanqués, à de juites distances, sont de pierre ou de brique. Audessous de la Forteresse on découvre une atlez grande Ville, qui se nomme Nankeu-ching.

Le 41, après avoir passe cette barriere, on fit quarante-cinq lis au Nord, par des montagnes fort efcarpées. Les parties les plus difficiles de la route font pavées de grandes pierres. On fuit par divers détours le pied des rochers, fur lesquels regne des deux cotés un grand mur, avec des degrés pour monter & dans les muntades Tours fortifiées. Dans plusieurs endroits le mur est de pierre de taille. Sa hauteur & son épailseur sont remarquables. De tems en tems on rencontre des portes de marbre, en forme d'arcs de triomphe, épailles d'environ trente pieds. avec des figures en demi-relief autour du ceintre. Chaque porte est l'entrée d'un Village, tel que le premier, qui pourroit passer pour une petite Ville, & qui est assez bien fortifié pour fermer aux Tartares le passage de ces défilés. Outre Jardins qu'on y quantité d'arbres fruitiers, qui se trouvent au milieu de ces rochers & de ces peanque. pierres, on y voit des jardins remplis de toutes fortes de grains & de légumes. Rien ne demeure fans culture, lorsqu'on découvre un pouce de terre qui peut en recevoir. Les montagnes mêmes font taillées en amphithéarres, & femées dans tous les lieux qui promettent quelque chose à l'industrie des Habitans,

Fortifications.

Après avoir palle quatre ou cinq de ces Villages & autant de retranchemens, on descendit dans une Plaine sabloneuse & stérile, qui sépare les montagnes. Il s'y préfente par-tout des tetranchemens & des Forts, ouvrages affez inutiles, puifqu'une poignée d'hommes feroit capable de défendre tous ces

(36) Voyez le détail de ces usages au To- & fort différent de la grande muraille, qui est plus éloignée. Il divile une partie de la Pro-(37) Le mur dont on parle ici est interieur , vince de Pe-che-li d'avec celle de Schan fi.

Tome VII. . . . . .

## HISTOIRE GENERALE

GIABILION. passages contre une armée. La route sut de trente lis à l'Ouest, après lesquels ori-

1898.
Lépremier de Juin, on fit cinquante-cinq lis dans la même Vallée; quarante a l'Ouest, & quinza su Nord. On passa, comes le jour précèdent, devant pluseurs Forrs, & l'on traverta deux petites Villes, revênces de murs de bri-

Vines when you be thanques of Tours. La premiere, qui le nomme Whys-lay, et à rettre hy de Tu-mi. Its du Ruilleau fur lequel on avoit campe. La feconde, nommée Tumu, et trenne lis plus loin. On fe levoit chaque pour à deux heures du matin, & l'on fe mettoite marche avantein pleutes.

Le x, on fit foixante-dix lis le long des montagnes, au Nord de la Vallée, qui se termine dix lis au-delà de Pau-ngan. C'est une Ville plus grande & pluspeuplee que les deux précèdentes. Elle étoir ceinte d'un double nut de brique. On la traversa, comme deux ou trois autres Villes, pour aller camper sur le

Swen-wha-fu.

bord d'un Ruificau nommé Yang ho.
Le 3, après sovie frait cinquante li su Nord, le long du Yang-ho, on artiva aux potres de Swen whs-fu, Ville fiucé à l'extrêmité d'une l'laine & peucliopine de la même Riviere. Elle elle précedée du no duble fausbourg de fartinitée d'un mur de brique, avec des Tours qui s'entrefiuivent de fort prés. On
raverfa une ne audil faseç qu'il y en air l'Peking, qui s'étend dans toute la
longueur de la Ville, & qui cit remplie d'ares de triomphe, à quimze ou vise
pas l'un de l'aure. Les muss ont priss de traces preds de hauteur, & chaque
pas l'un de l'aure. Les muss ont priss de traces preds de hauteur, & chaque
chaque pour les des les des les des les des l'aures de l'entre d

En quittant Swan-wha chiu, on it pluseurs décours pour travesser quelques les grandes qu'on l'on recommence à découvrir, au Nord & au Nord-Eil, le grandes qu'on avoir perdaus de vie, avec les Touts de la grande muraille, qui regne sur cette chaine. Ou renountre aussil, dans la route, des Touts & des frosts, gardes par des clouades de cienqu sits foldate. Le lieu qu'on choistip pour camper fut encore la rive du Fang-ho, qui coule à la distance de cent ou cent einquante pas des montagnes du Sud-Ouch, du à deux mille past de celles ente rienquante pas des montagnes du Sud-Ouch, du à deux mille past de celles

a Nord.
Le 4, on fit quarante-cinq lis jufqu'à Hya-pu, petite Ville à l'extrémité de la Vallée qui vient de Syen-wha-fu, & à une demis-lieue de la potre de Chang-kya-keu, par laquelle on for de la China e' l'on entre dans la Tatraite. Chang-kya-ku eft une petite Ville, au pied des montagnes qui font de ce côté-là les bornes de l'Empire Chinoite. Elle eft ceinte d'un mur de briuge, de trente-cinq ou quarante pieds de hauteur, avec deux potres, entre leiquelles eft na belle place d'armes. Cette Ville elle fotre publée, è să fusiarion y rend le Commerce.

| Jene. | Jin. |

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

florissant. Outre les Tartares occidentaux, on y voit arriver des caravanes Usbeks & Perfanes.

On prit au Nord-Est-quart d'Est, pour passer la porte de Chang-kya-keu, I. Voyage, qui est située entre deux montagnes ou deux rochets fort escarpés. Cette partie porte de Charge de la grande muraille n'est pas comparable au mur qui ferme les premieres montagnes qu'on avoit rencontrées depuis Peking. C'est une maconnerie fort simple, qui a peu de hauteur & d'épaisseur, & qui tombe en ruines dans plusieurs endroits, ausli-bien que ses Tours, dont une partie n'est que de terre.

Mais on ne cesse pas de trouver, comme auparavant, des Tours & des Forts fage est fort haut & fort épais. Les ventaux de la porte sont couverts de plaques la Chine. de fer & garnis de gros cloux. La garde de cette porte est nombreuse. On campa ce jour-là fur le bord d'un Ruisseau, dans une petite Vallée qui serpente entre deux chaînes de montagnes, à douze ou quinze lis de la porte, & par conféquent dans la Tarrarie. Le 5, après avoir fait vingt-cinq lis au Nord-Est, on arriva dans un lieu où

le long de la grande route, qui continue dans la vallée. Le mur qui fetme le paf-

la route se divise au Nord-Est & au Nord-Ouest. On suivit celle du Nord-Ouest, qui s'étend dans une vallée, à l'extrêmité de laquelle on campa sur une des montagnes qui la terminent, dans un lieu nommé Halut-sin, où l'on trouve plusieurs sources excellentes. On avoit rencontré, sur la route, quelques hutes Chinoifes, dont les Habitans cultivent ce qu'ils peuvent découvrir de bonne terre autour d'eux, & quelques tentes Tartares, accompagnées des tombeaux de leurs Morts, qu'on distingue à de petires bannieres d'étoffe peinte. Les collines, ou les dunes, offrent d'affez bons pâturages; mais on n'y apperçoit pas

Halut-fin.

un arbre. Le 6, après avoir passé une haute montagne, on trouva que la route se divisoit en trois, & l'on prit celle du Nord-Ouest. Le pays est assez beau, mais désert, & sans aucune apparence d'arbre. On campa sur le botd d'un ruisseau, dans la Vallée de Nalin keu, à cinquante lis de Halue-fin. Les Ambassadeurs recurent ici un Présent de quarre cens bœufs & de six mille moutons, de la part de l'Empereur, dont les Troupeaux paissent dans cette plaine. Le 7, on fit foixante-dix lis, par divers détours entre de petites montagnes. Le Pays ressemble à celui du jour précédent; mais on rencontra quelques Mongols, foit dans leurs tentes, foit en marche avec leurs petits chariots à deux roues,

Malin-kew.

qui font traînés par des chevaux & des vaches. On campa fur le bord d'un

Le 8, on fit environ cent lis, à l'Ouest, dans une grande Plaine, arrosée de plusieurs Ruisseaux & riche en pâturages, mais où l'on n'apperçoit qu'un seul arbre. Les chemins y sont fort bons. On campa sur le bord d'un Ruisseau, pres d'un Hameau qui est l'exil des Chinois, & qui est voisin des ruines d'une Exitées Chinoisgrande Ville. Le 9, on fit quatre-vingt-dix lis, presque toujours à l'Ouest, le chemin moitié montagnes, moitié plaines. On rencontre au milieu d'une

Camp dans la Tartarie 7. Ruiffeau , 10 on 11 70 8. Ruiffeau . . 50 100 6. Vallée du Nalinkeu, 50 9. Temple de Lamas

Le 10, après avoir fait trente lis, on abandonna la plaine, pour faire vingt

GERBILLON. 1688. I. Voyage.

TILLION. Plaine de cinq ou fix lieues un Temple bâti par l'Empereur de la Chine, pour 885. fervit d'holdelteie aux Lamas, Jorfayili Ston le Voyage de Peking, Il n'ett pas 1920. garand 3 mais c'elt un des plus beaux que l'Auteur eût jamais vis. On voit d'un cécé un alfer amavaris édites, equi ett habité par quatre ou cinq Lamas, envivoronné de tentes Mongols, & de hutes Chinoifes. On campa a vingr lis de ce Temple, vest 'Ouaft.

Riviere de San-

autres lis par des montagnes & des vallées défertes ; jusqu'an Ruifleau de Santshan; ao il ron campa. Le lendemain , on continua de marcher par des ehemins de la même nature, fans y trouver un arbre ni une maislon. On vie qu'elques chevres jumes, allez femblables aux gazelles , mais û facouches , qu'elles prement la fuite à la viu d'un homme. On campa à Lou-Hayn, fur qu'elles prement la fuite à la viu d'un homme. On campa à Lou-Hayn, fur les des des la companie de la companie

pour la seconde sois sur ses bords. Toute cette journée, en dtoite ligne, ne sur que d'enviton quarante lis.

Le 13, on suivit le même Ruissau, Fespace de vinge-cinq list après lefquels on pessi devant une fortecessile rainée, é do l'on entra dans les montagnes. Elles sont remplies, comme les vallèes, d'arbres nains & de buisson, Après vinge-cinq ou treme antres lis, on entra dans une agrésible plaine, où ferpence un Ruissau que l'Auteur prit encore pour l'Imatu. On y voit des arbres & un mauvait Temple, environné de semes Mongols, & de butes de terre qui servent à loger des efclaves Chinois, qu'on envoie pour cultiver la tere. On fit, dans cette poimré, foixante lis à l'Ornêt, qui pewent être réduits à cinquante, & l'on campa dans une Plaine nommée Horkokol, ou Korlokol.

Tour en

Le 14, tonte la journée fe fir au travers d'une grande plaine, large de trois on quarte lieuse, & bordée, au Nord & ea Mord-Oueft, par des montagnes couvertes de bois. Elle ell arrofee par un ruilfeau, & cultivee en plutieurs enfoits, ou l'en découvre des Hameaux de fept ou huit eabanes. Après avoir fait quaratue lis, on rencontra une Tour, à laquelle on autribue quatre can auf daniquité, affec entires l'exception du tout. Cell un obbsone régulier, à buit cages, chacun d'onze pieds de hasteur, fans y comprendre le premier que na plus de quitrez, indépendamment de Lornier. L'édite cett de brique, autili blanche que la pietre de taille. Elle embell d'entrement de la mête que, autili blanche que la pietre de taille. Elle embell d'entrement de la mête que, autilité de la coupe, de l'entre de coupe, & fort orne de feuillages. On y monte avec une échelle, & l'on y rouve un esfeaile qui condiai usu autres étages; atan chacun dedquels oft voit deux flatues en demi-relief, presque de grandeur naturelle, mais mal faites. l'Auteur juge qu'il exilide in arcinemenne que laque grande Ville dans el lieu, l'Auteur juge qu'il exilide in arcinemenne qu'elque grande Ville dans el lieu, l'Auteur juge qu'il exilide in arcinemenne qu'elque grande Ville dans el lieu,

|                            |  | lis. |                    |      |  |  | lis. |
|----------------------------|--|------|--------------------|------|--|--|------|
| 10. Ruiffcau de Sanneshan, |  | 50   | 13. Plaine d'Horko | kol, |  |  | 60   |
| 11. Plaine de Loto-haya, . |  | 40   | 14. Camp,          |      |  |  | 50   |
| 12. Riviere d'Imaru.       |  | 70   | -                  |      |  |  |      |

parce qu'on y voir encore un vaste espace, renfermé dans des murs de terre GERELLON. à demi tuinés. Elle avoit été bâtie par les Tartates Occidentaux , lorsqu'ils étoient en pollession de la Chine. On campa dix lis plus loin (38).

En approchant du camp, on vit paroître les Mandarins de Qua-wha-chin, En approchant du camp, on vit paroître les Mandarins de Qua-wha-chin, Visite que l' ou Huhu-hotun (39), qui venoient au-devant des Ambassadeurs. Ils étoient recognitue des fuivis de douze ou quinze Lamas, à cheval, la plûpart en robbes de foie jau- Mandarins &

I. Voyage. Vifite que les

ne, avec des écharpes rouges, qui leur couvroient presque tout le corps. A est Lamas de Huha-hatun. leur tête étoit un jeune & beau Lama, d'un teint si blanc & si sin, que Gerbillon le prit pour une semme. Il portoit un bonnet doré, à grands bords, dont le sommet se terminoit en pointe. Un autre avoit un bonnet qui n'étoit pas moins doré, mais plus petit, & plat par le haut. Ces deux Lamas furent les feuls qui ne descendirent pas de leurs chevaux en approchant des Ambassadeurs. Tous les autres ayant mis pied à terre, le Chef de leur troupe fléchit les genoux, & s'informa de la fanté de l'Empereut. Enfuite ils se rendirent dans des tentes qu'on leur avoit préparées. On leur préfenta du thé; & la converfation avant été fort courte, ils prirent congé des Ambassadeurs, qui les conduifirent hors de la tente, où ils virent monter le Chef à cheval, aidé par deux ou trois Lamas, qui le foutenoient avec de grands témoignages de refpect (40).

Le 15, on campa près de Qua-wa-chin, Ville aujourd'hui peu confidérable, mais autrefois fort peuplée & célebre par fon Commerce, pendant que les Tarrares Occidentaux étoient maîtres de la Chine. Les murs sont de brique, & paroiffent bien confervés; mais il ne refte presque plus rien du rempart intérieur. On y voit plusieurs Temples, qui parurent à l'Auteur, plus beaux, mieux bâtis & mieux ornés que la plupart de ceux qu'il avoit vus à la Chine. Les maisons de la Ville ne sont que des cabanes de terre; mais les Faux-bourgs font un peu mieux bâtis & plus peuplés. Les Tartares & les Chinois font ici melés sans distinction, & l'Empereur de la Chine y gouverne par ses Lieutenans. Le principal commerce du Pays est avec la Province Chinoise de Schanse, qui n'en est qu'à deux journées, c'est-à-dire, à dix-huir

Les Ambassadeurs allerent descendre au principal Temple, où ils furent in- Temple eu destroduits par quelques Lamas, au travers d'une cour affez grande & fort bien troduits par quelques Lamas, au travers d'une cour affez grande & fort bien baffadeus. pavée. Ils trouverent, dans ce lieu, un de ces Lamas que les Tarrares croient immortels, ou du moins, dont l'ame n'est pas plutôt séparée du corps, qu'elle entre dans celui d'un enfant; ce qui leur fait donner par les Chinois le nom de Hofo, qui fignifie Dien vivant. Ils font adorés comme des Divinités fur

Ce prétendu Immortel, âgé d'environ vingt-cinq ans, étoit affis dans un Es sucuent un Lama immunité.

(18) L'Aureur trouve ici la hauteur méri- le nom Tartare. Quey whn-chin est le nom dienne du Soleil fort près de foixante-douze Chinois. (40) C'étoit un Hatakta on Khatakhta . degrés vingt minutes. c'est-à-dire , un des Députés que le Grand-La-(39) Ou Kuku-betun & Kukhu-hetun. C'eft

1 c. Kukkhu-botun .

Lll iii

ma du Tibet envoie rétider parmi les Tartares.

CERBILLON. 1688.

J. Voyage. s'y font.

d'un grand manteau du plus beau damas de la Chine, fort semblable aux chappes de nos Prêtres; de forte qu'on ne lui voyoit que la tête, qu'il avoit nue. Ses cheveux étoient frisés, & son manteau bordé d'un galon de soie, large de Cérémonies qui cinq ou six pouces. Toutes les civilités qu'il fit aux Ambassadeurs se réduisirent à se lever de son siège lorsqu'il les vit patoirre. Il continua de se tenir debout pour recevoir leurs complimens, ou plutôt leurs adorations. Pour eux. étant arrivés à six pas du Lama, ils jetterent leurs bonnets à terre, & se prosternerent trois tois, en frappant la terre du front. Enfuite s'étant agenouillés devant lui tour-à-tour, il leur mit les deux mains sur la tête, & leur fit toucher fon chapelet. Ils lui rendirent alors une seconde adorarion; & ce Dieu contrefait s'étant affis le premier, ils prirent place dans l'alcove, l'un à fa droite, l'antre à fa gauche. Quelques uns des principaux Mandarins s'affirent au - deflous d'eux. Diverfes personnes de leur suite furent admises aussi à l'adoration, & reçurent l'impolition des mains, avec la faveur de toucher au chapelet.

Taé & collation.

On apporta du thé à la Tartare, dans de grands vases d'argent. Un Lama, qui en tenoit un particulier pour l'Immortel , versa de la liqueur pour lui dans une belle taffe de porcelaine, placée près de lui fur un guéridon d'argent. Il. prit la tasse lui-mème. Son manteau s'étant entrouvert dans le mouvement qu'il fit pour avancer la main, Gerbillon observa qu'il avoit les bras nuds jusqu'aux épaules, & que pour habillement intérieur, il n'avoit que des écharpes jaunes & rouges autour du corps. Il fut fervi le premier. Les Ambassadeurs le faluerent, en baidant la tête avant & après le the, suivant l'usage des Tarrares; mais il ne fit aucun mouvement pour répondre à leur civilité.

Peu après, on fervit une collation, & l'on plaça d'abord une table devant l'Idole vivante, Chaque Ambassadeur eut la sienne. Les Mandarins & les Jesuites reçurent le même honneur. Le service consistoit en plusieurs bassins de fruits fecs, & de pâtifferie composée de farine & d'huile, qui jettoit une odeur très-forte. Après cette collation, à laquelle les Jesuites ne toucherent pas, quoiqu'elle parût merveilleuse aux Tattares, on servit pour la seconde tois du thé. Ensuite les mêmes tables furent rapportées, mais chargées de viandes. Des deux côtés paroiffoit un grand plat de bœuf & de mouton , à demi cuit, une jatte de porcelaine remplie de riz fort blanc & de très-bon goût, & une autre jatte de bouillon, qui n'étoit qu'un mélange d'eau & de vinaigre, dans lequel on avoit fait dissoudte un peu de fel. Les gens des Ambassadeurs, qui étoient affis par derriere, furent fervis de même.

Gerbillon admira beaucoup l'avidité avec laquelle ces illustres Mandarins devorerent cette viande, qui étoit à demi cuite, froide, & si dure, qu'il n'en put avaller un morceau. Mais personne ne joua mieux son rôle que deux Tartares Kalkas, qui tomberent sur les mets avec un appetit surprenant. Ces tables avant été retirées, on servit encore une fois du thé, & la conversation Gravité de Dies fuccéda pendant quelque tems. Le divin Lama foutint fort bien la gravité de fon perfonnage. Il ne prononça que cinq ou fix paroles, d'un ton fort doux, pour répondre à quelque humble question des Ambassadeurs. Il rouloit continuellement les youx, jettant des regards attentifs, tantôt fur l'un, tantôt fus

Lanst.

l'autre, & daignant quelquefois fourire. La conversation étoit soutenue par un Girettione autre Lama, qui paroitloit chargé de ce foin à ritre d'office, & qui donnoit ses ordres pour le service.

1688. I. Voyage.

En quirtant cette vénérable Assemblée, les Ambassadeurs firent le tour du Visite du Tema-Temple, pour visiter les peintures, que Getbillon trouva fort groffieres, sui- Pievant le gout Chinois. L'édifice est un quarré d'environ quarante - cinq pieds, au milieu duquel est un espace oblong, de vingt pieds sur treize, dont le platsond est forr élevé, & reçoir beaucoup de jour par le haut. Cet espace est environné de petits quarrés, dont le platfondest plus bas. Toute l'étendue du bâtiment est soutenue par canq rangs de colonnes, qui sont interrompues par l'espace oblong. Les platfonds, les murs & les colonnes sont peints simplement & fans dorure. On n'y voir pas de statues, comme dans les autres Temples de la Chine. Au fond, s'éleve un trône, ou un autel, sur lequel la Divinité prétendue se montre assise, sous un dais de soie jaune, où elle recoit les adotations du penple. Il y a plusieurs lampes suspendues de chaque côté, quoiqu'on n'en vît qu'une allumée.

On fit monter enfuite les Ambassadeurs dans une misérable galerie, qui Galerie & chamienvironne l'espace oblong, & qui est elle-même environnée de chambres, dans une desquelles est atlis un Enfant de sept ou huit ans, avec une lampe qui detine à la terbrûle devant lui. Il est vêtu & placé comme l'Idole regnante, dont il dit être cession de la Dele Successeur; car les Lamas ont toujours un Substitut prêt à les remplacer, unité. dans le cas d'une mort imprévue. Ce jeune Imposteur ne parla point, & ne sit pas le moindre mouvement. Plutieurs Mongols du cortece lui rendirent les mêmes adorations qu'à l'autre : mais l'Auteur ne pur sçavoir si les Ambassadeurs avoient fair la même chose, parce qu'ils étoient entres dans la chambre avant lui. Celle du Fo vivant est sur le porche même du Temple. On y voyoit un trône à la Tartare, & une belle table incrustée de nacre de perle, sur laquelle étoit une taffe de porcelaine sur une soucoupe d'argent. Il n'y manquoir rien d'ailleurs pour la propreté. Mais , dans une autre chambre fort mal-propre , les Ambailadeurs trouverent un Lama, qui chantoit ses prieres écrites sur des feuilles de gros papier noir. Enfin prenant congé de la Divinité, qui les laislapartir fans se lever & fans leur faire la moindre civilité, ils allerent visiter,

dans un autre Temple, le Lama ou le Fo vivant, qui étoit venu la veille audevant d'eux. Mais l'ereira & l'Autent prirent le parti de retourner au camp , où ils trouverent que la hauteut meridienne du foleil n'étoit pas différente de

celle du jour précédent. Le 16, fut employé à faire des provisions pour la fuite du Voyage. Pereira recut la visite de cinq Pélerins Payens de l'Indostan, vêtus à peu prés comme nos Hernites, c'est-à-dire, d'une grande robbe brune, avec un capuchon sur la tête. Le lendemain, on distribua du millet à tous les Voyageurs, comme un présent de Sa Majesté Impériale. Quatre cens cavaliers Tartates furent commandés pour escorter les Ambailadeurs jusqu'aux frontieres du Royaume de Hacha ou Kalka, Gerbillon trouva que la hauteur meridienne du foleil, observée avec toute l'exactitude possible, étoit de soixante-douze degrés & près de rrente minutes.

L'un des deux Ambassadeurs ne dissimula point aux Missionnaires qu'il fai- Joyenne d'un foir fort peu de cas des Lamas, & que s'il avoit rendu fes adorations au Fo Chrom sur les s

GERBILLON. 1683. I. Voyage. Aveu d'un Fo vivant.

vivant, c'étoit uniquement par complaisance pour son collegue, qui l'en avoit pric , parce que son Pere , disoit-il , avoit adoré le même Lama dans un autre corps. Il leur apprit auffi que le Lama qui étoit venu au-devant d'eux le jour précédent, lui avoit confeile avec beaucoup de franchise qu'il ne comprenoit pas comment il pouvoit avoir existé dans un autre corps que celui qu'il avoit actuellement; qu'il n'en avoit pas de plus forte preuve que les assurances des autres Lamas, fur l'autorité de leur Grand-Pontife, qu'ils adoroient tous comme une vérirable Divinité (41), & qu'au fond il ne se rappelloit rien de ce qui devoit lui être arrivé dans les autres corps, où l'on prétendoit qu'il avoit déja vêcu.

Un Chrétien de la Ville assura les deux Jesuites que chaque Lama entretient une ou deux femmes. La plupart de ces Pretres, du moins ceux d'un certain ordre, font Chinois, & les plus habiles Négocians du Pays. Ils venoient jusques dans le camp pour y vendre des chevaux, des chameaux & des moutons. Un d'entre eux fit présent, au premier Ambassadeur (42), de quatre chameanx & de trois chevanx. Ce Prince Chinois les traitoir avec beaucoup de distinction. Il fit asseoir le principal d'entr'eux, près de lui, & sur le même tapis, honneur qu'il n'auroit pas accordé aux plus grands Mandarins de

l'Empire. Les Ambaffa-

Les chameaux de l'équipage ayant repris des forces pendant les trois jours ou'on avoit passes à Queg-wa-chin , on se remit en marche le 18, & l'on sit. ce jour là foixante lis, par des montagnes raboteuses, dont quelques - unes étoient couvertes de verdure. On campa dans une Plaine nommée Quendulen, fur le bord d'un petit ruisseau qui la rraverse, & qui produit de fort bons pâturages. Le 19, on fut obligé de s'arrêter, pour se donner le tems de retronver quantité de chameaux & de chevaux qui s'étoient égarés. Un des Ambaffadeurs en perdit trente-cinq dans une feule nuit. Mais ils fe retrouvetent

euravane en trois bandes.

dont le rimettent en marche.

Division de la tous, & d'autres Officiers du cortege n'eurent pas le même bonheur. On réfolut, le même jour, de se diviser en trois bandes, dont chacune prendroit un chemin différent jusqu'à la résidence de l'Empereur Halha-han, que les Chinois & les Tartares nomment Kalka-khan (43), ou Khan des Kalkas. C'étoit la crainte de manquer d'eau & de pâturages , qui faisoit prendre cette précaurion aux Ambassadeurs. Le 20, celui auquel les Jesuites étoient particulierement attachés, prit directement au Nord. Les deux autres bandes tournerent plus à l'Est. L'Aureur ne s'attache qu'au récit de sa propre route. On fit d'abord trente lis droir au Nord, par des plaines bien couvertes d'herbes; enfuite, treize lis au Nord-Nord-Ouest, onze au Nord, & six au Nord-Nord-Eft. On campa dans une fort grande plaine, piès d'un ruisseau d'une fraîcheur extrême, à cause du nitre qui paroit en abondance jusques sur la surface de la terre, à demi blanc, & d'un goût très-exalré. Les pâturages en sonr beau-Ores & canada coup meilleurs. Mais on n'y voit point d'arbres, ni même de buissons. On n'y découvre que deux ou trois tentes, quelques lievres, & des oies fauvages que

(41) Ce doit être le Grand-Lama de Lassa (42) Il se nommoit Sofan-lau-ya. (43) Ou Khaliba-khan, au Tibet.

Juin, Concinuacion de la Route, 60 20. Ruisscau, 18. Plaine de Quendulen, . . . lcs les Chinois nomment Whang-ya, c'est-à-dire, canards jaunes, parce qu'une GERBILLON. partie de leur plumage est de cette couleur.

1688.

Le 21, on fit cinquante lis au Nord, & trente au Nord-Oueft, par un Pays I. Voyage. tour-à-fait défert, sec & sabloneux, sans maisons, sans arbre & sans culture. On y vit néanmoins quantité de perdrix, de lievres & d'oies jaunes. Le camp fur affis près d'un Ruifleau, où l'on vir arriver un petit Roi, ou un Regule, rriburaire de l'Empereur, qui venoit, avec fon fils, rendre sa visite à l'Ambassadeur. Son correge n'étoit composé que de dix ou douze personnes, tous

Ville d'un Ré-

gens de fort mauvaife mine, à l'exception du Prince, qui étoit vêtu de foie. Il descendit à quelque distance de l'Ambassadeur, pour lut marquer son respect. Sa visite sur courte. L'Ambassadeur le conduisit hors de la tente, & le vit remonter à cheval dans le même lieu où il éroit descendu. Le lendemain on recut du Regule un présent de chair de bœuf & de mouton, avec du lair, dans des peaux sechées au soleil. Rien n'étoit si dégoutant; mais les Mongols en firent un festin qui leur parut délicieux.

Ses préfens.

L'Ambassadeur apprit à Getbillon, que ce Prince & la plupatt de ceux qui Ce que cas que

ont reçu de l'Empereur le titre de Regules, font Souverains de deux ou trois ces liegules. mille fujets, dispersés dans ces déserts; quatre ou cinq familles dans un canton, & fept ou huit dans un autre. Les richesses de celut-ct consistoient en trois cens chevaux, avec un nombre proportionné de bœufs, de vaches & de moutons, mais fur-rout en cinq mille Taels, qu'il recevoit annuellement de l'Empereur. Ces petits Princes étoient sujets de la famille Tattare qui regne aujour-

d'hui à la Chine, lorfqu'elle en fit la conquête.

Le 23, on fit enviton cinquante lis, presque toujours au Nord-Ouest, par dans seite partie un chemin battu, quoique le Pays foit fort inégal, & rempli de fable, de ni- de la Tartaire, tre & de salpêtre. C'est à quoi Gerbillon crut devoir attribuer le froid excessif de cette partie de la Tartaile, & la négligence avec laquelle on y laisse les terres sans culture; d'autant plus qu'il n'y a point, au Nord, de montagnes ni de forêts, d'où puissent ventr des vents si perçans. On campa dans une vallée bordée de monragnes, & bien arrofée par un Ruisseau d'eau fort saine, qui rend les parurages excellens. On rencontra fur la route quelques Marchands

Mongols, qui alloient vendre des chevaux & des chameaux à Quey-wa-chin. Le 24, on ne fit que vingt lis, Nord-Est-quart-d'Est, par de grandes plaines . & par quelques montagnes couvertes de ronces & de buillons . & l'on campa fur le bord du même Ruitfeau, où l'on rrouva quantité de perdrix, d'oies lauvages & de canards. Le jour fuivant, on fit cinquante lis, Nord-Ouest, au travers de quelques perites montagnes couvertes de genêts, de pierres, de cailloux brifés, & de roches à demi enterrées. On campa dans une petite plaine, près d'un petit Ruisseau dont l'eau est excellente; & l'on vit sur les monragnes quelques daims & quelques chevres jaunes.

Le 26, on fit quatre-vingr lis au Nord-Nord-Ouest, par de grandes plaines fabloneuses, où l'on ne découvre pas un buisson. A peine s'y trouva-t-tl assez d'herbe pour la nourriture des bestiaux. On campa sur le bord d'un Ruisseau.

21. Ruiffean . 21. Ruiffcau, 80 50 23. Ruiffcau 50 16. Ruiffcau , 24. Même Ruiffcau , 10 Tome VII. M m m

GERBILLON. 1688. I. Voyage. des Kalkas.

Nos chatretiers entendirent pendant la nuit les hutlemens des loups. Ici commence le Pays des Kalkas, & l'on rencontra cinq ou six de leurs tentes.

Le 27, après avoir fait vingt-cinq lis, on traversa quelques petites monta-Entrée du Lays gnes. Le reste du chemin n'offroit que des terres molles , où l'on vit des lievres & des perdrix en abondance. On n'eut pas d'autre reflource pour se pro-Routes variées. curer de l'eau, que de creuser des puits dans le camp. Les terres de la journée fuivante ne futent qu'un fable ferme. On campa au pied d'une montagne, où l'on fut encore obligé de creuser des puits. Il se présenta des troupes de Kalias , & l'on découvrit quelques buillons; mais on ne vir pas un arbre. Les Missionnaires trouverent, sur une éminence, une pierre brillante qui patoissoit mêlée d'or. La route du 29 fut entre des montagnes, à travers des sables mouvans ; & l'on campa dans une Plaine de sable ferme, assez riche en herbe. Le 30, on marcha par des plaines de la même nature, mais le Pays devenoit plus défert & plus îtérile. On n'y découvrit qu'un seul arbre. Les daims & les perdrix semblable à ceux de l'Europe, mais jaunâtre. Il s'en trouve un grand nombre

Mulets Gurager. y étoient en grand nombre. On y vit aussi un muler fauvage, parfaitement dans le Pays. On creufa des puits pour abreuver les bestiaux de la catavane. Tong lau-ya avoit seul quatre cens chevaux & cent vingt chameaux. Le premier de Juillet, on traversa des plaines d'un sable brûlant, quelque-

fois ferme & quelquefois mouvant, sans arbres, sans eau & sans pâturages. Le 2, on découvrit quelques arbres, & quantité de ces pierres de roche & de ce fable condensé, plein de paillettes jaunes & brillantes comme de l'or. On vir une espece d'arbrisseaux, qui ressemblent assez à nos Belvederes par la seuille Abandance de & les branches. Les daims &cles perdrix ne se montrerent pas en si grand nombre que les jours précedens. Mais Gerbillon n'en avoit jamais tant vû que le 3. On continua, le 4, de traverser par des plaines & de petites montagnes. Le 5, on trouva un peu d'herbes dans les sables, & c'étoit le meilleur fourage qui se fut présenté depuis cinq ou six jours. Le lieu où l'on s'arrêta le 7, étoit un camp de Tartares Kalkas; mais le terroir n'en étoit pas moins ftérile & moins inégal que dans les cantons précedens. Plusieurs Lamas & d'autres Tartares y viliterent l'Amballadeur.

Les deux Am-Fathaleurs fe rejorguene.

perdus & de lie-

Le 9, on apprit des guides qu'il falloit s'attendre à manquer d'eau & de fourage pendant fept ou huit jours de marche. Dans cet embarras, l'Ambassadeur prit la réfolution de tejoindre le Prince Sofan-lau-ya, fon Collegue, & lui depêcha un coutier, pour le priet de l'attendre. Là-dessus, il prit le parti de retourner fur ses pas, par la même route qu'on avoir suivie depuis deux jours. L'Auteur vit, en chemin, un bœuf fauvage de Tarrarie qu'on avoit apprivoise, & qui se laissoit mener avec un licou. Il étoit noit, moins gros & moins

Bouf Gurage de Laturie.

| _   |        |      |       | _    | _   | _ | _ |    | lis, |     |      |   | _ |  | _ | _ | _ | lis |
|-----|--------|------|-------|------|-----|---|---|----|------|-----|------|---|---|--|---|---|---|-----|
| 17. | Plaine |      |       |      |     |   |   |    | 80   | 4.  |      |   |   |  |   |   |   | 50  |
| 28. |        |      |       |      |     |   |   |    | 60   | 5.  |      |   |   |  |   |   |   | 45  |
| 19. |        |      |       |      |     |   |   |    | 20   | 6.  |      |   |   |  |   |   |   | 50  |
| 30. |        |      |       |      |     |   |   | .* | 45   | 7.  |      |   |   |  |   |   |   | 70  |
|     |        |      |       |      |     |   |   |    |      |     | Bonn |   |   |  |   |   |   |     |
| ı.  | Defen  | rs f | ablor | CUE  | , . |   |   |    | 65   | 9.  |      |   |   |  |   |   |   | 40  |
| ١.  |        |      |       |      |     |   |   |    | 61   | 10. |      |   |   |  |   |   |   | 10  |
| t.  | Defer  | : 6  | ablon | cux. |     |   |   |    | 80   |     |      | • | • |  |   |   |   |     |

haut que les bœufs ordinaires; les jambes courtes, le poil aussi long que ce- GERBILLON. lui du chameau, mais beaucoup plus épais. Il avoit été échangé pour deux chevaux. On lui faisoit porter la selle; mais son pas étoit lent & pesant. Le 11, on suivit la même route; & le 12, on sut obligé de faire cent lis à

1688. I. Voyage.

l'Est & au Nord-Est pour trouver de l'eau. Le 13, on campa près du camp d'un figus. Prince, frere de l'Empereur des Kalkas, qui s'étoit fauvé des mains des Eluths, en courant huit jours fans s'arrêter, & qui avoit choisi ce lieu pour asile. Il étoir fort bien pour vû de bestiaux & de moutons, & ses tentes étoient au nombre de trente. Il fit déclarer à l'Ambailadeur, par un de ses gens, qu'étant fils d'un Empereut, il ne pouvoit lui céder la place; ce qui n'empêcha pas ce Ministre de le visitet, & d'acceptet une sète que l'Auteut trouva fort grossiere. Après les Caffres du Cap de Bonne-Esperance, il n'avoit jamais vû, dit-il, de Nation fi fale. Le Prince envoya faire, le lendemain, ses complimens à l'Ambassadeut par un autre Prince de ses parens, vetu d'une vieille casaque fort mal-propre, dont la bordure étoit de peau. Son bonnet étoit doublé d'hermine, mais tout-à-fait ufé. Il avoit la phisionomie brutale, l'ait dédaigneux, & fon correge confistoit en quatre ou cinq gros fatellites, d'une figure

Prince Kalka

rtoyabie. Gerbillon fut informé par un Kalka, de la fuite de l'Ambassadeur, que pen-kas en bytes. dant le froid excessif de l'hyvet, ces Peuples ne quittent jamais leurs tentes, & qu'ils entretiennent au centre un grand feu qui brûle continuellement (44). Ils ne paroillent pas fort braves. Les caravanes des Mahométans, qui traverfent leur Pays, pillent & enlevent impunément leurs bestiaux & leurs propres personnes, pour les vendre à Peking; & tel avoit été le sort du Kalka qui faisoit ce récit à Gerbillon.

effrovable.

Le 15, on campa au pied d'un tocher, où l'on trouva des puits déja creusés par l'avant-garde. L'Ambassadeur ayant reçu avis que So-fan & Malau-ya continuoient leur marche, sans craindre les Eluths, parce que ces Tartares étoient en paix avec l'Empire, regretta d'avoir changé de route. Ce jour & le fuivant, ils rencontrerent des troupes de Kalkas en fuire , & si effrayés qu'elles ignotoient ce qu'étoit devenu leur Khan, & le Lama son frere.

Le 18, on trouva, dans la route, deux camps Kalkas, & quelques puits Pays milérable. fort profonds. Le chemin étoit couvert de chevaux & d'aurres bêtes, qui étoient vraisemblablement mortes de soif. On n'avoit point encore trouvé le pays si stérile & si misérable que ce jour là. La réflexion des sables brûlans communiquoità l'air une chaleur insupportable, quoique le vent sut assez frais & contraire au cours du foleil.

Mandarin fait

Le 19, on continua de trouver un terrain inégal & fabloneux. Le foutage priformer,

(44) Ce que l'Auteur ajoute de leurs ulages s'accorde avec ce qu'on a lû dans l'article qui les regarde.

| 11. |      |        | ,    |      |  |  | 60  | 16. | Defe | rt Gi | blone | ur, |   |  | lis<br>41 |
|-----|------|--------|------|------|--|--|-----|-----|------|-------|-------|-----|---|--|-----------|
| II. | Defe | ert fa | bloa | cux, |  |  | 160 | 17. |      |       |       |     |   |  | 51        |
| 13. | ,    |        |      |      |  |  | 45  | 18. |      |       |       |     |   |  | 7         |
| 14. |      |        |      |      |  |  | 2.5 | 19. |      |       |       |     |   |  | 10        |
|     |      |        |      |      |  |  | 38  |     |      |       |       | 1   | m |  |           |

GERBILLON. 1688. I. Voyage. Comment il eft

ne fur pas mauvais, mais on manqua d'eau. Les Tartares fingirlis ne cefferent pas de le préfenter en troupes. On campa près d'un puis, fur le bord daquel cioti une pauvre femme, malade & privic de toute aliflance, & quantire de belitaix motts autour d'elle. On apprit dans ce licu qiu un Mandarin, euvoyé par l'Empreure pour s'informer de la fituation du Khan des Kalkas & du Lama, avoit éré pris par les Eluths, & crutic affer nudemen par leur Khan, qui ne lui avoit eptemis de lui paaler qu'i genour, mais qu'il avoit refuig génératefment de le voir à ceute condition, en lui repreferante qu'il n'étoit pas fou vafals, ceut de le voir à ceute condition, en lui repreferante qu'il n'étoit pas fou vafals, un maide point quoi les deux Sengueurs Chinois étoient venus dans le l'ays avec une ammée, de l'étoit pour adifiére les Kalkas, ai vaoit réponde qu'ils alloient négocier la paix avec les Ruffiens; & que le Khan faitsfait de cere réponfe, l'avoit conglédit, avec un préfera de deux cens moutons, de dis chevaux & d'un chameau. L'Ambaffactur devint tranquille après ce récir, dans l'opinion qu'il pouvoit continuer furement fon voyage.

Les Ambaffadrurs fe rejusg sente

Le 10, il artiva dans un lieu noimié Narat, où So-fan Lau ya, Ma-Lau-ya B. Padau-ya, Prédident du Tribunal de Long faywan, avoient atlis leur camp pour l'artendre. Le lendemain, Ma-lau-ya vitsa les Millionnaires. De l'eur cot è, ils fe rendirent à la tente du Prince So-fan, qui difputa une heure enrière avec Pereyra fur les pri vicipse de la Keligion.

Ordres qu'ils regrivent de l'Empercut.

Le 22, on vit arriver deux Mandarins, avec les dépêches de l'Empereur, qui fut la nouvelle d'une guerre entre les Eluths & les Kalkas, envoyoit ordre à les Ambassadeurs de retoutner jusqu'aux frontieres de la Tartarie Chinoise, à moins qu'ils n'eussent déja passe le territoire des Kalkas, où les armées éroient alors. Il les chargeoit aufli de donner avis aux Plénipotentiaires Ruffiens (45), qui les attendoient à Selingha, de la cause de leur retout, & de les inviter, soit à se rendre sur les frontieres de son Empire, soit à trouvet que que autre moven de faciliter les Conférences. Les Ambailadeurs réfolurent, avec joie de se conformer aux intentions de leur Maître : mais, avant que de retourner sur leurs rraces, ils écrivirent, fuivant les ordres, aux Ambassadeurs Russiens. Leur Lettre (46), que les Missionnaires tradussirent en latin, étoit signée par Son-go tu, Capitaine des Gardes & Conseiller d'Etat, par Tong que-kang, Kong du premier ordre (47), Chef de l'Etendard Impérial, & oncle de l'Empereur; par Arnbi, Préfident du Tribunal des affaires égrangeres , & par Ma-lau-ya , premier Enfeigne de l'étendard Impérial. Le 23, trois Mandarins partirent pour Selingha, avec un correge de trente personnes, & l'ordre de rejoindre, dans l'espace d'un mois, le corps de la caravane, dans le lieu qui leur fur assigné.

Tis dépêchent grois Mandarins à selangha.

On se mit en marche le 24, pour retourner vers la Chine, par la route que

(45) C'étoit Okshriz, Licutenant de Brunfkoye Tivolore Alexieviez Gelowin, & fes Colmeme entré dans celui de Kumari.

legues.

(49) Kong est la première dignité de l'Em(46) Cette Lettre tapponte les causes de la pire, après celle de Regule ou de Vang. Elle
guerre, & les injutes reçues d'Alexis, Gourépond à celle de nos Ducs & Pairs.

venneur d'I abs.

## DES VOYAGES. LIV. IV.

le 27, on vit quantité d'ardoifes, & de fort belles pieces de marbre; ce qui fit

le Prince So-fan avoit suivie, comme la plus courte & la meilleure. En effet, GERBILLON. on ne comptoit que cent dix lieues depuis Huhu-hotun, avec la certitude de ne pas manquer de fourage & de trouver continuellement de l'eau. Le 26 & I. Voyage.

juger qu'il doit s'en trouver des carrieres aux environs. La route étoit parfemée de chevaux morts & d'autres animaux. Les Missionnaires trouverent le Pays tel qu'auparavant, quelquefois uni, quelquefois fort inégal. L'équipage étoit en fort mauvais état, & les chevanx extrêmement fatigués. Le 29, on se rendit par des fables au pied de quelques montagnes, convertes de buissons & de ronces. Le 3 d'Aout, les Ambalfadeurs reçurent la visite d'un Tayki-kalka, ou d'un Visite d'un Prin-

Prince du Sang, affez bizarrement vêtu d'une cafaque de foie, avec quelques galons d'argent. Sa phisionomie n'étoit pas beaucoup meilieure que celle de ses gens, qui étoient au nombre de douze ou treize. Cependant il sut reçu avec honneur & traité fort noblement. Le 5, on entra dans un Pays, qui parut plus élevé que les précédens. Les Ambassadeurs s'amuserent à la chasse du licvre. Depuis qu'on retournoit vers le Sud, il ne se passoit pas de jour où l'on ne vir un grand nombre de perdrix.

tir le 11 du mois, pour aller chasser en Tartarie, & qu'il devoit prendre la route de Ku-ps-keu, porte de la grande muraille du côté de l'Eft, Le 7, le Grand-Lama des Kalkas & le Roi son frere, qui n'étoit campé qu'à la distance de l'ama des Kalkas rrente lis avec un corps de mille hommes, envoyerent complimenter les Am- kas. bassadeurs. Le 8, on campa sur les frontieres des Kalkas & de l'Empire. Gerbillon y trouva la latitude de quarante-trois degrés douze minutes, mais avec quelque incertitude pour cinq minutes. Le jour suivant, il trouva quarantedeux degrés, 51 minutes.

Le 6, un Mandarin apporta la nouvelle que l'Empereur se proposoit de par-

Ulau-ya, second Président du Tribunal des affaires étrangeres, prit ce jour Fession la Tarpour traiter les Ambassadeurs & presque toute leur suite. Le sestin, qui sut à la Tartare, confistoit en deux plats de viande mal hachée & à demi crue, avec un grand plat, qui contenoit, pour chaque Ambassadeur, un mouton presque entier, & coupé en pieces. Le service étoir en cuivre. On ne servit aux autres qu'un plat, de deux en deux ; mais accompagné de riz, de lait aigre , d'un bouillon foible, dans lequel on voyoit furnager de petites tranches de mouton. On y joignit une grande abondance de thé Tartare. Les plats furent servis sur des nates, étendues sur du sable, qui servoient tout-à-la fois de rable, de nappe & de ferviettes. On présenta une sorte de vin, mais de si mauvaise apparence, qu'à

la réferve de quelques Mongols, personne n'eut la hardiesse d'en goûter. Le même jour, on vit paller par le camp un Mandarin du Palais, envoyé par l'Empereur pour demander au Khan des Eluths les raifons qui l'avoient porté Chine couse les

1. Mauvzis Puirs, 10 60 3. . . . . . . 4. Petites Mornagnes , 50 40 5. Grand Etang , . . . 29. : 10 6. . . . 60 35 6. Frontiere des Kalkas • Mmmiii

GERSILLON. 1688. 1. Voyage.

à commence la guerre. En même tem 5 à Majelhé donna ordre à tous les Regnes Mongols, depuis Lyautong jufqu'à l'extrêmité de la grande muraille, de prendre les armes, & de former des camps fur les frontieres de l'Empire. Il détacha suffi une partie des troupes de la maislon, fous le commandement des Regules, pour les poffer à l'entrée des passiges, dans les monarges qui font bordées par la grande muraille, sin qu'elles fuilent toujours prêtes à repouller les Elushs, s'ils s'avancoiene vers la Chine.

Le 11, les quater Tajins, on grands Officiers, députerent Ulua-ya pour aller endre leur trépéds au Grand-Lama der Kalks, que tous les Lamas Mongols regardent comme leur Supérieur, & qu'ils reconnoilleur pour leur Chef, » apès celui du Tiber, qui eil leur fouverain Pontife. On vir arriver aufli un des deux prétendus immortels de Hahn-houra, à qui les Ambalidaurs ne manqueren pas de rendre une visite, le matin, lorfqu'il étoir près à forir de fa entre, pour le rendre à celle du Grand-Lamas. Cependant in e s'évoir pas même

informé de la fanté de ces Ministres.

Après fon départ, ils allerent à la chalfe da liewre, & dans l'efpace de trois ou que les on pric ente rionquante fept de ces animans, a un milieu de trois cereles de trois ou quarte cent hommes à pied, qui étoient armés d'arcs & de fléches. Il n'y out que les Ambalfadeurs é quelqueus-uns des principaus Officiers qui entrerent à cheval dans les enceintes, & qui treeent. L'Auteur prend plaifr à expédiente crete foul de l'ievre qui cherchoiner à fait un attravers d'une mois de fléches, ou entre les jambes des foldats. Les une fotient écrafés, d'autres renvoyés à coup de pace. On en royois court quelques-uns, la fiche attachés au Chantiré de valets, qui étoien hort des enceintes, avec des bitons & det chiens, & quelques-aus avec des fuffls, empédienn les autres de géchapeer.

Ön demeura dans le même camp jusqu'au 14, qu'on prit au Sud-ER, vers les l'ace ol l'Empereur Taisoir fa chulfe. Le Pays continua d'offrir des fables; mais moist-le l'ave il s'y trouvoir du fourage & de l'ean. L'Auteur qui avoir déja fenti quelques moisses de cours, fur le pus fousqu'ag, que la fevre lus favrint. Cependant il fe guérit par l'usge du thé & d'un peu de thériague. Le 15, on vir quelques daims à salie continuoir pendant la marche. & l'on voyoir quantité de perdirs; mais celles qui vivent dans cus déferts fabloness. approchant peu dennotres pour le goût, & ne vale limit (4) j'avanqoir à l'EB, vers la Province de Solon, dans la Tratta de l'ordinant le production de l'accompany de l'accompany

Le sendemain on campa près de la meilleure Source qu'on eût encore trou-

(48) C'ésoit le fameux Kaldan, dont on a parlé ci-deflus dans l'Histoire des Mongols.

| -    |      | -      | _    | -    | <br>_ |  | lis. |     | _ | _ | _ |   |  | - | - | Lis. |
|------|------|--------|------|------|-------|--|------|-----|---|---|---|---|--|---|---|------|
| 14.1 | Delc | nt fal | blan | cux, |       |  | 15   | 14. |   |   |   | , |  |   | , | 49   |
| 35.  |      |        |      |      |       |  |      |     |   |   |   |   |  |   |   | 40   |
| 16.  |      | ٠      |      |      |       |  | 40   | ıp. | • |   | • |   |  |   |   | ŞΘ   |
| 17.  |      |        |      |      | 4     |  | 10   |     |   |   |   |   |  |   |   |      |

vée, dans une vallée environnée de montagnes, qui étoient couvertes d'une Garbillon. herbe fort haute. So-fan-lau-ya reçut ordre ici d'établir des postes sut toutes les routes de la Tartarie occidentale, pour faciliter la communication des ordres jufqu'aux Régules & aux Mandarins qui étoient campés fur la frontiere. Le 22 on vit un grand nombre de perdrix, qui venoient boire à la fource. Les unes reffembloient aux nôtres. D'autres avoient la chair plus noire & n'étoient pas de fi bon goût. Les dernieres se nomment, en Chinois, Schats, c'est-à-dire , Poules de fable.

1658. I. Voyace. Polle erabite.

Le 25, les Mandarins & rous les gens du correge des Ambassadeurs recutent ordre de retourner à Peking. Ils prirent cette route dès le jour suivant. Mais les Tajins & les Interpréres Jésuites furent chargés d'attendre la réponse des Russiens. Le 27, les Ambassadeurs, marchant vers le lieu où l'Empereur

On retource à

éroit à chasser, rencontrerent en chemin plusieurs camps Mongols, & trouverent du fourage en abondance. Ils furent traités le même jour par un Tayki, à la maniere des Tattares. Le 18, ils s'exercerent à la chasse des chevres jaunes, dans des enceintes

telles qu'on les a décrites. Entre plusieurs de ces animaux, ils tuerent un Figure d'un long loup, qu'ils rapporterent au camp le lendemain. L'Auteur observa qu'il avoit de Tautaire. le museau fort pointu, à peu près comme un levrier, & le poil un peu plus blanc & plus court que les loups de France. Quoiqu'il n'y ait ni forêts ni buiffons dans cette contrée, les loups n'en fuivent pas moins les chevres jaunes,

dont ils font leur meilleure proie.

Chevrer iannes

Ces chevres jaunes font une espece particuliere de chevres, qui sont propres à certe partie de la Tartarie. Ce ne font, ni des gazelles, ni des daims, ni des chevreuils. Les mâles ont des cornes, qui n'ont pas plus d'un pied de longueur & qui font épaisses d'un pouce à la racine, avec des nœuds à des distances régulieres. Ils ressemblent à nos moutons par la tête, & aux daims par la taille & le poil; mais ils ont les jambes plus longues & plus minces. Ils font extrêmement légers ; & comme ils courent long-tems fans se lasser , il n'y a point de chiens ni de levriers qui puissent les arteindre à la course. Ils ont la chair tendre & d'affez bon goût; mais les Chinois & les Tarrares ignorent la maniere de l'affaisonner. Ces animaux marchent en troupes fort nombreuses . & s'arrêtent volontiers dans des plaines défertes, où l'on ne trouve ni ronces ni buissons. On ne les voit jamais dans les bois. Ils sont d'une timidité extrême ; & lorsqu'ils apperçoivent un homme, ils ne cessent de courir qu'après l'avoir perdu de vue. Ils courent fur une ligne droite & toujours à la file, fans qu'on en voie iamais deux de front-

Le 31 il passa un Courier par le camp, avec la nouvelle que le Khan des Eluths retonne Eluths étoit retourné à la hâte dans ses Erars, après avoir appris que les Tarta-dans ses Erans, res Mahométans, ses voisins (49), y avoient commis les nièmes ravages qu'il venoit d'exercer dans le Pavs des Kalkas.

Le 3 de Septembre, So-san-lau-ya donna une sete aux autres Ambassadeurs

(49) C'est-à dire , des Tartates-Usbeks. On a vû , dans leur article , l'origine de leur Nation, leur religion & leurs usages.

GERBILLON. 1633. L. Voyage.

8. du petit nombre de Mandarins & d'Officiers qui étoient reflés dans le camp. Il fir manger les Jéfuires à fa table, tandis que Kiw-kyew, Mu-lau-ya & Ulangya furent fervis à une table voifine. Depuis le commencement du voyage, l'Auteur n'avoit pas vû de repas fi propre & fi bien fervi. Après le feltin, on

prit l'amusement de la chasse.

Beau Lama.

Le 4, un Officier du Palair, chargé des complimens de l'Empereur pour le Grand-Luma, paffu en polle piet du camp. Il ramenois de Peking un Lama, qui avoit éré envoyé par fon Maire pour fabler l'Empereur. Ce Prêtre Tarare éroit d'une for thoèle l'égure. Il avoit les traits réguliers x le fond du etint auffi blanc que les Européens, mais un peu brilé du foleil. Il avoit auffi plus de liberré dans fes manieres, x plus d'éfprit, qui autom a Klaka qu'l Fauteure la jamais vi. Son habillement étoit une vieille cafaque à la mode de cetre Nation. Ellé côtit oute fouillé de graifit çe cale splus illustre Kalkas n'on par d'autre férviere que leur habit pour s'effuyer les doigts & la boache; & le même Prê-tre, a prêts avoit vaulléun bouillon gras, fe fronta els bress avec fan manche.

Mine de fel & maniere de le travailler.

Le 7, les domethiques des Millionnaires découvrirent une mine de fel, mêle de falble, à la profondura d'un pouce fois terme. Cette région en est remplie. Les Mongols, pour le purifier, mettent ce mélange dans un baffin, où la jettent de l'eau. Le fel venant à fe difouder, il le verfent dans un autre baffin & le font bouillir; après quoi ils le font fécher au folcil. Ils yen procuerne encore plas aifement dans leus réangs d'eau de plaie, où il fer ramsfie de lui-même dans des trous; & féchant au folcil, il laiffe une croute de fel fin & pur, qui et quelquefois épaité de deux doiges & qui fe leve enmaîte.

Chinois égarés éans le Delette

si Le nième jour & le lendemain, quelquer Chinois qui s'étoient égarés dan le Defert, fairent ramenés aucamp par les Mongols. Un de ces Chinois avoit été dépouillé & fait efclave par un Kalka', qui syant été pris immédiatement par un autre Kalka', avec fa femme, se endans & tout ce qu'il possedie, le Mongols obligerent le demiret de dounet la libert au Chinois & ée du ir estituter l'argent qu'on lui avoit enlevé; mais ses habits demouretnt perdus, parce qu'on enavoit déja disposé.

Réponfe des Amhatiséeurs Kultiens

Le pau foit, trois des principaux Officiers qui avoient été déparés à Selineb, a rivierent au camp avec la réponde de Ambulladeux Ruffiens, traduite en Latin. Les Millionnaires requient ordre de la traduite en Chinois; & le Tajins la traduiterne en laque l'artare, pour l'envoyer à l'Emperar fous toutes ces formes. Le Minifier Ruffien qui avoir fair cette réponde, étoit homme de critique de la comparable de l

Les rois Officiers Chinois rapporterent que ce Ministre avoit l'air d'un home de la premiser editinôtion, à Qu'il leur avoit fait un accuell honorable. Cependant ils se plaignitent de quelques vérités, qu'il leur avoit expliqués trop naturellement; à s'accordant avec les Tajins pour tournet les Rulliers et nichaele, ils en parlerent comme d'une Nation-groffiere & sans polites et le faut pas douter, remarque l'Auteur, que les Rulliers ne se répositifent de même aux dépent des Chinois & des Tatares. Les mêmes Officiers, quoiqu'extré-mement fairgués du voyage, s'eptirent la poste, le jour suivant, pour popret ja foposit.

465

réponse des Russiens à l'Empereur & lui rendre compte de ce qui s'étoit passe à Germenon. Selinga.

L. Yoyage,

Le 11 on décampa, & l'on prit l'amusement de la chasse du liévre. Le 12, des nuées de perdrix de fable volerent dans le camp. Le 15, un courier de l'Empereur apporta aux Tajins l'ordre de précipiter leur marche pour arriver promptement au camp de l'Empereur. So-fan-lau-ya, favori de ce Prince, devoit s'y rendre le premier, parce qu'il avoit rémoigné quelque desir de voir la chasse du cerf, qui étoit l'amusement chéri de l'Empereur. Kiw-kyew, Malau-ya & les Jéfuites eurent la liberté de régler leur marche à leur propre gré-Mais U-lau-ya fur chargé de demeurer derriere, avec les Officiers de son Tribunal, pour observer les Mongols, qui avoient pris poste sur les frontières, & pour faire distribuer promptement, dans le l'ays, tous les ordres qui lui viendroient de la Cour-

On leva le camp le 17, & So-fan-lau-ya prit la poste à vingt-cinq ou trente Califer du Payre chevaux. Les autres continuerent tranquillement seur marche. Ils prirent ce jour-là quelques cailles, entre un grand nombre de perdrix. Le Pays leur parur d'un fable ferme, comme celui dont ils fortoient, mais stérile & rempli de fel, qui blanchissoir la surface de la terre. Le 17, ils camperent près d'une perite prairie, abondante en fourage & bordée de plusieurs érangs. C'étoit le lieu le plus agréable qu'ils eussent rencontré depuis trois mois. Ils y prirent des cailles, dont le gout seur parur assez délicat.

Le 18, ils enrrerent dans un Pays qui leur parut un peu plus riant qu'ils ne l'avoient trouvé jusqu'alors. C'étoit un mélange de petites collines & d'étangs. dont l'eau néanmois éroit faumache & remplie de falpètre. Le terroit commencoir austi à devenir meilleur. On y voyoir plus de rerre dans les sables , & l'herbe étoit fort haute en divers endroits. D'ailleurs les Mongols y avoient plusieurs Camps des Monpetits camps, près desquels on découvroit quelques endroits cultivés, qui leur gois. produisoient du millet. Le nombre des liévres diminuoit de jour en jour ; mais celui des perdrix & des cailles ne faifoit qu'augmenter dans les longues herbes. On apperçut, dans le même lieu, deux arbres, qui parurent un spectacle forr nouveau.

Le foir, un Thoriamba, c'est-à-dire un Seigneur Mongol du Palais, qui Seigneur Moncommandoir depuis deux mois un camp fur les frontieres, rendir visite à poli-Kiw-kyew, & l'invita pour le lendemain à d'iner dans son camp, qui n'étoit éloigné que de douze ou quinze lis. Le fond du festin fur un mouton, avec une oie mal préparée. L'Auteur y trouva d'affez bon goûr une espece de légume marince & relevce avec de la moutarde, qui n'étoit, lui dit-on, que la feuille & la racine de la moutarde même. Il ne fut pas moins content d'un bouillon au jus de mouton, qui sur servi après le repas au lieu de thé.

Le Pays continua, le 19, de paroître beaucoup meilleur. Après avoir fait vingr-cinq ou trente lis on traversa des montagnes, qui regnant du Nord-Est de la rouce. au Sud-Ouelt, se joignent probablement à celles de la grande muraille. Elles font, en partie, composées de sable, mêlé d'un peu de terre & revêtu d'her-

| Continuation de la Ron  | ue. | Seg | teml | ore. | lis. |     | <br>_ |  |   |    |    | lis. |
|-------------------------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|--|---|----|----|------|
| 21. Defert fabloneux, . |     |     |      |      | 10   | 18. |       |  |   |    |    | 100  |
| 16. Eatt faumache, .    |     |     |      |      | 100  | tg. |       |  |   |    |    | 69   |
| E7. Etangs,             |     |     |      |      | 80   |     |       |  |   |    |    |      |
| Tome VII.               |     |     |      |      |      |     |       |  | 1 | Νn | n, |      |

GERBILLON. 1688. I. Voyage. be. On s'arrêta dans une plaine, où l'on trouve plusieurs étangs & d'assez bon fourage, près d'un eamp Mongol qui ne manque pas d'eau de puits. Le 20, on continua de traverser des collines. Le Pays s'amélioroit de plus en plus, parce qu'il a été donné aux Princes & aux Seigneurs Tarrares, dont les esclaves & les vaifaux y prennent foin de leurs chevaux & de leurs troupeaux. L'Auteur y

vit des haras fort nombreux, qui appartenoient au frere aîné du Khan Mongol, 'à qui l'Empereur avoit fait present de ces terres. Elles sont fort bonnes,

mais mal cultivées.

Bras de la Riviere de La-ho.

Pays agréable.

gult.

Le 21, on traversa d'abord quelques collines, après lesquelles on entra dans. une plaine spacieuse, entremeice de eamps Mongols. Au milieu coule un ruisfeau, qui patle pour un bras de la granue Riviere de Lan-ho, Au-delà de ce ruiffeau, e'est-4-dire, vers le Sud-Eit, le terroir est excellent. Au Nord-Ouest Haras de l'Em- on voit deux Tours, bâties sur une éminence. On affit le camp à l'extrêmité percur des Monde la plaine, au pied des montagnes, près de celui de l'Empereur des Mongols, qui s'occupoit lui-même du foin de ses haras & de ses bestiaux. Le soir, Kiw-lyew & Ma-lau-ya envoyerent à Pereyra un panier d'Ulana, petit fruit,. qui quoiqu'à demi pourri se trouva sort bon pour ses maux de cœur & ceux de Gerbillon. L'ulana reflemble à nos cerifes aigres, excepté qu'il est un peu plus visqueux. Il est excellent pour la digestion ; & , dans sa maturité le goût en est

fort agréable. Il croît sur une perite plante, dans les vallées, au milieu de la plus haute herbe & au pied des montagnes de cerre parrie de la Tartarie.

Le 22, on marcha du Sud-Est au Nord-Est par un chemin sort battu, qui tourne entre des montagnes fort agréables à la vûe. Les vallées & les petites plaines qui se trouvent dans l'intervalle, n'ont pas moins d'agrément. On y découvre, de toutes parts, des buissous & des arbres, qui forment une grande variété de bosquets. Les vallées sont remplies de petits rosiers, de poiriers sauvages & d'autres arbres. Le revers des montagnes offre aussi quantité d'abricotiers; tandis que les coudriers & les faules n'embellitlent pas moins la perspective sur les bords de trois ou quatre ruisseaux fort bien peuplés de poisson. On voyoit, sur la rive de l'un, de grands troupeaux de moutons, de chevres & de bœufs. Les tentes des Mongols se présentoient de part & d'autre en plus

grand nombre. On apprit à l'Auteur que ce Pays appartenoit à deux Princes. du Sang.

Le 23, on passa dans un Pays sort semblable au précédent ; mais où l'onn'appercut ni camp ni habitation. On patla à gué deux petites rivieres d'une fort belle eau . & l'on campa fur les bords de la seconde. Plusieurs petits ruisfeaux serpentent dans la plaine, & l'on prétend qu'ils descendent du Mone Pecha, fitué au Nord-Est, & qu'après avoir coulé affez long-tems, ils tournent On soit la noute à l'Est & se jettent dans la Mer orientale. On observoit toujours de suivre la grande route, que l'Empereur avoit prise avec son cortege, lorsqu'il avoit passe dans ce Pays pour la chasse du cerf, après avoir achevé celle des chevres jaunes. Du camp, la vue s'étendoit fort au loin vers des montagnes au Sud-Est, au Sud & au Sud-Oueft, toutes revêtues d'arbres; & dans une affez grande plaine,

In-penale.

| _   | _ | _ |  |  | _ | _ | _    |     | _ | _  | _ | <br> | <br>_ | _ | _    |
|-----|---|---|--|--|---|---|------|-----|---|----|---|------|-------|---|------|
|     |   |   |  |  |   |   | lis. |     |   |    |   |      |       |   | lir. |
| 10. |   |   |  |  |   |   | 100  | 21, |   | ٠. |   |      |       |   | 70   |
| 31. |   |   |  |  |   | ٠ | 60   | 23. |   | ٠  |   | ٠    |       |   | 70   |

### DES VOYAGES. Liv. IV:

mais inégale & diversifiée par un grand nombre de buissons & d'arbustes. · Le 24, on suivit le bord d'un beau ruitseau, entre des montagnes escarpées, la plûpart couvertes de grandes forêts de pins & de coudriers, & rem- 1. Voyage, plies de certs, dont la chasse fut un amusement pour la caravane. Les deux jours luivans on continua de suivre la même vallée. On trouvoit par-tout du fourage, des rosiers sauvages, & l'arbuste qui porte l'Ulana. Il n'a pas plus d'un d'un pied & demi de haut, & n'est composé que d'une seule branche, qui est lana, chargée de fruit. Les Tajins s'amuserent à la chasse du Faisan, sur les botds de la riviere. Après avoir fait trente lis on traversa une montagne, d'où l'on entra dans une vallée agréable & large de deux lieues, bordée par des montagnes dont la perspective est variée par un grand nombre de rochers, & par de pe-

tits bois de pins, de chênes, d'Aunes & d'autres arbres. Les ruisseaux qui en descendent forment une petite riviere. On fit vingt lis dans cette vallée. Le 27 on en fit quatre-vinet à l'Est; ensuite on la traversa, & l'on passa la riviere,

aucun droit sur les Marchands, il ne leur en coute que le travail & la peine de

GERBILLON.

Figure de l'U-

fur les bords de laquelle on vit quantité de grolles polittes de bois, la plipart Bois font qui va de sapin. L'Auteur fut informé qu'on les sait flotter sur cette riviere, lorsqu'elle juqu'a l'eking. est fort enfice, jusqu'à la Mer du Japon, & que les faisant entrer de-là dans une autre riviere, on les conduit à Peking dans l'espace d'un jour ; ce qui empeche que le bois de construction n'y soit trop cher. Comme l'Empereur ne leve

faire rouler ces arbres dans la riviete, qui est d'ailleurs fort proche des montagnes.

Après avoir traverse cette plaine, on fit vingt-cinq lis au Nord-Nord-Est, France Camp de jusqu'à une grande route qui étoit remplie de palfans & qui conduisoit au camp Chane. Împérial. Ce camp occupoit environ trois quarts de lieue, dans une vallée nommée Puto. Le corps de troupes étoit composé de cavalerie. On voyoit, au front, une rangée de tentes, qui s'étendoit dans la largeut de la vallée, avec une large ouvertute au milieu, qui servoit de porte & qui étoit gatdée par un détachement de foldats. Les brigades étoient campées l'une pres de l'autre . toutes sur une même ligne, chacune formant un grand quarré de ses tentes. Celles des Officiers & des valets éroient placées au centre avec les étendards. Chaque quarté avoit une ou deux ouvertures, pour entrer & pour fortir. Les beiliaux paiisoient autour du camp, & l'on y voyoit d'autres tentes, qui étoient celles des Patres.

A l'extrêmité de la ligne s'offroient les tentes des Seigneurs de la Cour, & le quartier de l'Empereur, qui terminoit le camp au Nord-Nord-Est. Mais ce jour même il avoit fait transporter sa maison dans une autre vallée, plus commode pour la chaile du cerf & plus éloignée de vingt-cinq lieues. Les Ambafbaifadeurs n'ayant fait que traverser le grand camp, se rendirent à celui de l'Empereur.

Petit Camp.

Il étoit composé de mille ou douze cens tentes, à la tête desquelles se préfentoit celle de Sa Majesté dans un triple enclos; le premier, composé des tentes de ses gardes; le second, de petites cordes attachées à des pieux & dispo-

| _   |   |    |   |   |   |   |   |   | lis. |                       |     |  | lis, |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|------|-----------------------|-----|--|------|
| 24. |   | ٠. |   |   |   |   |   |   | 30   | 17                    |     |  | 80   |
| ış. |   |    |   |   |   |   |   |   | 40   | 18. Au Camp Impérial, |     |  | 183  |
| 16. | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 50   | No                    | . : |  |      |

468

1688. I. Voyage.

& le plus interieur, de tapitferies jaunes d'une étoffe groffiere, qui formoient un quarré de cinquante pas sur chaque face & de la hauteur de six ou sept pieds. Ce troisième enclos n'avoit qu'une porte ; mais les deux autres en avoient chacun trois, l'une à l'Eft, la seconde au Sud & la troisième à l'Ouest; toutes trois avec une garde. Entre le premier & le fecond étoient placées les cuisines & les tentes des Officiers inferieurs. Entre le fecond & le troifiéme étoient celles des Officiers des gardes & des Gentilhommes de la chambre.

Tente Impériale.

La tente de l'Empereur s'élevoit au centre du troisiéme enclos, comme une grande cage de bois, de la même forme que les autres, mais plus belle & plus. spacieuse. Elle étoit couvette d'une étoffe allez grossière, à l'exception de la partie superieure, qui étoit enveloppée d'une toile fort blanche, avec une couronne en broderie d'or au fommet. Il y avoit plutieurs autres tentes pour les enfans de Sa Majesté. Du côté du Nord étoient celles des grands Officiers de la Couronne. Deux Princes du Sang avoient leurs quartiers separes, près de celui de l'Empereur. L'un des deux, qui étoit l'aîné, portoit le titre de Grand Regule. C'étoit un Prince bien fait & de haute taille, qui joignoit à ces qualités exterieures un caractere affable & des manieres populaires. Ils étoient vetus & montés tous deux aussi simplement que tous les autres Mandarins.

Paffing de l'Empercur pour la chasse.

A l'arrivée de la caravane, l'Empereur n'étoit pas encore revenu de la chasse du cerf. Il y prenoit tant de plaisir, qu'il y employoit des jours entiers. Il partoit deux heures avant le jour, & ne revenoit que deux heures après le coucher du folcil, & quelquefois plus tard. On lui portoit des provisions dans la forêt, avec un lit, pour s'y repofer un peu vers le milieu du jour. Il avoit tué ce jour là plufieurs cerfs. Son cortege n'étoit que d'environ cent personnes. Il ne fe faifoit guéres accompagner que des Gentilshommes de sa chambre & de quelques Officiers des gardes. La tête du camp étoit bordée d'un grand nombre de Seigneurs à cheval, qui attendoient le retour de ce Monarque. Comme la nuit éroit déja obscure & qu'il n'y avoit pas de flambeaux, ils mirent pied à terre lorfqu'ils entendirent le bruit des chevaux du cortege ; & chacun tenant le tien par la bride, ils se mirent à genoux des deux côtés du chemin. Un des fils de l'Émpereur, âgé de dix ou onze ans, marchoir à côté de lui, avec un petit arc & un carquois à sa ceinture. Lorsqu'ils furent proches du camp, on vint les recevoir avec des lanternes; & l'Empereur étant entré dans les enclos, demanda aufli-tôt quelque chose à manger.

Claugement du Camp.

Le 28 & le 29, ce Prince retourna dans les bois à son exercice ordinaire, tandis que par ses ordres le camp sut transporté, cinquante li plus loin, dans un lieu nommé Sirgataya. En traversant des vallées sembiables à celle d'où l'on fortoit, on trouva, vers la moitié du chemin, une belle fontaine, remplie de perit poisson. Ensuite on rencontra le fils ainé de l'Empereur, à peu de distance de son camp, qui se rendoit à la chasse du cerf, accompagné seulement de vingt-cinq ou vingt-fix personnes.

Les Midionnai Piking-

Aussi-tôt que le camp sut forme à Sirgataya, les Missionnaires se présenterent à l'enclos de l'Empereur pour s'informer de sa santé & recevoir ses ordres. Il leur fit dire que n'ayant pas besoin d'eux près de sa personne, il leur laissoit

## DES VOYAGES. LIV. IV.

la liberté de retournet à Peking. Dès le 30 ils profiterent de fa permission. GERBILLON. Après avoit fait quatre-vingt lis, ils se dérournerent de la grande route pour viliter une Ferme de Kiw-kyew , qui étoit trente lis plus loin , au fond d'une I. Voyage. plaine cultivée. Ils traverserent plutieurs collines, quelques-unes couvertes d'Ulanes, dont ils prirent plaifir a manger. Les meilleures font celles dont la couleur est un rouge-pâle, & qui ont le gout de nos cerifes aigres. Il s'en trouve aulli d'extrêmement douces.

La Ferme de Kiw-kyew étoit spacieuse, bâtie de bois & de terre, & cou- Fennes Clâverte de chaume. Elle étoir accompagnée d'un grand enclos de murs de rerre : noises. revêru d'une haute palitlade de fapins, pour garantir les bestiaux de l'insulte des tigres, qui se trouvent en fort grand nombre dans les montagnes voifines. Au pied de ces montagnes, les Mithonnaires rrouverent la route bordée de colonies d'Esclaves, qui appartiennent aux Régules, aux Princes & aux aurres Seigneurs de la Cour, auxquels l'Empereur a fait présent de ces terres. Elles sonr fort bien cultivées, & très-sertiles en miller & en séves pour les chevaux. Mais le troid de l'hyver, qui est excessif dans le Pays & qui tient la terre glacée pendant huit ou neuf mois, ne permet pas d'y recueillir du bled ni du riz. L'unique occupation des Esclaves, dans leurs maisons de rerre & de bois, dont chacune a fon petit jardin, est de cultiver la terre & de nourrir les troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux, de porcs, d'oies, de canards & de toutes fortes de volaille, pour l'ufage de leurs Maîtres, fur-tout lorfqu'ils viennent à la chaife avec l'Empereur.

La riviere qui se forme des ruisseaux dont on a parlé, coule dans la grande Grande roma vallée où regne la grande route de Peking. La largeur presque continuelle de viere, Bousilotte; cette vallée est d'environ trois lis; mais dans quelques endroits elle est extrêmement refferrée par des rochers fort escarpés, dont le sommet est couvert de grands pins, qui rendent la perspective très-agréable. Gerbillon n'avoir jamaisvù de si beau paysage. La riviere étoir presqu'entièrement couverte de grosses pieces de fapin, qui fuivent le courant, ou qui font en radeaux pour descendre jusqu'à Peking. Quoiqu'elle foit extremement rapide, elle se rallentit par tant de détours, que dans l'espace d'une demie lieue les Mithonnaires la pasferent fix fois à gué. Toutes les parries de ce Pays offrent des Faifans en abondance.

Le 2, on fit vingt lis pour regagner la grande route, qu'on avoit quittée le jour précédent. Après avoir passe & repasse la riviere, on entra dans une plaine Multimote fort agreable, qui se nomme Poro-hotun, remplie de Fermes, de Hameaux & Fermes. de Villages, donr l'un, qui est situé à l'extrêmité de la plaine, paroit fort grand & contient quatre ou cinq Temples. Les autres ont du moins chacun le leur, bâti de brique, convert de ruiles & embelli à la Chinoife. Les maisons ne sont composees que d'un mélange de bois, de terre & de roseaux, & ne sont couvertes que de chaume. Jufqu'à la grande muraille, on voir les vallées & les plaines semées de bled de Turquie & d'aurres perits grains , de lin & de chanvre. Les Habitans font de ce bled une forte de petits gâteaux. Ils en composent aussi mée Chaumyea

2. Poro hotun, . 70 Village, . .

Nnn iii

GENBILLON. 1688. 1. Voyage.

the liqueut qu'ils nomment Chau-myen, & dont ils font beaucoup d'usage en Eté parce qu'eile est fort rafraichissante. Les Grands mêmes en boivent volontiers dans leurs voyages, en y mêlant un peu de sucte, qui la rend encore plus

fraiche & qui en corrige l'àcreté.

Après avoir regagne la grande route, les Millionnaires firent quatre-vingt lis, par divers detours entre les montagnes; de forte qu'en droite liene ils ne se trouverent pas avancés de plus de cinquante lis au Sud-Ouest. Ils marcherent d'abord entre d'affreux précipices, quoique le fommet des montagnes fût couronné de beaux sapins & d'autres arbres. La Riviere de Tu-ho, qui est extrêmement rapide, ne laille pas de tournet si souvent dans ces profondes vallées, qu'en moins de quarante lis les Missionnaires futent obligés de la passer dix-huir fois. Ils arrivereur dans un affez grand Village, où ils ne trouverent pour logement qu'une misérable hôtellerie, sans pain, sans viande & sans vin. Comme ces valices étroires produisent quantiré de vignes sauvages, ils cueil-Vienes & raifin

factogis.

lirent plusieurs grapes de taisin noir, qui avoit quelque chose d'aigre, quoiqu'il ne manquar rien à fa maturité.

Le 3, ils firent quatre-vingt-dix lis, qui peuvent être réduits à soixante, si l'on en diminue vingr pour le circuir des monragnes. Ils passerent à gué deux tivieres; l'une, qui se nomme Lan ho, après avoir fait vingt lis ; & le Tanho, trente lis plus loin. Elles coulent roures deux à l'Est, pout se joindre à celle d'I-tsu-ho, qu'ils passerent aussi. Eusuite ils traverserent une monragne fort haure. Trente lis plus loin ils trouverent un grand Village, nommé Gankyn-ton ; au-delà duquel ils pallerent une haute montagne & se rendirent dans un petit Village, où l'hôtellerie ne se trouva pas meilleure que la précédente.

annu lite des

Trwail pour la Les toutes sont assez commodes sur ces montagnes. Elles y ont été pratiquées grands chemins, avec beaucoup de travail par l'otdre de l'Empeteur, qui prend ce chemin, tous les ans , pour allet à la chaile. Les Dames de la Cout y passent facilement dans leurs caleches, lotfqu'elles accompagnent ce Monarque. On y trouve quantité de vignes & de poiriers fauvages, dont le fruit a le même goût que dans les bois d: France.

Le terrain baidle vers la Clane.

Le 4, après avoir fait soixante-dix lis, on arriva au pied d'une montagne, qui ne coute presque rien à monter, mais dont la desceute est longue & distieile. Les Missionnaires observerent que le Pays s'abaissoit considétablement jusqu'à Ku-pe-keu, porre de la grande muraille, où l'horizon est plus bas de sept ou huit eens pas géomerriques qu'à Gan-kya-ton, qui n'en est éloigné que de huit lieues. On ailura l'Auteur que la Monragne de Pecha, à sepr ou huit journées au Nord de Sirga-taya où ils avoient laufé l'Empereur, étoit élevée de neuf lis (50) au-deffus de l'horizon de la Chine, quoiqu'elle ne foir pas beaucoup plus haute que les terres voilines. Il observa lui-même, par la rapidité des rivieres qui coulent de la même Montagne, que la descente est continuelle du Nord au Sud.

Gerbillon artribue le froid extrême qui regne dans ces contrées, quoique le

(10) Dix font une lieue de France,

|        |    |  |  |  | les. |    |         |   | <br>- |  | les. |
|--------|----|--|--|--|------|----|---------|---|-------|--|------|
| 3      |    |  |  |  | 30   | 4- | Kupekeu | , |       |  | 50   |
| Villag | ε, |  |  |  | 49   |    |         |   |       |  |      |

elimat d'ailleurs foit le même qu'en France, non-feulement à la grande éléva- GERBILLON. tion de la terre & à la quantité extraordinaire de sel & de salpêtre qui s'y rrouve mêlée dans le fable, mais encore à deux autres caufes; 1. un prodigieux nombre de montagnes, couvertes de bois & remplies de fources; 2. un immenfe efpace de terre déferte & fans culture, qui s'étend depuis la Mer du Nord jufqu'aux frontieres de la Chine. Il observe aussi que dans ces contrées la gelce de la nuir & du matin commence un mois plûtôt & forme quelquefois de la glace épaisse d'un pouce, comme il atriva ce jour même. Au contiaire, on lui dit à Ku-pe-keu, que la gelée blanche ne s'y étoit pas encore fait fentir, & qu'elle commence rarement avant le premier d'Octobre; différence, conclut-il, qui

I. Votage. Gerbitton für les dans cette tu-

dans des lieux si voisins ne peut venir que de la différente élévation des horizons. Rementé-fité-La route de ce jour fe fir par des montagnes & des vallées étroites, où l'on quentes protrouve des Hameaux & des maifons, dont la plûpatt font des hôtelleries Chi- l'Empereur. noifes. Pendant que l'Empereur est à la chasse dans ces montagnes, il y passe continuellement une foule de Peuple, qui se rend de Peking à son camp. Soixante-dix lis que les Missionnaires firent ce jour-là, peuvent être réduits à cin-

Gerbillon observa soigneusement la grande muraille, dans plusieuts endroits Observations do voifins de Ku-pe-keu (51), où le tems y a fait plusieurs bréches. Elle est com- PAuteur tur las posée de deux taces de mur, chacune d'un pied & demi d'épaisseur, dont l'un- és le Lebisse iervalle est rempli de terre jusqu'au parapet. Elle a quantité de creneaux, comme les tours dont elle est flanquée. A la hauteur de six ou sept pieds depuis la retre, elle est bâtie de grandes pierres quarrées; mais le reste est de brique, & le morrier paroît excellent. Sa hauteur totale est entre dix-huir , vinor & vinorcinq pieds géometriques. Mais il y a peu de Tours qui n'en ait au moins quarante, fur une baze de douze ou quinze pieds quarrés, qui diminue infenfiblement à mesure qu'elle s'éleve. On a sait des degrés de brique ou de pierre ,. fur la plate-forme qui est entre les parapets, pout monter & descendre plus sa-

cilement. Comme les détroits ne durent pas moins de foixante ou quatre-vingt lis entre les monragnes du Nord au Sud, les Missionnaires ne virent pas de cecôté-là tant de Forts avancés, de retranchemens & de forteresses, que du côté

par lequel ils éroient entrés dans la Tartarie en fortant de la Chine. Le pied de la grande muraille est baigné ici par une petite tiviere qu'on peut passer à gué, Elle n'a que deux petites portes, assez basses; l'une, qui communique à un petit Forr, contigu à la grande muraille du côté de l'Est : l'autre, qui fair l'entrée du fauxbourg de Ku-pe-keu, espece de Fotteresse, entourée Ku-pe-keu, aussi de murs & de Tours, avec deux ou trois places d'armes & autant de portes de divers autres côtés. Mais ils ne virent ni gardes ni foldats à aucune de ces portes. Elles ne sont pas même en état d'être fermées, & l'Auteur les ctoit absolument inutiles. On découvre, dans quelques autres endroits, plusieurs enclos de murs; & Gerbillon en observa, du coté de l'Est, une double rangée fur deux différentes chaînes de montagnes , qui se joignent sort près de la vallée par laquelle il étoir retourné à la Chine. Quoique Ku-pe-keu ne soit pas

une Ville confiderable, on y trouve en abondance diverfes fortes d'excellens (51) C'est la Place qui porte le nom de Kap- les Tattares nomment Moltoio-toka, mot eniki dans quelques Journaux Ruffiens, & que qui répond au Ken Chinois, qui fignific Porte.

les tours font de chaume.

fruits, rels que du raifin bleu, de belles pêches & des poires. On seme aussi GERBILLOW. 1688. d'affez bon bied dans les terres voifines.

I. Voyage. Continuation de la route jus-

ils entrerent dans des vallées qui les conduitirent à une Fotterelle nommée Sche ya, dont les murs & les Tours commencent à tomber en ruine. Les qu'à l'ching. fondemens sont de pierre de taille à la hauteur de deux pieds ; & le reste, qui Mi-yung-byen, s'éleve de vingt, est uniquement de brique. Ils passerent ensuite par Mi yungpetite Ville. hyen, petite Ville, où s'étant reposés, ils partitent à l'entrée de la nuit pour arriver le lendemain de bonne heure à Peking. Ils firent cinquante lis, tantôt à l'Ouest, tantôt au Sud-Sud-Ouest & quelquesois au Sud-Ouest. Comme le Pays s'ouvre beauconp, ils virent peu de montagnes du côté de l'Est, & celles de l'Onest paroissoient dans un grand éloignement. Le Pays étoit rempli de Villages & de Hameaux : mais les maifons n'y font que de terre & de bois . &

Les Midione maires accivent à Felung.

Le 6, ils firent quatte-vingt-dix lis, dont quatre-vingt-cinq furent au Sud-Sud-Ouest. A meture qu'ils approchoient de Peking , la beauté du Pays ne faifoit qu'augmentet & les Villages se multiplioient aurour d'eux. Ils se trouverent très-foibles & très-fatigues en entrant dans la Capitale de l'Empire. Cependant ils firent encore douze ou quinze lis pour traverser la Ville Tattare & se rendre à la maison des Peres de leur Ordre.

Tems qu'ils eurear dans le Bugage.

Le 15, l'Empereut atriva aussi à Peking. Pendant ce voyage, la chaleur avoit été étouffante dans tout le cours des mois de Juin, de Juillet & d'Août. Les pluies avoient été fréquentes, & les vents fort fujets à changer. Il s'étoit éleve souvent de gros orages, accompagnés de tonnerre & d'éclairs, comme le 11, le 15 & le 20 de Juin ; le premier de Juiller ; le 20 d'Aoûr ; le 13 & le 24 de Septembre. Dans celui du 26 de Juillet, il étoit rombé de la grêle aussi gtosse que des œufs de pigeon. Au mois de Septembre le tems s'étoit si considérablement refroidi, que depuis le 3 de ce mois jusqu'au 3 d'Octobre il ne s'étoit pas passé presqu'un jour sans gelée blanche, la nuit & le matin. La glace étoit quelquefois épaisse d'un pouce, & la boue des chemins se trouvoit fort

L'Auteur s'artête un peu fur la Nation des Kalkas & fur la cause de leurs guerres: On ne peut, dit-il, se représentet rien de plus misérable que leurs tentes. Elles font plus petites, plus bailes & plus pauvres que celles des Mongols qui bordent la Chine. A l'égatd des Kalkas mêmes, ils font plus fales & d'une figure plus difforme que les Mongols. Mais ils parlent le même langage. Ils sont vetus de mauvaise toile, doublee de laine. On en voit même un grand nombre qui n'ont, pour se couvrir, que des peaux de moutons sechées au soleil, Leurs enfans vont tout-à-fait nuds.

Vie des Kalkas.

Il est disticile de s'imaginer comment dans un Pays qui paroît dépourvu de fourage ils peuvent noutrir un si grand nombre de chameaux, de chevaux, de vaches & de moutons, & comment ils peuvent vivre eux-mêmes au milieu de ces sables brulans, où leurs ensans & plusieurs de leurs semnies sont conti-

| _  |                            |   |   |   |   |   | 4. |    |         |   | _ | _ |     |      | _    |  |
|----|----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---------|---|---|---|-----|------|------|--|
| ŗ. | Mi-yung-hyen<br>Meme jour, | , |   |   |   |   | 60 | 6. | Peking, |   |   |   |     |      | go   |  |
|    | pacine jour,               | • | • | • | • | • | ŞQ |    |         | • |   |   | Dur | llen | 1000 |  |



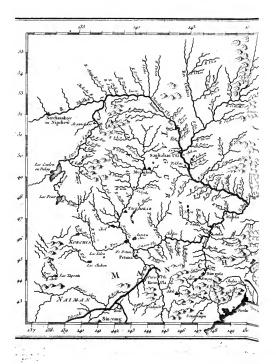

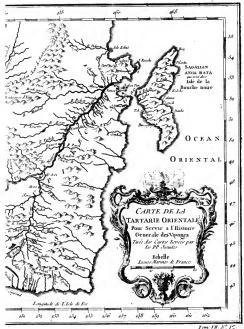



1. mayora

DES VOYAGES. LIV. IV. nuellement nuds pieds. A la verité les enfans ont la peau brûlée du foleil ; GERBILLON.

mais les hommes paroissent actifs & vigoureux. Les Missionnaires en virent un grand nombre des deux sexes, qui venoient dans le camp faire des échanges de 1. Voyage. leurs bestiaux pour de la toile, du tabac & du thé. Quelques-uns firent present, à Kiw-kyew, de deux ou trois moutons, pour lesquels il leut fit donner du tabac & d'autres commodités de leur goût. Leurs principales femmes lui présen- Laideur de leurs terent aufli du thé, mais dans des taffes fort sales. Elles étoient néanmoins femmes. assez modestement vêtues. Leur habillement consistoit dans une robbe, qui leur descendoit depuis le col jusqu'aux pieds. Pour coeffure, elles n'avoient que des bonnets, comme les hommes. Mais la laideur de leut visage & les petites boucles de cheveux frisés qui leur tomboient sur les oreilles, pouvoient les

faire prendre pour de véritables furies.

Ce fur le 9 de Juillet qu'on apprit, au camp des Ambassadeurs, que le Roi Leurgume condes Eluths éroit entré dans le Pays des Kalkas, & que la terreur de fes armes tre les Linhes. avoit fait prendre la fuite au Grand-Lama même, frere de l'Empereur des Kalkas, qui s'étoit reriré vers les frontieres de la Chine. On rencontroit à chaque moment, dans la route, des troupes de Tattares fugitifs. Le 23, un Mandarin, qui avoit été fait prisonnier pat les Eluths, rapporta que leur Khan n'avoit que quatre ou cinq mille hommes de cavalerie; qu'il avoit ravagé le canton où le Khan des Kalkas tenoit sa Cour, brûlé le Temple du Grand-Lama & tout ce qu'il n'avoit pu emporter dans sa fuite, envoyé des détachemens pour défoler les autres parties du Pays; & qu'il étoit retourné dans ses Etats par les raifons qu'on a déja rapportées.

<. I L

Second Voyage de Gerbillon à Nipcheu, ou Nerchinskoy, avec les Ambassadeurs Chinois , en 1689.

1689. II. Voyage.

L E 27 d'Avril 1689, Pereyra & Gerbillon s'étant tendus à la maison de campagne de l'Empereut, nommée Chang-chun-yum, pout s'informet de la fanté de ce Monarque , Chau-lau-ya leur confeilla d'offrir leurs services pour accompagner les Ambassadeurs qui devoient faire le voyage de Tartarie. Ils suivirent ce conseil, & leurs offres futent acceptées.

Occasion de ce

On vit arriver à Peking, le 23 de Mai, un Envoyé des Plénipotentiaires Russiens de Selingha, avec un cortege de soixante-dix personnes, & une Lettre Latine pour les Ministres de l'Empereur , par laquelle Sa Majesté Impériale étoit suppliée de nommer un lieu sur la frontiere pour les conférences, & de marquer le tems auquel ses Députés pourroient s'y rendre avec ceux de la Russie. Les Ministres Chinois répondirent, par écrit, que Sa Majesté nommoit Nipcheu (52), Ville au Nord-Ouest d'Yackfa, pour le lieu des conférences, & que ses Députés partiroient le 13 de Juin.

L'Envoyé Russien fit une visite aux deux Missionnaires, le 5 de Juin, avec Constere s'en le permission expresse de l'Empereur. Il sut conduir par un Mandarin. C'étoit Enroye Russiea. un homme de fort belle figure, qui pendant le féjour qu'il avoit fait à Peking, s'étoit acquis une grande réputation d'esprit & de jugement. Il la soutint par

(51) Nipchen oft le nom Chinois. Les Moscovites nomment cette Place, Nerchinskey. Tome VII. 000

1689. II. Voyage. Vifice on a fait aux Jesuites.

GIRBILLON, ses discours & par ses manieres, dans la conversation qu'il eut avec les Jésuites. Ils le prirent pour un Anglois ou pour un Hollandois, parce qu'il n'avoit rien de la prononciation Moscovise, qu'il entendoit les caracteres Romains, & qu'il lifoit facilement le François. L'Empereur ne voulut pas que Pereyra ni Gerbillon lui rendiffent sa visite : mais il en accorda la permission à deux autres Millionnaires, Suares & Bouvet , qui lui envoyerent, à leur resour, un présent de fiuit & de vin ; & pour répondre à ceue politesse , il fit donner une peau de martre à chacun des deux valets que les Jésuites avoient chargés de leur commission.

Audience de quate Millen names.

Le 10, Thomas, Bouvet, Pereyra & Gerbillon, quatre Missionnaires Jésuites obtinrens une audience particuliere de l'Empereur, qui leur parla trèsgracieusement, & les fis diner dans une falle près de sa chambre. Le 11, chacan d'eux reçut de la part de ce Monarque une felle, qui portoit les dragons de l'Empire en broderie. Le lendemain, ils prirent congé de lui (53).

Leur départ avec les Ambailadeuts Chinois.

Le cortege des Ambassadeurs étoit compose de deux mille chevaux. On partit le 13; & le 14, après avoir traversé Mi-yung-hyen, on campa dans une Plaine, nommée Tyan-yu-tay, c'est-à-dire, la Pécherie. En approchant des montagnes, le serrain commence à paroître plein de pierres & de cailloux. Ce jour même, on découvrit la grande muraille; & le lendemain, après avoir suivi le bord d'une petite riviere qui la traverse, on arriva près de Kupcken, Ville Ils entrent dans Tuka (54). On entra dans la Tattarie par la grande porte, & l'on fii quatre-

la Tanane.

accompagnée d'une mauvaise Citadelle, qui se nomme, en Tastare, Moltjovingt lis par des montagnes haures & escarpées; mais l'Auteur diminue quatre ou cinq lis au-delà d'un grand village nommé Ngan-ya-khia-tun, pour compenser les détouss jusqu'à Lang-schan. On passa plusieurs sois le Lanho, qui coule au Sud-Est dans les vallces; & pendant quatre jours on campa le soir fur ses bords, dans un Pays qui ne presense encore aucune variéré. Toutes les montagnes y font converies d'arbres, tels que des chênes, des pins, &c. Les plaines abondent en fourage, & font arrofces par des ruilfeaux, fans y comprendie le Lanho & le Kurkis. Ceste desniere riviere forsant du Mont-Pecha, coule long-tems au Sud-Ouest & au Sud , & se jette enfin dans le Lanho. On la passa plusieurs fois à gué, le 20, & l'on assit le camp de l'autre côré. Le lendeniain, après avoir suivi ses bords pendant sout le jour, on campa près de fa fource, qui est remplie de poissons, lei le Pays commence à s'ouvrir davantage, mais il devient plus ftérile & moins agréable. On tua deux chevreuils. Les montagnes sont remplies de bêtes sauves; & les vallées, de cailles & de faifans. Le 22, on entra dans un Pays tous-à-fait ouvert, uni & riche en fousage, mais mal peuplé d'habisans. Les collines sons fors nues des deux côtés, & n'offrent que quelques arbres dispersés. On campa dans le Turghen-

(ct) Ce préambele est pris du Journal pré-(54) Taka répond au mot Chinois Ken, qui ecdent , parce qu'il appartient proprement à fignifie Porte. celui-ci.

## ROUTE DE PEKING A NIPCHEU on NERCHINSKOT.

Lis, 21. Même Riviere . . 20. Riviere de Kurkir , 50 11. Riviere d'Ilkiar , . Iskiar, Plaine fur la rivicte d'Iskiar, qui fortant du Mont Pecha, tombe au Girbutton. Sud-Ouest dans le Lanho, & va se jetter avec lui dans la mer Orientale. Le jour fuivant, les Ambassadeurs reçurent la visite du fils d'un puissant Régule Mon- II, Voyage, gol, accompagné de trois Taykis, ou Princes, fils de trois autres Régules. Il tenoit sa cour à 20 ou trente lieues de-là, dans une habitation composee de ghen-lakiar. maisons fixes; ce qui est fort rare parmi les Mongols. Le 14, on campa près ques Taykis, d'Uflukure, sur une petite riviere qui coule fort rapidement du Nord au Sud-

Oueft, & dont les bords offrent d'excellens pâturages.

Le 25, on traversa de petites montagnes de sable, qui paroissoient avoir été formées par les vents, & qui obligent de monter & de descendre continuellement, ce qui est fort incommode pour les voitures. On campa près d'un Grand Etang. Etang de trois ou quatre lieues de tour, qui n'est jamais sec, quoiqu'il ait peu de profondeur. L'eau en est fort claire & fort faine; & le fond, d'une terre visqueuse, qui contribue à rendre le poisson fort gras & de très-bon goût. Quoiqu'il ne croisse ni herbe ni roseaux sur ses bords, on ne laisse pas d'y voir Osseaux qu'on une grande abondance de toutes fortes d'oiseaux aquatiques. Sofan-lau-ya y 7 tue, fit lancer une barque, qu'il avoit fait apporter en pièces fur un chameau. On tua quatre ou cinq cygnes & quelques canards fauvages, qui avoient tous les aîles déplumées, parce qu'on étoit alors au tems de la mue. A peine eut-on dresse les tentes, que l'herbe seche, dont le Pays étoit couvert, prit seu, & que la flamme, poussée par un vent d'Ouest impétueux, se répandit fort loin. Une partie de la caravane se vir dans la nécessité de décamper, & tout le monde prit la réfolution de ne jamais affeoir le camp dans un lieu de cette

Le 26 & le 27, on traversa des montagnes & des fables mouvans, où l'on fut obligé de creuser des puits. Le premier de ces deux jours, on trouva de grandes piéces de glaces en ouvrant la terre. Le second, on campa près de Tahan-nor, étang qui a trois lieues de tout. On découvrit, du côré de l'Ouest, Monument à une montagne pierreuse, devant laquelle on voyoit les débris d'un Temple, qui ont au Sud les ruines d'une petite maison, & au Nord une grotte, où subfiltent encore les restes d'une chapelle, avec plusieurs statues qui se sont confervées dans les murs. La curiolité y ayant conduit les Missionnaires, ils y On yttore des trouverent, dans deux vieux costres brissés, quantité d'écrits en langue Mogol & Pietes d'écritique en diveits lure en diveits de en d'autres langues. Le papier étoir en feuilles longues & étroites, & paroissoir sons contenir des prieres tirées du Livre facré des Lamas. Gerbillon prit quelques-unes de ces feuilles. Au frontispice de la grotte s'élevoit un pilier de marbre blanc, haut de dix ou de douze pieds, sur quatre de largeur, qui offroit fur son piédestal quelques figures de dragons gravées, & divers caracteres Chinois, par lesquels on apprenoit que cette Chapelle étoit l'ouvrage d'un Hya-

ese (55), du Tribunal des Kolaus, qui l'avoit fair batit à l'honneur de Fo, fous l'Empire des Mongols à la Chine & dans cette partie de la Tartarie. (55) Les Hyatles sont des Officiers qui sont immédiatement au-dessous des Kolaus.

Lii 24. Uffukure #5. Grand Etang 75 17- Tahan-nor, Ooo ii

GERRILLON 1689. II. Voyage. Erang tale de Taal not-

poision.

quinze ou vingt lieues de tour, & bordée de tous côtés pat des montagnes, excepté vers l'Ouelt, on rencontra un grand lac falé, qui se nomme Taat-Nor (56), & dans lequel on prétend que plusieurs petites rivieres se perdent, Il avoit peu de profondeur du côté du Sud, où l'on campa; mais on assura les Missionnaires qu'il est fort profond vers le centre, & que le fond est de sable. Proligicule 2- On ne voit, sur ses bords, ni herbe ni roseaux; ce qui n'empêche pas qu'il ne soit convert de cygnes, d'oies sanvages, de canards & d'autres oiseaux. Il est fi rempli de poissons, qu'au premier coup de filet on en prit plus de vingt mille, tous de la même espece, mais de grandeur inégale, quoique les plus grands n'eussent pas plus d'un pied de long. Il falur employer soixante hommes pour tirer le filet fur la rive. En rrois coups du même filet & d'un autre plus petit, on prit trente milles de ces poissons. Leurs écailles ressemblent à celles de la carpe; mais leur chair est moins grasse. Il y en eut assez pour rafsasser tout le train de l'Ambassadeur, qui étoit de six ou sept mille personnes. On en chargea même des voitures & des chameaux, pour en faire une provision. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que l'eau n'avoit que deux pieds & demi de profondeur dans le lieu où l'on jetta les filets, & que plus on avança,

Provisions enevers aux Ambasisdeurs.

Le 18, on traversa une plaine sabloneuse & fort unie. On passa deux sois une petite riviere, qui coule du Sud-Ouest dans le Taal-nor. Le camp sut assis dans un lieu nommé Obulong, près d'une autre petite riviere guéable, qui se nomme Kurkuri, & qui fortant des montagnes au Nord-Est, serpente dans la plaine, au milieu d'une belle & vaste prairie qui est fort abondante en fourage. Les Ambassadeurs recurent dans ce lieu deux cens bœufs & deux mille moutons. qui leur étoient envoyés pat l'Empereur. Il leur en vint autant par une autre route, avec trois mille chevaux & mille chameaux chargés de riz, qui devoient les joindre à Nipcheu, ou dans le cours du Voyage, fuivant le befoin qu'ils auroient de ce secours. Le 29, on traversa trois plaines, divisées par des montagnes de fables mouvans. La derniere plaine est arrosée par un beau ruisseau. Chithir fekien. nommé Chirkir, qui coule au Nord & au Nord-Est. On campa fur ses bords,

plus le poisson augmentoir en nombre & en grosseur.

dans un lieu nommé Chirkir-fekien ; c'est-à dire , source du Chirkir. Le 1 de Juillet, après avoir fait quarante ou cinquante lis au Nord-Est, on entra dans les détilés d'un grand nombre de montagnes, plus hautes que les précédentes. On passa plusieurs fois le Chirkir, dont le cours est fort rapide, quoiqu'il s'allonge par quantité de détours; ce qui fait juger que la terre baisse considérablement à mesure qu'on avance vers le Nord. Les plaines qu'arrose le Chirkir, offrent toujours une grande abondance de fourage. On campa dans une vallée, nommée Hapscheli-Pulom, sur la même riviere, qui est toujours affez baffe, & qu'on ne prendroit dans ce lieu que pour un ruilleau. Quoique la journée eût été de foixante-fix lis, les dérours qu'on avoit fait entre les monragnes doi vent la faire réduire à cinquante-cinq.

#### (56) Nor, en langue Mongol, fignific Lac.

|                    |   |  |    | les. |    | Just             | les. |  | 42 |
|--------------------|---|--|----|------|----|------------------|------|--|----|
| 18. Obulong .      |   |  | -  | 53   | 1. | Hapicheli pulom, |      |  | 28 |
| 19. Chrikir fekien | , |  | ٠. | 60   |    |                  |      |  |    |

Le 2, on marcha par une vaste plaine, large de cinq ou six lieues de l'Est à GERBILLON, l'Ouest, & remplie de chevres jaunes, dont quelques-unes furent tuées par les chaffeurs. Le Chirkir y ferpente, mais avec si peu d'eau, qu'il éroit presque à II. Voyage. fec dans le lieu où l'on campa. Le 3, après avoir fait quarante lis, on entra Chevres jaunes. dans des montagnes de fable, au travers desquelles on fit trois ou quatre autres lis. Ensuite étant retombés dans des plaines, on campa dans celle qui se nom- Plaine de Schame Schari-puritun, c'est-à-dire, lieu où l'on trouve du bois à brûlet, sut les bords du Chirkir, qui est ici plus profond. Pendant tout le jour, on chassa aux chevres jaunes & aux lievres, dont toutes ces hauteurs & ces fonds de fable mouvant font remplis. Les grandes herbes de la plaine n'en contiennent pas moins. On y trouve aussi quantité de perdrix de sable, & quelques véritables perdrix.

Le 4, on traversa un pays plat & sabloneux, sans aucune apparence d'atbres , jufqu'à Unighet , fur le bord du Chirkir , qui n'avoit ici qu'un filet d'eau. Unighet signifie un lieu où l'on ttouve de l'eau & du fourage. Le jour suivant, on campa près de Tezi-pulak, excellente soutce d'eau; & le 6, dans une plai- Suhten pulak. ne nommée Suhutu-pulak, près d'une autre soutce. Les chasseurs firent la guerre en chemin aux chevres jaunes. Mais on trouva peu de fourage. Le 7, on fit vingt lis dans des montagnes, d'où l'on entra dans des plaines, telles que les précédentes. On campa près d'un ruisseau bordé d'arbres, sur les bords duquel on avoir marché quelque tems jusqu'à un lieu nommmé Hulastaye par les Mon-

gols, où l'eau & le fourage se trouverent fort bons.

Le 8, on traversa un Désert plus inégal que tous les précedens, pout arriver bessissis. à Tonedadu-nobassukin , sur les bords de l'Ugheschin , petite riviere qui n'est pas d'un long cours. Elle est hors du Karu, c'est-à-dire, hors des limites de l'Empire; mais n'étant pas non plus du domaine des Kalkas, elle fait comme un lieu neutre entre les deux Etats. Le jour fuivant, les Ambaffadeurs recurent Campée Chons. au camp du Chona, petit ruisseau derriere des matais, la visite d'un Prince du Visited un Tay-Sang Royal des Kalkas. Lorsqu'il se fut approché, on mit pied à terre de patt & d'autre; & le Tayki Héchit les genoux pout s'informer de la fanté de l'Empereur. Enfuite s'érant relevé, il salua les Ambassadeurs, en leur touchant les deux mains de la sienne. Il remonta aussi-tôt à cheval, pour retourner à son camp, qui n'étoit pas éloigné. Ce Prince paroitfoit âgé. Il avoit le visage plat, mais le teint fort blanc. Son correge n'éroit pas nombreux ; & si l'on excepte trois ou quatre personnes qui ctoient ses fils, ou ses plus proches parens, vetus comme lui de robbes de foie, tous les autres étoient dans un état miférable. Il envoya, le foir, aux Ambailadeurs, fix bœufs & cent cinquanre moutons. dont la valeur lui fut payée au double en étoffes de foie, en toile, en thé & en

Ce Tayki avoit été forcé d'abandonnet ses terres du Nord par la crainte

(57) La Carte des Jésigites met Ongheschin.

|    |                 |   |  |  | lis. |    |              | _ |    |    |      |   | _ | lie |
|----|-----------------|---|--|--|------|----|--------------|---|----|----|------|---|---|-----|
| 1. | Chirkir, .      |   |  |  | 68   | 6. | Suhoru-pulak |   |    |    |      |   |   | 60  |
| 3. |                 |   |  |  | 40   | 7- | Hulastave    |   |    |    |      |   |   | 60  |
|    | Schari-purirun, |   |  |  | 10   | 8. | Tonedadu,    |   | •• |    |      |   |   | 30  |
| 4. | Unighet,        |   |  |  | 63   | 9. | Chopa,       |   |    |    | **   |   |   | 48  |
| 5. | Tezi-pulak,     | ٠ |  |  | 79   |    |              |   |    |    |      |   |   |     |
|    |                 |   |  |  |      |    |              |   | (  | ٥٥ | o ii | j |   |     |

GERSILLON. 1689. II. Voyage. Vie miterable der Tartates fes Sujets.

des Moscovites, qui ne vivoient pas en bonne intelligence avec les Tartares Kalkas. Il ne redoutoit pas moins les Eluths, qui avoient ravagé son Pays l'année d'auparavant. Ses fujets, ou plutôt ses esclaves, au nombre de mille, étoient réduits à la derniere pauvreté, & menoient une vie plus miférable qu'on ne peut se l'imaginer. En Automne ils s'occupent à la chaife des chevres jaunes dans les plaines, & des autres bêtes dans les bois. Mais ils passent le reste de l'année dans leurs mauvaises tentes, sans connoître d'autre occupation

ni d'autre plaisir que de boire leurs liqueuts fortes & de dormir. Les chevaux & les chameaux de la caravane étant fatigués, on les changea pour d'autres avec les Kalkas, qui reçurent, pour ce service, des étoffes de

foie, du thé & du tabac.

Chorchi-kebur.

Le 11, on traversa un Pays riche en fourage, jusqu'à Chorchi-kebur, Place fituée sur un petit étang. Ici l'Auteur prit la hauteur méridienne du foleil, avec deux quarts de cercle : le premier , qui étoit d'un pied de rayon, donna foixantecinq degrés quinze minutes; & l'autre, qui étoit moins grand, foixante-cinq de-

Holaflay pulak. gres trente minutes, Le jour suivant, on campa à Holaflay pulak, près d'une fort bonne fource, où le fourage se trouva meilleur qu'on ne l'avoit eu dans tout le Chaffe finguliere Voyage. Ce jour & le 13, on traversa des montagnes, en continuant de prendre le plaisir de la chasse. La caravane marcha jusqu'au camp, en forme de demie lune. A fon arrivée, elle forma ses deux cornes, pour composer une enceinte, dans laquelle on tua deux jeunes loups & soixante jeunes chevres, dont la chair fut distribuce entre les soldats. Les vieilles s'échapperent au travers d'une nuée de fléches. On tua aussi une jeune mule sauvage, que les Mongols nomment Chiktay. C'étoit une femelle, de l'espece qui est capable de propagation. Elle avoit de grandes oreilles, la tête longue, le corps grêle & les jambes fort longues. Son poil étoit cendré. Les pieds & le fabot rellembloient à ceux des autres mules.

Antre vifite d'un Layka Kalka.

Le 14, étant eampés à Erdeni-tolo-whey, on vit arriver un Tayki-kalka. dont le camp étoit affez éloigné du côté de l'Est. Il venoit rendre sa visite aux Ambassadeurs, & leur offrir un présent de bestiaux; mais ils refuserent de l'accepter. Sa physionomie étoit plus noble que celle des autres Princes qui s'étoient présentés sur la route. Il étoit vêtu de taffetas rouge. Tous les gens de sa fuite portoient des casaques vertes; les uns, de soie; d'autres, de laine ou de toile. Ce jour & les deux suivans, on traversa un Pays assez raboteux, mais ouvert & rempli de foutages, quoique fans arbres & fans builfons. On rencontra quelques étangs d'eau douce; & le 16, on campa de l'autre côté du Kerlon (58), où l'herbe étoit excellente & de la hauteur d'un pied. Cette tiviere est médiocre. Elle prend sa source dans les montagnes de Kentey, à cent foixante-dix ou quatre-vingt lieues de - là, Nord-Ouest-quart-de-Nord. Son cours, qui est de l'Ouest à l'Est, tourne quelquesois au Nord & au Sud, Elle

Riviere de Ker-Ion. Sa fource & les qualités.

## (58) Ou le Kerulon.

|                       |   |   | _ | lis: |                      | lis. |
|-----------------------|---|---|---|------|----------------------|------|
| It. Chorchi-kebur , . |   |   |   |      | 15,                  | 3 £  |
| 22. Holastay-pulak,   |   |   | ٠ | 78   | Keau ew Kondu,       | 3 E  |
| 13. Huptu ,           | • |   |   | 33   | zé. Bords du Kerlon, | 49   |
| 14. Erdeni-tolo-whey  |   | ٠ |   | 68   |                      |      |

n'a pas dans ce lieu plus de quinze pas géométriques de largeur; & dans l'en-Garageon. droit où les Missionnaires la passerent, sa profondeur n'étoit que de trois pieds. On étoit à vingt-cinq ou trente lieues du lac que les Tartares nomment Kulen, 11. Voyage. & les Russiens, Dalay, dans lequel elle va se décharget. Son fond est de vase. Le poisson y est gros & de bon gour. On en prit beaucoup au filet, sur-tout des carpes, & une forte de poisson blanc fort gras & d'un goût délicieux. La hauteur méridienne du foleil fut de foixante-trois degrés quinze minutes par le grand quart de cercle, & de foixante-trois degrés trente minutes par le petit.

Le 17 & le 18, on vit un Pays femblable au précédent. Le fecond de ces deux jours, on rencontra trois petits lacs ou trois étangs, affez proches l'un de l'autre. Hutu-haydu, où l'on campa près d'une source très-froide, est au-delà Hutu-haydu. du troifiéme lac, qu'on trouva couvert d'oifeaux de riviere. Les Ambaifadeurs recurent ici la visite de trois Taykis, & l'offre de plusieurs présens qui ne furent pas acceptés. Ces Princes s'étoient retirés au delà du Kerlon, dans la crainte des Ruffiens.

Le 19, après avoir fait soixante lis, on arriva sur les bords d'un étang couvert de canards fauvages. On y vit aufli certains animaux que les Mongols Animaux nomnomment Tarbikis, & qui font des trous dans la terre, où ils se retirent pen-dant l'hyver pour y vivre d'une provision d'herbe qu'ils amassent pendant l'Eté. Ils ont le poil de la même couleur que nos loups, mais plus doux & plus fin-Leur forme & leur grandeur font celles du Castor. On prétend que leur chair est déliciense. Les cailles se montrerent en abondance, & les oiseaux de proje en prirent un grand nombre. On campa fur le bord d'une grande fource d'excellente eau, qui formant un petit ruisseau va se jetter dans un Lac voisin, nommé Obodu-nor. Les Ambatladeurs reçurent les complimens de deux autres Taykis Kalkas, qui étoient venus de l'autre côté du Kerlon-

Le 20, on rencontra plusieurs étangs. Le Pays ne parut pas différent de celui qu'on avoit traverfé la veille. Mais diverfes fortes de mouches, qui avoient leur retraite dans les grandes herbes, commencerent à causer beaucoup d'incommodité. Fort près d'un affez grand étang, nommé Olon nor, on paffa devant une fource qui forme un petit russeau dont une spacieuse plaine est arrosée. Le 21, l'incommodiré des coufins ne fit qu'augmenter, & le Pays devint plus inégal quoique le fond du terrain fût meilleur. On vit plusieurs petits étangs, & quantité de canards fur un autre, qui a beaucoup plus d'étendue. Vingt lis au-dessus de Hulcochi pulak, on palla un petit torrent de fort bonne eau, qui coule entre des montagnes couvertes de fourage, mais fans arbres & fans le moindre buiffon.

Etang d'Olon-

Le 21, on passa un petit ruisseau, vers le milieu de la journée. Le terrain paroifloit devenir meilleur, c'est-à-dire, plus propre au bled & aux petits grains. Il étoit d'abord inégal; mais pendant les derniers vingt lis on traversa une vaste plaine, bordée au Nord par des montagnes. Après avoir tourné un Riviere, peu à l'Ouest, on campa sur une éminence, à un lis de Porchi, perite riviere dont

Porchi , petite

| 27. Chiraki, .  |  |  | 88 | Olon-nor, .            |   |  | 18 |
|-----------------|--|--|----|------------------------|---|--|----|
| 18. Hutu-haydu, |  |  | 77 | at. Hulco-pulak, .     |   |  | 71 |
| 19. Obodu-nor,  |  |  | 91 | 12. Riviere de Porchi, | ٠ |  | 74 |
| 10              |  |  | 10 |                        |   |  |    |

GERBILLON. 1680.

l'eau est fort bonne & qui n'a que quinze ou vingt pas de largeur, mais fort enflée alors par les dernières pluies. Elle vient des montagnes au Sud-Sud-Eft; & prenant un cours fort rapide au Nord-Ouest-quart d'Ouest, elle tombe dans la U. Voyage. Riviere de Saghalian, qui palle par Nipcheu. Ses rives font bordées de grands faules. Les coufins, dont ce Pays est rempli, incommoderent beaucoup la

Difficultés au patiage.

Le 23, la riviere s'étant enflée pendant la nuit jusqu'à déborder, on ne la passa qu'avec beaucoup de difficultés. Les bêtes, dont la charge ne pouvoit être mouillée sans risque, furent transportées dans deux Barques qu'on avoit apportées en piéces. Les aurres passerent à gué ou à la nâge. Deux hommes qui ne scavoieur pas nager furent entraînés par le torrent.

bikis.

Le 24, on suivir la même plaine, que divers étangs, & quantité de ruisseaux donr elle est arrosce, rendent très-tiche en sourage. On n'y vir pas d'autres animaux que des cailles; mais dans les lieux un peu élevés, où l'herbe étoir haure & épaisse, on découvrir des trous de Tarbikis. Les Mongols se sonners & des bordures d'habit de la peau de ces bêtes fouterraines. Ici, comme dans quantité d'autres lieux, l'Auteur observa que les rats du Pays amassent de perits tas d'herbe à l'entrée de leurs trous, pour s'en noutrir pendant l'hyver. On voyoit un grand nombre de ces tas dispersés dans toute la plaine.

Rencontre de quelques bei

teres nomment Kapschan, amena aux Ambassadeurs une troupe de quatorze brigands Kalkas, qui revenoient de piller un canton Russien, où ils avoient tué un Tarrare de Solon, Sujer de la Russie, & enlevé douze chevaux, avec quelques femmes & quelques enfans. Ces malheureux Esclaves, qu'ils avoient laisses derriere, à l'approche de la caravane, furent renvoyés dans leur Pays Bundé, Ruillear. avec un passeport des Ambassadeurs. On campa le soit au-delà d'un ruisseau, nommé Sundé, qui prenant sa source dans les montagnes à l'Est, se jette dans

Dans le cours de cette journée, un Officier de l'avant-garde, que les Tar-

le Saghalian après avoir coulé l'espace de quelques jours vers l'Ouest. Ses divers détours ne l'empêchent pas d'être fort rapide. Turghi-pira. Le 25, on passa un peu plus loin le Turghi-pira, autre ruisseau, qui coule comme le précédent, mais qui est plus large, & dont les bords sont revêtus d'une moulle ferme. Le passage en fut plus difficile. Un peu au-delà, la plaine

le rétrécit, & l'on entre dans des montagnes qui ne sont d'abord couvertes que d'herbe, mais qui pendant l'espace de trente sis n'offrent ensuite que des bois. L'Auteur découvrir quelques pins vers le sommet ; mais la plupart des autres arbres étoient d'une espece qu'il n'avoit jamais vûe en Europe. Les Chinois leur donnent le nom de Whak-schu. Leur haureur est médiocre. Ils ont quelque ressemblance avec le Tremble. L'écorce en est blanche. On en fait des gaines pour les couteaux & pour d'autres ustenciles.

to hale church

Trente lis plus loin, on trouva un bois si épais, que dans toute sa largeur, qui étoit d'un mille & demi, les bêtes de charge eurent beaucoup de peine à patier. On ne sortir de cet embarras que pour tomber dans un autre. Quantité de fondrieres, qui se trouverent de l'autre côté du bois, obligerent de déchar-

Embarras pour les bêtes de char-

> 15. Hulang heu, . 23. Riviere, 34. Ruiffeau de Sundé.

ger

THE OTHER

ger les chevaux & les chameaux pour faciliter le passage. La marche continua Gerricton. par des montagnes couvertes de bois, qui s'éclaircitlent néanmoins à niesure qu'on avance vers le Nord. Tous ces lieux sons remplis de sources & de ruisseaux qui produisent des fiondrieres. On y trouve d'excellens pâturages, & dans plusieurs endroits la hauteur de l'herbe est d'un pied & demi. L'Auseur jugea que le bled y croîtroit fort bien. On campa fur le bord d'un ruisseau, nomme Hulangheu, qui baigne le pied d'une montagne au Nord Les qua-Ruiseau. tre-vingt lis qu'on avoit faits ce jour-là peuvent être réduits à foixante-dix, parce qu'on avoir fair divers détours dans les montagnes.

Le 26, après avoir fait dix lis, on trouva beaucoup de difficultés au passage d'une riviere étroite, mais profonde & bordée de fondrieres. On suivit son cours, qui descend avec beaucoup de rapidité vers le Nord & le Nord-Nord-Est, & qui sombe trente lis plus bas dans la Riviere de Wensu. On passa wente finites aussi cerre Riviere à gué. Elle a plus de cent pas de large, sans avoir plus de cinq pieds de profondeur; mais elle est si étroite par le fond, & le courant est fi rapide, qu'on y perdit quatre hommes, trenie chevaux & fepi chameaux. La rouse, entre ces rivieres, est remplie de fondrieres & de boue. On ne fair que tourner entre des montagnes fort hauses & fors escarpées. Aussi les quarante-

sept lis de cette journée peuveni-ils être réduits à quarante.

On campa dix lis au-delà du gué, fur la rive septentrionale du Wentu, qui palle pour une riviere fort abondante en poisson. On en vante sur-tout une espece, dont le goût est délicieux. Les Russiens, invités par cet attrait, y viennent souvent avec leurs troupeaux, qu'ils font paître dans les prairies voisines. On trouva, dans le même lieu, une longue perche, élevée sur une éminence Arit qu'en troit par quelques Officiers qui avoient été envoyés pour complimenter le Plénipo- ve aficté fur la tentiaire de Russie, avec un papier qu'ils y avoient attaché, dans le 24 du mois courant, qui portoit que le pays ésoit rempli de cerfs, de renards, de martres & d'hermines. Mais les chemins étoient fi mauvais, que la chaffe parur impossible.

Le 27. les Ambassadeurs furent informés, par un des Officiers qu'ils avoient on len députs envoyés à Nipcheu pour donner avis de leut approche, que ces Députés étant à Nipcheu arrivés le 25 près de la Ville, le Gouverneur en ésoit forsi le lendemain pour aller au-devant d'eux ; qu'il les avoit reçus avec beaucoup de polisesse, & qu'il avoit baissé la tête jusqu'à terre en s'informant de la santé l'Empereur. Il leur avoit dit que les Plénipotentiaires de Russie n'ésoient pas encore arrivés ; mais qu'il avoit fait partir un Exprès pour les informer de l'approche des Anibassa-

deuts. Le même jour, Ma-lau-ya ejoit artivé à la vûe de Nipcheu , avec toute la Avge on Thisgarnifon d'Aygu (59) & plusieurs Barques chargées de provisions.

Le reste de la route étant rempli de bourbiers & de sondrieres, un détachement de cinq ou six cens hommes reçui ordre d'y jeuer des fascines de branches & de foin, pour rendre le passage moins difficile aux bêtes de charge. Le 18, on continua de marcher au travers des montagnes & par des bois de

(59) Il parole que c'est Thinker , dont on a déja donné la description.

a6. Riviere de Wentu. 28. Ruiffeau de Telingon Tome VII.

II. Voyage.

GERBILLON. II. Voyage. Tarrares des mentagnes.

Whakschus, sans aucun melange de ronces & de buissons; de sorte qu'à l'exception de la boue, le chemin n'avoit rien que d'agréable. Le Pays est rempli de sources & d'arbres fruitiers. On y trouve des fraises qui ressemblent à celles de l'Europe par le goût & la figure. Quelques chasseurs, qui avoient tué plusieurs cerfs dans les montagnes, rapporterent qu'ils y avoient découvert des traces d'ours, & rencontré, dans les bois, des Tartares vagabons qui ne sont guéres différens des Sauvages. On campa le soir sur des hauteurs, au-delà d'un Anive d'un grand ruisseau nommé Téleugon. Le lendemain, un Député du Gouverneur de Député du Gou- Nipcheu vine complimenter les Ambassadeurs, accompagné de dix aurres Russiens, gens fort grossiers & qui avoient quelque choie de sauvage dans les manieres. Il fit son compliment debout, & se couvrit ensuite la tête, à la maniere du Pays. On le pria de s'affeoir ; & lorfou'il eut pris du thé, il fue congedié.

Le 30, on fit quarante-deux lis, en comptant les détours des montagnes, dans des bois de Whakschus & de sapins. L'Auteur, qui a comparé le Whakschu au Tremble, le représente ici fort semblable au Frêne. Ces bois offrent des fraises en abondance & sont remplis de sources qui produisent des fondrieres. On rencontre dans la route plusieurs petits Hameaux, composés de trente ou quarante mauvaises hutes de troncs de sapins, entassés l'un sur l'au-Charelie d'Aver- tre sans aucune charpente. Les Missionnaires virent une Chapelle dans un de ces Hameaux, ou crurent du moins la reconnoître à la Croix qu'ils appercurent au fommet. L'approche des Ambassadeurs avoient porté les Habitans à se retirer dans Nipcheu; mais leurs champs étoient fort bien cultivés. Ils produisent de fort beau riz & d'aurres especes de petit grain, qui sont arroses par quantité de ruilleaux. Après en avoit pallé quelques-uns, on campa derrière deux Hameaux, fur de petites collines, au pied desquelles coule un perir ruisfeau fort poissonneux, qui se nomme Ayergon, & qui communique son nom aux deux Hameaux.

Le 31, on fit quarante-quatre lis, que les détours doivent faire réduire à trente-fix. Il fallut passer trois grands ruitseaux dans le cours de cette iournée Le Pays est plein de montagnes, mais plus ouvert néanmoins que celui du jour précédent. On n'eut à traverser qu'un petit bois de sapins, dont on voyoit des amas coupés à un mille & demi de Nipcheu.

Honnourt outon rendeur Ambaffadeura.

Malau-ya, un des députés de l'Empereur aux conférences de la Paix, le Tha-kun ou le Géneral des Troupes Impériales à Aygu & dans tout le Pays qui est au Nord d'Ula, deux Ku-fay-tchins, ou chefs des huit Etendatts de l'Empire, & plusieurs Mandarins considérables, vintent à plus d'une lieue audevant de nos Ambassadeurs. On mir pied à terre, parce que tous ces Officiers penserent d'abord à s'informer de la santé de l'Empereur, ce qui ne peut se faire qu'à genoux. Un peu plus loin, nous rrouvâmes sur le chemin une autre troupe de Mandarins qui étoient relegués dans divers lieux de la Tartarie, tels qu'Ula . Avgu , Ninguta , &c. Ils étoient venus sur des Barques , en qualité de fimples soldats; car e'est à cette misérable condition qu'ils sont réduits dans eur exil. Ils sont employés aux plus pénibles sonctions, telles que d'abattre du

to his 30. Ayergon , 31. Nipcheu , fur la Rivière de Saghalian , 36

bois dans les forêts, pour le service de l'Empereur, & de tirer des Barques. GERBILLON. Leurs habits étoient lugubres & négligés, & la plupart avoient la barbe blanche ou grife. Nous arrivâmes enfin vis-à-vis de Nipcheu. Toutes les Barques qui avoient

II. Voyage. Leur arrivec à

apporté les Troupes & les vivres d'Ula & d'Aygu, étoient rangées le long du bord, du côté où nous devions camper. Les tentes des Soldars & des Officiers s'offroient aussi en bon ordre. Chaque Barque avoit arboré ses banderolles & fon étendart, pour faire lionneur aux chefs de l'Ambassade. Près des Barques militaires, on en voyoit cent aures, en forme de Galeres, de médiocre grandeur. Elles peuvent aller à la voile & à la rame; mais on les fait tiret ordinairement avec une corde, par des Matelots qui suivent le bord de la Riviere.

On m'affura, dit l'Auteur, qu'il y avoit quinze cens foldats arrivés fur ces Nombre extraor-Barques, & qu'en y comprenant l'équipage, tout leur nombre pouvoit monter ett. à trois mille hommes. Ainsi, joint aux quatorze cens soldais qui ésoient venus par terre avec nous, aux Mandarins, aux gardes des deux chefs de l'Amballade, à leur Maison, qui étoit fort nombreuse & à tous les gens de service qui composoient notre Equipage, on pouvoit compter hardiment neuf ou dix mille hommes. Il y avoit trois ou quatre mille chameaux, & pour le moins quinze mille chevaux. Sofan-lau-ya feul avoit trois cens chameaux, cinq cens chevaux & cent domestiques pour le service de sa personne. Kin-kitu n'avoit guéres moins de trois cens chevaux & de cent trente chameaux, avec quatrevingt domestiques. Les autres Mandarins avoient du monde à proportion.

Nous apprimes que la vûe de nos Barques & des troupes qu'elles portoient Plaintes du Gueavoit cause un peu d'étonnement au Gouverneur de Nipcheu, parce qu'il n'a-verneur de Nipvoit pas été prévenu sur leur arrivée. Il déclara même aux Officiers, que nos cliefs d'Ambassade avoient envoyés d'abord pour complimenter les Plénipotentiaires Moscovites, qu'il avoit lieu de se plaindre des gens qui étoient arrivés par eau ; qu'ils en avoient usé comme s'ils fuilent venus, non pour trairer de la Paix, mais pour faire la Guerre & ravager le Pays; qu'ils s'étoient placés autour de la Forteresse, & que non-seulement ils ne lui avoient fait donner aucun avis de leur arrivée ni de leur dessein, mais que lors même qu'il leur avoit fait demander quelles étoient leurs intentions, ils avoient répondu qu'ils n'avoient aucun compte à lui rendre. Il se plaignit aussi des gens qui menoient les chevaux de l'Equipage des Barques. Ils avoient ruiné les moissons sur la route. Ils avoient arrèré des Sujets de la Russie, pour les obliger de leur apprendre où s'étoient retirés les Tartares de la Province de Solon qui font foumis aux Moscoviies, & contre lesquels on sçavoit que les Chinois avoient une forte passion d'exercer leur vengeance. Mais il se loua extrêmement de la civilité des chess de l'Ambassade, qui étoient venus par terre, & qui l'avoient fait avertir, suivant l'usage, du jour de leur arrivée. Les deux chefs de l'Ambassade trouvant le procedé Satisfaction qu'il de ceux qui étoient venus par eau contraire aux intentions de Sa Majesté Impériale, & jugeant d'ailleurs qu'il pouvoit avoir donné occasion aux Plénipotentiaires Moscovites, de s'éloigner de Nipcheu, ou du moins de cacher son arrivée jusqu'à ce qu'ils fussent mieux informés de l'intention des Chinois & du nombre de leurs troupes, firent avertir les chefs militaires de se retirer plus loin de la Forteresse, & de ne donner à l'avenir aucun sujet de plainte aux Moscovites; ce qui fut exécuté ponctuellement.

GERBILION. 1689. II. Voyage. Order ducamp des Ambañaicurs Climus.

Comme on avoit envoyé la veille un Merecheing, c'est-à-dire un Maréchal de Camp, avec d'autres Officiers, pour marquer les logemens dans la Plaine qui est sur le bord du Saghalian, on ne pensa plus qu'à s'y camper. Chacun se rangea sous l'Etendart dont il étoit détaché, & chaque détachement forma un grand cercle de Tentes, qui n'étoient pas tout-à-fait l'une contre l'autre, afin que le cercle eut plus d'éjendue. Les espaces vuides étoient traversées par trois cetcles; l'un à la hauteur des dessus des Tentes, l'autre vers le milieu. & le troisième plus bas. Ces cercles n'étoient que des cordes, enfilées dans les Tentes mêmes, pour empêcher les bestiaux & les hommes d'entrer sans permisfion dans l'enceinte des Tentes. On avoit laisse seulement un assez grand espace vuide, qui servoit de porte, vis-à-vis la Tente de l'Officier qui commandoit le détachement. Cette Tente étoit placée au-dedans de l'enceinte, avec l'Etendatt au-devant. Les moindres Officiers & tous les autres Mandarins qui étoient rangés fous l'Etendart auquel appartenoit le détachement, mais qui n'étoient point Officiers de guerre, avoient leur place hors du cercle, à fort peu de distance. Les chefs mêmes de l'Ambassade étoient placés chacun au milieu du cercle, formé par le détachement de l'Etendart dont ils étoient; avec cette différence, qu'à la porte du cercle ils avoient quatre petites pieces de campagne. deux de chaque côté; deux Etendarts de brocard, avec les Dragons dorés de l'Empire . & fix lances au-devant de leur Tente. Toutes les nuits on montoit la gatde près des Etendarts; & tous les jours, près de la porte du cercle, que les Chinois nommetent Quaran.

Belle fimation de la Forteteile de Ripches.

Pour nous , continue l'Auteur, nous allâmes defeendre, avec les chefs de l'Amballade & les principaux Officiers de leur fuite, vis-à-vis la Barque de Lang-lau-ya Kufgo-chia, principal chef des Troupez. Il s'étoit placé dans un lieu dont la vie cein fern agretable, vis-à-vis la Forerettife de Nipheu, qui eft dans une fistation admirable; au fond d'une grande lapse formée par deux Kvivieres. Lune qui fe normae Nippheu & qui donne fon nom à la fortestife, s'Aviviere. Lune qui fe normae Nippheu & qui donne fon nom à la fortestife, and contra la contra de la grande Baye, qui n'a pas monos d'un quart de lieue de la geaut.

Lieu défigné pour les confetences,

Nous dinâmes foas un Pavillon de vecdure, que le Mandarin avois fair defieff fur le bord de la Riviere. Sa Barque joignoir le Pavillon. Il fin prefint de plusfeurs Oifeaux de pioye aux deux Ambalfadeurs, qui trouverent ce lieu fi commode & it agráchle, qu'ils rédoluere fur le champ dy temie chaque jour leux consciences. En effet, ils y demourerent ce joue-la jusqu'à la muit, Pour nous, apets avoir diré, nous retourismess un Camp. Cependant le Gouverneur de Nipcheu envoya deux Officiers pour complimenter nos Ambalfadeurs fur leux artivée.

Symphonie Chi-

On étoit au jour de la pleine lune. Les tymbales des Barques fonnerent le foir, & Plon vis buller des fanaux au fommet des mâts. Les Moforviess de la Forterelle fonnerent de leurs Trompettes, pour réponder au fon des tymbales Chinoifes. On en diltingua trois ou quatre, qui pouerent for agréfablement à plufeurs reprifes; ce qui nous confirma dans l'idée que les ?l'enipotentiaires Moforvites riécuient pas loin de Nipcheu, car al y avoir peu d'appraence que

le Gouverneut particulier de cette Ville eût trois ou quatre bons trompettes à fa GERBILLON. fuite. Le tems avoit été serein le matin. Sur le foir il se couvrit, & l'on entendit quelques coups de tonnerre. Il avoit fait chaud tout le jour.

Le premier jour du mois d'Août, nos Ambalfadeurs ayant pris la réfolution Lettre des Ambalfadeurs Ctdd'écrire une Lettre aux Plénipotentiaires de Moscovie, pour presser leur arri- sois sur Plensvée, ou du moins pour en apprendre le jour, nous firent avertir d'aller traduire leur Lettre en latin. Elle contenoit qu'étant venus avec toute la diligence possible, ils étoient surpris de ne recevoir aucune information certaine de l'arrivée des Moscovites; que s'ils n'étoient bien-tôt éclaiteis, ils se verroient dans la nécessité de passer la Riviere, pour aller camper dans un lieu plus étendu & plus commode, parce que le fourage commençoit à leur manquer. Ils ajoutoient qu'ils n'avoient pas voulu passer plutôt, pour ne pas faire naître des foupçons peu favorables au dessein qu'ils avoient de conclure la Paix. Cette

Lettre fut envoyée au Gouverneur de Nipcheu, qui fut prié de la faire tenir promptement aux Plénipotentiaires. Le même jour, le Gouverneur envoya au Camp un present de dix bœufs & de quinze moutons gras. Il fit dire que les dix bœufs venoient du Czar fon maître, & qu'il offroit les quinze moutons en son nom. Nos Ambassadeurs firent donner une piece de fatin à chacun des trois Officiers qui leur offrirent ce present. Les Bateliers qui l'avoient apporté reçurent de la toile & du tabac.

Le 1, on vit arriver au Camp un Envoyé des Plénipotentiaires Moscovites, Envoyé des l'équi venoit complimenter les chefs de l'Ambassade. C'étoit un jeune homme nipotentiantes de vingt trois ans, fort bien fait & d'une grande politesse. Il étoit vêtu simple- Ambassadeurs ment; mais le devant de son bonner étoit orné d'un grand nombre de perles, Chinois. Nos Amballadeurs le firent affeoir affez près d'eux. Il avoit à sa suite dix hommes & un Interpréte, tous Russiens, 'qui avoient l'air farouche & grossier, vêtus de drap de diverses couleurs. Ils se tenoient de bout & découverts, der-

riere l'Envoyé.

Ce Ministre parla toujours assis & couvert, d'un ton fort composé pour un Conference de homme de fon âge. Il ne parut jamais s'échauffer , quoiqu'on lui fit des questions les Anhafaun peu embarrassantes sur la cause du retardement des Plénipotentiaires, qui écon. devoient être partis de Selengha au commencement de Février pour se rendre à Nipcheu. Il répondit froidement & sans aucune marque d'embarras. Mais il fir à son tour plusieurs questions aux Ambassadeurs Chinois. Il leur demanda Serplaintes. s'ils venoient pour faire la Guerre, parce qu'il ne lui sembloit pas naturel qu'on amenar rant de troupes & qu'on en usar comme avoient fait celles qui étoient venues par eau , quand on n'apportoit que de sinceres intentions pour la paix. Il se plaignit en particulier du meurtre de deux Moscovites, qui avoient été tués près de Yakfa lorsque nos Barques y avoient passé; mais les Ambassadeurs nièrent fortement qu'ils eussent été tués par nos gens. Ensuite il demanda pourquoi le dernier Envoyé des Plénipotentiaires Moscovires à Peking n'étoit pas encore revenu, puisqu'il étoit parti avant nous. On lui répondit, sur cet article, que l'Envoyé apportoit quantiré de marchandises qui venoient fur des charettes que l'Empereur lui avoit fait fournir, & que par conséquent sa marche ne pouvoir être que fort lente. On s'efforça aussi de le raisuter sur la défiance qu'il avoit marquée de nos intentions pour la paix.

II. Voyage.

Ppp iii

GERBILLON. 1689. II. Voyage. Scs demandes.

Il infita beaucoup fur un autre article, qui regandoit l'égalité du nombre turte le gene qui devoient affilter de part & d'autre au conférences. Les Plénipotentiaires du Caza n'étoient accompagnés que de cinq cens hommes de guerre. Ils n'avoient pas pris un correge plus nombreux, patre que n'étant venas que pour traiter de la paix, ils n'avoient pas rid devoir le preparer à la guerre. Lordu on l'eut affuré que de norre pars on ne fongoir qu'à conclure une paix folide, il he féperer que les Plénipotentiaires artivestoien incoffamment; ce qui réjouit un peu nos Ambalfadeurs, qui avoient rémoigné quelques chaerits de les quettons & de fes difficultés.

Politeffes qu'on lui fait , & comment il les recrit. On lui fir presenter du Thé à la Tartate. Mais, pour cettre cérémonie, on frassiori por se de lui uni jeune Mandarin, à qui l'on fit pressente du thé; dans l'espérance appatemment que le jeune Mandarin buvant le thé à genoux; se après s'etre problemé à terre, si utant l'usige des Tartates, l'Envoyé Mossovite juniteroit son exemple. Maisi il se contenta de regarder froidement le Mandarin, qui se ces civilités. Pour lai, il but son the sans faire le moindre gette. On fit ensuite apporter du vin. Alors il se leva, set se découvrir; se saisant la révence aux Ambssideurs, il but a leur sansé debour : après quoi s'il se remaine fur son siège de but encore deux ou trois coups allis. Puis s'étant levé, il leur fit une sconde vévérence pour les remetries.

Il fe retira, fous la conduite de deux Mandarins, qui l'accompagnerent jufqu'au bord de la Riviere, comme ils y avoient été le prendre pour le mener

à l'audience des Ambailadeurs.

Hauteut du Pole à Nipcheu.

Le 4, je pris la hauteur méridienne du Soleil, que je trouvai de cinquante cinq degris & quinze minutes, reuvirou ap lus grand quart de nonante , & avec le demi-creic de M. le Duc du Maine. Comme corte hauteur for prisé avec baucoup de précationi, & que les doux influments fe trouverier pirfaitement conformes; on peut la croite affer juife. Elle donne cinquante & un devris quarament fir minutes nou ratureur du Pole donne cinquante & un devris quarament fir minutes nou ratureur du Pole.

Autre Envoyé des Mulcos ites.

Le 7, on vit artivet encore un Envoyé du chef des Pfeinjorentaires Mofcovires », pour complimente uno Ambalfadeux. Céroir le Sécretaire de ce chef. Il affura pointvement que son Maitre n'artiveroit que dans neuf jours, quoign'il sir allez proche de Nipcheu; parce qu'il avoit cét obligé de suspendre sa marche, pour attendre une partie de fa suite, que la difficulté des chemins avoit artèret. Il demanda encore des nouvelles de l'Envoyé des Pfeinpocentaires à Pekin, dont son maitre, dit-il, attendoir le retour avec imparience. Nos Ambalfadeus offirient d'envoyer un Expeks au devant de lui, si le Gouverneur de Nipcheu vouloit en faire partir un autre, de leur fournir des chevaux de poste pour presse front artived. Its réclusient en même-terns d'envoyer deux Officiers au-devant du Chef des Pfeinjorennaires Moscovires, pour le complimente de leur parts d'ex cette réfolutor, dans laquelle il entroir autant de curiossité que de politesse, su communiquée au Gouverneur de Nipcheu.

Le 3, la hauteur méridienne, prife fort foigneafement avec les deux quarrs de cercle, & le derai-cercle de M. le Duc du Maine, fur trouvée de cinquante-quarte degrét quinze minutes environ, & fur prefique femblable dans ces trois influments, à quelques minutes près. Cette hauteur méridienne donne, pour celle du Pole de Nipcheu, cinquante un degré quarante-neu finitutes,

Le 10 , un Envoyé du premier Plénipotentiaire de Moscovie apporta sa ré- GERRILLON. ponse à la Lettre de nos Ambassadeurs. Elle commençoit par un compliment, fur l'inquiétude qu'ils avoient marquée de son retardement. Le Plenipoten-II, Voyage. tiaire apportoit pour excuse, que son Envoyé à Peking avoit fait enrendre Moscoritts au qu'ils n'arriveroient pas si-tôt, & que la Lettre qu'ils lui avoient écrite eux-mê- Ambassécuts mes de Peking ne prometroit leur arrivée qu'au mois d'Août ; que c'étoit la Chineis. raison qui l'avoit empêché de se presser, pour s'épargner la fatigue d'un voyage pénible ; qu'au reite il ne manqueroit pas de hâter sa marche, pour terminer leurs inquiétudes ; que cependant ils ne pouvoient ignorer qu'en aucun lieu du Monde ce n'étoir pas l'usage, que ceux qui entrent sur les terres d'autrui pour y négocier la paix s'avançassent jusques sous les murs d'une Forteresse ; qu'il les prioit par conséquent de s'éloigner un peu & de lui ceder le lieu où ils étoient campés, afin qu'il y pût camper lui-même, parce qu'il étoit juste qu'il sût plus près qu'eux de la Forterelle. Il ajoutoit qu'en s'éloignant un peu plus, ils ne devoient pas craindre de manquer de fourages. Enfin, il promettoit qu'avec la grace de Dieu, s'il ne survenoit aucun obstacle au plan des conferences, il

comptoit d'arriver à Nipcheu le 21 du même mois. Nous traduisimes fidellement cette réponse, qui ne plut pas beaucoup à nos Ambassadeurs. Ils délibérerent aussi-tôt sur les circonstances. Le parri auquel ils s'arrêterent fut d'envoyer au-devant du Plénipotentiaire, pour presser son arrivée & lui faire connoître la fincerité de leurs intentions. Mais son Envoyé tâcha d'éluder cette réfolution, en les priant d'attendre encore quelques jours,

afin qu'il pûr partir avec leur Député.

Le 11, le Gouverneur de Nipcheu fit aux deux Chefs de l'Ambassade un nou- Présent de Gouverneur veau présent de dix vaches. Le 13, on fit partir, sur de petites Barques, trois venneur de Nippetirs Mandarins , accompagnés de quelques foldats , pour aller au-devant des Plénipotentiaires Moscovites. Le Gouverneur de Nipcheu envoya aux Ambassadeurs un présent de légumes & de plusieurs sortes de pâtisserie fort grossié-

ze, avec de très-méchant vin.

Le 15, nos Ambassadeurs reçurent avis du Gouverneur de Nipcheu que les Pénipotentisi Plénipotentiaires Moscovites devoient arriver dans un ou deux jours, & qu'une res Moscovites. partie de leur équipage étoit déja dans la Ville. Les trois petits Mandarins qui étoient allés au-devant d'eux revinrent le 16, fort satisfaits de l'accueil qu'ils avoient reçu. Le Pléniporentiaire leur avoit proposé d'éloigner un peu notre camp de la Forteresse; mais ils lui avoient répondu, suivant l'ordre dont ils étoient chargés, qu'il étoir impossible aux Chinois de changer de situation, parce qu'il n'y avoir point, aux environs de Nipcheu, d'autre lieu propre à former leur camp ; qu'en arrivant il pourroit visuer lui-même le terrain, & que s'il leur montroit quelqu'autre endroit commode, ils ne balanceroient pas à le prendre. Il ne sit aucune replique sur ce point; mais, après s'erre plaint que les Interprétes Mongols manquoient d'intelligence, il demanda que pour traiter d'affaires on ne fit usage que de la langue Larine.

Il dépêcha le même jour un Exprès aux Ambassadeurs, pour leur faire aussi son compliment, & leur demander de quelle maniere ils desiroient que se fit leur entrevûe. Ils répondirent qu'ils lui en abandonnoient la disposition. Le Député parut se troubler dans son discours, & les Ambassadeurs furent peu sarisfaits de ses manieres brusques & sauvages. Ils résolutent même de faire aver-

tir le Plenipotentiaire Moscovite, qu'ils souhaitoient plus de choix dans les GERBILLON. Ministres qu'il employeroit avec eux.

1689. II. Voyage. Mipcheu.

Enfin le Plénipotentiaire arriva le 18 à Nipcheu, avec une pattie de sa suite. Son arrivee à Il en fit donner avis fur le champ aux Ambassadeurs Chinois, pat un de ses Genrillionmes, qui leur déclara aussi que les conferences ne pouvoient commencer que dans deux ou trois jours, patce que tout le cortege Moscovite n'éroit pus encore arrivé. Les Amballadeurs firent des plaintes du dernier Député qu'ils avoient reçu, & demanderent qu'on ne leut envoyât plus des Ministres qui n'étoient propres qu'à jettet de la confusion dans les affaires. Ensuite ils envoverent eux-mêmes deux personnes de considération, pour complimentet le Plénipotentiaire fut son arrivée.

Conditions seguninichter.

Le 19 fe passa tout entiet en messages mutuels de la part des Ambassadeuts & du Pienipotentiaire, pour tégler le jour, le lieu & la forme des conferences. On convint qu'elles commenceroient le 22; que nos Ambassadeurs passeroient la riviere, accompagnés de quarante des Mandarins de leut suite & de sept cens soixante soldats, dont cinq cens demeutetoicut rangés en bataille sut le rivage, au lieu même où s'arrêteroient les Barques; que cet endroit setoit également éloigné du lieu des conferences & de la Forteresse; que les deux cens foixante autres foldats fuivroient les Ambalfadeuts jusqu'au lieu de l'Assemblée & demeureroient debout derriere eux, à quelque distance; que les Moscovites se rangeroient aussi en bataille devant la Fotteresse, au nombre de cinq cens, & que le Plénipotentiaire seroit suivi de quarante de ses Officiers & de deux cens soixante soldats, qui demeureroient aussi debout, à la même distance que ceux de nos Ambassadeurs; que de part & d'autre ces deux cens soixante foldats n'auroient pas d'autres armes que l'épée, & que pour éviter toute futptise ils seroient visites par des gens de chaque parti; que nous poserions du côté de nos Barques une garde de dix hommes, afin que tout fût dans une parfaite égaliré; que les Ambassadeurs s'assembletoient, chacun sous leurs tentes, qui seroient placées l'une contre l'autre, comme si les deux n'en compofoient qu'une, & qu'ils y seroient assis l'un vis-à-vis de l'autre, sans aucune superiorité de l'une & de l'autre patt.

Diffiance des A mbaffadeut

Nous n'aidames pas peu à railurer quelques-uns de nos Ambassadeuts . oui étant employés pour la premiere fois à des affaites de cette nature, manquoient d'experience & ne prenoient qu'une confiance médiocre à la bonne foi des Moscovites. Nous primes soin de leur expliquet ce que c'étoit que le Droit des Gens, & nous les assurames que si le Plénipotentiaire avoit fait d'abord quelques difficultés, elles n'étoient venues qu'à l'occasion d'un si grand appareil de guerre, qui ne paroissoit pas convenir à des négociations pour la paix.

Le 21, quelques Maréchaux de Camp allerent visiter, de la part de nos Ambassadeurs, le tettain où devoient se tenir les conferences, & marquet les lieux où chacun devoit se placer. Le même jout on dressa les rentes des Ambassadeurs. Le 22, à la pointe du jout, on fit passer huit cens soldats avec leurs Officiers. Nous passames aussi, dit l'Auteur, avec les Maréchaux de Camp. pour aller attendte nos Ambassadeurs de l'autre côté. Mais lorsque tout sembloit si bien disposé, il survint un incident, qui faillit de renverser nos

Le Plenipotentiaire Moscovite étoit demeuré seulement d'accord que les

cinq cens foldats demeureroient dans les Barques mêmes ; & fes gens lui ayant GERBILLON. rapporté qu'ils étoient rangés sur la rive, & plus avancés qu'on n'en étoit convenu du côté des tentes, il envoya demander la raison de ce changement. Les II, Voyage, Amballadeurs Chinois, qui confervoient toujours quelque défiance, nous firent prier de l'aller trouver & d'obtenir de lui la permission de laisser leurs soldats en bataille sur la rive. Nous l'obtinmes; mais ce ne sur qu'après lui avoir représenté que nos Ambassadeurs n'ayant aucune connoissance des usages étrangers ni du droit des Gens, & n'ayant même jamais été employés à de pareils Trairés, il falloit se prêter un peu à leur défaut d'experience, si l'on ne vouloit pas s'expofer à voir la négociation rompue avant qu'elle fur com-

mencée. Le Plénipotentiaire exigea néanmoins qu'on ne fît pas paller un plus grand nombre de foldats & qu'on n'en mît pas d'autres en bataille. Après cette précaution même, ce ne fut pas sans difficulté que nous déterminames nos Ambailadeurs à paffer la riviere. Le Général des troupes Chi- de part de d'autre noifes de la Tarrarie orientale, qui avoit été fouvent trompé dans les affaires 20 lieu d'allem.

la défiance. Mais nous la combatîmes par tant de raifons, que s'étant enfin laissés persuader, ils consentirent à se rendre au lieu de l'Assemblée.

qu'il avoir eues à démêler avec la Moscovie, ne cessoit pas de leur inspirer de biec.

Ils étoient fuivis des Officiers de leur fuite, tous en habits de cérémonie, Marche des CMqui étoient des vestes de brocard d'or & de soie, sur lesquelles on voyoit les nois. dragons de l'Empire. Ils avoient préparé leurs étendards & leurs lances ornées ; mais lorsqu'ils furent avertis de la pompe avec laquelle les Plénipotentiaires de Moscovie s'avançoient, ils prirent le parti de marcher simplement, & fansautre marque de leur dignité qu'un grand parafol de foie qu'on portoit de-

vant chacun d'eux.

Les deux cens foldats Moscovites, qui devoient être près des tentes, mar-Marche des Mosc choient en ordre de bataille, avec leurs tambours, leurs fifres & leurs muset-covites. tes. Le Plénipotentiaire fuivoit à cheval , accompagné de fes Gentilshommes & d'autres Officiers. Cinq trompettes, une tymbale & quatre ou cinq musettes, dont le son se méloit à celui des fifres & des tambours, formoient une mélodie affez agréable. Le Plénipotentiaire avoit pour collegue le Gouverneur de Nipcheu & de toutes les terres Moscovites de cette région, avec un Officier de la Chancellerie de Moscou, qui étoit revêtu du titre de Chancelier de l'Ambailade.

La Cour de Moscovie avoit choisi pour son Plénipotentiaire Théodore-Ale- Qui étoit le Piéxiowitz Golowin , Grand-Panetier du Czar , Lieutenant Général de Branxi , Mokorie, fils du Gouverneur Général de la Siberie-Samoiede, & de tout le Pays qui s'étend depuis Tobolskoy jufqu'à la Mer orientale. Il étoit superbement vêtu. Sur une veste de brocard d'or, il portoit une casaque ou un manteau de la même étoffe, doublé de martre zibeline, la plus noire & la plus belle que j'aie vûe. Elle auroit valu mille écus à Peking. C'étoit d'ailleurs un gros homme, de taille un peu basse, & fort replet, mais de bonne mine & qui sçavoit tenir son rang sans affectation. Sa tente étoit ornée de plusieurs tapis de Turquie. Ses gens placerent devant lui une rable, avec deux rapis de Perfe, l'un d'or & l'autre de Toie. Sur cette table étoient ses papiers, son écritoire & une pendule affez propre. La tente des Ambaffadeurs Chinois étoit fimplement de toile. Ils s'y allirent fur un grand banc, fans autre ornement qu'un couslin

Tome VII.

Qqq

que les Tarrares portent toujours avec eux, pour s'asseoir dessus à la maniere GERBILLON. des Orientaux. 1689.

II Voyage.

Du côté des Moscovites, il n'y avoit que les trois Ministres qui fussent assis; Order des places les deux premiers dans des faureuils, & le troisséme sur un banc. Tous les autres étoient debout derriere leurs Chefs. De l'autre côté, outre les sept Tajins, qui avoient tous le ritre d'Ambassadeurs & voix délibérative dans les affaires, & qui étoient affis vis-à-vis les Plénipotentiaires Moscovites, mon Compagnon & moi fumes les feuls qu'on fit affeoir à côté de nos Ambaffadeurs, dans l'espace qui étoit entr'eux & les Moscovites, Quatre Maréchaux de Camp étoient affis derriere les Ambaffadeurs, & tous les aurres Officiers se tenoiene debour.

Orverture des soniciences.

Lorfque tout le monde eut pris fa place, avec tant d'égalité dans chaque démarche, qu'on avoit mis pied à terre de part & d'autre, on s'étoit assis & l'on s'étoit falué en même-tems ; les Moscovires exposerent le sujet de leur commission par la bouche d'un de leurs Gentilhommes, Polonois de Nation, qui avoit fait ses études à Cracovie & qui parloit facilement la langue Latine, Enfuite ils prierent nos Ambassadeurs de s'expliquer à leur tour. Les Chinois s'en excuferent, dans l'esperance d'engager les Moscovites à proposer les premiers leurs demandes. Ces instances durerent long-tems de part & d'autre Enfin le Plénipotentiaire de Moscovie demanda aux Tajins Chinois s'ils avojent un plein pouvoir pour traiter de la paix & des limites. En même-tems il offrit de montrer le sien. Mais les Tajins refuserent de le voir, & déclarerent qu'ils s'en rapportoient à sa parole. On convint de remettre toutes les affaires de moindre confidération après qu'on auroit déterminé les bornes des deux Empites, feul point qui fut d'une véritable importance.

Premieres propolitions pour le reclement des limites.

Le Fleuve que les Tartares nomment Saghalian-ula, & les Moscovites, Onon-amur, prend fa fource dans des montagnes qui font entre Selingha & Nipcheu. Il coule de l'Occident à l'Orient l'espace de plus de cinq cens lieues , jufqu'à la Mer otientale, où il va se décharger, à la hauteur d'enviton cinquante-trois ou cinquante-quatre degrés, après s'être groffi de plufieurs autres rivieres, & l'on affure qu'il n'a pas moins de quatre ou cinq lieues de largeur à fon embouchute. Le Plenipotentiaire Moscovite proposa ce Fleuve pour la séparation des deux Empires; de forte que tout ce qui étoit au Nord appartînt à la Moscovie. Nos Ambalfadeurs se garderent bien de consentir à cette proposition. parce que les Chinois avoient au Nord des Villes & des terres affez peuplées, & one la chasse des zabelines se faisoir dans les montagnes qui sont au delà du Fleuve. Ils pritent au contraire le parti de faire une demande exorbitante & d'exageter leurs prétentions. Ils proposerent que les Moscovites se rerirassent infqu'au-delà du Selingha, & qu'ils abandonnaffent à l'Empire la Ville de ce nom, & celles de Nipcheu & d'Yakja, avec toutes leurs dépendances, fous prérexte qu'elles lui avoient autrefois appartenu, ou qu'elles avoient payé le tribut; parce qu'en effet, lorsque les Tartares occidentaux s'étoient rendus maîtres de la Chine, tous les autres l'artares qui habitent cerre région étoient devenus. leurs Tributaires. Mais le Plénipotentiaire ne manqua pas de raifons pour refuter celles qu'on lui apportoit, & pour prouver que ces terres apparrenoient aux Moscovites plûtôt qu'aux Chinois. Comme il étoit presque nuit lorsque cette contestation s'éleva, & que chacun des deux Patris voulant laisser faire les

avances à l'autre, tous deux se désendoient d'ouvrir d'autres propositions, la GERBILLON. premiere conference finit, après qu'on eut conclu d'en renir une autre le lendemain, avec les mêmes formalités que la premiere. Les Ambassadeurs se don- II. Voyage. nerent mutuellement la main & se separerent fort satisfaits les uns des aurres.

Le 23, le Plénipotentiaire Moscovite envoya demander des nouvelles de la fettore. fanté des Tajins, & les fit invitet à se tendre au lieu de l'Assemblée pour continuer la seconde conference. On s'y tendit aussi-tôt. Chacun reprit sa place, dans le même ordre que le jout précedent, & l'on fut encore assez long-tems à

se presser de part & d'autre de faire les premieres propositions.

Les Moscovites déclaretent enfin que si les Chinois redemandoient des terres qu'ils prétendoient leur appartenit , c'étoir à eux à marquer quelles étoient ces terres; mais que leur propolition ne pouvoit êrre acceptée. Alors les Tajins affignerent d'autres bornes. Ils fe réduisirent à demandet que les Moscovites ne patfailent pas Nipcheu, en offrant de leut laitfet cetre Place pout faciliter leur Commerce avec la Chine. Le Plénipotentiaire fort éloigné de goûtet cette ptopolition, répondit en riant que les Moscovites étoient très-obligés aux Chinois de ne les pas chatlet de cette Place. Il pria les Tajins de propoter quelque parti A quelle occaplus raisonnable, auquel il pût donner les mains. Mais ceux-ci persistant dans pue leur demande, & les Moscovites s'étant obstinés à ne leur rien offrir, la consérence se termina plus froidement que la précédente. Bien-tôt les Chinois se trouvant piqués de la taillerie des Moscovites, firent plier leurs tentes, après avoit déclaré qu'ils ne vouloient plus de conferences avec des gens dont ils se crovoient makraités & desquels ils esperoient peu de fatisfaction.

Le 24, rout le jour fut employé en déliberation. Nous sçumes, dit l'Auteur, que les Tajins avoient fait la proposition d'abandonner Selingha & Nipcheu aux Moscovites, & qu'ils s'étoient servis pour cela d'un Interpréte Mongol. Il nous parut qu'ils se déhoient un peu de nous, peut-être parce que le Plénipotentiaire Molcovite nous marquoir de la confiance, & qu'il avoit peine à se servir d'un Interpréte Mongol quoiqu'il en eût deux à sa fuite ; ou plutôt, comme la plupart des Ambassadeurs Chinois parloient la langue Mongole, ils

aimoient mieux s'expliquer eux-mêmes.

Lorsque nous sumes informés de leur proposition, nous leur rendîmes un Les Minhes se peu d'esperance, en les assurant que nous ne doutions pas que les Moscovites la paix. ne cedassent Yakfa, & une partie des terres qui sont entre cette Place & celle de Nipcheu. Ils recommencerent leurs délibérations fur ce fondement. Nous y fumes appellés, & nous offrimes d'aller vers les Plénipotentiaires Moscovites, fous prétexte d'éclaireit œ qui s'étoit dit la veille. Ils résolurent de nous y envoyer le lendemain, & de s'ouvrir absolument sur les dernieres bornes qu'ils vouloient mettre entre les deux Empires, fuivant l'ordre exprès qu'ils en avoient reçu de leur Maître.

Le 25, nous étions sur le point de nous tendre à Nipcheu, lorsqu'il arriva un Député des Moscovites, pour demander à nos Tajins que dans la supposition qu'ils n'eussent rien de plus à proposer, ils donnaisent une déclaration de ce qui s'étoit passé dans les deux conferences & des propositions qu'on y avoit faites de part & d'autre, en offrant de donner aussi celle du Plénipotentiaite, afin que chacun en pur faire un rapport fidéle à fon Maître. Les Tajins, qui avoient fait eux-mêmes cette proposition à la fin de la derniere conference, té-

Qqqij

GERBILLON. 1689. II. Voyage.

pondirent qu'ils donnetoient volontiers la déclaration qu'on leur demandoit, li les Moscovites envoyoient premiérement la leur. Mais le Député vouloit qu'il fe tint encore une conference, dans laquelle on fe livrât mutuellement ces Lettres, munies du sceau public de chaque Parti. Les Tajins refuserent d'y consentir.

Nécociation des letiner.

Lotsque ce Député eut repris le chemin de Nipcheu, nous nous rendimes, comme de nous-mêmes, chez le Plenipotentiaire Moscovite, sous prétexte de nous éclaireir de ce qui s'étoir passé dans la derniere conference, à laquelle nous n'avions pas affifté. Les Moscovites, qui destroient la paix autant que les Chinois, nous virent avec beaucoup de fatisfaction. Nous commençames par leur déclarer que s'ils ne confentoient à céder la Forteresse d'Yaksa, avec le Pays voifin, il étoit inutile de fe fatiguer davantage, parce que nous fçavions certainement que nos Ambassadeurs avoient ordre de ne conclure aucun Traité fans cette condition : qu'à l'égard du Pays , depuis Yakfa jufqu'à Nipcheu & au Nord du Fleuve Saghalian, nous ne scavions pas si bien à quoi les Tajins pourroient se réduire ; mais que le Plénipotentiaire pouvoit voir lui-même dans quel lieu, entre ces deux Places, il vouloit mettre les bornes des deux Empires, & que les Chinois, à qui nous connoissions beaucoup d'empressement pour la paix, se porteroient infailliblement à le satisfaire. Il nous répondit que dans cette esperance il prioit nos Ambassadeurs de lui faire connoître leur derniere réfolution. Nous nous hâtâmes de leur porter cette réponfe.

Bumes que les Ambuilla leurs Amperes,

Le 26, un Gentilhomme Moscovite vint demander quelle étoit la derniere réfolution des Tajins. On lui montra, fur une grande Carte, les bornes qu'on. a figner anv deux prétendoit assigner aux deux Empires. C'étoir d'un côté, un Ruisseau, ou une petite Riviere, nommée Kerbetchi, dont la fource est dans une grande chaîne de Montagnes qui s'étendent depuis-là jusqu'à la Mer orientale, & qui est au Nord du Saghalian Ula , où elle vient se décharger à trente ou quarante lieues de Nipcheu. On marqua le fommet de ces Montagnes pour terme entre les deux Émpires, de sorré que tout le Pays qui s'étend du haut de la chaînevers le midi appartînt aux Chinois, & que tout le Pays qui s'étend de l'autre côté, au Nord, demeurât aux Moscovires, avec celui qui s'étendoit vers l'Ouest au-delà de la même Riviere.

De l'autre côté, c'est-à-dire, au midi du fleuve Saghalian, on assigna pour bornes la Riviere d'Ergone, qui prenant sa soutce dans un grand Lac à soixantedix ou quatre-vingt lieues au Sud Est de Nipcheu, vient aussi se jetter dans le fleuve Saghalian. Les Tajins vouloient donc que tout ce qui est à l'Est & au Sud de l'Ergone appartint à l'Empire , & que ce qui est au-delà fût le parrage des Moscovites; qu'ils n'habitassent néanmoins que le Pays qui est entre le fleuve Saghalian & une chaîne de Montagnes peu éloignées de ce fleuve au Sud; & qu'ils n'avançassent pas plus loin dans les terres qui appartenoient aux Tartares Kalkas, dont la plùpart s'étoient allujettis depuis peu à l'Empeteur de la ' Chine.

Difficulté for le

Après le départ de cet Envoyé, nous nous rendîmes encore chez le Pléni-Popr des Maikate potentiaire Moscovite , pour lui expliquer cette derniere résolution & nous affurer de la fienne. Il furvint une difficulté rouchant le Pays des Kalkas, où les Tajins ne vouloient pas que les Moscovites pussent s'étendre, sous prétexte que le Khan de cette Nation s'étoit rendu tributaire de la Chine. Les Mosco-

700 m

ils répondirent que si le Khan des Kalkas s'étoir soumis aux Chinois, il n'avoit pû leur foumettre fon Pays, dont le Khan des Eluihs l'avoit dépouillé depuis un an, jusqu'à le forcer de se resirer sur les terres de la Chine. Nous revin-

vites au contraire, prétendant avoir reçu quelques offenses des Kalkas, ne vou-

les bornes dans un Pays qui n'appartenoit pas à la Chine. Dans ce principe, II. Voyage.

mes vers nos Taiins, pour éclaireir cette difficulté. Ils confentirent facilement au desir des Moscoviies, c'est-à-dire qu'on ne traitat pas de cette affaire, sur laquelle ils n'avoient aucune commission : mais ils ajouterent qu'on en remettroit la discussion après que les Kalkas auroient fait la paix avec les Eluths. Les Moscovites, à qui nous portâmes cette réponse dès le même jour, nous Difficulté de la

proposerent une autre difficulté. » Nous avons, dirent-ils, une habitation au-" delà de la Riviere d'Ergone, à laquelle nous ne voulous pas renoncer. Vos » Ambailadeurs eux-mêmes n'ont demandé que Yaksa, Cette proposition nous obligea de retourner encore vers nos Tajins, pour sçavoir leur intention, sans laquelle nous ne pouvions obienir des Moscovites une réponse positive.

Le 27, nos Tajins ayant confenti que les Moscovites demolissent les Maifons qu'ils avoient bâties à l'Orieut de l'Ergone, & qu'ils les transportassent audelà, vers l'Occident, nous allames dès le matin porter cette réfolution aux Plénipotentiaires Moscovites & leur demander positivement la leur. Ils nous répondirent qu'ils alloient aussi marquer de leur côté les bornes qu'ils prétendoient mettre entre les deux Empires, & qu'au reste c'étoit leur derniere résolution dont ils ne se departitoient jamais. Après ces exorde, le premier Plénipotentiaire nous marqua ces bornes un peu au-delà d'Yaksa, de sorie que certe Place & rout ce qui est à son occident devoir leur demeurer. Aussi ror qu'ils se furent expliqués, nous nous levâmes pour nous retirer, en leur reprochant d'avoir abulé de notre bonne soi, puisqu'après leur avoir nemement déclaré que s'ils n'étoient pas dans la réfolution de céder Yakfa & les terres voilines ... il étoit inutile de traiter davantage, ce qu'ils avoient fait depuis ne pouvoit avoir eu d'autre but que d'amuser les Chinois par de fausses espérances. Nous ajourâmes qu'il nous paroilloit difficile qu'on put desormais se fier à eux & continuer les négociations.

Nous n'eûmes pas pluiôt rendu compte de la verité à nos Tajins , qu'ils Ellechous les tinrent un grand conseil, où sous les Officiers militaires, Géneraux & particuliers, furent appelles. On y refolut que nous repasserions tous la Riviere, & que postant nos troupes de maniere que la Forteresse de Nipcheu demeurât comme blocquée, on tamasseroit tous les Tartares qui mécontens de la rigueur avec laquelle ils étoient traités par les Moscovites chercheroient à secouer leur joug. Les ordres furent donnés aussi-tôt pour faire passer la Riviere aux troupes dès la nuit suivante; & l'on envoya cent hommes, sur des Barques, vers Yalfa, pour fe joindre à quatre ou cinq cens, qui étoient demeurés près de cette Place, cou-

per toures les Moissons, & blocquer aussi cette Forteresse. Les Moscovites s'étant apperçus que tout étoit en mouvement de notre côté, La négotiation jugerent que leur proposition avoit été mal reçue. Dès le soir, ils envoyerent trains leur Interpréte, pour renouer la négociation, mais sous prétexte de faire protester qu'ils desiroient toujours sincérement de travailler à la paix, & de de-

mander que de part & d'autre on se donnat par écrit une déclaration de cer Qqq iii

GERBILLON. 1689. II.Vovace

qui s'étoit passé aux conférences. L'Interpréte fit même entrevoir que l'intention de ses maîtres étoit de céder Yaksa; mais il ajouta qu'ils n'offroient rien parce qu'on leur demandoit trop. Les Tajins répondirent qu'ils se mettoient peu en peine des déclarations, & qu'ayant déclaré leur dernière volonté, ils ctoient réfolus de n'y rien ajouter; que si le Plénipotentiaire Moscovite vouloit s'y rendre, il leut trouveroit toujours la même inclination pour la paix; mais que les délais commençoient à devenir excessits, & que si l'on avoir quelque réponse à leur faire il falloit qu'elle vint cette nuit même.

Incertitude des Tajins,

L'Interpréte demanda fort inflamment qu'on nous renvoyât le lendemain vers le Plénipotentiaire. Les Tajins répondirent que cette démarche étoit inutile, parce qu'ils n'avoient rien de nouveau à lui communiquer. Il promit alors de revenir le lendemain, pour apporter la derniere réfolution de ses maîtres. Après son départ, on tint un second conseil, auquel nous reçûmes ordre d'asfilter. Nos Tajins ne purent cacher leur incertitude. Ils craignoient d'un côté que le changement des Moscovites ne fur une feinte pour gagner du tems & se mettre en état de prévenir nos desseins. De l'autre, ils appréhendoient que si l'on patfoit la Riviere il ne se fit quelque acte d'hostilité qui achevat de ruiner toutes les espérances de paix, & que l'Empereur ne leur sit un crime d'avoir rompu la négociation. Dans cer embarras, ils chercherent à s'affuret de notre sulfrage & a nous faire entrer dans leur sentiment. Mais nous resusames de leur donner aucun conseil. » Norre profession, leur dimes-nous, ne nous » permettoit pas d'entrer dans une affaire de certe nature. D'ailleurs étant en » plus grand nombre, avec plus de lumiete & d'expérience que nous, il de-· voit leur être aifé de se déterminer. Cependant nous leur simes entendre que nous ne défesperions pas de la paix, & que nous panchions même à croire qu'elle n'étoit pas éloignée. Ils envoyerent là-dessus un contr'ordre à ceux qu'ils avoient dépêchés pour couper les grains d'Yakfa. Mais il étoit trop tard, & l'on ne pur les atteindre. On ne laissa pas de continuer pendant toute la nuit à faire patfer la Riviere aux troupes. Le 18 au matin, l'Interpréte Moscovite revint offrir de céder Yaksa, à con-

Les Mofensites accordant beaupoul.

dition néanmoins qu'il seroit rasé. Le Plénipotentiaire consentoit aussi que la Riviere d'Ergone fervît de bornes aux deux Empires; mais il prétendoit conferver l'habitation que les Moscovites avoient à l'orient de cette Riviere. En un mot ils accordoient presque tout ce qu'il y avoit d'essentiel dans les demandes des Tajins. Enfuite l'Interpréte demanda que nous fusions renvoyés vers fes maîtres, pour mettre la derniere main à l'ouvrage de la paix; mais

cette demande fut refusée.

Les Cléveis pa-Challenia.

Cependant les troupes Chinoifes ayant commencé, pendant cet entretien, prisont aban-donner les négo- à paroitre de l'autre côté de la Riviere, fur le haut des Montagnes au pied defouelles la Ville & la Fortereffe de Nipcheu font fituées, nos Tajins avertirent le Député qu'ils n'avoient pris le parti de leur faire passer la Riviere que pour les tirer d'un camp inondé où le fourage leur manquoit. Ils ajouterent que si le Plénipotentiaire Moscovite vouloit enfin consentir aux conditions qu'ils avoient proposées, ils attendroient encore une heure ou deux sans passer la Riviere; mais qu'autrement, ils iroient attendre sa réponse de l'autre côré. L'Interpréte partit, & son retour fut attendu pendant deux heures. Aufli-tôt que ce tems fut écoulé, nos Tajins s'embarquerent & nous avec eux.

Nous passames la Riviere, trois licues au -dessus de la Forteresse, dans le Gerriteres. même lieu où presque toutes les troupes avoient passé. L'ordre portoit que le quartier géneral feroit à l'endroit du passage, dans une petite Vallée & sur le penchant des Montagnes : que les batteries se rangeroient des deux côtés de la Riviere, & que les foldats camperoient fur les rives , proche des Barques. La plus grande partie du bagage demeura de l'autre côté, avec une garde-Cependant on avoit fait avancer toutes les troupes , jusqu'à la vue de Nipcheu. On les avoit placées par Escadrons & par pelotons; de sorte qu'elles occupoient tout l'espace qui est entre les deux Rivieres de Saghalian & de Nipcheu, &

1689. II. Voyage. lls repatient la

qu'elles otoient de ce côré-là toute communication aux Moscovites.

Ausli-tôt qu'ils s'apperçurent du passage de nos troupes, ils rassemblerent précautions des leurs gens & leurs troupeaux aux environs de la Forteresse, avec la précau- Moccornes. tion de placer des corps de gardes avancés pour observer nos mouvemens, Pour nous, montant à cheval avec nos Tajins, nous avançames jusqu'au pied des Montagnes, à un bon quart de lieue de la Forteresse. A peine simmes-nous à la vue des murs, que nous apperçumes les Dépurés du Plénipotentiaire, qui ne nous ayant plus trouvés dans notre premier camp venoient droir à nous. Ils apportoient fa réfolution, qui étoit un confentement presqu'absolu à tout ce que les Tajins avoient proposé. Il ne restoit du moins qu'un petit nombre de legeres difficultés, & les Députés demanderent que pour les terminer nous fusions envoyés vers leur maître. Nos Tajins n'y confentirent pas fans peine. Ce ne L'Amerile rend fut qu'à force de prietes qu'ils me permirent d'y aller fent, sans autre suite conclus le Traisque mes Domestiques & sans vouloir que je fusse accompagne du Pere Pereira, re-En entrant dans la Ville, je remarquai que les Moscovites avoient placé dans la rue quinze pieces de campagne, la plupart fort longues, avec un mortier, que j'apperçus auffi. J'achevai , dans les murs de Nipcheu , de régler avec le Plénipotentiaire les bornes des deux Empires & les autres conditions de la Paix. Je la crus alors parfaitement conclue, & je retournaj au camp avec certe agréable nouvelle, que nes Tajins attendoient avec beaucoup de crainte &

d'impatience. Le même jour, plusieurs troupes de Mongols & de Kalkas, maltraités par Tattares miseules Moscovites dont ils s'étoient rendus les Vallaux, envoierent des Députés aux Chinous, aux Ambassadeurs Chinois, pour leur offrir de se soumettre à l'Empereur & lui demander la liberré de le retirer fur fes terres. Ils étoient affemblés au nombre de plus de mille, avec leurs familles & leurs rroupeaux. Nos Tajins ne leur promirent rien , dans la crainte d'apporter quelque obstacle à la Paix. Mais on leur fit espeter que si le Plénipotentiaire Moscovite faisoit naître de nouvelles difficultés, ils feroient reçus avec joie fons la protection de l'Em-

eu de ne pas nous donner affez de crédit au commencement de la négociation. changerent d'idées dans la fuite & nous honorerent de toute leur confiance. Le 29, les Plénipotentiaires Moscovites envoierent des Députés à nos Ambassadeurs, pour leur faire plusieurs demandes dont ils prétendoient faire au-proposer. tant d'Articles du Traité. Ils demandoient : 1". Que dans les Lettres qui seroient écrites aux Czars leuts Maîtres, on mit leurs titres, du moins en abregé, & qu'on n'employât aucun terme qui marquât de l'inégalité entre les Souverains des deux Empires. 2º. Que si l'on s'envoyoit mutuellement des

pire. Les Tajins, remarque ici l'Auteur, reconnoissant le tort qu'ils avoient

GERBILLON. 1684 II. Voyage.

Ambalfadeurs, pour se communiquet les principaux événemens des deux Empires, ces Ministres publics fullent traités avec toutes fortes d'honneurs ; qu'ils ne se fullent obliges à nulle bassesse; qu'ils tendissent en main propre, à l'Empereur, les Lettres de leur Maître, & qu'ils jouissent d'une entière liberté dans les lieux où ils se trouveroient, & même à la Cour. 3°. Que le Com-

merce fut libre d'un Etat à l'autre, avec la permission des Gouverneurs sous

la Jurisdiction desquels les Marchands se trouveroient.

Réponfe des Amballadgets Chiners.

Aux deux premieres demandes, les Tajins répondirent que n'ayant point apporté là-dessus d'instruction, & la Chine d'ailleurs n'ayant jamais envoié d'Ambailadeurs aux Puillances étrangeres, ils ne pouvoienr rien déterminer; qu'il ne leur appartenoit pas non plus de regler le stile des Lettres de leur Empeteur; mais qu'en géneral ils pouvoient affurer, que les sujets du Grand-Duc de Moscovie, à plus sorte raison ses Ambassadeurs, servient toujours reçus avec distinction. Ils accorderent sans peine la troisiéme demande; mais ils firent difficulté de confentir qu'elle fut inferée dans le traité de paix, parce que cette affaire étant de peu d'importance, il ne leur feroit pas honorable de la mêler avec le réglement des limites, qui étoit proprement l'objet de leur négociation. Enfin les Députés Moscovites demanderent que le traité sut drefse suivant les intentions des Ambassadeurs Chinois, & qu'il sut communiqué au Plénipotentiaire, afin qu'après l'avoir lù il put communiquet auffi le fien. Cette proposition sut acceptée.

On dreffe le Trante.

elemandent.

Le jour suivant sut employé à dresser la minute du traité de paix, & nous passames la nuit à le traduire fidellement en latin. Le 31, nous sumes chargés de porter cette traduction latine au Plénipotentiaire. Après la lecture que nous lui en fimes nous-mêmes, il en demanda une copie, que nous lui accordames. Il promit d'envoyer incessamment sa réponse.

FroNestion que les Mo'cwitzs

Le premier de Septembre, il envoya demande: aux Tajins l'explication d'un article, dans lequel on avoit inferé quelque chose dont on n'avoit point encore parlé. On y disoit que les limites des deux Empires seroient fixées à la chaîne de Montagnes qui s'étend depuis la fource de la petite Riviere de Keberchi, au Nord-Est, jusqu'à la Mer Orientale & Boreale, & qui finit par une langue de Montagne qui s'avance dans la Mer. Cette chaîne s'appelle Nossé : surquoi l'on doit remarquer que les Montagnes qui sont à la source du Kebetchi forment deux chaînes de hautes-roches , dont l'une s'étend presque droit à l'Est & court à peu près en ligne parallelle au fleuve Onon ou Saghalian; & c'étoit cette chaîne dont les Moscovites prétendoient faire les limites des deux Empires. L'autre chaîne s'étend au Nord-Est, & c'étoit celle que les Chinois entendoient. Or entre ces deux chaînes il y a une vaste étendue de Pays & plusieurs Rivieres, dont la principale, nommée Oudi, a plusieurs colonies Moscovites sur ses bords. C'est dans cette contrée que se trouvent les plus précieuses zibelines, les renards noirs, & d'autres sourures. C'est aussi dans la Mer qui s'avance entre ces deux chaînes de Montagnes, qu'ils pêchent ces grands positions, dont les dents font plus belles & plus dures que l'ivoire, & dont les Tartares font beaucoup de cas. Ils en composent des anneaux, qu'ils mettent au pouce droit, pour ne se pas bletser en tirant de l'arc.

Les Tajins répondirent que ce seroit la chaîne des Montagnes de Nosse qui marqueroit les bornes : surquoi les Députés Moscovites se retirerent , en déclarant

declarent qu'il n'y avoit aucune apparence que le Plénipotentiaire leur maître Germinon.

y donnât jamais fon confentement. Le 2, s'étant passé fans en recevoir aucune nouvelle, nos Tajins comprî- 11. Voyage. rent qu'en exigeant plus qu'ils n'avoient ordre de demander, ils s'exposoient font consultés au au risque de rompte la négociation & de tetourner sans avoir rien conclu. Conscil des Ta-Ils tinrent confeil, & nous y fumes appellés. Nous leur répondunes nette-jins-

ment que sans nous mêler de cette affaire & sans aucun dessein de donner notre Leur réponse, avis, nous étions perfuadés que les Moscovites n'y consentitoient pas, parce qu'il n'avoir pas été question de Nossé lotsqu'on étoit convenu des bornes; & nous ajoûtâmes que les Chinois ignoroient apparemment quelle est l'étendue des terres jusqu'à ces montagnes. Ils furent extrêmement surpris d'entendre qu'il y a plus de mille lieues en droiture, depuis Peking ju qu'aux Montagnes de Nosse; ce qui est vraisemblable suivant la Carte des Moscovites qui nous avoit été communiquée; car, dans le lieu où elles entrent dans la Mer, elles y étoient matquées prefqu'au quatre-vingtième degré de latitude feptentrionale.

Les Tajins prirent le parti de nous engager à retourner chez les Plénipo- Crainte des Tatentiaires, pour renouer la négociation, en proposant que cette étendue de Pays fut partagée entre les deux Couronnes. Ce qui paroissoit les chagrinet beaucoup, c'est que dans leurs idées ces terres leur avoient autrefois appartenu. Ils le disoient d'un ton qui devoit faire juger du moins qu'ils en étoient perfuadés.

Nous nous disposions à partir, lorsqu'on vit arriver un Cavalier Moscovite, accompagné de quelques Tartares. Il apportoit un papier, qui contenoit une protestation fort éloquente de la fincetité avec laquelle les Moscovites avoient traité dans cette négociation, & de l'intention qu'ils avoient témoignée de conclure la paix; qu'au reste, comme on leur demandoit des Pays sur lesquels on n'avoir jamais marqué de prétentions dans les Lettres qu'on avoit écrites à leur Empereur ou à ses Ministres, ils prenoient Dieu à témoin qu'ils n'avoient aucun pouvoir, non-seulement pour disposer, mais pour traitet même de ces Pays; qu'ils ne pouvoient donc préter l'oreille à des propositions de cette nature : mais que pout faire connoître encore mieux la fincerité de leurs intentions, ils étoient près de consentir que ces terres demeurassent en neutralité, dans la vûe d'en traiter dans la fuite, lorsqu'on auroit pris les instructions & les ordres nécesfaires : que si les Ambassadeurs Chinois persistoient dans leur demande, ils proteftoient à la face du Ciel & de la Terre qu'ils ne feroient pas responsa-bles du sang qui se répandroit dans une guerre qu'ils s'étoient efforcés de finir : que de leur part ils étoient résolus de ne pas atraquer les Chinbis , quand même on se sépareroit sans avoir conclu la paix; mais qu'ils sçauroient se défendre s'ils étoient attaqués, & qu'ils comptoient sur la protection de Dieu qui connoissoit la droiture de leurs intentions.

Proposition des escusines,

Cette protestation éctite en latin, dont nous expliquâmes le sens, sit sur nos Ambaffadeurs tout l'effet que les Moscovites pouvoient desirer. Ils répondirent avec douceur qu'ils avoient comme eux la plus forte inclination pour la paix, & qu'ils y apporteroient toutes les facilités imaginables; mais que le jour étant fort avancé, ils nous enveroient le lendemain au Plénipotentiaire, pour lui demander quelles étoient ses intentions.

Tome VII.

. Rrr

GERBILLON. 1689. II. Voyage. On s'accorde enfin für les pedtentions.

Le 3, nous lui portâmes en effet l'article des limites, modifié comme il l'avoit desiré. Il en parut satisfait. On convint que l'article qui concernoit la partie des terres entre les deux chaînes de Montagnes, demeureroit indécis, jusqu'à ce que les deux Empereurs eussent déclaré leur résolution. En entrant dans Nipcheu, nous trouvâmes que les Moscovites avoient environné leurs murs d'une espece d'estacade, formée des pourres, pour empêcher les Tartares d'entrer à cheval dans la Ville.

Le Traité eff dreffé.

Les quatre jours suivans se passerent encore en éclaircissemens, sur quelques difficultés qui nous obligerent d'aller & de revenir plusieurs fois d'un camp à l'autre. Nos Tajins donnerent les mains à tout , avec d'autant plus d'impatience de finir, que la faison étoir fort avancée. Nous achevames de regler la formule du traité. Nous le dreilames, l'Interpréte Moscovite & moi , & nous convinmes de la maniere dont il feroit figné, fœllé, & juré par les. Ambassadeurs des deux partis. Le 7 fut employé à mettre en latin les deux exemplaires, conçus presque dans les mêmes termes. Toute la différence contistoit en ce que dans l'exemplaire que je dressai pour les Chinois, l'Empereur étoit nonimé avant les Grands-Ducs de Moscovie, & nos Tajins avant les Pléniporentiaires; au lieu que dans l'exemplaire des Moscovites on avoit donné le premier rang aux Grands-Ducs & à leurs Ministres. L'exorde éroit, concu dans les termes fuivans :

- » Par ordre du très-grand Empereur. Song hu-tu, Capitaine des Officiers " de la Garde du Corps, Conseiller d'Etat , & Grand du Palais; Tong-que-Kang , " Grand du Palais, Kong du premier Ordre, Seigneur d'un des Etendards de » l'Empire & Oncle de l'Empereur ; Lang-tan , Seigneur d'un des Etendards
- " de l'Empire; Sapfo, Général des Camps & Armées de l'Empereur fur le Fleuve » Saghalian-ula, & Gouverneur général des Pays circonvoitins; Lang-tarcha, » Seigneur d'un des Etendards de l'Empire; Ma-la, Grand Enseigne d'un Eten-» dard de l'Empire; Wenta, second Président du Tribunal des affaires étran-

a peres . &c.

» S'étant assemblés près de Nipcheu , l'an vingt-huitième de Nang-hi, pen-» dant la septième Lune, avec les Grands Ambassadeurs Plénipotentiaires. » Théodore-Alexiovitz Golowin , Okolnitz , & Lieutenant de Branki , & ses " Compagnons, &c. Nous fommes convenus, par un accord muruel, des Ar-» ticles suivans, &c.

Ees Aminafia-Aussi-tôt que nous etimes achevé d'écrire les exemplaires du Traité, qui de-

Trante.

miss s'allem-blent pour juster voient être fignés, scellés & échangés le même jour, les Plénipotentiaires Mos-Pobleration de covites se mirent en marche pour se rendre au lieu de l'Allemblee, c'est-àdire ; fons une tente qu'on avoit dreffée près de Nipcheu. Nos Tajins vintent à la tête de la plus grande partie de leur cavalerie, environnés de tous les Officiers & les Mandarins de leur fuite, tous revêtus de leurs habits de cérémonie. C'étoient des vestes de brocard d'or & de soie, avec les dragons de l'Empire. Ils étoient escortés de plus de quinze cens chevaux, grands & petits étendards déployés. Il n'y manquoit que de bonnes trompettes & des tymbales. Les Plénipotentiaires Moscovites s'étoient fait préceder aussi d'environ deux ou trois cens foldats d'infanterie, dont les tambours, les fifres & les hautbois, mêlés avec les trompettes, les tymbales & les musettes de la cavalerie, formoient un concert des plus agréables.

Les Moscovites mirent lespremiers pied à terre; & pour faire les honneurs de

leur Pays, ils vinrent quelques pas au-devant des Tajins & les inviterent à GENBILLON. patfer les premiers. Ils se placerent tous vis-à-vis les uns des autres, sur des banes couverts de tapis de Turquie, avec une table seulement entr'eux. Les II. Voyage. deux Jésuites furent assis sur un banc, au bout de la table. Tout le reste des fermente deux correges se tint debout. Après les civilités ordinaires, nous commençàmes, dit l'Auteur, à lire à haute voix le Traité de paix, dans les Exemplaires mêmes qui devoient être fignés & feellés. Je lûs d'abord le nôtre à haute voix. Je le donnai à l'Interpréte des Moscovites, qui le lut encore une sois à haute voix, tandis que je lisois le sien tout bas, pour m'assurer de sa conformité. Cette lecture ne fut pas plutôt finie, que chacun figna de fon côté & scella les deux Exemplaires qu'il devoit donner à l'autre Parti ; c'est à dire , de notre côté un Exemplaire en Tarrare & un en Latin ; & du côté des Moscovites , un en Moscovite & l'autre en Latin. Il n'y eut que les Exemplaires Latins qui furent tous deux scelles des sceaux de l'une & de l'autre Nation; après quoi les Ambailadeurs s'étant levés ensemble, & tenant tous la main sur les Exemplaires, jurerent au nom de leur Maitre d'observet fidellement le Traité, & prirent Dieu

tout-puillant, Seigneur absolu de toutes choses, à témoin de la sincerité de Les Tajins avoient reçu de l'Empereur l'ordre exprès de jutet la paix pat le Les Chiroleine Dieu des Chrétiens, dans la pensee que rien ne pouvoit avoir plus de force sur tent par le Dieu des Chrétiens. l'esprit des Moscovites pour leur faire observer inviolablement le Traité. Ils avoient composé une formule de serment, qui mérite d'être ici rapportée, pour faire connoître mieux leur génie :

leur intentions.

» La guerre qui a regné entre les Habitans des frontieres des deux Empires de teur formules » la Chine & de la Molcovie . & les combats que se sont donnés les deux Partis, " avec effusion de sang & trouble du repos des Peuples, étant tout-à-sait con-

» traires à la divine volonté du Ciel, qui est amie de la tranquillité publique; " Nous, Grands Ambaifadeurs des deux Empires, avons été envoyes pour dé-» terminer les bornes des deux Etats, & établir une paix folide & éternelle » entre les deux Nations : ce que Nous avons heureusement exécuté dans les

» conferences que nous avons tenues dans la vingtiéme année de Kang-hi , » pendant la septiéme Lune, proche du Bourg de Nipcheu, ayant mat-» qué très-distinctement & mis par écrit les noms des Pays & des lieux où se

» touchent les deux Empires, établi des bornes à l'un & à l'autre, & reglé la » maniere dont on trailera déformais les affaires qui pourront survenit, & » ayant réciproquement reçu l'un de l'autre un Ecrit autentique dans lequel est

» contenu le Traité de paix, & étant couvenus de faire graver ledit Traité avec " tous ses articles, sur des pierres, qui seront placées dans les lieux que nous » avons marqués pout servir de bornes aux deux Empires, afin que tous ceux » qui palleront par ces lieux en puissent être pleinement informés, & que cette » paix, avec ses conditions, soit inviolablement gardée à jamais.

» Que si quelqu'un avoit seulement la pensée ou le dessein secret de trans-« greffer ces Articles de Paix , ou si manquant de parole & de foi il venoit à » les violer pat quelqu'interêt particulier, ou sormoit le dessein d'exciter de " nouveaux troubles & de rallumer le feu de la guerre, nous prions le Sei-» gneur fouverain de toutes choses, qui connoît le fond de nos cœurs, de ne

» pas permettre que de telles gens vivent jufqu'à l'âge parfait, mais qu'il les » punisse par une mott avancée.

GERBILLON. 1689. I. Voyage. formule ue fut pas employée.

Nos Tains avoient dessein de lire cette Formule à genoux, devant une image du Dieu des Chrétiens, & d'adorer l'image en se prosternant jusqu'à tetre, suivant leur usage, & de brûler ensuite la Formule, signée de leur main & scellée du Pourques cette sceau des troupes de l'Empereur ; mais les Moscovites , à qui nous proposames leur idée, craignant peur-être qu'il ne s'y glissar quelque superstition, ou du moins ne voulant pas s'astreindre à des pratiques étrangeres, jugerent que chacun devoit jurer suivant ses proptes usages. Les Tajins ne firent pas difficulté de renoncer à leur Formule, & se contenterent de faire le même setment que les Moscovites.

Echange des

On fit ensuite les échanges. Le Plénipotentiaire Moscovite donna ses deux Exemplaires au Chef de nos Ambasfadeurs, & le Tajin lui donna les siens; après quoi ils s'embrasserent, au son des Instrumens dont ils étoient accompagnés. Le Plénipotentiaire fit fervir auffi-tôt une collation à nos Ambaffadeurs. Elle confistoit en deux sottes de confitures l'une, d'écorce de limon, & l'autre d'une espece de gelée ou de cotignac, avec du sucre très-blanc & très-sin, & deux ou trois fortes de vins d'Europe. La conversation fut continuée long-tems & l'on se fit des civilirés mutuelles sur l'amitié qui venoit d'être établic entre les deux Empires.

Il eR exécuté fus le champ.

On convint de faire partit incessamment, de part & d'autre, des Messagers pour Yakfa, avec ordre d'y publiet la paix, & d'exécutet l'Article qui portoit que cette Forterelle feroit démolie, & que les Habitans feroient transportés avec tous leurs effets jusques sur les terres de Moscovie. On envoya des Messagets vers l'Habitation qui étoit à l'Orient de la Riviere d'Ergone , pour en faire démolir les maifons & les transporter de l'autre côté de la Rivière. Le Plénipotentiaire Moscovite sit élargir, à notre priére, deux Tarrares de Solon, qui étoient depuis longtems prisonniers dans la Forteresse de Nipcheu. Il pria les Tajins de patter quelques jours de plus dans leur camp, pour jouir du plaisir de se voir & goûtet les fruits de l'amitié qu'on avoir contractée. Ils lui accorderent un jour, après lequel on ne penfa plus qu'à remonter à cheval. Les Mofcovites nous accompagnerent jusqu'à l'extrêmité de l'Habitation, & nous firent conduire enfuite, à la lumiere des flambeaux, jusqu'au bord de la Riviere, Les Amhaffa- où nos Barques nous attendoient. Nous passames à l'autre bord; mais il fallut

deuts exparent, s'y arrêter ailez long-tems, pour attendre que notre suite & une partie de nos chevaux fullent palles; ce qui ne caufa pas peu d'embartas, parce qu'on fut obligé de faire passer les chevaux à la nâge. Notre camp étoit à deux lieues de Nipcheu. Nous n'y arrivâmes qu'après minuir, extrêmement fatigués; moi fur-tour, qui n'avois rien pris de la journée & qui depuis huit ou dix jours n'avois pas gouté un moment de tepos, parce que nous étions occupés nuit &c jout à passer d'un camp à l'autre, à traduire les Piéces des deux Partis, ou à traitet avec les Ambatladeurs. Autli nos foins furent-ils loués dans les deux

Préfens des Mef. cornes.

Le 8 au matin, on vitarriver un Député du Plénipotentiaire Moscovite, qui venoit saluer nos Tajins de la part de ce Ministre, & leur offrir des présens. C'étoit une horloge sonnante, trois montres, deux vases de vermeil doré, une lunette d'approche d'environ quatre pieds, un miroir d'un peu plus d'un pied de haut, & quelques fourrures. Leur valeur, bien appréciée, ne montoit pas. à plus de cinq ou fix cens écus. Encote les piéces étoient-elles si mal dispo-

fces, que ce qu'il y avoit de plus confiderable étoit presqu'uniquement pour GERRILLON. le premier des deux Chefs de l'Amballade. Le second Chef, oncle de l'Empereur, qui étoit revêtu du même pouvoir, en parut extrêmement offensé. Mais II. Voyage. nous lui fîmes une espece de réparation, en persuadant au Député de préfenter rout aux Amballadeurs en commun. Ils accepterent le préfent, après quelques difficultés. Cependant ils prirent entr'eux la réfolution de ne s'en rien attribuer & de le réserver pour l'Émpereur.

Le Plénipotentiaire nous fit inviter à l'aller voir. Nous nous rendîmes chez lui vers le midi. Il nous reçut avec beaucoup de carelles; & passant jusqu'à la Chinois. familiarité, il nous entretint des nouvelles de l'Europe. Il nous ptomit d'enga-

Prefens des

ger les Grands-Dues, ses Maîtres, à reconnoître dans les Jésuites de Moscou les bons offices que nous avions rendus à sa Nation, tant à la Cour de Peking que dans les négociations de Nipcheu. Pendant notre entretien, les Envoyes des Tajins vinrent lui offrir aussi des présens. C'étoit une selle en broderie d'or, avec les dragons de l'Empire; deux petites tasses d'or cizelé, fort proprement travaillées; quantité des plus belles pieces de foie de la Chine, de satin, de damas & de brocard d'or. Ce présent avoit bien plus d'apparence & étoit beaucoup plus riche en effet que celui des Moscovites. Il y avoir aussi cent pieces de toile pout les valets des Plénipotentiaires ; cent pour ceux qui avoient servi d'interprétes en langue Mongole, & dix pieces de soie pour l'interptéte Latin & pour un Ecrivain qui l'avoit souvent accompagné. Les Envoyés porrerent enfuite quelques pieces de foie au Gouverneur de Nipcheu & au Chancelier de l'Ambailade.

Lorsque nous quittàmes le Plénipotentiaire, il nous donna quelques peaux Préfens filet mus de Zibeline & de Xoulones, avec quelques hermines. Les curiofités de l'Eu- diux Jeintes. rope dont je lui avois fait présent ne valoient guéres moins que le sien. Nous . l'embrassames en nous separant. De-là nous rendîmes notre visite au Gouver-

neur de Nipcheu, qui nous donna aussi, à chacun, deux fort belles zibelines. Le Chancelier de l'Ambassade nous força d'en accepter chacun une.

Le 9, nous nous mîmes en chemin pour retourner à Peking. Notre route Retott des Amn'ayant pas été différente de celle qui nous avoit amenés à Nipcheu, nos observations furent en petit nombre. Lorsque nous sumes arrivés le soir au premier camp, deux Officiers Moscovites vintens complimenter les Taiins de la part du Plénipotentiaire & leur faire des excuses de ce qu'ils n'alloient pas plus loin. Ils n'ofoient s'engager dans le voi finage des Kalkas, qui s'étoient nouvellement revoltés.

Le 10, nous fumes obligés de faire un grand tour, pour éviter les boues & les fondrieres dont les bois font templis. On prit d'abord presqu'à l'Ouest; puis suivant le cours du Saghalian-ula & passant sur les montagnes voisines, nous allâmes traverser la Riviere de Wenion, qui se trouva beaucoup plus balle que lorsque nous l'avions passe la premiere sois. Nous ne laissames pas possesse per presente de via d'y perdre trois ou quatre personnes, qui étant tombées de cheval au passage, sonfurent entraînés par la sapidité des flors. Cette Riviere va se décharger dans le Saghalian, à trois ou quatre lis du même lieu.

Phiscort per-

Le 21, quatre Taikis ou Princes Kalkas, parens de Che-ching-han, vintent Vilite de plan au-devant des Tajins & les saluerent de la part de leur Khan, qui s'étoit rendu Kalks. depuis un an tributaire ou vassal de l'Empereur de la Chine. Il avoit embrassé

Rrriii

GIRTILLON. 1689. II. Voyage. ce pari, pour se defendre, & des Moscovites, qui s'écoient emparés d'une parties de la Psys, & du Khan des Eluths, qui avoit chast d'extrautes Khans de sa famille. Ces l'aikis donnecent aussi, au nom de l'onche de leur Emperury, quarre cent quaure cient quarre cient la contrata d'accepte ce qui cient pour les foldars, dont ils tendient même la valente en pieces de soite coile, en thé, &c. Ils appriente avec beaucoup de joie que la pair écoir conclue avec les Moscoviers, parce qu'ils especient d'obtenir, par la médiation de Sa Majesté, un bon accommodement pour eux-mèmes avec cette Nation.

Vifite que Cheching han rend serc Ambailadeuts.

Le 23 & le 24, p luíceurs de ces Princes Kallkas vincent rendre les mêmes devoirs à non Amballadours. Le 55, on vit paroitre Gis-Ching-Han, qui vint lui-même, accompagné de pluíceurs Taikis de ſa Maiſon, avec un corteçe derviton retne perfonnes. Les Tajins, avertis de ſon artivés, étocient affembles daus la Tenne de Kin-kins pour l'y recevoir. Tous ſes gens, & les Taikis mêmes, mitent pied à terre en entant dans [e Quaren, c'eft-à-dire dans le cercle des Tennes, qui étoit formé par les ſoldats de chaque Etenar. Pour lui, s'avangara à Cheval; il ne deſcentic qu'au millie ud Quaren. Nos Tajins qui l'avoient envoyé recevoir, allerent au-devant de lui juſqu'à l'endotio di vi mai pied à terre. Ils le placerent feal au haus bout de la Tente, & ſe rangetent au-deſlous de lui, tous d'un côté, vis-à-vis les Taikis, qui s'al-firent de l'aute.

Figure de ce Klast,

Et Khan dout un jeune homme d'envison vingt ans, & d'un affer beau vitage pour un Tarrare. Il étoir vêux comme les Taikis, d'une veîte de Brocard d'or de la Chine, bordee de peux noires 1 ses boures écoient de Iaini, & s'on bonnet d'une fourture d'une eljece de Renard blanc un peu cendré. Il parla peu, & ne mangea présque rien, mais s'es gens frent honneur à la collation par leur appetit; & s'e gatdant bien d'en rien laissfer, ils remplirent des refles une cépece de bourfe ou'ils poernet touours rendre à leur ceintende.

Milérable état des Aurèus

Les Officiers du Khan s'entretinrent, avec nos Ambassadeurs, des affaires de leur Empire. Ils en déplorerent le miférable états fur tout l'infortune des deux Empereurs de la race de Che-Ching-Han, qui avoient été chasses de leurs Terres par le Khan de Eluths, & rèduits à la nécessité de chercher un azile sur celles de la Chine, après avoir perdu leurs Troupeaux, qui font leur unique tichesse. De plusieurs Taikis qui leur étoient sommis, les uns s'étoient rendus Triburaires des Moscovites, les autres de l'Empereur de la Chine. Enfin les deux Khans, défaits par un Prince Tartate, dont l'armée n'étoit que de sept à huit mille Chevaux, avoient été forcés de s'assujerir eux-mêmes à payer le Tribut aux Chinois. Le troisième, Pere de Che-Ching-Han, qui renoit sa petite Cour à soixante-dix ou quatre-vingt lieues de l'endroit où nous avions passe la riviere de Kerlon, n'avoit pas plutôr apptis la ruine des deux autres, que prenant la fuite du côté de l'Est, il étoit venu se tésugier à une journée ou deux du lieu où nous érions campés dans un autre voyage. Il avoir envoyé quelques-uns de ses gens au Monarque de la Chine, pour implorer sa protection & se rendre son Vassal. Mais étant mort peu après, son fils en avoit donné avis à la Cout de Peking, en faifant demander l'investiture de la Dignité de Khan. Il avoit obtenu facilement cette grace, & Sa Majelté Impériale avoit envoyé Ou-lau-ya, fecond Préfident du Tribunal des affaires étrangeres, & GERRILLONl'un de nos Tajins, pour lui accorder ce qu'il demandoit.

Ce jeune Khan éroit encore si éloigné d'avoir rétabli sa fortune, qu'il ne put II. Voyage. offrir à chacun de nos Ambaffadeurs qu'un Chameau, un Cheval & un Bœuf. Mifere de joune Il donna, pour les foldats, cinquante Moutons, qui n'étoient pas suffisans pour un feul repas. Dans sa misere, il pria les Tajins d'employer leur crédit en fa faveur auprès de l'Empereur leur Maître, & de l'engaget à ménager fa Paix, rant avec les Moscovires qu'avec le Khan des Eluths. Ils lui promirent d'en parler à l'Empereur; mais ils l'exhorterent enfuite, lui & fes gens, à rétablir quelque ordre parmi eux. En effet, on n'y connoissoit plus de punitions ni de récompenses. Chacun vivoit à son gré, sans vouloir s'assujettir à l'autorité d'aucune loi. Les plus forts opprimoient les plus foibles, voloient impunément, & ne se croyoient pas liés par les plus faintes promesses. » Il arrivera nécessai-» rement, leur dirent nos Tajins, que vous nous détruirez les uns les autres, ou » que vous serez bien-tôt détruits par vos voisins «.

Après leur visite, la Tente de Kin-kieu demeura tellement infectée de leur puanteur, que nous fumes obligés d'en fortir pour aller prendre l'air.

Le 26, Sofan-lau-ya & Ou-lau-ya, pritent la poste, pour se rendre en Deutrie Am-Le 26, Sofan-lau-ya & Ou-tau-ya, pritent la pone, pour le tenure en bibliographia diligence auprès de Sa Majelté Impériale, qui avoir dû partir de Peking qua-bibliographie empéreure le pone. tre jours auparavant & venir chaffer le Cerf dans les montagnes qui font pres de l'Empuau-delà de la grande muraille, c'est-à-dire, dans le même lieu où nous l'étions itue. allés trouver l'année précédente. Ce Monarque avoir ordonné, avant notre départ, que si le succès de notre Négociation répondoit à ses espérances, ces deux Ambassadeurs prissent la poste en arrivant aux limites de l'Empire.

Il étoit parti fort tard pour la chasse, parce que l'Impérartice étant morte Mort de l'and'une fausse couche le 24 d'Août, le deuil avoit duré vingt-sept jours suivant pératice. l'usage. Cette Princesse étoit fille du frere de Kin-kieu, & cousine germaine de l'Empereur, qui l'aimoit tendrement. Elle n'avoit été déclarée Impératrice qu'un peu avant sa mort, quoi qu'auparavant elle en cût reçû presque tous les. honneurs, & qu'elle fur la premiere des trois Reines. On prétendoir que l'Empereur follicité d'en nommer une par fon Aycule & par tous les Tribunaux de l'Empire, s'en étoit défendu longtems, parce que deux Impératrices précédentes étant mortes en couche l'une après l'autre, il croyoit cette dignité fatale à celles qui en étoient revêtues.

Che-Ching-Han continua quelque tems de nous accompagner à Cheval; &c lorsqu'il nous eut quirtés, nos Tajins se séparerent, & nous demeurâmes avec Kiu-kieu feul. Quoique nous euflions tenu le même chemin par lequel nous Combien l'émin érions alles à Nipcheu, nos équipages avoient boaucoup plus fouffert au retout. Face cui à bass Outre one les Chameaux & les Chevaux s'étoient extrêmement affoiblis à Nipcheu, parce qu'ils n'y avoient pas eu de bons pâturâges, furtout les Chameaux, qui maigriffent dans les lieux où ils ne trouvent pas de salpêtre, nous n'avions: presque pas trouvé de bonne herbe depuis la petite riviere de Dorchi, & la bonne eau avoit encore été plus rare. La plûpart des mares s'étoient fechées faute de pluye. L'herbe même étoit si feche qu'on avoit été obligé de laisser en chemin une infinité de Chevaux & de Chameaux, qui n'étoient plus capables de marcher. Les Kalkas en avoient aufli volé plusieurs. Aufli nos Ambasfadeurs firent-ils distribuer aux Cavaliers & aux Officiers rous les Chevaux que

GERSILLON. 1689. Ii.Voyage.

l'Empereur avoit envoyés, pour s'en servir dans le besoin, & tout ce qui restoit de soye, de toile, & de thé, &c. pour faire des échanges avec les Tartates du Pays contre des Chameaux & des Chevaux, qu'ils nous amenoient tous les iours en grand nombre; à condition néanmoins que chacun rendroit à Peking, les Chevaux, les pieces de foye, les toiles, &c. en nature ou en argent.

On rentre for les terres de l'Entpice-

Le 27, nous rentrames sur les terres de l'Empire & nous passames le Caru, c'est-à-dire les limites, où nous reprîmes les gens, les Chevaux & les Chameaux que nous y avions laisses. Nous les trouvâmes en bon état, parce que ces terres font fort propres à engraisser les Bestiaux. Un Taiki Kalka vint saluer Kiukieu. Il étoit accompagné de deux ou trois autres Taikis Mongols, qui avoient ordre de l'Empereur d'escorter un convoi de vivres pour notre équipage. Un de ces Taikis ctoit Guevou, c'est-à-dire, marie à la fille d'un Regule de Peking. Un autre étoit fils de Carchianivara, un des plus puissans Regules Mongols qui font foumis à l'Empereur, & le plus voisin de Peking, cat ses terres s'étendent jusqu'à Ku-pe kieu.

Visite d'un Lama & ion ridicule preient.

Le 18, en arrivant au Camp, nous trouvâmes un Lama, qui venoit falucr Kiu-kieu. Il étoit Envoyé d'un des premiers Lamas, frere du premier des trois Khans Kalkas. Avec quelque respect qu'il parlât de son Maître, on ne lui fit pas un accueil aufli favorable qu'il s'y attendoir. Kiu-kieu ne voulut pas recevoir je ne sçais quel perit paquet, d'une certaine poudre que nous primes pour de la cendre de quelque chose qui avoit servi au grand Lama, ou peut-être même de ses excrémens pulvérises, dont les Mongols sont si grands cas, qu'ils les portent suspendus à leur col dans de petits sachets, comme des Reliques précieuses, & capables de les préserver ou de les guérir de toutes sortes de maladies. Il portoit cette poudre enfermée dans un pétit paquet de papier fort blanc, qui étoit proprement enveloppé dans une grande écharpe de taffetas. Kiu-kieu lui dit que les Tartares Mancheous n'ayant aucun usage à faire de ce présent, il n'osoit le recevoir. Ensuite il le congédia sans aucune marque d'estime. Cependant lorsqu'il sçut que ce Lama désitoit un peu de riz, parce qu'étant casse de vieillesse, il ne mangcoit pas facilement de la viande, il lui en fit donner libéralement.

Ptrines d'Uneproce & de Chariparapan,

Le premier jour d'Octobre , nous campames dans la Plaine d'Uneguet , fur le bord de la petite riviere de Tchikin; le 2, dans une grande Plaine, nommée Charipuritun, fur le bord de la même riviere; le 4, dans les montagnes que nous avions passées le premier de Juillet; le 5, au-delà de la source du Thijker, dans une Plaine où nous trouvâmes une bonne Fontaine & un Etang capable d'abreuver les Bestiaux. Assez proche, on voyoit, entre des hauteurs, quelques Pins dispersés.

Le 6, nous quittâmes le chemin par lequel nous étions venus, environ dix lis au dessus du lieu où l'on devoit camper. Nous passames & repassames une petite riviere, fur les bords de laquelle nous avions campé le 18 de Juin. Là, nous laifsames à l'Ouest notre ancien chemin, pour prendre la route du Mont-

Le 7, qui fut un jour fort froid, parce qu'il avoit négé deux heures avant le lever du soleil, on fit soixante lis; quarante au Sud-Est & vingt presqu'à l'Est. Nous entrames dans des montagnes, dont la plupart sont nues & stériles. Quelques-unes sont couvertes de Pins. Les vallées & les gorges offrent de fort bons pâturages,

parutages, dont la verdure nous fit juger que le froid n'y avoir pas été si grand GERBILLON. que dans les lieux où nous avions patfé depuis norre départ, & où routes les herbes éroient jaunies & dessechées par la gelée. En effer nous observames qu'il II. Voyage. n'étoit pas tombé de nége dans la plupart des gorges, ni même fur les montagnes. Prompt effet de voilines, jusques vers le lieu où l'on assir le camp, qui fur dans une vallée arrofée d'un rutileau, à vingt lis de l'entrée de ces montagnes.

En arrivant au camp, nous reçumes un Courrier de Sofan-lau-ya, qui ren- courier de So doit compre à Kiu-kieu de l'accueil qu'il avoir tecu de l'Empereur , & de la fan lau-ya. farisfaction que Sa Maiesté avoir rémoignée du succès de leur Négociarion. Il

nous écrivoir aussi un Billet, par lequel il nous apprenoir qu'il avoit fait connoîrre à l'Empereur combien nous avions contribué à faire conclure la paix aux condirions que Sa Majesté avoit désirées. Il ajoutoit que ce Monarque avoit

beaucoup loué nos fervices.

Le 8, on fit seulement quarante-deux lis, à peu près entre l'Est & le Sud-Est, toujours dans les montagnes, en suivant une vallée où coule un gros ruiffeat dont l'eau est excellente & fort claire. Les montagnes qui la bordent sont la plùparr efcarpées & couvertes d'arbres & de rochers. La vallée s'élargir en quelques endroirs & forme des Plaines agréables. Le rerroir paroîr bon & capable de culture, quoiqu'il n'y en air qu'une perire partie de culrivée. On y rrouve parrout d'excellens parurages. Vers la fin du chemin, nous tournames rour d'un coup au Sud-Ouest, pour aller camper au-delà d'une perire riviere, dans laquelle nos gens pêcherent une bonne quantiré de petits poissons affez semblables à celui que nous nommons Vandoife. Cette riviere a fon cours du Sud-Ouest au Nord-Quest. Elle serpente & tournoie beaucoup; ce qui ne l'empêche pas de coulet avec assez de rapidiré.

Le 9, on fit soixante-neuf lis, presque droit au Sud, mais quelquesois un Pertire, Cailles peu à l'Est dans les montagnes. Pendant les trente premiers lis, nous suivimes & Farians. une vallée à peu près femblable à celle du jour précédent, arrofée d'un gros

ruisseau, diversifice par des arbres, & pleine de Perdrix, de Cailles & de Faisans. Après avoir fait environ cinquante lis, nous toutnames un peu à l'Est, pour suivre une aurre vallée, arrofce aussi d'un ruisseau, mais qui étoit à sec à plufieurs endroirs. On campa près d'un autre ruilleau, où le fourrage étoir fort

bon, aux environs des montagnes.

Le 10, nous fimes foixante - dix lis; quarante jufqu'au pied du Mont Pecha, Mont Pecha, Sa que les Mongols nomment dans leur Langue Hamat Tabahan, & le reste à hauteur & ses nipasser cette montagne, ou plutôt ces amas de montagnes, dont quelques-unes font fort haures & couvertes de Pins. Ce lieu est fameux parmi les Tartares, qui le regardent comme un des plus élevés qu'il y ait au monde. Il en fort plufieurs rivieres, quiont leur couts à l'Orient, à l'Occident, au Nord & au Midi. C'est peut-être cetre grande élevarion qui y rend le froid excetfif. On affure qu'il s'y trouve de la glace en tourrems. Nous en vimes, de l'épaisseur d'un doigt, dans trois petits téfervoirs d'eau, & dans les perits ruilleaux qui coulent fut le penchant de la montagne du côté du Nord. La plûpart des arbres de ces montagnes étoient morrs & dell'échés; ce que les uns attribuoient à la grande séchetelle de cette année, d'autres au grand froid des années précédenres. La monragne n'est pas rude à monter du côré du Nord, pat où nous la passâmes; mais elle l'est beaucoup du côré du Sud, par lequel nous descendimes. L'Empereur y a fair faire un Tome VII.

GERBILLON. II. Voyage.

grand chemin pour les chaises roulantes des Reines, qui le suivent quelquesois dans fes chasses. Après avoir descendu cette montagne, nous allames camper à sept ou huit lis du pied, dans une gorge d'autres montagnes, près d'un gros ruifleau qui prend sa source au mont Pecha. Ces lieux sont remplis de Faisans & de Chevreiils.

Le 11, on fit d'abord soixante lis, à peu près au Sud-Est, dans la vallée où nous avions campé. Elle est toujours arrosce du même ruisseau, qui en reçoit plufieurs autres. Les montagnés des deux côtés ne font pas fort couvertes de bois, ni d'une grande hauteur; mais elles sont assez escarpées. Les Faisans & Frux chaudes les Lievres s'offrent en abondance dans la vallée. Nous passames devant plu-& mméraler. fieurs fources d'eau chaude, fort celebres parmi les Tartares, qui y viennent prendre les bains, ou qui en viennent boire dans leurs maladies. J'examinair ces fources, qui font en grand nombre au milieu de la vallée. Elles forment un assez gros ruisseau. Je mis les mains dans plusieurs; mais la chaleur en étoit si vive, que je sus obligé de les retirer aussi-rôt. L'eau en étoit fort claire. On voyoir seulement quelques sosses se couvertes de branches d'ar-

Kiu-kicu arrend la more de Elmpératrice fa ziéce.

bres, pour y prendre les bains. Ce fut en fortant de cette vallée que Kiu-kieu recur la premiere nouvelle de la mort de l'Impératrice fa niece, dont on avoir pris foin jusqu'alors de lui dérober la connoillance. Il se mit à pleurer & à gémir à haute voix, suivant l'usage des Chinois & des Tartares. Ensuite il continua sa route avec nous, jusqu'à la premiere poste, & la prit aussi-tôt, pour se rendre le même jour auprès de l'Empereur, qui n'étoir plus qu'à foixante lis de nous. Comme rien ne nous obligeoit à faire la même diligence, nous campames près de la poste, sur le bord d'un beau ruisseau.

Le 12, nous fimes d'abord environ dix lis à l'Ouest, jusqu'à une petite Plaine où le fils aîné de l'Empereur étoit venu camper, pour aller à l'appel du Cerf. Cette Plaine est au pied d'une montagne que les gens du Pays nomment Tayn. Nous routnâmes enfuite droir au Sud, pour les cinquante lis qui nous

restoient jusqu'au camp de l'Empereur.

Pareur que PFinpereur ac-BCT,

Sa Majesté avoit reçu Kiu-hieu, le jour précédent, avec de grands témoicur le sux mon. gnages de bonté. Elle lui avoit dit qu'elle n'ignoroit pas les fatigues que nous avions effuyées; qu'elle étoir fort latisfaire du fuccès de la négociation, & qu'elle vouloir en donner des marques publiques au passage des Troupes. En effer, elle avoit ordonné qu'on leur distribuar des l'œufs, des Moutons, de la chair des Cerfs qu'elle avoir tués à la Chasse, du Vin, du Beurse, & des-Chevaux, pour ceux qui en manquoient; ce qui fut exécuté ponctuellemenr.

A notre arrivée, les Troupes qui nous avoient suivis dans le voyage, se rangerent avec nous fur le chemin où l'Empereur devoir passer en revenant de la chasse. Kiu-kieu se mit à leur têre. Sa Majesté ne pouvant distinguer personne, parce que la nuit étoit obscure, demanda qui nous étions. Kiu-hieu l'en informa. Elle voulut scavoir si tour le monde étoit en bonne santé. Ensuite nous allâmes le remercier, en faisant les neuf inclinations ordinaires vis-à-vis la porte de sa tenre. Elle envoya plusieurs plats aux Officiers & aux Mandarins de l'Ambassade.

Nous allames, le Pere Pereyra & moi, demander en particulier des nouvel-

les de la santé de l'Empereur & recevoir ses Ordres. Comme il étoit forttaid, Gerbillon. & que Sa Majesté devoit aller le lendemain avant le jour à l'appel du Cerf, nous ne pumes le voir; mais elle nous fit dire publiquement qu'elle se portoit bien, II Voyage qu'elle sçavoit que nous avions beaucoup souffert, & que c'étoit par nos soins Satisfaction qu'il & notre diligence que la Négociarion de la Paix avoit reufli ; qu'au reste nous fenites de l'Aupouvions nous aller repofer à Peking, avec Kiu-hieu, qui devoit partir le len-teur. demain & laitler le Commandement des Trouppes au Lieutenant Général des Armées de l'Empire.

Le 13, nous prîmes la route de Peking avec Kiu-kieu. On fit environ qua- L'Auteugretouttre-vingt dix lis, presque droit au Sud; ensuite, tournant à l'Ouest, nous simes ne à l'ching. environ dix lis, pour aller coucher dans un Village qui appartenoit à un Régule. Tout ce Pays, depuis le Mont Pacha, n'avoir fair cerre année presqu'aucune recolre. La sécheresse avoir été si grande, qu'elle avoit tari presque roures les rivieres. Depuis plus d'un an , il n'étoit pas tombé assez de pluie pour pénetter la terre à deux pouces.

Le 16 on repassa la grande muraille, & rentrant à la Chine par Ku-pe-keu, on arriva le foir dans une petite Forteresse, à quarante lis de Che-hia. Enfin

nous arrivâmes heureusement à Peking le 18. L'Empereur y étant revenu le 12, nous nous rendîmes au Palais. Sa Ma- Les Jélofices font

jesté avoit ordonné à un des Eunuques de sa chambre de nous attendre, avec leur cour à l'Em-Chau-lau-ya, qui étoit fort incommodé, & de nous dire qu'elle n'ignoroit pas combien nous avions contribué aux négociations de la paix, pour la faire réuffir fuivant ses intentions, mais qu'elle vouloit être informée par nous-mêmes des détails, des circonstances & des difficulrés que nous avions eues à surmonter, Nous répondîmes que nous avions suivi simplement les ordres de Sa Majesté, avec de justes efforts pour remplir notre devoir. On nous donna du thé à la Tartare. Enfuire ce Monarque nous fit dire qu'il nous avoit destiné à chacun notre portion de la chair des cerfs qu'il avoir tués à la chasse : Sur quoi il faut remarquer que c'est l'usage des Tarrares, de sécher au soleil la viande de toutes fortes d'animaux, pour la garantir de la pourriture; & cette viande fait la principale nourriture des gens du commun à la campagne.

Le 14, l'Empereur alla faire les oblations qui sont en usage pour les Morts. devant le corps de l'Impératrice, qui étoit en dépôt dans une maison de plaisance hors de la Ville.

Le 4, nous allames demander, au Palais, des nouvelles de la fanté de l'Empereur, parce que nos Astronômes avoient remarque qu'il avoit perdu qu'ils font de son embonpoint, lorsqu'ils étoient allés lui présenter un Mémoire sur occasion, l'Eclypse de Lune qui devoit arriver dans le cours du mois. Sa Majesté recur fort bien notre compliment, & nous fit entrer dans le même fallon où nous avions déja paru deux fois en sa présence. Là, on vint nous dire de sa part que s'il paroifloit quelque changement sur son visage, il n'en falloit pas être surris ; que la fecherelle avoit éré fort grande cette année , & que par conféquent le Peuple souffrant beaucoup, la misere publique ne pouvoit manquer de lui causer du chagrin. L'Eunuque qui nous apporta cette réponse, ajouta que Sa Farente qu'ils Majesté avoit appris que j'avois fait d'assez grands progrès dans la langue Tat- monaque. tare, & qu'elle vouloit en sçavoir la verite. Je répondis qu'effectivement j'avois commencé à l'apprendre. Comme on m'interrogeoit dans cette langue, Sffij

508

II. Voyage.

GERBILLON. je fus obligé de l'employer aussi pour mes réponses; ce qui étant aussi-tôt rapporté à l'Empereur, il nous envoya fur le champ quelques viandes de sa table, dans des porcelaines très-fines, jannes en dehors & blanches en dedans. On me dit que Sa Majesté desiroit que je la remerciasse en Tartare. J'executai

fes ordres.

Lorsqu'on lui eut porté ma réponse, elle me fit demander quelle sorte de Livres j'avois lus; si je les entendois aisement, & si j'étois celui qui s'étoit offert d'aller à Ula pour y apprendre plus facilement le Tartare. Je répondis que s'il plaifoit à Sa Majesté de m'y envoyer, j'étois prêt à parsir, & pour tout autre lieu du Monde où elle autoit besoin de mes services. On nons dir, en nous congédiant, que ce Monarque nous envoyeroit incessamment de la chair de cert, qu'il nous avoit fait garder de sa chasse.

l'Empereur.

Le 17, nous allames au Palais, pour demander si Sa Majesté destroit que nous la fuivissions lorsqu'elle iroit aux obseques de l'Impératrice. On nous ré-Présent que les pondit qu'il n'étoit pas nécessaire. Nous présentaires à l'Empereur quatre peaux de renard noir, que le Plénipotentiaire de Moscovie nous avoit données à Nipcheu. Elles furent reçues agréablement. Comme ce sont les plus cheres & les plus précieuses fourrures qui se voient à Peking , il n'est permis à perfonne d'en porter, à moins qu'on ne les ait reçues de l'Empereur même. Sa Majesté nous fit présent, le même jour, de deux paniers de viande, des cerfs

Affiction de ce Prince pour la mort de fa fem-

qu'il avoit tués dans sa derniere chaile. Le 22, l'Empereur, suivi de toute sa Cour, assista aux obseques de l'Impératrice, qui se fitent dans le lieu qu'il avoit choisi pour sa sépulture, où l'onavoit déja enterré deux Impératrices ses femmes, mortes successivement, & l'Impératrice sa grand-mere. Ce Monarque témoigna une extrême affliction de la mort de sa derniere femme. Il alloit, une ou deux fois chaque jour, pleurez près de son corps. Il y demeuroit plusieurs heures. Tous les Grands de sa Cour y alloient aussi par son ordre. Peu de jours après la mort de cette Princesse, il avoit envoyé à son pere tout ce qu'elle avoit laisse de bijoux. Quelques Flatteurs lui ayant rapporté que quatre Genilshommes de la chambre étoient à manger ensemble & à se divertir pendant ou il se livroit à sa tristelle, il les sir chaner à la maniere des Tartares; & ne se bornant point à les chasser de sa présence, il ésendit son ressent jusques sur leurs peres , qu'il priva aussi de leurs Charges & qu'il obligea de faire de grands frais pour nourrir des Eunuques à leurs depens. C'est une infamie, disoit-il, que mes propres domestiques, gens que je traite avec trop de bonté & d'honneur, marquent si peu de sensibilité pour mon affliction, & qu'ils se réjouissent tandis que je suis accablé de douleur.

Comerc objetvés Par l'Auteur.

Le 11 Décembre on commença, vers les cinq heures & demie du main, à découvrir, de dessus l'Observatoire de Peking, une Comete au Sud-Est. On ne vit d'abord qu'environ dix à douze pieds de sa queue, qui paroissoit de la largeur d'un pied. Elle se terminoit presqu'immédiatement au-dessous de trois Etoiles qui font un triangle isocéle dans le repli de la queue de l'Hydre. De-là elle s'étendoit vers le Centaure, & passoit sur les deux Etoiles de l'épaule droite. Comme le reste étoit encore caché, on ne put en voir la tête, ni juger de sa véritable grandeur. Elle continua de paroître le 22, & l'on remarqua que fonmouvement la portoit vers le Sud-Ouest. Le 18, j'allai l'observer sur une des Tours de notre Eglife, vers les six heures. On voyoir, à l'horizon, envi-

509

ron deux brasses de sa queue, qui paroissoit large d'un pied. Le 14, ayant continué mes observations, je remarquai que la Comete s'avancoit fort vite au Sud-Ouest, & qu'elle s'éloignoit considérablement. Son

GERBILLON. 1689.

éclat diminuoit. Elle commençoit même à s'effacer. En mesurant son mouvement, à l'Observatoire, on trouva qu'elle s'étoit avancée vers le Sud-Quest d'environ un dégré & demi dans l'espace de vingt-quatre heures.

II. Voyage.

Ce jour même, l'Empereur rentra dans Peking, après s'être amusé à la chasse de l'oiseau en revenant des obseques de l'Imperatrice. Nous nous rendimes au Palais, suivant l'usage, pour nous informer de sa sanré. Il nous fit saire diverses questions touchant la Comete, sur laquelle le Tribunal des Mathémaziques venoit de donner un Mémoire.

Le 25, la Comete cessa presqu'entiérement de paroître, à cause des vapeurs qui s'élevoient à l'horizon, & parce qu'elle étoit déja fort éloignée. On ne la Comete, lailla pas de l'observer encore quarre ou cinq jours à l'Observatoire, d'où l'on ne distinguoit plus qu'à peine la lueur de sa queue. On ne vit pas sa tête, qui étoit encore dans les rayons du Soleil lorsque sa queue disparut toutà-fait.

Le 31 , l'Empereur revint d'un parc qui se nomme en Chinois , Hai-tse, où Parc de Hal-tse. il étoit allé prendre le divertissement de la chasse depuis douze ou quinze jours. Ce Parcest rempli de cerfs, de chevreuils, de lievres, de Faisans, &c.

Le premier jour de l'année 1690, nous nous rendimes dès le matin au Palais, pour demander, fuivant l'usage, des nouvelles de la fanté de l'Empereur, qui nous fir donner du thé dont il use lui-même. Il nous fit saire plusieurs questions sur quelques remedes, parriculsérement sur les cauteres, c'est-à-dire, fur la maniere dont on les applique en Europe, & pour quelle forte de maladie.

Le s, nous fumes appelles au Palais, le Pere Pereyra & moi, de la part du L'Auter eff Tribunal du Grand Maître de la Maison Impériale, pour recevoir ce que Sa appelle au Palart Majesté avoit ordonné qu'on nous remir de sa part, en considération des quatre peaux de renard noir que nous avions eu l'honneur de lui offrir. Ce préfent de Sa Majesté consistost en dix pieces de foie, de farin & de damas, que les Officiers des magafins du Palais nous apporterent. Nous allames en semercier l'Empereur avec les cérémonies ordinaires.

Le 10, un des Genrilshommes de la Chambre Impériale vint nous avertir, L'Emperturée de la part de Sa Majesté, de nous rendre le lendemain au Palais, pour lui ex- foires l'emitre. pliquer l'usage des instrumens de Mathématique que nos l'eres lui avoient pré-tion des instrufentes en divers rems, ou qu'ils lui avoient fait faire à l'imitation de ceux de mens de Mandel'Europe. Le messager ajoura que l'intention de Sa Majeste étoit que je parlasse en Tartare, & que lorsque je ne pourrois m'expliquer bien en certe langue, le Pere Pereyra parlat en Chinois. On nous permettoit auffi d'amener un des trois autres Peres. Nous obéimes le 1 5 à cet ordre. Nous fumes introduits dans un des appartemens de l'Empereur, nommé Yang-fin-tien, où travaillent une parrie des plus habiles Artiftes, tels que les Peintres, les Tourneurs, les Orfevres, les Ouvriers en cuivre, &c. On nous y fit voir les instrumens de Mathématique, que Sa Majesté avoit fair placer dans des boëtes de carton affez propres. Il n'y avoit pas d'instrumens fort confiderables. C'étoit quelques compas de proportion, presque tous imparfaits; plusieurs compas ordinaires, grands & petits, de plutieurs fortes; quelques équerres & d'aurres Regles géo-

Sffiii

GERBILLON. II. Voyage.

metriques ; un cercle divifé, d'environ un demi-pied de diamettre, avec ses pinnules. Tout nous parut ailez groffier, & fort éloigné de la propreté & de la justesse des instrumens que nous avions apportés. Les Officiers de l'Empereur, qui les avoient vus, en convintent eux-mêmes. Sa Majesté nous fit dire d'examiner ces instrumens & leurs usages, pour lui en donner le lendemain l'explication. Elle nous donna ordre aussi d'apporter ceux que nous avions au College, propres à mesurer les élévarions & les distances des lieux, & à prendre les distances des Etoiles.

ou its font conduit.

Le 16. nous fumes conduits au même appartement, qui consiste en un corps de logis à deux ailes. Il est tourné droit au Sud, & composé d'une salle, avec deux grands cabinets, c'est-à-dire, un de chaque côté. Sur le devant de la falle est une galerie, d'environ quinze pieds de large, qui n'est soutenue que par de grotles colomnes de bois, avec une charpenterie peinte & enrichie de sculpture & de dorure, mais sans plat-fond, pavée de grands carreaux de brique, qu'on a foin de frotter & de rendre auili clairs que le marbre. La falle n'est pas fort magnifique. Au milieu s'offre une estrade, d'un pied de hauteur. fur laquello est un tapis de pied, assez semblable à nos tapis de Turquie, mais fort commun, quoiqu'otne de grands dragons. Le trône de l'Empereur, qui n'est proprement qu'une grande chaise à bras, de bois doré, est au fond de cette estrade. Le lambris de la salle est doré & peint, mais sans magnificence recherchée. Au milieu du lambris est un dragon en sculpture, qui tienr un globe suspendu à sa gauche. Des deux côtés, la falle communique à de grandes chambtes, qui peuvent avoir chacune trente pieds en quarré. Celle de la gauche en entrant étoit pleine d'ouvriers, c'est-à-dire de Peintres, de Graveurs & de Vernisseurs. Il y avoit beaucoup de Livres dans des armoires fort simples.

Chambre rett Ple se consolites.

L'autre chambre est celle où l'Empereur s'arrête ordinairement lorsqu'il vient dans cette espece de laboratoire. Elle est néanmoins fort simple, sans peinture, sans dorure & sans tapisserie. Les murailles ne sont revêtues que de papier blanc. Sur le devant, du côté du Sud, est une estrade, haute d'environ un pied & demi, qui s'étend d'un bout de la chambre à l'autre, & qui n'est converte que d'un tapis de laine blanche fort commune. Un matelas, couvert de fatin noir, est le trône où s'aisied l'Empereur, avec une espece de chever pour s'appuyer. A côté, on voit une petite table de bois vernisse, haute d'un pied, sur laquelle est l'écritoire de Sa Majesté, avec quelques livres, une cassolette, & des pastilles en poudre sur un petit tabourer. La cassolette est composée d'un mélange de métaux estimés à la Chine, quoique la plus grande partie ne soit que de cuivre; mais cette espece de cuivre est fort ancien & fort rare. On avoit placé, près du lieu par lequel Sa Majesté passoit, quelques-uns des fruits de cire que nous lui avions présentés en arrivant à Peking.

Outre les Livres Chinois qu'on voyoit dans une armoire, cette chambre étoit ornée de plusieurs tables, chargées de bijoux & de raretés, de toutes sortes de petites coupes d'agathe de diverses couleurs, de porphire & d'autres pierres précieuses, de petits ouvrages d'ambre, jusqu'à des noix percées à jour Carben de Sa avec beaucoup d'art. J'y vis austi la plupart des cachets de Sa Majesté, qui sont tous dans un petit coffre de damas jaune. Il y en avoit de toutes les façons & de toutes les groffenrs, les uns d'agathe, les autres de porphire, quelques-uns

de jaspe, d'autres de cristal de roche. Tous ces cachets ne sont grayés que de

Maj.ite Impé-Chief.

deux langues. On y lifoit en Tartare : Outcho Coro Tche Tchenneakow Jabonny Parpei; ce qui fignifie, Le Joyau ou le Sceau des actions grandes, étendues & sans bornes. Sur quelques-uns, il y avoit aussi une espece de carrouche, sermé par deux dragons, qui renfermoient la lettre du fceau.

lettres, la plupart Chinoifes. I'en vis seulement un grand, qui étoit dans les GERBILLON. II. Voyage.

Dans la même chambre étoir un artelier d'ouvriers, qui travailloient en car-

ton, & qui fonr ces ouvrages avec une propreré qui furprend.

L'Empereur nous envoya plusieurs mers de sa table. Ensuite il nous sit appeller dans l'appartement où nous l'avions vû la première fois qu'il nous avoit l'Empereur aves donné audience. Ce lieu se nomme Kien-tsing-hong. Il ressemble au Yang-tsin- les kourses. sien ; mais il y regne plus de propreté. C'est la résidence ordinaire du Monarque, qui étoir alors dans une chambre, à droite de la falle, & remplie de Livres placés & rangés dans des armoires qui n'étoient couvertes que d'un crèpe violet. L'Empereur nous demanda si nous étions en bonne santé. Nous le remerciames de cer honneur en nous prosternant jusqu'à terre, suivant l'usage; après quoi, s'adressant à moi, il me demanda si j'avois beaucoup appris de Tartare & si j'enrendois les Livres écrits dans cette langue. Je lui répondis, en Tartare même, que j'avois fait quelques progrès & que j'enrendois affez bien les Livres historiques que j'avois lus. » Il parle bien, dir Sa Majesté, en se tour-» nant vers fes gens; if a l'accent fort bon.

Explications

Nous recûmes ordre de nous avancer plus près de Sa Majeffé, pour lui expliquer l'usage d'un demi-cercle que M. le Duc du Maine nous avoit donné à qu'il les demannotre départ de France. Sa Majesté voulut sçavoir jusqu'à la maniere de divifer les degrés en minutes, par les cercles concentriques & les lignes transverfales. Elle admira beaucoup la justesse de cer instrument. Elle marqua du desir de connoîrre les lettres & les nombres Européens, dans la vûe de s'en fervir elle-même. Elle prir ses compas de proportion, dont elle se fit expliquer quelque chose : Elle mesura elle-même, avec nous, les distances des élévarions. Cet entretien dura plus d'une heure, avec une familiarité que nous ne cessions pas d'admirer. Enfin nous fumes renvoyés, avec ordre de revenir le lendemain.

Le 17, l'Empereur nous fir appeller de fort bonne-heure au Palais. Nous v passâmes plus de deux heures à lui expliquer différentes pratiques de Géomerrie. Il se sit répeter l'usage de plusieurs instrumens que le Pere Verbiest avoit lendonaine fair faire aurrefois pour lui. Je parlai roujours en Tartare ; mais je ne voulus pas entreprendre de faire des explications de Mathématiques en cette langue, & je m'excufai fur ce que je ne le sçavois pas assez pour m'en servir à propos. particuliérement en matière de Sciences. Je dis à Sa Majesté que lor sque nous la scaurions parsaitement, le Pere Bouver & moi, nous pourrions lui faire des leçons de Mathématiques ou de Philosophie, d'une maniere sort claire & forr nette, parce que la langue Tartare a des conjugaisons, des déclinaisons & des particules pour lier le discours ; avantages qui manquent à la langue Chinoise.

L'Empereur sentit la veriré de cette remarque, & se tournant vers ceux qui l'environnoient : » Cela est vrai , leur dir-il , & ce défaur rend la langue Chi-» noise beaucoup plus difficile que la Tartare «. Comme nous érions sur le point de nous retirer, il donna ordre à Chau-lau-ya, qui étoit présent, de se faire expliquer clairement ce que nous avions à lui dire ; parce qu'il n'avoit pastoujours bien entendu notre langage.

GERBILLON. 1600. II. Voyage.

Autre Entretien plus familier.

Le 18, nous rerournames encore au Palais, où nous expliquames quelques pratiques de Géometrie à Chau-lau-ya. Vers le soir, Sa Majesté nous envoya plusieurs mets de sa table, entr'autres un fort beau poisson, de la même espece que ceux que nous avions pêchés dans la Riviere de Kerlon, pendant le voyage de Nipcheu. Ses occupations, qui furent grandes ce jour-là, nous firent

congédier de bonne-heure.

Le 19, étant rerournés au Palais, comme les jours précédens, nous fûmes Arre Entretien. introduits dans l'apparrement de Yang-tsin-tien, où Sa Majesté ne tarda point à se rendre. Elle s'arrêta d'abord à faire glisser quelques uns de ses gens sur de la nége, qui avoit été préparée pour cer amusement. Ensuite elle passa dans l'attelier des Peintres, & de-là dans la chambre où nous étions. Elle fut allez long-tems avec nous, à se faire expliquer diverses pratiques de Géometrie, & les usages d'un astrolabe du Pere Verbiest. Elle paroissoit se faire honneur

d'entendre ces Sciences & de comprendre nos explications.

Le 10, l'Empereur nous ayant fair appeller au Yang-tsin-tien, s'y entrerint plus de trois heures avec nous. Il nous avoit envoyé des mets de sa table, entr'autres une espece de crême aigre, fort estimée parmi les Tartares. Il eur la bonté de nous faire dire qu'il nous envoyoit celle qu'on lui avoit servie, & qu'il ne l'avoit pas mangée parce qu'il sçavoit qu'elle éroit de notre goût. Sa Majelté nous rémoigna plus de bonte que jamais, & se familiatisa plus encore que les jours précédens. Elle me fir beaucoup de questions; elle me dit des choses fort obligeantes. Elle parut surpris de ce qu'en si peu de tems j'avois fait tant de progrès dans la langue Tartare. Sur ce que je dis à ce Prince que j'avois tiré beaucoup d'utilité de mon dernier voyage en Tartarie, il me promit de m'employer encore lorsqu'il auroit l'occasion de m'y envoyer. Ensuite, après avoir pris avec nous pluficurs distances & diverses élévations, il me demanda quelles étoient les connoissances du Pere Bouvet. Je lui répondis qu'il avoit fait les mêmes progrès que moi dans la langue Tarrare, & qu'il sçavoit de même les Mathématiques & les autres Sciences de l'Europe.

Autres explications arec l'Em-

Le 22, Sa Majesté fit seulement appeller les Peres Thomas & Pereyra, pour se faire répeter une explication. Il fir dire qu'il n'étoit pas nécessaire que le Pere

percur,

Sains de l'Erapereur pour faire apprendre le Suites.

Suarez revînt, sans être appellé particuliérement. Le lendemain, les deux mêmes Peres allerent expliquer à l'Empeteur une pratique de Géometrie qu'il n'avoit pas bien entendue. Il les renvoya de bonne-Tamare aux 16- heure. Mais, peu après, il nous envoya ordre de délibérer, entre le Pere Bouvet & moi, lequel feroit le plus à propos, pour nous perfectionner dans la langue Tartare, ou de venir chaque jour au Tribunal du Poyambam, qui est celui des Grands-Maitres-d'Hôrel du Palais, où toures les affaires se traitent en Tartare; ou de voyager dans le Pays des Mancheous. Je répondis que nous n'avions pas à déliberer, puisque Sa Majesté étoit bien plus éclairée que nous & qu'elle connoissoit mieux le moyen d'apprendre plus facilement cette langue ; que d'ailleurs , comme nous ne l'apprenions que pour lui plaire , il nous étoit indifférent de quelle maniere nous l'apprissions, pourvu que Sa Majesté fut satisfaite; qu'ainsi je la suppliois de nous marquer ses intentions, auxquelles nous tâcherions de nous conformer. Il nous fit dire au même moment, que l'hyver n'étant point une faison commode pour les voyages, nous itions tous

les jours au Tribanal de Poyamban, où nous trouverions des gens habiles, avec GERBILLON. lesquels nous pourrions nous exercer; que nous prendrions nos repas avec les 1690. Chefs du Tribunal, & qu'auth-tôt que le froid teroit patfe il nous feroit faite. Il. Voyage. un voyage dans la Tattarie orientale.

Le 21, nous nous rendimes au Palais, le Pere Bouvet & moi, pour remetcier Sa Majesté de cette faveur. Elle nous fit dire qu'il seroit tems de la remetcier quand nous scaurions la langue Tartare; & peu après, nous ayant admis à l'honneur de le voit, il nous fit diverfes questions, fur-tout au Pete Bouvet, qu'il n'avoit pas vû les jours précédens. Le foir , Chau-lau-ya , qui avoit porté les ordres de l'Empereur aux Chefs du Tribunal de Poyamban, nous y conduisit lui-même, & nous présenta aux Gtands-Maîtres & au premier Maîtred'Hôtel. Ils nous recurent civilement & nous marquerent une chambre vis àvis de la falle où ils s'affemblent eux-mêmes. Dès le lendemain , ils donnerent des ordres pour la faire préparer.

Le 24, ayant commence à nous rendre dans cette espece d'école, on nous Mitres qu'à donna pour Maîtres deux petits Mandarins, Tartares de naissance, auxquels on en joignit un troilième, plus confidérable, & plus habile dans les deux langues, pour venit une fois chaque jour nous expliquer les difficultés fur lefquelles les autres n'auroient pû nous fatisfaire enticlement, & nous apprendre les finesses de la langue. L'un d'eux avoit été Mandarin de la Douane à Ning po, dans le tems que nous y étions atrivés. Il fut étonné de nous voir dans un état si different de celui où nous avions paru à son Tribunal. Mais comme il nous avoit bien traités, il nous reconnut sans peine, & nous lui fimes nos remercimens pour fes anciennes faveurs.

Le 27, l'Empereur ayant envoyé des fruits & des confitures de fa table aux Attentions qu'il Peres Percyra & Thomas, qui continuoient d'aller faire des explications de apour cux. Mathématique au Palais, il nous en envoya austi dans le Tribunal où nous étions. Le 29, nous en recûmes encore & nous les distribuâmes aux Chefs du Tribunal. Peu de jours après, Sa Majesté envoya au College, des cerfs, des Faifans, des poillons & des oranges, pout le commencement de la nouvelle année, & nous allâmes lui faire nos remercimens.

Le 9, premier jour de l'année Chinoise, nous nous rendimes au Palais, fuivant l'usage. Les Mandarins & les Officiers des troupes s'y étoient assem- fan. blés dans la troiséme cout, en entrant du côté du Midi. Nous fumes préfens aux trois génuflexions, accompagnées de neuf battemens de tête, qu'ils firent tous enfemble, le vifage tourné vers l'interieur du Palais. Cette cérémonie se fit avec beaucoup d'ordre. Chaque Mandarin se rangea d'abord suivant sa dignité. Ils étoient au nombre de plusieurs milles, tous revêtus de leurs habits de cérémonie, qui ont assez d'éclat pendant l'hyver, à cause des riches sourrures dont ils sont couverts, & du brocard d'or & d'argent, qui ne laisse pas de briller, quoique les fils ne foient que de la foie, couvette d'une feuille de l'un ou

Cérémonie du

Toute l'Assemblée étant debout & rangée dans l'ordre convenable, un & buttanan ée Officier du Tribunal des Cérémonies cria d'une voix haute : A genoux. Cet the ordre fut exécuté au même instant. Ensuite l'Officier cria trois fois : Frapper de la tête contre terre; & tous frapperent de la tête, à chaque répetition de ce cri. Le même Officiet dit : Levez-vous. Tous s'étant leves, la même cé-

Tome VII.

l'autre de ces métaux.

GERBILLON. Voyage.

rémonie fut répetée deux fois de fuite. Il y eut ainfi trois génuflexions & neuf battemens de tête, respect qui ne se rend à la Chine qu'au seul Empereur, & que tout le monde, depuis l'aîné même de ses freres jusqu'au moindre Man-Importance de darin, lui rend exactement dans d'aurres occasions. Les foldats & les ouvriers etita ettémonie- du Palais, qui ont reçu quelque gratification de Sa Majesté, demandent permission de la remercier, & tont les neuf battemens de tête à la porte du Palais. Cependant le Peuple & les simples Soldats sont tarement admis à cette cérémonie. On estime fort honorés ceux de qui l'Empereur reçoir cette forte de respect; mais c'est une saveur singuliere d'être admis à la rendre en sa présence. Cette grace ne s'accorde gueres que la premiere fois qu'on a l'honneur de voir Sa Majesté, ou dans quelqu'occasion considérable, ou à des perfonnes d'un rang distingué. En effet, lorsque les Mandarins vont au Palais, de cinq en cinq jours, pour lui rendre leurs respects, quoiqu'ils le fassent roujours en habits de cérémonie & qu'ils observent les mêmes formalités devant fon trône, il ne s'y trouve presque jamais. Ce jour même, qui étoit le premier de l'année, il ne se montra point lorsque tous les Chess de l'Empire étoient rassemblés pour lui rendre solemnellement ce devoir. Son absence n'empêche pas que la cérémonie ne se fasse avec beaucoup de précaution & d'exactitude. Il s'y trouve des Cenfeurs, qui ne laissent rien échaper à leurs.

Etishans qui y paroulunt.

observations, & les moindres fautes ne demeurent pas impunies. Sa Majesté étoit allée des le matin , suivant l'usage , rendre elle-même ses devoirs à ses Ancêtres, dans le grand Palais qui est destiné à cette autre cérémonie. Une partie de l'équipage étoit encote rangée dans la troisiéme cour & dans la quatriéme. On voyoir auffi , dans la troisième , quatre éléphans . qui nous parurent beaucoup plus superbement parés que ceux du Roi de Siam. Ils n'étoient pas si beaux; mais ils étoient chargés de grosses chaînes, d'argent & de cuivre doré, ornées de quantité de pierreries. Ils avoient les pieds enchaînés l'un à l'autre, dans la crainte de quelqu'accident. Chacun portoit une espece de trône, qui avoit la forme d'une petite Tour; mais ces trônes n'étoient pas magnifiques. Il y en avoit quatre autres, portés chacun par un certain nombre d'hommes . & c'éroit fur un de ces trônes que l'Empereur étoir allé au Palais de ses ancêrres.

Anters arme mens dus cours du Falzise

En entrant dans la quatrième cour, nous y vimes deux longues files d'étendards, de différentes formes & de diverses couleurs, de lances avec des touffes de ce poil rouge dont les Tartares ornent leurs bonnets en Eté, & différentes autres marques de dignité qui se portent devant l'Empereur lorsqu'il marche en cérémonie. Ces deux files s'étendoient jusqu'au bas du degré de la grande falle, dans laquelle l'Empereur donne quelquefois audience. Les Officiers qui portoient ces marques de la dignité Impériale, avoient auffi des habits de cérémonie, mais fort communs & sans aurte distinction que leur couleur bigarrée. Entre les files étoient placés quelques-uns des chevaux de l'Empereur, affez bien équipés & conduits par des estafiers. Dans la falle, les Regules, les Princes du Sang & tous les Grands de l'Empire étoient rangés suivant l'ordre de leurs

Après avoir traversé cette cour, nous entrâmes dans la cinquieme, au fond de laquelle est une grande plate-forme, environnée de trois rangs de balustrades de marbre blanc , l'un fur l'autre. Sur cette plate-forme étoit autrefois une falle Impériale , qui se nommoit Salle de la Concorde. C'étoit là qu'on voyoit GERBILLON. le plus superbe trône de l'Empereur, sur lequel Sa Majesté recevoit les respects des Grands & de tous les Officiers de la Cour. On y voit encore deux pe- II. Voyage. tits quarrés de pierres rangées de distance en distance, qui déterminent jusqu'ou les Mandarins de chaque Ordre doivent s'avancer. Cette falle avoit été brûlee depuis que lques années. Quoiqu'il y ait long-tems qu'on a pris foin d'affigner este. un million de taels, c'est-à-dire, environ huit millions de sivres en monnoie de France, pour la rétablir, on n'a pû jusqu'à présent commencer l'ouvrage, ment les basi-ments. parce qu'on n'a point encore trouvé de poûtres aussi grosses que les précédenres, & qu'il faut les faire venir de trois ou quatre cens lieues. Les Chinois ont rant d'attachement pour leurs anciens usages, que rien n'est capable de les faire changer. Ils ont, par exemple, de très beau marbre blanc, qui ne leur vient que de douze ou quinze lieues de Peking. Ils en tirent même des masses d'une grandeur énorme, pour l'ornement de leurs sepulcres, & l'on en voir de très-grandes & de rrès-grosses colomnes dans quelques cours du Palais. Cependant ils ne se servent nullement de ce secours pour bâtir leurs maisons, ni même pour le pavé des falles du Palais. Ils y emploient de grands carreaux de brique, qui sont à la verité si luisans qu'on les prendroit pour du marbre. Toutes les colomnes des bâtimens du Palais sont de bois, sans autre ornement que le vernis. On n'y voit pas d'autres voûtes que fous les portes & les ponts. Toutes les murailles font de brique. Les portes font couvertes d'un vernis verd, fort agréable à la vue. Les toits font aussi couverts de brique, enduite d'un vernis jaune. Les murailles, en dehors, font crêpies en rouge, on de brique polie & fort égale. En dedans elles sont simplement tapissées de papier blanc, que les Chinois sçavent coller avec beaucoup d'adresse.

Après avoir traversé la cinquiéme cour, qui est extrêmement vaste, nous entrames dans la fixième, qui est celle des cuisines, où tous les Hyas, ou Gardes du corps & autres Officiers de la Maison Impériale, c'est-à-dire, ceux qui passent proprement pour ses domestignes, attendoient l'Empereur, pour l'accompagner lorsqu'il iroit recevoir les respects des Princes & des Grands de l'Empire. Nous attendimes, à la porte de cette fixième Cour, que Sa Majesté

eût donné fon audience de cérémonie.

Lorsqu'elle en sortir, pour se rendre dans la salle de la quatriéme cour, oil les Régules & les Grands rributaires de l'Empire étoient à l'attendre, nous passames dans la cinquiéme cour. Après les audiences, ce Monarque retourna, non par la porte du milieu, par laquelle il étoir venu, mais par celle d'une des aîles, & passa fort près du lieu où nous étions debout. Il étoit vêtu Omemens du Emd'une veste de zibeline fort noire, avec un bonnet de cérémonie, qui n'est perent de ceux diftingué que par une espece de pointe d'or, au sommet de laquelle est une des Mandarins, grosse perle en sorme de poire, & au bas d'autres perles sort rondes. Tous les Mandarins portent aussi une pierre précieuse au sommet de leurs bonnets de cérémonie. Les petits Mandarins du neuvième ou du huirième rang n'ont que des pointes d'or. Depuis le septiéme Ordre jusqu'au quatrième, c'est du cristal de roche taillé. Le quatrième porte une pierre bleue. Depuis le troisième jusqu'au premier, la pierre est rouge & taillée à facettes. Il n'appartient qu'à l'Empereur & au Prince héritier, de porter une perle à la pointe du bonnet.

Aussi-tôt que l'Empereur sur rentre, nous le suivimes, jusqu'à la porte qui

GIRBILLON. 1600. II Voyage. wellcanner.

est au fond de la septième cour. Nous le s'îmes avertir que nous étions venus pour lui rendre ausli nos devoirs. Cependant nous fuivimes un Taiki Nongol » petit-fils de l'ayeul de l'Empereur & deja destiné pour êrre son gendie, qui etoit Les Jouires Int venu pour rendre aussi ses hommages. Il observa la céremonie ordinane au fant le compli-ment le la nou-milieu de la cour, le vifage tourné du côté du Nord, où éroit alors l'Empereur. Sa Majesté lui envoya un grand plat d'or , rempli de viandes de sa table. Elle fit la même faveur à deux de ses Hyas ou de ses Gardes, pour lesquels son affection s'étoit déclarée. Enfuite l'ordre vint de nous mener à l'apparrement d'Hyang tsin-tien, où nous érions accourumés d'aller rous les jours.

Vifice on its rendent aux Grands.

De la nous allâmes à la porte des deux fretes de l'Empereur, qui font les deux premiers Regules; à celle des enfans du quatrième Regule , mort l'année demiere; à celle de Sofan-lau-ya & des deux Kiu-kieu; car l'ufage est de se préfenter feulement à la porte. Il est rare qu'on se voie ce jour-là.

Le frete aîné de Sa Majefté & les trois Regules nons envoyerent chacun un de leurs Gentilshommes pour nous remercier, s'excufant fur la fatigue qu'ils avoient effuyée rout le matin, foit en accompagnant l'Empereur à la falle de ses ancètres, foit en attendant fort long-temps dans le Palais. L'Oshcier du frere aîné de l'Empereur nous obligea d'entrer dans la falle d'audience de ce Prince & d'y prendre du thé.

Formien qu'ils tit avec l'km+ ACCOUNT.

Le 13, nous fumes appellés, le Pere Bouvet & moi, dans l'appartement de Yang tfin-tien, pour y donner le modele d'un chandelier dont les chandelles fe mouchent d'elles-mêmes. L'Empereur étant venu nous y trouver, nous demanda, en Tartare, si nous avancions dans l'étude de cette langue. Je lui répondis, dans la même langue, qu'ayant l'obligation à Sa Majesté de nous en avoir donné les moyens, nous nous efforcions d'en profiter. Alors ce Monarque se tournant vers ceux qui l'environnoient : » Ils ont profité en effet, dir-" il, leur langage est meilleur & plus intelligible «. J'ajoutai que notre plus grande difficulté étoit de prendre le ton & l'accent Tartare, parce que nous étions trop accoutumés à l'accent des langues Européennes ». Vons avez rai-» fon , reprir-il ; l'accent fora difficile à changer «. Il nous demanda fi nous que a Tature, croyions que la Philosophie pût être expliquée en Tartare. Nous répondîmes que nous en avions l'esperance, lorsque nous sçaurions bien la langue ; que nous en avions déja fait quelqu'épreuve, & que nos Maîtres Tattates avoient fort bien compris notre penfée.

Si la Philo'ochie

Effai our l'Eron pereur fe tait ap-Butter.

L'Empereur comprenant par certe réponfe que nons avions fait une ébauche par écrit, ordonna qu'else lui fat apportée. Elle étoit au Tribunal où nous faifions nos études. Je m'y rendis avec un Eunuque du Palais, & j'apportai notre Ecrir. Sa Majesté nous sir approcher plus près de sa personne & prit ce petit Ouvrage, qui traitoit de la digestion, de la fanguisication, de la nutrition & de la circulation du fang. Il n'étoit pas encore achevé; mais nous avions fait tracer des figures, pour rendre la matiere plus invelligible. Il les confidera long-tems, fur-tour celles de l'estomac, du cœur, des visceres & des veines. Il en fit la comparaifon avec celles d'un Livre Chinois qu'il fe fit apporter. Il y trouva beaucoup de rapport. Enfuite lifant notre Ecrit d'un bout à l'autre, il en loua la doctrine. Il nous exhorta fort à ne rien négliger pour nons perfectionner dans la langue Tartare. » La Philosophie , répera-t-il plu-» sieurs fois, est une chose extrêmement nécessaire ». Puis il coutinua ses explications de Géometrie-pratique avec le Pere Thomas.

Après un entretien de deux heures, Chau-lau-ya lui présenta, de ma part, GERRILLON. un compas de quatre pouces de longueur, accompagné de rrois ou quatre piéces qui le joignent à l'une des deux jambes, que Sa Majesté avoit patu fouhat- II. Voyage. rer. Elle l'accepta, & m'en fit donner un forr grand & fort bon, avec toutes L'Auteur hi fes pieces, & ure mesure d'une brasse Chinoise sur un cordon de sote, divi- par & en report fée en pouces & en lignes, le tout dans une boëte revêtue de brocard & de un. tafferas jaune en dedails & en dehors.

Le 17, Chau-lau ya fut chargé par l'Empereur de dire aux Peres Pereyra & Maximet de pré-Thomas, qui l'aitendoient à l'ordinaire dans l'appattement d' Yang-tfin-tien , mandées aux Joque nous devions être fur nos gardes en parlant de nos Scrences & de tout ce faites, qui nous regardoit, particuliérement avec les Chipois & les Mongols, qui ne nous voyoient pas volontiets dans le Pays, parce qu'ils avoient leurs Bonzes & leurs Lamas, auxquels ils étoient fott attaches ; que Sa Majesté nous connoissoit parfaitement ; qu'elle se fioit tout-à-fait à nous, & qu'elle nous traitoit comme fes plus intimes domestiques; qu'ayant fait examiner notre conduite, non-seulement à la Cour, où elle avoir eue jusques dans notre maison des gens commis pour nous observer, mais encore dans les Provinces, où elle avoit envoyé des Exprès pour s'informer de quelle maniere nos Peres s'y comportoient, elle n'avoit pas trouvé le moindre fujet de reproche à nous faire : que c'étoit sur ce fondement qu'elle nous traitoir avec tant de familiarité; mais que nous n'en devions pas être moins réfervés au dehors : que devant elle, nous pouvions parler à cœur ouvert, parce qu'elle nous connoissoir parfairement.

" Il y a trois fortes de Nations dans l'Empire , nous fit-il dire encore. Les "It n'étair " " Mancheous vous aiment & vous estiment, Mais les Chinois & les Mon- Chinois & des " gols ne peuvent vous fouffrir. Vous fçavez ce qui arriva au Pere Adam fur Mongois. " la fin de ses jours, & au Pere Verbiest dans sa jeunesse. Il saut roujours crain-

" dre qu'il ne se retrouve des imposteurs, tels qu'Yang-quang-sien, & ne pas » se lasser par consequent d'être sur ses gardes. Entin, il nous fit dire » de ne rien traduire de nos Sciences dans le Tribu-

» nal où nous étions, mais feulement dans l'interieur de notre College ; que » cet avis qu'il nous faifoit donner n'étoit qu'une précaution, & que nous ne » devions pas craindre d'y avoir donné occasion par quelque faute ou quelque » imprudence, puisqu'il éroit fort sarisfair de nous.

Il nous fut impossible de pénetrer quelle raison portoit Sa Majesté à nous Leurs conjectus faire donner cet avis; car étant venue aufli-tôt trouver les deux Peres avec un gron kur ne vifage auffi riant & auffi ouvert que jamais, elle demeura fort long-rems avec commundeenx. Nous jugeames feulement qu'il ne fouhaitoit pas que nous fissions trop valoit l'honneur qu'il nous faisoir de nous traiter fi familiérement, dans la crainte que fes bontés ne donnassent occasion à quelques mutmures, ou du moins qu'elles n'excitassent de la jaloufie contre nous. Mais nous ne nous critmes pas moins obligés de le remercier de cet avis, comme d'un témoignage de bonté paternelle.

Le 21, on vit arriver à Peking une caravane de Tartares-Eluths, & de Mores voifins des Elurhs, qui étoient amenés par le Commerce. Deux Mofcovites & un Lithuanien qui se trouvoient parmit eux, nous rendirent deux visites. Ils nous apprirent qu'un Envoyé des Plénipotentiaires de Moscovie, qui ve-

Ttt iii

GERBILLON. 1600. ezerce la Geo-

métrie.

noir à Peking, accompagné de cent hommes, par la roure du Pays des Kalkas, avoir été massacré, lui & tous les gens de sa suire, par les Tarrares de II. Voyage. L'Empereur

Le 26, l'Empereur se rendir à sa maison de plaisance, & de-là au parc des cerfs, où il fit, à la vue des Grands de sa Cour, une partie des pratiques de Géometrie qu'il avoit apprises de nous. Enfuite il nous envoya ordre de rédiger par écrit quelque parrie de norre doctrine philosophique. On nous insinua que nous devions achever ce que nous avions commencé; mais qu'il falloir que norre travail se fit dans l'interieur de notre maison & sans le communiquer à personne.

II Jemande quelquespropolitions d Enciale.

Le 7, ce Monarque, qui étoit revenu la veille à Peking, nous fit avertir de nous rendre le lendemain au Palais, avec ce que nous avions écrit en Tartare, & de porrer aussi quelques propositions d'Euclide, expliquées dans la même langue. Cet ordre ne nous ayant été communiqué que le foir, nous n'eûmes le tems que de mettre au net ce que nous avions écrir sur la Nutririon.

Le 8, nous nous rendimes dans l'appartement d'Yang tsin-tien, les Peres Bouvet, Pereyra, Thomas & moi. Sa Majesté y vint dès le marin & s'y arrêta deux heures avec nous. Elle lut ce que nous avions écrit en lettres Tartares. Ensuire s'érant fair expliquer la premiere proposition du premier livre d'Euclide, elle l'écrivit de sa propre main, après en avoir bien compris l'explication. Elle marqua beaucoup de fatisfaction de notre travail. Le meme jour, elle nous fir donner à chacun deux pieces de farin noir & vingr-cing racls; non pour récompenser, nous dit-elle, la peine que nous prenions pour son service, mais parce qu'elle avoir remarqué que nous étions mal verus.

Le 9, nous fumes appellés dans l'appartement de Kien-tsin-kong, où nous fîmes l'explication de la feconde propolition. Comme elle est un peu plus difficile & plus embarrassce que la premiere , l'Empereur ayant plus de peine à la comprendre, differa jusqu'au lendemain à la mettre au net, pour se la faire encore expliquer.

Traduction des fix premiers Livres d'Enclade en Chinois & en Tartare.

Le 10, nous lui répetâmes cerre explication. Il la comprit parfaitement. Nous la lui dictames. Il l'écrivit de sa main, comme la premiere, en prenant foin de corriger le langage. Chau-lau-ya lui repréfenta que les six premiers livres d'Euclide, traduits en Chinois avec l'explication de Clavius, par le Pere Ricci, avoienr aussi éré traduirs en Tartare depuis quelques années, par un habile homme que Sa Majesté avoit nommé, & que certe Traduction, quoiqu'affez confuse, ne laisseroit pas de nous aider beaucoup à préparer nos explications & à les rendre plus intelligibles, fur-rout si l'on faisoir venir le Traducreur, pour les écrire en Tartare; ce qui épargneroir à Sa Majeste la peine de les écrire elle-même. L'Empereur gouta cette proposition. Il ordonna qu'on nous mirentre les mains la traduction Tartare & que le Traducteur fut appellé.

Le 11 Sa Majesté, fort satisfaire de la nerteté de nos explications, ordonna qu'outre le Traducteur qui nous avoir aidé le jour précédent, on fit encore venir le plus habile des rrois maîrres qu'on nous avoit donnés au Tribunal du Royamban, pour servir rout à la fois à nous aider dans nos explications & à nous exercer dans la langue. Elle voulur qu'on nous mît dans une chambre parriculiere, proche de cet appartement & que nous n'y fussions interrompus de personne. Nos explications continuerent le 12 & le 13.

Le 14, l'Empereur partit de Peking, pour se rendre à la sépulture de son GERBILLON. aveule, & de-là aux bains d'eau chaude qui en sont voilins. Mais, en partant, il donna ordre que notre travail fut continué comme s'il étoit présent.

II.Voyage.

Le 22 étant retourné à Peking, il vint le foir même à l'appartement de Application de Yang-tin-tien où nous étions. D'autil loin qu'il nous apperçut, il nous demanda l'Empereur aux à haute voix si nous étions en bonne santé. Ensuite étant entré dans la cham- Géomeure, bre, il proposa quelques doutes sur des opérations de nombre. Mais il ne voulut pas entreprendre ce qui appartenoit à la Geométrie, parce qu'il étoit trop tard. Le lendemain, il fit avec nous l'épreuve d'un cercle divisé. d'un pied de diametre, qui avoit été composé pendant son absence, pour mesurer des hauteurs & des différences médiocres. Ce cercle avoit auffi un quarré Géométrique divisé en dedans, pour n'être pas obligé de recourir aux sinus lors-

qu'il étoit question de tésoudre les triangles. Sa Majesté éprouva ensuite, dans la Cour du même appartement, un grand demi-cercle que le feu Pere Verbiest avoit autrefois compose, & qu'elle avoit sait mettre depuis sur un bon genou, à l'imitation de celui du demi-cercle que je lui avois présenté. Elle imita cette opération fur fon Sua-pan, avec tant de promptitude que le Pere Thomas en

Le 24, ce Monarque étant venu dans l'appartement où nous étions, recom- Méthodeabre. mença à se saire expliquer les Elémens d'Euclide. Il nous marqua l'imparience mes suite suite employant. qu'il avoit de sçavoir au plûtôt ce qui étoit le plus nécessaire pour entendre la Géométrie pratique. Nous lui repréfensames que nous pouvions choisir les propolitions les plus nécessaires, & les plus utiles, & que sans nous attacher plus long-tems à suivre la maniere de démontrer qui est dans la Traduction Chinoife, nous abrégerions beaucoup fon entreprise. Il agréa cette idée, & nous réfolumes de suivre l'ordre du Pere Pardies, en nous efforcant de rendre encore ses démonstrations plus faciles.

Le 16, nous commençâmes l'explication des Elemens du Pere Pardies. Ils expliques Comme ils commencent par des définitions, l'Empereur s'attacha beaucoup Pete l'ardes. à examiner si ces définitions étoient justes, & en bon langage. Il corrigea quelques mots de sa main, en lettres rouges; & s'applaudissant de son travail, il déclara devant ses gens qu'il ne falloit pas regarder ce livre comme un livre ordinaire, ni faire pett de cas de l'ouvrage dont nous étions occupés, & que

pour lui il l'estimoit infiniment.

Le 27, Sa Majesté partant pour une maison de plaisance, qui est située sur male, nomuce un lac voifin du Palais, & qui se nomme In-tay, passa par l'appartement in-tay. d'Yang tfin-tien, où elle s'arrêta fort peu. Elle se conrenta d'examiner le Breviaire du Pere Thomas, qu'elle trouva par hazard dans un coin; & fortant aussi-tôt, elle ordonna qu'on nous menat l'après-midi à sa maison de plai-

fance pour y faire notre explication.

eut moins que lui à la supputer par nos chiffres.

Nous exécutâmes cet ordre, quoiqu'il plût beaucoup tout le reste du jour. L'Empercur la Après nos explications qui furent fuivies d'une nouvelle épreuve du petit cercle Jenutes. divisé l'Empereur donna ordre à son Eunuque savori de nous faire voir l'appartement le plus propre & le plus agréable de sa maison de plaisance; saveur d'aurant plus diftinguée, que ces lieux intérieurs sont réservés à la personne feule de l'Empereur. Cer appartement est fort propre ; mais il n'a rien de grand ni de magnifique. La maifon est accompagnée de petits bosquets d'une sorte

de bambous, de bassins, & de téservoirs d'eau vive, mais petits & revêtus GENEILLON. seulement de pierres, sans aucune richesse; ce qui vient en parrie de ce que 1690. II. Voyage. les Chinois n'ont aucune idée de ce que nous appellons Bâtimens & Architecture; en partie de ce que l'Enspereur affecte de faire connoître qu'il ne

Sageffe & mo-Monarque.

veut pas diffiper les Finances de l'Empire pour son amusenient particulier. En effet, quoique ce Prince fut le plus riche Monarque du monde, il étoit ex:têmement réfervé dans sa dépense & dans ses gratifications. Mais lorsqu'il étoit question de quelque entreprise publique & de l'utilité de l'Etar, il ne mettoit pas de bornes à sa libéralité. Elle n'éclatoit pas moins à diminuer les Tributs du Peuple, foit lorsqu'il voyageoit dans quelques Provinces, soit à l'occasion de la difette des vivres ou de quelque autre malheur public.

Avant notre départ, il nous dit que devant se rendre le lendemain à sa maison de plaisance de Chang-chun-yen, qui est à deux lieues & demie de Peking vers l'Ouest, il vouloit que nous fillions le voyage, de deux jours l'un pout continuer l'explication des Elemens de Géométrie , il partie

Maifon de plaifince , nommée Chan-chang-

yen. On en montre Les beautés aux Jeinites.

Nous nous rendîmes, le jour d'après, à cette maison, dont le nom signifie Jardin du Printems perpétuel, du Printems de longue durée, On nous inttoduisit d'abord dans l'endroit le plus intérieut de l'édifice. Sa Majesté nous y envoya plusieurs mets de sa table, dans des Porcelaines très fines & jaunes par deliors, dont l'usage est réservé pour elle. Ensuite elle nous fir appeller dans son propte appartement, qui est le plus gai & le plus agréable de toute cette maifon, quoiqu'il ne foit ni riche ni magnifique. Il est situé entre deux grands ballins d'eau, l'un au Midi & l'autre au Nord; l'un & l'autre environnés presqu'entiérement de petites hauteurs, formées de la terre qu'on a tirée pout creuser les bassins. Toutes ces hauteurs sont plantées d'Abricotiers , de Pechers, & d'autres arbres de cette nature, qui rendent la vue forr agréable lorfqu'ils font couverts de feuilles. Après notte explication, Sa Majesté nous fit conduire dans toure les parties de cer appartement. Nous vîmes une petite Galerie du côté du Nord, immédiatement sut le bord du bassin d'eau qui est du même côté. On nous fit voir quelques autres chambres, dans lesquelles l'Empereur couche l'Hiver & l'Eté. C'étoir une faveur singuliere, car ceux qui approchent le plus près de Sa Majesté ne penetrent jamais jusqu'à ce lieu. Omemens des Tout y étoit modeste, mais d'une propreté extrême, à la maniere des Clii-

savins Chinvis. nois. Ils font consister la beauté de leurs maisons de plaisance & des Jardins, dans une grande propreté, & dans certains morceaux de rocailles extraordinaires, qui avent l'air tout-à-fait fauvage. Mais ils aiment fur tout les petirs cabinets, & les petits parterres fermés par des hayes de verdure qui forment de perites allées. C'est le goût général de la Nation. Les personnes riches y font une dépense considerable. Ils épargnent bien moins l'argent pour un morceau de vieille roche, qui ait quelque chose de grotesque & d'extraordinaires, comme d'avoir plusieuts cavités ou d'être percée à jour, que pour un bloc de jaspe & pour quelque belle statue de marbre. Quoique les montagnes voilines de Peking foient remplies de très beau marbre blanc, ils ne l'employent gueres que pour l'ornement de leurs ponts & de leurs fépulrures.

Le 31, nous nous rendimes encore à Chang chun-yen, pour continuer nos explications, explications. Il nous fit l'honneur de nous envoyer quelques mets de sa table, Gerbillon. qu'il nous fit manger dans fon propre appartement, près de la falle où il mangeoit en même tems lui-même. Enfuite il voulut que je lui apprille l'ufage des II. Voyage. Logarithmes, qu'il avoit nouvellement fait transcrire en chiffres Chinois. Il L'Empereurap en croyoit la pratique difficile. Mais ayant compris fans peine comment fe Logarithmes. faifoit la multiplication par les Logarithmes , il rémoigna de l'estime pour cette invention, & du plaifir d'en sçavoir l'usage.

Le premier d'Avril nous allames, comme les jours précédens, faite notre explication de Géométrie à l'Empereur, dans sa maison de plaisance. Il nous traita avec sa bonté ordinaire, & nous sit présent de différentes choses qui lui étoient venues récemment du côté du Sud. Je lui expliquai l'usage des

Logarithmes, pour la division.

Le 5, nous étant rendus au même lieu , Sa Majesté nous fit dite , après le diper, qu'elle vouloit nous faire gouter du vin qu'on lui avoit envoyé des Provinces meridionales. Elle nous fit demander combien nous étions accoutumés d'en boire & comment nous le buvions. On nous apporta une couppe d'un très beau cristal, de la forme d'un calice, & gravée de différentes figures avec la pointe d'un diamant. L'Empereur étant passe dans la chambre où nous étions, nous demanda d'un air fétieux à quoi cette couppe servoit. Nous sumes obligés de répondre qu'elle fervoir à boire. Il nous répondir qu'il falloit donc que nous builions chacun notre couppe pleine de vin. Nous nous en excusames, & nous en fames quittes pour boire une de ces petites tasses dont les Chinois se servent pour le vin , qui ne tiennent pas la moitié d'un de nos vetres médiocres. Sa Majesté nous fit l'honneur de nous donner de sa main certe petite talle, après l'avoir fait remplir; & quand nous eûmes achevé de boire, il nous demanda si nous en désirions encore. Nous lui marquâmes notte reconnois-

fance, & nous commençames notre explication de Géométrie. Le même jour nous reçûmes avis, par un Exprès dépêché de Tsi-nan-su, Persécution con-

capitale de la Province de Chan-tong, que le Gouvernemeur d'une petite Ville de cette Province avoit suscité une persécution contre les Chrétiens du pays. Ce Gouverneur, malgré le crédit du Pere Pereyra, qui l'avoit supplié par écrit de relacher plusieurs Chrétiens qu'il tenoit en prison, & de ne les pas traiter comme des Sectateurs d'une fauile loi lorsque l'Empereur avoit déclaré par une Ordonnance publique qu'on ne devoit pas donner ce nom à la loi chrétienne, avoit fait donner vingr coups de fouct au Melfager qui avoit apporté fa Lettre & autant à celui qui l'avoit introduit. Enfuite il avoit fait reprendre & mettre en prison quelques fidelles qui avoient été relâchés pour de l'atgent. Il avoit fait citer à son Tribunal le Pete Valet, Jesuite, pour le punir d'avoir prêché le Christianisme dans l'étendue de sa jurisdiction. On ajoutoit que dans ses emportemens il avoit proresté qu'il étoit résolu de poutser ce Missionnaire à bout, dut-il perdre son Mandarinat.

Nous communiquames auflitôt cette facheuse nouvelle à Chau-lau-ya, qui Plainte des 16fe chargea d'en avertir l'Empereur, & de lui representer que s'il n'avoit la bonté de nous accorder sa protection & de faire quelque chose en saveur de notre Religion, les Millionnaires & les Chrétiens seroient d'autant plus expofés à ces infultes, que malgré la bienveillance dont Sa Majesté nous honoroit, la défense d'embrasser le Christianisme subsistoit encore à la Chine.

Tome VII.

GERBILLON. 1690. II. Voyage.

Le 7 l'Empereur nous reçut à sa maison de plaisance avec les témoigna? ges ordinaires de sa bonté. Chau-lau-ya l'instruisit de l'outrage qu'on avoit fair aux Chrétiens de Chan-tong. Il ajouta que les Missionnaires des Provinces se ressentoient tous les jours de la violence de nos Persécuteurs, & que n'érant venus à la Chine que pour y prêcher la Religion du vrai Dieu , nous étions plus fenfibles à ce qui la touchoit qu'à tous les intérêts du monde. Sa Majeste, après avoir sû les Lettres qu'on nous avoit écrites à ce sujer, nous sit

l'Empereur.

dire qu'il ne falloit pas faire éclater nos plaintes & qu'elle en arrêteroit la Le 8, les Peres Pereyra & Thomas reçurent ordre de se rendre à Chang-

fur l'affaire des Chrétiens.

chun-yuen. Sa Majesté sit faire au Pere Thomas divers calculs de mesurage; & pendant qu'il s'occupoit de ce travail, elle écrivit un billet en Tarrare, qu'elle voulut montrer au Pere Percyra. Mais ce Pere, lui ayant témoigné qu'il n'étoit pas affez exercé à la lectute de cette langue, l'Empereur lui expliqua Ordre Impérial le fujet de sa Lettre. C'étoir un ordre qu'il donnoit fur l'affaire des Chrétiens dont nous lui avions fait parler la veille. Les deux Peres l'ayant remercié de cette faveur, il les congédia, en leur difant qu'il n'éroit pas nécessaire de revenir le lendemain, parce qu'il devoit aller à Peking le jour fuivant.

Continuation det explications de trounettie-

Le 10, il rentra effectivement dans la capitale, pour honorer, suivant l'usage, la memoire des Empereurs ses prédécesseurs. Après cette cérémonie , il dépêcha les affaires de ce jout-là; & s'étant rendu dans l'appartement où nous étions, il demeura plus de deux heures avec nous, tant à se faire expliquer les propositions de Géometrie que nous lui avions préparées, qu'à faire faire des calculs de triangles par les tables des Logarithmes, qu'on venoit de mettre en chiffres Chinois par fon ordre. Il prit beaucoup de plaifir à voir l'avantage qu'il retiroit des Elémens de Géométrie, pour lui faciliter l'intelligence des pratiques dont il avoit demandé l'explication.

Ardeu de l'Em-Pertur.

Le 12, nous recommencames à nous rendre à fa maifon de plaifance, où recevant nos leçons ordinaires & témoignant beaucoup d'imparience d'enrendre au plûrôt ce qu'il y a de plus nécessaire & de plus utile dans les Elemens de Géométrie, il nous parla nettement du deffein qu'il avoit de nous faire mettre la Philosophie en langue Tarrare. Mais nous lui trouvâmes plus d'ardeur que jamais le jour suivant. Il nous dit d'abord qu'il avoit lu l'explication que nous. lui avions préparée; & pour nous monrrer qu'il la comprenoit parfaitement, il nous fit en gros les démonstrations, sur les figures que nous avions tracées. Enfuire il relut devant nous notre explication, qu'il entendoit effectivement fort bien; puis il nous fir diverses questions sur notre voyage, & sur les lieux où nous avions passe en venant de l'Europe à la Chine.

Après nous avoir parlé longrems avec certe familiarité, il recommença à fe faire expliquer les raifons d'une pratique de Géometric que le Pere Thomas lui avoit enfeignée; & fur la fin il fit faire un calcul de la mefure d'un monceau de grains, qu'il fit mesurer ensuite devant nous, pour vérifier si le calcul & la mesure prises sur le compte de proportion donnoient en ester la même quan-

tité qui se rrouvoir dans la mestre actuelle.

Etlalreiffemene for l'allure dus Chestions.

Le même jour, avant que nous euflions paru devant lui, il avoit demandé à Chau-lau-ya fi nous n'avions reçu aucune nouvelle de l'affaire de Chan-tong, & ce grand Mandarin lui avoit répondu qu'il n'en avoit rien appris, Peu de jours après, nous fumes informés que le Viceroi de la Province avoit fait relà- GERBILLON. cher tous les prisonniers Chrétiens, & que le Chi-hieu n'avoit pas fait foiletter, comme on l'avoit mandé, celui qui lui avoit porté la Lettre du Pere Pereyra, II. Voyage, mais qu'il l'avoit seulement retenu en prison l'espace de quinze jours, sous prétexte de s'informer si la Lettre qu'il apportoit n'étoit pas une Lettre suppofée.

Le 22, un Domestique du Viceroi de la Province de Chan-tong, vint trouver Les Jéssites ne le Pere Pereyra de la part de son Maître, pour lui demander comment il destroit faits de l'ouvre que cette affaire fûr terminée. Le lendemain étant retournés à Chang-chun- qui recarde les yuen, l'Empereur, fous prétexte de nous faire examiner un ealcul, infera dans Cheemas. son papier le mémoire secret que le Vicetoi de Chan-tong avoit envoyé sur l'affaire desChrétiens. Il y avoit joint la Sentence, qui portoit que l'Accufateur feroit puni à titte de Calomniateur, ou de Délateur mal intentionné. Comme on ne parloit pas de punir le Mandarin, nous témoignâmes librement que c'étoit un toible remede pour la grandeur du mal. Enfuire l'Empereur nous avant fair demander fi nous étions contens, apparemment parce que nous n'avions pas eu d'empressement à le remercier de cette faveur, nous répondimes sans eontrainte que nous n'étions pas trop fatisfairs, & que si Sa Majesté, qui n'ignoroit pas que l'établissement de notre Religion étoit le seul motif qui nous amenoit dans son Empire & qui nous retenoit à sa Cour, vouloit nous accorder quelque chose de plus, nous nous croirions infiniment plus obligés à sa bonté, que de toutes les careffes & les marques de bonté dont elle ne cetfoit pas de nous combler.

Cette réponse ne lui fut pas agréable. Il nous fit dire qu'il croyoit en avoit Mécontenteaffez fair pour notre honneur, auquel il ne vouloit pas qu'on donnât la moin- ment de l'Emdre atteinte. Que s'il favorisoit nos compagnons dans les l'rovinces, c'étoit pour l'amour de nous & par reconnoissance pour nos services; mais qu'il ne prétendoit pas défendre & foutenir les Chretiens Chinois, qui se prévaloient de notre eredit, & qui se croyoient en droit de ne garder aucun ménagement.

Le 26, jour de la naissance de l'Empereur, nous lui rendîmes nos respects en corps ; & par une faveur particuliere Sa Majesté les reçut en sa présence. Elle nous fit plusieurs questions de Géometrie, & nous ayant ordonné de venir faire le lendemain nos explications ordinaires, elle nous fit donner du Thé dont elle

fair ufage. te tilage. Le 1 de Mai, l'Empereur étant revenu à Peking se rendit dès le même jour Nouvelles seà l'appartement d' Yang-tsin-tyen, pour y entendre notre explication. Nous aux Jesuites. continuâmes les jours fuivans, chaque fois il nous disoit quelque chose d'obligeant pour les Sciences de l'Europe. Dans la crainte que nous ne fussions interrompus & que l'excès de la chaleur ne nous fut incommode, il nous fit donner le lieu le plus frais & le plus intérieur de cet appartement. On nous dit que c'étoit le lieu même où Sa Majesté se retiroit quand elle vouloit l'habiter, & que l'accès n'en étoit libre à personne sans son ordre exprès. Elle continua ausli de nous envoyer des mets de sa table; & souvent, après nos explications, elle nous faifoit diverses questions sur les mœurs & les courumes de notre Patrie, ou sur les propriétés des Pays de l'Europe. Ces conférences avoient un air de familiarité qui surprenoit toute sa Cour.

V u u ij

GERRILLON. II. Voyage. Lettre d.s Mofoudtes.

Le 25, on vit arriver à Peking environ quatre-vingt Moscovites, qui apportoient une Lettre des Ambassadeurs Plenipotentiaires de Moscovie avec lesquels nous avions conclu la Paix entre les deux Empires. Cette Lettre vantoit l'exactitude avec laquelle on avoit exécuté l'article le plus important du Traité, qui étoit la démolition de la Forterelle d' l'akfa. Elle marquoit que l'ordre avoit été donné de faire trausporter, à la fin de l'hiver, la colonie Moscovite qui étoit à l'Est de la riviere d'Ergone. Elle demandoit que suivant les articles du Traité on renvoyât au Gouverneur de Nipcheu quelques troupes de Tartares Kalkas , qui s'étant volontairement foumiles à paver un tribut aux Moscovites, étoient patfees depuis peu fur les terres de l'Empire de la Chine.

Leve fi lefité au Trate de Nip-

L'Empereur étant venu, le même jout, entendre notre explication, nous mir lui-même entre les mains la copie latine de cette Lettre & nous en demanda l'interprétation, que nous lui fimes de vive voix. Il nous témoigna qu'il étoit content de la fidelité des Moscovites. Suivant les apparences, nous dit-il, ces gens ne viennent que pour le commerce; car ils ont amené foixante charettes chargées de Pelleteries.

Le 22 de Juin, Sa Majesté qui avoit fait son séjour à Futay depuis le commencement du mois, se rendit à Chang-chun-yuen & nous ordonna de nous y rendre de deux jours l'un. Nous avions fait tous les jours le voyage d'Yutay. Sa Majesté nous y fit donner une sois quantité de poissons qu'elle avoit pêchés elle-même dans l'étang de son jardin; ce qui passe à la Chine pour une

faveur finguliere. Le Kiian des

Le 24 de Juillet, on apprit que le Khan des Eluths s'étoit avancé avec une Luits s'avance armée de vingt ou trente milie hommes vers les Etats des Mongols , Vassaux de Lor de l'Em- l'Empire. L'Empereur prit auffi-tôt la réfolution de renforcer les troupes qui étoient dans ces quartiers, composées la plupart de Mongols, sous la conduito de leurs Régules & de leurs Taikis. Il leur avoit déja-donné ordre de se tenir fous les atmes, pout observer les mouvemens des Ennemis, qui se couvroient du prétexte de n'en vouloir qu'aux Kalkas. Il avoit envoyé depuis deux mois un Grand de sa Cour, accompagné de quelques troupes, pour traiter avec le Khan des Eluths, & terminer les différends de cette Nation & des Kalkas qui s'étoient rendus Tributaires de l'Empire.

I'Empereur fe. def with a marchet contre les E-

crome les vaf-

Le 25, Sa Majetté avant fait publier, la nuit précédente, qu'elle avoit desfein d'envoyer un gros corps de troupes au devant des Eluths . & de fe mertre elle même en chemin du même côté, en chaffant fuivant son usage, tous les Régules, les Grands de la Cour, les Mandarins Militaires, & même la plupart des Mandarins Tartares, ou Chinois Tartarifes, demanderent avec empressement d'être employés dans cette guerre. Ils ne peuvent se dispenser de faire cette demande dans les occasions de la même nature; & quoique la fatigue & la dépense inévitables leur donnent peu de goût pour ces voyages, la force de l'usage & la crainte de perdre leurs emplois les obligent de s'offrir à l'Empereut pour ces fortes d'expéditions.

Le 30, étant au Palais, nous y trouvâmes l'Empereur, qui étoit revenu de Chang-chun-yuen. It nous fit dire que son intention étoit que nous le suivissions en Tarrarie, le Pere Pereyra & moi, & que nous ferions du correce de fon oncle maternel, comme dans les voyages précédens. Il nous fit donner huie chevanx pour les domeftiques qui devoient nous accompagner, & trois cha-

meaux pour notre bagage.

Le même jour, Sa Majesté ayant appris que les troupes qui devoient marcher GERBILLON. contre les Eluths ne pouvoient se fournit de chevaux qu'a un prix excessif, les autorifa par un Edir à prendre tous ceux qui se trouveroient hors de la Ville II, Voyage, Tarrare, en payant vingt tacls pour les chevaux gras, & douze seulement pour enfoncé par la les maigres. Cette permission fit naître de grands désordres, particulierement rareté des chedans la Ville Chinoife. On y enleva inpunément non feulement les chevaux vaux. qui se trouvoient dans les rues & dans ses maisons des particuliers, mais jusqu'aux mules & aux chameaux. On forçoit les perfonnes les plus graves & les Mandarins même à mettre pied à terre au milieu des rues. On entra dans la maifon d'un Kolau Chinois, auquel on enleva tous fes chevaux, fes chameaux & fes mulets; enfin on prit occasion de cette license pour enlever quantité d'armes, de harnois, & d'instrumens à l'usage des soldats. Comme le désordre ne faifoir qu'augmenter, les principaux Mandarins Chinois représentetent à l'Empereur les fuites dangereufes de cette licence. Il avoit si pen compris que l'exécution de ses ordres dut être accompagnée de tant d'injustices, qu'il fir restituer sur le champ tout ce qui avoit été pris, à l'exception des chevaux, qu'il fit payer

fuivant la taxe. Il imposa même des punitions à ceux qui s'étoient rendus Le 31, il fit déclarer aux Tribunaux que dans la nécessité où il étoit de font extentes à trouver des chevaux pour fon voyage, les Mandarins qui lui en fourniroient en founir. anelques-uns rendroient un grand service à l'Etat. Il fit publier aussi que ceux qui voudroient faire la campagne à leurs frais feroient bien reçus ; & qu'on auroit égard à leur mérite dans la distribution des charges,

coupables de quelque violence ; ce qui appaifa auffi-tôt le turnulte.

Le 2 d'Août, Sa Majesté fit distribuer quatre on cinq cens mille taëls aux fodats qui devoient partir pour l'armée; mais eile n'accorda rien aux Of-

Le 4, les Princes du Sang, les Officiers de la Couronne, & les Chefs de L'Emperior et? tous les Tribunaux fuprêmes de l'Empire, préfenterent une Requête à l'Empequitter Pekingereur pour le supplier de ne pas sortir de Peking dans les circonstances présentes. Ils donnoient pour raifon que son départ pouvoit répandre de la frayeur & du rrouble parmi le peuple, furtout dans les Provinces du Sud, où l'on s'imagineroit que l'Empire étoit en danger lorsqu'on apprendroit que Sa Maiesté étoit fortie de la Capitale. L'Empereur confentit à différer fon départ de quelques jours. Il nomma l'aîné de ses freres pour Géneralissème de l'armée Impériale. Son fils aîné, qui étoit âgé de dix-neuf ans, obtint la permittion de l'accompagner dans cette expédition.

Le 5, les troupes destinées à composer l'armée de Tartarie commencerent à défiler, & continuerent les trois jours fuivans. Une partie des Régules & des Princes du Sang partit avec les Officiers & les Soldats de leurs maifons. Le fils aîné de l'Empereur, & fon frere ainé, qu'il avoit nommé Généralissime, furent traités le 9, par ce Monarque, suivant l'usage des Tartares, qui donnent un festin à leurs proches lotsqu'ils entreprennent quelque long. voyage, furtout lorsqu'ils partent pour l'armée.

Le 10, ces deux Princes parrant avec le reste des troupes, Sa Majesté & fait la revie des

le Prince héritier de l'Empire leur firent l'honneur des les accompagner jufqu'à festiouppe, l'extrêmiré des Fauxbourgs de Peking. On nous avoit avertis, le Pere Pereyra & moi, d'être de cette cavalcade. Nous vîtnes, ce jour-là, toute la Cour affem-

V u u tti

GERBILLON. II. Voyage.

blée, à la fuite de l'Empereur. Le cortege étoit fort nombreux. Il étoit compose de tous les Régules, des Princes du Sang, des Grands de l'Empire, & des autres Officiers de la Maison Impériale. Mais quoique cette marche eut Son correge & quelque chose de grand & de majestueux, elle avoit aussi je ne sçais quoi de fa mar, be.

trifte & de lugubre, parce qu'elle se faisoit sans trompettes & sans tymbales. Devant la personne de l'Empereur marchoient huit ou dix chevaux de main. Sa Maiclie & le Prince héritier étoient environnés de quelques Hyas, ou Gardes du Corps. Après eux venoit une douzaine de Domestiques, qui suivenr partout immediarement l'Empereur. Enfuite, dix Officiers dont les fonctions rellemblent à celle de nos Gardes de la Manche. Ils portoient chacun sur l'épaule une grande lance, dont le bois étoit vernisse de rouge & tacheté d'or. Proche du ter de lance pendoit une queue de tygre. Ils éroient suivis d'un escadron de Hyas, ou de Gardes du Corps, qui sont tous Mandarins de différens ordres; après lesquels, venoient les Officiers de la Couronne & les autres Grands de l'Empire. La marche étoit terminée par une grosse troupe d'Officiers de la Maison de Sa Majesté, à la tête desquels marchoient deux grands Etendarts à fond de fatin jaune, avec les Dragons de l'Empire peints en or.

Sine qu'on

Toutes les rues par lesquelles Sa Majesté devoit passer étoient netroyées & arend has been pafrofées. On avoit fait retirer le Peuple, & fermé toutes les portes, toutes les Bouriques & les rues de traverse. Des fantallins rangés des deux côtés dans chaque tue, l'épée au côté, & un fouet à la main, écartoient les curieux. C'est un ufage ordinaire, lorsque l'Empereur ou le Prince Héritier passeut dans les rues de Peking, & plus encore lorsque les Reines ou quelques Princelles y doivent passet. Quoiqu'elles soient dans des chaises fermées, on ne laisse pas de boucher avec des nattes toutes les rues de traverse.

En arrivant hors du Fauxbourg de la Ville, l'Empereur trouva les troupes rangées dans le grand Chemin. Il en fit la revue, accompagné seulement du Prince héritier & de deux ou trois Seigneurs. Tout le reste de la fuite avoit fait halte, pour ne pas exciter trop de poussiere. Après avoir examiné les Troupes, Sa Majesté s'arrêta un moment à parler à son frere, à fon fils, & aux Officiers Généraux, qui ayant mis pied à terre lui parlerent à genoux. Les deux Princes furent les feuls qui demeuterent à cheval. Sa

Deffin del'Em- Majesté revint enfuire au Palais.

Le 12, on reçur avis que le Khan des Eluths s'étoit mis en marche avec perent pour fon son armée, pour se retirer sur ses terres. L'Empereur résolut aussi-tôt de partir le 18, pour aller à la chasse dans les montagnes de Tarrarie qui sont au delà de la grande muraille, où nous l'avions trouvé les deux années précédentes, au retour de nos premiers voyages.

Le 13, il nous fit dire qu'étant certainement informé que les Moscovites ne se joignoient point au Khan des Eluths pour faire la guerre aux Kalkas, il jugeoit inutile que nous l'accompagnations en Tartarie, où la chaffe l'appelloit uni-

Arrivé: d'un quement. Fivoyé du Khan

des Einthe.

solikos.

Le 15, on vit arriver à la Cour un Député du Khan des Eluths. C'étoit un des Conseillers de ce Prince , qui venoir rendre compre à l'Empereur d'un Suice de fon évenement dont la Cour avoit conçu quelque allarme. Les Eluths avoient atraqué un corps de Tartares, Sujets de l'Empire, & leur avoient fait plusieurs prisonniers. Le Député allegua pour excuse que cet acte d'hostilité s'étoit fait sans

Linute Linnele

la participation du Khan fon Maitre, & que les prisonniers avoient été rendus GERFILLON. aussi-tôt qu'on les avoit redemandés de la part de l'Empereur. Ces avances de paix cauferent beaucoup de joie dans Peking. L'Empereur traita l'Envoyé dans II. Voyage. une falle du Palais où il donne fes Audiences aux Ambailadeurs étrangers, & lui fit l'honneur d'affister au festin. Cet Officier, qui paroissoit homme de mérite, mangea peu & conferva toujours beaucoup de gravité.

Le foir du même jour, on apprit par un Couriet que le Khan des Eluths, loin de se tetirer dans son Pays, comme on l'avoir publié, s'avançoit vers l'Orient, en coroyant toujours les limires de l'Empire, & donnoit la chaffe aux Kalkas, dont la plupart s'étoient retirés de ce côté-là. Sa Majesté nous fit dire, avant la nuit, que nous continuerions, le Pere Bouvet ou moi, d'aller de trois en trois jours au Palais, pour y préparer des Leçons de Geomerrie qu'il vouloir prendre à fou retour.

Le 18 à la pointe du jour , l'Empereur partit , pour aller prendre le divertissement de la chasse en Tarrarie. Il donna ordre avant son départ, qu'on fit marcher le reste des troupes qui avoienr eu ordre de pastir le 13, mais qui avoient été arrêtées depuis par un contre-ordre-

Le « de Septembre, nous observames, le Pere Bouvet & moi, une Eclypse de foleil qui commença à fix heures, quarante-fept minutes, quarante ou cinquante fecondes, & qui finit à huit heures dix minutes, environ trente fecon- Retour de l'Emdes. Elle fut d'enviton trois doigs. Le même jour, l'Impérarrice douairiere, percur, carée par accompagnée des Reines, alla au-devant de l'Empeteur, qui s'étant trouvé mal dans fa route revenoir à Peking. Nous partimes aufli, le Pere Bouver & moi, pour lui donner de justes témoignages de notre inquiétude. Mais nous trouvames en chemin le Prince heréditaite, que Sa Majeste renvoyoit pour diffiper les faux bruits qu'on avoit più femer au fujet de sa maladie. Nous revinmes avec ce Prince , parce que la marche de l'Empereur étoit très lente , & qu'il ne devoir rentrer dans Peking que vers le 8 ou le 9 du mois. Le Prince heritier n'étoit accompagné que de dix ou douze Officiers, de quelques Eunuques, & d'une troupe de valets. Six Gardes marchoient un peu derriere lui , portant chacun leur lance, de laquelle pendoit un queue de Tygre. A l'entrée du Fauxbourg, nous trouvâmes routes les rues arrofees, les maifons & les bouriques fermées, fans un feul passent dans les rues; à l'exception des foldats de l'eking, dont l'office est de garder les rues toutes les nuits & de les faire nettoyer. Ils montent aussi, chaque jour, la garde dans les rues, pour empêcher le défordre.

Le 4, on publia, dans toute la Ville de Peking, que l'armée Impériale, commandée par le frere aîné de Sa Majesté, avoit remporté la victoire sur celle des Eluths. La Lettre du Généralissime portoit que le premier de Septembre , ayant seu que l'armée des Eluths étoit proche, il s'étoit mis en chemin le jour fuivant dès la pointe du jour, pour l'aller reconnoître; que vers le midi, il avoit commencé à l'appercevoir, & qu'ayant disposé aussi-tor toures ses troupes il s'étoir avancé en bon ordre. Vers deux heures, les deux armées s'étoient trouvées en présence. Celle des Eluths s'étoit mise en bataille près d'un ruisseau, au pied d'une montagne, & s'étoit fait une espece de retranchement de ses chameaux. Dans cette disposition, les Eluths avoient accepté la bataille, On avoit fait d'abord plusieurs décharges de canon & de mousqueterie. Ensuite

Départ de l'Em-

Eclypfe de Su-

withing percent-

GERBILLON, 1690. II, Voyage.

[a mêlée s'étant engagée, l'armée ennemie avoit été forcée de plier, avec une prete confidérable. Expendant comme les marécages avoient facilité fa terraite, age. Ellé étoit retournée en bon ordre dans fon camp. Le Genéraliffine ajoutoit qu'il ignoroit encore fi le Khan des Eluths avoit peir dans le combat; mais qu'il le feroit bien-fot évoir à 8 Majetée, avec d'autres circonfinaces dont il temée.

Les Jélultes vont au-devant de l'Empereur,

uoit à l'inftuire, pour ne pas différer une nouvelle fi agréable.

\*\*Le 8, ayant appris que l'Empereur approchoit de la Ville, nous partimes, pour aller au-devant de 5a Majetic. Nous arrivânes le même jour à huit lieues de Peking, & nous nous remineres en marche après minuite, dans l'éférance de Joindre 5a Majetité à quarte lieues du village où nous avions paffé la nuit. Mais nous s'imme informés en chemin qu'ille s'éviet rembraquée la nuit même, fur une petite barque, pour gagner un village qui est à tinq lieues de Peking, & d'où elle devoit fe fendre en chaité à la Ville.

Compliment qu'ils les font for to maladie.

Nous primes aufli été notre route vers le lieu où l'Empereur devoit quitire la riviere § & nous y étant rendas deux heures avant lui , nous l'attendimes dans l'endroit où il devoit deCendre , rangés près des Grands de fa Cour , qui l'y attendoireauffil. Empereur qui nous apperque en abordant , nous envoya un des jeunes hommes qui ne s'élougnent pansis de fa préfence & qui fout l'ôfe de Gentilshommes de la Chambre - pour nous denander ce que nous défirions. Nous repondimes par un compliment fur la maladie de Sa Majeflé, & par des témoignages de notre vive inquétude. Ellemen fui rinformé fui le champ. Nous avions [cu, deux jours aupravant, qu'elle avoit d'enandé aux Chefs de l'appartement de l'Ang-fin-tin, où nous avions l'honneur de lui faire des explications , si nous avions marqué de la fentibilité pout fa maladie. Ces Officiers avoient répondu que nous récions venus excément tous les jours, & que de plus nous avions envoyé trois ou quarre fois le jour, pour nous informer de la faire de Sa Maiellé.

Le 19, Sa Majetté fe trouvant beaucoup mieux, nous fir appeller en fa préfence. Son visage avoit déja repris sa premiere conleur, mais il étoit devenu fort maigre. Il se rendit le lendemain à sa maison de campagne, pour y rérablir ses forces. Le Prince son fils ainé étoit revenu de l'armée peu de jours auparavant.

Apparition d'une maurelle Esoile. Le 18, les Afronomes Chinois de la Tour des Mathématiques découvrirent ne nouvelle Estole dans le col du Sagitaire. Mais voulant s'affirer de leur découverte, ils n'en avertirent que deux jours après. Nous l'obfervimes le lendemain nous-mêmes. Elle parciolité fort dittinchement, comme une Estolle de la quartriéme grandeur, x: fembloble à celles que nous nommons free. Nous l'obfervimes necro le premier d'Octobre mais les vapuets qui en décoboient prefique la vue nous empécherent de prendre fa hauteur. Le 4, nous remarquâmes qu'elle diminouis confidérablement.

Convoi des censics de Kiu-kieu-

Le 3, on nous apprir que le convoi des cendres de Kiis kiis, qui avoit de tue dans la demirer baraille, n'étoit pas éloigné de la Ville, & que Sa Majelhé envoyoit au-devant deux Grands de l'Empire & quelque-uns de fes Kyss, pour faire l'Inoneux 14 mémoire du mort. Le Pere Pereyra & moi, qui avions des obligations particulieres à ce Seigneux, nous partimes dans le même dell'ein, & nous renormèmes le convoi à fept lieuse de Peking.

Othe de cette
Les cendres de Kin-kien étoient renfermées dans un petit coffre du plus
beau

1600.

beau brocard d'or qui se fasse à la Chine. Ce coffre étoit placé dans une chaise Garagage fermée & revêtue de fatin noir, qui étoit portée par huit hommes. Elle étoit précédée de dix Cavaliers, portant chacun leur lance, ornée de houpes touges II. Voyage. & d'une banderolle de fatin jaune, avec une bordure rouge fut laquelle étoient peints les Dragons de l'Empire. C'étoit la marque du Chef d'un des huit Etendards de l'Empire. Enfuite venoient huit chevaux de main, deux à deux & proprement équipés. Ils étoient fuivis d'un autre cheval feul , avec une felle, dont il n'y a que l'Empereut qui puisse se servir & ceux qu'il honore de ce présent; faveur qu'il n'accorde gueres qu'à ses ensans. Je n'ai vû qu'un seul Seigneur, des plus grands & des plus favorisés, qui eûr obtenu cette marque de distinction. Les enfans & les neveux du Mort environnoient la chaile où étoient portées les cendres. Ils étoient à cheval & vêtus de deui!. Huit domestiques accompagnoient la chaise à pied. A quelques pas suivoient ses plus proches parens & les deux Grands que l'Empereut avoit envoyés,

En arrivant près de la chaise, nous mimes pied à terre & nous rendîmes les Les Jémices vone devoirs établis par l'ufage, qui confiltent à fe profterner quatre fois jufqu'à voirs aux centerre. Les enfans & les neveux du Mort descendirent aussi de leurs chevaux, & des-

nous allames leur donner la main ; ce qui est la maniere ordinaire de se saluer. Enfuite étant remontés tous à cheval, nous nous joignimes au convoi.

A ttois quarts de lieue de l'endroit où l'on devoit camper, nous vimes paroître une grosse troupe de parens du Mott, tous en habit de deuil. Les enfans & les neveux mirent pied à terre, & commencerent à pleurer autout de la chaise qui contenoit les cendres. Ils marcherent enfuire à pied , toujours en pleurant, l'espace d'un demi-quatt de lieue ; après quoi les deux Envoyés de l'Empereur les firent remonter à cheval. On continua la marche, peudant laquelle plufieurs personnes de qualité, parens ou amis du Mort, vinrent lui tendre leurs devoirs.

Nous n'étions pas à plus d'un quart de lieue du camp, lorsque le fils aîné de envose dans de l'Empereur & le quatriéme fils de Sa Majesté, envoyes tous deux pour faire sei filshonneut au Mort, parurent avec une nombreuse suite de petsonnes de la premiere diffinction. Tout le monde mit pied à terre. Auffi-tôt que les Princes furent descendus de leurs chevaux, on fit doubler le pas aux porteurs de la chaife, pour arriver plûtôt devant eux. La chaife fut posée à terre. Les Princes & toute leur fuite pleurerent quelque-tems, avec de grandes marques de triftelle. Enfuite remontant à cheval & s'éloignant un peu du grand-chemin, camp. ils suivirent le convoi jusqu'au camp. On rangea, devant la tente du Mott, les lances & les chevaux de main. Le coffre où reposoient les cendres sut tiré de la chaife & placé fur une estrade, au milieu de la tente, avec une petite table pardevant. Les deux Princes arriverent aussi-tôt ; & l'aîné se mettant à genoux devant le coffre, éleva rrois fois une petite tasse de vin au-dessus de sa tête, & versa ensuire le vin dans une grande tasse d'argent qui étoit sur la table, se prosternant chaque sois jusqu'à terre.

Après cette cérémonie, les Princes fortitent de la tente & recutent les remercimens des enfans & des neveux du Mort. Ils remonterent enfuite à cheval our retourner à Peking, tandis que nous nous retirames dans une cabane voifine, où nous passames la nuit.

Le 9, on partit dès la pointe du jour. Comme le convoi devoit entret le Tome VII.

GERBILLON. II. Voyage. Entrée du con+ vor Jans Pekeng.

même jour dans la Ville, une troupe de domestiques accompagna les cendres, pleurant & se relevant tour à tour. Tous les Officiers de l'Etendard du Mott & quantité de Seigneurs, les plus qualifiés de la Cour, vintent rendre leurs devoirs à la mémoire d'un homme qui avoit été généralement estimé. A mesure qu'on approchoit de Peking, le convoi groffiffoir par la multitude de personnes diffinguées qui arrivoient fuccessivement. En entrant dans la Ville, un des domestiques du Mort lui offrit trois sois une talle de vin , qu'il répandit à terre, & se prosterna autant de fois. Les rues où le convoi devoir passer étoient nettoyées & bordées de foldats à pied, comme dans les marches de l'Empereur, du Prince héritier & des Princelles. Avant qu'on fut arrivé à la maison du Mort, deux grosses troupes de domestiques, qui étoient les siens & ceux de son frere, rous en habits de deuil, vintent se joindre au convoi. D'aussi loin qu'ils le découvrirent, ils se mirent à pleuter & à jetter de grands cris, auxquels ceux qui accompagnoient les cendres répondirent par des pleurs & des cris redoubles. Le convoi étoit artendu à l'hôtel du Mort par un grand nombre de personnes de qualité.

Cérémonies dins la Maiton de Mort,

L'unique superstition que je remarquai dans cette pompe funcbre, sur de brûler du papier à chaque porte de l'hôtel par où passoient les cendres. On l'allumoit lorsqu'elles approchoient de chaque cour. De grands pavillons de nattes formoient comme autant de grandes falles. Il y avoit dans ces pavillons quantité de lanternes & de rables, sur lesquelles on avoit posé des fruits & des odeurs. On plaça le coffre qui renfermoit les cendres (1) fous un dais de farin noir, enrichi de crepines & de passemens d'or, & fermé par deux rideaux. Le fils ainé de l'Empereur, & l'un de fes petits fretes, que l'Empereut avoit institué fils adoptif de l'Impératrice défunte, nièce de Kiu-kieu, parce que cette Princeile n'avoit pas laillé d'enfant mâle, se trouverent encore dans la maifon du Mort, & firent les mêmes cérémonies que nous leur avions vû faire dans la tente. Ils furent remercies à genoux par les enfans & les neveux, qui se prosternerent, après avoir ôré leurs bonnets.

Let explications de Geo nettie recontinencent au

Le 18, l'Empereur nous fir demander les propositions de Géometrie que nous avions préparées. On lui en porta dix-huir, qui avoient été mifes au ner, & nous priames fon melfaget de lui dire que nous en avions dix-huir autres de prêtes, mais qu'elles n'éroient point encore transcrites. Après les avoir examinées, il déclata qu'il les trouvoit fott claires & qu'il n'avoit pas eu de peine à les comprendre.

Le 29, il fe fit expliquer, par les Peres Bouver & Thomas, quatre propofitions, dont il fur si fatisfait qu'il prit la résolution d'entendre chaque jour nos explications. Je fus appellé le lendemain dans sa chambre, avec le Pere Thomas. Nous fumes près de deux heures avec lui. Il tournoit lui-même les feuillets, à mesure que je lui lisois l'explication Tartare. Ensuite il se fit expliquet la maniere de déterminer l'ombre d'un style.

Bontés de l'Em-

Le premier jour de Novembre , ayant été appellés dans la chambre de per pour les l'Empereur pour continuer nos explications, il nous fit affeoir près de sa per-

> (1) On doit avertir lei que l'ufage des que jamais lorsque les Morts ont été tués à la Tarrares est de bruler les corps & d'en confer- guerre ou qu'ils font morts dans qualque ver les os & les cendres. Quoiqu'il y en ait voyage, Les Chinois mêmes suivent quelqueplusieurs qui ne les brulent point , on n'y man. fois cer exemple,

fonne, fur la même estrade où il étoit assis lui-même. Nous voulûmes nous défen- GIRBILLON. dre de recevoir un honneur qu'il accorde à peine à ses enfans ; mais il nous en fir une loi absolue. Deux jours après, il nous fit dire que nous voyant venir tous les II. Voyage. jours au Palais pour son service, & l'hyver s'approchant, il craignoit que nous n'eussions quelque chose à souffrir du froid; que pour prévenir ce danger, il vouloit donner à chacun de nous une longue veste fourrée, & qu'il falloit envoyer le lendemain un de nos habits, qui ferviroit de modele pour ceux dont Sa Majesté nous feroit présent.

Le 9, ce Monarque avant déclaré qu'il vouloit aller à la maifon de fon oncle Septeme de maternel, qui devoit être porté le lendemain à fa fépulture, les Grands de l'Empire & le frere même du Mort suppliérent Sa Majesté de s'épargner cette peine. Il fe rendit à leurs instances; mais il voulut que ses enfans assistationt pour

lui à cette cérémonie.

Elle s'exécuta le lendemain. Le convoi étoir fort nombreux. Le fils aîné de Cérémonies qui l'Empereur, & deux autres de fes fils, deux Regules, plusieurs Princes du l'accompagnante Sang Impérial & la plûpart des Grands de l'Empire, accompagnerent les cendres de Kiu kieu julqu'au lieu de sa sépulture. Il est éloigné de Peking d'envirou une lieue & demie. La pompe funebre fut peu différente de celle qu'on a décrite à l'entrée de la Ville. Lorfqu'on fut arrivé à la fépulture & qu'on eut placé le coffre, ou l'urne, fous le dais qu'on lui avoit préparé, les Princes fils de l'Empereur, accompagnés des Regules & des autres Grands de l'Empire, firent les cérémonies ordinaires devant le tombeau du Pere & de la mere de Kiu-kieu, qui l'étoient également de l'Empereur précédent, & par conféquent ayeuls de Sa Majesté; après quoi, chacun eut la liberte de se retirer.

Le 20, nous fumes appelles au Tribunal des Kolaus, pour traduire du Tartare en Latin une Lettre qui devoit être envoyée au Gouverneur de Nipcheu. Elle étoit écrite au nom de Song-ho-tu, Chef des Ambassadeurs qui avoient conclu la paix avec les Mofcovites. Il leur donnoit avis des hostilités que le Khan des Eluths avoit commifes cette année fur les terres de l'Empire, de la victoire que l'armée Impériale avoit remportée fur la fienne, & de la parole qu'il avoir donnée, en se retirant, de demeurer tranquille sur ses terres; que cependant. comme on avoit appris qu'il avoit envoyé demander du fecours aux Mofcovites, on se croyoir obligé de les avertir qu'ils ne devoient pas se laisser surprendre aux artifices de ce Prince, s'ils ne vouloient être enveloppés dans fa ruine. Je traduisis en Latin cette Lettre, & je la portai le lendemain aux

Le 24. l'Empereur nous fit donner à chacun un habit complet, composé, Habits que l'Em-1º. d'une veste longue de fatin violet, doublée de peaux d'agneau, avec un Jesurdonneaut tour de col & des paremens de zibelines ; 2° d'une veste de dessous , entiérement de zibelines, doublée de fatin noir. Chacune de ces dernieres vestes contenoit plus de cinquante peaux & pouvoit valoir deux cens écus; le prix des zibelines médiocres à Peking est à peu près de quatre écus : 3°. d'un bonner de zibelines, teintes en noir. Nous en rendimes graces à Sa Majesté avec les cérémonies ordinaires.

Le 28, elle partit pour sa maison de plaisance de Hai-tse, qui est fort bien fournie de daims, de cerfs & d'autres bêtes fauves. N'en étant revenue que le 13 de Décembre, elle nous fit recommencer aussi-tôt nos explications de Xxxii

Jeante pour Pen-

Genation. Géometrie, avec ordre de nous affeoir à ses côtés sur la même estrade. Le 21, Sa Majesté nous fit dire qu'ayant dessein d'envoyer quelqu'un à Can-

II. Voyage. ton, pour y acheter des instrumens de Mathématiques & d'autres curio-Il demande en fire's de l'Europe, elle destroit que nous y envoyassions aussi quelques uns de royer à Causon, nos domestiques; ou que si nous jugions plus à propos que quelqu'un d'entre nous se chargeat de cette commission, nous déliberassions lequel il convenoit d'envoyer. Nous répondimes, le lendemain, que nous étions prêts à tout en-

elt choth-

treprendre pour le service de Sa Majesté, & que nous lui demandions en grace de choisir elle-même celui qu'elle jugeoit le plus propre à l'exécution de ses ordres. Elle nomma le Pere Suarez, parce qu'elle ne pouvoit, nous dit-elle, éloigner le Pere Thomas, le Pere Bouver, ni moi, qui étions actuellement occupes près de sa personne. Elle ordonna done que ce Pere, accompagné d'un petit Mandarin de sa maison, fit le voyage avec les gens & aux dépens du fils. de son oncle maternel, qui ayant succede à la charge de Chef des Etendards de l'Empire, envoyoit chercher sa femme & ses enfans à Canton, où il exerçoit la fonction de Lieutenant général des armées de l'Empire. Le petit Mandatin fut chargé d'acheter, sous la direction du Pere Suarez, les instrumens & les curiofités de l'Europe, mais avec un grand fecret, parce que Sa Majesté ne vouloit pas faire éclater un achar si peu considérable. Comme on attendoit le retour du Pere Grimaldi , elle fit dire au Pere Suarez de publier que le motif

Il reçolt ordre Carteter des avitramena de

de son voyage étoir de ramener ce Pere à la Cour. Ensuite lui ayant permis le 15, de venir recevoir ses ordres au Palais : » Je n'ai rien à vous recommatthematiques, " mandet , lui dit-elle ; je connois votre zéle , & je sçai qu'étant Religieux » vous vous conduirez toujours avec prudence ». Il le chargea de lui acheter un bon fusil & des instrumens de mathématiques.

1691.

Le 2 de Janvier 1691, l'Empereur partit pour aller prendte le divertissement de la chasse dans les montagnes qui sont proche de la sépulture de son ayeul, où il devoit se rendre le 1 9 pour y achever la cérémonie du deuil, qui finissoit vers ce tems là. Avant son départ, il termina le procès qu'on avoit intenté à ses deux freres & aux Officiers généraux qui s'étoient trouvés à la dernière bataille contre les Eluths. C'est l'usage, parmi les Tartares, de faire le procès.

aux Généraux qui n'ont pas eu de fuccès à la guerre; & quoique l'armée lmpériale eût remporté l'avantage, on avoit été mécontent que le Khan des Elurhs

Procés contre le freze ainé de 'Empereur-

> fut échapé & que ses troupes n'eussent pas été entiérement défaites. A la verité, l'armée de l'Empereur étoit quatre ou cinq fois plus nombreuse que celle. De quoi si est du Khan. Aussi rejettoit-on le blâme sur le frere ainé de l'Empereur, qui étoit Généralissime de l'armée Impériale. Ce Prince n'avoit aucune experience de la guerre. D'ailleurs il avoit appréhendé d'exposer trop les troupes de l'Empire, dans des eirconstances où leur défaite pouvoit avoir des suites sacheuses. IL s'étoit retiré avec un peu de précipitation lorsqu'il avoir vù les ennemis disposés à se défendre ; & s'ils eussent mieux profiré de cette conjonêture , l'armée de l'Empereur couroit risque d'être fort maltraitée. Ce Monarque, pour témoigner qu'il étoit peu satissait de ses Officiers généraux , sur-tout du Prince son frere, non-seulement les laissa camper dans les montagnes de Tartarie, près de trois mois après la retraite des Eluths; mais, lorsque son frere revint à

Peking, il ne lui permit d'entrer dans la Ville qu'après l'avoir fait interroger juridiquement sur sa conduite. La réponse du Prince sut, qu'il avoit livré bajuffific.

taille à l'armée du Khan aussi-tôt qu'il l'avoir rencontrée; mais que l'ennemi GERBILLON. s'étant posté dans un lieu avantageux, avec un marécage devant soi, il n'avoit pas jugé à propos d'exposer l'armée Impériale : que tout l'avantage du combat IL Voyage. ne lui étoit pas moins demeuré, & qu'enfin le Khan des Eluths avoit pris la fuite ; qu'au reste , s'il y avoit quelque sujet de reproche, on ne devoit le faire tomber que fur lui , puifqu'il étoit Généralissime ; & que s'il étoit jugé coupable ,

il se soumettoit au châriment qu'il plaitoit à Sa Majesté de lui imposer.

Si les Officiers généraux cullent pris le parti d'excufer le Généralissime, cette seroficien ré-

affaire n'auroit peut-être pas eu d'aurre fuite; mais chacun s'efforçant de se méraux principe justifier, trois ou quarre des Grands de l'Empire, qui lui servoient de conseil, presenterent une requête, où rejettant sur lui toute la faute, ils l'accusoient de Licheté, & de s'être amusé à chasser & à jouer des Instrumens au lieu de veillet à la conduite de l'armée. Ils prenoient même à rémoin le fils aîné de l'Empereur; mais ce Prince répondit qu'il ne lui convenoit pas d'êrre l'accufateur de fon oncle. Le Généralislime n'épargna rien pour sa défense. Il sit voir qu'il n'étoir pas seul coupable, & que ceux dont on avoit formé son conseil & qui fe plaignoient de lui, auroient du lui propofer de fuivre l'ennemi s'ils l'avoient jugé nécellaire; que personne n'avoir fait l'ouverture de ce conseil, & qu'au refte ils n'avoient pas marqué plus de courage que lui, puisqu'ils étoient revenus tous fans bleffure.

Le Tribunal de Tkong-jin-fu, qui juge des affaires des Regules, des Prin-Rigneur du Trices du Sang & des Officiers de la Couronne, voyant de l'opposition dans les par l'Emperature. témoignages, ordonna que le Généralitime feroit enfermé dans le Tribunal même, & que les Officiers généraux seroient mis en prison, tandis qu'on inftruiroit mieux leur procès. Mais l'Empereur ne défera poinr à cette Sentence. Après avoir déclaré qu'elle lui paroiffoit trop rude pout la qualité du crime, il ordonna que les coupables auroient le rems de fournir toutes leurs réponfes , & que dans l'intervalle ils auroient la liberté d'entrer dans la Ville & de se retirer chez eux. Cependant le Généralissime s'étant présenté au Palais, Sa Majesté refusa de le recevoir en sa présence.

Les jours suivans, le Tribunal teprir l'examen de cette affaire. Il décida Semence du Tibque le Généralissime seroit privé de sa qualité de Regule, & que les Officiers bunal, genéraux perdroient leurs Émplois. L'Empereur differa long-rems à s'expliquer sut cetre Senrence. Cependant on sit arrêter rous les Officiers de l'artillerie, parce que le jour de la bataille ils avoient abandonné la plus groffe piece de canon, & qu'elle auroit pû être enclouée par les ennemis s'ils euffent

été capables de cette attention.

A quoi elle rite

Enfin Sa Majesté, devant partir le 2 de Janvier, termina cette grande affaire la veille de son départ. Les deux Princes ses freres, & les grands Officiers généraux qui avoient des dignités titulaires de Kong, furent condamnés à perdre trois années de leurs revenus; les deux Regules, à perdre trois compagnies de leurs gardes. Les autres Grands & Officiers généraux qui n'avoient que de simples charges, furent abbaisses de deux degrés; c'est-à-dire, que ceux qui étoient Mandarins du premier Ordre le devinrent du troisiéme. sans êrre dépouillés néanmoins de seurs Emplois. Ceux qui éroient Membres du Confeil d'Erat perdirent cette dignité. Les Officiers qui avoient abandonné le canon furenr condamnés chacun à cent coups de fouet; après quoi ils devoient être renvoyés libres. Xxx iii

1691. II. Voyage. Les punitions L'aitares.

Le plus confidérable de ces malheuteux Officiets d'artilletie avoit été longtems un des principaux Gentilshommes de la Chambre de l'Empereur. Il étoit actuellement Gouverneur de quelques-uns de ses enfans. Après avoir subi le châtiment qui lui étoit imposél, il ne laissa pas de reprendre son poste auptès e des monorente des enfans de Sa Majesté. On doit observer que parmi les Tartares qui sont tous esclaves de leur Émpeteur, ces punitions n'entraînent aucun deshonneur. Il arrive quelquefois aux premiers Mandarins de recevoir des foufilers & des coups de pied ou de fouer, aux yeux mêmes de l'Empereur, sans être dépouilles de leurs emplois. Les Tarrares ne se reptochent point entr'eux ces humiliantes disgraces & les oublient bien-tôt, pourvû qu'ils conservent leurs

dignités & leurs charges.

Le 22, l'Empereur tentta dans sa capitale, avec l'Impératrice douairiere & les Reines, qui étoient parties le 14 pour l'aller joindre à la fépulture Impériale. Nous nous étions rendus au Palais, pour nous informer de la fanté de Sa Majesté; mais elle prévint notre compliment, en nous faisant dire par un Eunuque de la Chambre qu'elle vouloit nous faire part de sa chasse. Le foir même, on nous apporta de sa part une douzaine de faisans & six lie-

Obferration fite Conjoughure du Suglialium-ula.

Le 24, après nos explications de Géometrie, qui avoient recommencé la veille, l'Empereur me demanda la hauteur du Pole de Nipcheu, & des principaux lieux de la Tartarie que j'avois parcourus dans mes deux voyages. Il me dit à cette occasion, qu'il avoit envoyé quelques-uns de ses gens à l'Est, vets l'Embouchure du fleuve Saghalian-ula, & qu'ils avoient rapporté qu'au-delà de cette embouchure, la mer étoit encore glacée au mois de Juillet, & que le Pays étoit tout-à-fait désert.

Préfent annuel de givier qu'un fait zur Jetuites.

Le 25, Sa Majesté nous envoya six cerfs, trente faisans, douze gtos poisfons, & douze queues de cetfs, dont les Tartares font beaucoup de cas. C'étoit depuis long-tems l'usage de ce Monarque d'envoyer tous les ans à chacun de nous, un peu avant le commencement de la nouvelle année, un cerf, cinq faisans, deux poissons & deux queues de cerf. Quoique le Pere Suares sur absent cette année, on ne laissa pas de nous apporter sa part.

Perles da tréfor Imperial. EFes font mon-

Le 26, nous nous rendimes tous au Palais, pout faire nos remercimens à l'Empereur. Il nous fit montter ce jour-là une partie de ses Perles. La plus belle avoit sept fuens, ou sept lignes, de diametre. Elle étoit presque toute ronde & d'utides à l'Auteur. ne aifez belle eau. On nous dit qu'il y avoit long-tems qu'elle étoit dans le tréfor. Nous en vimes une autre qui avoit sept fuens & demi, mais presque toute plate, & peu unie d'un côté où elle avoit une grande veine; outre qu'elle étoir d'une eau beaucoup plus marte. On nous en fit voit encore environ cinquante, mains groffes, toutes d'une eau fort matte, & tirant fur la couleur d'étain poli. Il y en avoit de parfaitement rondes, de trois ou quatre lignes de diamette, qui venoient de la Tartarie Orientale, où elles se pêchent dans des rivieres qui font au Sud du Saghalian ula , & qui se jettent dans la mer Orientale au Nord du Japon. Les Tartares ne sçavent pas les pêchet dans la met, où vraisemblablement ils en trouveroient de plus grosses que dans les rivieres.

Aptès avoit joui de ce spectacle, nous fumes appellés le Pere Thomas & moi pour l'explication de Geometrie. Sa Majesté nous demanda d'abord si nous avions vu quelque part de plus grosses Perles. Je lui parlai de celle dont

II. Voyage.

que les Perles futfent si cheres en Perse.

Enfuite elle nous parla d'un jeune Javan qu'un Ambassadeur de Hollande, sort d'un jeune envoyé à la Chine il y avoit quatre ou cinq ans, avoit donné au Pere Grimaldi. Javan, qui avoit L'Empereur avoit paru souhairrer qu'il restat à Peking, parce qu'il jouoir parfairement de la harpe, & qu'il avoit l'oreille si bonne qu'après avoir enrendu quelque air fur un autre instrument, il le jouoir ausli-rôt sur le sien. Depuis deux ans il l'avoir mis au rang de ses Musiciens , pour apprendre des chanfons Chinoifes & Tartares, & pour donner des leçons de harpe à de jeunes Eunuques. L'habileré & l'excellent naturel de cet enfant l'avoit fair aimer de rous les Officiers de la Mutique Impériale. Ils avoient rendu de lui un fort bon témoignage à l'Empereur, qui faifoit d'ailleurs beaucoup de cas de son art. Cependant il l'avoir laitlé jusqu'alors entre nos mains, sans lui avoir fair reffentir aucun effet de sa libéralité. Mais comme il étoit tombé malade depuis près de quatre mois, Sa Majesté l'avoit fait visiter par tous ses Médecins, & les remedes qu'ils lui avoient fait prendre ne l'avoient point empêché de devenir hydropique. Il étoir dans un état défesperé. Sa Majesté nous rémoigna le regrer qu'elle avoir de le perdre.

A l'occasion de cer enfant , elle nons demanda si nous avions le poulx Pamillaries de PEmpereur avos semblable à celui des Chinois, & si on le rouchoit en Europe comme à la tes Jessites. Chine. Pour s'en affurer, elle voulur me tâter elle-même le poulx aux deux bras, & elle me donna le sien à râter. Enfuite, lotsque j'eus achevé mon explication de Géometrie, j'ouvris une Carte de l'Afie, où je lui fis voir que la Tartarie étoit inconnue & mal tracée. Je lui montrai les chemins que prenoient les Moscovites pour venir à Peking, & je ai dis que depuis peu nos Peres s'étoient rendus à Moscou, dans le dessein de venir par terre à la Chine, mais que les Moscovites leur avoient resusé le passage, peut-être parce qu'alors ils étoienr en guerre avec l'Empire; ce qui avoir obligé nos Peres de prendre une autre route. Sa Majesté nous dir que depuis la Paix, ils obtiendroient fans doute la liberté de passage. J'ajoutai que le Genetal de notre Ordre nous avoir écrir qu'il défiroit extremement que ce chemin fût ouvert, pour faire passer nos Missionnaires avec plus de facilité, sans courir les dangers de la mer. L'Empereur qui m'écoutoit attentivement , parut approuver cette idée.

Le 27, après avoir achevé d'expliquer la Géométrie pratique avec les dé- Les explirations monstrations, il fallut recommencer à lire les Elemens de Géométrie que nons recommencers. avions expliqués en langue Tarrare. Comme Sa Majesté les faifoit rraduire en Chinois, elle nous dit qu'on lui apporteroit chaque jour quelques proposirions traduites, qu'elle les reverroit avec nous, & qu'après avoir corrigé la version Chinoise, elle reverroit encore le texte Tartare; que cependant nous

continuerions, le Pere Bouver & moi, de venir tour à rour au Palais. Le 28, dernier jour de l'année Chinoise, l'Empereur qui avoir entiérement. Fête de la neuquitté les restes du deuil qu'il avoit gardé jusques-là, après avoit fait prépater des velleannes. réjouissances pour le commencement de la nouvelle année, traita le soir les Grands de sa Cour & leur donna la Comédie , lorsqu'ils vinrent suivant l'usage lui faire les complimens de la fin de l'année. Ces complimens confiftent en rrois génuflexions & en neuf battemens de tête. L'Empereur se souvint de nous

GERRILLON. II. Voyage.

dans cette occasion. Il nous envoya deux tables de douze plats de viande, & vingt-deux plats de fruit. Quoique ces viandes & ces fruits foient ordinairement mal préparés, du moins au goût des Européens, on ne laisse pas d'en faire un cas extrême, parce c'est un honneur fingulier. L'Empereur faisoit autrefois inviter nos Peres à ces festins solemnels; mais ils lui représenterent que la modestie de notre profession ne s'accorde pas avec ces assemblées de réjouisfances; ce qui lui fit prendre l'habitude de nous envoyer notre partie du sestin. Cette faveur qu'il n'accorde à personne nous obligea de lui saire nos remercimens avec les cérémonies ordinaires.

Le 19, ptemier jour de l'année Chinoise, nous nous rendimes le matin au Palais pour faluer l'Empereur, qui entroit ce jout-là dans la trentième année de son regne. On nous apporra de sa part du thé Tartare. Il nous fit dire que donnant encore le même jour un festin aux Grands & aux principaux Mandarins de sa Cour, il nous enverroit aussi trois tables, comme le jour précédent. Le lendemain, nous allames saluer les Régules de notre connoissance. Les trois fils d'un Régule qui étoit morr depuis deux ans , & qui étoit de nos amis , voulurent aussi nous voir, & nous traiterent avec beaucoup de bonté.

Comédies & il-Igninations.

Le 5 de Février, l'Empereur partit pour sa maison de plaisance de Changchun-yuen, où il avoit fait préparet les divertissemens de la nouvelle année Chinoife, qui consistent en Comédies & en Jeux, surtout en illuminations d'une infinité de lanternes, composées de corne, de papier & de soie de diverses couleurs, peintes de sigures & de paysages. On y fair aussi des seux de joye. Sa Majesté donna ordre à son départ que nous nous y rendissions de deux jours l'un, comme l'année précédente.

Mets envoyés aux lésuites.

ne fut pas plutôt achev . que l'Empereur nous envoya divers mets de la table. Il y avoit entr'autres deux grands plats de poissons, dont l'un étoit une grande truite saumonée ; l'autre , un morceau d'un grand poisson que les Chinois nomment Chin-huong-yu, & qui passe pour le meilleur de tous ceux qui se man-Poilivo nommé gent à Peking. En effet ce poisson a la chair fort délicate, malgré sa grosseur. Il pese plus de deux cens livres. Le morceau que l'Empereur nous envoya en pefoit douze ou quinze.

Le 7, nous allames dès le matin à Chang-chun-yuen; & notre explication

Ching-hoang-Wil-

percur,

Le 11, étant retournés à Chang-chun-yuen, nous y trouvames l'Empereur Habit de cécémonte de l'Emen habit de cérémonie. Cet habit confiftoir en deux vestes, sur lesquelles on voyoit quantité de Dragons en broderie d'or. La veste longue étoit d'un fond jaune, tirant un peu sur la feuille morte. Celle de dessus étoir d'un fond de fatin violet, l'une & l'autre doublées de peaux d'hermine blanche. Ce Prince nous envoya quelques plats d'excellent poisson. Il nous ordonna de venir passer à la Cour tout le jour fuivant. En retournant à Peking, nous rencontrames le Prince héritier, qui nous fit l'honneur de nous demander des nouvelles de notre fanté. Il avoit, au col, une espece de Chapelet de grosses Perles.

Petitz chevaux de Se-chuen.

Le 12, nous nous rendimes à Chang-chun-yuen, sur des chevaux de l'Envoyé de l'Empereur, qu'on nous avoit amenés par son ordre. C'étoient de perits chevanx de la Province de Se-chuen , pleins de feu & d'un pas fort leger. Il ven avoit un de la Corée, qui étoit un peu plus haut que les autres, mais qui avoit auffi beaucoup plus de feu & de légereté. A notre arrivée l'Empereur nous fit conduire dans la salle où il se tenoit ordinairement, & où nous lui avions

U 5000

fait nos explications l'Eté précedent. On nous y fit affeoir fur de petits carreaux, GERELLEON & peu après on nous apporta une table chargée de viandes froides, de fruits, ele confitures & de pieces de pâtisserie. Sa Majesté ordonna qu'on nous servic II. Voyage. deux de ces tables; mais les Eunuques ne nous en servirent qu'une , & nous dirent pour excuse qu'en apportant la seconde , elle étoit tombée en chemin. Ils nous firent prier par un de leurs Chefs , qui étoit de nos amis , de leur pardonner cette faute & de n'en pas faire de plaimes à l'Empereur. Nous goutâmes un peu de ces mets, & nous en envoyames une partie aux Chefs de l'appartement du Palais, où se faisoient nos explications. On porta le reste à

nos domestiques, qui étoient demeurés à la porte.

Lorfque nous eûmes cesse de manger , on vint mettre le couvert pour l'Em- Festin de l'Em-

pereur & pour douze ou quinze Grands de sa Cour qu'il traitoit ce jour-là. Beuts Grands. Celui de l'Empereur fut mis au milieu du fond de la Salle, fur une grande table quarrée , vernissée de rouge , avec des Dragons & d'autres petits ornemens peints en or. Les Tartares ni les Chinois ne se servent point de nappes ni de serviettes. On mit sculement à cette table un tour de satin jaune, avec des Dragons & d'autres ornemens en broderie d'or. Sur le devant pendoient deux autres morceaux de fatin, dont le bout étoit enrichi d'Orfévrerie, avec quelques pierres de couleur fort simple & sans éclat. Aux deux côtés de la falle, dans le même endroit où nous avions mangé, on rangea des tables. fur lesquelles on mit le couvert pour les Grands. Elles n'étoient hautes que d'un pied, parce qu'ils devoient être affis à terre fur de fimples couffins. Les mers consisteient en des morceaux de diverses yiandes froides rangées en forme de pyramides, & en gelées de racines ou de legumes, mêlées avec de la farine. Ceux qu'on avoit servis sur la table de l'Empereur étoient ornés de différentes fortes de fleurs. On a foin d'en conserver tout l'Hyver pour l'Empereur. On en met ordinairement dans de grands vases de porcelaine, ou dans des caisses de bois vernisse qui ornent sa chambre, & qui en font la plus belle décoration. Dans un coin de la falle on avoit fair un retranchement, avec un paravent. pour y placer les Musiciens & les Joueurs d'Instrumens. Ils sont fort éloignés de la perfection & de la délicatelle des nôtres, quoique les Chinois failent un grand cas de la Mulique, & qu'ils aiment beaucoup les Instrumens.

Nous vîmes aussi de jeunes Eunuques , âgés d'environ dix ou douze ans, vêtus Tours de sonen Comédiens, qui devoient faire divers tours de souplesse pendant le festin. Pless. J'en vis deux se renverser la tête en arriere, la faire toucher à leurs talons, se relever enfuite d'eux-mêmes fans avoir changé de place & fans avoir remué na pieds ni mains.

Vers le soir on nous mena, sur un traîneau, vis-à-vis de l'appartement des Fout d'artifices Reines, où l'on avoit préparé les feux d'artifice. L'Empereur & ses enfans asfisterent à ce spectacle, avec un grand nombre des principaux Seigneurs de la Cour. Je n'y vis rien d'extraordinaire, à la réferve de quelques lumieres qui s'allument les unes les autres, & dont la clarté extraordinaire ne le cede queres à celle des plus brillantes Planetes. On y employe du Camphre. Il n'y avoit rien d'ailleurs qui fut comparable à nos feux d'artifice. La premiere fusée partit immédiatement devant l'Empereur, & l'on nous dit qu'il y avoit mis le feu fui-même. En s'allumant, elle partit comme un trait, mais ce ne fut que pour aller allumer un des feux d'artifice , éloigné de trente ou quarante pas. Il

Tome VII.

GERBILLON. II. Voyage. en sortir une autre fusée, qui alluma une autre seu, & de celui-ci il en partit, une trossième. Tous les teux qui étoient disposés en divers endroits furent allumes ainfi les uns par les autres, fans que personne y mit la main. Je rematquai encore que les fusces n'éroient pas attachées à des baguettes , comme celles de l'Europe. Ce spectacle dura près d'une heure. On voyoir d'aurre parr un grand nombre de lanternes allumees, qui bordoient tous les appartemens, à l'exception de celui des femmes.

Le 20, nous expliquâmes à l'Empereur quelques difficultés dont il voulut être éclairei fur divers calculs; & les usages d'une tegle & d'une sphere qui lui avoient été données par un Seigneut de sa Cout. Il nous sir diner dans sa propre chambie, tandis qu'il dinoit lui-même dans un appariement voifin,

fuites de mettre Tartete-

d'où il nous envoya divets mets de sa table dans de la vaisselle d'ot & d'ar-Ordre sur Jégent. Enfuite il nous otdonna de mettre la Philosophie en langue Tattate, mitter de mente la l'ans nous arrêter à la Traduction Chinoise de celle que le Pere Verbiest lui avoit offerte un peu avant sa mort. Il nous abandonna le choix & l'ordre des matieres, parce qu'il vouloir, nous dir-il, que cette Philosophie fût composée fuivant nos idées, comme la Géometrie & les Elemens d'Euclide que nous avions disposés pour son usage. C'étoit nous témoignet qu'il étoit saissait de notte Ouvrage. Il otdonna qu'outre les deux Mandarins aufquels nous dictions, & les deux Ecrivains qui mettoient au net ce que nous avions dicté, on nous donnât deux autres Ecrivains pour travaillet fous nous,

tygre. Ufage des Chi-

Le même jour, ayant sçu que nous désitions de faire l'Anatomie d'un Tygre du Pays, parce que ces animaux y font fort différens de ceux de l'Europe, il nous en fit donner un, après nous avoir fait avertir que la coutume de la Chine étoit d'enserrer les os & la tête de ces animaux, & que dans ceste opération la tête devoit être tournée du côté du Nord. On nous assura qu'il n'entre point de superstition dans cet usage, & qu'il ne vient que d'une crainte respectueuse que les Chinois ont de ces redoutables animaux. En effer, les Portugais de Macao ayant fair présent d'un Lyon à l'Empereur, par le dernier Ambailadeur Portugais qui étoit venu à la Cour, & ce Lyon étant mott peu de tems après, Sa Majesté l'avoit fait enterret honorablement, avec un beau matbre blanc fut son tombeau, & une épitaphe, comme on fait pout les Mandarins de la plus haute distinction.

Promiésés des tygres de la Clá-

On prétend que le ventre des rygres de la Chine est un excellent remede pour ceux qui onr perdu le goût des viandes ordinaires. Les os des jointures, aux genoux des jambes de devant, servent, dit-on, à fortifier ceux qui ont les jambes foibles; les os de l'épine du dos ont aussi leurs vertus. Il n'y a point de Tartares & de Chinois qui ne trouvent la chair du rygre d'un gout excellent. Plusieurs personnes nous en demanderent avant que nous eutlions commencé à disséquer le nôtre. D'autres nous presserent de leur donner des os. Nous fumes furpris de trouver, dans le gosier & dans l'estomac de cer animal, quantisé de petits vers rougeâtres. Il avoit plus d'un doigt de graisse entre la peau & la chair.

Le 25, l'Empereur revint au Palais de Peking, après avoir passé trois ou quarre jours dans son Parc des Daims, qui se nomme Hai-tse.

Le 28, premier jour de la seconde Lune Chinoise il y eur une Eclypse de let of serves par soleil, de plus de quatre doigts. Etant au Palais, je ne pus l'observer exac-

## DES VOYAGES. LIV. IV.

tement. Je préparai les instrumens nécessaires pour donner à l'Empeteur la GIRBILLON. satisfaction de la voir lui-même. Il fit cette experience avec les Grands de sa

Cour, aufquels il prit plaisir à donner des preuves du truit qu'il avoit tiré IL Voyage. de ses Etudes.

Le Tribunal des Mathématiques, après avoir observé cette Eclypse, con- Embarras singufulta le Livre qui se nomme Chen chu, où est marqué ce qu'il faut faire, ce des Mathematiqui doit arriver, & ce qui est à craindre, à l'occasion des Ecrypses, des Comé-ques.

tes & des autres Phénomenes celeftes. Il trouva, dans ce Livre, que les circonftances présentes saisoient connoître que le Trône étoir occupé par un méchant homme, & qu'il falloit l'en faire descendre pour y substituer un meilleur Prince. Le Président Tartare du Tribunal ne voulut pas que cette remarque sut

inférée dans le mémorial qui devoit être préfenté à l'Empereur. Son Lieutenant eut une longue dispute avec lui , & prétendoit au contraire qu'on y devoit inférer ce qui se trouvoit dans le Chen-thu, parce que c'étoit l'ordre du Tribunal, & qu'en le suivant ils ne devoient pas craindre que leur conduite sut désap-

Le premier jour de Mars, l'Empereur ayant appris que nous commencions le Carême, c'est-à-dire, que nous renoncions pendant six semaines à l'usage des alimens ordinaires, donna ordre qu'on ne nous servit désormais que des viandes de Carême & des fruits. On nous apporta, dès le même jour, dix ou douze fortes des meilleurs fruits de Peking, quoique ce ne soit pas l'usage de servir des fruits à ceux qui sont nourris au Palais.

Le 2, on fit partir de la capitale un corps de huit ou dix mille Cavaliers Ufage de la Mieffectifs, qui montoient à quarante ou cinquante mille hommes en y com- Chine. prenant les valets, que les Tartares font servir de soldats en cas de besoin. Îls les instruisent, des leur jeunesse, à tirer de l'arc, pour les rendre capables d'occuper une place de cavalier ou de fantassin. La plupart y trouvent leur avantage, patce qu'ils profitent de la paye de leurs gens; & s'il arrive même à quelques-uns de faire des actions de valeur, c'est le maître qui en reçoit la récompense. Les troupes qui partirent étoient envoyées du côté de Kuku-hotun. Ville de la Tartarie Orientale, pour observer de-là les mouvemens du Khan

des Eluths qui faifoit des courfes de ce côté-là, pillant les Kalkas & les Mongols Sujets de l'Empire.

Le 10, l'Empereur nous fit dire que prenant la peine de nous rendre tous format des cles les jours au Palais, il n'étoit pas juste que nous fissions la dépense d'entretenir vaux aux Jésaldes Chevaux pour cet usage, & qu'à l'avenir il nous en feroit fournir de son tes. écurie. On commença des le lendemain à nous amener de ces petits chevaux de la Province de Se-chuen, qui marchent extrêmement vite. Ils étoient accompagnés d'un homme à cheval, qui avoit ordre de les reconduire à l'écurie de l'Empereur après que nous nous en serions servis.

nant les Sergens ou les Maréchaux des Logis, elles montoient à plus de feize

Le 15, l'Empereur apprit que la plûpart des foldats de Peking étoient char- Il paie les dentes gés de dettes, & que la meilleure partie de leur paye s'employoit à payer les Officieus intérêts de l'argent qu'ils avoient emprunté. Il donna ordre qu'on vérifiat toutes les dettes des Soldats, des Gardes, & de la Gendarmerie, au nombre de 22 dans chaque Nwu ou Compagnie, & celles des simples Cavaliers. En y compre-

millions de livres. Sa Majesté ordonna qu'elles fussent payées de l'argent de son Yyyij

fonne.

GERBILLON. 1691. H. Yoyage.

rréfor; & qu'à l'avenir, lorsque les Soldars ou les Officiers autoient besoin d'argent pour de véritables besoins, on leur avançat autant qu'il seroit jugé nécessaire, & que peu à peu ces avances sussent reprises sur leur paye, de

forte que toute la dette fui acquirtée dans l'espace de dix ans. Sa Majelhé na sulli payeren partie les dettes des Officiers de la Maison qui font obligés de le suivre lorsqu'il entreprend quelque voyage. Ses ordres portoient de donner judqu'à luit cens livres à chexun des Fyars, & quarre cens aux autres perits Officiers qui n'ont point de rang. Toute la somme ne monta pax à quarte cens mille livres, parce que les Standa qui firent la recherche de ces dettes ne mitent fur le rôle que ceux qu'ils jugerent incapables de payer. Il savoient d'abord marquér indistremment routes les detres i mais la friponerie de quelques Officiers, qui en significant de fausses, en fir même terrancher de vértiables. L'Empereur voulur qu'on pir sur son réfor le sond destiné à payer ces dettes, parce qu'il ne lui parut pas juste d'employet les dujiers de l'Empire à payer des dettes contradées au stérvice de la per-

Musinerie d'un corps de Cavaliera.

Le 29, les Cavaliers qui n'avoient pas eu de part à la distribution de l'Empereur, parce qu'étant esclaves ils ne pouvoient contracter de dettes, s'assemblerent fous les murs du Palais, au nombre de trois ou quatre mille, pour demander d'être compris dans les bienfaits de Sa Majesté. Comme il ne se trouva personne qui voulût se charger de la Requête qu'ils avoient préparée . ils demeurerent long-tems dans la grande cour du Palais, à genoux, la tête découverre, en posture de Supplians. Ensuite avant sçu que l'Empereur étoit allé se promener au jardin qui est derriere son Palais, ils environnerent ce jardin tous enfemble, & demanderent à haute voix qu'étant foldats comme les autres on leur accordât quelque récompense. L'Empereur feignit de ne les pas entendre. Alors quelques uns des plus hardis pafferent la premiere porte du jardin , malgré les Gardes qui s'opposerent à leur passage. L'Empereur averti de leur insolence en fit faisir huit, qui s'éroient avancés le plus, & qui étoient comme les Chefs, for-tout celui qui étoit chargé de la Requête; & les aurres ayant éré chasses à coups de fouet & de bâton, certe multitude ne fut pas long-tems à se diffiper. Sa Majesté envoya les huit soldats qu'on avoit arrêrés, au Tribunal des Crimes, avec ordre de leur faire incessamment leur

He fent chaffés à coups de fouet-

Charlment das

procèt.

Le 30, les principaux Officiers de la Milice préfenterent une requêre à l'Empereur, pour lui demander pardon de n'avoir pas fup prévenir le deflein de leurs Efclaves. Ils fe founteriont au châtiment qu'il plainci à Sa Majefié de leurs impoter. Dès le mime pour, le Chef des mutins ; c'ét-à-dire celui qui aétoit rouvé chargé de la requêre, ceur l'acte couple. Ses compagnons étoient condamnés au même fupplice smais l'Empereur rédufir cetre pomition au feul.

Chef. Cependar fon Maitre, qu'i toutun de B'Ayar de la garde, fut estié à la caupe pendant trois unois, près d'une des portes de la Ville, . & de accevoir chaute une coupe de fouet.

Le 31, Sa Majesté sortit de son Palais, pour aller passer le printents dans sa maison de Chang-chun-yuen. Elle nous ordonna de nous y rendre de quatre en quatre jours, sans discontinuer néanmoins d'aller chaque jour au Palais de Pe-

king, pour y travailler à mettre notre Philosophie en Tartare & à lui préparer Garagnes

des explications. Le 11 d'Avril, l'Empereur se fit expliquer la premiere leçon de Philosophie. C'étoir une petite Préface, dans laquelle nous exposions quel est l'objet de sette 1et Jétimes efcience; pourquoi elle est divisée en trois parties, qui se nomment Logique, piquent la Phi-Phylique & Morale, & ce qu'elle traite dans chacune. Sa Majesté témoigna pertua beaucoup de fatisfaction de ce prélude. Elle nous recommanda de ne nous pas presser & de faire tout à loisir. Il importe peu , nous dit-elle , que l'Ouvrage foit long, pourvu qu'il foit clair & bien composé. Elle parut affecter de nous

montrer un visage plus gai qu'à l'ordinaire.

Le 20, l'Empereur revint à Peking, pour y faite le lendemain la cérémonie de la creation des Docteurs, dont l'examen étoit fait depuis quelques mois. Il ne fut pas long-tems au Palais fans nous faire appeller; & nous ayant fait affeoir fur la même estrade où il étoit assis, il nous montra un calcul qu'il avoit fait de l'espace contenu dans une lunule. Ensuite, se toutnant tout-d'un-coup de mon côté, il me dit de le fuivre dans le voyage qu'il devoit faire en Tartarie le l'Auteur de la mon côté, il me dit de le fuivre dans le voyage qu'il devoit faire en Tartarie le fuirre en landmois suivant. Il vouloit être secondé dans les mesures de Géometrie qu'il se ricproposoit d'executer. Je le remerciai de l'honneur qu'il me faisoit, en descendant de dellus l'estrade & touchant du front jusqu'à terre. Cette marque de la joie que j'avois de l'accompagner parut lui causer beaucoup de satisfaction.

1691.

Le 21, dès le marin, Sa Majesté int publiquement la cérémonie de nommer Nomination des les Docteurs qui avoient été jugés dignes de ce rang, & le même jour elle retour-

na à fa maifon de plaifance.

Le ; d'Avril , on vint m'avertir , de la part de l'Empereur , que pour le voyage que je devois faire avec lui, il me feroit fournir des chevaux, des rentes, des chameaux & tout ce qui seroit nécessaire à mes besoins. Quatre jours après, Sa Majesté revint à Peking, pour se disposer au départ.

6. I I.

Troisième Voyage de Gerbillon à la suite de l'Empereur de la Chine.

Départ & fuiço

E fut le 9 de Mai, avant la pointe du jour, que l'Empereur, fuivi de la plus grande partie de sa Cour, partit de Peking pour aller tenir les Etats de la Tartarie. Outre les Officiers & les troupes de la maison, la plûpart des Grands de l'Empire, les principaux Princes du Sang, les Regules, les Ducs, &c. partirent en même-tems avec beaucoup de troupes, & prirent une autre pour se rendre au lieu de l'atsemblée. Je me rendis, avec le Pere Bouvet dans une des cours, pour y attendre 5a Majesté. Aussi-tôt qu'elle nous appersut, elle nous fit demander où étoit le Per? Pereyra, & me fit donner ordre de marcher avec les gens de sa maison qui suivent immédiatement sa personne.

En fortant de la Ville, nous trouvâmes les trompettes, les hautbois, les tambours & tous ceux qui portent les marques de la dignité Impériale , rangés. en haie des deux côtés du grand-chemin, & un peu au-delà, les troupes de la maison de Sa Majesté. L'Empereur alla diner dans un Village , nommé Wanking, à deux lieues de la Capitale. Il me fit l'honneur de m'envoyer un plat de sa table, avec du riz , de la crême & du thé Tartare de sa bouche. L'ordre.

Yyy iii

GERBILLON.

III. Voyage. fecond.

étoit donné de me faite manger avec les premiers Officiers de ses gardes . assis immédiatement au-dessous de ceux du premier rang & à la tête de ceux du

Le premier jour on fit quatre-vingt lis, & l'on passa la nuit dans un Bourg Nyeu-lang-channommé Nyeu-lang-chan. L'Empereur ordonna que j'eusse l'entrée libre dans le licu où il seroit logé, & que je fusse libre moi-même près de son appartement. Lorsqu'il sut arrive, il m'envoya faire plusieurs quettions touchant les Livres de Mathématique que j'avois apportés. Il me fit dire que pendant ce voyage il vouloit revoit la Géometrie-pratique que nous lui avions expliquée l'année d'auparavant, & à laquelle, disoit-il, il ne s'étoit pas affez appliqué, parce qu'il étoit alors occupé de l'affaire des Eluths. Sur le champ il dépècha un Eunuque de sa chambre à Peking, pour lui apporter cette Géometrie-pratique,

que nous avions traduire en Tartare avec les Elémens de Géomerrie. Le foir, après m'avoir envoyé plufieurs plats de sa table, il me fit appeller dans sa chambre; & m'ayant fait asseoit près de lui, comme à Peking, il me ptoposa diverses questions sur la Géometrie. Il expliqua devant moi plusieurs

PLICUE.

propolitions qu'il avoit déja vûes, pour les rappeller parfaitement à la mémoire. Nous partimes le 10, à la pointe du jour. L'Empereur alla diner dans un Village nommé No-chan, à vingt lis de Nyeu-lang-chan. Outre ce qui m'étoit assigné pour ma nourriture, il m'envoya, comme le jour précédent, plusieurs mets de sa table. La veille, il avoit donné ordre qu'un de ses Hyas, Tuto d'origine, quoique né à Peking, & Capitaine des Moscovites qui étoient au fervice de Sa Majesté, me suivit sans cesse & s'esforçat d'apprendre quelques mots de la langue Latine, fur-tout à lire les caracteres de cette langue. Ce Hya, qui scavoit patfaitement la langue Moscovite, avoit été des deux voyages où

la paix s'étoit conclue entre les deux Empires. Le même jour, Sa Majesté étant sortie après dîner & passant près de nous,

Liutles.

demanda si cet Officier avoit déja fair quelques progrès, & voulut voir l'alphaber que je lui avois écrit. On fit ce jour-la foixante lis, & nous arrivâmes le foir à Mi-yun-hyen. Sa Majesté m'envoya faire aussi-tôt plusieurs questions sur les Etoiles, & particuliérement fur le mouvement de l'Etoile polaire vers le Pole. Je lui fis voir les Cartes du Pere Pardies, fur lesquelles j'avois fait mettre en Chinois les noms des Constellations & des Etoiles. Le soir, après m'avoir envoyé quelques mets de sa table, il me sit appeller & revit avec moi plus de dix propolitions de Trigonometrie, dont je lui expliquai les démonstrations. Je fus une heure avec lui, toujours assis à son côté. Aussi-tôt que je l'eus quitté, il m'envoya une demie-porcelaine du vin de sa bouche, avec ordre qu'on me le fit boire entiérement. Le lendemain, il me fit demander si je m'étois ressenti du vin qu'il m'avoit fait boire.

Bourg de Che-

Le 11, étant partis à la pointe du jour, nous dinâmes dans un Village nommé Chin-choan, à trente lis de Mi-yun, & nous passames la nuit dans un Bourg nommé Che-hia, après avoît fait soixante lis. L'Empereur me fit demander de combien la hauteur du Pole surpassoit celle de Peking, & quel changement il y avoit à faire dans le calcul de l'Ombre méridienne. Enfuite étant forti dans la cour , il fe fit un amusement de tirer avec une arbalète & une sarbacane, sur des moineaux & sur des pigeons. Je lui vis ptendre ce divertissement. Il tira trois pigeons de fuite avec l'arbalète. Il me demanda si je sçavois

xerce à tirer de

de dormir tous les jours vers midi, dans le tems des grandes chaleurs.

tirer de l'arc. Je sui répondis que nous n'apprenions pas ces exercices en Eu- GERBILLON. rope. » Il est vrai, me dit-il, que les Européens ne se servent que d'armes à » teu «. De-là il retourna dans sa chambre , pour suivre l'habitude qu'il avoit III. Voyage.

Le 12, nous dînâmes dans un petit Village, nommé Lau-qua-tien, à trente lis de Che-hia. Ensuite nous sîmes trenie autres lis pour gagner Ku-pe-keu, qui est une des portes de la grande muraille. Une demie lieue au-deilus de cette Forterelle, nous trouvâmes toute la foldatesque Chinoise qui compose la garnison & qui veille au passage du détroit , rangée en baraille sur le bord du grand-chemin. Elle confistoit en fept ou huit cens fantassins & environ cinquante chevaux. L'Empereur s'arrêta, pour considerer ces troupes. Ensuite étant monté fur une éminence, il mit pied à retre pour leur voir faire l'exercice. l'étois à dix pas derriere Sa Majesté. Elles se rangerent d'abord sur huit lignes, entre lesquelles étoit un espace vuide , de cinq ou six pas. Chaque ligne n'avoit samilea, que deux foldats de file. On fit paroître cinquante ou soixante affuts de petits canons. Comme ce n'étoit que de petites charrettes couvertes, je ne vis pas si elles portoient effectivement du canon. Elles étoient trainées à force de bras par des hommes. Il y avoit, fur les deux aîles de l'Infanterie, quelques compagnies de cavalerie, qui firent divers mouvemens & qui tirerent plufieurs fois. Le fignal du commandement étoit de tirer un ou deux coups de moufquet, de dellus une éminence voifine, auxquels on répondoit d'abord du cenrre du bataillon. Enfuite on entendoit le bruit des Instrumens, qui ne consistoient qu'en des cornets, dont le son étoit fort sourd, quelques bassins de cuivre sur lesquels on frappe, & d'autres à peu près de la même nature. Les mouvemens que je leur vis faire n'avoient rien qui approchât de ceux de notre milice. Je jugeai que s'ils n'ont pas d'autre methode pour se mettre en ba- Follosse de l'intaille & faire l'exercice, un bataillon de huit cens hommes de leur infanterie fa ne foutiendroit pas les efforts d'un fimple escadron de cent chevaux. Cependant les spectateurs admiroient cette troupe. Quelques personnes de la premiere confidération me demanderent férieusement ce que y en pensois & si notre Infanterie lui étoit comparable. L'Empereur même envoya au Commandaut un de ses habits ordinaires & lui fit donner un cheval, pour le récompenser d'avoir si bien discipliné ses troupes.

L'Empereur ayant été informé, le même jour, par un Courier du Président du Tribunal des Mongols, que plusieurs de leurs Chefs qui devoient affister aux Etats n'étoient pas encore arrivés, & que l'hetbe ne commençant qu'à pousser il y avoit encore très peu de sourage, Sa Majesté résolut de séjourner le lendemain à Ku-pe-keu. Elle m'envoya faire plusieurs questions sur la maniere de prendre la hauteur du Pole pas les Etoiles, & fur la déclinaifon de

l'aimant.

Le 13, je pris la hauteur méridienne du Soleil, avec le demi-cercle de M. Demi-cercl le Duc du Maine, dont j'avois fait présent à l'Empereur. Ce Monarque en faifoit sant de cas, qu'il le faisoir porter sur le dos d'un cavalier. Il lui avoit donné un double étui, dans lequel il ne pouvoit être altéré par le transport. Je trouvai la hauteur du bord supérieur du Soleil, de soixante-huit dégrés six minunutes; & le foir, après avoir fait mon explication de Géométrie à l'Empereur. je lui présentai l'observation que j'avois faite, avec le calcul de la hauteur du

## HISTOIRE GENERALE

GERBILLON. 1601. IU. Voyage.

Pole, réfultant de cette observation, & celui de l'ombre méridienne, Sa Majesté m'en témoigna beaucoup de fatisfaction, & m'ordonna de les conserver foigneusement. Elle loua beaucoup la Géomérrie pratique démontrée, que nous avions composée pour elle en Tartare. Elle continua de m'envoyer, le main & le foir, des mets de sa table; & sçachant que je voulois écrite à nos Peres de Peking, elle me fit dire de lui donner ma lettre pour la mettre dans son propre paquet.

L'Empereur fe donne le specta. sie de la lutte.

Le 14, étant partis une heure avant le jour, nous dinâmes dans une maison qui se présente sur le chemin. Sa Majesté prit plaisir, avant & après le dîner, à faire lutter fuccessivement un Kalka & un Mongol contre un de ses Ha-ha-chous, qui passoit pour le meilleur lutteur de la Cour; quoiqu'il fût de très petite taille, & qu'il n'ent pas plus de vingt-quatre ans. Le premier tertalla fon ennemi. Le fecond quoique beaucoup plus puissant de corps & plus robuste en apparence, ne put renverser le Ha ha chou; mais il conserva austi le mêine avantage; & l'Empereur, après les avoir viis affez long-tems aux prifes, fit celler le combat.

Lutteurs Tat-63C48,

Pour se donner plus de facilité dans cet exercice, les Tartares mettent bas leur habit & prennent une casaque de grosse toile. Ils se eeignent le plus étroitement qu'ils peuvent ; ensuite ils se prennent l'un l'autre au-dessus de l'épaule, ou par le haut de la poirrine, & s'efforcent par des especes de crocen-jambe, de renverser leur adversaire. Celui qui a terrasse le sien va se mettre à genoux devant l'Empereur, & lui faire hommage de sa victoire en se prosternant jusqu'à terre.

Nean kisrun.

blanc.

Nous arrivames de bonne heure, le foir, dans un village nommé Nean-kiatun, à quatre-vingt lis de Ku-pe-keu. L'Empereur me demanda, fi les Rois de L'Empereur s'el'Europe faisoient des voyages, s'ils alloient à la chasse, & comment. Enaerce à tirer au fuite il fit avertir les Grands du cortege de se préparer à tirer au blanc, avec le fusil & l'arc. Je reçus ordre de le suivre, pour être témoin de cet exercice. Il tira trente coups, à soixante ou soixante-dix pas de distance, toujours à balle seule, & il toucha plusieurs sois au but, qui étoit un morceau de planche de la grandeur de la main. Il chargeoir fouvent fon fufil lui-même. Le troisiéme des Princes ses fils tira deux coups, & donna une fois dans le blanc, Aucun des Grands n'y donna. Mais l'honneur de tirer ne fut accordé qu'à cinq ou fix, qui ne tirerent même que deux ou trois fois chacun.

Après s'être fervi du fufil , l'Empereur rira de l'arbalète , avec un Capitaine de ses Gardes, qui passoit pour habile arbalètrier. Sa Maiesté tira de deux fortes d'arbalètes ; l'une avec des fleches , l'autre avec des balles de terre cuite , & toujours avec beaucoup d'adresse. Ensuite voulant tiret de l'arc, elle sit venit cinq des plus habiles archers de sa Cour. L'un étoit ce même Kalka qu'il avoit fait lutter deux jours auparavant, & qui l'emporroit fur tous les autres. Il ne manqua presque jamais de donner dans le but. L'Empereur y donna aussi plusieurs fois. Lorsqu'on eut cessé de tirer de l'arc, Sa Majesté sit encore lutter ce Kalka, qui terralla promptement son adversaire, & se fit admirer par sa fouplesse & sa force.

Le 15, on ne partit que vers sept heures du matin. Après avoir fait einquante lis, nous campames dans une Plaine nommée Pornaya. L'Empereur crant venu en chassant, il avoit fallu monter & descendre cinq ou six mon-

tagnes





tagnes fort roides, fort pierreuses, & remplies de brossailles. Les chevaux Tar- Greatinos. tares ont plus de facilité à se tirer de ces chemus que n'en auroient les nôtres. Dans fa marche, l'Empereur fit faire deux enceintes, où l'on enferma quel- III. Vovage. ques cerfs & plusieurs chevres des montagnes. Il tua une chevre de sa propre la chasse. main. J'en vis une de fort près. A l'exception de la couleur, qui ressembloit à celle du Chevreuil, elle avoit le corps & particulièrement la tête de nos chevres domestiques.

Le foir, en artivant au camp, Sa Majesté demanda si j'avois vû la chasse. On lui dit que j'étois demeurc hors de l'enceinte. Elle donna ordre que pour la chasse du lendemain j'entrasse dans l'enceinte, & que je la suivisse de p.ès. Ensuite m'ayant appellé, pour faire l'explication de Géométrie dans sa propre tente, elle voulut sçavoir de moi-même si le cheval que je montois étoit bon; & quoiqu'il ne parut nullement farigué, elle m'en fit donner un autre le jour fuivant. Nous étions campés en plein champ. L'Empereur ordonna qu'on me dressat une petite tente, à sept ou huit pas de la sienne. Elle étoir dans l'enceinte la plus intérieure, qui est toujours sermée d'une double toile jaune d'environ sept pieds de hauteur, & qui n'a pas moins de vingt-cinq toises en

Le 16, on parrit à la même heure que le jour précédent. Sa Majesté étant Chaffe à laquelle sortie de sa Tente, nous dir de prendre le devant & d'aller l'attendre hors de son Parc. On ne fit ce jour-là qu'environ quarante lis, & le camp fut assis dans une vallée, sur le bord d'une petite riviere. Avant que d'y arriver, l'Empereur ayant fait faire halte à toute sa suite, alla chasser any chevreuils. Il ne s'en trouva qu'un feul dans un endroir, & deux dans un autre. Sa Majesté me fit appeller & donna ordre à Chau-lau-ya de me mener près de sa personne, pour me

quarré. Il n'y avoit, dans cette enceinte, que la tente de l'Empereut, celle de

procurer le spectacle de cette chasse.

fes fils & la mienne.

Ce Prince monta au fommet d'une montagne, fur le penchant de laquelle le Commens le faite chevreuil étoit couché. Il fit mettre pied à terre aux challeurs, qui étoient rous de ces Mancheous, qu'on appelle nouveaux, parce qu'ils sont nés dans le vrai pays des Mancheous. L'Empereur se sert d'eux pour ses gardes & pour ses chasseurs. Il les envoya, les uns à droite, les autres à gauche, un à un, avec ordre au premier de chaque côté de marcher sur la ligne qu'il leur marqua, jusqu'à ce qu'ils fussent reunis dans l'endroit qu'il leur avoit assigné. Els exécuterent ponchiellement cer ordre, sans que la difficulté du chemin leur sit perdre leurs rangs.

Ausli-tot que l'enceinte fut formée, avec une promptitude qui me surprit, l'Empereur fit signe de commencer les cris. Alors les chasseurs se mirent à ctier ensemble, mais à-peu-près du même ton, & d'une voix médiocre, qui ressembloit assez à une espece de bourdonnement. On me dit que ces cris se faifoient pour érourdir le chevreuil, afin qu'étant frappé de tous côtés par un bruit egal, & ne scachant par où prendre la fuite, on le puisse tirer plus facilement. L'Empereur entra dans cette enceinte, suivi seulement de deux ou trois personnes ; & s'étant fait montrer le lieu où étoit le ch.v:euil , il le tua du second coup de fusil.

Après cette premiere enceinte, on en fit une seconde sur des penchat sd montagnes. Comme ils n'étoient pas si rudes que les premiers, les chasseurs demeures Tome VII.

GEREILLON. 1691. III. Voyage, renr à cheval , & deux chevreuils qui s'y trouverent enfermés furent tués tous. deux de la main de l'Empereur. Sa Majesté tira trois coups en courant à toutes brides. Je vis ce Prince aller à bride abbatue, foit en montant ou en descendant par des pentes fort roides, & tirer de l'arc avee une adresse extraordinaire. Enfuite il fit étendre les chaffeurs & tous les gens de sa suite sur deux ailes, & nous marchames dans cet ordre jusqu'au camp, en faisant encore une espece d'enceinte mobile qui battoir la campagne. C'étoit pour la chasse du lievre. Sa Majetté en tira plusieurs. Tout le monde avoir soin de les détourner vers lui , & le droir de tirer dans l'enceinte n'étoir accordé qu'à scs deux fils. Les autres chasseurs n'avoient la liberté de tirer que sur le gibier qui s'écartoit du centre; & chacun s'efforcoit de l'en empêcher, parce que ceux qui laissoient sortir un lievre pat négligence étoient rigouteusement

L'Auteur com-

L'Empereur me fit demander, après notre retour, ce que je pensois de cette plimente l'Em- chaffe, & fi les Européens avoient le même ufage. Je lui fis un compliment dicile de la force. flatteur sur l'ordre de la chasse & sur son adresse à tirer du fusil & de l'are. à cheval comme à pied. Mais rien ne lui fut plus agréable que nos felicitations. fur la vigueur avec laquelle je lui avois vù latfer cinq ou fix chevaux, fans

aucune marque de lassitude. Ce Prince s'a-

Le même foir, après un grand vent de Sud, qui avoit élevé beaucoup de mute à recourts pourlière, le rems se couvrir. L'Empereur que la seule espérance de la pluye avoit rendu fort gai, sortit de sa tente; & prenant lui-même une grande perche, il se fit un amusement de secouer la poussiere attachée à la toile qui couvroir ses tentes. Tous ses gens prirent des perches à son exemple, & donnerent fur les toiles. Comme j'étois présent, je m'occupai du inême exercice, pour ne pas demeurer seul oisis. L'Empereur, qui le remarqua, dir le soir à les gens que les Européens n'étoient pas glorieux. On me rapporta qu'il avoit parlé de moi avec une bonté qui tenoit de la tendresse. Il me fit demander pourquoi il ne venoir pas de bons fusils à la Chine, puisqu'on en faisoit d'excellens en Europe. Je répondis que les Négocians n'apportoient d'ordinaire que

des marchandifes de cargaifon, & que pour nous qui étions Religieux, notre profession ne nous permettoit pas de connoître ni de porter des armes; mais. qu'il y avoit beaucoup d'apparence que le Pere Grimaldi connoissant le goût de

Amre chaffe.

Sa Majesté ne manqueroir pas d'en apporter quelques-uns & de les lui offrir. Le 17, on fit seulement quarante lis, & nous campames dans une vallée nommée Hu-pe-keu, sur les bords d'une petite riviere qui se nomme Kakiry. L'Empereur patla au de-là du camp, pour s'exercer à la chaffe. Dans la premiere enceinte, on enferma un chevreuil, un renard & quelques lievres. Le chevreuil. s'échappa. Sa Majetté tua le Renard, en courant, du premier coup de fleche. Enfuire, elle monta jusque sur la cime d'une montagne fort haute & couverte de brossailles. Cette montagne étoit si roide que nos chevaux suerent beaucoup. Je fus furpris de voir les Messagers de l'Empereur courir en monrant & endescendant, presqu'avec autant de légereré qu'en pleine campagne. Sa Majesté s'arrêta sur une petite éminence, pour prendre une liqueur rafraîchissante que les Chinois nomment Chau-mieu, composée de farine d'une espece de bled de Turquie, ou de miller, avee du sucre & de l'eau. Après en avoir bû, elle en fit donner à son fils, à ses deux gendres, & à quelques uns des Grands. de sa Cour & de ses Officiers. Elle me sit l'honneur de m'envoyer, dans sa Generales propre coupe, du thé Tartare de sa bouche, parce qu'elle supposoit que je n'étois pas accourumé à l'autre boisson. Ce fut le premier Eunuque de la Chambre III. Voyage, qui apporta le thé lui-même, à la vue de Sa Majesté & de toute la Cour. Faveur entrarre Pendant que l'Empereur but le Chau-mieu, toute l'affemblée fe mit à genoux & l'Autout. battir du front contre terre.

Le foir on amena, dans le Parc de l'Empereur, plusieurs anciens Officiers qui avoient été relegués dans un Village voitin. Sa Majesté leur fit faire l'exercice par des gestes, parce qu'ils étoient fans armes. Je ne vis rien qui marquât une adrelle extraordinaire, quoiqu'ils euflent la réputation de manier habilement les armes.

Le 18, on ne fit que quarante lis. Nous campames dans un lieu nommé. Chaffe de Qua-Quaryim, sur le bord du Kakiry. L'Empereur y prix l'amusement de la chasse. On avoit enfermé, dans une enceinte, neuf ou dix grands cerfs qui s'échapperent tous. Mais on tua quelques lievres, & l'on prit plusieurs faisans, avec l'épervier; car l'Empereur est toujours suivi de quantité d'oiseaux de proye. Le foir, après avoir pris un peu de repos dans sa tente, Sa Majesté s'exerça longtems à tirer de l'arbalète & de l'arc. Elle tiroit également bien de la main droite

Le 19, nous fîmes encore quarante lis, dans une Plaine qui se nomme Kabaye, fur le bord d'une petite riviere nommée Chan-tou, au bord de laquelle étoit autrefois une Ville du même nom, où les Empereurs de la race des Yuens tetoient leur Cour pendant l'Eté, On en découvroit encore les restes. L'Empereur marcha toujours en chatfant & fit plusieurs enceintes, dans l'une desquelles je lui vis tuer un grand fanglier. Ce furieux animal, se voyant pourfuivi & environné des chasseurs, s'étoit retiré dans un Fort où il n'étoit pas aise de l'approcher. L'Empereur ne laissa pas de le tirer, & du second coup de sleche il le blessa mortellement. Dans une autre enceinte on tua trois cerfs. J'en vis deux ou trois autres s'échapper au travers des montagnes, qui étant fort escarpées ne permirent pas de les poursuivre.

Ancienne Ville

Il se trouve, près du lieu où nous campames, des eaux-chaudes & médécinales que l'Empereur eur la curiofité de visiter. & où il s'arrêta infon'an foir. Il m'y fir appeller; & m'ayant montré la fource, il me demanda la raifon phylique de cette chaleur, si nous avions en Europe des eaux de cette nature.

fi nous en usions, & pour quelle sorte de maladies.

& de la gauche.

Ces eaux font claires dans leur fource; mais elles ne me parurent pas fi chaudes que celles qui font au pied du Mont-Pecha, un peu au Nord-Est de celles-ci. Dans les premietes, à peine pourroit-on mettre la main entiere fans se brûler; au lieu que dans celles-ci, on peut la tenir quelques momens sans être incommodé de la chaleur. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que dans le voisinage on trouve une autre source d'eau très-fraiche. On a tellement dirigé l'eau de ces deux fources, qu'elles se joignent d'un côté, & que de l'autre il reste un filet d'eau chaude toute pure. L'Empereur a fait construire dans le même lieu trois petites maisons de bois, avec un bassin de bois dans chacune, où l'on peut se baigner commodément. Sa Majesté s'y baigna, & nous ne revinmes au camp que vers la fin du jour.

Le 10, on séjourna au camp de Kabaye. L'Empereur continua de s'amuser Zzz ij

GERRILLON-1691.

III. Voyage. Avec nnelle Jifetterane.

fils un autre. Les challeurs en tuerent trois ou quatre. Le foir, Sa Majesté étant retoutnée au camp tira de l'aic avec ses deux enfans, l'un de ses deux gendres, & quelques Officiers de sa Maison, dans l'enceinte exterieute de son parc, à la vue de soute sa Cour. Après avoir tiré pendant que que tems, elle fit lutter plus de trente personnes, un contr'un ; ce qui dura jusqu'à la nuit. Le soir . purction ('Autour comme je fortois du parc interieur , Sa Majelté remarqua, de sa tente, que je portois un paquet de livies & le coullin qui me fervoit de siège. Elle appella aufli-tôt Chau-lau-ya, & lui ordonna de faire porter à l'avenir mon fiege & mes livres par un des Eunuques du Palais.

Le 21, nous partimes sur les sept heures du marin. L'Empereur me demanda si j'étois fatigue du voyage. Pendant toute la marche on ne cessa point de chasser aux lievres & aux chevreuils. Avant que d'arriver au camp, Sa Majesté sit faire une enceinte autour de deux ou trois montagnes fort hautes. & chargées de brossailles si épaules qu'il fut impossible d'y pénétrer. On y prit peu de gibier, quoiqu'on y eut renfermé un grand nombre de certs. J'entendis d'affez près les hurlemens d'un tygre; mais on ne put découvrir sa retraite; & le terrain érant fort incommode, l'Empereur ne voulur pas s'y arrêter. Le lieu où nous campa-

mes, après avoir fait quarante lis, se nommoit Halas-fin.

Grande chaffe Ar our des Mon-

Le 22, nous sejournames. La chasse sur ce jonr-là beaucoup plus grande que les jours précédens. Sa Majesté avoit fait venir des lieux voifins un grand nombre de Mongols, qui étant accoutumés à cet exercice entendent parfaitement la maniere d'enfermer le gibier & de le détourner à fon gré. On rassembla plus de deux mille chaffeurs, sans compter la suite de l'Empereur. Ils étoient rangés fous divers étendards; deux bleus, un rouge, un blanc & un jaune. Les deux bleus marchoient à la tête; l'un à la droite, l'autre à la gauche, & servoient à diriger l'enceinte; le rouge & le blanc marchoient fur les deux ailes. Le jaune étoit au centre.

Ordre des en ecintes.

Cerre enceinte comprenoit des montagnes & des vallées convertes de grands bois, qu'on traversoir, en les battant avec tant de soin que rien ne pouvoir s'échpaper fans être vû & pourfuivi. Lorsque les deux étendards qui marchent à la tête, en s'éloignant toujouts l'un de l'aurre, font arrivés au lieu qui leur est marqué, ils commencent à se rapprocher, & ne finissent leur marche qu'au point où ils se remontrent. Alors, l'enceinte étant fermée de toutes parts, ceux qui ont marché devant, s'arrêtent & tournent le visage à ceux de derrière. qui continuent de s'avancer, peu à peu, jusqu'à ce que tous les chasseurs se trouvent à la vue les uns des autres, & ferres de si près que rien ne puisse sortie

L'Empereur se tint d'abord vers le milieu de l'enceinte, avec quelques-uns de ses principaux Officiers, dont les uns ne faisoient que détourner le gibier pour le faire passer devant lui. Les autres lui fournissoient des séches, pour tiger, & d'autres les ramaffoient. Sur les deux ailes, au dedans de l'enceinte . étoient les deux fils de l'Empereur, affiftés chacun de trois ou quatre de leurs Officiers. Il n'étoit permis à nul autre de pénetrer dans l'enceinte, s'il n'étoit appellé par l'ordre exprès de l'Empereur. Personne aussi n'osoit tiret sur les bêtes, à moins que Sa Majesté ne l'ordonnât; ce qu'elle faisoit ordinairement après avoir bleffe la bête, Mais si quelqu'animal s'échappoir, les Grands & les

antres Officiers de la Cour, qui marchoient immédiatement après ceux qui for- GERBLELON. moient l'enceinte, avoient la liberté de le poursuivre & de tirer.

Sa Majesté tira un très-grand nombre de chevreuils & de cerfs , qui mar- III. Voyage, choient en troupes dans les montagnes. On n'avoit fait néanmoins que deux enceintes, qui durerent cinq ou fix heures. Dans la premiere, on enferma caute un 17g/e. un tygre, fut lequel l'Empeteur tita deux coups d'une grande atquebuse & un coup de fusil; mais comme il tira de fort loin & que le tygre étoit dans un fort de broffailles, il ne le bleffa point affez pour l'arrêter. Au troisième coup. le tygre prit la fuite vers le haut de la montagne, où le bois étoit le plus épais. Cet animal ctoit d'une grandeur monstrueuse. Je le vis plusieurs fois, parce que j'étois fort ptès de l'Empereur ; & je lui préfentai même la méche allumée, pour mettre le feu à son arquebuse. Il ne voulut pas qu'on s'approchât trop du monstre, dans la crainte que quelqu'un de ses gens ne sur biesse. Le danger n'est jamais grand pour sa personne. Il est alors environné d'une cinquantaine de chasseurs à pied, tous armés de demi-piques, qu'ils sçavent ma-

Il renverfe un

Je remarquai, dans cette occasion, la bonté du caractere de ce Monarque. Aussi-rôt qu'il vit fuir le tygre du côté opposé au sien, il cria qu'on lui ouvrit le souseur & sen passage & que chacun se détournar pour éviter d'être blesse. Ensuite il dépê- cheral, cha un de ses gens, pour s'informer s'il n'étoit rien arrivé de facheux. On lui rapporta qu'un des chasseurs Mongols avoit été renversé, lui & son cheval, d'un coup de patte que le tygte lui avoit donné en fuyant; mais qu'il n'avoit point été blesse, parce que l'animal, étourdi par les cris des autres ehasseurs, avoit continué de fuir.

nier avec adresse, & dont ils ne manquetoient pas de percer le tygre s'il avan-

Après la premiete enceinte, & pendant qu'on disposoit la seconde, l'Empeteur s'artêta fur une éminence, où il mit pied à terre pour se faire apporter du thé Tartare. Il en fit donner à ses ensans, & à quelques-uns des Officiers & des Grands qui étoient autour de sa personne ; & s'étant souvenu aussi de moi, il m'envoya fa propre taffe, pleine d'excellent thé Tartare, tel qu'il en avoir bû lui-même. Elle me fut encore apportée pat le premier Eunuque de sa chambte . à la vûe de tout le monde.

Le foir, étant retourné au camp, l'Empereur me demanda ce que je penfois de cette chasse, & si l'on en faisoit de semblables en Europe. Il me dit, en de s'enercer à la riant , qu'il falloit que je prisse un arc & des fléches à ma ceinture , & qu'il chasse. avoit rematqué que j'étois affez bon cavalier. Le foir, à l'heure du fouper, il m'envoya trois plats de sa table, dont l'un contenoit de la chair de sanglier, l'autre, une perdrix & des cailles, & le troisième, de la pâtisserie la plus fine

qui se fasse pour lui.

çoit du côté de leur Maître.

Dans la chasse du même jour, outre des faisans, des perdrix & des cail- Ossess non les , on prit un oiseau d'une espece particuliere & que je n'ai vûe nulle part ailleurs. Les Chinois lui donnent le nom de Ho ki, qui fignific Poule de feu, apparemment parce qu'autour des yeux il a une ovale de petites plumes, couleur de seu très-vive. Tout le reste du corps est de couleur de cendre. Il est un peu plus gros qu'un faisan. Par le corps & la tête, il ressemble assez aux poules-d'Inde. Comme il ne peut voler ni haut ni loin, un cavalier le prend facilement à la course.

Zzz iij

GERBILLON. 1691. III. Voyage, Valley de Hamar-calchane nunga.

Léopard toé par L'impereur.

Le 22. on partit à l'heure ordinaite & l'on fit environ quarante lis. Le camp fut affis dans une vallée qui se nomme Hamar tabahan nianga , c'est-àdire , le Détroit de la Montagne de Hamar , fut les bords de la petite Riviere de Hakir. On fit presque tout le chemin en chassant. Les chasseuts surent rangés sur une grande ligne, qui occupoit plus d'une demie lieue d'étendue, sous les mêmes ciendards & dans la même disposition que le jour précédent. On traverfa, dans cet ordre, des montagnes, des vallees, des bois & des campagnes, en donnant la chasse à tout ce qui se présentoit. On tua encore un ailez grand nombre de cerfs & de chevreuils, fur-tout un léopard, qui se trouva dans un fort de brosfailles, dont on eut beaucoup de peine à le déloger. Il fallut que les piqueurs battiffent le fort avec leurs demi-piques, tandis que Sa Majesté tiroit des sléches au hazard. Etant enfin forti, il fut poursuivi avec ardeur & bien-tôt enfermé dans un lieu découvert, où l'Empereur lui perça le corps d'un coup de fléche. On lâcha les chiens, qui l'acheverent avec affez de peine, parce que sa blessure ne l'empêchoit pas de se défendre avec les griffes & les dents.

Détroit de Ha-

Le 24, on fit environ foixante lis en chassant; mais le bagage, qui suivit le droit chemin, n'en fit pas plus de trente. Nous campâmes encore fur le bord de la Riviere de Hakir, dans un Détroir de montagnes nommé Harongha. On tua un très grand nombre de cerfs & de chevreuils, quoique le nombre des chasseurs sur diminué. Tous les Mongols étoient retournés dans leur canton.

chost poulsitu.

Le 25, étant partis vers huit heures du matin, nous marchâmes presque Plaine de Pa- toujours en chassant , & nous fimes quarante lis de chemin droit. Nous campames au-delà des montagnes, dans une grande plaine, qui est environnée de collines. Elle se nomme Puchoui-pouhuru, c'est-à-dire, Plaine qui a les montagnes derriere foi. Après avoir fait environ quinze lis, nous montames & descendimes une haute montagne, toute couverte de sapins. De-là nous entrâmes dans un Pays plus découvert, où les Mongols des Pays circonvoifins avoient préparé une enceinte, dans laquelle il se trouva une très grande quantité de cerfs & de chevreuils. L'Empereur & fes deux fils en tuerent plusieurs . fur-tout l'Empereur, qui étoit infarigable à courir & à tirer de l'arc. Il lassoit chaque jour huit ou dix chevaux de main; & pour en changer dans le befoin, il en avoit toujours quinze à fa fuite.

Le 16, on ne fit que vingr lis, presque dtoit au Nord, & toujours en chasfant. Mais, comme le Pays étoit beaucoup plus découvert, il y avoit auffi moins de bêtes fauves. On ne laissa pas de tuer encore un assez grand nombre de chevreuils & de liévres. Nous campâmes fut le bord d'une Riviere qui se nomme Konnor. La plaine est remplie de sables, au Nord-Est & à l'Est de la

Riviere de Kons not.

Solin-lau-ya Proveet.

Riviere. A l'Ouest, c'est une prairie, qui est environnée de collines. En arrivant au camp , l'Empereur dépêcha Sofan-lau-ya vers les Princes eft depiché aux Princer Kalkas, & Kalkas, à l'affemblée desquels Sa Majesté venoit présider en personne. C'étoient Oui étoient ces ceux qui ayant été chassés de leurs Etats pat le Khan des Eluths & ne pouvant trouver d'azile que sur les terres de l'Empereur, avoient été obligés de se faire ses vasfaux. Entre ces Princes, il y en avoit trois qui portoient le ritre de Han. Le plus puissant se nommoit Tuchetu-han, & tenoit sa Cour à Kalka-han, trois cens lieues au Nord-Ouest de Peking. Son frere étoit un Lama, qui avoit eaufé la ruine de fa Maifon par fon orgueil. Il s'appelloit Chempzun-tamba- GLEBILLONhutuktu , & faisoit sa demeure ordinaire à Thula , sur le bord d'une riviere de même nom, où il avoit fait bâtir un fort beau Temple, dans lequel il se faisoit III. Voyage. adorer comme une Divinité.

Le second des Princes Kalkas, qui étoir néanmoins le plus ancien, c'est-àdire, celui qui avoit été honoré le premier du titre de Han, se nommoit Chafuktu-han . & réfidoit à l'Ouest de toutes les Hordes de sa Nation. Le troisième portoit le nom de Che-chin-han. C'étoit le même que nous avions vû à notre re-

tout de Nipcheu.

L'Empereur avoit envoyé plufieurs fois au Khan des Eluths, pour lui per- Suiet du voterte fuader de faire la paix avec les Princes Kalkas; mais loin d'y consentir, c'étoit de l'Empereur de de l'Attemblés. pour se faisir de ces Princes que le Khan étoit venu l'année précédente, à la tête d'une armée, jusques sur les terres que Sa Majesté leur avoit données en Tartarie . & cette audace avoit été l'occasion de la derniere guerre. Sa Majesté venoit tenir les Etats de la Tartarie pour reglet la succession de ces Princes, pour fixer

leur féjour & pour leur donner des loix.

Sofan-lau-ya leur déclara les ordres de l'Empereur , mais d'une maniere douce & obligeante, fuivant fes instructions. Il leur dit que ne composant plus tous trois qu'une même Maison, Sa Majesté avoit desiré de se voir avec eux; qu'elle n'avoit pas voulu leur donner la peine de faire le voyage de Peking, & qu'elle étoit venue les trouver elle-même, malgré les incommodités de la faifon. Ils se mitent à genoux, & dans cette posture ils écouterent repectueufement les ordres de Sa Majeité. Enfuite Sofan-lau-ya s'affit & confeta quelque-tems avec eux-

Le 27, on fit environ cinquante lis an Nord-Ouest, dans un Pays sabloneux & fort inégal, où il se trouvoit quantité de lievres. L'Empereur sir ranger sa suite sur une grande ligne, qui occupoit environ deux ou trois lis d'étendue. On marcha dans cet ordre, pour battre les brossailles. Après avoir Plaine de Tièle passé les collines & les hauteurs de sable, nous entrames dans nne grande plaine, nommée Tolo-nor, c'est-à-dire, les sept Réservoirs d'eau, & l'on y assit le camp. L'Empereur en vint choisir lui-même le terrain, & m'ordonna de marquer exactement les huit points cardinaux. Je les fis tracer, après les avoir pris avec le demi-cercle de M. le Duc du Maine , & l'on donna au camp la forme

faiyante. Les tentes de l'Empereur furent placées au centre. Son quartier étoit compo- Forme du Carogr fé de quatre parcs, ou de quatre enceintes. La premiere, qui étoit fort gran- imperial-

de, contenoit les tentes des Gardes de Sa Majesté, tellement jointes entr'elles. qu'il n'y avoit aucun vuide & qu'elles formoient une galerie. La seconde n'étoit pas différente de la premiere, mais elle avoit moins d'étendue. La troiheme étoit un rets, ou un filet de cordes jaunes entrelassées, qu'on ne pouvoir traverser. Chacune de ces enceintes avoit trois portes ; une au Sud, qui étoir la plus grande, & par laquelle l'Empereur seul entroit & sortoit avec sa suite. Les deux autres étoient, l'une à l'Orient & l'autre à l'Occident. Celles des troisenceintes plus interieures étoient occupées par des Gardes de l'Empereur, fousle commandement de deux ou trois Officiers.

La derniere enceinte & la plus interieure étoit de toile jaune, tendue sur despieux & des cordes. Cette toile formoit une espece de muraille en dehots & car

GERBILLON.

dedans. C'étoit un quatré long, d'environ vingt-quatre ou vingt-cinq toifes, fut dix-huit de largeut. L'enceinte n'avoit qu'une seule porte, à deux ventaux de III. Voyage. bois vernissé. Elle étoit gardée nuit & jour par deux Hyas, qui tenoient chacun un battant de la potte avec une courroie de cuir, & qui n'en permettoiene l'entrée qu'aux domestiques qui approchent le plus près de la personne de l'Empereur. Au-dessus de cette porte étoit un pavillon de toile jaune, avec une brodetie platte, de couleur noire, qui faisoit un assez bel effet.

Entre les deux enceintes exterieures étoient placées les rentes des Grands de la Cout & de tous les Officiers de la maison de l'Empereur. On avoit laissé néanmoins un espace de quatre-vingt pas entre la seconde enceinte & ces ten-

tes, par respect pour Sa Majesté. Entre la seconde enceinte de toile jaune, qui s'appelle Muraille de toile, & celle de rets, étoient les offices de la Maison Impériale, qui faisoient tout le tour, excepté du côté du Sud, qui étoit le devant, où il n'y avoit qu'une

place. Tente de l'Empercur.

Au milieu de l'enceinre de toile jaune étoit la tente de l'Empereut, ronde, fuivant l'usage des Tartares, & à peu près de la forme d'un colombier. Ordinairement il y en a deux pour sa personne, qui sont placées l'une contre l'autre & qui communiquent ensemble. L'une sert de chambre à coucher, & l'autre de salle, où Sa Majesté demeure tout le jour. Leur diametre est d'enviton trois toifes.

Tentes pour l'Attimbiée.

Les deux tentes qui avoient été dressées pour l'Assemblée étoient beaucoup plus grandes & plus hautes que les tentes ordinaires. La plus grande, qui fervoit de falle, avoit cinq toises de diametre, & l'autre quatre. Elles étoient ornées d'une tapisserie de soie bleue, à la hauteur de cinq pieds. En dehors elles étoient couvertes d'un feutre épais, qui étoit tevêtu d'une toile forte & affez fine. Au-deffus étoit encore un cylindre de toile, ouvragé, fur les bords & fur le haut, d'une broderie plate de couleur noire. Cette toile étoit tendue fort roide; & ne touchant la tente que par le haut, elle alloit en s'éloignant peu à peu jusqu'au bord, où elle étoit bien tendue par des pieux de bois faits au tour & proprement vernisses de rouge. Elle étoit arrachée aussi à des cloux de fer plantés en rerre, avec de grandes courroies de laine tissue comme nos ceintures. Cette couvetture de toile servoit à désendre Lit de l'Empe- la tente de la pluie & de l'ardeur du soleil, dont elle brisoit les rayons,

Au fond de la seconde tente étoit le lit de l'Empereur, dont les courtines & le tour étoient de brocard d'or tout semé de dragons. Les couvertures & les matelas étoient seulement de fatin ; mais il y avoit une couverture de peaux de renard, qui se met sur le matelas lorsqu'il fait froid, suivant l'usage des Tarrares.

Le fond de la plus grande tente, qui étoit sur le devant, offroit une petite estrade d'environ cinq pieds en quarré, & haute d'un pied & demi, couverte d'un tapis de laine. Sur ce tapis étoit un paravent, où l'on voyoit peint un grand dragon. C'étoit une piece antique, dont on faisoit beaucoup de cas, quoique la peinture m'en parût affez commune. Ce paravent cachoit la communication de la premiere tente avec la seconde. Le parc des deux tentes étoit aussi convert d'un seutre blanc fort propte, & vers le milien, d'une natre trèsfine du Tong-king.

Entre

Entre ces deux tentes, il y avoit une tenture de toile jaune, qui séparoit en Girrition. deux parties toute l'enceinte interieure. Dans la partie interieure, outre la grande tente de l'Empereur, on voyoit encore un grand pavillon de toile jaune III. Voyage. assez fine, large d'environ dix pieds sur sept de longueur, & quarré dans sa forme. Tous les rideaux étoient aussi de toile jaune, doublés de toile blanche.

Au dehors, la toile jaune étoir relevée par une espece de broderie noire. Le haut des rideaux étoit bordé d'un tour de taffetas jaune, plié en nuages.

Sur le devant de cette partie interieure de l'enceinte, aux deux coins, étoient placées les deux tentes des deux fils de l'Empereur, à peu près semblables à la sienne, excepté qu'elles étoient beaucoup plus petites. Derriere la tente de l'Empereur, au-delà de la séparation dont j'ai parlé, il y avoit dans les gardenshe de la deux coins deux rentes rondes; l'une, pour les habits de l'Empereur; l'autre qui servoit de sommellerie ou d'office, pour le vin, le thé, &c. Ensuite on voyoit plusieurs autres tentes, pout les Officiers qui sont immédiatement auprès de l'Empereur. On fit dreiler aussi une petite tente pour moi, dans le fond de la partie interieure, proche de la tente Impériale.

Autout de la troisième enceinte, à la distance de huit pas, étoient placées les tentes de tous les Grands de la Cour, chacun dans fon rang; excepté du côté du Sud, qui n'étoit occupé que par une plate-forme, fur laquelle devoient se ranger les trompettes, les iambours & les autres Instrumens, les éléphans & toutes les marques de la dignité Impériale, dont Sa Majesté s'étoir fait accompagner, pour paroître avec éclat dans cette Assemblée. Au-delà des tentes des Grands étoient celles des Hyas & de tous les Officiers', grands &

petits, de la maison de l'Empereur, à trois cens pas de distance.

Le camp des troupes fut disposé dans l'ordre suivant. A chaeun des huit points cardinaux que j'avois déterminés avec le demi-cercle, étoit un vuide de cent pas, pour servir de portes au grand-chemin du camp. Les entre-deux de ces huit portes furent occupés par les foldats des huit Étendards. On distingua dix-sept quartiers, à peu ptès dans la même disposition que le quartier de l'Empereur, avec cette différence, qu'il n'y avoit qu'une seuse enceinte & deux portes, & que chaque enceinte étoit moins étendue. Les tentes des foldats, qui se joignoient entr'elles & qui formoient une espece de galerie, bordoient l'enceinte, & celles des Officiers étoient au dedans. Il s'y trouvoit plusieurs tentes de Regules & de Princes du Sang. Voici l'ordre dans lequel tous ces quarriers furent disposés, droit au Sud du quarrier de l'Empeteur. A trois cens pas de la porte de l'enceinte de rers étoit l'avant-garde de l'armée, divisée en deux camps, placés des deux côtés de la porte du Sud, à cent pas l'un de l'autre. Enfuite, il y avoit de chaque côté, en tirant vers le Nord, un camp de mousquetaires à cheval & de canoniers ; après quoi suivoient einq camps de cavaliers. Tous ces camps étoient séparés entr'eux par un espace vuide d'environ cent pas. Au Nord, on voyoit de chaque côté un camp de mousquetaires & de canoniers. Entre ces deux derniers, c'est-à-dire, derriere le quartier de

l'Empereur, étoit le quartier de l'Infanterie. Le 18, dès le matin, les foldats qui étoient venus par un autre chemin que L'Empereuren le nôtre, les Regules & les Princes du Sang qui devoient affifter à l'Affemblée, artiverent au camp & se placetent dans les logemens qui leur étoient

destinés. Le soir, Sa Majesté visita successivement tous les quartiers. Les sol-Tome VII.

Trentes des file

Tentes pi ur la



dats étoient rangés en haie devant les portes de leuts camps, sans autres ar-GERMILION. mes que le fabre au côté; leurs Officiers à leur tête, & tous les étendards déployés. Les arcs, les carquois & les moufquets étoient à terre devant les III. Voyage.

Amillerie.

Chacun des quatte camps de mousquetaires avoit huit petites pieces de campagne, femblables à celles qui nous avoient fuivis dans le voyage de Nipcheu, avec deux autres pieces plus groffes & deux petits mortiers. Toute l'artillerie montoit à foixante-quatre petites pieces de campagne, huit pieces médiocres & huir mortiers. Les Regules & les Princes étoient à pied, chacun à la tête de son camp, & les marques de leur dignité étoient exposées devant leurs

Regules.

D'Mindions des tentes. Les Regules du premier ordre avoient chacun deux grands étendards, de la couleur de l'étendard dont ils font chefs, & deux hautes piques, avec une touffe de ces poils de vaches de Tartarie, dont les Tartares couvrent leurs. bonners : une grande banderolle , qui étoit aussi de la couleur de leur étendard : & dix lances, ornées chacune de sa petite banniere. Sur toutes ces bannieres, ces. banderolles & ces étendards, les armes de l'Empire étoient peintes en or, avec des fleurs & des festons. Le fond étoit de fatin. Pour les Regules du fecond. ordre, ils n'ont pas d'étendards, mais seulement deux piques, avec les banderoles & huit lances. Les autres ont ainfi leurs distinctions proportionnées. Sa Majesté ne fit que visiter en passant cette multitude de camps. Elle s'arrêta seulement pour voir faire l'exercice à l'Infanterie, qui consistoit en sept ou huit cens foldats; les uns avec le mousquet & le sabre; les autres, armés d'une espece de pertuisane, qui n'est tranchante que d'un côté. Quelques-uns n'avoient qu'un grand sabre, qu'ils tenoient d'une main, avec un bouclier de l'autre. Ces boucliers sont composés d'une espece d'ozier couroyé: L'office des foldats de ce dernier ordre est de commencer les attaques Sa Majesté voulut voir comment ils s'y prenoient.

L'Empereur fait fure l'exercice à

Aussi-tôt qu'ils furent en bataille, on leur sit faire trois ou quatre mouvemens, après lesquels le signal fut donné pour l'assaut. Ils se mirent à courie tous ensemble, le sabre à la main, se couvrant de leurs boucliers & poussant de grands cris. Leur effort fut si vis, qu'ils sirent reculer les Hyas de l'Empereur. Cependant j'eus peine à croire qu'ils fussent capables de se soutenir devant un corps de cavalerie mieux aguerri. Lorsqu'ils ne peuvent plus avancer, ils s'accroupissent à terre & se couvrent de leurs boucliers, qui peuvent les garantir des fléches, mais qui ne réfisteroient pas aux armes à feu.

Enfuite l'Empereur fit combattre quelques foldats, deux à deux; les uns du fabre & à découvert, mais fans s'approcher de trop près; d'autres, du fabre avec les boucliers, & d'autres de la pertuifane. Enfin, il voulut voir comment ceux qui étoient armés de boucliers se mertoient à couvert des fléches, & s'ils pouvoient avancer fans recevoir de blessure. Il fit prendre, dans cette vue, des fléches qui n'étoient armées que d'un morceau d'os, presqu'arrondi par le bout, dont on se sert pour tirer les lievres sans les percer. A la verité, le soldat avança deux fois jusqu'à la portée de l'épée, mais il ne put se couvrir si partaitement qu'il ne fur touché au pied par les fléches.

On me demanda mon fentiment fur ces exercices militaires. L'Empereur même, en retournant à fa tente, demanda au jeune Hya qui étoit chargé de me conduire, ce que i'en avois penfe & si j'avois témoigne que la Milice de

l'Europe fut mieux disciplinée. Il alla voir, avant la fin du jour, le lieu où l'on devoit ranger l'armée en bataille. Il fit aussi l'essai de quelques chevaux d'une espece singuliere, dont le pas est si grand & si vîte, que d'autres bons III. Voyage. chevaux auroient peine à les fuivre au grand trot, & même au petit galop.

GERBILLON. 1691. espece finguliere.

Le 19, jour que l'Empeteur avoit marqué pour recevoir les hommages des Princes Kalkas, tous les Mandarins & les Officiers civils & militaires, parurent dès le matin vêtus de leurs habits de cérémonie, & se rendirent chacun au lieu qui leur avoit été affigné. Les foldats furent rangés fous les atmes, avec leurs etendards, dans l'ordre suivant.

Au dehors des trois enceintes interieutes du quartier Impérial, à dix pas de Préparatife pro la porte la plus exterieure, on avoit tendu un grand pavillon jaune, d'environ quatre toiles de largeur sur trois de longueur, & un autre plus petit derriere le grand, tous deux de la même maniere que celui qui étoit devant la tente de l'Empereur. Sous le grand pavillon s'offroit une estrade, de la hauteur d'environ deux pieds, couverte de deux tapis de feutre, l'un de laine blanche, & l'autre à fond rouge, avec des dragons jaunes. Au milieu de cette estrade, qui n'avoir pas plus de cinq pieds en quarré, on avoir placéun coussin de satin jaune, avec une broderie platte de fleurs & de seuillages de différentes couleurs, & les dragons de l'Empire en or, pour servir de siège à l'Empereur. La terre étoit couverte de feutre, & par-dellus, de nattes fries du Tong king.

Aux deux côtés de ce pavillon, un peu plus au Sud, à la distance d'environ dix pas, il y avoit deux autres grands pavillons de simple toile violette. Le devant, visa-vis du grand pavillon de l'Empereur, en offroit un autre petir, sous lequel on avoit mis une table chargée de vafes & de coupes d'or. Au bas de cette table on voyoit alentour quantité d'autres tables chargées de viandes. Tout l'espace qui se trouvoit depuis l'enceinte des tentes de l'Empereur jusqu'au quartier de l'avant-garde, & qui étoit d'environ trois cens pas, étoit occupépar les soldats rangés en double haye, tous armés de leur arc & de leur carquois, avec leurs Etendards déployés. Leurs Officiers paroissoient à leur rête, vêtus de leurs habits de cérémonie, qui ne sont pas différens de celui des autres Mandarins. Entre les rangs de cette milice, les trompettes, les hautbois, les tambours, & toutes les marques de la digniré Impériale qui confiftent en plusieurs parasols, en lances de différentes fortes, &c. étoient portées par des hommes vetus d'une grande robbe de tafetas rouge, semée de cercles à taches blanches. C'est leur habit de cérémonie. A la tête de ces enseignes Impériales, on voyoit quatre Eléphans, deux Eléphans ame de chaque côté, qui avoient été amenés exprès de Peking, & dont les hatnois nes de teking. étoient magnifiques. On nomme ces éléphans les porteurs des pierreries de la Couronne, quoiqu'ils n'en portent jamais, ni fut leut harnois, ni dans les grands vases de cuivre doré dont ils sont chatgés. Il y avoit aussi plusieurs chevaux de main de l'Empereur, rangés de part & d'autre, & magnifiquement équipés.

Toures ces dispositions étant achevées, les Grands de la Cour, les Officiers Orbitées Prinde la Maison Impériale & ceux des Tribunaux qui étoient venus à la suite e de Sa Majesté, se placerent dans leur rang & sans confusion. Les Regules & les Princes du Sang Mancheous, avec les Régules & les Princes du Sang Mongols, vintent se ranget à la gauche du lieu où l'Empereut devoit être assis ( 1 ).

(1) On a déja remarqué que la gauche est la place d'honneur à la Cour de Peking. Azzzij

HISTOIRE GENERALE

La droite fut réservée pour les Hans & les Princes Kalkas. Ensuite on con-GERBILLON. duisu à l'Audience de l'Empereur le Grand Lama Hutuktu, & son frete Tuchetu-1691. han, le principal des trois Hans Kalkas.

III. Voyage. Lama Kalka. Na freure & fen.

Ce Lama étoit un gros homme de taille médiocre, qui paroissoit âgé de plus cinquante ans. Il avou le reint frais & vermeil, ce qui n'est point ordinaire aux Tartares de sa Nation, & beaucoup d'embonpoint. C'est le seul Ka ka que j'aye jamais vû gras & gros. Il étoit vêtu d'une grande robbe de fatin jaune, avec une bordure de martre d'environ quatre doigis de hauteur, & le collet de la même fourrure. Par-dessus, il portoit une grande écharpe de toile, couleur de sang de bœuf, & relevée par-deffus l'épaule. Il avoit la tête & la barbe rafées, Son bonner étoit une espece de mitre, de satin jaune, avec quatre coins retrousses, de zibeline très noire & très fine. Il portoit des bottines de sain rouge, dont le pied alloit en pointe, avec un petit galon jaune fur les coutures. Il ne fut fuivi que de deux Lamas dans l'enceinte interieure des tentes, & le Président du Tribunal des Mongols lui servoit d'introducteur.

Habit & figure

Après lui marchoit Tuchetu-han, son frere, Prince d'une taille médiocre, de Tuchetu-han. maigre & décharné, la barbe grife, le visage long, & le menton en pointe comme tous les Tartares de la même Narion. Il ne passoit pas pour homme d'esprit. Aussi se laissoit-il gouverner par le Lama son frere. Son habit étoit une grande veste de brocard d'or & de soie, mais fort sale. Sa tête étoit couverte d'un bonnet de fourrure, mais beaucoup moins belle que celle du Lama. Il n'avoit pas un de ses domestiques à sa suite, & son introducteur sur un des premiers Officiers de la garde Impériale, Mongol de Nation-

Frat où m PE mocreus.

L'Empereur reçut ces deux Princes dans le parc le plus intérieur , sous le grand pavillon qui étoit immédiatement devant la tente. Sa Majesté se tint de-bout; & ne soustrant pas qu'ils se missent à genoux, elle les prit par la main, pour les relever lorsqu'ils étoient sur le point de s'agenouiller. Ce Monarque étoir revêtu de ses habits de cérémonie, qui sont une veste longue de brocard à fond de farin jaune, toute chargée de dragons en broderie d'or & de foie; & par-deffus, une velte de fatin à fond violet, sur laquelle paroissent quatre grands cercles, chacun d'un pied & demi de diametre, remplis de deux dragons en broderie d'or. Un de ces cercles étoit immédiatement sur l'estomac ; un autre fur le milieu du dos, & les deux autres fur les deux manches. Comme l'air étoit affez froid, la veste intérieure étoit doublée d'hetmine; le bout des manches de la grande veste étoit doublé de même, & le collet étoit d'une très belle zibeline. Le bonnet de Sa Maiesté n'avoit rien d'extraordinaire, excepté que le devant étoit orné d'une groffe Perle. Elle portois au col une espece de chapelet à gros grains, d'une forte d'agathe mêlée de corail. Ses bottines étoient de lumple fatin poir. Les deux l'rinces fes fils , & les Régules , foit de Peking, foit Mongols, étoient à-peu-près vêtus de même, mais un peumoins richement.

Cette premiere audience dura près d'une demie-heure. Je remarquai que pendant ce tems-là on portoit en cérémonie un petit coffre, dans lequel étoit un sceau, & un rouleau qui contenoit des lettres patentes. On m'apprit que c'étoit en faveur de Tuchetu-han, à qui l'Empereur conservois le nom de Han, qui fignifie, Empereur. Il lui en donnoit le sceau & les lettres autentiques.

neden by Google



CEREMONIES DE L'HOMMAGE QU'ON REND A L'EMPEREUR DE LA CHINE rran'xra



Après l'audience, on conduifit les deux Princes proche du grand Pavillon qu'on GIRRILLON. avoit préparé pour l'Empereur, hors du troisieme parc. Sa Majesté sortit bientôt, accompagnée feulement de ses domestiques & de quelques-uns de ses Hyas, III Voyage, Quoiqu'elle n'eut à traverser que les parcs qui environnoient ses tentes, elle suive. ne lailfa pas de monter à cheval. Sa selle étoit à fond de fatin jaune, avec des dragons en broderie d'or, & son caparaçon de même. Le poitrail & la croupiere étoient de larges bandes de foie titlue, avec des plaques qui paroiffoient d'or émaillé, quoiqu'en effet ce ne fut que du fer, fur lequel étoit appliquée fort proprement une feuille d'or. Les ouvriers Chinois excellent dans ces ouvrages. On renoit prêts deux chevaux avec les mêmes ornemens. L'Empereur monta fur l'un ; & l'autre fut mené en lesse devant lui , comme pour servir de guide à celui sur lequel il étoit monté. Ses deux fils le suivirent à pied,

vetus aussi de leurs habits de cétémonie. Sa Majesté s'assit, à la manière des Orientaux, sur une estrade préparée. Ses Onfre qui s'ob-

deux fils s'érant placés derriere elle, l'un à droite & l'autre à gauche, fur un fre pend coussin étendu à terre, tous les Régules de Peking, ceux des Mongols, & les autres Princes du Sang se rangerent en deux lignes à la gauche de l'Empereur. Vis-à-vis d'eux, à la droite, furent placés les trois Princes Kalkas qui portoient le titre de Hans ou d'Empereurs, avec le grand Lama à leur tête. Ce Pontife tint toujours la premiere place, passa le premier, & reçut tous les honneuts avant les trois Hans. Quoique les deux freres de l'Empereur fussent présens à la cérémonie, ils n'avoient pas le premier rang parmi les Régules. C'étoit un autre Regule du prémier otdre, nommé Hetu-van, fils du ftere ainé du pere de l'Empereur. Après lui étoit placé le frere aîné du Roi ; enfuite le cadet & les aurres Régules, suivant leur rang. Ils éroient tous assis à terre sur des coussins, de même que les trois Hans, derriere lesquels on voyoit sept ou huit cens Taikis, ou Princes du sang des Empeteurs Kalkas, assis à terre en quinze ou

vingt rangs. Les Grands de l'Empire paroissoient aussi dans le même ordre, A l'arrivée de l'Empereur, toute l'affemblée se tint debout, & demeura dans cette fituation pendant que les Princes Kalkas renditent l'hommage. Auffi-tôt l'hommage. que Sa Majesté se fut placée sut son siege, les Officiers du Tribunal des Mongols allerent prendre ces Princes, à la tête desquels étoient le fils de Chasukru-han, & Cha-chin-han. Ils les conduisirent à trente pas de l'estrade Impériale, mais sans les faire avancer vis-à-vis de Sa Majesté. Ils demeurerent un peu fur la droite; & lorsqu'ils furent rangés en ordre, un Officier du Tribunal des cérémonies leur dit à haute voix , en Tartare ; mettez-vous à genoux. Ils s'y mirent à l'instant. Ensuite le même Officier cria; battez de la tête contre terre. Ils toucherent auii-rôt la terre du front , & cette cérémonie , qui est la plus grande

marque de vénération patmi les Chinois & les Tattares, fut réperce trois fois. L'Officier cria; levez-vous. Ils se leverent. Un moment après; mettez-vous à genoux. Ils fléchirent encore les genoux & recommencerent à battre trois fois de la tête contre terre. En un mot, le falut qu'on rend à l'Empereur confifte en trois génuflexions & neuf ptofternations.

Les Lamas furent dispenses de cette cérémonie, parce qu'ils ne l'observent jamais à l'égard d'aucun féculier. L'Empcreur en ayant apperçu quelques-uns parmi les Taikis, qui rendoient auth l'hommage en qualité de Princes du fang Kalkas, donna ordre qu'ils fussent séparés de cette troupe & placés à la tête Azzaii

Les Lamas en

GERBILLON. 1691. III. Voyage.

de cinq ou fix cens Lamas de leur Nation. Le grand Lama & Tuchetu-han son frere, qui furent aussi dispensés de l'hommage, demeurerent debout pendant toute la cérémonie, comme les Princes & les Grands de l'Empire. C'est l'usage dans ces occasions, que tous les spectateurs se tiennent debout & en silence. Si quelqu'un oublioit de se lever, on ne manqueroit pas de l'en avertir.

Tables préparées pour l'allemblee.

Ausli-tot que les Princes Kalkas eurent achevé leur rôle, ils furent conduits par les mêmes Officiers aux places qui leur avoient été prépatées. Il y avoit, pour eux, des tables couvertes de viandes. Il y en avoit pour les Regules, pour les Princes du Sang Impérial, & pour les Grands de l'Empire qui avoient rang dans cette cérémonie. Cependant chacun n'avoit pas la fienne. Les deux fils de l'Empereur, les Regules du premier ordre, le grand Lama & les trois Hans Kalkas furent les seuls qui eurent chacun leur table particuliere. Mais quoique tous les autres fusient deux, ou trois, ou quatre à chaque table, il n'y en avoit gueres moins de deux cens, toutes fervies en vaisselle d'argent, qu'on avoit apportée exprès de Peking. Elles étoient chargées en pile, c'est à dire, à trois ou quatre étages l'un sur l'autre. Les étages insérieurs étoient de patisserie, de confitures & de fruits secs. L'étage de dessits contenoir de grands plats de bœuf , de mouton , de venaison bouillie & rotie , mais froide. Dans quelques plars, on voyoit un quartier de bœuf presqu'entier; dans d'autres tout le corps d'un mouton, dont on avoit retranché la tête, les épaules & les gizots. Tous ces mets étoient couvetts d'une serviette blanche à chaque table.

Comment les ennysyus étutione

Les Princes Kalkas s'étant affis suivant leurs rangs, l'Empereur fit asseoir ausli les Regules, les Princes du sang , les Kongs , & les Grands de l'Empire. Ils s'assirent sur des coussins, étendus à terre. La plûpart des Taikis, qui n'avoient pas de coussins , s'aissirent à plate terre. Ensuite Sa Majesté appella le fils de Chasuktu-han, Che-chin-han, & une douzaine des principaux Taikis, qu'il fit venir successivement près de son estrade. Il leur fit diverses questions fur leur nom & leur âge. Ils étoient à genoux fur une natte & répondoient dans cette posture; après quoi ils retournoient à leur place.

Maniere de ferviz 'e shé à l'Em-Driver.

Les deux premiers Maîtres d'Hôtel de l'Empereur allerent prendre, sur un buffer préparé, les tables qui étoient destinces pour sa personne. Ils les porterent eux-mêmes, aidés des autres Maîtres d'Hôtel, & suivis de tous les Officiers qui ont foin de la table Impériale. Il y avoit deux tables, servies en vaisselle d'or , & quantité de plats couverts. Après avoit posé les deux tables devant l'Empereur, sur son estrade, ils les découvrirent avec beaucoup de respect & de lenteur. Les Officiers du gobelet allerent prendre aussi, sur le buffet , de grands vases d'ot & d'argent , remplis de thé Tartare , & les apporterent en cérémonie. A dix ou douze pas de l'Empereur, ils se mirent à genoux. Enfaite le Chef du gobelet prit la coupe de l'Empereur, qui étoit d'une espece d'agathe, avec un couvercle d'or. Il y fir verset du thé par un autre Officier, l'un & l'autre à genoux. Après avoir couvert la coupe, le chef du gobelet se leva, & tenant des deux mains la coupe au - dessus de la tête, il s'avança gravement jusqu'à l'estrade de l'Empereur. Alors fléchissant les genoux, il présenta la coupe à Sa Majesté & leva le couvercle. Ce Monarque prit la coupe, but un peu de rhé, & la rendit. Elle fut reportée avec la même cérémonie. On doit observer que tous les assistants se mettent à genoux pendant que Sa Majesté boir.

& touchent la terre du front. Cette pratique est particuliérement en usage dans GERBILLON. les festins & les lieux de cérémonie.

On verfa du thé pour les fils de l'Empereur , pour les Regules , pour les III. Voyage. Princes du Sang & pour les Taikis. Mais on eut grand foin d'en porter aux Comment on Regules de Peking en même tems qu'aux trois Hans Kalkas. Avant que de boire les & aux Pro-& après avoir bu, chacun fléchit un genou, en se baissant vers la terre, ess. Comme les Lamas ne boivent jamais que dans leurs propres coupes, on fut attentif à prendre celle du grand Lama, qui étoit aussi blanche que la plus fine

porcelaine, avec un petit pied assez semblable à celui de nos verres. Lorsqu'on eut achevé de boire le thé, on découvrit les tables, & le vin Mantere de fer-

fut servi avec les mêmes cérémonies. On apporta d'abord un grand vase vu le vin. d'or, moins grand que celui dans lequel on avoit apporté le thé. On en versa d'abord pour l'Empereur, dans une petite tasse d'or. Ensuite on apporta une forte de cuvette d'or , pleine de vin , d'où on le tiroit avec une grande cuilliere d'or pour le verser dans les coupes. L'Empereur présenta de sa main le vin au grand Lama, aux trois Hans Kalkas, & fuccellivement à une vingtaine des principaux Taikis. Ils s'approchoient de Sa Majesté; ils se mettoient à genoux pour recevoir la coupe , & la tenant d'une main ils, frappoient de la tête contre terre. Ils répétoient la même cérémonie après avoir bû, & se se retiroient à leur place.

Enfuite, les Officiers du gobelet, revêrus des habits de leur Ordre & conduits par les Officiers du Tribunal des Mongols, servirent le vin aux Taikis.

aux Lamas, &c.

On avoit fait venir des Danseurs de corde, qui firent divers tours de fouplesse sur un bambou dresse en maniere de corde. Il étoit soutenu seulement corde. par des hommes, à cinq ou six pieds de hauteur. Je ne remarquai rien d'extraordinaire. Cependant un Danseur étant monté sur un bambou affez haur . & dresse perpendiculairement, fit plusieurs tours sur la pointe, avec beaucoup de soupleife; & ce qui me parut le plus difficile, c'est que renant la pointe du bambou d'une feule main, il abandonna les pieds & tout le corps en l'air, fans ceffer pendant quelque tems de se soutenir dans certe posture.

Après les Danseurs de cordes, on fit paroitre des Marionettes, qui joue- Markenetterrent à peu près comme en Europe. Les Kalkas, qui n'avoient jamais rien vû d'égal à ce spectacle, étoient dans une admiration qui ne leur permertoit pas de manger. Le grand Lama fut le seul qui conserva sa gravité. Non seulement il ne toucha pas aux viandes, mais il parur peu sensible à ces frivoles amusemens : & les jugeant peut-être indignes de sa profession, il demeura les yeux

baiffes, avec une contenance fort serieuse.

On continua de demeurer à table, & le festin dura long-tems. Enfin l'Empereur voyant qu'on avoit cessé de manger, fit desservir & retourna dans sa tente. Toute l'allemblée se leva au même instant, & se dissipa bien-tôt. Les Princes Kalkas furent reconduits jusqu'à leur camp, par les Officiers du Tribunal des Mongols.

· Le 40, le grand Lama & les trois Hans, avec les principaux Taikis, furent Préfens de Friappellés pour recevoir les récompenses que l'Empereur leur destinoir. On donna, percur al N. P. .... au grand Lama, mille taels en argent; & à chacun des trois Hans, quinze pieces de farin, quelques grands vales d'argent pour mettre le thé, plusieurs

GERBILLON. 1691. III. Voyage.

paires d'habits complets à la Mancheou, fut-tout des habits de cérémonie, tels que les portent les Regules & les Princes du Sang Impétial. On y joignit de la toile pour leurs domestiques, une grosse quantité de thé, & des seiles en broderie pour les chevaux. Sa Majesté créa Regules du second Ordre, cinq des Princes Kalkas, les plus proches Parens des trois Khans. Quelques-uns furent faits Regules du troisième Ordro. D'autres reçurent la Dignité de Kong, qui tevient à celle de nos Ducs & Pairs. Tous eurent des habits à la Mancheou, dont ils se vetirent sur-le champ; & depuis ce moment ils ne parurent plus devaut l'Empereur qu'avec cette parure.

Galanteric da

Le grand Lama même, malgré toute sa fierté, ne tetint de son ancien habit Grand-Lama. qu'une espece d'écharpe rouge qu'il porte continuellement, & ses bottines ordinaires. Il parut vêtu d'une veste magnifique à fond de satin jaune, en broderie plate, fut laquelle éclattoient des dragons d'or. Il avoit la tête couverte d'une espece de chapeau, d'une très fine natte de bambou. Les Lamas portent en hiver des bonnets fourrés de zibeline; mais en Eté, ils ont des chapeaux, ou de paille ou de ces fines nattes, pout se défendre de l'atdeur du soleil; en quoi ils sont plus raifonnables, que les autres Mongols, qui portent leurs bonnets fourrés en ·Eté comme en Hyvet.

Collation Chinotic & concert de mutique.

Après la cérémonie ordinaire des trois génuflexions & des neuf battemens de tête, on les fit entrer dans l'enclos le plus intétieur des tentes de l'Empereur, qui les y recut fous le grand & magnifique pavillon qui étoit immédiatement devant sa tente. Ils futent tangés de côté & d'autre. L'Empereur qui étoit assis sur une estrade, comme le jour précédent, leur sit dire de s'asseoir. Ils le remetcietent de cette faveur par un battement de tête, & se placetent, les uns fur leurs coussins, les aurtes sur la natte qui couvroit la terre. On fervit aussi-tôt une collation Chinoise, dans des porcelaines très fines. Elle sut accompagnée d'un concett de voix & d'instrumens; car l'Empereur avoit amené de Peking sa musique, qui est entiérement composée d'Eunuques. On sit paroître encore les Danfeurs de corde, qui firent de nouveaux tours de foupletle, sur une corde qu'on tendit exprès. La collation & les jeux durerent près de trois heures, pendant lesquelles l'Empereur s'entretint familièrement avec ces Princes, & particuliérement avec le grand Lama, qui étoit proche de sa perfonne.

L'Empereur n'accupe des

L'assemblée s'étant séparée, l'Empereur, après avoit ptis un peu de repos, alla vifiter le lieu où routes les troupes devoient être le lendemain rangées en bataille. Elles s'y trouverent avec leurs Officiers à leur tête. L'Empereur ordonna lui-même la maniere dont elles devoient être rangées , & se rendit sur une éminence voiline, pout voir de-là l'exécution de ses ordres. Il y demeura jusqu'à la nuit.

Cuiraffea Tar-

Le 31, toutes les troupes, armées de leurs casques & de leurs cuirasses . avec leurs Officiers à leur tête, se rendirent de grand matin au lieu que l'Empereur avoit marqué. Sa Majesté, après avoir mangé dans sa tente, se revêtit aussi de sa cuirasse & de son casque, accompagnée de son fils aîné & de son troisiéme fils, qui n'étoit point armé, parce qu'il étoit trop jeune pout soutenir le poids d'une cuirasse Tartare.

Ces cuiralles font composées de deux pieces. L'une est une espece de jupon, dont les Tartares se ceignent le co ps & qui leur descend au dessous du genou

Tenou lorfqu'ils font à pied, mais qui couvre les jambes entieres lorfqu'ils font GERBILLON, à cheval. L'aurre piece est à peu près semblable aux cortes d'armes des anciens. Les manches en sont plus longues, & couvrent les bras presque jusqu'au poi- III. Voyage. gnet. L'une & l'autre de ces pieces est de fatin en dehors, la plupart à fond violet, avec une broderie plate, d'or, d'argent & de foie de différentes couleurs. Outre plusieurs pieces de taffetas, qui servent de doublure, elles sont doublées de feuilles de fer ou d'acier bien batru, ordinairement fort luifantes, & tangées comme des écailles fut le corps d'un poisson. Chaque feuille de fer est longue d'un pouce & demi, & large d'un peu plus d'un pouce. Elles sont attachées au farin avec deux petits clous, dont la tête bien ronde & bien polie paroit en dehors. Quelques-uns merrent un autre taffetas en dedans, qui couvre les feuilles de fer & qui les empêche de paroître. Ces cuirasses sont d'autant plus commodes, qu'étant ainsi composées de petites pieces, rangées les unes fur les autres, elles ne contraignent point le corps, & lui laissent la liberté de se tourner, & de se remuer aisement; mais elles sont extrêmement pesantes. On conçoir qu'elles doivent être à l'épreuve des fleches & des armes courtes; mais elles ne réfiftent point aux armes à feu, quoique les Grands n'épargnent rien pour leur donner cetre qualité, fur-tout l'Empereur, qui marquoit beaucoup de pation pour avoir uue cuiraffe à l'épreuve du mousquet.

Le casque n'est proprement qu'un Por ; ou du moins ce n'est que le dessus Casques de la d'un de nos casques. Il couvre simplement la partie supérieure & le tour de la Chinc. tête. Le visage, la gorge & le col demeurent à découvert. On fait les casques, de fet ou d'acier bien battu & luifant, avec des ornemens de damafquinure pout ceux des Officiers. Les Chinois ont beaucoup d'habileté à travailler les ouvrages de fer & fur-tout à les damasquiner. Leurs casques sont surmontés d'une aigrette comme les nôtres. Aux simples soldats, c'est une tousse de ce même poil de vache de Tattarie, teint en rouge, que les Tattares portent sur leurs bonnets d'Eté, au sommet de leurs Etendards & de leurs lances, & au col de leurs chevaux. Cette touffe est attachée au-desfous d'une petite pyramide de fet, dama squiné ou doré, & de forme quarrée, qui fait le couronnement. L'aigrette des Mandatins est composée de six bandes de zibeline, doublées de brocard d'or, larges chacune d'environ un pouce, attachées au dessous d'une pytamide d'or, ou d'argent, ou de fet doré. La beauré des zibelines est proportionnée au rang du Mandarin qui les porte. Celles du casque de l'Empereur & de son fils étoient noires & fort luisantes. Le casque s'attache avec des cordons de foie pat-desfous le menton.

Au reste les cuirasses sont extrêmement brillantes. Je remarquai seulement Eclasses cuirasses que la plûpart des Grands n'avoient pas de broderie qui parûr fur leur cuirasse, 64-Le fond étoit d'un farin violet tout fimple, semé d'une infinité de têtes de clous bien ronds & bien polis, avec une plaque ronde d'acier poli, d'un peu plus d'un demi pied de diamettre. Cette piece d'acier qui est faite en bosse, pourroir passer pour un vrai miroir. Ils en portent une sur l'estomac & l'aurre au milieu du dos. La cuiratte même de l'Empereur n'avoir rien d'extraordinaire au dehors, & n'étoit que d'un brocard d'or à fond gris, partagé en fort petits quarrés, à raies blanches & noires, avec une doublure & une petite bordure de soie jaune. Quoique suivant les apparences, Sa Majesté n'eût jamais paru publiquement en casque & en cuirasse que ce jour-là, elle n'étoir pas gênée Tome VII. ВЬЬЬ

Giraltaon, dans cet habillement, & fa bonne grace étoit égale à cheval & à pied.

1691. Tous les Grands, les Officiers, & les fimples Cavaliers, portent chacun leur III. Voyage, petite bande de foire, de la couleur de l'Etendand fous lequel ils font enfolirs.

Elle elle attachée derritere leur cafque & au dos de leur cuitaffe. Sur certe banderolle eft marqué le nom de celui qui la potre, & le nom de la Compagnie dont il ell. Si c'elt un Mandarin, on yi fiz charge & fee stirres.

L'Empereur fe moutre armé de toutes pircets

L'Empereur parutà cheval, la cuitaffe fui le dos', le cafqueen tême & le fabre au odé, avec l'arc le la felhes. L'etui dans lequel il portoir fon arc n'en couvroir que la moitié. Il étoit de velours noir, orné, par les bous, de quelques pietreries enchalties dans de l'or. Le carquois étoit de même. Sa Majefte fur fuivie de tous les Hyas & des Officiers de la Maifon, armés de la même manière. Elle m'ordonna de la fuivre de près, afin que je pilfe mieux voir la cérémonie. Nous allàmes doit au lieu où les troupes avoirent érangées en baterialle.

Tronyes :

Nous allames droit au lieu où les troupes avoient cet rangete en bataille. Ces troupes évoient composées d'envision quatre mille Cavaliers, a mrés de fieches, de deux mille Monfquesaires à cheval, d'un bataillon de fept ou huit ens finatifins, & de quatre ou cinq cens Canoniers fans y comprendre les Officiers & les Domethques de la fuite de l'Empereut, qui formotient un corps con manoist un gross écation, a ramé de pedet caços, ce qui faisfaire notes neuf ou dix mille chevaux & douze cent hommes d'Infanterie. Les gens de pied coient cous Weut de même, les uns armés de monfquet, les autres d'une efspece de pertuifane, & quelques-uns de longs fabres avec des boucliers. C'e-foct la même Infanterie que nous avions vue en brazille à l'entrée de Ku pse-ku. Comme tous les Cavaliers étoient armés de cafques & de cuitafles brillantes d'or & de foie, qu'ils c'otient montés fut des chevaux, la plupat très-bien équipés, & tous avec une groffe houpe de poil de vache au côté & au poitrail, s'et fechedale étoit magnifique.

Toutes les troupes étoient rangées fur deux lignes, à vingt pas de distance l'une de l'autre, fuivant leur tang d'ancienneté, les grands & les petits étendards déployés. Chaque ligne, qui n'éctoir que d'une file fort serrée, occupoit plus d'une lieue d'étendue. Le bataillon d'infanterie étoit au milieu avec

l'arrillerie , & la cavalerie étoit fur les ailes.

Artillerie.

L'artillerie confilioi en foixante-dir pieces de campagne, toutes de bronze, dont huit, qui étoient plus groffes que les autres, étoient dotres, avec des ouvrages releves en bolfe, & trainées fur des chariots peints de rouge. L'Infanterie avoit cinq ou fix mortiers, & quelques effeces de fauconeaux & d'arquebles de fex.

Revie Empe-

L'Empereur fit la revile en parcourant les files d'un bout à l'autre. Tous les Officiers étoient à la tête des files, vis-à-vis de leurs érendards. Ils ne firent aucun falut au paffage de l'Empereur. On n'enteudit pas même les trompettes & les tambours. Après la revier, 5 à Majeléé alla le placer fur une petite éminance éclopique d'un quart de licue, o d'ion avoit deréil de grands pavillons & quelques remes. Les Kalkas s'étant déja rendus aux environs, elle les fit approchet, & les Hyas fe rangerent fur les deux ailsed up avuller.

Cependant tous les Regules de Peking vintent du campen bon ordre, chaun à la trète de leurs Gardes & des Officiers de leurs maifons, rous magnifiquement armés & bien montés, avec un grand nombre d'étendards, de banderolles & de lances, qui font les marques de leurs dignités. Ils défilerent de- GLEBILLON. vant l'Empereur & se rangerent par escadrons à la droite de Sa Majesté. Enfuite on entendit fonner quatre trompettes fort fourdes, que les Tattares III. Voyage nomment Lapa. Ce font de grands tubes de cuivre, longs de huit à neuf pieds, prend plaifit à qui se terminent un peu en cône, comme nos trompettes. Les Tartares em- voir une braille ploient ces Instrumens pour donner le signal du combat. Quoique le bruit en femte. soit sourd & désagréable, il se fait entendre de fort loin. Mais un homme seul ne peut les manier commodément, & pour en fonner il faut qu'un autre homme les tienne levées sur une espece de sourche.

Ausli-tôt que ces trompettes eurent commencé à sonner, les troupes s'avancerent d'abord affez lentement & en bon ordre. Les canoniers traînoient le canon avec leurs affuts. Lorsque les trompettes celloient, l'armée faisoit alte. Elle ne se remettoit en marche qu'après avoir entendu recommencer les trompettes; & ce mouvement alternatif fut répeté trois fois. Mais à la troisième, on fonna d'un ton plus fort, & toutes les troupes commencerent à courir droit à l'éminence où l'Empereur s'étoit placé. La cavalerie , qui étoit aux deux aîles, s'étendit en etoitlant, comme pout envelopper une atmée ennemie, qu'on supposoit devant elle, sur l'éminence. L'Infanterie courut à pied; les premiers rangs, le fabre à la main & couverts de leuts boucliers; les rangs d'aptès, avec d'autres armes. L'artillerie étoit traînée au milieu du bataillon, & fur les deux aîles venoient les moufquetaires, qui avoient mis pied à terre. Ils combattent à pied, quoiqu'ils marchent à cheval. Tous s'avancerent ainsi jusqu'assez près de l'Empereur. On fit trois ou quatre décharges du canon & de Décharge du la mousqueterie, après quoi la cavalerie s'arrêta. Lorsque chacun eut repris mousqueterie. son rang, qui avoit été un peu troublé dans une marche si précipitée, l'Émpereur ayant mis pied à terre, montra familiérement sa cuirasse & ses autres armes aux Princes Kalkas. Ils furent extrêmement furpris de cet attitail, auquel ils n'avoient jamais vû rien de semblable. Ensuite Sa Majesté se disposa L'Empereut tire à tirer de l'arc en leur présence, & fit venir les Officiers qui passoient pour les de l'arcplus habiles dans cet exercice. Elle prit d'abord un are extrêmement fort, qu'elle fit manier aux Princes Kalkas & qu'aucun d'eux ne put bander entièrement. On planta un but ; & ce Monarque , tout armé qu'il étoit , le casque en tête & la cuiraffe fur le dos, tira dix ou douze fléches avec son fils aîné & cinq ou fix des plus habiles tireurs. Il toucha trois ou quatre fois au but, qui étoit à la portée des arcs les plus forts. Sa Majesté tiroit une séche ; le Prince fon fils tiroit après elle, & les Officiers chacun dans leur rang; après quoi l'Empereur recommençoit.

Après avoir fait admirer son adresse & sa bonne grace, il quitta ses armes Ni de les troupes & changea d'habit dans une tente destinée à ce seul usage. Son fils & les Offi- servicon. ciers en changerent aufli. Les Regules retournerent au camp avec leurs escadrons, & toutes les troupes se retirerent en fort bon ordre. Cependant que!ques Officiers d'artillerie resterent avec une partie du canon , qu'ils firent avancer vers une butte qu'on avoit formée pour y tirer au blanc. L'Empereur vint s'alleoir sur l'estrade préparée pour son pavillon. Le Grand-Lama & les trois Hans Kalkas, avec les autres Taikis, s'affirent près de Sa Majesté, chacun felon fon rang. Ceux auxquels l'Empereur avoit donné des habits à la Mancheou, en étoient revêtus. On servit aussi-tôt du thé Tartare; après quoi l'Em-

Bbbb ij

GERBILLON. 1691. III. Voyage. pereur fit tirer de l'arc aux meilleurs archers Kalkas. Quelques Taikis se disringuerent, & tous firent paroitre assez d'adrelle. C'est un exercice auquel ils sont accoutumés dès l'enfance.

If far faivi d'une courfe de chevaux , à l'aquelle ils donnent le nom de course de chevaux , à l'aquelle ils donnent le nom de chevaux d'apprier de description de l'apprier de description de l'apprier de l'apprier

dangereux que subrils, puisqu'il y en eut deux qui tomberent, & que l'un se fit une blessure considerable.

Divertifiement

Après ce divertifiement, on commença celui de la lutte. L'Empereur fit lutter des Kalkas contre des Malkas retroutlioient leurs méchans caleçons for thant fur la cuilfe, pour n'évre pas embarrafied dans leurs mouvemens. En général, les Kalkas remporterent l'avantage. Quelques-uns entr'autres fe difringuemen par leur force & le ura derfell. J'en vis deux ou trois qui, élevés en l'air, ne laitferent pas de fe défendre, & renverferent leur adverfaire. Ils s'activent l'adventairon & les applaudiffenmes de tous les fepétaceurs.

Les eassoniers tirent au but.

Des divertificmens fe terminerent par pluficurs décharges de canon tiré aubut. L'habileté des canoniers parut médiore. On tira aufliquelques bombes 3, après quoi l'Empereur remonta à cheval & retourna au camp. Mais il donna ordre que l'artillerie fut montrée de près aux Kalkas.

Vifite des Prin-

er même jour, quelques Princelles Kalkas; cêlel-dire, les femmes & les filles dece Hans & dece Talkis fagisfis, rendiren vitine à l'Empreur, qui les fitenter dans l'enclos de les emes, ou elles furent reçües fous fon grand pavillon. On leur fervit des rafraichilfemens, accompagnés d'un concert de voix & d'influtmens. On fis jour caulli les manionettes. Ces Princelles avoient dans leur cortege une efpece de Religieufes, c'élt-à-dire, de filles qui ne fe marient point & qui font fous la direction des Lamas. La principale étoir four du Tucheu-han & du Grand-Lama. On ne parloit pas trop avantageufement del avie cu'lle menoir avec le Lama (ne firee, ou elle flauvior aet tout.

L'Empereue fe send au camp des Baikas.

Le premier jour de Juin, l'Empereur, accompagné fucilement de se deux lis, de set styas, des Grands de la Cour & des Officiers de fa maisón, se rendir au camp des Kaikas, qui n'évoit qu'à deux lieues du sen. Il entra dans la tente du Grand-Lama, qui lui offit quedques begarelles d'Europe, qu'il-avoit reçües apparemment des Moscovites. Sa bajeté ne voulur pas que j'eulfe l'honneur de l'accompagner dans cette viftee. Elle me charges de faire un calcul, qui ne fut néanmoins qu'un prévette, car on ne me distinula pas fa veriable raison. Elle ne foshques tois pas que je fuilé rémoin de la milére de de la malpropreté des Kalkas quoique j'en eullé acquis affez de connoissance lorsque j'avois voyage dans leur Pays.

Le 2, Sa Majesté sit recommencer la lutte & proposa des prix aux vainqueurs. Ce divertissement dura près de trois heures. De plus de cent personness qui luttetent, douze seulement remporterent des prix, qui surent, pour cha-GIRBILLON. eun , une piece de fatin & une médiocre fomme d'argent.

L'après-midi, l'Empereur donna, dans sa tente, une audience particuliere III. Voyage. au Grand-Lama, pour accommoder avec lui les différends de plufieurs Taikis Authence accor-de au Grand-Lama, pour accommoder avec lui les différends de plufieurs Taikis Authence accorqui s'éroient fait une espece de guerre, & qui s'étoient enlevés mutuellement des Lans. esclaves & des bestiaux. Sa Majesté voulant faire connoîrre à ses nouveaux Sujets l'avantage qui leur reviendroit de s'êrre foumis à fon Empire, prit la peine

de regler elle-même les contestations, de concert avec le Lama, dont l'autorité est sans bornes parmi eux.

Le 3, jour marqué pour le départ de l'Empereur, ce Monarque donna une Les Kalkas prenaudience particuliere au Grand Lama, dans laquelle il lui recommanda d'entretenir la paix & la bonne intelligence entre les Princes de sa Maison, & de leur faire observer les réglemens qui concernoient la justice & le bon ordre, Il fit présent à ce Pontife de deux de ses plus belles tentes, avec tons les meubles dont elles étoient ornées. Il lui donna aufii un cheval, avec le liarnois de cérémonie; après quoi Sa Majesté monta à cheval & fit lever le Camp. Les trois Hans & les Taikis se trouverent rangés en haie sut son passage, & se mirent à genoux pour recevoir ses derniers ordres. Elle s'arrêta quelque-tems & leur parla avec beaucoup de bonté. Quantité de Kalkas, réduits à la dernière mifete, se présenterent aussi sur le chemin, pour implorer le secours de leur nouveau Maître. L'Empereur ordonna qu'on prît des informations fur la qualité des personnes, & qu'on leur distribuât des aumônes proportionnées à leur

rang & à leurs besoins.

Sa Majesté fit marcher, avant son départ, un corps de troupes vers le lieu Déclambes de où le Grand-Lama tenoit sa Cour, avant qu'il eût été chassé par le Khan des Khandes Elicites. Eluths. On avoit appris que ce Prince y étoit campé avec toutes ses forces , & qu'elles y fouffroient beaucoup par la disette des vivres. L'Empereur lui dépnta en même-tems quelques Officiers, pour lui demander quelles étoient ses prétentions dans un Pays qui ne lui appartenoit pas, & s'il pensoit sérieusement à tenir l'engagement qu'il avoit pris de ne plus commettre d'hostilités contre les Suiets de l'Empire : fur-tout contre les Kalkas, qui venoient de se sonmettre à Sa Maiesté Inspériale. L'ordre fut donné aux troupes de le traiter avec civilité, s'il paroissoit disposé à tenir sa parole & à se retirer paissblement; mais de le charger, s'il marquoit trop de fierté. On envoya ordre aussi à l'armée qui: étoit partie de l'eking dès le commencement du printems, d'observer les mouvemons de ce Prince & de demeurer campée sur les frontieres de l'Empire, du côté de Kuku-hotun, jusqu'au retour de ce petit corps de troupes.

Sa Majeste donna quelques terres, dans le voifinage de Kuku-hotur, au petit Han Chaffuelu, qui n'étoit qu'un enfant de dix à onze ans. Ce jeune Princes'étoit conduit avec beaucoup de décence dans l'Aisemblée. Comme il n'avoit pas encore été reconnu pour Han , l'Empereur le eréa Regule du premier

Ordre.

Les Kalkas ayant pris congé de l'Empereur, nons fimes quinze ou vingr Retourl Politique lis au Sud-Oueft, vers de petites hauteurs de fable mouvant, convertes de broffaille & remplies de lievres. Les troupes de la fuite de l'Empereur s'y étoient rendues des le marin, & se tenoient rangées sur une grande ligne, pour battre la campagne & faire fortir le gibier. L'Empereut en fit marcher une par-ВЬЬЬ ііі

GEARILLON. 1691. III. Voyage. sie en croiffart, & plaça fet deux fils fur les ailes. Il fe tint au centre, & fit le rettle de la marche en chaffan. On tau quantiré de liverse. Le foir, Sa Mapellé me fr demander fi Javois vià la challé. Je lui fis faire mon compliment fit le grand nombre de liverse que pe lui avois vi uner de fa propre main. Il eft vrai que je ne l'avois jamais vià titer avec plus de fuccis. Nous campâmes fur le bud d'une perite favierce, qui fe nomme Erono, dava une grande plaine qu'elle

Chaffe des che-

Le 4, soures les troupes ayant été commandées pour faire une enceine fur des collines, qui étoient remplies de chevres jaunnes, l'Empereur partir pour cette challé des feep leures du marin. On fit un grand rour , tandis que les bagges fluivirent le droit chemin, qui étoir plus court de ving ou trente lis. On a deja fair tremarquer comment fe fair cette chalfe. Les chevres jaunes fon fluavages, qu'il faur les environment de fort loin. Pour commencer l'enceinne, les chalfeurs s'éloignent les uns des autres de vingt ou trente pas, & s'avançant avec lenteur, ils approchem indensiblement & chalfent les chevres à grands cris. L'enceinne de ce jour-là n'avoit pas moins de cinq ou fx lieues de rour. Elle embrafilie quantié de collines, toures remplies de chevres, & 6 terminoit à une grande plaine, où l'on devoit conduire le gible qui fe trouveroit enfermé. On vide stroupeaux de quatres de cinq cens chevres.

Auffi ór que l'Empereur fur arrivé proche de l'enceine, o ne mit à marchacher fort doucement. Sa Majeldé envoya fes deux fils fur les ailes, & marcha au centre de l'enceines. Après avoir paffe quelques-unes des haureurs, on comte Prince dei m., pagin lein rôt à découvir plafiteurs bandes de chevres. Le fils ainé de l'Empereur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret quelques-unes qui s'avançoien de 
reur courant à toutes brides pour en tiret que de 
reur courant à toutes brides pour en tiret que de 
reur courant à toutes brides pour en tiret que de 
reur courant à toutes brides pour en tiret que de 
reur courant à toute l'ence de 
reur courant à toutes brides pour en tiret que de 
reur courant à toute brides pour en tiret que de 
reur courant à toute l'ence de 
reu

trante de foa eleval. Fifroi des che-

pour se soutenir. Le Prince en sut quitte pour une légere blessure à la main. Pendant que l'enceinte se resserroit, le Ciel se couvrit, il s'éleva un grand orage, avec de la grêle, du tonnerre & de la pluie. Les chasseurs furent obligés de s'arrêter, & les chevres courant de toutes leurs forces, cherchoient à s'échaper par quelqu'ouverture. Elles prenoient toujours du côté où elles n'appercevoient personne; mais venant à découvrir les chasseurs qui fermoient l'enceinte, elles retournoient sur leurs pas vers l'autre bour, d'où elles revenoient enfuite, & se lassoient inutilement à courir. La pluie cessa, & l'on continua de matcher jusqu'à la plaine. L'Empereur & ses deux fils, qui étoient dans l'enceinte, avec quelques-uns de leurs cens qui détournoient les chevres de leur côté, en tuoient quelques-unes à mesure qu'ils avançoient. Il s'en sauva plufieurs; car lorfqu'elles font effrayées elles pallent à travers les jambes des chevaux : & s'il en fort une de l'enceinte, toutes les autres de la même bande ne manquent pas de la fuivre par le même endroit. Alors les chaffeurs qui n'étoient pas de l'enceinte les poursuivoient à la course & les tiroient à coups de fléches. On làcha les levriers de l'Empereur, qui en tuerenr un grand nombre. Cependant Sa Majesté en ayant vu fortit plusieurs par la négligence de quelques-uns de ses Hyas, se mit en colere & donna ordre qu'on faisit les coupables.

Chaffe furt vive.

En artivant dans la plaine où l'enceinte finissoit, les chasseurs se ferrerent insensiblement jusqu'à se toucher l'un l'autre. Alors Sa Majesté st meutre pied à terre à tout le monde, & demeurant avec ses sils au milieu de l'enceinte, qui n'avoit plus que trois ou quatre cens pieds de diametre, il acheva de titer GERBILLON. cinquante ou foixante chevres qui restoient. Il seroit disficile de représenter la vireile avec laquelle ces pauvres bêtes couroient malgré leurs bleifures , les unes HI. Yoyage. avec une jambe casse, qu'elles portoient pendante, les autres trainant leurs entrailles à terre, d'autres portant deux ou trois fleches dont elles avoient été frappées , jusqu'à ce qu'elles tomboient épuisces de sorces. J'observai que les coups de fleches ne leur faifoient pas pouller le moindre cris, mais que lorsqu'elles étoient prifes par les chiens, qui ne celloient de les mordre qu'après les avoir étranglées, elles jettoient un cri assez semblable à celui d'une brebis qu'on est prêt d'égorger.

Cette chasse ne nous empêcha pas de faire encore plus de vingt lis de chemin dans une grande plaine, avant que d'arriver au camp. Il fut aifis à l'entrée du détroit des montagnes, dans un lieu qui se nomme, en langue Mongole, fource des eaux. On n'avoit pas fait moins d'onze ou douze lieucs ce jour-là. L'Empereur fit punir deux des Hyas qui avoient été faisis par son ordre, pour avoir laisse forrir quelques chevres de l'enceinte. Ils reçurent chacun cert une faute à la coups de fouet ; punition ordinaire des Tartares , mais à laquelle ils n'at-etaffe. tachent aucune infamie. L'Empereur leur laissa leurs Charges, en les exhorrant à riparer leur faute pat un redoublement de zele & de fidélité. Un troitième . qui étoit plus coupable, parce qu'il avoit quitté son poste pout courir après une chevre, & qu'il l'avoit tirée dans l'enceinre même, à la vue de l'Empereur, fut casse de son emploi. D'autres avoient tiré aussi dans l'enceinte, mais sans

Punition de

Le 5, on rentra dans les montagnes, où chemin faifant on chassa dans divetf.s enceintes. On tua plusieurs chevreuils & quelques cerfs. Cette chasse autoit on été plus abondante, si l'on n'eut découvert un tygre, qui étoit couché sur le tygre, penchant d'une montagne fort escarpée, dans un sort de brossailles. Lorsqu'il entendit le bruit des chasseurs, qui passerent assez près de lui, il jetta des cris qui le firent connoître. On fe hata d'en avertit l'Empereur. C'étoit un ordre général, que lorsqu'on avoit découvert un de ces animaux on postoit des gens pour l'observer, tandis que d'autres en alloient donner avis à l'Empereur, qui abandonnoit ordinairement toute autre chaffe pour celle du tygre. Sa Majesté parut aufli-tôt. On chercha un poste commode; d'où elle pûr tirer sans danger; car cette chaffe est périlleuse, & les chaffeurs ont besoin d'y apporter

quitter leur poste. On avoit ramasse leurs sleches, sut lesquelles étoient leurs noms. Toutes ces fleches furent apportées à l'Empereur, qui leut accorda le

pardon'de leur faute.

beaucoup de précautions.

Quand on est für du gire, on commence par examiner quel endroit l'ani- Chasse de 1976. mal pourra prendre pour se retirer. Il ne descend presque jamais dans la vallée. Il matche le long du penchant des montagnes. S'il se trouve un bois voisin, il s'y retite; mais il ne va jamais bien loin, & sa fuite est ordinairement du revers d'une montagne à l'autre. On poste des chasseurs, avec des demi-piques armées d'un fer très large, dans les endroits par où l'on juge qu'il prendra fon chemin. On les place ordinairement par pelottons, sur le sommet des montagnes. Des gardes à cheval observent la remise. Tous ont ordre de pousser de grands cris lorsque le tygre s'avancent de leur côté, dans la vue de le faire retourner fur fes pas, & de l'obliger à fuir vers le lieu où l'Empereur s'est placé.

GARBILLON. 16-11. III, Voyage. Ce Prince se plaçois ordinairement sur le revers opposs à celai qu'occupoit le tryge, avec la vallée entre deux, da moins lorsque la diflance n'excéoix pas la portée d'un bon mousquer. Il évoir environné de trente ou quarante piqueurs, amés de hallebardes ou de demi-piques, dont ils font ou ce spece de haie; ils ont un genou à terre & présentent le bout de leur demi-pique du chei par oil et yruge peut venir. Ils la tiennent des deux mains, l'une vers le milieu, & l'autre assez proche du set. Dans cet éra: ils font toujours prêta à recevoit le tyrge, qui prend quelques sois a courfe avec can de rappidité qu'on n'autoir pas le tems de s'opposet à se efforts, si s'on n'étoit constamment sur les gardes. L'empereur ett detreire les picqueaus, a scompagné de quel-ques uns de ses Gardes & de ses domestiques. On lui tient des fusifis & des arquebusses. Lorque le ryger n'abandonne pas son fort, on tire des fleches au hazard, & souvent on lache des chiens pour le faire déloger. Mais je reviens à la chaiff dont je sus seniors.

Circonflances don l'Auteur fut temoia.

On fit bien-tôr lever le tygre du lieu où il étoit couché. Il grimpa la montaze. & s'alla placet de l'autre côté dans un petit bois, presqu'à l'extrémité de la montagne voifine. Comme il avoit été bien observé, il fut aussi-tôt suivi , & l'Empereur s'en étant approché, à la portée du mousquet, tonjours environné de ses picqueurs, on tira quantité de seches vers le lieu où il s'étoit retiré. On lâcha austi plusieurs chiens, qui le firent lever une seconde sois. Il ne fit que passer sur la montagne opposée, où il se coucha encore dans des brossailles, d'où l'on eut assez de peine à le saire sortir. Il fallut faire avancer quelques Cavaliers, qui tirerent des fleches au hazard, randis que les viqueurs faisoient rouler des pierres vers le même endroit. Quelques-uns des Cavaliers faillirent d'y perdre la vie. Le tygre s'étant levé tout d'un coup jetta un grand cri , & prit sa course vers eux. Ils n'eurent pas d'autre parti à prendre que de fe fauver à toutes brides vers le fommet de la montagne ; & déja l'un d'entr'eux . qui s'étoit écarré en fuyant, paroissoit menacé de sa pette, lorsque les chiens qu'on avoit lâches en grand nombre & qui suivoient le tygre de près, l'obligerent de leut saire face. Ce mouvement donna le loisir au Cavalier de gagner le sommet de la montagne, & de mettre sa vie en sureté.

Mart da tygre.

Cependant le tygre retourna au petit pas vers le lieu d'où il étoit forti : & les chiens aboyant autour de lui , l'Empereur eut le tems de lui rirer trois ou quatre coups, qui le blesserent légérement. Il n'en marcha pas plus vîte. Lorsqu'il sur arrivé aux brossailles , il s'y coucha comme auparavant , c'est-à-dire , sans qu'on pût l'appercevoir. On recommença aussi tôt à faire rouler des pierres & à tiret au hazard. Enfin le tygre se leva brusquement & prit sa course vers le lieu où l'Empeteur étoit placé. Sa Majesté se disposoit à le tirer; mais lorsqu'il sut au bas de la montagne, il tourna d'un autre côté, & s'alla cacher dans le même bosquet où il s'étoit déja retiré. L'Empereur traversa promprement la vallée, & le suivit de si près, que le voyant à découvert il lui tira deux coups de fusil qui acheverent de le tuer. Il étoit à-peu-près de la même grandeur que celui dont Sa Majesté nous avoit fair présent l'année précédente, pour en saire l'Anatomie. Tous les Grands se rassembletent autour de ce monstre. L'Empereur, qui m'avoit otdonné d'être toujours ptès de sa personne, me demanda en fouriant ce que je pensois de cette chasse. On retourna par le chemin le plus commode, à Turbedé, où l'on avoit allis le camp entre des montagnes, à cinquante lis du lieu d'où l'on étoit parti. Le 6 .

Le 6, nous fimes foixante lis, fans quitter une vallée fort érroite, & bor- Garbitton. dée des deux côtés par des montagnes fort escarpées. Un peu au dessus du lieu où l'on devoir camper, l'Empereur s'arrêta, près d'un rocher escarpé de toutes III. Voyage, parts, & fait en forme de tour. Tous les Grands & les meilleurs archers ayant L'Empereur s'areçu ordre de se rendre autour de lui, il sit tirer à chacun sa sleche vers la ficches par descime du rocher, pour essayer si quelqu'un auroir l'adresse & la force d'y sus en rocher. atteindre. Il n'y eur que deux fleches qui demeurerent fur le rocher, ou qui tomberent de l'autre côté. L'Empereur tira autil cinq cu fix fois , jusqu'à ce qu'une de ses fleches passa le rocher. Ensuite il m'ordonna d'en mesurer il en mesure la la hauteur avec les instrumens qu'il avoit apportés. Il prit un demi-cercle houseus, d'un demi pied de rayon, qui n'étoit qu'à pinules. Après avoir fait l'observation, il voulut que nous fissions à part le calcul de la haureur. Nous la trouvâmes, de quatre cens trente Ché ou pieds Chinois. L'opération fut recommencée, en faifant les stations dans un endroit plus éloigné. Nos calculs furent faits en particulier, à la vue de tous les Grands, qui ne se lasserent point d'en admirer la conformité. Il n'y eut pas un chiffre de différence. Sa Majesté, pour en convaincre tous les spectateurs, me fit lire mes deux calculs, chiffre par chiffre, randis qu'elle montroit les siens aux Grands, pour en faire connoître la justelle. Elle prit encore plaisir à mesurer géométriquement une distance. Enfuire, après l'avoir calculée, elle la fit mesurer par une mesure actuelle, qui se trouva justement conforme au calcul. Une fleche, qu'elle fit peser dans une balance après en avoir calculé le poids, ne fut pas moins conforme au calcul, Les Seigneurs de la Cour redoublerent leurs applaudissemens & me dirent mille choses flateuses à l'avantage des sciences de l'Europe. L'Empereur en

Le 7, on fit foixante lis, presque toujours dans une vallée assez large, qui Chasse aux lidoffroit un grand nombre de hameaux, de métairies, & de terres labourées. valee, L'Empereur fit étendre tous les gens de fa fuite, pour occuper tonte la vallée jusqu'au pied des montagnes. On marcha quelque tems dans cet ordre, en barrant la campagne, qui éroit remplie de lievres, & l'Empereur en tua un grand nombre. Enfuire il se détourna du grand chemin, pour entrer dans des montagnes d'une haureur médiocre, mais couvertes de broffailles & de bois taillis. On v fit deux ou trois enceintes, dans lesquelles on tua quantité de cerfs & de chevreuils. Sa Majesté fit distribuet le gibier qu'il avoit tué, lui & ses enfans, aux Officiers & anx foldats qui avoient formé les enceintes. Le foir, elle donna la Comédie aux Seigneurs de la Cour & à ses Officiers domestiques . dans le parc de fa tente. On fut obligé d'abbattre une partie de cette espece de mur de toile, qui ferme l'enceinte de ses tentes. La Comédie sut représentée fous fon pavillon, par une troupe d'Eunuques Comédiens qu'on avoit amenés de Peking.

Le 8. l'Empereur & le Prince son fils aîné tuerent deux tigres. Après cette

parla lui-même dans les termes les plus obligeans.

chasse, Sa Majesté s'embarqua sur un petit canot, & ses deux fils chacun s'embarque fur un autre, dans le dessein d'éviter la chaleur, qui auroit été fort grande ce jour-là, si elle n'eût pas été tempetée par un vent de Nord. Cependant ils ne firent pas plus de quinze lis fur leurs canots. L'Empereur monta à cheval, pour aller chaffer un autre tigre qu'on avoit découvert près du lieu où Tome VII.

'on devoit camper. Mais il fur impossible de le retrouver , & l'on aban-GERBILLON. donna cerre chasse pour se rendre au camp, dans la vallée de Tahram-ki, sur 1691. le bord d'une riviere, qui se nomme Chikor. On avoit fair ce jour-là, soixante III. Voyage. lis au Sud, en tirant un peu à l'Eft.

Id'e Jes Comédies Chimostes.

Le 9, nous fimes encore foixante lis, pendant lesquels Sa Majesté tua quelques cerfs & quelques chevreuils. Le foir, ayant donné la Comédie aux Seigneurs de la Cour, ce Monarque voulut que j'y ailiftaffe, pour lui dire s'il y avoit quelque rapport entre la Comédie Chinoife & cette de 1 Europe, 11 me fit faire la-delfus diverses questions, pendant le spectacle même. La phipart des acteurs me parurent médiocres. Ces Comédies sont mêlées de Mulique & de fimples récits. Le férieux y domine , quoiqu'il y ait autil du plaifant. Mais il s'en faut beaucoup qu'elles foient auth vives que les nôtres & aufli propres à remuer les pations. Elles ne se bornent pas non plus à représenter une seule action ni ce qui se peur passer dans l'espace d'un seul jour. Les Chinois ne font pas difficulté de reunir dans une piece les événemens de dix ans. Ils divisent leurs Comédies en plusieurs parties, qu'ils représentent aussi en différens jours; à-peu-près comme on divise la vie d'une personne illustre en plusieurs chapirres. Ils ne laiffent pas d'y mêler de la fable. Les habillemens des Comémédiens étoient à l'ancienue mode de la Chine.

L'Empereux s'embarque fur la Riviere de Chihir.

Le 10, on fit quatre-vingt-dix lis. L'Empereur, après en avoir fait vingt à cheval, mangea en public fur le bord de la riviere, d'où il envoya divers mers de fa rable aux Seigneurs de fa fuire. Il s'embarqua fur la même riviere , qu'i serpente toujouts dans les montagnes ; & ne cellant pas de tirer, de dessus la barque, il tua plusieurs oiseaux, & même quelques lievres, que les gens de sa suite détoutnoient adtoitement sut les bords de la riviere. En arrivant près de la Forteresse de Ku pe keu, nous trouvâmes toute l'Infanterie qui garde ce poste, rangée en haie, avec les Officiers à leur rête, mais sans autres armes que le sabre au côté. Tandis que nous traversions cette place, les foldats qu'on avoit postés dans les rues pour en écarrer le peuple, ne purent empêchet un homme de foriir brufquement de sa maison, avec une Requête à la main pour la présenter à l'Empereur. Un des Officiers qui précédoient Sa Majesté ayant voulu le faire retirer, il eut la hardicile de le renverser par terre, en faisant tomber fon cheval. L'Empereur le fit châtier fut le champ de fon infolence, par un bon nombre de coups de fonet. Le foir, ayant reçu des fruits nouveaux, qu'on lui avoit apportés de Peking en poste, il me sit l'honneur de m'en envoyer par un des Eunuques de sa chambre.

Che-bia.

Le 11, on ne fir que quarante lis, pour aller passer la nuit à Che-hia. L'Empereur ne ceifa point d'aller par eau, & dîna en public comme le jour précédent. Le 12, nous fîmes quarre vingt lis, en suivant Sa Majesté le long de la riviere, qui fait de grands détours. On ne compte, par le droit chemin, Mi par bien, que cinquante lis de Che hia à Mi-yan hien, où nous passames la nuit.

Le 13, on fit encore quatre-vingt lis. L'Empeteur continuant d'aller par eau , les Officiers de Tong cheu lui avoient amené des Barques plus commodes, qui avoient des deux côtés une petite chambre couverte. Sa Majesté s'arrêta pour dîner le long de la riviere, & me fit venir pour le spectacle d'une pêche qui se fair avec des épetviers. Il me fir publiquement diverses questions fut les langues de l'Europe, particuliérement fur la langue Latine. Enfinite il m'envoya quelques plats de sa table. Pendant le diner , il appetçut quelques GIRBILLON. perits Payfans, a demi-nuds, qui le regardoient de loin. Il les fit approcher, & leur fit distribuer des viandes & de la parisserie. Ces enfans étant retournés 111. Voyage, à leurs cabanes, qui n'étoient pas éloignées, revinrent aufli-tôt avec des paniers, que Sa Majesté fit encore remplir des viandes qu'on dessevit de sa table. Nous arrivâmes le foir dans un Bourg, qui n'est qu'à six lieues de Peking, où la plûpart des Officiers de la maifon de l'Empereur qui ne l'avoient pas fuivi dans le voyage, vinrent le faluer.

Le 14, à une heure après minuit, nous montâmes à cheval, pour entrer dans la Capitale avant que la chaleur devint incommode. Nous y artivâmes à Peking. cinq heures & demie, quoiqu'on fe fut arrêté près d'une heure dans un Village où l'Empereur dina. Le Whan-tai-tsee, ou le Prince heritier, vint au-devant de Sa Majesté à deux lieues de la Ville, vêtu de son habit de cérémonie,

qui n'est pas différent de celui de l'Empereur ; mais avec peu de fuite. Sa Majesté, en rentrant au Palais, alla droit à l'appartement de l'Impératrice douairiere. Le 17, l'Empereut ayant vû le Pere Antoine Thomas , qui avoit été dange- Les Jésuires ent

reusement malade avant son départ, & le trouvant encore foible, lui fit pré- à sa maison de fent d'une livre de Jin-seng. Il me fit dire, le lendemain, de m'arracher aux platfance. calculs de Géometrie, pour acquerir plus de facilité dans l'usage qu'il en vouloit faire avec moi; & devant partir le 23, pour aller passer le reste de l'Eré dans fa maifon de Chang-chun-yuen, il m'ordonna de me préparer à le fuivre. Je m'y rendis le 27, avec le l'ere Thomas, pour y recommencer nos explications. Mais, peu de jours après, on nous dit que Sa Majesté ne trouvant pas de lieu pour nous loger commodément, se contenteroit de nous faire venir de tems en tems. Les Médecins lui avoient représenté qu'il seroit dangereux, pour sa fanté, de s'appliquer trop aux Sciences pendant les grandes chalcurs.

Nous continuâmes d'aller à Chang-chun-yuen, de quatre en quatre jours. La chaleur ne permit pas toujours à Sa Majesté de s'appliquer à l'étude ; mais elle n'en eut pas moins la bonté de nous faire appeller dans sa chambre, en nous difant qu'elle vouloit du moins nous voir.

Le 14 d'Août, nous lui offrimes quelques instrumens de Mathémati- "Istelo Terrelle. que , que les Peres de Fontaney & le Comte nous avoient envoyés. C'é-de madecuati-

toit un grand anneau astronomique, qui donnoit en même-tems l'heure & quela minure , la hauteur du foleil & la déclinaifon de l'aimant ; un demicercle d'environ un demi-pied de rayon, avec sa boulsole, & très-bien divifé; un étui de Mathématiques, qui contenoit un compas de proportion, deux compas ordinaires, une équerre, un petit demi-cercle & un tire-ligne. Nous lui préfentames aussi une sphete; quelques diamans d'Alencon, dans une petite bocte d'email affez propre ; deux petites phioles de cristal taillées à facette & garnies d'argent; l'une d'un cristal blanc fort sin, & l'autre d'un cristal bleu. L'Empereur reçut nos présens avec beaucoup de bonté, & nous passames plus d'une heure avec lui,

La conversation étant tombée sur le Tribunal des Mathématiques , Sa Majesté PEmps ceut for

nous marqua beaucoup de mépris pour ceux qui croyoient superstitieusement les superstituens qu'il y a de bons & de mauvais jours , & des heures plus ou moins fortunées. Populaires.

Ccccij

GIRGILLON, Elle étoit convaincue, nous dit-elle, non-feulement que ces superstitions étoient fausses & vaines, mais encore qu'elles étoient préjudiciables au bien de III. Voyage. l'Etar, lorfque cette manie gagne jufqu'à ceux qui le gouvernent, puifqu'il en avoit couté la vie à plusieurs innocens, entr'autres à quelques Chrétiens du Tribunal des Mathématiques, auxquels on avoit fait leur procés, comme au-Pere Adam Schaal, & qui avoient été condamnés à mort pour n'avoir pas choifi à propos l'heure d'un enterrement. Que le Peuple & les Grands mêmes. continua l'Empereur, ajoutent foi à de telles superstitions, c'est une erreur qui n'a pas d'autres fuites. Mais que le Souverain d'un Empire s'y laisse tromper, c'est une source de maux terribles. » Je suis si persuadé, ajoura-t-il, de » la fausseré de toutes ces imaginations, que je n'y ai pas le moindre égard. Il plaifanta même fur l'opinion des Chinois, qui font préfider toutes les Conftellations à l'Empire de la Chine, fans vouloir qu'elles fe mêlent jamais des autres régions. » Souvenr, nous dit-il, j'ai représenté à ceux qui m'entrete-» noient de ces chimeres, qu'il falloit laisser du moins quelques Etoiles aux » Royaumes voifins, pour avoir foin d'eux. Enfin l'Empereur ne cessa pas de

L'Auteur reerminence fus er clications au Paints.

nous traiter avec une bonté extraordinaire. Le 18, étant retournés à Chang-cheu-yuen, l'Empereur nous fit dire que les chaleurs ayant commencé à diminuer, il étoit résolu de se rendre à l'étude ; qu'il vouloit que dès le lendemain je demeurasse pendant le jour dans un apparrement de sa maison, & que la nuit j'irois coucher chez un des Lieutenans du Gouverneur de Chang-cheu-yuen. Cet Officier, qui se nommoit Ly lauya, étoit le même qui commandoit à Ning-po lorsque nous avions abordé dans ce Port, & fils du Viceroi de Canton. Sa Majesté nomma un Eunuque du Palais pour me fervir, & pour m'accompagner en entrant au Palais, afin que j'eusse la liberté de m'y rendre à toute heure. Celui qui fut nommé éroit un Chrétien, dont l'Empereur n'ignoroit pas la religion. En donnant ces ordres, il parla de moi dans les termes les plus obligeans, & se loua sur-tout de l'attachement que l'avois fait éclater pour son fervice dans le dernier voyage où j'avois eu l'honneur de l'accompagner.

Attentions de PEmpercur.

Le 19, je sus conduir du Palais, dans un appartement commode qui est au Nord-Eft du parc. Sa Majesté envoya un des Eunuques de sa chambre pour m'y recevoir. Elle ordonna qu'on y tînt , pendant tout le jour , du thé & de la glace , afin que je pusse boire chaud & froid suivant mes besoins. Dès le soir , ce grand Monarque m'envoya quelques mets de sa table. Ensuite il me sir appeller pour achever de revoir la Géometrie-pratique que nous lui avions expliquée, après l'avoir composée en Tarrare. Le 21, il m'appella le matin & me retint près de lui plus de deux heures &

fren andeur nour le traceit.

demie, foit à faire des calculs & à revoir la Géometrie, foit à faire l'épreuve de l'anneau astronomique que nous lui avions présenté quelques jours auparavant. Il s'y employa fi ardemment qu'il en fuoit à groffes goutes. Cependant il ne se lassa point d'en essayer tous les usages. Il loua beaucoup la justesse de l'inftrument, & le placa dans sa chambre, avec le demi-cercle que nous lui avions offert en même-tems.

Arrivée d'un Enveré Moico-

Le 22, il nous apprit lui-même, qu'il étoit arrivé fur les frontieres de la Tartarie Chinoise un Envoyé Moscovite, avec une fuite de quarante personnes , & quatre-vingt-dix Marchands de la même Nation. Il ajouta qu'il avoit

## DES VOYAGES. LIV. IV.

donné des ordres pour la réception de cet Ambassadeur, pour les voitures, les GRABILLON vivres, & pour le faire défrayer par-tout, lui & les quarante perfonnes de fa fuite; mais qu'il se contenteroit de faire aider les Marchands, sans les défrayer, III. Voyage, parce qu'il ne vouloir pas s'engager dans cette dépense pour les Moscovites qui viendroient négocier à la Chine.

Enfuire, prenant un airencore plus familier, il nous demanda combien il y Familianie de avoit de nos Peres à la Chine, & dans quels lieux nous avions des Eglises. Il les Jésuites, nous raconta comment il avoit autrefois decouvert les impostures d'Yang quangfien : quelle méthode il avoir employée pour l'examen de cette affaire, quoiqu'il ne fut âgé que d'environ quinze ans, parce qu'il ne sçavoit à qui s'en rapporter. & qu'il ne nous connoissoit pas encore : enfin, il marqua beaucoup

d'impatience d'apprendre le retour du l'ere Grimaldi.

Le 6 de Septembre, les Millionnaires qui étoient reftés à Peking, ayant 115 bei préfentent reçu une Lettre du Pere Grimaldi, l'apporterent à l'Empereur, avec la traduction en langue Tartare. Il nous en témoigna une joie extraordinaire ; & ne fe contentant pas d'avoir lù la traduction, il me fit lire l'original, qui étoit en langue Portugaifé. Le Pere Grimaldi marquoit qu'après avoir effuyé bien Cequ'elle condes difficultés, & craignant les lenteurs du voyage par mer, il s'étoit déterminé à retourner par terre, & qu'il prenoit sa route par Moscou; mais qu'il envovoit par mer le Pere Alexandre Ciceri, excellent Mathématicien, avec deux autres Jéfuites. Sa Majesté nous dit aussi-tôt qu'il falloit faire venir promptement le Pere Ciceri & ses Compagnons; que le Pere Suarez reviendroit avec eux . & qu'elle ordonneroir de leur fournir toutes fortes de commodités pour le voyage. Elle nous recommanda de leur écrire ses intentions & de lui apporter le lendemain nos Lettres, parce que son dessein éroit de les envoyer au Viceroi, avec ses ordres, par un courier extraordinaire. Ensuite il nous demanda si nous avions recu d'aurres nouvelles de l'Europe, si la guerre continuoit avec les Turcs, & quel en ctoit le fuccès. Trois jours auparavant, il m'avoir fair avertir de me préparer au voyage de Tartarie, qu'il vouloit faire cet automne. pour y prendre le divertissement de la chasse.

Le 14, ce Monarque partit pour les bains d'eau chaude qui font à fix lieues L'Empereument le l'Autor pour les les leurs parties de l'Autor pour les les leurs parties de l'Autor pour les les les leurs parties de l'Autor pour les les leurs parties de l'Autor pour les leurs parties de l'Autor pour les leurs parties de la leurs parties de l'Autor parties de de Peking, presque droit au Nord. S'étant arrêté dans un Village, pour y baint d'est el un diner, il me fit l'honneur de m'envoyer divers plats de sa table. Nous arrivames aux Eaux, vers dix heures du matin. L'Empereur logea dans une maifon bâtie exprès pour Sa Majesté, & composée de trois petits pavillons fort simples, dans chacun desquels il y a des bains; outre deux grands bassins quarres qui font dans la cour, affez proprement bâtis. Ils ont quatre ou cinq pieds de profondeur, & la chaleur de l'eau est moderce. On me dit que ces bains étoient très fréquentés. L'Empereur mefura géometriquement la grandeur de la cour. pour éprouver ses nouveaux instrumens. Le foir il me fit revoir plusieurs calculs, qu'il avoit faits lui-même.

Le 15, nous féjournames aux bains, & Sa Majesté passa le jour à faire d'autres opérations de Géometrie, pour vérifier la justelle de ses instrumens.



Cccciii

GERBILLON 169t. IV. Voyage.

## 6. I V.

## Quatrième Voyage de Gerbillon en Tartarie.

Départ de l'e-

A tésolution de l'Empereur n'ayant pas changé pour le voyage de Tartarie, nous partimes de Peking, le 8 de Septembre, & nous arrivâmes en quatre jours à Ku-pe-keu, après avoir fait deux cens quatre-vingt-dix lis. Sa Majesté vifita dans cette Forteresse les maisons des soldats & celle du Thong-ping ou du Général. Elle fit distribuer des fruits aux Grands de fa Cout & aux Officiers de sa Maison, sans onblier d'étendre ses bontés jusqu'à moi-

Ngan-kia-tun.

Le 12, nous fimes foixante-dix lis, pour aller camper à Ngan-kia-tun, où l'Empereur fit donner le divertiflement de la lutte. La journée du 11 fut de Homki-vin, quatte-vingt lis. Nous arrivâmes allez tôt au quartier Genéral, qui étoit ptoquatuer géneral. che d'un village nommé Humki-yin, pour y prendre l'amusement de la pêche;

& l'Empereur jetta lui-même l'epervier avec beaucoup d'adreile.

Le 14, on fit foixante-dix lis. Il y eut une enceinte de chasse où l'on tua sept cerfs, dont l'un fut d'abord bleile d'un coup de fusil, par le cinquieme fils de l'Empereur. Sa Majeste prit ensuite le divertissement de la pêche, assez proche du camp. Elle fit jetter un grand filet, dans lequel il se trouva peu de poisson; zele des Man- mais ce fut un spectacle curieux de voir les Mancheous se jetter dans la riviere, terrice de l'Em- malgré la rigueur de la faison, pour aider à trainer le filet.

percur. for vigourous.

Le 15, nous fîmes soixante-dix lis. Vers la moitié du chemin on forma une enceinte, dans laquelle on renferma un grand nombre de cerfs & de che-Coup de fleche vreuils. Je vis l'Empereur tirer & bleffer à mort trois grands cerfs & deux lievres. Il en tira un avec tant de vigueur, qu'il lui perça le ventre d'une fleche dont le bout n'étoit que d'os, & n'étoit pas plus pointu que l'extrémité du doigt. On assit le camp près d'un village qui est le dernier du côté du Nord. Tout le terrain qui est au Nord jusqu'au de-là des montagnes, demeure en friche, parce qu'il est réservé pour les plaisirs de l'Empereur, qui vient y chas-

fer tous les ans.

Depuis la porte de Ku-pe-keu, par laquelle nous avions passé la grande muraille, le Pays est plein de montagnes & de forêts. Cependant on y trouve quantité de vallées & de plaines, dont la plûpart sont cultivées, & le terroit en est Effet de l'amour très-fertile. L'Empereur, qui s'intérelloit vivement à la félicité de ses peuples, de l'Empereur fut si sensible au plaisir de voir l'abondance des grains, qu'il sit choisir les plus beaux épis pout les envoyer par la poste à l'Impératrice douairiere & aux

Chaffer Impégialer.

Le 16, on partit avant le jour, pour la chasse du cerf. Je suivis l'Empereur comme l'année précédente. Nous fimes d'abord plus de vingt lis , jusqu'au lieu où Sa Majesté devoit diner. Ensuite, après avoit fait dix autres lis, on commença l'appel du cerf. L'Empereur, s'étant un peu avancé dans les montagnes, en tira un qui pesoit plus de cinq cens livres, & qui ne tomba mort qu'au cinquiéme coup de fusil. L'enceinte fut fotmée pat des Mancheous , nouveaux Sujets de l'Empire, auxquels on avoit donné des vestes contres de satin blanc, pour les distinguer des autres. Il ne s'y trouva qu'un très petit nombre de chevreuils, & quelques petits cerfs.

De-là nous entrâmes dans une vallée affez large, dont l'Empereur fit occupet GRANLLON. tonte la largeur par une ligne de chasseurs, des gens de sa suite; & suivant la vallée, il lacha l'oifeau fut les cailles & les faifans, dont ces plaines font rem- IV. Voyage, plies. Il en prit un grand nombre; ce qui ne l'empécha pas de tuer quelques L'Empereur pré-faisans à coups de seches. Vers deux heures, ayant mis pied à terre sur le bord fra rimées à la d'une petite riviere qui atrofe cette vallée, il fit préparer le fouper; car l'usage maniere l'artane. des Tartares est de soupet de bonne heure. Je fus étonné de le voir couper luimême & préparer le foye des cerfs qu'il avoit tués. Ce morceau & la croupe passent à la Chine pour les parties les plus délicates. Sa Majosté étoit environnée de trois de ses fils, qui avoient conduit la troupe des chasseurs, & de deux de ses gendres, auxquels elle prenoit plaisir à montrer la maniere de couper , de preparer & de rour les foyes de certs , à la maniere des anciens Tartares, que la politique de ce Prince lui fait conferver foigneusement, pour entretenir ses gens dans l'ancienne discipline. Après avoir coupé les soyes en morceaux. & les avoir preparés pour être rotis , il en fir la distribution à ses enfans, à ses gendres, & à que ques uns de ses principaux Officiers. Chacun se mit à faire rotic fon morceau, à l'exemple du Monarque. On foupa joieusement, & l'on partit enfuite pour achever le chemin qui restoit jusqu'au camp.

Le 17, la pluie, qui fut continuelle, ne permit point à l'Empereur de s'exetcer à la chaife du cert. Il se réduisit à parcoutir, avec les chasseurs, une vallée remplie de faifans, de perdrix & de cailles. Tous les chasseurs furent rangés fur une ligne qui occupoir toute la largeur de la vallée. Leur foin étoir de faire lever le gibier, randis que l'Empereur marchant au centre, lachoit l'oiseau sur les cailles, les perdrix & les failans, ou les titoit à coups de fleches. Quelquefois il faifoit quitter leurs chevaux à ceux qui étoient autour de sa personne. pour prendre à la main les Faisans las de voler, qui ne faisoient plus que courir dans les herbes. Au retour, il distribua de sa main la plus grande partie du gibier aux Princes Mongols & Kalkas qui étoient venus le faluer, aux Grands & aux principaux Officiers de sa Cour. Le soir, un Courier apporta de Peking des Lettres en caracteres Tarrares, de la part du Mandarin que Sa Majché avoit envoyé à Canton. Elles pottoient que le Pere Gtimaldi n'arriveroit pas cette année, parce que n'ayant pu revenir par terre, il avoit été obligé de retourner de Moscovie en Europe, pour y prendre le chemin de la mer-

Le 18, Sa Majesté, retenue encore par la pluie, ne fit pas l'appel du cerf; Autre etalle. mais on forma des enceintes, où l'on tua un grand nombre de cerfs & de chevreuils. Nous partîmes le lendemain à la pointe du jour pour la chaile du cerf; mais avant que d'atriver au rendez-vous, on apperçut un tigre qui se retiroit dans une gorge de montagnes. L'Empereur fir raifembler tous les chaffeuts, & l'on s'agita fort inutilement, parce que le tigre s'échapa fans êtte appetcu. On fut réduit à faite trois enceintes, dans lesquels on tua trente on quarante cerfs & chevreuils. La pluye, qui dura depuismidi jufqu'au foir, n'emecha pas Sa Majesté de manger en plein champ, & de préparer sa viande à loisir . comme si le tems eut été fort serein. Sa présence & son exemple , obligerent tout le monde à l'imiter. Sa Majesté prit plaifir à me voir rotir aussi un morceau de chair de cerf, sans avoir attendu ses ordres. Elle m'envoya une partie de celle qu'elle avoit coupée & rorie de sa propte main. Nous re:ournâmes ensuite au camp, bien mouillés. La pluye dura jusqu'à l'entrée de la

Chaffe.

nuit, qu'un vent de Nord fort violent refroidit beaucoup l'air.

GERBILLON. 1691. IV. Voyage. rend tous de Auteur & fait fun eluge.

Le 10, à la pointe du jour, nous partimes à la suite de l'Empereur, pour la chaife de l'appel du cerf. Sa Majeste m'apperçut à la porte de sa tente : &c me voyant sans tourrure, elle me demanda si je n'en avois pas apporté. Je lui répondis, que j'en étois bien fourni, mais que je ne trouvois pas le froid encore allez piquant pour m'en scrvit. Ce bon Monarque dit à ses gens que les Europeens avoient du courage & ne redoutoient pas la fatigue. Quelques jours auparavant, il avoit fait publiquement mon éloge, sur le zele que j'avois à le fuivre, sans considérer la peine & le danger. » L'année passée, me dit-il, » j'appréhendois pour vous; mais à préfent, je vous regarde comme un des " miens, & je ne suis plus inquiet sur ce qui vous touche.

Le cetf n'ayant pas répondu à l'appel, il fallut se réduite à faire des enceintes. On en fit trois, dans lesquels on tua un grand nombre de cerfs & de che-Phefirurs Mes vreuils, & cinq fangliers. L'Empereur tua de fa propre main trois fangliers tue. 3 de la main. & fix cetfs. Ensuite mangeant en plein champ, suivant son usage, il me donna du foye de cerf, coupé & préparé de sa main. Un Regule Mongol, de qui dépendoit le Pays voilin, nommé Onioth, se rendit le même jour auprès de Sa Maiesté pour l'accompagnet à la chasse. Son frere avec lequel j'avois formé quelque liaison l'année precedente, y étoit venu quelques jours auparavant.

Le 21 , l'Empereur partit à la pointe du jour pour l'appel du cerf ; mais aucun de ces animaux ne s'étant approché à la portée du fuiil, il fallut le contenter encore de faire des enceintes. L'Empereur avoit fait venir cinq cens Moncols du Pays de Korchin, qui n'étoir pas fort éloigné. Ils passent pour excellens chasseurs. Comme ils font ces chasses à leurs dépens de montés sur leurs proptes chevaux, Sa Majeité, pour les fatiguer moins, les partagea en deux

bandes; qui devoient servir tour à tour.

Grande chaffe At fun tuccès espravidmaire.

On fit ce jout-là deux doubles enceintes; la premiere & la plus intétieure, emposée de ces chasseurs Mongols; la seconde, des chasseurs de l'Empereur, c'est-à-dire des nouveaux Mancheous, qui marchoient, cinquante ou soixante pas derriere les autres, avec ordre de tirer le gibier qui fortiroit de la premiere enceinte. Au dedans étoit encote une troupe de piqueurs, qui battoient avec de grandes lances les endroits les plus épais du bois. Il étoir défendu aux Mongols de rirer. Leur unique foin étoit d'empêcher le gibiet de fortir, & de le détourner du côté de l'Empereur & de ses enfans, qui marchoient chacun en différens endroits de l'enceinte, tantôt au dehors, tantôt au dedans, fuivant la facilité qu'ils avoient à tirer. Quelques Officiers de l'Empereur suivoient Sa Maiesté dans l'enceinte, & s'agitoient beaucoup pour faire passer le gibier devant ce Prince, ou pour achever de tuer celui qu'il avoit blesse. On a déja remarque que fans un ordre exprès, qui ne se doune que rarement, il n'y a que l'Empereur & ses enfans qui tirent dans l'enceinte.

La chaife fut une des plus abondantes que j'euste encore vues. On y tua quatre-vingt deux grands cerfs & chevreuils. L'enceinte s'étoit faite au penchant d'une monragne couverte de bois jusqu'au pied, où la nature avoir formé un grand terrain affez égal, & rempli feulement d'herbes & de petits coudriers qui n'empêchoient pas les chevaux de courir. Au de-là de cet espace étoit une montagne si escarpée, que si quelque cerf se trouvoit blessé en sortant du bois, ou dans le tertain qui étoit au pied, il ne pouvoit grimper cette monta-

gne, ni prendre d'autre chemin que cer espace plat qui étoit entre les deux GERBILLON. revers & gardé par les Mancheous. Aussi n'echappa t'il presqu'aucun des cerfs & des chevreuils qui se trouverent dans l'enceinte. Comme on ne s'étoit pas 1V, Voyage, attendu à tant de fuccès, les chameaux & les chevaux de charge qu'on avoit amenés pour le transport du gibier ne suffirent pas, & l'on sut obligé d'en faire venir un plus grand nombre du camp. Sa Majesté voulut manger en pleine campagne, & fit distribuer une partie de sa chasse aux Mongols.

Le 13, on tua cinquante certs ou chevreuils. L'Empereur tomba de son Diverses chasses

cheval dans cette chasse, mais sans se faire aucun mal. Le 29, Sa Majesté partit une heure avant le jour pour Ulatay, lieu fameux pour la chasse, parce que le pays est rempli de montagnes, entremêlées de vallces & de plaines, & couvertes de petits bois qui attirent quantité de bêtes fauves. La vûe de ce mélange est fort agréable. L'Empereur tua le marin deux cerfs , rrompés par l'appel. Enfuite on forma un grand cercle, dans lequel il en tua neuf. Le foir, il fe rendit dans un bosquet voisin du camp, où l'on avoit appris qu'un ours étoit un ours. entré. Les piqueurs à force de crier, de battre les arbres & de faire claquer leurs fouers, firent déloger la bêre, qui fit plusieurs tours dans le bois avant que d'en forrir. Enfin, après avoir rugi long-tems, elle prit sa course sur la montagne, suivie par les chasseurs à cheval, qui galopant des deux côtés à quinze ou vingt pas de distance, la poulserent fort adroitement jusqu'à un pallage étroit, entre deux perites montagnes. Comme cet animal est pesant & qu'il ne peut soutenir une longue course, il s'arrêta sur le revers d'une des deux montagnes. L'Empeteur, qui se trouvoit sur le revers de l'autre, lui décocha une fleche, qui lui fit une blessure profonde au flanc. Ce coup lui fit pousfer d'affreux rugillemens. Il tourna surieusement la tête vers la fleche qui étoit restée dans la playe; & l'ayant arrachée, il la brisa en plusieurs pieces. Ensuite faifant quelques pas de plus, il s'arrêta court. Alors l'Empereur descendit de son cheval, s'arma d'un épieu, & s'étant approché avec quatre de ses plus habiles chasseurs, il tua cette furieuse bête d'un seul coup. Une si belle action fut célébrée aussi-tôt par des cris d'applaudissement. L'ours étoit d'une grosfeur extraordinaire. Il avoit six pieds depuis la têre jusqu'à la queue. L'épaisfeur du corps étoit proportionnée; le poil long, noit & luifant comme le plumage d'un Choucas. Il avoit les oreilles & les yeux fort petits, & le col de l'épailleur du corps. Les ours ne sont pas si gris en France, & n'ont pas le poil 6 beau.

Comme on étoit au 15 de la huitième lune Chinoise, qui est un jour de rejouissance publique, auquel les amis se font des présens mutuels de pâtisserie & de melons d'eau , l'Empereur en fit distribuer beaucoup entre les Grands de sa Cour & ses principaux Officiers. Ensuite il sit donner du vin & de l'eaude-vie à tous les Officiers domestiques du Palais, aux Gardes, aux Chasseurs, aux Eunuques & aux troupes de sa Maison.

Le 27 au soir, trois fils de l'Empereur, qui avoient passé l'Eté en Tartarie pour rétablir leur fanté, arriverent au camp, accompagnés de ses quatre autres fils & de tous les Grands de la Cour, qui étoient allés au devant d'eux. Sa Majesté les reçut à la porte de l'enclos intérieur, & marqua beaucoup de joye de les voir en bonne santé.

Le 28, L'Empereur tua dix cerfs de sa propre main, sans compter une bête, Tome VII.

nommée Schulon, dont la peau est estimée pour les fourrures, parce que le GERBILLON. 15.11.

poit en est long, doux & fort. Elle se vend, à l'eking, douze ou quinze écus. Les Ruiliens nomment cet animal Liu, & l'Auteur le prend pour une espece IV Veysee Anomal noma é de Linx. Il est de la grandeur des plus gros loups (1)

Schnion.

Le 29, l'Empereur parrit à la pointe du jour , pour Viaflay , canton renommé Chasse beillantes par la maititude de les grands cerfs. La chasse commença par l'appel, & Sa Majesté tua deux cerfs. Vers midi, on forma le cercle, dans iequel on en tua quatre-vingt-dix, avec huit ou dix chevreuils. C'étoit un spectacle digne d'un Prince, suivant Gerbillon, de voir descendre de toutes parts cette muititude de cerfs dans une valice, entre deux montagnes fort roides & convertes de bois; & comme le pallage étoit fermé, de voir les uns sefforcer de regagner les montagnes, & d'autres se faire une ouverture entre les chasseurs, dont plufieurs étoient précipités de leurs chevaux. Cependant comme le cercle étoit doubie, l'Empereur avoit permis, aux Officiers de la Venerie, de tirer tout ce qui s'approcheroit d'eux; de forte que peu de cerfs échapperent.

Un page man eur de h'affer I's impercut,

Un Page de la Chambre ayant été abbatu de son cheval au moment qu'il tiroit, sa fleche alla friser l'oreille de l'Empereur. Il s'absenta le reste du jour, sous prétexte de courir après son cheval. Mais le soir, s'étant fait lier volontairement les mains derrière le dos, il vint se mettre à genoux devant la tente Impériale, pour se reconnoître digne de mort & se livrer à la justice de l'Empereur. Ce Monarque lui fit dire que sa faute méritoit effectivement le dernier supplice, mais que la regardant comme une erreur de jeuneile, il lui accordoit la vie, à condition qu'il s'observat mieux à l'avenir.

Le 30, Sa Majesté leva son camp, & se mit en marche vers le Sud-Ouest, au lieu que jusqu'alors on avoir marché au Nord-Ouest. Le bagage ne fit que trente lis; mais tout le reste du cortege en fit soixante avec l'Empereur. Le cercle de ce jour là fut beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire, & l'on y rassembla un très grand nombre de cerfs. Il y en eut cent cinquante-quatre de tués, avec huit chevreuils. L'Empereur en tua vingt-deux de sa propre main. En se rendant au camp, par une grande valiée arrofée d'un ruisseau, il tira des faisans & des cailles. Les chasseurs en prenoient quelquefois à la main, lorsqu'ils les voyoient

rentrer dans l'herbe, fatigués d'un trop long vol.

fen frere.

Que'ques jours après, on vit arriver le grand Lama des Kalkas, avec recoi la mine du Tu hatu han, son frere, qui venoient saluer l'Empereur. Ce Monarque les avoit Ki has a dullan fait inviter à le venir voir dans son camp. Lorsqu'ils en furent allez proche, il envoya quelques Seigneurs au devant d'eux; & dès qu'ils y furent entrés, il envoya ses his, pour les recevoir & les complimenter hors du quartier Impérial. Enfuite ces deux Princes furent admis à l'audience, vêtus tous deux des robbes dont l'Empereur leur avoit fait présent l'année précédente; mais avec des bonnets à la manière de leur Nation. Sa Majesté les reçut dans la grande tente, qui lui servoit de chambre, & les fir manger en sa présence. Leurs principaux Officiers furent servis dehors. On observa le même cérémonial, le premier d'Octobre, dans une sète qui fut donnée au Lama, au Han fon frere, à leur fœur, & à quelques femmes des principaux Taikis. Le fettin

consistoit en plusieurs tables, chargées de viandes roties & bouillies, mais

(1) Chine du Pere Du Halde , p. 346.

froides. Le lendemain, on vit paroîtte un troisième Prince Kalka (2), qui GERSILLON. venoit faluer auffi 5a Majefté, accompagné de quelques Lamas de diffinction, & de trois ou quatre de fes principaux Officiers. L'Empereur qui étoit à che- IV. Voyage. val, s'arrêta lorfou'il l'appercut, & lui fit diverses questions d'un air fort affable.

Le 3, on rua un ours & un rygte. L'ours fut rué par l'Empereur à coups Autre chaffe. de fleches, & le tygte par les piqueurs. Getbillon remarqua que l'ours avoit fous le ventre deux rayes noirâtres, & larges de plus d'un pouce, qui formoienr un angle entre les deux jambes de devant, & qui s'étendoient jusqu'au milieu du corps. Sa chair étoit délicieuse. Le tygre étoit des plus grands que l'Auteur eut jamais vûs. Aussi paroissoir-il fort vieux. Le jour suivant, l'Empereut tua rrois cerfs à l'appel. Il y en eut cinquante-deux de tués dans trois cercles , dont l'un se fit pour ce Monatque, & les deux autres pout les Princes ses fils.

Le 5, l'Empereur s'avança de neuf ou dix lieues au Nord-Ouest. Le bagage n'en fit que cinq ou fix , & campa derriere de hautes montagnes , dans un Pays beaucoup plus ouvert, mais fort inégal, & fort nud. Le lendemain, Sa Majesté donna une sete aux Princes Lamas, & à toute sa Cour. Le soir , il honora le grand Lama d'une visite dans sa tente. Il lui sit divers ptésens, à lui & au Prince son frere; mais il ne voulut recevoir d'eux que rrois ou quatre chevaux, quoiqu'ils lui en offtissenr un grand nombre.

Nonrième file

Le 7, on reprit la route de Peking, mais lentement & fans discontinuer l'exercice de la chasse. Le neuvième fils de l'Empereur arriva le même jout au Neurième fi camp. Il avoit été retenu par un abfcès derriere l'oteille; & l'Empereur apprenant fa guérifon l'avoir fait inviter à venir parrager fes plaifirs. Pereyra & Lucci, deux Jesuites Missionnaites, avoient l'honneur d'accompagner ce jeune Prince, avec un Chirurgien nouvellement arrivé de Macao, auquel on attribuoir fa guérifon.

Le 8, on decouvrit huit tygres dans un bois fort épais; mais comme il étoit qu'en n'ofe atteimpossible de les forcer dans cette retraite, sans exposer les chasseurs à de grands querdangers, l'Empereur aima mieux renoncer à ce plaisir que de hazardet la vie du moindre de ses Sujets. Le cetcle fut rompu, & l'on retourna au camp, où ce Prince s'exerca plus tranquillement à rirer au bur. Le lendemain, on délogea un tygte, qui se sit chasser long-tems. Enfin, par l'ordre de l'Empereur, un Page tira dessus & le tua du second coup. Ausli tôt il se prosterna neuf fois, pour rendre graces à Sa Majesté de l'honneur qu'elle lui avoir fait.

Le 12, les Princes formerent un cetele, dans lequel ils enfermerent un gros Our toé par le neuviénie fils de ours. Mais tous les efforts des piqueurs ne purent le faire fortir de fa retraite, l'Empreur-Un chien qui s'en étoir trop approché venoit d'être déchiré en piéces, lorsque l'Empereur donna ordre au neuvième Prince de lui rirer un coup de mouf-'quet. Ce fier animal fe leva blessé, & le jeune Prince le tua d'un autre coup. On rua le même jour quaranre-neuf cetfs, & cent dix-huir le jour fuivanr. Enfuite on campa dans une vallée, près des Bains chauds où l'on avoit passe l'année d'auparavant. L'Empereur s'y baigna le foir, & fir plusieurs questions aux soun Missionnaires sur la natute de ces eaux. Il leur en nomma plus de trenre sortes, en divers endroits de ses Etats; mais une sur-tout, qui n'étoit qu'à vinzt

( 2 ) C'étoit le jeune Chafuktu, dont on a déja parlé. Son pere avoit été livré par trahison & Kaldan , Khan des Eluths , qui l'avoit fait mourir.

Ddddii

GERBILLON. 1601. IV. Voyage Derniere chaffe.

lieues du camp vers l'Ouest, où dans la circonference de dix lis on voit fortir environ deux cens fources, qui ne se ressemblent, ni par le goût, ni par les

qualités. Le 14, l'Empereur blessa d'un coup de fusil un tygre, qu'on avoit découvert endormi avec un autre. Ils prirent tous deux la fuite. Mais les piqueurs

Recette pour les Coursiles.

tuerent bien-tôt celui qui avoit été bleifé; & l'Empereur ayant poutfuivi l'autre , lui logea une balle au-dessus de l'épaule gauche. L'animal fit encore quelques pas & tomba mort. C'étoient deux mâles, de la plus grande taille, qui portoient en plufieurs endroits les traces des griffes & des dents de quelques autres tygres. L'Empereur les fit écorchet & donna les griffes au Chirurgien de Macao, qui les lui avoit demandées. Ce Chiturgien prétendoit que réduites en onguent elles guérifloient des écrouelles, & qu'elles fervoient auffi à faire connoître une dangereuse maladie des ensans, nommée le Vent, par l'appliplication qu'on leur faisoit d'une griffe sur le ventre. Si l'enfant étoit attaqué de ce mal, il se formoit, disoit-il, une espece d'écorce sur la griffe.

Le même jour, cinq cens chasseurs Mongols furent congediés, avec des présens, en argent, en étoffes & en thé. Le 15, le 16 & le 17, on continua la marche dans plusieurs vallées, arrosees d'une riviere, & l'on fit chacun de ces trois jours environ foixante lis. Le 18, on campa dans un lieu nommé Li, & rente à la Chi- le 19 à Ku-pe-keu. Lorsque l'Empereur approcha de la muraille, les troupes qui s'étoient rassemblées fléchitent les genoux à son passage. Le 20, après avoir fait cinquante lis, on campa près du Village de Nan-chin-wang. L'Empereur fit la plus grande partie du chemin par eau, en s'exerçant à rirer quelques canards & quelques lievres. Le 21, on fit cent lis, dont l'Empereur fit quarante par eau. En arrivant à Schwin-hyen, où l'on devoit camper, on y trouva quantité de Mandarins du premiet Ordre, qui étoient venus de Peking au-devant de Trentre à Pe- Sa Majesté. Le 22, après avoir fait vingt lis, l'Empeteur rencontra le Prince fon fils & fon fuccesseur; avec lequel ayant fait quarante lis qui restoient jus-

qu'à Peking, il entra dans cette Capitale avant la nuit.

Cinquiéme Voyage de Gerbillon en Tartarie , à la suite de l'Empereur. 1696.

Sujet da voyage.

T E premier jour d'Avril 1696, qui revient au 30 de la seconde Lune Chinoise, Thomas, Pereyra & Gerbillon, partirent avec l'Empereur, qui alloit faire la guerre au Khan des Eluths. Ce Monarque se faisoit accompagner de six de ses enfans , & laissoit à Peking l'héritier présomptif de la Couronne , Avec qui l'Empour veiller à l'administration de l'Empire. Il trouva, hors des fauxbourgs, toutes percur fe mes en les troupes qui devoient marchet à fa suite, rangées en bon ordre, avec la grosse " marche. & la petite artillerie. L'armée avoit été divisée en plusieurs cotps , & les autres avoient pris différentes routes. Ils devoient marcher à cinq ou fix journées de diftance, pour camper avec plus de commodité dans les montagnes, jusqu'à leur entrée dans les plaines de la Tartarie, où l'on étoit convenu de se rejoindre. A quatre lieues de la Capitale, le Prince Régent, qui avoit accompagné l'Empereur à certe distance, retourna sur ses pas; & Sa Majesté continuant sa

soute, campa fous les murs de Scha-ho, du côté du Nord.

Le 2, on campa au pied des montagnes, près du Forr de Nan-keu, passage Gerrillon. dont on a vu la description dans le premier Journal. Le 3, on traversa les detroits des montagnes, qui ont trois lieues de longueur, & qui cauferent moins V. Voy: ged'embarras que dans les occasions précédentes , parce que les chemins avoient Resurg été bien réparés. On campa le même jour à Yu-lin, Ville murée ; le 4, près de Whay-lay; le 5, cinq lis au-delà d'une Ville nonmée Tumu, fur le bord d'un russeau, dans un lieu nommé Schi-ho.

Le 6, après avoir fait quarante lis par une grande vallée, on monta une affez haure monragne, nommée Chang-ngan-ling. On employa une heure au ling moins à monter; mais la descenre sur beaucoup moins longue, parce que la terre est plus élevée au-delà. Le chemin avoit été réparé is foigneusement, que les chameaux & les fourgons passerent sans peine. On rencontre au sommet de la montagne une petite Fortereffe ruinée, derriere laquelle on forma le

camp, dans une plaine nommée Kohin, près d'un ruitseau qui coule entre les monragnes. Le 7, on marcha dans une vallée très-large & par des chemins fort bien réparés. On campa fur le bord d'un ruitleau, qui coule à l'Ouest dans les monragnes, près de Tyan-i-pu, perite Ville revêtue d'un mur de terre, où l'on paifa le jour suivant, parce qu'il étoit tombé pendant la nuit plus d'un demi-

pied de nége. Le 9, on conrinua de marcher dans une affez grande vallée, qui se resserre, vers la moitié du chemin, par un défilé fort érroit, où l'on est obligé de traverfer une perire colline entre deux montagnes. On campa fur le bord d'un Cheshing lyenruitleau, dont le cours est à l'Est, près de la grande Ville de Che-ching-hyen,

qui est environnée de bons murs de brique, avec des Tours à certaines

Le 10, on ne cessa point de marcher entre des montagnes dans une vallée de largeur médiocre, qui se resserre par un détroir, comme la précédente. Vers la moitié du chemin, on passa devant la Ville de Yang-cheu-yen, qui est revêtue de murs & de tours; & l'on campa fur un ruilleau, près d'une Forteresse, demi-ruinée. Le même jour, un Hya, c'est-à-dire un Officier des écuries. Un Hea se une Impériales, se tua lui-même, parce qu'il déscsperoit d'avoir assez de force pour continuer le voyage. L'Empereur, informé de cet accident, ordonna, pour dérourner les autres du même dessein, que le bagage du Mort, ses chameaux, ses chevaux & ses Esclaves, sussent distribués entre les Ecnyers du correge; que tous ses autres biens sussent confisqués, & que le corps sut jetté dans un champ, fans fépulture.

Le 11, on fuivit une vallée, jusqu'à Tu-schi-chin (3), autre Ville murée-

## (2) Nommée ensuite Tu-chi i-ching.

|    | ROUT       |     |   |   | 1 vril |  | lis. |                      | li. |
|----|------------|-----|---|---|--------|--|------|----------------------|-----|
|    | Scha-ho,   |     |   |   |        |  | 10   | 6. Plaine de Kohin , | + 5 |
| 2. | Nan keu ,  |     |   |   |        |  | 45   | 7. Tyan i pu , ,     | + 3 |
| 2, | Yu lin , . |     |   |   |        |  | 60   | 9, Che-ching-hyen,   | . 4 |
| 4. | Whay tay h | yen | , |   |        |  | 50   | to. Yang cheu yen,   | . 3 |
| 5. | Schi-ho -  |     |   |   |        |  | 10   | Forrereffe minée     | . 1 |
|    | Tuma, .    |     |   | ٠ |        |  |      | 11. Tu-schi-chin,    | . 3 |

1696.

Les Missionnaires y trouverent la hauteur de l'Etoile polaire, de quarante-un GERBILLON. degrés rrente-fix minutes ; de forte qu'en ajoutant cinq minutes pour les dix lis (4) qu'on compte de-là jufqu'à la grande muratile, qu'on avoit paifce le V. Voyage. matin, la latitude de la porte doit êtte de quarante-un degrés quarante-une minutes.

Porte de la grande muraille.

Cette porte est bâtic dans les montagnes, au milieu d'un détroit qui n'a pas deux cens toifes de largeur. La muraille est affez entiere dans cer endroit; mais elle rombe en ruine des deux côtés, fur le revers de la montagne. Le reste de cette journee se fit en Tartarie, où le Pays commence à s'ouvrir davantage, parce que les montagnes à l'Est & à l'Ouest se reculent à mesure qu'on avance , & qu'au Nord il se présente une vaste plaine, dans laquelle paillent les troupeaux de l'Empereur. On campa près d'une petite montagne nommée Joyhu. dans un lieu qui se nomme Chilon-palhaton, Les terres marécageuses étoient encore si peu dégelées, qu'à peine y voyoit-on la trace des voitutes.

Le 13, après avoir traverse un Pays encore plus ouvett, on campa dans un lieu nommé Nohay-hojo (5), près de la petite Riviere de Schantu, qui coule dans la plaine par divers détours, de l'Ouest à l'Est. On n'apperçoit point un L'Empereur passant par hazard près des puits qu'on avoit creusés pour l'u-

arbre depuis la grande muraille jusqu'ici.

Officiert punis de kus négugence, sage du cortege, & n'y trouvant pas les deux Officiers de sa Maison à qui la

garde en avoit été confiée, les fit chercher fur le champ, & leur demanda pourquoi ils prenoient si peu de foin d'une commission si importante. Ensuite il les abandonna au jugement de son Confeil, qui les bannit à Ula. Sa Majesté ratifia cette fentence & distribua leurs chevaux. En même-tems elle fit une févere réprimande aux principaux Seigneurs de l'Empire, du peu d'attention qu'ils avoient pour l'ordre qu'il avoit donné le 12, de faire partir le bagage à la pointe du jour, de ne pas allumer des feux avant cette heure, & de fe borner à faire un seul repas par jour. Il ajouta que lui-même & ses fils s'assujettiffant à ne manger qu'une fois, les autres pouvoient bien fuivre fon exemple, Là-dessus, quatre des principaux Seigneurs de sa Cour, dont l'office est de faire executer les ordres du Monarque dans son cortege, se rendirent à la porte de fa tente, & s'y mirent à genoux en qualité de coupables, pour reconnoître leur faute & demander d'être punis comme ils s'en crovoient dignes. L'Empereut leur fit dire qu'ils devoient s'efforcer de réparer leur négligence, & qu'il leur pardonneroit à cette condition; mais que s'ils y perfiftoient, il leur feroit faire leur procès à Peking. Cette réprimande eut son effet.

l'Empercur,

Terres impreences de nière.

Le Pays par lequel on paifa le 14 est fort plat, & si ouvert qu'à peine y découvre-t'on les montagnes qui font fort éloignées à l'Est & à l'Ouest. Mais les pâturages y font plus rares que dans les deux journées précédentes, & la rerre y paroît, presque de toutes patrs, impregnée de nître. Ce canton est réfervé aussi pour les bestiaux de l'Empereur. Cependant on n'y apperçut que deux

(4) Ce doit être des lis de près de vingt à la liene. ( 5 ) Nommée enfuite Noba-hogo. Il faut peut-être hoyo.

40 I4. Poro-hocun , ta. Chilon-palhaton. 13. Nohay-hojo ,

petite riviere de Schantu, deux Kalkas furent condamnes à mort pour avoir entrepris de voler des chevaux. Mais l'Empereur changeant cette fenience, V. Voyage. ordonna qu'on leur coupat le nez & les oreilles, & qu'on leur caffat les bras & les jambes, pour fervir d'exemple aux voleurs de leur Nation.

misérables tentes de Mongols. Un peu au-dessus de Poro-hotun, près de la GERBILLON.

Le 15 fur un jour de repos dans le camp. Le 14, on campa dans un lieu nommé Kon-nor (6), où l'on voit plusieurs érangs d'eau douce, sans appercevoir un arbre. Quoique les jours précèdens eussent éré fort chauds , & qu'il variété du teme, eut rombé beaucoup de pluye, accompagnée de tonnerre, avec un vent Sud-Est, qui est ici comme le signal de la pluye, il ne laissa pas de tomber beaucoup de nége le 16 après midi. Ce qu'il y eut de plus fachenx, c'est que la terre en étant couverte, on ne put trouver de quoi faire du feu. L'Empereur descendir de son cheval; mais au lieu de se rerirer dans une petire tente, qui fur dressee aussi-tôr suivant l'usage, il demeuta exposé au mauvais tems, avec les Princes ses fils , jusqu'à ce que toutes les autres tentes furent dresses. Enfuite étendant son attention aux chevaux de sa suite, il donna ordre aux Hyas de les conduire dans une vallée au Nord-Ouest du camp pour les mettre à couvert d'un vent très froid, & de leur laisser les selles jusqu'au lendemain. On avoit creusé quarante puits pour trouver de l'eau potable, & l'on décou-

vrit une excellenre source à cinq lis du camp vers le Nord. Le 17. le vent ayant changé à l'Ouest, on vit cesser la pluye, & luire le fo- Le tems changes, leil an milieu du jour; ce qui rendit sa gayeré naturelle à l'Empereur, qui avoit paru fott affligé du mauvais tems. Tuchetu han, & le grand Lama Chepquin-tamba-hutu'tu, fon frere, vinrent faluer ce jour-là Sa Majesté, & furent reçus avec beaucoup de carelles.

Le 18, on entra dans un Pays plein de petires montagnes & de collines . dont on traversa quelques unes. La plupart étoient encore couvertes de nége. On campa fur le bord d'un désert sabloneux, qui a quatre journées de largeur, per dans un lieu nommé Queizu-rpulak , près d'un lac , qui se nomme Pojoktev. & qui a cinq ou fix lis de tour. En arrivant dans ce lieu , l'Empereur renvoya Faulle prédictous les Lamas qu'il avoit amenés de Peking. Ils lui promirent de faire cef-tions des Lamasser la pluie & de ramener le beau tems ; mais l'effet répondir mal à leurs prédictions. Dès le 15, ils s'étoient mis en prieres 3 & prétendant que le bruir diffiperoir les nuées, ils avoient fait faire une décharge de huit ou dix pieces de canon. Cependant le jour d'après fut le plus mauvais que l'Auteut eut jamais và dans tous ses voyages en Tartarie. Lorsqu'on leur demandoit pourquoi le tems éroir si pluvieux, dans une saison qui est ordinairement très belle, ils

répondoient que les esprits qui président aux fontaines, aux rivieres & aux eaux du pays, étoient venus au-devant de l'Empereur.

On s'arrèra le 19, pour arrendre les fourgons du cortege. C'étoit le jour de la naissance de l'Empereur; mais il ne voulut pas qu'elle fut célébrée. Le lendemain, il s'exerça dans les fables voitins à la chaife du cerf, & il levala défense de faire plus d'un repas par jour.

Le 21, on fit quarante lis, presque sans celle entre de petites montagnes sa-(6) Ruen nor dans la Carre des Jésuites.

35 18. Queyzu-pulak ..

GLABILLON. 16,5. V. Voyage. Etang taic.

bloneuses, remplies de bruyeres, & d'une espece de saules qui croissent en buissons. La toute sut aisez suportable. On campa près de Holto, dans une perite plaine entre deux étangs. L'eau étoit fort bonne dans celui de l'Est, mais amere & salée dans l'autre. On vit plusieurs perites mares, dont on auroit pris l'eau pout une espece de lie, tant elle étoit chargée de nitre.

Le 22, on ne cella pas de traverser des monragnes de sable, où les chemins quoique soigneusement réparés, étoient fort incommodes pout les voitures & les clievaux, qui s'enfonçoient dans ces sables mouvans. On y campa, dans un lieu nomme Anghirtu, (7), près duquel on découvroit plusieurs petites mares. On trouva une soutce de fort bonne eau, à dix lis du camp vers l'Est.

Hajimuk.

Le 23, on campa au Nord d'une grande plaine, dans un lieu nommé Haimuk, qui tite ce nom d'un grand étang dont l'eau est templie de nître. Il tomba de la nege pendant tout le jour & toute la nuit fuivante, avec un vent impétueux du Sud-Ouest. L'air étoit ausli froid, qu'à Peking dans le cœur de l'Hiver. On petdit plusieurs chevaux , & tous les autres eurent beaucoup à fouffrit de la disette du foutage. On passa le 24 dans le même camp.

Le 25, on trouva les sables mouvans beaucoup plus unis, & quelquefois assez fermes pour rendre le chemin assez assez. On découvrit plusieurs tentes dis-Painte de Keltu. petfées. La grande plaine où l'on campa se nomme Keltu (8) du nom d'un étang qui s'étend à perte vue du côté de l'Ouest, & qui est environné de sables au Nord. Le froid sur extrême le matin; & la rette étoit si gelée, que les traces des chevaux ne patoissoient pas sur la boue. Comme il tomba beaucoup de nêge pendant tout le jour, avec un vent très impétueux, on prit le parti de passet le 26 dans le même camp.

Le 27, on fit d'abord trente lis dans les sables mouvans, au travers d'un rene de plufieurs Pays fort inégal. Plufieurs bêtes chargées s'abbatitent, & furent abandonnées fur la rouse. Pendant le teste de la journée , jusqu'à Kon-nor , les sables futent Kurcha-han-nor. plus fermes, & le pays s'ouvrit un peu au Nord & au Nord-Ouest. Le 28, la toute fut semblable à celle du jour précédent. On campa près de Kurchahan-nor (9), grand étang, où l'on prit l'amusement de la pêche. Mais tout le poisson se trouva de la même espece, & de fort mauvais goûr. Le Regule du Pays vint faluer Sa Majesté Impériale, avec plusieurs Princes de son Sang, & lui nt présent d'un grand nombre de chevaux , de bœufs & de Mou-Le 29, on entra dans un Pays plus uni, & l'on campa dans un lieu nommé

Bulufter.

(7) Nommé enfuite Athirtu.

Hulustay, ptès de quelques étangs dont l'eau étoit chatgée de nître & d'autres sels. Le lendemain & le premier jout de Mai furent passés dans le même camp, L'Empereur , inquiet de la pette d'un grand nombre de chevaux & d'autres bêtes de charge, déclara publiquement que lui-même & fon Conseil

| (8) Nommé en       | Cuit | te K | eltu. |   |   | dans la fuite, & plûtôt que Cha-han-nor. |                     |   |   |   |   |      |  |  |
|--------------------|------|------|-------|---|---|------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|------|--|--|
|                    | _    | _    | _     | _ | _ | lis.                                     |                     | _ | _ | _ | _ | lis. |  |  |
| Holto.             |      |      |       |   |   | 40                                       | 17. Kon-nor .       |   |   | , |   | 45   |  |  |
| Angliera .         |      |      |       |   |   | 10                                       | 18. Kurcha-han-nor, |   |   |   |   | 51   |  |  |
| st. Hajimuk ,      |      |      |       |   |   | 37                                       | 19. Huluftay , .    |   |   |   |   | 33   |  |  |
| e. France de Kelen |      |      |       |   |   | 41                                       |                     |   |   |   |   |      |  |  |

( o ) Ou fimplement Scha han , comme

avoient

avoient eu tort d'entreprendre le voyage dans une si facheuse faison. Deux des GIRBILLON. Princes ses fils se mirent à la tête de deux Etendards qu'ils devoient commander, & marcherent en avant, après avoir pris congé de leur pere.

V. Voyage.

Le 2 de Mai, on trouva le Pays plus inegal & fort fabloneux, mais riche en paturages. On monta une affez haute montagne, & l'on crut s'appercevoir que la terre s'élevoir beaucoup. Le camp fut assis au Sud d'une montagne sabloneuse, dans un lieu nommé Sira-furitu (10), où l'on trouva de l'eau & du fourage en abondance. L'Empereur renouvella ici l'ordre de ne manger qu'une fois le jour. Le foir, les Jesuites observerent que le soleil touchoit l'horizon à Observations des cent douze dégrés quarante minutes du point du Sud, ou à vingt-deux dégrés Missonation quarante minutes de l'Est, & que par conséquent la variation n'étoit pas d'un dégré entier. Ils trouverent aussi la hauteur du Pole de quarante-trois dégrés cin-

quante sept minutes; ce qui s'accordoit fort bien avec la distance qu'ils avoient Le 4, Pays ouvert & fort uni, dont le fond étoit de fable, mêlé de terre, & Suite de la ronte,

ziche en herbe, mais seche & sléirie. Le lieu où l'on campa se nommoit Habir-han, & contenoit un grand étang, ce qui n'empêcha pas qu'on ne creusat plusieurs puirs qui donnerent d'assez bonne eau. Le 5, continue l'Auteur, nous fimes cinquante lis, au Nord, & au Nord

Nord-Ouest, dans un Pays toujours fort découvert du Nord au Sud. On y trouvoit de tems en tems quelques collines & de petites montagnes à l'Est & à l'Ouest, mais sans arbres & sans roches. Le terrain étoit beaucoup plus ferme dans quelques endroits, où l'on voyoit de très bons pâturages & des herbes odoriférantes. Mais à peine commençoient-elles à fortir de terre. Nous campames dans un lieu nommé Horho, où l'on voyoit plusieurs mares d'eau. mais fort mauvaise à boire, aussi-bien que celle des puits qu'on avoit creusés. On en fit apporter d'une fontaine, qui étoit à une lieue de-là. Le tems fut couvert tout le jour, mais sans vent & sans pluye. Sur le soir il s'éleva un vent de Nord, qui dissipa les orages pendant la nuit.

Le 6, nous fimes trente lis droit au Nord, dans un Paystoujours fort découvert, mais inégal & stérile, où l'on ne trouva que du sable ferme, sans sourage. La serre alloit toujours en s'élevant , & nous remarquames que nous montions plus que nous ne descendions. Nous campames dans un lieu nommé Keterkon , près d'une fontaine dont l'eau étoit fort bonne. On ne laissa pas de creuser quantité de puits. Il y avoit aussi une mare d'eau, mais fort amere & fort salée.

Le 7, nous fimes trente lis, droit au Nord, dans un Pays semblable à celui du jour précédent, montant ou descendant, par des dégrés insensibles, & nous campâmes dans un lieu nommé Targhir. On y voyoit une grande mare d'eau de pluye, assemblée dans un fond environné de petites collines, & l'on avoit fait des puits proche d'une fontaine dont l'eau étoit bonne.

Le même jour, on vit arriver les Députés que l'Empereur avoit envoyés au

(to) Suresu dans la fuite.

|   |              | ai. |  | lis, |    |                     |  | les. |
|---|--------------|-----|--|------|----|---------------------|--|------|
|   | Sira-furire, |     |  | 53   | 6. | Plaine de Keterkon, |  | 10   |
| * | Habir han    |     |  | 18   | 7. | Tarohir,            |  | 30   |
|   | Horho, .     |     |  | 50   |    |                     |  |      |
|   | Tome VII     |     |  |      |    | E                   |  |      |

186

Khan des Eluths. Ils avoient été dépêchés vers ce Ptince pour lui demandet est GIRBILLON. 1696. V. Voyage. avec le Khanales. Liuths.

vertu de quoi il s'étoit avancé sur les terres des Kalkas, après avoit promis de n'y plus revenir, & quels étoient ses desseins. Il les avoit retenus pendant trois mois. dans fon camp, où ils étoient gardés étroitement dans une vallée, fans aucune connoillance de l'état des troupes & des affaires. Enfuite il les avoit renvoyés à pied & fans provisions, avec une lettre pour l'Empereut, qui étoit conçue en termes modeftes, mais où le Khan pretendoit que la raifon étoit de fon côté & que l'Empereur ne pouvoir protéger fans injustice un homme qui avoit commis des crimes énormes. Avant leur départ, le Khan leur avoit fait dire qu'il auroit pû leur donnet la mort, pour vanger celle de cinq cens de ses Sujets, qu'un Mandarin des troupes de l'Empereur avoit fait tuer l'année précédente. sans aucune apparence de raison, puisqu'ils étoient à la suite d'un de ses Envoyés; mais que ne confultant que sa clémence, il leur accordoit la vie. On ne leur avoit pas rendu les chevaux ni les chameaux fur lesquels ils étoient arrivés. Un des Envoyés avec qui je parlai. & de qui j'ai sçu ses particularirés me dit qu'il étoit perfuadé que les Eluths avoient envie de les tuer, mais que leur Khan s'y étoit opposé. On leur faissa les vivres qu'ils avoient apportes. & qui ne durerent que deux mois. Lorsqu'ils n'eurent plus de quoi subfister, on leut fit donner cinq chameaux maigres pour leur nourriture; mais ce ne fut qu'après qu'ils eurent bien prié les Eluths de ne les pas faire mourir de faim, & de leut donner plutôt la mort. En les renvoyant, on leur fit présent de quelques animaux maigres, tels que des chiens, de jeunes chameaux & des Poulains qui ne pouvoient être de nul fervice. Trois cens Cavaliers les accompagnerent depuis Thula, où ils avoient été gardés, jusqu'au de-là du Kerlon, & leur firent faire de grandes journées à pied, sans aucune compassion. pour ce qu'ils avoient à fouffrir.

Le 8, nous féjournâmes, pour donner aux chevaux fatigués, le tems de fe rétablit, ou du moins de se reposer. Le 9, nous fimes quarante - deux lis au Nord, dans un Pays découvert de tous côtés, & dont le terrain étoir par tout fort égal, excepté pendant les huit ou dix premiers lis, que nous. montâmes & descendimes, mais presqu'insensiblement. La plus grande partie du terrain étoit de fable gros & dur , mèlé d'un peu de terre , fur lequel il paroiffoit peu de fourage. L'air éroit fi plein de vapents dans tout l'horison, que le soleit luisoit soiblement. Nous campâmes dans un lieu nommé

Le 10, nous fimes cinquante lis au Notd-Ouest, dans un Pays assez sembla. ble au précédent, & nous campames dans un lieu nomme Kodo, où il y avoit trois fontaines & une mare, mais peu de fourage. Nous primes la hauteur du Pole à midi, proche la tente de l'Empereur, avec son grand anneau Astromique de Buterfield, & nous la trouvâmes de quarante-cinq dégrés & quelques. minutes.

Le 11, on séjourna pour laisser prendre du repos à l'équipage. Le tems sur ferein le matin; mais peu après le lever du folcil, il s'éleva un vent de Nord-Ouest, qui devint extrêmement violent, & qui forma des nuces si épaisses de

44 10. Kodo ,

ponssiere & de sable, que le soleil en fut obscurci. La nuit suivante le vent, GERRILLON. qui s'étoit appaifé le foir, recommença vers minuit, & s'étant rourné au Sud, l'air se couvrir de nuages. Il tomba même un peu de nége vers le point du V. Voyage.

Le 12, on séjourna encore, à cause du vent, dont le froid étoit égal à sa violence, & dans la crainte que la nége ne continuât. Cependant à l'entrée de

la nuit, le vent cessa presque rout-à-fait.

iour.

Ce jour-là, vers les dix heures du foir, deux Officiers qui avoienr été envoyés par l'Empereur pour apprendre des nouvelles de l'ennemi, revinrent en poste, Elucha, comme ils étoient parris, & capporterent qu'ils avoient vû de fort près l'avantgarde des Eluths, qui fuivoir le bord du Kerlon en descendant & qui paroissoit s'avancer de notre côté; ce qui diffipa la mélancolie de l'Empereur & remplit le camp de joie, du moins en apparence, parce qu'on se flatta que le voyage ne seroir pas aussi long qu'on le craignoir. On souffroit beaucoup dans le camp. La plûpart des Chevaux étoient harallés, aussi-bien qu'une partie des chameaux & des autres bêtes de fomme. Sa Majesté assembla son Conseil vers minuir. & fit dépêcher incessamment des Couriers aux Généraux des deux autres armées » qui marchoient du côté de l'Occident, pour porter à l'un, l'ordre de fuivre en queue l'armée ennemie, & à l'autre celui de fermer les passages qui pouvoient faciliter sa fuire.

Le 1;, nous fimes soixante-dix lis droit au Nord. Après en avoir fair cinquante, nous fortimes des limites de la Tartarie Chinoife, c'est-à-dire du Pays qui est habité par les Mongols, partagés en quarante-neuf étendards qui s'étoient foumis aux Mancheous avant qu'ils eussent fait la Conquêre de la Chine. Il n'y a pas d'autre marque en cet endtoit, pour fixer les limites, qu'une montagne beaucoup plus élevée que toutes les hauteurs d'alentour. Aussi vimes nous de la nége qui n'étoir pas encore fondue. Avant que de partir, nous laissames dans le camp un grand nombre de chevaux & de mulers fatigués, presque toutes les charertes de l'équipage & une partie de notre bagage, avec un détachemenr pour le garder jusqu'à notre retour. Le tems fut serein rout le jour, mais extrêmement froid le matin, comme au mois de Décembre à Peking, quoiqu'il ne sit qu'un vent médiocre de Nord-Ouest, qui diminua même après midi-Nous campâmes dans une perire plaine, entourée de collines de fable, où l'on trouva une fonraine de rrès bonne eau. Ce lieu se nomme Sondetou. Le 14, nous fimes soixante-dix lis au Nord-Ouest, la plus grande partie dans un chemin semblable à celui des jours précédens. Nous rraversames, en plusieurs endroits, des sables mouvans, où l'on voyoir quelques petits arbres & quelques buissons. Nous campâmes ensuite près d'une grande mare d'eau, toute blanche de nitre. On avoit creusé des puirs alentour, & dans plusieurs autres endroits. Ce lieu se nomme Hulussutay-Cha-hannor. Le sourage y étoir meilleur que dans hannor. aucune autre partie de la route.

Hulaffotay-cha-

Après avoir fait dix lis, nous passames près de plusieurs gros morceaux de marbre, forr blanc, qui fortenr de terre; fut l'un desquels, nous vîmes des

14. Huluffutay, 11. Le Karu ou les Limites, 50 Plaine de Sonderou,

Ecce ij

GIRBILLON. 16 6. V. Voyage.

lettres Chinoifes gravées, qui marquoiene que le troissene Empeteur de la famille de Tai-ming, nomme Yang-lo, avoit pusse par cette route, à-peu-près dans la même faison où l'on étoit, lorfiqu'il alloit taire la goerre aux Mongois de la race d'Yuen, qui avoient été chastles de la Chine par Hong-on son pere. Le tems su covert tous le marin, avec un vent de Nord-Ett rès froid, qui nous geloit, quoique nous fuisions vêtus de doubles fourrures comme au cœur de l'Hiver.

Kera mangeni-

Le 15, nous fijournimes, pour attendre les Troupes qui merchoient detrière nous avec l'artillierie. Le 16, nous fines cinquante lis, au Nord-Dueft, dans le un Pays affez fembàble à celui des pours précedens. Nous vintmes camper entre des hauteurs qui cioient au Nord d'une grande plaine de plus d'une lieue de diametre, où nous trouvinnes plusfeurs tuares d'eau qui paroificient pleines e nitre. Au-decluis de notre camp il y avois une foutre d'au courante, dont l'eau ne hisfoit pass d'être un peu douceitre; ce lieu se nomme Kara-mongoni. Addri-Ann. Le tens, après avoir c'ét froid le manin avant le lever du foieil, devint chaud & ferein pendant tout le jour. Vers midi, il s'éleva un petit vent de Nord-Oueft, on iempera le chaleur.

Eclaireiffemens for ics projets-ha Khan des Eluchs.

de Nord-Oueft, qui tempera la chaleur.

Le même jour, on vit artiver au camp un Officier d'un des plus puiffans Regules Mongols qui font foumis à l'Empereur. Ce Regule l'avoit entwoje au Khan des Eluhis, par l'Ordre de Sa Magride, pour feindre de vouloir fejoindre à lui contre les Mancheous. Il fur condust fur le champ à l'undience de l'Empereur, auqueil itemis la réponfe du Khan des Eluhis à la Lettre de fon Maitre. Le Khan exhorois ce Regule à fe joindre promptement à lui. Il lui prounteriot de Savancer incellamment à la tecte de les troupes, en l'affurant qu'il attendoit bien-tôte un fecours de foisante mille Ruffens, & que s'ils dé-latifoitent l'armée des Mancheous ils invient enfamble deuit à Pécking, pour faire la conquête de l'Empire, dont le partage fe feroit entreux. L'Emvoyé jourca que le Khan des Eluhis la voit donné une audience très restructue; que c'ésuit un Prince d'une taille au-de-flis de la médiocte, maigre de viáges et qui pasofilióis géé de cinquante ans. L'Empereur fe donnée cem teafs de ré-compensé à cet Officier, & part fort fatisfait des nouvelles qu'il lui avoit apportées.

L'armée Impé-

Le 17 on féjourna, pour laiffer paffer les troupes qu'un avoir téfolu de faire marcher à l'avane garde. Elles étoient compôfées de trois mille hommes d'infanterie Chinoffe, & de tous les mousqueraires des buit étendards, qui étoient au nombre de deux mille. Ces deux corps, avec huit cens hommes de gendarmerie choife & buit cens chevaux Mongols, devoient compôfer l'avant-garde de notre armée, foutenus d'une grande partie de l'attillette. Les troupes des trois premirerémendards, avec les gardes & les Officiers de la Maiofin de l'Empereur devoient fermer le corps de bazaille, que Sa Majefde fe proposoir de commandre en perfonne, ayant fous lui trois des Princes fes fisk eu n'ègue le, avec les principaux Seigneurs de l'Empire. L'artiere-garde devoit être compôfe des troups des cinq quitres étendards, chean avec leurs Regules à leur être, & deux fils de l'Empereur qui en évoient les chefs. Les troupes de l'avane-garde dhillemen en préfenne de l'Empereur.

<sup>16.</sup> Kara-manguni ,

Ce jour-là, étant sorti de l'enceinte du camp par la porte du Nord, je vis GERBILLON. une espece d'arbre, ou plutôt un mat dresse sur une hauteur, assez proche du camp. Ce mât avoit, de distance en distance, des chevilles, qui servoient d'é- v. Voyage, chellons pour y monter. Au-deflus étoient deux especes de panters , & au bas lette de goemes. un corps-de-garde. On me dit que la nuit il y avoit des sentinelles sut cet arbte, pour découvrir de plus loin.

Le 18, nous fimes foixante-dix lts au Nord-Nord-Ouest. Le Pays que nous traversames étoit le plus unt & le plus découvert que nous eussions trouvé sur toute la route. Il y avoit même, en plusieurs endroits, d'affez bon fourage, & l'on voyott presque par-tout la nouvelle herbe pousser parmt la vieille. Mais Ongon-eleraon ne trouva pas d'eau jusqu'au lieu où nous campames, qui se nomme Ongon - elezu, où l'on déconvrit une mare pleine de nitre. On y avoit fait plutieurs puits, dont quelques-uns donnerent de l'eau affez douce. Nous campames dans la plaine, à l'Orient de plusieurs hauteurs de sables mouvans, où l'on trouva quantité de brossailles, qui servirent au seu de la cuisine. Quoique le tems eut été fi fioid le 13, la chaleur auroit été incommode ce jout-là, fans un grand vent qui tourna du Sud-Est au Nord-Est.

Le 19, on sejourna pour laisser reposer l'équipage & se disposer à faire la Lesthatné de journée suivante, qui devoit être fort grande. Le même jour, l'Empereur envoya son fils aîné, accompagné de Sofan-lau ya, un des principaux Sei- garde, gneurs & des premiers Mintitres de l'Empire, pour commander l'avant-garde, qui étoit de fix à sept mille hommes; avec désense néanmoins de s'engager au combat fans un ordre exprès, quand les ennemis lui préfenteroient bataille; mais de se tenir sur la défensive, en attendant qu'ils fussent joints par le reste de l'armée. Sa Majesté alla, le même jour, visiter tous les quartiers qui étoient aux environs du sien. Le tems fut serein, presque sans aucun vent, & fort chaud pour la faison. Cependant après le coucher du soleil, l'air se rafraîchit & la nuit fut froide.

Le 20, nous fimes cent-vingt lis, presque droit au Nord. Le chemin étoit Pierres de tale. découvert, avec de petites hauteurs par intervalles, sur lesquelles on voyott des pterres remplies de paillettes luifantes. C'étoient des ptertes de talc. Sur tout le chemin on ne trouva pas d'autre eau que celle d'une petite mare, qui n'auroit pas suffi pour la centième partie de notre équipage. Nous campames au Nord d'une grande plaine, nommée Sibartai ou Sibartou, près d'un marais où l'on trouva un peu d'eau. On y avoit creusé quantité de puits & l'on en fit encore de nouveaux, dont l'eau étoit fort fraiche & n'avoit pas mauvais goût ; mais elle n'étoir pas faine. Les puits qu'on avoit ouverts étoient creuses presque rous dans la glace, la terre n'étant dégelée qu'environ à un pied & demi de la surface. Le tems fut fort chaud tout le jour, & calme jusqu'à midi, qu'il s'éleva un vent de Nord-Est très-violent, qui remplit l'air de va-

Le 21, on sejourna pour donner du repos à l'équipage. Le vent de Nord On resoltées continua tout le jour. Sur le soir il tomba un peu de plute, qui diminua la mes des Electes. force du vent. Ce jour-là, un Taiki Kalka amena à l'Empereur deux Eluths,

peurs. Il continua toute la nuit avec la même vtolence.

lu. as, Oncon-elezu . 70 19. Marais de Sibartal, 110 Eccc iij

GERBILLON, qu'il avoit pris le 2 d'Avril, & qu'il n'avoit ofé amener plutôt, par la crainte qu'ils ne se sauvassent en chemin. Ils étoient si stupides, qu'on ne put tirer V. Voyage. d'eux beaucoup de lumiéres. Ils affurerent seulement que l'armée du Khan des Eluths ne montoit pas à dix mille hommes, & qu'il ne croyoit pas que les Mancheous vinssent le chercher si loin ; mais que s'ils y venoient , il étoit réfolu de combattre. Le même jour, un petit Officier Mongol, établi à Peking. qu'on avoit envoyé à la découverte, revint au camp & rapporta qu'il avoit rencontré, un peu au delà de la Riviere de Kerlon, un Parti de trente ou quarante foldats Eluths, qui l'avoient poursuivi long-tems, & qu'il lui auroit été difficile de leur échaper, s'il ne s'étoit élevé un grand vent qui leur avoit fair perdre l'envie de le poursuivre. L'Empereur lui donna pour récompense un Mandarinat du cinquième ordre, qui devoit passer à ses enfans. Le soir il arriva un autre courier, qui apporta des nouvelles de la seconde armée, c'est-à-dire, de celle qui marchoit à l'Ouest & qui devoit aller droit à Thula, pour couper le chemin de la retraite aux ennemis. Il raconta que cette armée ayant essuyé de grandes fatigues, ne pouvoit arriver à Thula que vers le troisième de la cinquiéme Lune, qui revient au 2 de Juin.

Le 22, on continua de séjourner. Il se tint un grand Conseil de guerre sur

On tient confeit disile.

le parti qu'on devoit prendre dans cette conjoncture. Les opinions des Grands Trois partis en-tre letquets un se furent partagées. L'avis des uns fur d'avancer avec beaucoup de diligence, & de combattre l'ennemi avant qu'on manquât de vivres, sans lui donner le tems de se retirer; ce qu'il feroit infailliblement si l'on attendoit la jonction des deux armées. Les autres vouloient qu'on marchat à petites journées jusqu'à la riviere de Kerlon, & qu'on se reposat après chaque jour de marche, pour donner le tems aux vivres d'arriver. Ils alleguoient que les chevaux & les autres bètes de charge se remettroient par degrés, & que les autres armées pourroient joindre la nôtre, ou suivre en queue les ennemis s'ils s'avançoient pour combattre ; que de cette maniere les rroupes se voyant en plus grand nombre, avec des vivres & des chevaux capables de service, auroient plus d'ardeur pour le combat & plus de confiance à la victoire. Un troisième Parti, à la tête duquel étoit un Regule, Chef du Conseil des Princes, proposa de s'avancer jusqu'au premier lieu où l'on rrouveroit de l'eau & du fourage en abondance, & de s'y arrêrer jusqu'à ce que les autres armées se fussenr approchées de la nôtre; que pendant ce tems-là les vivres arriveroient ; que les chevaux se rétabliroient de leurs fatigues, & qu'on assureroir le succès du combat, si les ennemis avoient l'audace de l'accepter ; qu'au refte , s'ils pensoient à prendre le parti de la retraite, ils pouvoient l'exécuter avant que nos troupes fussent en état de les poursuivre, d'autant plus qu'une marche précipitée acheveroit de ruiner nos chevaux & nos équipages.

Avec que'le lenteur an delibere.

L'Empereur, après avoir lû les Mémoires des trois Partis du Conseil, voulut encore les entendre tous ensemble, pour sçavoir les raisons de part & d'autre, Ensuite il déclara que cette affaire étant de la derniere importance, il ne vouloit rien décider sans l'avoir proposée aux Princes & aux Seigneurs qui étoient à l'arriere garde & à l'avant-garde. Il leur dépêcha sur le champ deux Officiers d'experience, pour leur communiquer les trois opinions & recevoir leur pro-

Le 23, nous fejournâmes encore, pour attendre le retour des deux couriers.

Es rapporterent que la plupart des Princes & des Seigneurs de l'avant-garde & GLEFILLONde l'arriere garde étoient d'avis qu'on attendit les autres armées , ou du moins qu'on s'avancât lentement & à petites journées. Quoiqu'il n'y en cut V. Voyage, que très-peu qui euffent opiné à s'avancer promptement pour combattre, l'Empercut reinit au lendemain à se déterminer. Le tems fut chaud pendant tout le rifion. jour.

Le 24, on fre cent lis, la plupart au Nord-Oueft, & toujours dans un Pays fort découvett, comme les jours précédens, mais un peu moins égal. On trouvoit plus de petites hauteurs & de vallées; mais le chemin étoit fort beau & fort aife, parce que le terrain étoit de fable mêlé de terre, & couvert d'affes bons paturages. On ne trouva de l'eau que dans quelques puits, qu'on avoit creufes à cinquante lis du lieu d'où l'on étoit parti; encore étoit-elle en petite quantité & d'une bonté médiocre. Nous campames au Nord d'une grande Chaban pulateplaine, & au Sud de quelques petites collines, dans un lieu nommé Chabanpulak, où l'on trouva trois sources d'eau, près desquelles on fit plusieurs puits. & un plus grand de forme quarrée, pour abreuver les animaux. A fept ou huit lis du camp, on trouva une autre fontaine, beaucoup plus abondante. Le tems fur ferein pendant tout le jour ; mais il fit , vers le foir , un grand vent d'Ouest ,

qui tempera la chaleur.

Ce jour-là, deux Officiers des gardes de l'Empereur, qui étoient allés à la Norvelles des decouverre, rapporterent qu'ils avoient vii du haut d'une montagne, à cent Eletia. quatre-viner lis du camp , trois hommes à cheval , qui paroissoient être des tentinelles avancées des ennemis ; que bien loin au-delà , ils avoient vù beaucoup de ponssiere, & un amas de vapeuts, qui leur avoit paru de la fumée; &c qu'ils croyoient que c'étoit l'avant-garde ou du moins une partie de l'armée

Le 25 on sejourna, pour faire reposer l'équipage, & l'Empereur décida qu'on attendroir les deux autres atmées, pour marcher à l'ennemi; qu'auffi-tôt que l'Empercur. toutes les troupes feroient railemblées, on s'avanceroit lentement vers le Ker-

lon ; qu'on changeroit le premier projet de la route , & qu'au lieu d'aller au Nord-Ouest, on iroit au Nord-Est, pour remonter ensuite le Kerlon.

Le 26, nous continuâmes de sejourner dans le même camp, pout attendre les vivres, dont on commençoir à manquer. Le tems fut ferein tout le jour. avec un petit vent de Nord, qui ne laissa pas de remperer la chaleur. Ce jour- Febreistement là , un des plus contiderables Lamas des Tarrares foumis à l'Empire , homme quon iry habile & souvent employé par l'Empereur pour traiter avec ceux de sa Nation : Eluis. artiva au camp, de l'armée qui étoit partie de Kuku-hotun & qui avoir pris fon chemin par l'Ouest pour se rendre à Thula. Il amenoit avec lui deux Eluths, que ses gens avoient arrêtes en chemin. On apprit d'eux-mêmes Etat de l'arméeu qu'ils étoient venus en chaffant des mules fauvages ; que leurs compagnons , au des himbs. nombre de huit, étant mieux montés, avoient pris les devans pour retournez au-gros de leur armée; que leur Roi étoit campé entre la Riviere de Kerlon & celle de Thula, dans un Pays découvert ; qu'il avoit plus de dix mille foldats . &c qu'en comptant les valets, auxquels il avoit donné des armes, fon armée pouvoit être de vingt mille hommes; que d'ailleurs, un Prince de sa Maison & ion vallal , s'étoit joint à lui avec environ sept mille tant soldats que valets armés; que les vivres , c'est-à-dire les bestiaux (car ils ne mangent ni pain ni riz ).

GIRBILLON. 1696. V. Voyage,

ne leur manquoient pas, non plus que les chevaux & les chameaux, & qu'ils étoient réfolus de combattre si l'on marchoit à eux.

Ces deux hommes étoient à cheval, armés chacun d'un fusil & vêtus d'habits de peaux de cerfs. Ils répondient à soutes les queftions qu'on leur fit, avec beaucoup de netteté & de réfolution. Ils avoient été pits à deux petites lieues du gros de leur armée, où l'on ne s'çavoit tien de certain touchant la marche des nôtres.

Etat des armées de l'Empereur. A l'égard du Lama, il rapporta que l'armée de Kolu-horun, commandée par le Genéralitime nomme Fune pap-4, c'éth-à-lice, le Comer Farings, un des premiers Seigneurs de l'Empire, s'avançoir en diligence, & qu'elle arriveroir du Kerlon le huit de la cinquienne lunes qu'elle avoit des viress-jufqu'à ce tems-là, mais qu'elle n'étoir plus que d'environ dix mille foldars qu'on avoir ét obligé de la listle le refte derrière, parce que les chevaux & les équipages ayant beaucoup fouffert, étoient extrénuement diminué & ne fufficient qu'à paire pour ce nombre que la rotifiente armée commandée par un Général Chinois, nommé San-flu-blà, de prefque toure composée de Chinois, étoit tellement fatiguée, que le Général avoir étoité d'en laifer la plus grande partie dertieres qu'il en menoir leulement dix mille hommes avec lus, lesquels étoient encore à dix poundes de l'armée de Fan-que par qu'ils la futivoient a cette dif-tance, & que le Général s'orie de Fan-que par qu'ils la futivoient a cette dif-tance, & que le Général feul, avec quelques Officiers, a voient joint cette armée.

L'Empereur averti de l'arrivée du Lama & des deux prisonniers Eluths, eut tant d'imparience d'apprendre des nouvelles,qu'il monra aussi-rôr à cheval pour

aller se promener du côté par lequel ils approchoient du camp.
Le 17, nous réjournames norce pour attendre les vivres. On tint Conseil toute la marinée, sur les nouvelles qu'on avoit reçues la veille, & l'on prit la tréolution de palfer enorce deux jours dans le même camp, pour attendre les vivres. On devoit s'avancer ensuite d'une journée de chemin, & séjourne quelques jours pour artendre l'armée de Fass gay. Le rems fut couvert pendant rour le matin, & si froid pour la saison, que je sus obligé de me vêtir de deux vestes de peau, comme en Hiver. Depuis maid le tems fut s'erten jusqu'i la nuit, mais après le coucher du soleil, si s'eleva un vene fort violent du Nord-Nord-Oudet, qu'in strassiche soucher du soleil, si s'eleva un vene fort violent du Nord-Nord-Oudet, qu'in strassiche textes complete.

Il arrive des vi-

Le 18, nous fijournâmes encore pour artendre les vivres. Un grand vent de Nord-Nord-Eri nous obligea d'être vêux comme en tiver. Ce jour-là les troupes de deux des cinq Etendards qui compositent l'arriere-gazde ou qui écoient demeurés detriere, arriverent & vincenc camper proche de nous. Le 19, on continua le fejour, dans l'artente des vivres & l'on vir arriver en effer un grand ombre de charteres, chargées de tirz, qui fut dittibué fuivant les beloins. L'Empereur fit donner aux Toldars des bouts & des mourons. Plufieurs chevaux mourrurent d'une maladie connigieufs, qui venois de la masuraité qualité & de la difette de l'eau. Leur maladie se manifestioir par une pustule ou par une ensture la la goule de l'eau. Leur maladie se manifestioir par une pustule ou par une ensture la la goule.

Le 31, nous fimes quatre-vingt-dix lis au Nord-Oueft, qui commencerent par deux lis au Sud, autour de diverses perites collines remplies de pierres; ensuite nous rournâmes à l'Oueft, & de-là au Nord-Oueft qui ne cessa plus d'être notre route. Le cerrain étoit d'abord rempli de pierres, Ensuite il fut

de

Camp nominé

de fable, mêlé d'une terre fort dure; toujours découvert, mais moins uni que GERBILLON. celui des jours précédens. Nous ne vimes que pen d'eau en deux endroits ; l'un à trente ou quarante lis du licu d'où nous étions partis, & l'autre à cinquante V. Voyage, lis. Un peu au-deifus du camp, nous découvrimes à l'Orient une petite chaîne de montagues médiocres, mais couvertes de pierres & de rochers. On campa dans un lieu nommé Touirin, oit couloir une fontaine qui remplifloir pluficurs Tou, un totles & divers puits qu'on avoit creules; mais elle ne suffisoit pas pour une si grande multitude d'animaux, & la quantité de nître dont elle étoit chargée lui compiuniquoir une mauvaife qualiré.

## Défaite de Kaldan & retour de l'Empereur.

LE même jour on rejoignit l'avant-garde, qui avoit pris poste dans ce lieu, depuis plusieurs jours. Nous séjournames le premier de Juin, pour laisser repolet l'équipage, fatigué de la journée précédente. Le tems fut ferein pendant tout le jour, presque sans vent & fort chaud. L'Empereur fit regler l'ordie du Ordres données combat, suppose qu'on rencontrât l'ennemi. Il donna des ordres pour la ma- par l'Empereur, niere de camper & de fortifier le camp. Enfuite, dans la vue d'animer les troupes, il distribua, aux Officiers Généraux, des habits qui avoient été fairs pour lui, & leur fit déclarer qu'il remettoit à tous les Mandarins une derniere annce de leurs gages, qui leur avoit été payée d'avance, & qu'il ordonneroit qu'elle fut payée de nouveau lorsque le terme seroit échu. Il fir présent , aux foldats, des chevaux qu'il leur avoit fait prêtet; d'un à chaque Cavalier, & de trois à chaque Gendarme, fans quoi ils auroient été obligés de les tendre ou de les payer à leur rerour. Enfin il fit dite à toute l'armée que l'occasion. étoit arrivée de se faite connoître, & que se proposant lui-même d'assister au combat, personne ne devoit craindre de demeurer sans récompense. Il résolut auili dans son Conseil, d'envoyer deux Députés au Khan des Eluths, pour lui déclarer les motifs de sa marche.

On séjourna le 1, dans la seule vue de laisser prendre quelque repos aux troupes qui étoient arrivées le jour précédent. Le tems, qui avoit été sercin le matin, le troubla fur les huit heures, & le vent devint si violent qu'il s'éleva des nuages de pouillière. Ce jour-là dès le marin, on vit arriver au camp un Taiki-kalka, qui rapporta qu'ayant paile le Kerlon avec une troupe de ses gens, & s'étant avancé julqu'au lieu, où l'on avoit apperçu des gardes ennemies, il n'y avoit trouvé aucun vest ge de campement ni de marche de troupes. L'Empereur sit partir L'Empereur dedeux Officiers, avec une lettre & des préfens pour le Khan des Eluths. Les prépareus Rhan des Éluths. Les prépareus Rhan des Eluths. Les prépareus Rhan des Eluths Eluths Rhan des E & d'étoffes de fove, des habits de brocard & des fruits.

Ces Envoyés partirent sous l'escotte de deux cens cavaliers choisis de l'avantgarde, & de quatre Officiers de confiance, avec un Officier Mongol, qui devoit leur servir de guide jusqu'au lieu où l'on croyoit avoit découvert l'arrieregarde des Eluths. Les Officiers de l'escorte avoient ordre de s'arrêter aussi-rôt qu'ils appercevroient les gardes avancées, & de laisser continuer leur route aux deux Envoyés. S'ils ne rencontroient pas l'ennemi au lieu marqué, ils devoient

Ses gedrer

\$1 Mai. Touirin , Toms VII.

GERBILLON. 1696. V. Voyage.

revenir sur leurs pas; & les Envoyés devoient s'avancer le plus qu'il leur seroit possible sous la conduite de l'Officier Mongol. Enfin, s'ils découvroient quelque corps des Eluths, ils devoient renvoyer cet Officier, qui avoit ordre

de revenir à toute bride.

L'Empereur renvoya aussi, avec ces Députés, les quatre soldats Eluths qui avoient été faits prisonniers, & leur fit donner à chacun un habit de brocard & une piece de foye. Cette faveur les surprit d'autant plus, qu'ils ne s'étoient attendus qu'à la mort. Il n'y eut qu'un vieillard de leur troupe, qui n'en parut pas fort satisfait. Il appréhendoit que des bienfaits de cette nature ne les rendiffent suspects à leur Prince . & ne lui fissent juger qu'ils avoient révélé le fecret de son entreprise.

Propositions

Dans sa Lettre, l'Empereur faisoit enrendre au Khan des Eluths qu'il étoit venu terminer la guerre qui affligeoit depuis si long-tems les Eluths & les Kalkas; que si ce Prince vouloit entrer en composition & le venir trouver, ou envoyer des Députés dans quelque lieu qui feroit assigné, il l'écouteroit volontiers, ou qu'il enverroit aufli ses Députés; mais que dans toute autre suppofition il feroit forcé de se déclarer contre lui-

Le 3, lorsqu'on se disposoit à charger le bagage, vers les deux heures du marin, il s'éleva un vent de Nord froid & violent, qui tamenant les nuages qu'un vent de Sud-Est avoit pousses au Nord-Est, sit tomber un peu de pluye; ce qui détermina l'Empereur à faire sejourner encore l'Equipage. Cependant on fit partir toute l'Infanterie, les Moufquetaires & les Gendarines de l'avantgarde, avec la plus grande partie de l'artillerie. Le 4, on fit foixante lis, parrie au Nord-Est, parrie au Sud-Est. Les trente premiets se firent entre des collines pierreuses, semblables à celles du jour précédent ; le reste sur presque toujours de fable, mêlé de terre, où l'on trouvoir, par intervalles, d'assez. bon fourage. Nous campames dans un lieu, nommé Idu-chilu-iru-Pulak. à vingt lis d'un lieu nommé Talan-pulak, où l'on devoit campet, mais où l'on-

Talan pulak.

apprit qu'une mare d'eau fur laquelle on avoit compté, étoit entiérement desséchée. Nous trouvames une fontaine, près de laquelle on creusa plusieurs puits ; cependant on fut obligé de chercher de l'eau dans d'autres lieux pour abreuver les bestiaux,

Le 5, on fit quarre-vingt-dix lis; les vingt premiers au Nord-Ouest, & lereste droit au Nord. Pendant les cinquante ou soixante premiers lis, le terrain étoit affez inégal, excepté dans une vallée fort étroite, que le bagage fuivit long-tems, tandis que les troupes défiloient sur les côtés par escadrons. Enfuire nous entrâmes dans une plaine, longue de plus de quarante ou cinquante lis, & qui en avoit bien dix de largeur ; bordée à l'Ouest & à l'Est par de petites montagnes, plus hautes que la plupart des collines qui nous avions rencontrées jusques-là, mais sans arbres & sans buillons. On y rrouva d'assez bore fourage. Le feu avoir pris dans les herbes feches d'une partie de la plaine, & n'étoit pas encore éteint lorsque nous y passames. Nous campames à quelques lis d'une petite chaine de montagnes, qui termine la plaine du côté du Nord,

Rukuchel.

|   | _    | _     | _    | Ĵa | un. | _ | _ | les, | _  |      |       |   | _ | _ |   |  | lis. |
|---|------|-------|------|----|-----|---|---|------|----|------|-------|---|---|---|---|--|------|
| 4 |      |       |      |    |     |   |   | 30   | 5- |      |       |   |   |   |   |  | 20   |
|   | Idu- | chilu | itu, |    |     |   |   | 30   |    | Rukt | ichel | , |   |   | - |  | 79   |

dans un lieu nommé Rukuchel , dont les environs offroient de l'eau & du Gerbillon.

Avant qu'on fût artivé au camp, trois Cavaliers, du nombre des deux cens V. Voyage. qui servoient d'escorre aux deux Envoyés, rapporterent que le jour précédent, noise est malse rrouvant proche de la riviere de Kerlon, ils n'avoient apperçu aucune trace traitée par les des ennemis; qu'ils avoient campé & fair rafraichir tranquillement leurs che-Eintite vaux; que le lendemain à la pointe du jour, une troupe de huir cens ou mille Eluths etoient venus enlever leurs chevaux; qu'ils avoient bleffe quelques-uns de leurs valets à coups de moufquer; qu'ils avoient enfuite artaqué l'efcorte, & qu'il y avoit eu quelques blesses de part & d'autre ; mais que les Officiers Imperiaux s'étant avancés, en criant qu'ils n'étoient pas venus pour combattre, mais pour amener au Khan des Envoyés de l'Empereur, avec des propolitions de paix, on avoit suspendu les coups dans les deux partis; que deux Officiers de l'Empereur n'ayant pas fait difficulté de se présenter aux ennemis pour remettre les Envoyés entre les mains de leur Commandant, avoient été investis d'une troupe d'Eluths, qui les avoient aussi-tôt dépouillés de leurs habits; que les deux Envoyés n'autoient pas été traités avec moins de rigueur, si le Commandant, nommé Tanequilau, ne s'y étoit opposé, & ne les avoir reçus avec les quatre prisonniers Eluths; qu'après avoir appris que l'Empereur s'appro-choit à la têre de ses rroupes, & n'étoit qu'à dix ou douze lieues, les Eluths avoient laisse partir les deux Officiers, mais fans leur rendre leurs habits, & fans restituer les chevaux, qu'ils avoient pris au nombre de quatre cens : que cependant ils s'étoient campés de maniere qu'ils investissoient l'escorte Impériale. Les trois Cavaliers ajouterent que leurs chefs les avoient fait échapper pendant la nuit, pour apporter ces facheuses nouvelles à l'Empereur, & qu'ils avoient appris d'un Eluth resté entre leurs mains, que le Khan n'étoit qu'à trois ou quatre lieues de-là avec le gros de son armée.

On fut furpris de voir arriver au camp, le foir du même jour, les deux cens hommes de l'avant-garde qui avoient été attaqués & inveftis. Ils rapporrerent que les Eluths s'étoient retirés vers six heures du marin, & qu'ils avoient repatle la riviere de Kerlon. Je parlai à l'un des deux Officiers qui avoient remis les envoyés de l'Empereur entre leurs mains. Il me fit lui-même le récie

de fon avanture.

Le 6, nous fîmes environ cent lis, partie au Nord & partie à l'Ouest; les cortepremiers, entre des montagnes & des hauteurs plus élevées & plus fréquentées que celles des jours précédens, mais toujours sans arbres & sans buissons, la plûparr couvertes d'allez bous fourages. On ne voyoit même que de l'herbe nouvelle dans quelques endroits. La vieille avoit été brûlée par les Eluths; & comme norre marche étoit affez lente, nous fimes fouvent repaitre nos chevaux, qui avoient besoin de ce secours. Dans tout le chemin, nous ne trouvâmes qu'une mare, qui avoit été pleine d'eau, mais qui étoit tout-à-fait deffechée. On campa dans un lieu nommé Yentu-puritu, où l'on trouva une fontaine, mais si peu abondante, qu'à peine fournir-elle assez d'eau pour les hommes.

Le foir, un des Envoyés revint du camp des Eluths. Il rapporta qu'après

6. Yentu-puritu, Ffff ii

GERRILLON. 1696. V. Voyage. qu'on reçoit de

avoir été gatdés l'espace d'un jour, on les avoit fait parler à un Lama; qu'après que ques explications, ce l'rêtre leut avoit dit qu'ils ne pouvoient être préfeutés au Khan, & qu'ils étoient libres de s'en retoutnet avec leuts préfens & Explications leurs Lettres; qu'il ne pouvoit se persuader que l'Empereur sut venu aussi près he pert des E- d'eux qu'on le publioit; mais que s'il avoit commis cette imprudence, l'un d'eux devoit se hâter de l'aller avertir qu'il ne pouvoit patser le Kerlon avec son armée fans s'expofer au danger de ne pas trouver de chemin pour se retiter. C'étoit faire entendre que les Eluths avoient pris la téfolution d'en venir aux mains; ou que si l'Empereut s'artêtoit en-deça du Kerlon, ils autoient le temsde déliberer avec leur Khan fur le parti qu'ils avoient à prendre, & qu'ils donneroient avis de leut réfolution à l'Empereur pat l'autre Envoyé, qu'ils retenoient dans cette vue. Cependant une troupe de leurs cavaliers, qui escorterent l'Envoyé jufqu'à quinze lis du camp , ayant découvert l'armée Impériale d'une hauteut, abandonnerent aufli-rôt l'Envoyé & retournetent au galop vers leur propre armée.

Le 7, après avoir fait environ soixante lis, partie au Nord & partie à l'Ouest, on campa fur le bord du Kerlon. On paila d'abord deux collines; & du fommet de la plus haute, l'Empereur découvrir, avec des lunettes d'approche, deux troupes d'Eluths, qui étoient fur des hauteurs opposées, & éloignées d'enviton trente ou quarante lis. Les quarante derniers lis se firent dans une grande plaine, qui s'étend une demie-lieue au-delà du Kerlon. Le fourage n'étoir pas bon dans cette plaine, excepté depuis les bords de la riviere jusqu'au pied des montagnes qui font au-delà. Le lieu où nous campames se

Defeription du Kerion.

nomme Erdenitolohae-kerlong pulong. La Riviere de Kerlon, qui prend la fource au Nord d'une montagne nommée Kentey, à foixante ou foixante-dix lieues à l'Ouest-Nord-Ouest de l'endroit où nous campâmes, n'est pas forr considerable. Son fond est de sable. Elle n'a qu'enviton dix toifes de largeur dans fon cours otdinaire. Elle est guéable par-tout, car elle n'a qu'environ trois pieds d'eau dans les endroits les plus profonds, du moins vers le lieu où nous étions campés. Elle coule à l'Est-Nord-Ouest, & à l'Est, jusques dans son Lac, que les Tattares nomment Coulon , & les Moscovites , Dalay , à quatre - vingt - dix lieues de notre camp. Le fourage est en abondance & très-bon sur les botds, particulièrement fur ceux du Nord; ce qui les rend très-propres à nourrir & engraisser toutes forres de bestiaux.

Les Kalkas, Sujets de Cherchi-han, étoient entiérement maîtres de ce Pays. avant leurs guerres avec les Eluths, qui les ont contraints de se rerirer bienloin du côré de l'Orient, pour mettre leurs bestiaux à couvert du pillage. Le Kerlon est fort poissonneux. L'Empereur & plusieurs de ses courtisans prirent au filet quantité de poissons. Nous vimes de fort belles carpes, des brochets. de médiocre grandeur, & diverses autres especes.

Onfre de la march dans l'armee

7. Erdenit-orlohak ,

Ce jour-là, comme le précédent, toute l'armée marcha en ordre de bataille. Elle étoit divisée en plusieurs escadtons, chacun avec ses étendards, qui ofde l'Empereur. froient des figures de dragons en or, & d'autres ornemens. Chaque escadrons

V. Yoyage.

étoit commandé par quelques Seigneurs du premier rang. Les gendarmes de Gerbillon. l'avant-garde formoient sur la premicre ligne un gros escadron qui en avoit plufieurs fur les ailes. L'attillerse & les cavalters mousquetaires marchoient à la seconde ligne; l'Infanterie à la troisième, avec deux ou trois mille chevaux Mongols à ses côtés, & plusieurs gros escadrons de gendarmes, armés de mousquets & de fléches. Enfin, fur les ailes marchoir l'arriere-garde, toute composée de gendarmerie. Le bagage suivoit la trossième ligne, & chacune de ces trois lignes occupoir près d'une lieue d'éiendue, excepté la premiere, qui étoit plus ferree. Comme chaque escadron étoit suivi d'une multirude de valers ; qui menoient les chevaux & qui portoient les curralles de leuis maîtres, cette atmée paroifloit fort nombreuse, quoiqu'elle ne fut pas de vingt mille hommes effectifs. L'Empereur marchoir à la feconde ligne, accompagné de ses gardes du corps & des Officiers de la Maison. Mais cette disposition n'étoit que pour la marche; dans le cas d'une baraille elle devoit changer.

Au lieu de cuiraffes de fet, la plupart en porroient de soixante ou quatrevingt doubles de coton de foie, enfermes entre plufieurs doubles de taffetas-Ces cuirailes font excellentes contre le moufquet ; ce qui n'empêchoit pas que chacun ne portar fa cuiraile de feuilles de fer (11) & fon cafque, fut fon cheval, ou ne le fit porter sur un cheval de main, conduir par un valer. Ce spectacle éroit magnifique. Tout brilloit de soie de différentes couleurs, mêlée avec l'or des cuirailes & des érendards, qui étoient en très-grand nombre-Mais il n'y avoit ni rrompertes ni tambours. Les Tartares n'en ont pas l'usage.

Le jour d'auparavant, l'Empereur avoit reuvoyé au camp des Eluths l'Officier Nouvelle dénne qui en étoit revenu depuis deux jours, & l'avoir fair accompagner d'un Lama, 19 avec ordre de leur déclarer que Sa Majelté attendroit un jour enrier sur les bords du Kerlon la réponse de leur Khan ; après quoi , elle prendroit ses dernieres résolutions. Ces Envoyés trouverent en chemin un soldat Elnth, qui n'avoit pû fuivre l'armée de sa Nation. Ils l'amenerent à l'Empereur, & l'on apprit de lui que les huit cens hommes qui avoient paru les jours précédens en-deça du Kerlon, s'éroient rerirés vers le gros de l'armée, qui n'éroit pas fort éloignée. En effet, les gardes avancées, qui furent posces sur des hauteurs, à dix lieues du camp, apperçurent sur des montagnes opposées plusieurs autres pelotons d'ennemis, qu'on prit aussi pout des gardes avancées. Cependant l'Empereur renouvellant ses ordres à l'Officier & au Lama, fit dire aux Elurhs qu'al leur confeilloit de ne pas se reriter, & de l'attendre au contraire pout terminer cette guerre, par une bataille ou par un accommodement. L'Eluth qu'on avoit pris fue senvoyé, avec un présent d'une veste de brocard. Le tems fut serein rout le jourà la réserve de quelques perits nuages, & presque sans vent. Aussi fit-il fort chaud, fur-tour depuis midi; cat l'air étoit encore fi ftoid le matin, que nous étions vêrus de doubles fourrures.

Le 8, nous fimes seulement vingt lis, en remontant le Kerlon au Sud-Quest. L'armée continua de marcher en bataille, & sur la rive, forma plusieurs camps particuliers, qu'on ne se mit pas en peine de fottifier.

(11) On a déja donné la description de ces cuirastes.

& Kerlon,

20 lis. Ffff in

GERBILLON. 1696. V. Voyage. Lumières qu'on reçoir fur leur fituation.

Le même jour, un Eluth vint se rendre au camp de l'Empereur. Son mécontentement venoit de la pette de sa femnie & de ses enfans, qui lui avoient été enlevés six ans auparavant, après une baraille que les Eluths avoient livrée aux troupes Impériales. Il se disoit fils d'un Seigneur de la Cour des Eluihs. Quelques Officiers de sa Nation, qui s'étoient attachés depuis quelques années au fervice de l'Empereur, le reconnurent en effet. Il demanda auili d'y être reçu , & Sa Majesté lui sit donner un habit Mancheou. Il rapporta que peu de jours auparavant le Khan des Eluths étoit campé sur la riviere de Kerlon, à trente ou quarante lis de notre camp ; mais qu'ayant appris que l'Empereur s'avançoit à la tête de ses armées, il s'étoit hâté de remonter la riviere, & qu'il ne pouvoit être encore qu'à deux ou trois cens lis de nous. Sut ce récit, qui parut d'ausant plus vraisemblable que tous les pelotons ennemis avoient disparu & qu'on trouvoit par-tout des vestiges de leuts campemens, on résolut de détacher toute la cavaletie des Mongols, qui montoit à trois mille hommes, accompagnée de trois cens gendarmes choisis de l'avant-garde, & commandée par les Rezules & les Taikis Mongols de la fuite de l'Empereur, pour marcher sur les traces de l'ennemi. Elle pattit le soir même, avec ordre de marcher toute la nuit.

Les Eluths commencent à fuir.

Le 9, on fir foixante-dit lis au Sud-Oueft, en remonsant encore le Kerlon dans let plaines qui bordent cere riviere & qui fion parfairement unies. Une partie da fourage, qui y est toujouss en abondance, avoit éré confumée par Elluths. Nous vimes leurs traces touses récentes, & trenes ou quarante lis de marche nous firent arriver au camp qu'ils avoient abandonné depuis peu de pouss. Il occupoir environt rentes ou quarante lis, le long des deux bords de la triviere. On voyoit bien qu'ils s'étoient étendas en plutieurs pertits camps, pour la commodité du Guarage. Nos gens trouverent même quelques mifrables usf-tenciles, qu'ils avoient abandonnés en décampant à la hite. Nous campimes encore fur les bords de la triviere & dans la plaine. Les montagnes ne ceffent pas de rétendré des deux côtés de la riviere e dans la plaine. Les montagnes ne ceffent pas de rétendré des deux côtés de la riviere ; mais elles me font pas fort hautes, & la plaine a toujours sinq ou fix lieues de la traviere; mais elles me font pas fort hautes, & la plaine a toujours sinq ou fix lieues de la traviere;

Pron.

En 'atrivant au camp, noi gardes avancées amenetent un Kalka, qui venoir de l'armée de Elluths pout fe rendre à l'Empreure. Il déclars que n'érant point Elluth de Nation, mass un Kalka, qui avoir été élevé parmi les Elluths, de qui yant appris les avanteges qu'on trouvoir au ferrice de l'Empreure; il venoir prendre parti dans festroupes. C'étoir un jeune homme d'environ vingt-cinq ans, qui parofilior avoir beaucoup d'épité de de vivaire. Il alfura que le Khan des Elluths fe retiroit en diligence vers la fource du Kehon, dans la vue de fourtir des bousques que pouvaire feur la fource du Kehon, dans la vue de fourtir de la pour pour en pouvaire fui pour les fource de Kehon, dans la vue de fourtir de la pour pour en pouvaire fui pour les fources de les laiffer à la garde de quel-que troupes, de qu'il avoir pei facé devans avec tons mille hommes; que fin nous marchions avec plus de diligence nous ne pouvions manquer de les joindre, de qu'il avoir pei facé evans avec trois mille hommes; qu'il avoir m'emme entendu quelques coups de canon vers le lieu où le Khans'é-toit retiré. On condut de cette derniere circonflance que l'armée du Général.

DES VOYAGES. LIV. IV.

ner au Kalka, un habit à la Mancheou, quoiqu'il y eût quelque fujet de Gerricon. craindre que ce ne fut un espion du Khan des Eluths.

nomme Kairé-hojo,

10. Kairé hojo .

Le 10, on fit encore foixante-dix lis au Sud-Oueft, toujours dans la même V. Voyage, plaine, qui ne cesse pas de bordet, en remontant, les deux rives du Kerlon. On pu Elle va toujours en s'elargissant,& les collines sont moins hautes au Nord-Ouest & au Sud-Eit. On y trouve une grande abondance d'excellens pâturages, mais fans arbres & fans buillons. Nous vîmes encore, dans cette route, les vestiges d'un camp, qui nous confirmerent que les Eluths se retiroient avec précipitation, car ils y avoient laisse quantité d'ustenciles, tels que des chaudrons & des débris de tentes. Deux déferteurs de leur armée confirmerent ce qu'on avoir appris des premiers. L'Empereur réfolut de les poursuivre avec la derniere diligence, en laissant derriere lui quelques soldats des plus fatigués, avec les chevaux,

les bestiaux & le gros bagage. Le lieu où nous campames près du Kerlon se

Le 11, nous times quarre-vingt-dix lis à l'Ouest-Sud-Ouest, toujours en suivant la riviere, mais à une demie lieue de distance, assez proche des collines qui font au Nord-Est de la riviere. Le terrain ne paroissoit pas aussi bon que les jours précédens. Les fables y rendoient le fourage plus rare. On voyoit de toutes parts les veftiges des camps ennemis. L'Empereur ayant trouvé fur le chemin une vieille femme que les Eluths avoient abandonnée & qui n'avoit rien mangé depuis trois "Emperaujours, lui fit apporter des vivres, & donna ordre qu'on prit foin d'elle. Elle raconta que les chefs des troupes du Khan étoient en mauvaife intelligence avec ce Prince. Quelques-uns d'entr'eux ayant formé le dessein de passer dans l'armée Impériale, il avoit découvert leur projet & les avoit fait charger de fers. Elle assura aussi que le Khan avoit peu de troupes, & fuyoit avec précipitation. Mais il y avoit peu de fond à faire sur le rémoignage d'une femme décrepite. Nous campames au de-là de la riviere de Kerlon, près de deux montagnes, dont l'une se nomme

Tono, au Nord, & l'autre Suilhitu, à l'Ouest. D'Empereur s'étant informé de ce qui restoit de vivres & de l'état des che-lequelis pres. le vaux, apprit que le riz commençoit à manquet, & que presque tous les che- parti de tetour vaux étoient fort las. Il jugea que ce seroit fatiguer inutilement son armée, met avec son apque de poursuivre plus loin des ennemis fugirifs qui avoient eu la précaution de gagner les devans. On tint un confeil , dans lequel il fut réfolu de faire un détachement de la meilleure Cavalerie, pour continuer de donner la chasse aux Eluths avec l'artillerie légere, & que l'Empereur, avec le reste de l'armée. retournetoit vers le lieu où il avoit ordonné qu'on amenat des vivres. On pouvoit s'y rendre en quatre jours, par un chemin de traverse. Suivant cette résolution, l'Empereur nomma un Général & des Lieutenans Généraux pour commander le détachement, qui joint aux troupes des Mongols, ne montoit qu'à cinq ou fix mille chevaux. La plupart des Princes & des principaux Officiers demanderent d'être nommés pour cette expédition; mais peu l'obtintent, au de-là de ceux qui avoient été commandés.

Ce détachement partit le 12 à la pointe du jour, & marcha du côté vers Bétinebeform lequel le Khan des Eluths faifoit fa retraite, en remontant toujours la riviere fuite de l'enue-

11. Mont Tono, .

GERBILLON. 16)6. V. Voyage.

de Kerlon. De son côté, l'Empereur tetourna sur ses pas avec le reste de l'armée, & nous campines à quatre ou cinq lis de Kaire-hojo, d'où nous étions partis le jour précedent.

Le 15, son fir cent lis droit à l'Eft, partie dans des collines, où l'on monotic l'on defecndat touvent, partie dans des vallées environnes de collines. Nous reportsiment d'abord le Kerlon. Le fourage éroit affec bon à quelques lis de fes bords; enfuit il devirir arc de mauvas dans les retres fabloneaux: On ne trouva pas une goutte d'eau, depuis la trivière jusqu'ai camp 1 ou du moins le pau qu'on en decouvrit étoit. Gie, Quelques traineurs demourement embourbei la mit dans une mate delichée de rempie de nitre, où ils voulureme abreure leurs chevus, retompés par le voe du falpètre qu'ils prietre pour de l'eau. Le considération de la voe du falpètre qu'ils prietre pour de l'eau. ce qui fut très heureux pour les bestitant de l'équipage, qui commenspionnt à fouthir beaccoup de la lois l'

Nonvelles de Fian-gu pé. On via artivei, en chemin, un Courier de Fian-ga-yé, par lequel ce Général mandois à l'Empereur qu'il étout artivé le 4 du mons fut les bords du Thults, qu'il y avois tejourné le lendemain, pour attendre quelques troupes dont la marche avois été plus luenes qu'entituies étant trouvé avec quaronte mille Cavaliers en fort bon état, malgré la fairque qu'ils avoient efluyée, & fachant par le Courier de S. Majefich que Katlant entot fui le Kerlon, si évoit avancé vers cettre tivière, en occupant avec fon armée tous les palfages par où les ennemis pouvoient fe retiret vers le Thatle. Cette nouvelle caufu fant de joye à l'Empereur, qu'il eut la bonté de nous en faire part lui-même. Nous campâmes dans un lieu notome Tarhon-étuidan.

Le 14, on fit cent viner lis au Sud-Efi, dans un chemin à-peu-près femble à celui du jour précèdent, excepté qu'il offort encore plus de Collines & qu'elles étoient plus haures. Vert la moitié du chemin, nous trouvêmes que course les herbes avoient cié bullées par les Elubis, pour couper nore marche; & ce fut cette raisfon, autaut que la difette d'eau, qui empécha l'Empereut de prendre ce chemin avec fon amée pour fe randre au Keton, quojqu'il fut plus court que l'autre. Cependant la nouvelle berbe avoit commencé à pouffer. Dans le lieu où nous campâmes on trouve pludieurs fontaines, & du fou-tage d'autant meilleur que l'herbe étoit naisflante. Ce lieu s'appelle Konnt-Pulat. Le tems avoit éet couvert tout le jour, & le vent fort impéteurs de l'Oueft & du Nord-Efi. Il avoit plù aussi depuis midi jusqu'an foir; ce qui fatteun extrémenter l'équisque.

Premieres nouvelles d'une baLe même jout, on cut la premiere nouvelle que l'armée de Fian-gu-pi, jointe à l'élite de celle de Jamplaté, avoit livré bataille aux ennemis. Mais comme ce bruit n'avoit pour fondement que le trimoignage de quelques Mongols, qui ne rapportoient aucune circonstance de l'action, nous y ajoutâmes peu de foit. 15, 30 ni Gourant, pour donner quelque repos à l'équipage, & sux traineuts le rems d'artivet. Le tems fut ferein & tempéré tout le jour, avec un petit vent

Ce fut ce jour-là que l'Empereur reçut des nouvelles certaines d'une vic-

lis. L. Tarbont-chaidan , , , 10 14. Konrul-pulak , , , 110 toire toire

toire complette de ses troupes. Kaldan suyant avec précipitation devant l'armée Imperiale tomba dans celle de Fi-angu-pé, que Sa Majeité avoit envoyé par des chemins regardés jusqu'alors comme impratiquables, parce que c'étoit v. voyage. la plus mauvaise partie du déserr, & celle qui a le moins d'eau, de fourage Eclaireisement & d'habitans. Auili cette armée avoit-elle fouffert des fatigues incroyables. Presque toure la Cavalerie étoit démontée, & réduite, jusqu'aux premiers Officiers, à mener les chevaux par la bride, pour n'en pas manquer lorfqu'il faudroir combattre. D'ailleurs elle manquoit de vivres , parce qu'avec routes les précautions imaginables on n'avoit pû les faire avancer à tems. Le Généralissime m'a dit depuis qu'elle avoit passe onze jours sans aurres alimens que quelques mauvais morceaux de chair de cheval & de chameau, & que

plusieurs Cavaliers étoient morts de misere. Ce fut le Khan qui vint attaquer l'armée Impériale. A peine laissa -t'il de la botanie. au Général, le loifir de se mettre en bataille. Le combat dura long-tems. Mais enfin, après quelques décharges de l'artillerie & de la monfqueterie, l'Infanterie Chinoife couverte de fes boucliers, avec des armes courtes, perça courageusement jusqu'au centre des Eluths, qui avoient mis pied à terre pour mieux combatrre. La Cavalerie des Mancheous avoit quitté aussi fes chevaux; & fuivant l'Infanterie, elle pénérra dans l'armée ennemie, dont elle fit un grand carnage. On répandit d'autant plus de fang, que l'esperance de la retraite mancarnage. On repandit a autant plus de lang, que terpetante ou cinquante homquoit également aux deux partis. Kaldan, fuivi de quarante ou cinquante homfaire tempore la

roures, laiffant leur bagage, leurs femmes, leurs enfans & leurs troupeaux à la discretion du vainqueur.

Cette grande nouvelle fur apportée par quelques-uns des principaux Miniftres & des Officiers de Kaldan, qui venoient implorer la miféricorde de l'Empereur, au camp de Ma-lau-ya, Général du détachement que Sa Majesté avoit envoyé à la poursuite de l'ennemi, & ce Seigneur avoit aussi-tôt dépêché un Courier au camp Impérial. Avec les circonstances qu'on vient de rapporter, Mom du c on apprit que le lieu de la Bataille se nommoit Terelgi. L'Empereur, au comble de sa joye, sortit de sa tente, pour annoncer lui-même à ses Officiers une si glorieuse victoire, & sit lire publiquement la lettre du Général Ma-

lau-ya. Le 16, on fit quarante lis au Sud, dans un chemin rel que celui des jours

précédens. Nous campâmes à trente lis de Tuirim, à l'Ouest, dans un lieu qui se nomme aussi Tuirim, où l'on trouve une source extrêmement straîche. On creufa des puirs alenrour; mais à peine fournirent-its de l'eau à la moitié de l'équipage. Le tems, qui avoit été tempéré le matin, devint fort chaud vers Le même jour on amena en poste à l'Empereut les trois principaux Officiers Trois Sciencier L

qui s'étoient fauvés de la bataille & qui étoient venus se rendre. L'un d'entr'eux l'Empereu. éroit un Ambassadeur du Dalai-Lama au Khan des Eluths. Les deux autres étoient des Officiers du premier rang , donr l'un étoit connu de l'Empereur, parce qu'il avoir été Ambatladeur du Khan à la Cour de Peking. Ils confirmerent la lettre de Ma-lau-ya. L'Empereur les félicita du parti qu'ils avoient pris, leur

mes, prit la fuite d'un côté, & le reste de ses gens chercha son salut par d'autres nabuse,

Tome VII.

Gggg

fit donner des habits Mancheous, & les recommanda aux foins de Sofan-GIRBILLON. lau-ya, Ils n'étoient pas mal faits pour des Eluths. 1696.

V. Yoyage.

Le 17, on fit trente lis, partie au Sud & partie à l'Est. Le tems sut chaud & serein jusqu'à quatre ou cinq heures du soit. Ensuite un tourbillon de vent, qui venoit du côté du Nord, faillit de renverser toutes les tentes. Il fut suivi-Détail de la bad'une pluye légere. Ce jour-là un des principaux Officiers de l'armée de Fian-

tarne de Terelgi.

gu pé arriva au camp, avec une lettre de ce Général pour l'Empereur. Il lui tendoit compte de la bataille & de sa victoire. A l'arrivée de cet Officier, l'Empereur fortit de sa tente, devant laquelle s'étoient rendus tous les Grands. & les Officiers de sa suite. Après l'avoir fait approcher de lui, & lui avoir petmis d'embrasser ses genoux, il lui demanda ti tous les Officiers Généraux. étoient en bonne fanté. Enfuite recevant de ses mains la lettre de Fian-gu-pé. il prit la peine de la lire tout haut lui même. J'étois si près de Sa Maselté que j'entendis clairement cette lecture. La lettre portoit que Fian-gu-pé ayant reneontré les ennemis, le 12 du mois, n'avoit pas balancé à livrer bataille ; que le combat avoit duré trois heures, pendant lesquels les Eluths avoient soutenu le choc avec beaucoup de valeur; mais qu'ayant enfin plié de toutes parts, ils avoient pris la fuite dans un grand desordre; qu'ils avoient été poursuivis jusqu'à trente lis du champ de bataille; qu'il en étoit demeuré deux mille sur la place; qu'on leur avoir sait cent prisonniers dans leur fuite, & qu'on leur avoir enlevé leurs bagages, leurs armes, leurs troupeaux, avec une grande partie de leurs femmes & de leurs enfans; que le Khan, avec fon fils, une fille, & un Lama. fon principal Ministre, s'étoit fauvé sans autre escorte qu'une centaine de Cavaliers; que sa femme avoit été tuée, dans le tumulre, & que le reste de ses gens s'étoit diffiré.

L'Officier ajouta que les suyards venoient tous les jours, par troupes, se: rendre aux deux Généraux de l'Empereur ; qu'on avoit fait plusieurs détachemens de Cavalerie pour suivre les autres, & sur-tout le Khan; que l'Infanterie Chinoise s'étoit glorieusement distinguée dans le combat ; qu'elle avoit enfoncé les ennemis & ouvert le chemin de la victoire au reste de l'armée.

Actions de graces que l'Emperettr rend as Citt

Lorsque l'Empereur eut achevé de lise, & qu'il eut fair diverses questions. à l'Officier, tous les Grands lui dirent qu'un avantage de cette importance méritoit bien qu'on en rendît graces au Ciel. Sa Majesté approuva cette proposition. On apporta sur le champ une table, avec une cassolette, où l'on mit des pastilles odoriserantes. Cette table sur laquelle étoient deux chandeliers & un cierge sur chacun, sut placée au milieu de l'espace vuide qu'on laisse toujours devant les tentes de l'Empereur. Sa Majesté se tint seule debout devant la table, le visage tourné au Sud. Six des Princes ses fils étoient immédiatement derriere lui. Tous les Regules, Mongols & Kalkas, les Grands de sa suite & lesautres Mandarins s'étant mis à genoux, elle prit trois fois une petite talle pleine d'eau-de-vie, qu'elle éleva au Ciel des deux mains, & qu'elle versa à terre en Le prosternant autant de tois.

Après cette cérémonie, l'Empereur rentra dans l'enceinte des tentes, & s'étant affis à l'entrée de la fienne, la porte de l'enceinte toute ouverte, les Princes. les Regules, les Grands & les Mandarins, chacun dans son rang, le fali eient

<sup>17.</sup> . . . . . . 30 lis ..

en cérémonie par trois génufiexions & neuf battemens de tête, pour le féliciter GERELLON. d'une victoire qui entraînoit la tuine du Khan des Eluths. En effet, elle étoit d'autant plus heureuse que l'armée Chinoise se trouvoir réduite à de fâcheuses V. Voyage, extrêmités pat la disette des vivres, & que les troupeaux des Eluths lui furent combinication et extrêmités pat la disette des vivres, & que les troupeaux des Eluths lui furent victoire étoir néune grande ressource. On prit six mille bœufs, environ soixante dix mille mou- exstaire aux Chatons, cinq mille chameaux, autant de chevaux, & des armes de toute espece note. au nombre de cinq mille.

Le 18, nous campames à Chan-hanor, dans la même route pat laquelle nous Chan-hanor, étions venus. Le rems fut serein tout le jour. Mais s'étant échauffé vers midi ,

un vent de Notd-Ouest, qui survint, rendit la chaleur insupportable. Le 19, on campa près de Sibartai. Le tems s'étant couvert le matin, il fit

un si grand vent de Nord & si froid, qu'il fallut se vetit de doubles sourrures, Le vent cessa vers les neuf heures du matin; mais les nuages s'étant dissipés la chaleut devint étouffante. Vers le midi, il s'éleva un grand vent d'Ouest, qui ramena des nuages. Il étoit si brulant, qu'il ne diminua pas la chaleut (12). Le 21, nous campames environ quinze lis au Sud-Ouest de Karamanguni-

habir-han.

habir-han, où nous avions campé en venant; le 22 à Sudetu, & le 23, à Hoto, Après avoir fait vingt lis, nous rentrâmes dans les terres des Mongols qui font foumis à l'Empereur dès l'origine de la Monarchie des Mancheous, & nous passames ce qu'on nomme Karu, ou les limites de l'Empire. Nous rejoignimes les gens que nous y avions laisses, & nous y trouvâmes les chevaux & les autres bestiaux qui n'avoient pu nous suivre, fort gras & fort frais, quoiqu'ils susfent extremement maigres & fatigués lorsqu'on les y avoit laislés.

Le 24, nous campames à Targhir. Le fourage s'offroit abondamment sur toute la route. L'Empereur fit distribuer ce jour-là vingt-cinq mille livres aux Princes Mongols & Kalkas qui l'avoient fuivi. Sa Majesté matchoit toujours en chassant des chevres jaunes. Les soldats Mongols faisoient des enceintes. Ce Monarque étant arrivé dans son camp, plusieurs Princes & Princesses Mongols & Kalkas vinrent complimenter Sa Majesté & la remercier de la vengeance qu'elle avoit tirée du Khan des Eluths. Elle les reçut gracieusement & les fit traiter, les Princesses dans l'enceinte de ses tentes avec quelques-uns des principaux Princes, les autres à l'entour de l'enceinte. On leut distribua de 'argent & des pieces de foie. Une Princesse, mete du Regule à qui appartenoit le Pays où nous étions, demanda une des petites Idoles de Fo, qui s'étoient trouvées dans le butin enlevé aux Eluths & qu'on avoit envoyées à l'Empereur par la poste. Il y en avoit une vingraine d'or, dont Sa Majesté lui fit présent.

Le 25, nous campames à Holho, & le 26 à Suretu. Ce jour-là, Tuchtu- Vifites de Seldkan, accompagne de son frere le Lama Chempfin-tamhanhoutouktow, vint saluer à l'Empareu. l'Empereur. Ces deux Princes faisoient leur demeure à plus de 50 lieues de-là. Leur départ suivit bien-tôt la nouvelle de la victoire remportée sur les Eluths. L'Empereur avoit dépêché des couriers pour leur en donner avis, comme aux plus interesses, puisque c'étoit pour les proteger qu'il avoit entreptis la guerre.

(12) L'Auteur s'est attaché à marquer les variations du tems , pour verifier ses principes.

19. Sibartai, 12. Chan-hanor . .

Ils offrirent plusieurs chevaux à Sa Majesté, qui leur donna plusieurs pieces-GIRBILLON. de foie & de brocard , & qui les traita iplendidement dans ses propress 1695. tentes.

V. Veyage. Strite the ector #

Le 17, nous campames à Cha-hana (13). Le 18, à Kalton ; & nous fimes de i Empereur. une grande partie du chemin dans des hauteurs & des vallées de fables mou-Aughinu. vans. Le 29, à Anghirtu (14), après avoir marché presque continuellement: entre des collines de fable. Le 30, nous achevames de pailer les fables mouvans, que nous rrouvâmes bien moins difficiles qu'au premier passage. Les chemins avoient été foigneulement réparés. On y avoit fait plusieurs lits des branches de faules & d'autres arbres, entremêlés de fable, qui empêchoient que les chevaux , les chameaux & même les charettes , ne s'enfonçailent trop. Nous campames à Queyzu-pulak, & le lendemain, premier de Juillet, à Connor. Le 2, à Nohai-hojo. Après avoir laillé le grand-chemin à l'Orient, nous

Mahai-hoig. coupâmes par les montagnes qui sont à l'Occident de la plaine. L'Empereur continua la chasse des chevres jaunes, comme les jours précédens.

Le 3, ayant repasse la grande muraille, nous campames à Tu-thi-i-ching, Tu-chi-i-ching. Forteresse interieure, à dix lis de la grande muraille, dans une gorge de montagnes qu'elle occupe & ferme entiérement. Ce jour-là & les deux précédens, on vit arriver de Peking un grand nombre de valers qui venoient au-devant de leurs maîtres, pour leur amener des chevaux ou des mules, & des rafraíchií-

Hoang tai-tée, semens en abondance. Les vivandiers apporterent aussi des vivres. Vers le foir, on annonca le Hoang-tai-tse, ou le Prince heritier, suivi d'une foule d'autres Princes & de Grands de l'Empire, qui venoient rendre leurs devoirsà Sa Majesté, en habits de cérémonie. Ils n'avoient employé que deux jours à venir de Peking.

A l'entrée de la grande muraille nous trouvames une grande galerie, composce de nattes & remplie de grands vascs pleins de liqueurs à la glace, qu'onoffroit gratuitement à tous les gens de la suite de l'Empereur, sans en excepter les moindres valets. Nous apprimes que de vingt en vingt lis on avoit préparé. les mêmes fecours jusqu'à Peking, par l'ordre de Sa Majesté, qui vouloit prévenir par ces rafraichissemens l'incommodité de la chaleur. En effet, elle est

le, accompagnés de tous les Mandarins des Tribunaux & des Officiers de

bien plus grande en deca de la grande mutaille qu'au-delà. Tizo-u Le 4, nous logeames à Tiao-u, petite Ville fermée de bonnes murailles. Harling byen. Le 5, à Hoailay-hyen. Le 6, étant partis à minuit, nous allames loger à Hiugho, Hingho, qui n'est qu'à vingr lis de Peking. L'Impératrice douairiere, quatre des principales Reincs, & les petits Princes, s'étojent rendus dans cette Vil-

Ar lyfe de l'Em-Le 7, l'Empereur arrivant à Peking trouva hors de la porte tous les Manwere ur à s'a king. darins & les Officiers de sa Maison, revêrus de leurs liabits de cérémonie, & le: Tribunal de ceux qui portent les marques de la dignité Impériale, avec les trompetres, les tambours, les musettes, les flutes, &c. Ils étoient rangés en fort bel ordre, chacun portant quelques unes de ces marques de la dignité Impétiale. Tous marcherent devant Sa Majesté jusqu'au Palais.

> (14) C'est plutôt Chaken-nor, la même avoit campé le 7 de Mai. On doit se souve-Mace que Chahan-pulat. nir, en lifant tous cet noms, que l'a fe pro-(14) Nommée ci dellus Targhis, où l'on nonce on, comme un Portugal & cu Italie.

### DES VOYAGES. LIV. IV.

Quoique les rues fussent nettoyées avec beaucoup de soin, & bordées de soldats, le Peuple y paroitfoit en foule, parce que l'Empereur avoit expressement detendu qu'on fit retirer ceux qui vouloient le voir dans cette espece de triom- v. Voyage: phe. Il alla droit au Palais de fes ancêtres , près duquel étoient affemblés tous les Tribunaux & rous les Mandarins de Peking, revêrus de leurs habits de cérémonie & chacun dans fon ordre. Là, il reçur les complimens des Princes, des Grands & des Mandarins, qui fe firent, fuivant l'ufage, par trois génutiexions & neuf battemens de rête contre terre. Enfuite Sa Majesté alla voir

1696. Compliment qu'il reçuit.

Elmpératrice douairiere, avant que de rentrer dans son appartement. L'Auteur ajoute que depuis son retour, ayant eu l'occasion d'entretenir sou- Remander for-

vent le Generalitime de l'armée victorieufe, il lui avoit entendu raconter, la videire de l'armée victorieufe, il lui avoit entendu raconter, la videire de l'armée (linoiqu'il avoit marché plus de trois mois confecutifs, fans s'arrêter un feul jour ; ne. qu'il avoir été obligé de prendre un très-grand détout du côté de l'Occident, pour trouver de l'eau, qui est fort rare dans toute cette région; que manquant de fourage, tous les beltiaux de l'armée avoient tant fouffert, qu'il n'étoit reité à la fin qu'un petir nombre de chevaux; qu'il s'étoit vû forcé d'abandonner la plus grande partie des vivres , faute de bêtes de charge pour les porter, & presque tout le bagage, les habits, les tentes, &c : qu'en arrivant à la Riviere de Thula, il s'étoir trouvé dans la dernière extrêmité, & réduit à passeronze jours sans pain & fans riz, tout ayant été consumé, jusqu'à sa provision même, qu'il avoir fait distribuer aux soldars; qu'il ne restoit ni bœufs ni moutons, quoique les vivres euffent été si bien ménagés que le riz & les viandes se cuisoient publiquement dans chaque quartier, à la vue de tout le monde, & qu'enfuite ils étoient distribués également, sans distinction d'Officiers & de Soldats; enfin, que si le Khan des Eluths n'étoit venu les chercher luimême, leur perte éroit infaillible dans la foiblesse à laquelle ils étoient réduits par la faim, & dans l'impossibilité de joindre l'armée de l'Empereur, quoiqu'ils n'en fullent éloignés que de quarante ou cinquante lieues.

Si Kaldan eût été mieux informé de l'état des trouves Chinoifes, & qu'il fe fut ou retiré tour-à-fait ou fortifié dans que que détilé. l'armée Impériale périfloit fans reflource. On prétendoit même qu'un neveu du Khan lui avoit donné ce confeil, & que l'esperance de battre des ennemis épuisés de fatigues lui avoit fait rejetter un parti trop lent pour sa haine & son impatience, Mais comme les Chinois n'avoient pas d'autre ressource que celle de vaincre, ils combattirent en défesperés, & remporterent une victoire qui entraîna la

ruine entiere des Eluths & de leur Roi-



Gggg iii

GENEILLON 1696. VI. Voyage.

#### 6. V I.

## Sixième Voyage de Gerbillon dans la Tartarie.

|                                   | on the state of th |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départ de l'Em-<br>percur-        | L'EMPEREUR partit le 14 d'Octobre 1696, & le 19 de la Lune, su vant le Calendrier Chinois. On sit ce jour-là soixante-dix lis, presqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | toujours au Nord, jusqu'à Chang ping cheu, grande Ville peu peupsée & demi-ruinée (15). Le Prince héritter de l'Empire & les autres enfans de l'En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parqui il fe fait<br>accompagner. | pereur accompagnerent Sa Majesté jusqu'à deux lieues de Peking. Mais, et ous ces Princes, le fils aîné de l'Empereur fut le seul qui continua de le suivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | avec le srere aîné de Sa Majesté. L'Aureur ayant reçu ordre de partir à la sui<br>de ce Monarque, apporta la même exactitude à son Journal qu'aux précéden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Route                             | Le 15, on ne fit que vingt lis au Nord, & l'on campa près de Nan-kei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nan-keste                         | L'Empereur ne voulut pas aller plus loin, pour attendre encore le troisième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Le 15, on ne nr dique vinige il sui n'ord, e c'in campa piers de Marskien. Es l'autriene de l'interes fes fils , auxquels il accorda la permillion de faire avec le huittiene de l'rinces fes fils , auxquels il accorda la permillion de faire avec le huittiene de l'rinces fes fils , auxquels il accorda la permillion de faire avec le distributione de destroit de la compa pier d'ul no Bourg nommé. Carona de l'autrient de ce détroit. C'étori autrefois une Fortereffe, qui fermoule de detroit vers le Nord. A près avoir pafficien em nonagen nommé. Patien, qui et prefqu'à l'extremité feprentrionale du détroit , nous commençiene, dui l'Aux-teur, à fentir un air bien plus froid. Le foir, ji l'éteva un vent du Nord , oui

amena le froid & chaffa tous les nuages.

amena le froid & challa tous les muages.

Ment-lay-lay ... Le 13, 

Ment-lay-lay ... Le 17, nous fine-reinquane lis, & le camp fur allis à Hosy-lay-lay-lay-lay ... Le 13, 

on fie encore cinquane lis, & l'on campa dans un lieu nomme Chang when 

yare, un pen au-dell d'un perit Bourg qui tire fon nom de Kinnig de vidu 
d'une montagen au pied de laquelle i el litue. Cette montagne est réch-baute 
d'une montagen au pied de laquelle i el litue. Cette montagne est réch-baute 
fair par montagen de parcer la proprié que de la litue. On us 
fair par monts de quatore lis pour gager un l'Emple qu'el é Builte. 
L'Empereur y monta, faivi d'un petit nombre de les gens. Nous campines 
fair le bord d'une petite Riviere, nomme l'augé la yarget l'avoir cétoyée per
dant près de retrue lis i & nous pafsanes ; west la moitié du chemin ; par la 

petite Ville de l'avongan, qu'un pea part got peuplée.

Le 10, a prèts avoir fair cinquante lis, nous campinnes à Suen-wha-fu. On avoir d'abord patfè un détroit de montagnes, entre léquelles coule la Riviere de Vang-ho, qui emportant beaucoup de verre par la rapidité de fon cours, roule des eaux fort roubles. Du détroit, nous entrâmes dans une grande plaine, a umilieu de laquelle el ffuire la Ville de Suen-wha-fu. Cettre Place étoir considerable & fort peuplée, du tems de Ming-chao. On entretenoir continuellement dans fes musts & aux environs une ammée de cent mille hommes.

## (15) Elle eft aujourd'hui plus peuplée.

| ROUTE.              | tobro |  | lis. |                     |  | _ | lis |
|---------------------|-------|--|------|---------------------|--|---|-----|
| 14. Chang-pin-cheu, |       |  | 70   | 18. Cha-ching, .    |  |   |     |
| 15. Nan-keu, .      |       |  | 10   | 19. Chang wha yuen, |  |   | 5   |
| 16. Chatao,         |       |  | 50   | 10. Sucn-wha-fu,    |  |   | -   |
| 17. Hoav-lay-hyen . |       |  | 10   |                     |  |   | ,   |

des deux côtés du grand-chemin, à une demie-lieue de la Ville. Un grand nombre de Bacheliers & de Licentiés, fuivis du Peuple, attendirent aufli le passage de l'Empereur à genoux, & frapperent la terre du front. Sa Majesté prit son logement dans la maison d'un de ses métayets, quoique fott médiocre en comparaifon des Tribunaux où elle refusa de loger. Elle remit aussi à toute la banlieue de Suen-wha le tribut de cette année, & elle donna aux principaux Mandarins de la Ville, des Lettres écrites de fa main ; ce qui passe pout un hon-

mille foldats, tousnés Chinois. Ils étoient rangés en bataille & fous les atmes, VI. Voyage.

neur distingué. Le 11, on alla camper à Hyapu, grande Ville & bien fortifiée, à cinq lis de la grande muraille. Le Commerce y est considerable en chevaux, en bestiaux & en pelleteries Tarrares. Douze ou gninze cens hommes d'Infanterie Chinoife, qui gatdent cette porte de la grande muraille, bordoient le chemin fous les armes. On vit artivet une troupe d'Eluths foumis, qui obtinrent Eluth qui l'arte la permission de paroître à genoux devant Sa Majesté. Elle adressa quelques senteta mots à leurs Chefs, & leur fit donner des habits de foie, doublés de peau. On patla tout le jout dans ce lieu, pour rassembler des provisions.

Hyarm.

Le 13, on marcha dans les montagnes, & l'on passa la mutaille dans un détroit nommé Chang-kya-keu, dont on a vû la description dans le premier Journal. L'Empereur prenoit l'amusement de la chasse en marchant, & sit lâcher ses saucons sur quelques Faisans. On campa près de Chanhun tolo-hay, char sur le bord d'un ruisseau, & le 24 on traversa le Hinkan-sabahan, montagne lo lay. fort haute & couverie de nége. Le froid sembloit augmenier à mesure qu'on montoit . & les tuiffeaux y étoient glacés. Tout le Pays au-del à patoiffoit de niveau avec le fommet de la montagne. On campa dans une vaste plaine, nommée Kara-palapu, où le fourage est excellent, & dans une si grande abondance, . parce qu'il est arrosé d'un beau tuisseau, qu'on y nourrit plus de quarante mille bœufs ou vaches de l'Empereur.

Le 25, on passa le ruisseau de cerre plaine; & trente lis plus loin, an Nord-Ouelt, on traversa une montagne fort pierreuse, d'où l'on descendit dans une autre plaine qui s'étendoit à perte de vue. L'Empereur y avoit un grand nom- Baras beffins bre de haras. Quinze lis plus loin, on passa devant cinquante huit haras, de l'Empereut rangés fur une même ligne, dont chacun contenoit trois cens jumens avec leurs poulains & leurs étallons. Il y en avoit huit autres, de poulains au-defsous de trois ans, qui servoient à fournit les écuries Impériales, les Tribunaux militaires & les postes. L'Empereur avoit dans la même plaine quatre-vingt mille moutons, qu'on entretient toujours dans le même nombre. Après avoirvisité les haras, il prit la peine de se rendre au camp des Mongols qui en prennent foin. Leurs femmes se présenterent des deux côtés du chemin, tenant des planches chargées de beurre & de fromage, qu'elles lui offroient comme à l'envi. Il quitta son cheval, pour s'atrêtet quelque-tems dans cette habitation. On

lis. ar. Hyape . 55 14 Kara-palapu, 25. Chon-hun-tolo-hay, 55 25. Chant-kulam,

GLEBILLON. campa le foir dans un lieu nommé Chont-kulam, près d'une petite riviere. Le 26, avant qu'on eût levé le camp, Sa Majesté fit présent aux Regules &

VI. Voyage, aux Princes Mongols qui l'accompagnoient dans son voyage, d'un grand Prefent que Sa nombre de chevaux de ses haras. Il en donna cent vingt à quelques-uns, cin-Seigneurs de fa quante, & trente à d'autres. Chacun des principaux Seigneurs du cortege eut une felie. En fortant du camp, nous trouvâmes les troupeaux de l'Empereur Orei-pulak. rangés fur une ligne, jufqu'au-delà du lieu où nous campames, qui s'appelle Orvi-pulak, & qui est dans une autre plaine, separée de la précédente par

Le 27, nous fimes foixante lis à l'Ouest, toujours dans une grande plaine fort unie. L'Empereur marchoit en chaffant au lievre ; & comme cette plaine en est remplie, il eut le plaisir d'en tuer cinquante-huit à coups de fleches. Les trois Princes ses sils en tuerent aussi plusieurs. On en prit un grand nombre avec les levriers, & avec l'oifeau, qui est si bien instruit, qu'on lui voit rarement manquer Haha eight. sa proie. Nous campames à Huhu eight, dans un fond, près d'un gros ruisseau.

A 'F repercue tire au bianc.

Le 28, on sejourna, pour donner à l'équipage le tems de se reposet. L'Empeteur s'amusa l'après-midi à titer au blanc, avec les Princes ses fils, à la vûe

de toute la Cour, & l'adresse des trois Princes se fit admirer.

Le 29, on fit cinquante lis au Sud-Ouest, dans un terrain fort inégal, mais rempli de bons paturages. On y voyoit des tuisseaux d'une très belle eau, qui y attirent les Mongols, dont nous rencontrâmes plusieurs camps. L'Empereur, qui continuoit de chaifer dans sa marche, eut la bonté de se détourner à chaque camp qu'il rencontroit, pour passer près des tentes. Les Habitans se présentoient en bon ordre, avec leurs semmes & leurs enfans, les uns offrant du lair, les autres, du beurre & de la crême. Les plus aifes avoient préparé quelques mourons à leur maniere, & quelques-uns même des chevaux, pour les présenter à Sa Majesté, qui leur fit donner des récompenses. On campa dans une vallée affez large, où ferpente un gros ruisfeau. La plaine étoir occupée par divers camps de Mongols, qui vinrent faluet l'Empereur & lui faire

leurs petits préfens. Elle se nomme Chnoha ou Chnoho.

Le 30, nous fimes quarante-cinq lis à l'Ouest-Sud-Ouest. L'Equipage marcha toujours dans un terrain fort égal; mais l'Empereur fit une bonne partie du chemin en chaffant dans des montagnes fort rudes, & pleines de pierres qui fortent de terre. Il y trouva quelques renards & quelques faifans, mais plus de Whay-nor. lievres. Nous campames dans une petite plaine, proche d'une grande mare d'eau. Ce lieu se nomme Whay-nor, c'est-à-dire les deux Etangs, parce qu'il s'y en trouve deux fort près l'un de l'autre. On vit encore venir au-devant de l'Empereur plusieurs Mongols des deux sexes, sur-rout lorsqu'on fut pro-

che du camp, qui étoit voisin de plusieurs Hotdes.

Le 31, nous times cinquante lis à l'Ouest, prenant quelquesois un peu du Nord. Pendant les quinze ou vingt premiets lis, l'Empereur, avec sa suite, eutra, toujours en chaffant, dans les montagnes, qui étoient femblables à celles du jour précédent. L'Auteur n'y vit que deux renards, quelques lievres

|                 |   |   |   |   |   | les. |                |  |  |    | lis. |
|-----------------|---|---|---|---|---|------|----------------|--|--|----|------|
| 26. Orvi-pulak, |   |   |   |   |   | 35   | 30. Whay-nor,  |  |  |    | 45   |
| 17. Huhu-erghi, |   |   |   |   |   | 60   | 3 t. Paronkol, |  |  |    | 50   |
| ag. Chnoha, .   | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | 10   |                |  |  | ٠. | neis |

∞ pcu

& peu de faifans. Mais après avoir passé ces montagnes, on entra dans une GIRBILLON. plaine fort unie, tiche en fourage & pleine de lievres. L'Empereur en tua un grand nombre. Il parut fort satisfait d'avoit tué cinq ou six cailles de suite, à VI. Voyage. co ip de fleches, & l'on applaudit beaucoup à son adresse. Ces cailles se trou- Adresse de l'Envoient dans les endroits ou la terre avoit été labourée cette année, car plu- le fieurs parties de cette plaine font capables de culture, & l'on y découvre au milieu, un Temple, dont on a parlé dans le Journal du premier Voyage L'Empereut y mit pied à terre & s'y arrêta quelques momens. Sa Majesté visita aussi des haras de chevaux & des troupeaux de moutons, qu'on avoit ailemblés exprès sur sa route. Il sut salué ce jout-là pat un très-grand nombre de Mongols, qui lui firent leurs présens ordinaires. Quelques-uns lui présentant des placers, il eut toujours la complaisance de s'arrêter pout les entendre, ou de leur faire demander ce qu'ils avoient à lui dire. On campa dans la même plaine, près d'une petite riviere qui est à l'Ouest, & qui tire de cette situation le nom de Paroncol, c'est-à-dire, Riviere de l'Ouest.

Riviere de Pa-

Le premiet jour de Novembre, septiéme de la dixième lune, nous fimes les deux tiers du chemin , dans la même plaine où nous avions campé , & le reste dans un terrain inégal. L'Empereur marcha toujours en chassant, & tua encore une grande quantité de lievres. Il fit donner de l'argent à que!ques Mongols, qui vinrent le faluer en chemin. On campa dans une vallée qui se nomme Hulustu, environnée de petites montagnes & remplie de bon sourage. Elle est arrosce d'un gros ruisseau & de plusieurs sources.

Le 2, nous fimes trente lis à l'Ouest, prenant un peu du Nord, dans un tertain inégal & plein de petites montagnes entrecoupées de vallées. Quoique l'Empereur marchât toujours en chaffant, on ne prit que trois ou quatre Renards

& peu de lievres. Nous campames dans une vallée qui se nomme Muhaitu, Pays de Muhaitu c'est-à-dire, pays des charettes, parce que les Mongols du canton employent de petites voitures à roues. L'eau & le foutage y sont excellens. Le 3, nous fimes trente-cinq lis à l'Ouest, dans un chemin fort difficile. On

n'y découvre que des montagnes, peu hautes à la vérité, mais rudes à monter, & plus encore à descendre, parce que la plûpart sont remplies de roches, qui fortent à demi de terre. On y voit quelques arbrisseaux dans les gorges L'Empereur, qui ne cessoit pas de s'éxercer à la chasse, rua un chevreuil, un renard, & quelques lievres. Un de ses fils rua austi un chevreuil. Nous campames dans une vallée, nommée Kara-uffu, qui est arrosée d'un ruisseau.

Le 4, on fit vingt lis à l'Ouest, prenant souvent du Sud, toujours dans une vallée qui rourne autour des montagnes. L'Empereur visita avec peu de fuite un temple célébre, à cinquante lis du camp, & rejoignit enfuite le gros de

fon cortege. On campa le foir à Chahan-pulak.

Le 5, nous fimes cinquante lis à l'Ouest, prenant tantôt un peu du Nord Chahan-pulak. & tantôr un peu du Sud, fuivant la disposition de la vallée où nous marchâmes. Elle est arrosée d'une petite riviere, que nous patsames & repassames plus de dix fois pendant les vingt premiers lis. L'Empereur trouva, dans cette

|    |            | Nove | mtro | r. |    |   | lis. |    |               |   |     |   | lis. |
|----|------------|------|------|----|----|---|------|----|---------------|---|-----|---|------|
|    | Halusta,   |      |      |    |    |   |      | 4- | Chahan-pulak, |   |     |   | 10   |
|    | Muhaitu,   |      |      |    |    |   | 30   | 5. | Hara-hojo,    |   |     |   | 59   |
| 3. | Kara-uffu, |      | ٠    | ,  | ٠. | • | 35   |    |               | н | h h | h |      |

Harahoio.

GIRBILLON 1696. VI. Voyage. Gout des Faifans pour l'abhuthe.

vallée, un grand nombre de faifans & de perdrix. Les montagnes qui la bordent ne sont pas des plus hautes. Elles sont couvertes de bois, du côté qui regarde le Nord; mais le côté du Sud est tout-à-fait découvert. La vallée est remplie d'absynthe, & c'est ce qui paroit y attirer les faisans, qui aiment beaucoup la graine de certe plante. Le lieu où l'on campa dans la même vallée, se nomme

Le 6, nous fimes environ foixante lis au Nord-Nord-Oueft; les vingt premiers sans quitter la vallée, & sans cesser de voir quantité de faisans & de perdrix. Enfuite nous entrâmes dans une grande plaine, qui s'étend à perte de vue du côté de l'Ouest. Au Nord, elle a des montagnes assez hautes, & des collines au Sud. Nous passames & repassames plusieurs fois une petite riviete, dont le cours est à l'Ouest, & qui grossissant par dégrés n'est pas guéable en plufieurs endroits, près du lieu où nous campames. L'Empereur ne se latsoit pas de la chasse. Cinq cens Mongols du Pays, qui s'étoient raisemblés par son ordre, faifoient lever tout ce qu'il y avoit de gibiet dans la plaine. On tua beaucoup de lievres & l'on prit quantité de faifans. Nous campames, dans cette plaine, près d'une de ces pyramides qu'on éleve dans les plus célebres temples de la

Mongols qui aid'orent à la chaile de l'Empereur.

> Le 7, nous fimes quarante lis à l'Ouest, roujours dans une grande plaine, où setpente une petite riviete que nous traversames trois sois. C'est la même que nous avions paifée le jour précédent. On voyoit, en plusieurs endroits de la plaine, de l'eau restée de ses mondations. Nous passaines devant plusieurs hameaux, composée de quelques maisons de terre, qu'habitent les Mongols qui cultivent les champs voisins. Tous ces pauvres habitans étoient rangés sur le chemin de l'Empereur pour le faluer. Ils offrojent à leur maître des moutons . du beurre, de la crême, & diverses sortes de bois odoriférans-

En approchant de Quei-hourhim, on Huhu hotun, à la distance d'environ

Chine. Elle se nomme Chahan-Subarhan, c'est-à-dire, pyramide blanche.

Quei-hourt im or: itubu hotun. Réception de sette Ville.

vingt lis, nous trouvames toute la garnison de cette place, rangée à genoux Fringereur dunt fur la route. Enfuite, plus près de la Ville, nous vîmes tous les Officiers du Tribunal nonimé Luvan y-vey, avec divers instrumens de musique & les marques de la dignité Impériale, rangés aussi sur plusieurs lignes. Ils marcherent dans cet ordre infou'à la Ville, où le peuple étoit à genoux fur le grand chemin. Les femmes étaient auffi rangées fur une ligne, à genoux. En approchant du principal temple, où l'Empereur devoit loger, nous découvrimes environ deux cens Lamas, ranges en haye, les uns avec leurs instrumens de musique, qui font fort groifiers, les autres avec des Etendards de diverses figures, tous revêtus de lears habits de cérémonie. Ces habits confiftent en un manteau jaune, ou rouge, qui leur couvre tout le corps depuis le col jusqu'aux pieds, & une demi - mitre de drap jaune, avec une frange de laine fur toute la courute. Ils occupoient un fort grand espace, jusques dans le temple où résidoit le Hutuktu, c'est-à-dire, le p incipal Lama.

Temples on Paroles de Hute-

L'Empereur étant entre dans le temple, mangea dans l'appartement qu'on lui avoit préparé. Enfaire il alla visiter les autres temples de la Ville. On en diftingue trois confiderables, qui ont chacun leur Hutuktu, & un grand nom-

6. Chahan-fubarhan, . 60 7. Huhu hotun, . bre de Lamas. Ces Prêtres n'y vivent pas en communauté. L'Auteur les compare à nos Chanoines, qui ont chacun leur bien à part. Ils s'assembleut seulement dans leurs temples, ou leurs pagodes, pour y faite leurs prieres. Le 8, fut donné au repos. L'Empereur, après avoir dîné, alla visiter la For-

VI. Voyage.

teresse, qui est à demi ruinée, & quelques autres pagodes. Le foit, il alla camper hors de la Ville. En arrivant à sa renie, il donna audience à un Am- Audience d'un balladeur du Dalay-Lama, qui éroit arrivé le même jour. Il lui parla fie-Ambatladeur du Dalay Lama, rement sur la lenteur de son Maître à lui envoyer la fille de Kaldan, qu'il lui avoir fait demander. Il le menaça de la guerre , si ce délai duroit plus longtems. L'Ambaifadeur fit préfent à Sa Majeité de plufieurs pieces d'une espece

de serge, & de diverses sortes de pastilles odoriférantes. Le 9, nous féjournames au même lieu. Sa Majesté donna un fest in solemnel aux foldats Mongols qui s'étoient trouvés au dernier combat , & à ceux de aux holdats.

Festin donné

la Tarrarie Orientale du côté de Ninhota-Aygou, qui ayant campé rour l'Eté fur la frontiere pour observer les mouvemens des Eluslis, étoiens venus saluer l'Empereut avec leur Général. L'Ambassadent du Dalay-Lama, accompagné de plusieurs Lamas qu'il avoit amenés, & les principaux Lamas de Huhu-hotun furent de cette feic. On plaça les Hutuktus entre les Regules & les Princes Mongols, Les Ambaifadeurs furent placés entre les Grands de l'Empire. Le festin fut accompagné de musique , & d'autres amusemens , rels que la lutie. Plusieurs Mongols exercerent leurs forces & leur adtelle contre des Mancheous & des Chinois.

On continua de féjourner jusqu'au 17. Enfin le camp fut levé le 18, & nous fimes ce jour-là cinquante lis à l'Ouest-Sud-Ouest, roujours dans une grande Plaine fort unie & cultivée en divers endroits. Nous vimes sur le chemin, plusieuts villages à droite & à gauche, & nous passames deux petites rivieres. La premiere n'étoit qu'un bon ruisseau; mais la seconde étant plus pro. Rivière de Teutfonde, quoiqu'avec peu de largeur, on fut obligé d'y dresser un pont, parce qu'elle ne pouvoit être passée à gué. Elle coule au Nord-Ouest, & va se jerter dans le Whang ho. Les habitans la nomment Tourghen. On campa dans la même Ontin cajan; plaine, près d'un gros village qui se nomme Ontsin-Cajan. L'Empereur, pendant son sejour à Huhu-hotun, avoit fait acheter rout ce qu'on avoir pû trouver d'Eluths, hommes, femmes, & enfans, qui avoient été pris dans la derniere bataille. Il s'éroit fait une occupation de réunir les familles divifées, le mari avec sa femme, les peres & meres avec leurs enfans. Il ent même soin de faire distribuer aux prisonniers des habits & des sourures ; & laissant un Officier de sa Maison pour ce détail, il donna ordre que ceux qu'on pourroit découvrir dans la suite sussent traités de même.

Le 18, nous séjournames, pour attendre un dérachement de deux mille cinq Récompens cens Cavaliers, qui revenoient de garder les frontieres de la Tartatie appar- soldais qui arenant à l'Empire & qui avoient eu part à la victoire remporice sur les Eluilis. No ret gage la L'Empereur, qui ne les avoit pas vus depuis cette action, alla au-devant d'eux lorfqu'ils futent près du camp. Quelques jours auparavant il leur avoit envoyé des bœufs & des moutons, avec un des principaux Officiers de sa Maison. Ils

18. Optlin-cajan,

Hhhhii

GERBILLON.

jetterent des cris de joye en appercevant de loin leur Maître. Ce Monatque les fit manger en sa présence, & les itt servir par les Grands de sa Cour. Il leur marqua VI. Voyage. la fatisfaction qu'il avoit de l'important service qu'ils avoient rendu à sa Couronne, fur-tout du courage avec lequel ils avoient supporté la fatigue & la faim. Il leur remit toutes les fommes qu'ils avoient empruntées de la caisse Impériale, qui montoit à cent cinquante mille taëls, & il promit de récompenser en particulier ceux qui s'étoient distingués. Il demanda ensuite, aux principaux Officiers, un détail de leur fatigue & de leur marche. Ils donnerent rous beaucoup de louanges au Général Fian gu-pé, qui avoit gagné le cœur des foldats, & dont l'exemple & les exhortations avoient animé leur

cienne Ville.

Le 20, on fit environ quarante lis droit à l'Ouest, toujours dans la même plaine, qui est fort unie, & qui offre plusieurs villages avec des terres culti-Refles d'une une vées. Un peu au-dessus de Tarhan-Cajan, où l'on campa, on rencontre de petites élévations de terre, qui font les reftes d'une ancienne Ville, du tems des Tartares Yuens. On prétend que ce pays avoit autrefois plufieurs Villes. Cependant on n'y apperçoit plus un arbre. Le village de Tarhan-Cajan est accompagné d'une tour, ou d'une pyramide de pagode. L'Empereur, qui étoit venu en chassant, avoit tué cinq ou six lievres. Sa Majesté reçut les hommages du

> Viceroi, du Tréforier Général, & des Juges de la Province de Chan-fi-Le 21, nous fimes encore cinquante lis au Sud-Ouest, & à l'Ouest-Sud-Quest, toujours dans la même plaine, dont le terrain est fort uni & fort bon , quoique les terres n'y foient cultivées qu'aux environs de quelques hameaux dispersés, L'Empereur continua de chasser en marchant & tua quantité de lie-

Houtan-hojo.

vres. On campa près d'un gros village, nommé Lyfu, qui est accompagné d'un temple. Le 22, nons fimes foixante-dix lis au Sud-Sud-Ouest, & nous campames fur le bord du Whang-ho, dans un lieu nommé Houtan-hojo. Les cinquante premiers lis se firent dans la même plaine. Ensuite le terrain devint inégal, & d'un fable ferme, où l'Empereur tua quantiré de lievres. A dix lieues

du camp, nous trouvâmes les restes d'une assez grande Ville, nommée Toto, dont l'enceinte, qui est de terre, subsiste encore; mais elle ne contient qu'un petit nombre d'habitarions. On y avoir fait un magafin de riz, qui en contenoit plus de dix mille Tans. L'Empereur en fit distribuer pour vingt jours à tous les gens de sa suite. On voit, à sept ou huit lis du Whang-ho, un grand onts de Whange croissant de montagnes sabloneuses. Après les avoir traversées, nous entrâmes dans une vaîte plaine, qui offre quantité de terres labourées, & nous campames fur les bords du Whang ho. Ce fleuve, qui coule au Sud & au Sud-Oueft, n'a pas moins de cent vingt toifes de largeur, & roule fes eaux avec beaucoup de rapidité. On y avoit amené une vingtaine de barques, pour fervir au passage de la riviere si l'Empereur vouloit la traverser. Il s'approcha des bords. Il rira des fleches. Il en fit tirer par ses gens. Elles passerent presque toutes à l'autre rive. Mais c'étoient des fleches fort déliées, & faites exprès pour tirer loin. Le tems

|           |   |  |   | lis. |            | _ | <br> |  | lis. |
|-----------|---|--|---|------|------------|---|------|--|------|
| 10        | : |  | : | 40   | 11. Toto , |   |      |  | 70   |
| ar. Lyfu. |   |  |   | 50   |            |   |      |  | 10   |

fut plus froid qu'à l'ordinaire. Il avoit fait, la nuit précédente, un grand vent GERBILLON. de Nord-Ouest, qui dura aussi tout le jour, mais moins violent. D'ailleurs l'air n'étoit pas trop pur.

Le 23, nous sejournâmes. L'Empereur ayant mesuré la largeur de la riviere avec son demi-cercle, la trouva de cent huit pas Chinois dans l'endroit le plus

VI. Voyage

Le 14, & les deux jours suivans, on continua de séjourner. L'Empereur prit l'amusement de la chasse du lievre, à quinze lis du camp. On en prit plufieurs dans les enceintes, qui se firent à pied.

Le 27, nous séjournames encore. Mais l'Empereur, suivi d'environ cent L'Empereur cinquante de ses gens, passa le Whang-ho dans une barque, pour s'exercer à Whang-ho. la chasse de l'autre côté de cette riviere. Il employa les chevaux des Mongols , qui avoient reçu ordre de l'attendre. Le Regule des Tartares d'Ortous, avec les autres Princes & les Taikis, le reçurent sur la rive & lui offrirent divers présens. Rien ne parut lui causer tant de plaisir , que l'adresse de quelques chevaux exercés à chasser le lievre. Il en tua cinquante ou soixante, & l'on prit quantiré de faifans avec les oiseaux. Au retour , Sa Majesté passa par le camp du Regule d'Ortous , où ce Seigneur Mongol lui fervit dans sa tente quantiré de viandes & de fruits secs qu'il avoit apportés. Il étoir venu de trente ou quarante lieues, pour recevoir l'Empereur sur les limites de son pays.

Après avoir encore séjourné le 28, on fit le 19, environ trente lis au Nord-Oueit, en remontant le Wang-ho, & cherchant quelque lieu assez glacé pour le faire passer sur la glace à tour l'équipage. On marcha toujours dans la même plaine où nous avions campé, côtoyant ce croissant de montagnes qui l'enserment du côté du Nord. Après avoir sait environ quinze ou vingt lis, nous passames la petite riviere de Tourghen, qui se jette proche de-là dans le Wang-ho, & qui étoit alors toute glacée. Elle coule au pied de la Ville de Toto, devant laquelle nous passames. Cette Ville est quartée, comme celles de la Chine. Ses fet mare. murailles ne sont que de terre, mais d'une terre si bien battue, qu'elles n'ont fouffert aucune alrération depuis trois ou quatre cens ans qu'elles sont bâties. Nous campames fur le bord du Whang-ho, dans un endroit où ce fleuve étoit entiérement glacé. On pouvoit le passer; mais comme il étoit couvert de glacons, qui le rendoient fort inégal, Sa Majesté ordonna qu'ils fussent applanis, pour le passer plus facilement. La plaine est remplie d'excellens sourages. L'herbe étoit si haute en plusieurs endroits, qu'on n'y voyoit pas marcher les chevaux. On y appercevoir des faisans en assez grand nombre, mais peu de cailles & de lievres. L'Empereur passa le Tourghen & fit le reste du chemin en chassant.

Le 30, on passa le Whang - ho, qui étoit assez glacé pour les bêtes de charge. Nous entrâmes dans le pays qui se nomme Orious. Il est environne du Wang - ho & de la grande muraille de la Chine. Ce fleuve forme gace. un grand arc, d'environ quatre cens lis, Nord & Sud-Est, sur mille quatre cens Est-Ouest, & tout le pays compris dans cet arc porte le nom d'Or- & families, sous. Il est habité par six Etendards de Mongols, tous soumis à l'Empereur de

10. Tong-flay , 45 lis. Hhhh iij GERSILLON. 1696.

la Chine, & composes de cent soixante-quinze Nurus, ou Compagnies, chacune de cent cinquante chefs de familles. Suivant le rapport du Tribunal qui a VI. Voyage. le rôle de toutes ces compagnies, on les peut supposer de mille personnes, l'une portant l'autre.

gibier.

Ces Mongols font errans comme les autres, avec leurs troupeaux, & demeutent sous des tentes. Ceux qui cultivent quelques morceaux de terre sont en petit nombre. Comme le pays a beaucoup de fables, qui forment de perites haureurs & qui le rendent inégal en plusieurs endroits, on y trouve quantité de lievres, qui se plaisent dans ces sables entre les builsons, & beaucoup de faifans & de perdrix dans les lieux où l'herbe est haute & épaisse. Les Princes & les principanx chefs des Mongols d'Ortous vinrent recevoir l'Empereur à l'entrée de leur pays, & lui amenerent un grand nombre de leurs gens, pour former des enceintes de chasse.

L'équipage fit environ quarante cinq lis au Sud-Oueft; mais nous en fimes beaucoup davantage à la fuite de l'Empereur, qui marcha tout le jour en chaffant. Il tua quantité de lievres & de faisans. On en prit beaucoup aussi avec les oiseaux de proye & même à la main. Les perdrix s'offroient en abondance; mais on s'y attacha peu. Les gens de l'équipage, qui venoient à la fuite ne laisserent pas d'en prendre beaucoup à la main, aussi bien que des faisans, & sur-tout des cailles, lorsque lassées de voler elles n'étoient plus capables que de courir Le lieu où l'on assir le camp se nomme Tumssuhay, ou Tumskaye suivant la prononciation des Mongols,

Préfens faits à l'Empereur Comment ils fe payent,

Le premier de Décembre, on séjourna, & l'Empereur reçut ce jour-là les préfens des Mongols d'Ortous, qui consistoient principalement en chevaux. Il leur fir donner des récompenses; car l'usage est de faire évaluer rout ce que les Mongols offrent à l'Empereur, & de leur en donner le prix en foye, en toile, en the & en argent.

Le 1, nous fejournâmes encore. L'Empereur prit l'exercice de la chasse, avec la plus grande partie de fes gens. Il tua cinquante-quatre lievres & plusieurs faifans. Les gens de fa fuire en ruerent aush un très grand nombre.

Le ; , l'équipage ne fit que vingt lis à l'Ouest, & campa dans un lieu nomme Chahan-pulak, du nom d'une fonraine qui en est voiline. Mais l'Empereur en fit au moins soixante, avec les Chasseurs & les Officiers de sa suite. Comme le pays étoit toujours semblable à celui des jours précédens, il tua quantité de lievres, & quatre-vingt-cinq faifans.

Le 4, l'équipage fit environ trente lis au Nord - Ouest , & l'Empereut environ soixante en chassant. On trouva moins de faisans dans cette chasse . mais plus de lievres. L'Empereur en tua cent douze. Nous campâmes dans un lieu qui se nomme Hustai.

Les chaffeuts Mongole font récompeniés. Seigneur Eluth and to rend & L'Empereur,

Le 5, on séjourna. L'Empereur sit traiter les chasseurs d'Ortous, au nombre de quatre ou cinq cens, & leur fit distribuer des pieces de soye & de toile, avec du Thé. Le même jour un des principaux Officiers du Khan des Eluths vint se rendre à l'Empereur. Il avoir quitté Kaldan, avec soixante dix personnes qui n'avoient plus de quoi subuster, tourmenté d'ailleurs par le chagrin d'avoir

3. Chahan-pulak , , . . . . 10 4. Huftsi, .

perdu sa femme & ses enfans, qui avoient été pris dans la derniere bataille. Gerellon. Le Général Fian-gu-pé, près duquel il s'étoit d'abord rendu sur la frontiere, l'avoit envoyé en poste à l'Empeteur. Ce Monarque le reçut avec bonré, lui VI. Voyage. donna audience sur le champ, & lui présenta même une tasse de vin de sa propre main. On apprir de lui que le Khan avoit encore sous ses ordres environ quatre mille personnes, en y comprenant les femmes & les enfans; mais qu'il ne comptoit gueres plus de mille combattans, réduits à la derniete misere. & qui se déroboient les uns aux autres ce qui est le plus nécessaire à

Le 6, l'équipage fit encore vingt lis à l'Ouest. L'Empereur, avec les chaffeurs & les Officiers de sa suite, chassa tout le jour, & tua cent cin-quan quante lievres. Les Princes ses fils en tuerent chacun plus de cinquante. Enfin l'on en tua plus de mille. Aussi le nombre en est-il incroyable dans ce pays. On prit moins de faifans que le jour précédent; mais on vit beaucoup de perdrix, quoiqu'on ne daignat pas s'y arrêter. Le camp fut affis dans un lieu qui fe

nomme Quatola-hui. Le 7, on séjourna; mais l'Empereur ne cessa pas de chasser tout le jour, & tua tant de lievres, qu'il se plaignit plusieurs fois de s'être fatigué le bras à

tirer de l'arc. On continua de sejourner le 8 & le 9. Le 10, l'équipage fit quinze lis au Nord, & campa dans un lieu nommé Chekestay. L'Empereur chassa tout le jour & tua cent vingt & un lievres. Le terrain étoit toujours inégal, fabloneux, & plein de broffailles. On y trouva des perdrix, mais fort peu de faisans. On tua aussi un renard. Le terms devint plus froid. On sciourna le 11, & le froid fut extrême, quoique le Ciel fut couvert de nuages pendant tout le jour. Le 11, pendant que l'équipage séjournoit encore, l'Empereur tua de sa main cent vingt-deux lievres.

Le 13, auquel nous continuâmes de séjourner, on reçur un Courier du Le Rhan éta Général Fian-gu-pé, par lequel on apprir que le Khan des Elurhs envoyoit à Estats proposition l'Empereur un de ses principaux Officiers , avec la qualité d'Ambassadeur , pour traiter de la paix. Sa Majesté donna ordre que l'Ambassadeur lui sur amené seul, & qu'on rerînt toute sa suite sur la frontiere. On vit arriver le même jour un autre Courier de Si-ning, qui venoit donner avis qu'on avoit arrêté un Ambassadeur du Khan au grand Lama, & deux autres Ambassadeurs que le grand Lama & les Ptinces de Kokonor avoient dépêchés au Khan. Ce Courriet apportoit toutes les Lettres que Kaldan écrivoit au grand Lama, & aux autres Princes du même Pays. Elles furent aussi-tôt traduites. Le Khan y parloit encore avec fierré, & ne paroissoit pas sans espérance de se rétablir. Il prioit le

Lama de l'aider de ses prieres auprès de Fo, leur diviniré commune. Le 14 on féjourna, & l'Empereur toujours ardent à la chasse rua cent vingt & un lievres. Le terrain étoit le même. Outre les lievres, on y trouva une prodigieuse quantité de perdrix, & l'on en prit plusieurs à la course.

Le 1 ( & le 16 on continua de sciourner. L'Empereur donna un festin aux Fêre donnée ma Mongols d'Ortous & s'exerça devant eux à tirer de l'arc & du fufil, avec ses enfans & les plus adroits tireurs. Il fit aussi lutter plusieurs de ses gens, & dis-

6. Quatola-hui, 10 to. Chekeftay,

1606. VI. Voyage

tribuer environ dix mille livres en argent aux Mongols d'Ortous, euf avoient servi à ses chasses. Chaque soldat eutenviron six écus, & les Officiers environ quinze. On donna des habits aux Regules. Certe fête fut troublée pag un vent d'Ouest très violent, qui s'éleva un peu après midi & qui dura jusqu'au foir. Il fit lever une nuce de fable & de pouffiere qui obscurcissoit la lu-

Lettre de Kaldan &l'Empereur.

en camp de

l'Empereur.

reçuit.

miere du foleil; mais il n'étoir pas froid pour la faison. Le même jour, la lettre que les Ambassadeurs de Kaldan apportoient à l'Empereur arriva au camp. Ce malheureux Prince représentoir à Sa Majesté que ce n'éroit pas lui qui avoit donné occasion à la guerre ; & sans parlet de paix ni d'accommodement, il ajoutoir que Sa Majesté ayant promis autresois d'en Le 17, nous commençames à retourner fur nos pas, & le camp fur affis à

user bien avec lui, il la prioit de se souvenir de sa parole.

Huftai. L'Empereur chaffa rout le jour & rua beaucoup de lievres, mais moins qu'il n'avoir fait en passant par le même lieu, parce que la premiere chasse en avoir diminué le nombre. On féjourna le 18, & l'Ambassadeur de Kaldan arriva au camp Impérial. Le 19, nous fimes cinquante lis, pour aller camper à Tumskay. Nous féjournames le 20. On fit quarante lis le 21, & l'on campa fur les bords du Wang-ho, un peu au-dessus du lieu où nous l'avions Arrivée du Gépassé. On séjourna le 22 & les trois jours suivans. L'Empereur ayant appris, ném! Finn-gu pé le 24, que le Général Fian-gu-pé, auquel il avoit envoyé ordre de le venir joindre, devoit arriver le lendemain au marin, lui fir l'honneur d'envoyer au Honneurs qu'il devant de lui un des principaux Officiers de sa chambre & de lui saire mener un de ses propres chevaux. Le 25, il envoya dès la pointe du jour les trois Princes ses fils & son frere aîné, accompagnés des principaux Seigneurs de sa Cour & des Officiers de sa garde, pour complimenter ce Général. Ils le rencontrerent à une demie-lieue du camp, d'où ils le conduisirent jusqu'au quartier Impérial. Sa Majesté lui fit l'honneur de forrir de sa rente & d'aller au devant de lui jusqu'à la porte de l'enceinte extérieure de ses rentes, où elle le reçut

> Le Général s'étant mis à genoux d'assez loin pour faluer l'Empereur, fuivant l'usage, Sa Majesté après lui avoir demandé s'il se portoit bien, le sit approcher; & lorsqu'il voulut se prosterner, elle le fir relever & le mena dans sa tente. Elle fut fort long-tems en conférence avec lui. Pendant fon dîner, elle lui envoya plusieurs plats de sa sable. Ensuire elle sir entrer rous les Grands, & les ayant congedies après la conférence, elle continua de demeurer longtems feul avec lui. En fortant, il fut salué & embrasse de rous les Grands de la Cour, qui s'empressoient d'autant plus de le séliciter, qu'il étoit universellement aimé.

> Le même jour, Sa Majesté donna audience à l'Ambassadeur de Kaldan. Ce Ministre proresta que le dessein du Khan éroit de se soumentre, aussi-rôt qu'il seroit affuré d'obtenir grace. Comme on se défioit de la sincériré de cette soumisfion , plusieurs furent d'avis de retenir l'Ambassadeur , & d'écrire à Kaldan qu'il feroit bien recu s'il se hâtoit de venir. Ils apportoient pour raison, que si l'on renvoyoit l'Ambassadeur, les troupes de Kaldan, qui étoient ébranlées & prêtes à se

> 21. Le Whang-ho, 17. Huftai , \$9. Tumskay, 80 cendre ;

rendre, comme on l'avoit appris de plusieurs transsuges, se rassureroient & de- Generalion. meureroient attachées à la fortune de leur Maître; & qu'il paroifloir même que c'étoit la feule vue que le Khan se proposoit dans cerre Ambassade. Cependant VI. Voyage. Sa Majesté prit le parti de congédier honorablement l'Ambassadeur, après l'avoir charge d'une lerrre, par laquelle il affuroit Kaldan que s'il venoit dans l'espace de PEmpereur i quatre-vingt jours, il feroit traité avec diffinction, & que pendant ce tems-la Kaldan,

les troupes Chinoifes n'avanceroient pas pour le chercher; mais que s'il ne paroiffoit pas avant l'expiration de ce rerme, il feroit poursuivi sans relâche. Le 26, on fit quarante lis; & l'Empereur, après avoir chasse en chemin, repassa Resourde Sa

le Whang ho avec toute fa fuite. On campa fur l'autre bord, au bas d'une col-king. line de fable, un peu au-desfous de Kutan-hojo. Les chaiseurs Mongols du Pays d'Ortous s'arrêterent au-delà du fleuve.

Le 27, nous fimes quarre-vingt lis à l'Est, partie dans un Pays affez uni, où les chasseurs Mongols, avant passé le sleuve, continuerent d'accompagner l'Empereur, & firent deux enceintes; parrie dans des montagnes affez hautes & couverres d herbes touffues, où l'on n'apperçoit ni bois ni pierre. Nous y vimes quelques perdrix, quelques faifans, & plufieurs perites rroupes de chevres jaunes, qui s'enfuirent avant qu'on pût s'en approchet. Nons passames près des ruines de deux ou rrois Villes, dont il ne reste que des murs de terre. L'équipage marcha prefque toujours dans une vallée, entre des montagnes. On campa dans un lieu qui se nomme Huluslai, où l'on trouva plusieurs mares glacées & quelques puits. Le Pays ne manque pas de fourage; mais on n'y trouve pas de bois.

Le 13, on ne fit que trente lis à l'Est. Nous montâmes d'abord une colline, d'où nous descendimes dans une vallée qui s'étend Est-Ouest, aussi-bien qu'une petite Riviere qui est à l'extrêmiré & qui s'appelle Ulan-muren. Elle coule de l'Est à l'Ouest, du côté méridional de la vallée. Au delà, regne une chaîne de collines. La vallée a cinq ou fix lis de largeur, & s'étend vers l'Ouest à petre de vue. Nous y vîmes les reites d'une Ville qui étoit confiderable fous le regne de la famille de Yuen. L'Empereur continuoit de marcher en chassant. Nous campames à douze ou quinze lis de la même Ville, qui s'appelle Ulan- Ulan palution,

pa-lusson en Tartare, & Hunt-cing en Chinois.

Le 29, on fit quarante-trois lis à l'Est, prenant quelquefois un peu du Nord, quelquefois un pen du Sud, mais toujours dans la même vallée où nous avions campé. Environ vingt lis au-delà, nous entrâmes dans des montagnes, où nous fimes encore vingr lis, & le camp fut affis dans nne vallée, près d'un lieu qui se nomme Kilike ou Simenyr-pecha. Le tems fur serein tout le jour , avec un vent trys pecha, de Nord si froid, que getant le visage, il falloit à rous momens se le frotrer avec les mains. L'Empereur étoit vêtu, néanmoins, plus légerement que personne de sa suite. Il fit admirer sa patience & sa force à supporter le froid.

Le 30, nous fimes foixante lis à l'Est, prenant quelquefois un peu du Sud, & la moitié dans un Pays affez couvert, mais inégal; le reste presque toujours en montant & en descendant. Nous passames & repassames plusieurs fois une perire riviere glacée, qui coule dans ces montagnes & va se perdre

26. Kutan-hojo, 10 Kiliké, . 27. Hulustai, 10. Cha-hu-pu, 28. Ulan-paluffon , Tome VII. liii

Hukshii

Killiké ou Sim-

1696. VI. Voyage, Riviere la-bo,

es Yancho.

Ser deborde-

de muraille.

Cha-hu-pu,

You where,

les toldats.

Réception qu'ils font à l'Empe-

dans le Whang-ho. C'étoit, me dit-on, la même que nous avjons vue les jours précédens, & qui s'appelle Taho ou Yangho. On campa au pied de la grande muraille, du côté interiour, après l'avoir passée par une porte nommée Cha-hu-keu à la Chine, & Churghetuka par les Tartares. Les briques & les pierres de la porte tombent en tuines; & la muraille même, qui n'est que de terre, est éboulée en quantité d'endroits. On me dit qu'elle avoit été ruinée par le débotdement des eaux, & que la Riviete de Taho, quoique fott petite, s'enfle tellement dans les grandes pluies, par les eaux qui coulent des montagnes, qu'inondant fouvent tout le Pays, elle entraîne tout ce qu'elle rencon-Porte de la gran- tre. L'entrée de la Chine est si facile en cet endroit, qu'il est suprenant qu'on

n'y fasse aucune réparation. A la vetiré, il se trouve des détroits dans les montagnes que nous traversames pour arriver à cette porte : mais la plupart de ces montagnes n'étant que de tette & de fable, fans bois & fans pierre, il ne feroit pas difficile à une armée de les passer. On voit, près de la grande muraille, des maifons qui fervent de logemens aux foldats Chinois dont la garde

est composée. A la distance de deux lis, on trouve un gros Bourg ou une perite Ville fortifice, à la maniere des Chinois, de hautes & bonnes mutailles de brique, ornées d'un cordon de pierre par le bas. Certe Place, qui contient trois ou quatre cens maifons & quantité de boutiques, se nomme Cha-hu-pu ou-Cha-hu-ching. Les Mongols y viennent vendre leurs denrées & s'y fournissent de tout ce qui manque à leur Pays. La garde de la Ville, & de la Porte de la grande muraille, est composée de mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie, commandés par un Fu-tsiang ou un Licutenant-colonel. Ces foldats, avec leuts Officiers à leur tête, se trouverent rangés sous les armes des deux côtés du grand-chemin. Le vent étoit si froid, que l'ayant à dos, & vêtus comme nous l'étions de trois ou quatre fourrutes, nous en étions si pénetrés que la plûpart aimerent mieux matcher à pied qu'à cheval. L'Empeteut campa fous ses tentes, au bord du Taho; mais une grande partie du cortege alla fe loger dans la Ville & dans les maifons d'alentout. Le 41, nous ne fimes que vingt lis au Sud & au Sud-Eft, & nous logeâmes

dans une autre Ville, nommée Yeu-whey, plus grande que Cha-hu-ching. Depuis trois ans l'Empereut y avoit mis une gatnison Tartare, tirée des huit Etendards de Peking & composée de cinq mille soldars, avec un Général, des Cazernes pour Lieurenans, & d'autres Officiets généraux. L'Empereur a fait bâtir des maifons pour les loger, eux & leurs familles. Une partie de ces maifons est tenfetmée dans la Ville; mais le plus grand nombre est au-dehors, du côté de la grande muraille, & s'étend près d'une lieue. Chaque foldat a trois petites chambres, avec une cout; & les Officiers à proportion. Les maisons sont bâties de brique & converres de mile. On affure qu'elles ont couté à l'Empereur cinq ou fix millions. La plus grande partie de certe garnison , qui a la même paie que celle de Peking, avoit fervi fous Fian gu-pé dans la baraille contre les Eluths. Comme l'Empereur avoit fait désendre au Commandant de saire montet ses gens à cheval & de les faire mettre sous les armes, ils attendirent Sa Maiesté fut le grand-chemin, l'épée au côté & leurs Officiers à leur tête. Aussi-tôt qu'elle parut, ils se mitent à genoux, suivant l'usage. Ce Monarque alla loger à l'hôtel du Général, qui est une grande maison bâtie aux frais du trésor

> · · 20. 41. 11. You-whey.

Impérial. Tous les gens de sa fuite furent logés dans la Ville. Le premier jour de l'année 1697, qui éroir le neuvième de la douzième lune Chinoife, nous féjournames à Yeu-whey. Le 2, nous fimes foixante-dix VI. Voyage. lis, presque toujours droit à l'Est, dans un pays plus découvert & moins inégal que les jours précédens, & dont le terrain me parut beaucoup meilleur. Cependant nous passames quelques petites collines, entre lesquelles coule toujours la riviere de Taho. On s'arrêta le foir dans une perite Ville, nommée T/o whey, à-

GERRILLON 1697.

peu-près de la même grandeur que Yeu-Whey, mais un peu moins peuplée, & fituée fur le penchant d'une colline.

Le 3, nous fimes foixante lis, pour arriver dans une petite Ville nommée Kao-chan, beaucoup moindre que les deux précédentes. Nous avions fait quarante lis dans un rerrain fort uni & capable de culture; le reste dans un terrain plus inégal, & quelquefois fabloneux. Nous passames devant plusieurs petits forts; & de lieue en lieue, nous trouvions des tours de terre, avec des fourneaux faits exprès pour allumer des feux qui servent de signaux en cas d'al-

dans un pays affez égal ; les vingt-cinq fuivans entre des montagnes & des

larme. Toutes ces tours sont gardées par des soldars. Le 4, on fit soixante lis presque toujours droit à l'Est; les vingt premiers

collines, par des chemins étroits, & qui eussent été fort difficiles, s'ils n'ousfent été réparés pour le passage de l'Empereur ; les quinze derniers lis , dans un terrain fort uni. Vers la moitié du chemin nous pallames près d'un fameux Temple fameux temple, qui a plusieurs grottes taillées dans le roc, avec des idoles taillées de le grottes. même. L'Empereur s'étant arrêté pour visiter ce temple, mesura, avec un de nos demi-cercles, la plus grande des idoles, qui occupe toute une grotte, & la trouva haute de cinquante-sept pieds Chinois. Au pied de ce rocher coule une petire riviere. Quinze lis au-dellus de Tai-tong fu, les troupes que l'Empereur y avoit envoyées à son départ de Peking, pour y attendre ses ordres, fe trouverent rangées sur les bords du grand chemin, avec leurs Officiers à leur tête. Les Officiers Généraux étoient venus affez loin au-devant de Sa Majesté. Après les soldats de Peking, paroitsoient les soldats Chinois du pays, qui composoient la garnison de Tai tong-su, tous sous les armes & leurs Erendards déployés. Je comprai trente Etendards Chinois; mais à peine comptoir-on cinquante hommes fous chaque Erendard. Ce n'étoit que de la Cavalerie. Ensuite on vit paroître les Officiers Généraux de la Province, pour saluer l'Empereur; & le Gouverneur, avec les autres Officiers subalternes de la Ville de Tai-tong-su, suivis de tout le peuple, qui étoit en sort grand nombre. Nous pallames la nuit dans les murs de Tai-tong-fu, une des cinq principa- Tai-tong-fules Villes de la Province de Chan-ft. Elle est fortifiée de bonnes murailles de bri-

les maisons y sont assez bien bâties. On voit dans les rues, qui sont sort étroites, plusieurs ares de triomphe, tous de bois & d'une architecture commune, mais fort anciens. Sa circonférence est d'environ neuf lis. Le 5, nous parrîmes de Tai-tong-fu, où l'Empereur laissa les soldats qu'il y avoit envoyés, avec une partie de ceux qui composoient sa suire, & tous les

que, à la maniere Chinoise, avec des boulevards, & trois portes accompagnées de places d'armes dans les intervalles. Elle est extrêmement peuplée, &

Januier. s. Tio-whey, 70 4. Tai-tong-fu. 10 8. Kao-chan, 60 f. Yan-quan-tun , riii i

fa marche.

GIRBILLON. chevaux maigres pour les y engraisser. Il permir aux Officiers du cortege qui voudroient marchet plus lentement, de suivre leur besoin ou leur incli-VI. Voyage. nation, après avoir déclaré qu'il marcheroir lui-même à grandes journées jufqu à Peking.

En forrant de la Ville par la porte de l'Est, nous traversâmes, sur un forr beau Riviere de Yupont de pierre, une riviere qui se nomme Yu-ho, assez large, mais peu profonde. On fir quarre-vingr-dix lis droit à l'Est, presque roujours dans un pays forr uni, dont les rerres sont fertiles. On passa quantité de villages & de perirs bourgs murés, entre lesquels on rencontre, de dix en dix lis, des tours de terre & des fourneaux rels qu'on les a décrits. Nous eûmes toujours au Nord cetre grande chaine de montagnes qui environnent la Chine jufqu'à la mer Orienrale. Elles ne paroiffoient pas éloignées de plus de quatre ou cinq lieues. Notre logement fur dans un petit village, environné de hautes murailles de terre, & nommé Van-quan-tun.

Yang ho wey, Ville prefqu'abuildonnée

Le 6, nous fimes quarre-viner-dix lis à l'Est, roujours dans un pays uni & fertile, où nous traversames quantité de bourgs, de forrs, de villages, & une assez grande Ville qui se nomme Yang-ho-wey, à douze lis de Tai-tong-su. Nous approchions toujours de cette chaine de montagnes dont je viens de parler, &c nous découvrions si distinctement la grande muraille, qui est au pied des mêmes montagnes du côré du Sud, que nous pouvions compter les rours, ou les boulevards, dont elle est flanquee par intervalles. On passa la nuir à Tyen-ching, Ville fermée de murailles de brique affez hautes & affez enrieres. Sa grandeur est médiocre', mais la plupart des maisons rombent en ruines. La stériliré des grains, pendant deux ou trois années confécurives, & les corvées auxquelles les habirans font affujettis sous prétexte de la guerre, en ont fait déserrer un grand nombre. Nous pallames & repallames la riviere de Yu-ho.

Le 7, nous fimes cent dix lis, presque roujours droit à l'Est. Pendant les vingt ou trente premiers, nous coroyames la chaîne de monragnes au pied de laquelle est la grande muraille. Ces monragnes rournent ensuite vers le Nord-Ouest. Nous érions séparés de la grande muraille par des collines, & nous avions au Sud une autre chaîne de montagnes , que nous vîmes tout le jour. Après avoir fair environ quarante lis dans un pays affez plar, nous nous engageames dans des collines, où il falloit fouvent monter & descendre. Les chemins furent très étroits pendant trente lis. Ensuite nous entrâmes dans une espece de plaine, qui conrient une Ville nommée Whay-ngan-hyen, à-peuprès semblable à Tyen-ching. Nous passames quanrité de hameaux, de petits forrs Teklon chang. & de tours de garde, pour arriver dans un petir bourg, nommé Teklonchang, où nous logeames. Nous avions traversé aussi plusieurs perites rivieres qui n'ont pas de nom. Enfin nous fortîmes de la Province de Chan-fi, après

avoir fair trenre lis, & nous entrâmes dans celle de Pecheli. Le 8, nous fimes quatre-vingr-dix lis; les quarante premiers dans un pays inégal & fouvent pierreux. Nous patlàmes plutieurs fois la riviere d'Yang-ho, qui étoit enriérement glacée ; après quoi , nous entrâmes dans la plaine de Suenwha-fu, donr le rerrain est meilleur & plus égal. Les quarante premiers lis se firent à l'Est Nord-Est, & les cinquante derniers au Sud-Est, toujours entre deux

6. Tyen-ching, . . 90 Sucn what u, 7. Tekion-chang, . . 110

chaînes de montagnes, l'une au Nord & l'autre au Sud, éloignées l'une de GIRBILLON. l'autre d'environ cinquante lis. A trente lis de Suen-wha, nous trouvâmes un grand étang, formé par l'Yang-ho, après qu'il s'est caché sous terre. Tout VI. Voyage. étoit glacé. Nous passames la nuit dans les murs de Suen-wha-fu.

Le 9, nous arrivames sur le bord de l'Yang-ho, un peu au-dessus de Wha-yuen, où nous avions campé en venant. Là, nous laissames le grand chemin qui va droit à Pao-ngan-hyen, vers l'Est, & nous prîmes celui de Pao-ngan-cheu, au Sud & au Sud-Quest. Le Yang-ho étoit entiérement glacé dans l'endroit où nous le traversames. Ensuite il failut grimper sur une montagne fort haute & fort escarpée, dont le chemin étoit très difficile, surrout pour les bètes de charge aussi fit-on prendre le grand chemin à la plupart, quoique plus long de vingt lis. De-là nous entrames dans une grande plaine, extremement fertile, parce Plaine tres fetqu'elle est arrosée du Yang-ho dans toutes ses parties. Les habitans du pays en ont tiré une infinité de petits canaux , qui fertilisent les tetres. On y seme jusqu'à du riz. Toutes ces terres , qui appartiennent à l'Empereur , sont Cinquante Fercultivées par cinquante & un Fermiets, dont la plûpart sont fort riches. Nous presup passames la nuit à Kieu-pao-ngan , Ville assez grande , dont les maisons sont aussi bien bâties qu'à Peking. La plupart des boutiques y sont aussi belles. L'Empereur logea dans la maifon du principal de fes Fermiers, qui pouvoit paffer pour un Palais.

Le 10, nous repassames la riviere & nous revinmes joindre le grand chemin de Suen-wha à Peking, près de Cha-chin. De-là passant à Tumu, nous allames loger à Whay-lay, après avoir fait cent dix lis-

Whay-lay.

Le 11, ayant passé le détroit des montagnes de Nan-kiu, nous fimes cent dix lis pour arriver à Chang-ping-cheu, où nous logeames. Le Prince héritier, accompagné de cinq de ses freres, & des Grands de l'Empire qui étoient restés à Peking, vint au-devant de l'Empereur, dans un bourg nommé Kin-yumquan, au milieu du détroit. Les chefs des principaux Tribunaux, & tous les L'Empreur et autres Mandarins Tartares ou Tartarises, du premier & du second ordre, vinrent aufli jusqu'à l'entrée du détroit. Les Mandarins des ordres inférieurs n'ont pas le droit d'aller si loin. Les Regules & les Princes du Sang saluerent Sa Majesté, un peu avant qu'elle entrat dans Chang-ping-cheu.

Le 12, nous arrivâmes à Peking, après avoir fait soixante-dix lis. Les Man-Son entrée dans darins qui n'étoient pas venus le jour précédent au-devant de l'Empereur fortirent de la Ville & le saluerent sur le grand chemin, les uns de plus loin, les autres de plus près, chacun suivant son rang. On avoit rangé tous les membres du Tribunal de Luan wey, depuis la porte de derriere de l'enceinte du Palais, jusqu'assez loin des portes de la Ville, des deux côtés des rues & du chemin par lesquels l'Empereur devoit passer. Ils portoient ou trainoient toutes les marques de la dignité Impériale, comme dans les grandes cérémonies de l'Empire. L'ufage n'est pas de faire observer ce cérémonial dans les voyages annuels de Sa Majesté; mais elle l'avoit ordonné, dans cette occasion, pour faire prendre une haute idée de sa grandeur & de sa magnificence aux Eluths qu'elle venoit de soumettre à sa domination.

11. Chang-ping-cheu, . 9. Kieu-pao-ngan, 10. Whay-lay-hyen, . 110 11. Peking , FIN DU SEPTIEME TOME.



liiiiii

# TABLE

DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES
CONTENUS DANS CE VOLUME.

## SUITE DU LIVRE III.

| Description de la Tartarie                                        | Orientale, & du Tibet.                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| C UITE DU CHAP, III. Guerre entre                                 | Tartarie & dans une partie de la                       |
| Iles Kalkas & les Eluths , Pag. 1                                 | Chine, 102                                             |
| Supplément à l'Histoire des mêmes Peu-                            | CHAP. IV. Description du Tibet , 103                   |
| ples, 7                                                           | 6. I. Noms , Etendue , Rivieres & Mon-                 |
| 5. VII. Pays des Eluths ou des Kal-                               | tagnes du Tibet, 104                                   |
| muks, II                                                          | 6.11. Royaumes qui composent le Ti-                    |
| Terroir , Productions , Air , Animaux                             | bet , 109                                              |
| du Pays des Eluths , 14                                           | Petit Tibet ou Baltiftan , ibid.                       |
| 6. VIII. Mœurs & Usages des Eluths ,                              | Grand Tibet ou Butan , 110                             |
| 16                                                                | 6. III. Royaume de Lassa ou Baranto-                   |
| Habitations & Bâtimens des Eluths, 19                             | la, 113                                                |
| Tombeaux , Commerce , Cycle , Langa-                              | Religion du Tibet, 118                                 |
| ge & Religion des Eluths, 23                                      | Adoration du Lama-Dalay, 121                           |
| 6. IX. Histoire & Gouvernement des                                | Hutuktus on Vicaires du Grand-Lama,                    |
| Eluths, 25                                                        | & Lamas inferieurs , 125                               |
| Eluths-Kochotis on Tartares de Koho-                              | Gouvernement du Tibet, 128                             |
| nor, 19                                                           | 6. IV. Nation des Si-fans ou des Tu-                   |
| Gouvernement & Forces des Eluths , 31                             | fans, & Pays qu'elle habite, 132                       |
| 6. X. Origine & Histoire des Mongols                              | Histoire des Si-fans ou des Tu-fans, 135               |
| & des Tartares , 35                                               | Ruine de l'Empire des Si-fans , 139                    |
| Histoire des Mongols & des Tartares,                              | CHAP. V. Description du Royaume de                     |
| jusqu'à la mort d'Ogun-khan, 36                                   | Karaym, 143                                            |
| Table des Empereurs Tartares & Mon-                               | 5. I. Situation , Terroir , Rivieres &                 |
| gols, 43                                                          | Lacs du Kararm, 144                                    |
| Diverses Tribus des Habitans de la                                | 5. II. Provinces & Villes du Karazm, 148               |
| grande Tartarie, 46                                               | 5. III. Habitans du Royaume du Karazm,                 |
| 6. XI. Regne de Jenghiz-than , 53                                 | Leurs Mœurs & leurs Ufages, 153                        |
| 6. XII. Eclairciffemens fur les conquétes                         | §. IV. Gouvernement & Révolutions du                   |
| de Jenghiz-khan , tirés de Annales                                | Karazm , 157<br>S. V. Histoire des Khans Usbeks du Ka- |
| Chinoifes, 71<br>Actions de Jenghiz-khan, jusqu'à ce              |                                                        |
|                                                                   | Histoire des Usbeks, jusqu'à leur éta-                 |
| qu'il reçut ce nom , 73<br>Guerres de Jenghiz-khan contre l'Empe- | blissement dans le Royaume de Ka-                      |
| reur de Kin , 78                                                  | raym, . 163                                            |
| Empereurs Mongols qui ont regné en                                | S. VI. Khans Usbeks du Karazm , &                      |
| Total and and the tree to                                         | ,                                                      |

## TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRÁPHES.

Révolutions de cet Etat. Khans depuis Ilhars jusqu'à Avanash, 166 Khans depuis Kalh jusqu'à Din-maha-

Khans depuis Dost jusqu'à Abdallah.

Regne d'Arab-mahamet & d'Isfandiar . 184

Regnes d'Arab-mahamet , d'Isfandiar & de Scharif-mahamet , 190 Regne d'Abulghazi-khan, 194

CHAP. VI. Description de la grande Bukkarie, 203

6. I. Nom , Etendue , Situation & Provinces de la grande Bukkarie, 104 6. II. Mxurs & Usages des Habitans le la grande Bukkarie,

5. III. Khans de la grande Bukkarie, Khans Usbeks de la grande Bukha-

CHAP. VII. Description de la

Bukkarie ou du Royaume de Kache-Nom , Bornes , Etendue & Divion de la petite Bukkarie II. Habitans de la petite Bukka

Religion & Culte de la petite Bukka-

Gouvernement de la petite Bukkarie, 234 CHAP. VIII. Description du Turkestan

6. I. Nom , Bornes , ancienne Puissance & Geographie du Turkestan Rivieres , Provinces , Villes & Habitans du Turkellan .

Partie Occidentale du Turkestan pée par les Karakalpaks ou les Man-Partie Orientale du Turkeflan

## LIVRE IV.

# Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie & la Chine.

INTRODUCTION HAP. I. Voyage de Jean de Plano-

4. III. Voyages d'Ascelin & de ses Con

CHAP. II. Voyage de Guillaume de Rubruquis dans les Parties Orientales du Monde ...

6. 1. Route de Constantinople à la Cour de Mangu-khan , 5. II. Continuation du Voyage de l'Au-

teur jujqu'à la Cour de Mangu-khan,

6. III. Sejour de l'Auteur à la Cour . jusqu'à son depart pour Karakarum,

S. IV. Voyage de l'Auteur à Karakarum. Description de cette Ville & autres circonftances

S. V. Route de l'Auteur , depuis Karakarum jusqu'à Tripoli en Syrie, 291 §. VI. Eclaireissemens tirés de Rubru-

us , fur les Mœurs & les Ufages des Habits, Maifons & Alimens des Mon-

Enterremens, Punitions, & Prétres des Tartares .

CHAP. III. Voyages de Marco-Polo ou Marc-Paul , Voitien , en Tarearie,

S. I. Voyage de l'Auteur , depuis Venile u'en Tartarie .

5. II. Route depuis Kampion julqu'à Karakarum & Scandu, avec la Defcription de Kambalu,

6. III. Voyages de l'Auteur dans le Katay & dans d'autres Pays , par l'ordre de l'Empereur,

6. IV. Voyage de Marco-Polo dans une partie du Manji , ou de la Chine meri614 TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES.

dionale. 6. V. Observations de Marco-Polo sur les Tartares & fur la Cour de leur 348 Fêtes publiques de la Cour , & magnifi-

cence du Grand-Khan, 6. VI. Isles & Pays maritimes de la gran-

de Inde . Contrées marimes de la grande Inde, 365

CHAP. IV. Ambaffade de Schah-rokh , fils de Tamerlan , à la Cour de l'Empereur du Katay ou de la Chine, 374

6. I. Route des Ambaffadeurs, depuis Herat jufqu'à Kambalu,

Diverses Audiences. Fites & Prifens. Retour des Ambassadeurs,

CHAP. V. Voyages d'Antoine Jenkinfon , de Ruffie à Boghar ou Bokha-

6. I. Voyage de l'Auteur fur la Mer Caspienne & à Urgenz , 392

6. Il. Voyage de l'Auteur , d'Urgenz d Boghar , & fon retour ,

6. III. Informations de Johnson sur la route de Katay, CHAP, VI. Voyages de Benoît Goez,

Portugais , de Lahor dans l'Empire du Mogol, à la Chine,

S. I. Rouse de Goez depuis Lahor, Capitale de l'Inde , jufqu'à Kachegar ,

6. II. Continuation de fa route, depuis Kachegar jufqu'à So-cheu , Ville du

Catay, CHAP. VII. Plusieurs Voyages au travers du Tibet, pour aller à la Chine

& en revenir, 6. I. Voyage de Grueber à la Chine, & fon resour en Europe,

6. II. Voyage d'Hippolite Desideri au 6. III. Voyage d'Horace de la Penna

au Tibet. Etat de la Mission des Capucins, CHAP. VIII. Voyages dans la Tartarie

Occidentale , par l'ordre de l'Empereur de la Chine ou à sa suite, en 1688 & 1698,

6. I. Premier Voyage de Gerbillon, depuis Peking jufqu'à la Ville de Selingha, sur la frontiere des Etats de

6. II. Second Voyage de Gerbillon , à Nipcheu ou Nerchinskoy, avec les Ambaffadeurs Chinois, en 1680.473 6. III. Troisième Voyage de Gerbillon à

la fuite de l'Empereur de la Chine, 5 4 E 6. IV. Quatrième Voyage de Gerbillon en Tartarie .

6. V. Cinquième Voyage de Gerbillon en Tartarie, à la suite de l'Empereur,

Défaite de Kaldan , Khan des Eluths , & retour de l'Empereur, 6. VI. Sixiéme Voyage de Gerbillon dans la Tartarie, 606

FIN DE LA TABLÉ DES CHAPITRES.

## APPROBATION.

'Ar lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, le Septiéme Tome de l'Histoire des Voyages , & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêches l'impression. Fait à Paris ce 31 Mars 1749. GEINOZ.

On trouvera le Privilege au premier Volume.

De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON, Pere, Imprimeut de Monfeigneur l'Archeveque.

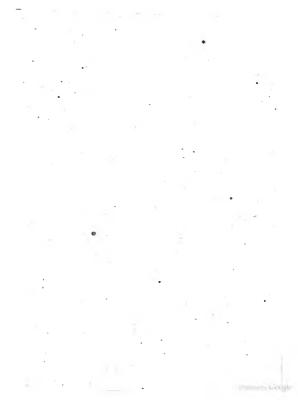





